



# HISTOIRE

# GÉNÉRALE

# DES VOYAGES.

OU

NOUVE

COLLECTION

PA

DE TOUTF RELATIONS DE VOYAGES RET PAR TERRE.

Qui ont été

jusqu'à present dans les différentes Langues toutes les Nations connues :

CONTENANT

CE OU'LL Y A DE PLUS REMARQUABLE, DE PLUS UTILE. ET DE MIEUX AVERE' DANS LES PAYS OU LES VOYAGEURS ONT PENETRE'.

TOUCHANT LEUR SITUATION, LEUR ETENDUE, leurs Limites, leurs Divitions, leur Climat, leur Terroir, leurs Productions, leurs Lacs, leurs Rivieres, leurs Montagnes, leurs Mines, leurs Cités & leurs principales Villes, leurs Ports, leurs Rades, leurs Edifices, &c.

### AVEC LES MŒURS ET LES USAGES DES HABITANS.

LEUR RELIGION, LEUR GOUVERNEMENT, LEURS ARTS ET LEURS SCIENCES, LEUR COMMERCE ET LEURS MANUFACTURES:

POUR FORMER UN SISTÈME COMPLET D'HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE DERNE, qui representera l'état actuel le toutes les Nations,:

ENRICHI

DE CARTES GÉOGRAPHIQUES

Nouvellement composées sur les Observations les plus autentiques,

PLANS AT DE PERSPECTIVES DE FIGURES D'ANIMAUX, DE VEC JA, Habits , -ntiquités , &c.

TOME 'ROISIE'ME.

A PARIS,

.ez DIDOT, Libraire, Quai des Augustins, à la Bible d'or.

VEC APPROBATI DE DE LIVILEGE DU ROI.



### AVERTISSEMENT.

I l'estime du Public répondoit toujours à son empressement pour un Livre, je ne serois pas mal fondé à juger favorablement de mon entreprise; & trois Editions des deux premiers Tomes, dont la vente ne s'est pas refroi-

die dans l'espace d'une année, me mettroient peut-être en droit d'en tirer des conclusions affez flateuses. Mais une longue expérience m'a trop appris comment ces apparences de succès doivent être expliquées. J'ai reconnu par l'exemple d'une infiniré d'Ecrivains, & quelque ois par le mien, que souvent les suffrages du Public tombent moins fur la forme que fur la mariere d'un Ouvrage ; c'est-à-dire , qu'en faveur de l'utilité ou de l'agrément du fujer, on fait grace de ses fautes à l'Auteur : distinction humiliante, qui réduit son partage à l'indulgence. Ma rigueur n'ira pas si loin pour moi-même, que je veuille me faire absolument l'application de cette remarque; mais après avoir déclaré qu'une juste défiance de mes forces me retient du moins dans le doure, je n'en aurai que plus de hardiesse à vanter le mérite de mon sujet , lorsque je fais si peu de fond sur celui de mon travail.

Le troisième Tome de l'Histoire générale des Voyages, offre une varieré extrême de chofes utiles & curieufes. Il n'est plus nécessaire ici de plaider pour le désordre des récits, & pour la sechereffe des descriptions. Le plan de l'Ouvrage, dont l'execution n'a pù commencer proprement qu'au quatrième Livre, parce que les premieres découvertes des Portugais, & les anciennes Relations Angloifes n'étoient pas susceptibles de l'ordre qu'on s'est proposé, se trouve désormais rempli avec une fidelité qui ne sera plus sujette à se démentir. Les Journaux des Voyageurs deviennent plus interessans dans leurs extraits. Les réductions forment des corps réguliers, qui portent toujours le double caractere de l'agrément & de l'instruction. Les Mœurs, les Usages, la Géographie, l'Hiftoire civile & naturelle, &c. font trairés mérhodiquement. En un mor , je ne vois plus d'apologie à laire , dans la fuite de ce Recueil, que pour quelques Voyageurs moins éclairés, ou moins artentifs, dont on ne diffimulera point les defauts, mais qu'on n'a pas dû fupprimer lans un Ouvrage ou l'on se propose de recueillir routes les Relatio is de Voyages.

Il n'est pas surprenant que les Hollandois avent entrepris de réimprimer un Livre fi utile, comme ils l'ont annoncé dans un Programme qui m'est tombé entre les mains. Mais faisant profession de donner mon travail, sans y changer, disent-ils, un seul mot, ils auroient pû s'en tenir de même à copier exactement (4) les Cartes & les Figures. C'est entendre mal leurs interêts, & décréditer toutes leurs promesses, que de faire esperer de leurs Artistes une perfection fi superioure à celle des nôtres. On n'y sera pas trompé en France, où personne n'ignore la décadence de la Gravure Hollandoise, depuis la mort du fameux Picart, tandis qu'elle n'a pas

cessé de se perfectionner à Paris.

A l'égard des Supplémens par lesquels ils veulent faire appereevoir dans leurs Notes ce que j'ai cru devoir retrancher du Texte Anglois ou devoir y joindre, j'étois fort éloigné de m'attendre à l'honneur d'un Commentaire. Mais j'appréhende encore qu'une affectation de cette nature, qui ne peut servir qu'à multiplier inutilement (b) les Volumes, ne nuife beaucoup à leur Edition. Ce que j'ai retranché dans quelques Relations regarde des détails inutiles, fur lesquels on m'a même reproché de n'avoir pas été plus severe, ou des répétitions choquantes. Mes Additions confiftent dans les Liaifons historiques, qui ont été négligées par les Anglois, ou dans quelques faits & quelques explications que j'ai glanées après eux dans les Auteurs Originaux. Je fuis trompé li des Remarques en forme de Commentaire, for cette espece de changemens, ne paroîtront pas superflues. J'ai supprimé aussi plusieurs Notes Angloifes, les unes que j'ai eru inutiles, d'autres, que les honnêtesgens auroient trouvé choquantes. Dans quel Pays du Monde, & dans quelle Religion même, liroit-on volontiers des invectives contre le Gouvernement & la Religion d'autrui, fur-tout lorsqu'elles ne sont d'aucun usage pour l'éclaireissement du Texte Historique? Où est l'homme raisonnable qui puisse approuver qu'à l'occasion du nom de Serviteurs de Dieu, que d'humbles Missionnaires s'attribuent, les Anglois ayent remarqué dans une Note

(a) Ils n'en donnent pas quarante Tomes de leur Edition ne contiendront dans les deux Tomes, quoique j'en aie que cent vingt-cinq feuilles, tandis

donné environ quatre-vingt. mens ne montent pas à plus de deux beaucoup plus de lignes. feuilles. D'ailleurs les deux premiers

que les miens en ont près de cent cin-(b) Ils annoncent douze Volumes, quante: d'où il faut conclure qu'ils au lieu de dix que j'ai promis. Cepen- employent un plus petit caractere, ou dant il est certain que mes terranche- qu'ils défigurent les pages en y mettant qu'ils méritent plutôt celui de Serviteurs du Diable? Dans une autre, ils précandent que le Pere Baglion, excellent Missionnaire Jéfuire, devoir être nomme te Pere Baglion, excellent Missionnaire Jéfuire, devoir être nomme te Pere Balial, & qu'au lieu de Saint Dominique, il faudorit dire Saint Démoniaque, &cc. Les belles idées? & que je suis coupable d'avoir retranché des Notes de certe importance, ou d'en avoir adouci les expressions, ce que le Programme Hollandois appelle des contressens Les principes d'honnèteté qui regnent en France me paroissens l'est principes d'honnèteté qui regnent en France me paroissens l'est si nécessaires de qu'ils m'ont servi de régle dans tous mes Eerits. J'autoris fort mal auguré du succes es indécences.

Mais il m'importe peu que les Hollandois s'écartent de mes régles dans une Édition à Jaquelle j'ai retufé de prendre part, & que je défavoue. On fent fort bien qu'en s'appropriant mon travail, par une ulorpation qui beltic toutes fortes de dross, ils ont dichercher des prétextes pour colorer leur injultice & pour faire illusion au Public; fur-tout lorfque nd minuant les frais de l'Edition par le tertanchement d'un fig rand nombre de Figures & de feuilles, ils ne laissen pas d'exiger pour chaque Volume à peu près le même prix que les Libraires de France. Il se trouvera même, fuivant le projet qu'ils ont adroitement conqu de transformer mes dix Volumes en douze, qu'à la fin de l'Ouverge leur Edition fera vendue plus cher

que celle de Paris.

Quoiqu'il en foit, mes foins ne faifant qu'augmenter pour la perfection de mon entreprise, j'avertis le Public que les Figures de l'Histoire naturelle de la Côte Occidentale d'Afrique ne seront délivrées qu'au mois de Juillet prochain, avec le quatriéme Tome. La raison de ce délai ne scauroit déplaire aux Curieux. Après avoir remarqué que la plûpart de ces Figures se ressemblent peu dans les diverses Relations des Voyageurs, j'en ai conclu que les unes ou les autres manquent d'exactitude; & ne m'appercevant point que les Anglois y ayent apporté assez de choix, j'ai pris le parti d'en donner de nouveaux Desseins, d'après nature, sur les Animaux, les Végétaux, & les autres curiofités de cette espece qui se trouvent dans les plus riches Cabinets de Paris. L'execution d'un si beau projet a pris plus de tems que je ne m'en fuis accordé pour la publication de chaque Volume. Mais personne ne doit se plaindre d'un retardement dont l'avantage est sensible. On en sera quitte pour différer six mois à faire relier le troisiéme Tome.

# LETTRE DE M. BELLIN, INGENIEUR DE LA MARINE,

# M. L'ABBÉ PREVOST.

### M

VO US avez jugé à propos de faire imprimer la Lettre que j'ai eu Phonneur de vous écrire fur les Cartes Gographiques que j'avois deffiées pour voire fecond Volume de l'Hisforre generale des Voyages; je fouhaiterois que celleci eit lie mene fort, me trouvant dans l'Obugation de rendre compte au Public des engagemens que j'ai pris devant lui; car quoique j'aye tiché d'y faitsfaire avec toute l'exaditude dont je puis être capable; la nature D'Etendue de ce travail doivent toujours me faire craindre de n'avoir pas entiérement rempli les vûes que je m'etois proofees.

Permetici, moi de nappeller ici ce que fai dit de l'infufffance des Cartes qui ont été données par les Anglois. C'est pour y remedier que j'ajoûte à leur Collection quatre Cartes Hydrographiques qui renferment les Mors, les Illes & les Coies qui ont été parcourues par les Navigateurs, dont les Voyages font rapports dans les trois Volumes

que vous avez publiés.

La première Carte génerale qui porte le nom d'Océan Occidental, comprind les Mers renfermées entre les Côtes Occidentales de l'Europe & de l'Afrique depuis le 52º dégré de Latitude Septentrionale jufqu' à l'Équateur, & les Côtes de l'Amérique qui leur [ont opposes.

La feconde, fous le nom d'Ocean Méridional, comprend les Mers renfermées entre les Côtes Occidentales de l'Afrque, depuis l'Equateur julqu' au Cap de Bonne-Efperance, o Celles de l'Amerique julqu' au Cap de Horn, qui eff la partie la plus Méridionale de la Terre de Feu.

La troissémé, que nous appellons Ocean Oriental, ou Mer des Indes, contient les Côtes Orientales d'Afrique depuis le Cap de Bonne-Esperance, & celles de l'Asse jusqu'à Canton dans la Chine, avec toutes les sistes, Roches & dangers rensermés dans cette vassie tendue.

Enfin la quatrième, qui n'est qu'une suite de la troissème, contient les Parties Orientales de l'Asse, c'est-à-dire, depuis les Isles de la Sonde jusqu'au Japon, les Isles Philippines, les Moluques & la nouvella Guinée. Ces quarre Cartes, dont on pourroit ne faire qu'une (aule, s) on the jugoci à propos, étant dresses fui el même point, m'ont paru shiffiantes pour fuivre les Voyageurs dans leurs grandes traverses, o pour donner une idée just de la position respedits, eant entre eux gu'eu egard au Ciel, des divers morceaux qui compositut la Partie Geographique de cet Ouvrage.

Mais comime la grandei etendus qu' on est alors sorcé d'embrassire obie de marquer toutes les positions , & l'on és elles , i in est pas possibé de marquer toutes les positions , & l'on és els contente d'y employer les plus essentales & les plus essentales de les plus essentales de les plus essentales de les avoir recours aux Cartes particuliteres répandues dans le corps de l'Ouvrage , où l'on a d'ait entre le détail qu' il n' a pas été possible de mettre dans celle-ci. Cest pour rendre ce détail complet que s'ai ajoité une Carte des Côtes d'Europe depuis Amsterdam jusqu'au Détroit de Gibrastar , qui manquoit dans le premier Volume.

A l'égard de la Mer du Nord, ou Ocean Septentrional, & de la grande Mer du Sud, nous en donnerons les Carses lorsqu'il sera ques-

tion des Voyages que l'on a faits dans ces Parties.

I avois promis de donner en même tems une Carte génerale de tout Univers, qui est absolument nêvessaire à la têu d'un pareit louver, ge; mais outre qu'il ne m'a pas été possible d'y donner tout le tems qu'elle exige, j'attends des éclairvissemes sur plusseurs paries dont pen es suis pas faitssfait; ainstelle ne paroûrra qu'a un ois et uillet prochain avec de quatrième l'olume. J'esper qu'on voudra bien me pardouner ce retardement, qui n'a d'autre but que de rendre cette Carte la plus exadte qui tim se le rap ossibile.

Il est bon d'observer que dans ces quatre Cartes génerales , ) ai tâché de le fil bon d'observer que dans ces quatre Cartes génerales , d'ast qu'on les puisse rouver aisement, je les ai soulignés: maus je n'ope me statter qu'il ne m'en soit échappé plusseurs ; d'ailleurs il y en a dont il ne m'a pas tiet possible de détermine la possition, tant parce qu'il sin ont pas conférvé les noms que les premiers Voyageurs leur avoient donné lors de la découverte, que parce que les Navigateurs n'ont pas assistific tiendu la défenire par la me me la tiet pour la parce qu'il son ont sait pour les pouvoir reconnoitre par la suite.

Je ne dirai rien sur la construction de mes Cartes, ayant sait connoitre dans let deux premiers Volumes les sources où je puissos; mais jos assurer ici que je n'épargne ni travaul in soins pour acquerir de nouvelles connosssances. Les correspondances que j'as avec les plus habiles Navigateurs, le grand nombre de Journaux de Navigation qui sont rassemblés au Dépôt des Plans de la Marine depuis long-tems, & ceux qui y viennent tous les jours, font des secours que tout le monde

n'est pas à portée de se procurer.

C'est donc aux Navigateurs que je dois tout, É je voudrois pouvoir saire connoitre ce que je tiens de chacun en particulier: heureux s se pouvois les engager par-là, non-seulement am es faire part des obsérvations qu'ils s'mont dans la suite, mais aussi à examiner l'usage que j'en ai sitt jusqu'ict, É a corriger les erreurs dans lesquelles je puis être tombé, É qu'ils sont, pour aussi dire, seuls à portée de reconnoite.

Yolià, Monfeur, les fontimens dans lefquels j'ai toujours ét., de dont je me i'delogerati jamais. C'eff cette façon de ponfer qui m'a fait appercevoir que dans la Lettre que je vous ai adrellée, & que vous avez fait imprimer à la têve de votre fecond Volume du Recueil des Vorges, j'ai dit d'une façon trop génerale, que routes ces Cartes avoient eté tirées du travail que j'a fait pour les Vaificaux di Roc car je me fais un vrai plaifit d'avertir que M. Daprés avant fait un travail plus parfait qu'aucun autre fur les Cartes de l'Inde, j'ai crus pouvoir iren faire de mieux pour le fatsfaction du Public que de profiter d'un aufili bon Ouvrage: es que l'on remayuera dans quatre petites Cartes inferés dans le fécond Volume, Jont la premiere porte le titre de Galphe de Bengale; la féconde comprend les files de Java, Sumara, Bornos Golphe de Sans j'a trojfeme content les Ciese de Cochinchine, du Tunquin & celles de a Chine; & la quarieme renfermeles Iffles Hillippines, les Celless de la Chine; & la quarieme renfermeles flies Hillippines, les Celless de la Noluques.

M. Daprès n'ell paste [eut que j'aurois du citer. La plispar des Officiers & Plotese des Vaisfleux du Roi, é un grand nombre de cux qui sont autachés à la Compagnie des Indes, connus par leur sevoire de leur exaditude, m'ont soums beaucoup d'excelleure obsérvations & des remarques importantes; mais comme les Carese de Unde de M. Daprès sont publiques; je suis bien aisf de faire connoûtre l'usseg que je nat sait. Et quoique nous ayons au Dipos le Manussfriss sur lefquels la plispart de ces Cartes sont copieres, en dois je moins à sont ravail? I lecrains seluments que la modelle ne trouve maturais les jusses élosses que je donne du meilleur de mon cœur à ses vasses connoissances dans l'Hydrogrephie.

J'ai l'honneur, &c.

### APPROBATION.

J'At lû par ordre de Monseigneur le Chancelier le troisième Volume de l'Histoire générale des Voyages, &c. & je n'y ai rien trouvé qui puisse empêcher l'impression. A Paris ce 5 Janvier 1747. GEINOZ.

HISTOIRE



# HISTOIRE

GENERALE

### DES VOYAGES

DEPUIS LE COMMENCEMENT DU XV<sup>e</sup> SIÉCLE.

PREMIERE PARTIE.

LIVRE SEPTIÉME.

VOYAGES AU LONG DES CÔTES OCCIDENTALES D'Afrique, depuis le Cap Blanco Jusqu'a Sierra-Leona.

Contenant l'Etablissement du Commerce des Anglois sur la Riviere de Gambra, vulgairement la Gambie.

### CHAPITRE PREMIER.

Observations sur l'origine & les progrès de la Compagnie Royale d'Afrique en Angleterre.



E premier Commerce des Anglois sur les Côres d'Afrique sur l'entreptile de quelques Avanturiers, fans la participation du Gouvermennen. En 158 % x 1583, la Reine Elisfoben accorda deux Patentes, à la priere de plusseurs riches Nègecians; l'une pour le Commerce de Maroc & de Barbaire ; l'autre, pour celui de Guinée, entre les Rivieres du Senegal & de la Gamon en obritu une troissem, eu un teradroit les Côres, depuis

INTRODUC-

bra. En 1592 on en obtint une troisième, qui regardoit les Côres, depuis

Tome III.

INTRODUC-TION .

Premieres Charte: Rojalis.

la Riviere de Nogne ou Nugnez, , (1) jusqu'au Sud de Sierra Leona. Mais soit que ces Compagnies eussent abandonné leut entreprise, ou que le Commerce (2) fut affoibli, le Roi Jacques I, dans la feiziéme année de fon régne, accorda une nouvelle Charte, fous le grand Sceau d'Angleterre, à Sir Robert Rich & d'autres Marchands de Londres, avec un pouvoit exclusif qui avoit beaucoup plus de force & d'étendue que dans les Concessions précé-Pertes des An- dentes. Cependant cette nouvelle Compagnie effuya taut de pertes , qu'elle fut bientôt fatiguée de fon Commerce. Ce fur alors que les Hollandois commencerent à vouloir entrer en partage des richesses d'une autre Hemisphere avec les Portugais. Cet exemple excita quelques Matchands Anglois à reptefenter au Roi Jacques, de quelle importance il étoir pour leur Parrie de ne

pas négliger un objet de cette importance. Nicolas Crifp , Humphry Hamey & leur Compagnie, obtinrent une Charte femblable aux premieres. En 16 (1 cette faveur fut renouvellée & confirmée à Rowland Wilfon & plu-

ficurs autres, pat la République d'Angleterre. Mais, dans la confusion de ce malheureux tems, les Hollandois & les Danois faisirent l'occasion de se forrifier fur les Côtes d'Afrique; de forte qu'outre la pette de ses possesfions, la Compagnie Angloise eut le malheur de voir ses fonds ruines; & les Particuliers mêmes, qui continuoient le même commerce, perdirent en Autres pertes. Vaisseaux & en marchandises (3) jusqu'à la valeur de trois cens mille livres sterling. Le Parlement d'Angleterre, sur les représentations qu'on lui sit en 1664, ptit la réfolution de s'adresser au Roi Charles II, pout lui demander le rétabliffement du Commerce & l'abaiffement de l'orgueil Hollandois, Mais la guerre de 1665 empêcha l'effet de ces temontrances. Cependant le même Prince avoit accordé, dès l'année 1662, à une nouvelle Compagnie.

Nouvelle Char- fous le titre de Compagnie Royale d'Angletetre en Afrique, (4) une Charte qui établissoit les bornes de son Commerce, depuis l'entrée des Détroits jusqu'au Cap de Boune-Espérance. Cette Compagnie, qui n'étoit que dans l'enfance au commencement de la guerre, eut beaucoup à souffrir des déprédations de Ruyter, qui lui enleva le Château de Cormantin, le Fort de Takoray, & (5) la valeur de deux cens mille livres sterling en Vaisseaux & en marchandises. Cependant elle tint ferme en Afrique; & par le troisième article du Traité

de Breda, en 1667, chacun devoit obtenir la restiturion des lieux qu'il y avoit possedés avant la guerre. Mais comme les affaires de la Compagnie étoient en fort mauvais état, elle consentit pour une somme d'argent à remettre sa Charte au Roi, & ce Prince établit immédiatement la Compagnie Royale d'Afrique, qui n'a pas cesse de sublister jusqu'aujourd'hui. Ses Lettres que, telle qu'elle Patentes, ou sa Charte, sont du 27 Septembre 1672, & ses botnes, depuis le Cap de Sallé au Sud de Barbarie jusqu'au Cap de Bonne - Esperance, Quoique cette Compagnie n'eut pas commencé avec d'autres fonds que cent dix mille livres sterling, ses efforts furent & heureux qu'elle fit changer de face

Erabliffemen de la Compagnie Revale d'Afri-

> (1) Voyez ci-desfus, Vol I. Liv. 3. (1) On trouve à la fin de la Description de Guinée par Barbot (p. 665 ) un Mémoire fur huic cens mille livres.

le Commerce d'Afrique depuis 1600 jusqu'en 1709, présenté à la Chambre des Communes par la Compagnie Royale.

(2) Un Mémoire de l'année 1744, intirulé : Importance de la Compagnie d'Afrique, met

(4) Barbot , mbi fup. p. 166. (5) Mémoire à la fin de Barbot , p. 605 &c

### DES VOYAGES, LIV. VII.

au Commerce Anglois fur toutes ces Côtes. Elle aggrandit le Fort du Cap INTRODUC-Corfe, feul reste des anciennes Compagnies, qu'elle avoit acheré de la derniete pour la fomme de trente-quatre mille livres sterling; elle bâtit ceux d'Atra, de Dixcove, de Winchak', de Sukkonda, de Commendo & d'Anamabo; tous sur la Côte de l'Or, & trois d'entr'eux à la portée du mousquet des achete eu qu'ile Forts Hollandois. Elle acheta des Danois le Fort de Frederiks-bourg. Elle en blitt. bâtit un nouveau a Fida (6). Enfin , malgré les mutmures & les fortes oppofitions des Hollandois, elle rendit fon Commerce égal à celui de Hollande,

& supérieur à celui de toute autre Nation.

Ser progrès.

Il paroit qu'elle portoit annuellement en Afrique la valeur de sept mille Richesse qu'ellivres sterling en laines & autres marchandises d'Angleterre; qu'elle four- Angleterre nissoit un grand nombre d'Esclaves aux Colonies Angloises de l'Amérique, avec rant de génerofité & d'indulgence, qu'elle leur faifoit quelquefois des crédits confiderables; qu'elle faisoit entrer en Angleterre une groffe quantité de Bois rouge, de dents d'Eléphans & d'autres richesses, avec tant de poudre d'or, qu'on en frappoir fouvent tout à la fois trente & jusqu'à cinquante mille (\*) Guinées, qui étoient diftinguées par la marque de l'Eléphant. Ce- Elle résuffir moires

pendant elle avoit beaucoup moins de fucces fur la Côte du Nord, où vers da l'es Côtes da l'année 1673 la Compagnie Hollandoife des Indes Occidentales possédoit les Forts d'Arguim, les François celui de Saint Louis à l'embouchure du Senegal, les Anglois mêmes celui de James fur la Gambra, avec un perit Château à Sierra-Leona. Le Commerce de cetre Côte étoit libre alors aux trois Nations. depuis le Cap Blauco jusqu'au Cap de Monte. Mais en 1677 & 1678 les François chaiferent les Hollandois d'Arguim & de Gorée. Enfuite ces deux Places étant demeurées pat le Traité de Nimegue à la Compagnie Françoise du Senegal, ils firent valoir leurs prétentions au Commerce exclusif de cette Côte. Ils faisirent les Vaisseaux du Portugal, de Hollande & de Brandebourg, & n'eurent pas plus de ménagement pout les Anglois, jusqu'à la guerre qui s'éleva en 1690.

La révolution d'Angleterre fut bientôt suivie du Commerce d'Interloppe, qui ne fervit pas peu à ruiner les affaires de la Compagnie Royale. Les Avanturiers diminuant le prix des marchandises de l'Europe & rehaussant celles du Pays , causerent tant de préjudice à la Compagnie , qu'elle se vit forcée d'implorer le secours du Parlement. Mais les suffrages publics étoient alors pour la liberté du Commerce. En 1697 le Parlement se laissa persuader d'ouvrir pendant treize ans le Commerce à tous les Particuliers qui accorde pour treis voudroient l'entreprendre, en payant à la Compagnie un droit de dix pour du Commerce. cent, destiné à l'entretien des Forts & des Châteaux d'Afrique. Depuis ce moment la décadence des affaires devint sensible. Elles étoient dans un si triste état en 1700, que la Compagnie, après avoir présenté un Mémoire au Parlement pour lui exposer ce qu'elle avoit souffert de la licence du Commerce., n'eut pas d'autre ressource que d'entret dans un Traité de neutralité avec la Compagnie Françoise, pour tous les Etablissemens qui étoient entre le Cap-

Le Partemene

(6) C'est le véritable nom du Pays que les François appellent par corruption Juda, & les Anglois Whide,

Verd & Sierra-Leona.

(\*) Voyez les deux Mémoires déja cités. On en avoit frappé beaucoup fous le régne de Jacques I.

### HISTOIRE GENERALE

INTRODUC-TION.

Cet alle ell reouvelle, malgré la Compagnie.

L'Acte qui avoit ouvert le Commerce étant expiré en 1712, toutes les plaintes qui avoient été portées au Patlement ne l'empêchetent pas de le renouveller. Alots la Compagnie changea de ptincipes, & se persuada enfin qu'il n'y avoit pas de méthode plus lage , ni plus avantageuse pout ellemême & pout le bien géneral de la Nation. Elle reconnut que la vétitable

E": change de principes.

cause de sa décadence avoit été l'opposition même qu'elle y avoit appottée, & les efforts qu'elle avoit fait pour exclure les Particuliets du même Pays. En effet, les violences qu'elle avoit exercées contr'eux n'ayant setvi qu'à les itritet, ils s'étoient crus en droit de ne rien épargner pout ruinet toutes ses mesures; & cette guerre mutuelle avoit été presqu'également funeste aux deux Partis, tandis que personne ne s'étoit mêlé de les téconciliet. La Compagnie, par la situation de ses Forts & pat la facilité qu'elle avoit de pénétret dans les Rivieres navigables, pouvoit étendre son commerce dans l'intérieut de l'Aftique, & trouvet ainsi le débit d'une grosse quantité de marchandises. D'un autre côté, les Particuliers étoient plus en état de foutnit des Negres aux Colonies de l'Amérique, parce qu'ils pouvoient équipet leurs Banmens à moins de frais, sur tout dans les Pays ettangets. On ajoutoit qu'ils entretenoient un Commetce géneral avec les Colonies Angloifes; qu'ils y avoient des Correspondans, des Parens, des Associes, dont ils pouvoient esperet plus de justice & des retours plus ficéles que la Compagnie n'en pouvoit attendre de ses Agens (7).

Toutes ces taisons firent comprendre aux Directeurs de la Compagnie, que le meilleut parti étoit de s'entendre avec les Marchands particuliers. À la vérité, elle ne pouvoit manquer d'y perdre quelque chose, tandis que la Nation en géneral y trouvetoit ses avantages; & cette petre l'auroit mise, à la fin, hors d'état de foutenir la dépense de ses Etablissemens & de ses mont pui la est Fotts. Mais comme il n'étoit pas juste aussi que les Particuliers jouissent de la protection de ces Forts fans contribuer aux frais de leut entretien, la Compagnie devoit s'attendre avec taifon qu'on la dédommageroit par des équivalens. Elle fit là-deffus ses représentations au Comité du Commerce & des Colonies, qui lui demanda un état de la nature, du nombre, des forces,

> femens. Ce Memoire fut fourni au Comité, avec celui des charges & des dépenses qui étoient indispensables pout l'entretien (8).

Réfibitions de la Chambre des

Le 16 de Mars 1730, la Chambre des Communes prit les réfolutions fuivantes; 10. que le Commerce d'Afrique continueroit d'etre libre; 20. qu'il setoit exempt de toutes sottes de droits pout les Forts & les Etablissemens qui appartenoient à la Compagnie ; 3º, que ces Etablissemens & ces Forts feroient entretenus; 40. qu'on alligneroit des fonds pout cette dépenfe.

de la situation, de la valeur & de l'importance de ses Forts & de ses Etablis-

En conséquence de ces résolutions, le Comité régla la somme annuelle de dix mille livres stetling pour l'entretien des Forts, & cette somme n'a pas cessé dans la suite d'être payée sidélement. Mais la Compagnie se plaint qu'elle n'est pas suffisante. Elle a fait voir par ses Livres de compte que depuis le 31 Décembre 1729 jusqu'au 31 Décembre 1741, la dépense des Fotts & des Etablissemens d'Afrique, sans y comprendre les commissions des

(7) Voyez les deux Mémoires déja cités.

Agens, l'intérêt des fommes, & d'autres charges, qui dans l'espace de quatorze ans font montées à foixante-dix mille livres , n'a pas été moins de deux cens trois mille quatre cens trente-trois livres cinq schellings dix sous sterling; ce qui revient chaque année à seize mille neuf cens cinquante-deux livres seplaint de n'eu quinze schellings & cinq sous. Ainsi la Compagnie a dépensé cent un mille par affez secondeux cens soixante-trois livres quatorze schellings huit sous plus qu'elle n'a reçu du Parlement; & depuis l'année 1697 que le Commerce fut ouvert . jusqu'en 1744, il ne lui a pas couré moins de six cens sept mille cinq cens livres sterling, par dessus le secours qu'elle a reçu du Public; somme, dont l'intérêt dans cet espace, à quatre seulement pour cent, monteroit à celle d'un million six cens soixante-quinze mille quarre cens cinquante & une livre

Depuis que les autres Nations ont élevé des Forts dans les Pays de leur Importance des Commerce, on ne sçauroit désavouer que les Anglois ne soient dans la Commerce. nécessité d'en avoir aussi, puisque l'expérience a fait assez connoître que ceux qui ont pris foin de se fortifier dans leurs Erablissemens , se sont toujours efforces d'atriter tout le Commerce entre leurs mains, & d'en exclure les autres. Sans parler de la conduite des Hollandois aux Molucques, on scait que vers le milieu du siècle précédent , ils entreprirent de se mettre en possession de tous les avantages du Commerce sur les Côtes Occidentales d'Afrique & de Guinée, Ils se faissrent de plus de vingt Bârimens Anglois, On a deja fait observer quelle fut la perte des Marchands d'Angletetre. La Compagnie qui subsiste aujourd'hui ne seroit pas mieux sourenue que les précédentes, fi elle n'avoit entrerenu les anciens Établissemens & bâti de non-

En 1681 les François entreprirent aussi de s'emparer du Commerce des Côres Occidentales d'Afrique. Ils ne fouffrent aucun Navire étranger dans la Baye d'Arguim ; & par leurs Forts à l'embouchure du Senegal & dans l'Isse de Gorée, ils s'attribuent un droit exclusif dans une étendue de quatre cens milles de Côtes. En même-rems ils poussent leur Commerce sur la Riviere de Gambra, à la vûe du Fort Anglois, & vers Anamabo fur la Côte d'or, à la vûe du Cap-Corfe & du Château, d'où jamais on ne leur avoir permis d'approcher. Leurs Vaisseaux y ont patu en grand nombre dans ces dernieres années. Ils y ont acheté dix fois plus de Negres (9) que les Anglois, Mais & les François & les Hollandois ne font que ce que les Portugais ont fait avant eux , & ce qu'ils feroient encore s'ils en avoient le pouvoir. De-là fuit la nécessité des Forts, pour soutenir le Commerce de la Compagnie Angloise en Afrique. Elle se fait encore mieux sentir quand on considere que l'Afrique scule fournit des Negres, & que c'est le principal soutient des Colonies Ancloifes en Amérique. Si les Anglois n'avoient pas de Forts fur les Côtes d'Afrique, ils pourroient compter que les François & les Hollandois ne leur permettroient pas de transporter un seul Negre dans leurs Colonies.

Exemples,

Quelques Politiques n'ont pas laissé de s'imaginer que des Vaisséaux sta- On proposé su tionés setoient capables de produite le même effet. Mais on leur a fait re- Etude Forts, des connoître que fans Forts, il est impossible de soutenir l'égalité du pouvoir & pes.

(9) Importance de la Compagnie d'Afrique, shi fup. p. 14. & fuiv.

veaux Forts.

INTRODUC-TION.

fuccès.

du crédit ; impossible d'assister dans l'occasion les Habitans du Pays , de protéger les Marchands fur le rivage ou dans les Voyages qu'ils font audedans des terres, de donner de la vigueur au Commerce, & du poids aux négociations dans les Cours des Princes Negres. Il y a près de huit ans qu'on On le tente fans fir l'expérience des Vaitleaux stationés fur la Côte des Gommes. Mais quoique le Gouvernement eut envoyé deux Vailfeaux de guerre d'une force supérieure à ceux des François, un seul Fort de la Compagnie Françoise, tint les Negres & les Mores dans une telle contrainte, qu'ils n'oferent entreprendre le moindre commerce avec les Anglois. Le Parlement & toute la Nation n'ont pas douté, depuis cet exemple, de la nécessité d'entretenir les Forts.

Compagnies de France & de Holleur Namon.

Mais comment la Compagnie pourtoit-elle fournir à tant de frais, si elle n'étoit secondée par les secours du Public ? Les François & les Hollandois Secons que les n'ont pas attendu l'exemple de l'Angleterre pour sentir à quoi l'intérêt de leut commerce les obligeoir en Afrique. Le Roi de France, pour soutenir fande titent de sa Compagnie des Indes, lui accorde l'exemption de tous les droits pour les Marchandifes qu'elle transporte en Afrique & dans les Colonies Hollandoises de l'Amérique, l'exemption de la moitié des droits sur les marchandises qu'elle apporre d'Afrique, & de la moitié encore sur le sucre & les autres commodités qui viennent des Isles & des Colonies Françoites en Amérique. Il lui donne treize livres de ses propres revenus pour chaque Negre qu'elle transporte aux Colonies de France, & vingt livres pour chaque once de pou-

dre d'ot qu'elle fait entrer en France.

Les Etats Géneraux des Provinces-Unies, pour mettre leut Compagnie des Indes Occidentales en état d'entretenir ses Châteaux & ses Forts, lui accordent, avec quantité d'exemprions & de privilèzes, plusieurs secouts extraordinaires. Elle tire des Provinces de Hollande, de Zelande & de Groningue, un subside annuel de trente-huit mille florins; un droit de trois pour cent sur tous les biens & les marchandises qui sont transportés par les Hollandois entre Terre-neuve & le Cap de Floride ou qui viennent des mêmes lieux ; un droit de deux pout cent sur tout ce qu'ils portent ou qu'ils apportent depuis le Cap de la Floride jusqu'à la Riviere d'Oronoko en y comprenant Curaffao; ces deux droits montent par an à plus de cent mille florins : un droit de cinq Guilders, pour le leste, sur tous les Vaisseaux qui commercent à Cuba, Hispaniola, la Jamaigue, Porto - rico, & autres isles ou Ports, depuis la Riviere Oronoko jusqu'aux Détroits de Magellan & de le Maire, & de-là jusqu'aux Détroits d'Anian; ce qui est évalué par an 1 trois mille florins; un tiers du produit de la Colonie de Surinam, estimé annuellement à dix mille florins : le profit total de la Colonie d'Issacape, qui vaut par an vingt mille florins; enfin tous les profits qui reviennent des prifes, ou des permissions qu'elle est autorisée à donner aux Bâtimens Portugais qui viennent de Lisbonne & du Brefil pour acheter des Negres sur la Côte d'Afrique, qui montent par an à dix mille florins. Années communes, on estime la somme totale de tous ces droits, à cent seprante-un mille six cens florins, qui reviennent à celle de vingt-cinq mille livres sterling,

(10) Ces remarques suffisent pour donner une idée génerale de l'origine & du progrès de la Compagnie Royale d'Afrique. Elle n'a presentement,

(10) Importance de la Compagnie d'Afrique, p. \$. & fuiv.

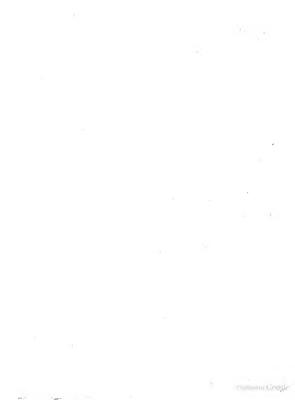

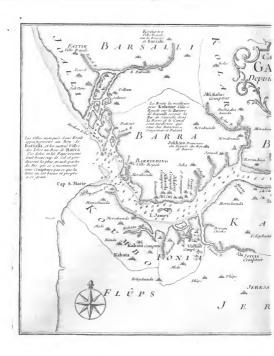

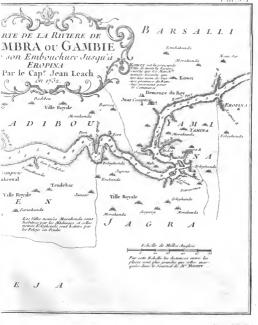



fur la Côte Occidentale, qu'un Etablissement fortifié, sous le nom de Jamesfort, à l'embouchure de la Riviere de Gambra; mais ses Comptoirs sont en affez grand nombre fur cette Riviere. Elle en avoit un à Sierra - Leona , dans l'Isle de Bense, qu'elle a pris le parti d'abandonner avant l'année compagne Au-1728.

Seul Fort de la

#### CHAPITRE 11.

Description génerale de la Riviere de Gambra & des Royaumes voifins.

ETTE Riviere ne fut d'abord connue que sous le nom de Gambra. Cada Mosto, qui en a parlé le premier (11) ne lui donne pas d'autre nom. Marmol (12) dir que les Negres l'appelle Gambu; mais il ne la nomme lui-même que Gambra & Gambea. Jobson a préfere le nom de Gambra à celui de Gambea, parce que le premier étoit plus en usage, quoiqu'il n'ait jamais trouvé, dir-il, que les Negres lui donnassent d'autre nom que celui de Gee ou Ji, qui fignifie en géneral (13) une Riviere. Les Portugais l'avoient appellée Rio Grande, à cause de sa largeur; mais on a donné ce nom depuis, a une autre Riviere qui est plus au Sud. Enfin Gambia ou Gambie est une corruption de Gambra, dont il faur accuser les gens de Mer.

Si c'eft Gamlies

La Riviere de Gambra se jerre dans l'Océan sur la Côte Occidentale d'Afrique, entre le Cap-Verd & le Cap Roxo, ou pour parler avec plus de précision, entre le Cap Sainte-Marie au Sud & les sisses des Oiseaux (14) au Nord. Un peu plus haut elle a la pointe de Barra du côté du Nord, & celle (15) de Bagnon du côté du Sud, à la distance d'environ quatre milles, Son embouchure, fuivant Moore & Labat, est située à treize degrés vingt minutes du Nord. Sa largeur, depuis les Isles des Oiseaux & le Cap Sainte-Marie, est de six lieues. Ces Isles sont environnées d'un Banc de sable, qui s'erend jusqu'i la Riviere de Salum ou de Burfali , & dont la pointe au Sud, nommée le Banc rouge, s'avance l'espace de deux lieues dans la Mer. Du côté du Sud, il fort un autre Banc qui est opposé à la pointe de Bagnon, & qui a pris de sa forme le nom de Talon de Bagnon. Cet écueil n'a pas plus d'une brasse ou d'une brasse & demie d'eau. Il est armé de plusieurs pointes de rocs, contre lesquels la Mer bat avec assez de violence pour les faire découvrir de loin. C'est par ces marques, & par trois arbres qui font à la pointe du Cap Sainte-Matie, qu'on reconnoît l'embouchure de la Riviere.

Embourhore

La distance, qui est entre les deux Bancs & la pointe de Bagnon, forme

(14) Les Anglois appellent ces Isles Broken (11) Voyez fa Relation su Tome II.

(12) Voyez fon Afrique, Liv. IX. Chap. Istands. Elles sont à trente lieues de Gorée. (11) Voyages de Moore, p. 19. On parle (13) Ou plutôt Esu, car Moore affare ici d'après los, parce qu'il avoit fait foigneuto-qu'en longage Mandingo, Basso lignific Ri-mont ces Observations.

BRA.

deux Canaux, Celui du Sud, qu'on nomme le petit Canal, n'a qu'une braffe DE LA GAM- & demie d'eau, & ne peut recevoir que des Barques & des Canots. Le plus grand, qui est entre le Talon de Bagnon & les liles des Oiseaux, est capa-ble de recevoir toures fortes de Bàrimens. Depuis la pointe de Barra jusqu'à la pointe Sud du Banc rouge, il a depuis fix jusqu'à neuf brasses de fond au milieu de sa largeur. Le passage entre les pointes de Barra & de Bagnon, que plufieurs Pilotes ont pris mal à propos pour l'embouchure, n'a pas moins de douze brasses; & de-là jusqu'à Jamesfort on trouve depuis six brasses jusqu'à neuf. Les deux côtés de la Riviere sont bordés de bancs de fable ou de rocs : & celui du Nord en présente (16) assez loin dans l'eau; mais ils ne laissent pas d'être tous deux navigables pour les Canots, & même pour les grandes Barques dans les hautes marées.

On compte dix lieues depuis les Isles des Oiseaux jusqu'à l'Isle (17) Charles; & deux jufqu'à la pointe de Lamei ou le Maine : deux jufqu'à Albreda; & d'Albreda julqu'à Jilfray, qui est vis-à-vis le Fort Anglois, une demie Salat que les lieue. En entrant à gauche dans la Riviere, on voit une touffe d'arbies, Angult rendent dont l'un furpasse tous les autres en grandeur. Cette tousse s'appelle le Pavillon du Roi de Barra. Les Anglois , quoique narurellement nets , fe font abbaissés jusqu'à faluer certe marque de terre, ou ce prétendu Pavillon; ce qui inspire tant d'orgueil au Roi de Barra, qu'il exige les mêmes respects de tous les Vaisseaux qui entrent dans la Riviere; & ceux qui les lui refufent doivent s'attendre qu'il leur défendra le commerce & qu'il leur fera tout le mal dont il est capable. Les Etats de ce Prince n'ont que dix - huit

lieues d'étendue de l'Est à l'Ouest, du côté Nord de la Gambra, & font renfermés entre cetre Riviere & celle de Janok (18).

Marques & di-

Quoique l'embouchure & le Canal de la Gambra foient profonds, comme rechon pour en-rechon pour en-etter dans la Gam- on en peut juger par les mesures de la sonde, qui sont marquées dans la Carte, il est à propos cependant d'y entrer la fonde à la main, & de porter plus au Nord que vers la rive du Sud, où l'on ne trouve ordinairement que trois brasses d'eau. Quantité de Vaisseaux se sont mal trouvés d'avoir négligé cerre précaution. Comme le sable est doux & sans rocs , le danger n'est pas d'y perir; mais on se jette dans un grand embarras, ne fut-ce que celui d'atrendre le retour de la marée pour se dégager. Quand on a passe la pointe de Barra & l'Isle Charles, on suit la rive du Nord, qui est fort douce, jusqu'à ce qu'on ait jetté l'ancre vis-à-vis d'Albreda ou de Jilfray, fur fix ou sept brasses d'un fort bon fond. Ces deux Villages se font connoître à quantiré d'arbres qui les environnent, & par une petite Isle au milieu du Canal, dans lequelle est situé Jamesfort. La largeur de la Riviere, en cet endroit, est d'environ rrois lieues. Pendant près de cinquante lieues, en remontant jufqu'à (19) Joar , elle est large d'une lieue (20) & navigable Juliqu'où elle pour un Vaisseau de quarante canons & de trois cens tonneaux. Elle peut recevoir des Bârimens de cent cinquante ronneaux jusques fort près de

(16) C'est ce qui n'est pas dans la Carte. (17) Nommée par les François , l'Iste aux

(18) Appellée par les François Guinée,

(19) C'est le même lieu que Labat appelle Guiocher. (10) Dans la Carre, environ deux mille

Barakonda.

#### DES VOYAGES. Liv. VII.

Parakonda, qui est à plus de cinq cens milles (21) de son embouchute. La marce remonte jusqu'au même lieu dans la faison de la secheresse, c'est-àdire, depuis le mois de Décembre jusqu'à ceux de Juin ou de Juillet. Pendant le reste de l'année, il est presque impossible de remonter la Riviere, à cause des flots, que la faison des pluies apporte avec tant de violence, qu'il ett également difficile de les furmonter à la voile avec un bon vent . & de fe faite tirer même au long des rives, parce qu'elles sont si couvertes d'eau qu'on ne peut entreprendre de les suivre à pied. C'est un grand avantage que la Riviere du Senegal a sur la Gambra. Le meilleur rents pour la navigation, fur la premiere, est la faison humide, parce qu'il s'y trouve alors assez d'eau pour pailer les Basses & les Rocs, qui arrêtent les Barques dans les

tems fees. A cette Description de la Riviere de Gambra, qui est tirée de Jobson, de Moore, de Froger, de Labat, & de la Carte Angloife, nous joindrons quelques circonstances de la Relation de Barbot, mais en avertissant que suivant sa coutume, il a recueilli indifféremment le bon & le mauvais, sans faire connoître fes fources.

Ce Voyageur rapporte que l'embouchure de la Gambra a trois mille de large & fix ou sept brasses de profondeur; que le fond en est bourbeux; qu'à quelque distance à l'Ouest, sont les Basses qui ont été nommées par les Portugais Baxos de Gibandor. Le véritable Canal, dit-il, est du côté du Sud; mais en entrant il faut prendre celui du Nord. La Riviere est fort navigable jusqu'à Dabbo (22) & Arschill , d'où l'on compte en droite ligne quatre-vingt

lieues par terre, jusqu'au Cap Sainte-Marie, mais beaucoup plus par eau, La moindre profondeur près de l'Isle Jerenire (23) est de trois brasses; excepté vers quelques rocs, qui sont quelques lieues plus bas, où l'on ne trouve que neuf pieds d'eau. Les parties de la Riviere , au-dessus d'Arsehill , font si peu fréquentées que l'Auteur (24) n'en put rien apprendre. Il ajoùre qu'elle est en effet peu connue au -delà de la Ville de Mandiga, située dans la Province de Kantorfi, & du Royaume de Mandinga qui est dans les rerres à seize lieues de la Riviere, & qui renferme (25) des mines d'or fort

Au côté Nord de l'embouchure de la Gambra, il fort une pointe longue & basse, presqu'imperceptible à ceux qui viennent de la Mer dans un rems nubileux. La rerre est beaucoup plus haure du côté du Sud , & couronnée d'arbres qui s'étendent au Nord-Est & au Sud-Ouest, L'embouchure est traversée par une espece de barre, Nord, Ouest & Sud-Est, où l'on trouve quatre braffes d'eau dans la baffe marée.

(11) Labat dit deux cens einquante lieues, on fept cens einquante milles; ma's dans fa Carte on trouve à peine cent lieues, ce qui marque que Barakouda y est mal placé. (11) Ou Dubo Konda, Labat met Dabbo

dans fa Carce. (13) Labat lui donne ce nom comme Batbot. Ces deux exemples semblent matquer qu'ils ont fait tous deux usages des mêmes

Cartes. Cette Isle, par sa situation dans la Tome III,

Carte de Labat , répond à celle de le Maine dans la nôtre. Il patoit que ces deux noms ont été pris des Villes du Nord de la Riviere , le Maine a l'Est , & Jeremire ou Jetamai à l'Ouest.

(14) La Carre de Labat finiffant à Arfehill. c'est encore une preuve de la remarque précé-

(15) Tout ceci est chimérique.

B

Circonflances tirées de Barbota

DiscRITTION DELA GAM-BRA. L. Riviere,

La véritable direction, pour entrer dans la Riviere, est de porter vers la pointe de Barra, fur cinq ou fix brasses, jusqu'à ce qu'elle se présente au Sud-Est; ensuite, de jetter l'ancre si le vent est foible; mais, si l'on ne manque pas de vent, de continuer la même route, en fondant néanmoins Sa direction pour l'entrée de jusqu'à ce qu'on soit arrivé sur quatre brasses & demie ou cinq brasses, &c tenant toujours la pointe de Barra au Sud-Elt, & l'autre pointe, nommée Bagnon (26) par les François, au Sud par Est. Il faut revirer alors, & porter vers cette derniere pointe; après quoi, lorsqu'on l'a passée de deux lieues, il faut fuivre le milieu du Canal, pout éviter un Banc qui est autour de l'Isle (27) des Chiens. On peut ainsi gagner surement Jamesfort.

Tous les Vaisseaux qui entrent dans la Riviere, sur tout les Anglois. faluent de trois coups de canon un grand arbre qui s'appelle le Pavillon ou l'étendard du Roi de Barra. Ils lui rendent le même honneur en fottant ; & l'usage est de payer (28) une barre de fer au Roi ou à ses Officiers, pour le

droit d'Ancrage.

D/tones Je ta

La Riviere, depuis (29) Kantori jusqu'à l'Océan, fait quantité de détours, particuliérement depuis (30) Kantor. Elle est plus profonde & plus large que celle du Senegal; mais le cours en est moins rapide. Cependant elle entraîne des flots d'écume qui se découvrent en Mer à neuf ou dix lieues du rivage. La marée remonte jusqu'à Barakonda, où le passage est (31) interrompu par une chûte d'eau terrible. Les rives de la Gambra, des deux côtés, font basses, & coupées par quantité de ruisseaux. Le Canal, devant la Côte de Jagra, a quatre ou cinq brasses de profondeur, près de quatre petites Isles qui font vis-à-vis cette Côte.

On y navigor p'er aifement la

Il est plus aifé de naviguer sur la Gambra la nuit que les jours, parce que les jours font calmes, & qu'il s'éleve ordinairement le foir de petits vents fort commodes. Depuis l'Ifle qui est au dessus de (32) Manfagar , la marée fert à remonter fans danger (33).

L'Isle de James n'étant qu'une espece de roc plat, sans aucune anse où l'on puisse carener, les Anglois carenent dans la Riviere de Blok (34) ou de Bintam, au Sud de la Gambra vis-à-vis le Forr, dans un lieu nommé Blok , residence d'un Prince Negre qui se qualifie Empeteur du (35) Grand Rivieres de Elek Kantor, & qui est fans cesse en guerre avec le Roi de (36) Barra. Les François ec Rio Bierreilo, et prétendent que la Riviere de Blok se joint à celle de Kumbo, qui en est à quelques lieues vers l'Ouest ; qu'elles forment une Isse dans le lieu où elles

(16) Moore éctit Banyon,

(17) Les Anglois l'appellent Ifte Charles.

(18) Moore dit eent & vingt battes-

(19) Nommé ci-defius Kantotfi-(30) Kaniers, Kanters & Kantre, semblent être le même nom , qui est rapporté différemment par différens Ectivains; fource ordinaire

d'erreurs. Fonia est nommé plus bas Kantor. (31) Barbot dit iel contre toute vérité que les Chaloupes peuvent y paffer. Ce qui est vtai feulement par rapport unanime, e'est que dans les grandes eaux on passe avec des Cha-

loupes a fond plat, faites exprès. (31) Barbot ne marque pas la fituation de

cette life, cat le nom de Manjagar n'est pas connu. Mais c'est apparemment vers l'em-

bouchure. (11) Ici Barbot rapporte ce qu'on a déja

lu fur l'Ifle des Chiens ou de Charles. (14) Froger nomme ce lieu dans fa Carte

de l'embouchure de la Gambra, Il est un peu au Nord du lieu on Foulikonda est placé dans la nôtre. Binram ou Vintain oft à pré-

sent la résidence de ce Prince. (44) Cest peut-être Foma.

(36) Barbot confond deux fois Bar & Barra avec Barfals , Burfalli ou Burfalam.

fe joignent, & qu'à l'Ouest de Kumbo il y a une autre Riviere nommée Rio

DESCRIPTION DRLA GAM.

On rrouve sur la Riviere de Blok, près de son entrée dans la Gambra, BRA. le Village de (17) Barifot, qui est tributaire du Roi ou de l'Emperent de Kantor. Le Roi de Barra rélide une partie de l'année dans la Ville ou le des Negres, Village de (38) Barra, qui est situé à la pointe Nord de la Gambra, près d'un gros arbre que les Portugais ont nommé Ardova da Marca, parce qu'il fert à diriger les Pilotes. Dans d'autres tems, ce Prince fait sa demeute dans la Ville d'Anna Bar, qui est un mille plus loin, au milieu d'un bois. Après le Village de Barra, à l'Est, on trouve sur le bord de la Gambra, les Villages de Grigou, de Bubakulou, & celui de Lami, qui est presqu'à l'opposite de l'Isle des Chiens. Un peu à l'Est de ces Villages, on rencontre Albreda & Jilfray, où les François & les Anglois ont des Comptoirs. Les Portugais ont une petite Eglise à Jilfray.

Barbot, qu'on n'a pas cessé de citer, ne place aucun autre Pays au long de la Gambra, que l'Empire de Kantor au Sud & le Royaume de Barfali au Nord. Le premier renferme plusieurs autres petits Royaumes; mais le second, qui est moins étendu, n'a pour Tributaire qu'un petit Prince nommé la Gambia. Wolli - Wolli. Ces deux Royaumes, dit-il, contiennent quantité de grandes Villes & de Villages, la plupart à l'Est de la Gambra sur ses bords. Il nomme quelques-uns des principaux, qu'il 2 rirés de Jobson, sans en convenir; & la confusion qu'il met dans son récit , ne peut apporter beaucoup de lumicres au Lecteur.

Lois vollins dé

La fource de la Gambra est encore incertaine. Comme on n'a pû jusqu'à la fource de ceue présent se procurer de véritables lumières, on s'est partagé en autant de conjectures que sur le Niger, dont la plûpart prétendent qu'elle n'est qu'un bras, Cette confusion dans les idées & les témoignages a causé beaucoup d'embarras aux Géographes, & les a jettés quelquefois dans d'étranges contradictions. Baudrand, après lui avoir fait ptendre sa source au-delà d'un Royaume, nommé, Gubert, & l'avoit fait passer, entr'autres Pays, par ceux de (39) Genia, de Kantari, de Gambra, d'où il lui fait tirer son nom, & celui des Foulis, prétend qu'elle se jette dans l'Océan par quatre bras; la Gambra même, la Riviere Sainte Anne, Rio das Ostras, & la Riviere de Kasamanfa. Mais il se contredit ausli-rôt, en donnant au Niger, qu'il regarde comme une Riviere différente, deux des bras de la Gambra, qui sont Rio das Of- de Baudrand, rras, & Kafamanfa. Il ajoûte que les deux autres bras du Niger sont San-Domingo & Rio Grande.

Labat, qui releve fort bien cette erreur, est persuadé que la Gambra doit Opinion de Laêrre une branche du Niger. Il fonde son opinion sur le témoignage des but-Negres, sur tout des Marchands Mandingos, qui sont depuis long-tems dans l'habitude de voyager fur ses rives, au-dessus des cataractes de Barakonda & jusqu'aux bords d'un Lac rempli de grands roseaux, où elle se perd assez long-tems. Tous ces Negres, dit-il, s'accordent à déclarer que la

(39) Genia paroît être Quinca Province du (38) Barrat ou plutôt Barinding, fur une Royaume de Bambuck, & Kantari est fans Riviere près de la pointe de Barra, est la Ca- doute Kantor, dernier Royaume au Sud de la Gambra.

(17) Barafat dans la Carre. pitale da Royaume de Barra.

Bij

DISCRIPTION DE LA GAM-

Gambra fort du Niger, au-dessous d'une grande cararacte où le Niger se divise en deux branches. Pourquoi feroit - on difficulté, dit Labat, de s'en rapporter à ces rémoignages? On lui répond que les doutes ne viennent pas précifément de la groffiéreté des Negres, qu'il repréfente lui - même comme Elle est confuse de fort mauvais Géographes, & peu capables de remarquer les détours & & peine der les diffances; mais de la confusion qu'il mer dans son propte récit, de quelque source qu'il en air tité les Mémoires, & de plusieurs imperfections qu'il

a dû reconnoître lui-même s'il a pris la peine de les examiner. Suivant les idées qu'il veut nous faire adopter, la Falemé fortant du Senegal, ou du Niger, comme il lui plaît de l'appeller, à l'Est au-dessus de Barakotta, où la Gambra s'en sépare, doit nécellairement rraverser la Gambra pour venir retomber dans le Senegal. C'est une observation que nous avons déja faire, & qui fustiroit seule (40) pour ôter route confiance au témoignage des Negres. Si la fituation de Barakotta étoit bien vérifiée , ce qui manque encore au récit de Labat, on découvriroit probablement d'autres erreurs. Il fair forrir du Senegal la Riviere blanche & la Riviere noire, audessus du Roc de Jorina, pour y rentrer vingt lieues au-dessous, & c'est effectivement le lieu où la Relation du fieur Brue & la Carte générale du Senegal, font fortir du Senegal deux Rivieres de ce nom, qui retournent s'y décharger, à beaucoup de distance vers l'Ouest, Seroit-il impossible que ces deux Rivieres mal placées dans le récit des Negres , & l'Isle de Kasson qu'elles for-

menr ensemble, fussent le Baba Degu des Mandingos?

\* De l'iffe femble cures.

De l'Isle, qui suivant toute apparence n'ignotoit pas ces récits des Negres, avoit reconnu sans doute qu'ils manquent de vrai-semblance, & n'a pas crû par conféquent qu'il dût s'y arrêter. Il donne à la Riviere de Falemé, gé, mais tans dans son Afrique Françoise, un cours de peu d'érendue au Sud de Bambuk, & place l'Isle de Baba Degu rout-à-fair à l'Est du Roc de Govina. A l'égard de la Gambta, il la fait fortir d'un grand Lac plein de roscaux, qu'il nomme Saport, cent milles au Sud du Roc de (41) Felu; & tirant une double ligne de ce Lac au Roc de Govina il y joint cette rematque; » que comme il se " trouve un rournant près de ce roc, on a crû autrefois que la Gambra étoit » une branche du Senegal : & c'est cette branche imaginaire qu'il a voulu déligner par la double ligne. Quelque jugement qu'on puisse porter de cette idée, les observations précédentes ne permettent pas de croite que la Gam-bra soit un bras du Senegal dans le sens que les Negres se l'imaginent. La communication que de l'Isle suppose, commence un peu à l'Ouest de Baba Degu, dans un lieu nommé Bara, qui pourroit bien être le Barakotta de Labar.

Les Anglois se sont efforcés, dans plusieurs rems, de découvrir l'origine de la Gambra, sans avoir jamais pû se procurer des lumieres certaines au-delà Possepsió des de son embouchure. Peut-être ont-ils été arrêtés par les mêmes obstacles qui des cararactes de Barakonda, c'est-à-dire, environ cinq cens milles au-dessus m-ciur la Gam- ont empêché les François de pénétrer fur le Senegal au - delà du roc de Go-

> (40) Il est surprenant que l'abat n'ait pas fenti cette absurdité. Au reste voyez , ci-desfur l'origine du Nigor.

(41) Suivant les informations de Stibbs , ee lieu est à douze journées de marche de Bafus, au Tome II. des remarques fort longues rakonda. Voyez le Voyage de Moore, p. 300 & fuivances.

vina. Le Capitaine Thompson , & Jobson après lui vers l'année 1618 , re- Discaurzion monterent cent vingt lieues au -dessus de Barakonda. Vermuyden & quel- DE LA GAMques autres allerent presqu'aussi loin sous le régne de Charles II. En 1724 le BRA. Capitaine Stibs alla trente lieues au - delà de Barakonda. La Compagnie Royale d'Afrique voulant être informée jusqu'où la Gambra étoit navigable. & s'ouvrir de nouvelles voies de Commerce fur cette Riviere, fir partir en 1732 plusieurs petires Chaloupes pour cette découverre. Thomas Harison, un de ses principaux Facteurs, qu'elle avoit chargé de cette commission, revint à Jamesfort le 10 de Juin de la même année. C'étoit le tems où Moore, dont nous citons ici le témoignage, se trouvoit dans ce Comptoir. Sa curiosité le portant à tout observer, il scut que Harison n'avoit pas passe Fatatenda, Elemanque put mais qu'ayant envoyé de-là une Barque à la découverte, fous la conduite de Jean Leach, ce Député avoit rencontré, vingt lieues plus loin, une chaîne de toes qui sembloient boucher le passage de la Riviere, & que cet obstacle joint à la diminution de ses vivres , l'avoit obligé de tetourner sans avoit mieux rempli fa commission. Moore ajoute que , suivant la tradition des Habitans, la Riviere est navigable beaucoup au-delà, jusqu'à certains grands Lacs. C'est tout ce qu'il rapporte sur le rémoignage des Negres; & si l'on excepte cette pluralité de Lacs au lieu d'un, il s'accorde sur ce point avec le récit de Labat. D'autres s'imaginent, continue-t'il, que les Rivieres du Senegal, qui se décharge dans la Mer plus au Nord, & de Kasamansa, qui s'y jetre au Sud, viennent toutes deux des mêmes Lacs que la Gambra; & que ces Lacs font formés par un bras du Nil qui se sépare de ce Fleuve après qu'il est forti des montagnes de l'Abissinie. C'est aux Européens que Moore attribue cette opinion, car vrai-semblablement les Negres ne connoissent pas même le nom du Nil; & paroissant la goûter, il l'appuie de l'autorité d'Hérodote, & du Géographe de Nubie. Mais on a vu que Labat ne s'accorde guéres là-dessus avec lui. Au reste mille raisons ne permettent pas de penfer que le Nil ait des bras si considérables, ni qu'aucune Riviere rraverse autant de Pays qu'il faudroit se l'imaginer dans la supposition d'un si

Onlaines Gas

long cours. N'oublions pas quelques argumens dont Labat se croit bien appuyé pour sou-Roublions pas quenques arguments de la plus grande objection, dir-il, Raifons Pont tenir que la Gambra est un bras du Senegal. La plus grande objection, dir-il, Labet appus de qu'on puisse former contre son opinion, c'est que si le Senegal, ou le Niger, ficane. qui est la même chose dans ses idées, étoit la source de toutes les Rivieres qu'il en fait fortir, il faudroit lui supposer une prodigieuse quantité d'eau pour étendre son cours l'espace de quatre ou cinq cens lieues jusqu'à son em-bouchure. Mais il prétend répondre à cette difficulté, en faisant observer que l'Afrique n'est pas un Pays aussi sec que se le figurent ceux qui ne croyent pas que le Niger ou le Senegal reçoive de Riviere ou de fource pour groffir fes eaux, pendant tout l'espace qu'il parcourt jusqu'à la Mer. Il est certain, continue-t'il, que cette vaste Région contient un grand nombre de Fontaines, de Marais, de Lacs & de Torrens, qui se déchargent dans le Niger ou dans les Rivieres qui s'y joignent. Il ne croit pas qu'on en puisse douter, fi l'on confidere que le Pays est extrêmement peuplé; ce qui lui paroit encore indubitable quand on fait réflexion au grand nombre d'Esclaves qu'on amene de l'intérieur des terres sur la Côte, sans parler de ceux qui sout détruits

DE LA GAM-BORDS.

dans les guerres perpétuelles des Negres, & de ceux qui meurent naturellement. Enfin les pluies continuelles qui tombent en Afrique dans la faison hu-BRAET DE SES mide, c'est-à-dire, pendant quatre, cinq, & quelquefois pendant six mois, enflent tellement les petites Rivieres, & les Lacs, que leurs débordemens, ioints à ce qu'elles porrent dans leuts lits , fournissent aux grandes Rivieres cette immense quantité d'eau que celles-ci vont décharger dans la Mer. Malheureusement cette explication de Labat ne répare point ce qui manque aux fondemens de fon opinion.

Divisions des la Gambra. des Chiers.

Revenons à des objets plus certains. Le Nord & le Sud de la Gambra font divisés entre plusieurs perirs Princes Negres, qui prennent tous le tirre de Rois, quoique plufieurs de leurs Etats soient de si peu d'étendue qu'on peut les traverier dans l'espace d'un jour. Suivant la Relation de Moore, Barra , cù eft le premier Royaume du côté du Nord est celui de Barra, dont on a déja Phil: Charles on parlé, & qui s'étend vingt lieues au long de la Riviere. Son Roi est de la race des Mandingos, & rributaire du Roi de Barfali. C'est dans ce Royaume qu'est fituée l'Isle Charles, ou des Chiens, à fix lieues de la Mer, & une portée de fusil de la Riviere. Les Anglois y avoient autrefois un Fort, qu'ils ont laisse tomber en ruines. On trouve dans la Riviere deux basses de sable & de roes du côté de Barra; l'une à la pointe de Lemaine, l'autre à la pointe de Sika; la premiere, six milles au-dessous de Jamessort, & la seconde, un peu au - deslus.

Situation de Plie e anca-

L'Isle de James est située vis-à-vis de Jilfray, d'où il fort une langue de fable & de roes qui s'étend affez loin au Nord-Nord-Ouest, & qui porte le nom de Company's Spit. Il est arrivé à plutieurs Vaisseaux d'y échouer faute de précaurion.

Royaume de Balaia, de Ville de Jankroval.

Après le Royaume de Barra, on entre à l'Est dans celui de Badelu, qui a vis-à-vis de Tankroval , Village du Royaume de Kaen fur la rive du Sud . une Isle dont la Ville même de Badelu n'est séparée que par un filet d'eau. Autrefois cette Isle sournissoir de la pierre à Jamessort. Mais en 1733 , le Directeur Anglois, nommé Hall, en trouva, beaucoup plus près du Fort. Le Roi de Badelu est Mandingo , & fon Pays a vingt lieues d'etendue.

Possumer de Sameir .

Le Royaume suivant est Sanjally , qui malgré sa petitesse est un Pays indépendant. Le Roi est Mandingo, & ses Etats onr quatorze lieues d'étendue au long de la Riviere.

& de Burfall.

Plus loin on entre dans une parrie du Royaume de Bursali ou Bur-Salun, gouverné par un Prince Jalof. Ce Pays commence à la Mer, où la Riviere du même nom vient se décharger. Il s'étend derriere les Royaumes de Barra . de (42) Kolar, & de Badelu, d'où s'avançant sur la Gambra il occupe ses bords l'espace de quinze lieues. Une de ses principales Villes est (43) Joar, fituée à deux milles de la Riviere, dont elle est separée d'abord par une plaine très agréable de la largeur d'un nulle, & de là par une crique fort etroite, qui a la même érendue jusqu'au Port de Kover. Le Commerce est considérable dans ce canton , & se fait dans un lieu nommé la Pointe de Rumbo, trois mille au-deflus de Joar, & presqu'à la même distance de Kover, Il fe rend alors, à Kover, plus de monde que dans aucune autre

Joar,

(41) Kolar eft dans les terres entre Barra & entre ces deux Royaumes. Budelu. Labat se trompe ici en mertant Chika (43) C'est ce que Labat appelle Guiocher.

### DES VOYAGES. Liv. VII.

Ville de la Riviere; parce que si les Marchands ne tronvent pas l'a de vendre leurs Esclaves en chemin, c'est dans ce Port qu'ils les an L'eau de la Riviete est toujours fraîche dans la crique de Joar.

Le Royaume de Batfali est fuivi de celui de (44) Yani, grande K. on, BORDS. qui se divise en deux parties, l'une nommée le haut, l'autre le bas Yani, Elles ont toutes deux chacune leur Roi. Sur la rive de ce Pays est fitude Y-mi l'Isle (45) Bird , douze lieues au-dessus de Joar. On ne voit point un arbre dans cette Isle; mais le terrain en est marécageux. Trente lieues au-desfins . contre la même rive, on trouve un grand nombre d'Isles, nommées Sappo, dont quelques-unes font affez grandes, mais toutes inhabitées. Celle qu'on appelle Lemaine a quatre lieues de longueur. Elle est remplie de Bêtes fauves & de Palmiets, ce qui attire fouvent les Negres pour la chaffe & pour y faire du vin, Six ou sept marées au-dessus, est la Riviere de Sami, qui vient de fort loin dans les terres , & qui fépare le haut & le bas Yani. Elle produir un grand nombre de Crocodiles. Après avoir dit qu'elle fépare les deux parties du Pays de Yani, la Relation ajoûte qu'elle se jette dans la Gambta entre les Royaumes de Bruko & de Yamyama - Konda; ce qui fait croire nécessairement que c'est sous ces deux noms que Yani est converné par deux Rois, Quoiqu'il en foit ; ces deux Royaumes s'étendent l'espace de quatteviner lieues au long de la Riviere, & font fuivis immédiatement de celui de (46) Woolli, au travers duquel les Marchands d'Esclaves sont obligés de pasfer pour se rendre à Kover, Port de Joar. Ce Pays a beaucoup d'étendue au long de la Riviere. Vers Fatatenda, la Gambra est aussi large que la Tamife au Port de Londres, & reçoit à la faveur de la marée, qui s'y éleve de trois ou quatre pieds, des Barques de quarante tonneaux. Fatatenda est situé fur la rive du Nord, à cinq cens milles de l'embouchure, & foixante milles au-dessus de Barakonda où le cours de la Riviete est interrompu pat les ca-

taractes. En recournant à l'embouchure de la Gambra pour fuivre la rive du Sud, on trouve d'abord, vers la Mer, le Royaume de Kumbo, qui s'étend l'espace d'ouze lieues, depuis le Cap Sainte-Marie jusqu'à la Riviere & au Village de Kabara, lieu célébre par l'abondance de ses Chévres, de sa Volaille & de fes Bestiaux.

Le Pays fuivant se nomme Fonia. Il commence à l'endroit où la Riviere de Kabata rombe dans la Gambra, & s'érend jusqu'à celle de Bintam ou de Vintain , c'est-à-dire l'espace de sept lieues au long de la Gambra; mais, dans l'intérieur des terres, il devient si grand, qu'il est gouverné par deux Empereurs de la race des Bagnons. Ces deux Princes ont chacun leurs bornes; & lorsque ce Pays fut découvert, ils n'étoient pas indignes de leurs titres. Mais l'avidité du gain leur a fair vendre un si grand nombre de leurs Sujets pour l'esclavage, que leurs Etats sont fort dépeuplés.

8: Kaffany. Cependant la fituation ne s'ac-

corde pas avec les diftances affignées par

(44) Guiania dans Labat. Moore dit que sur l'autorité de Labat & de Seibbs, on a mis c'est le même lieu qui est nommé Ghana par ee nom à une Iste située entre Yani Martour le Géographe Nubien. Mais cela ne peut étre, par des raisons qu'on a vues dans le Livre pré-

Moore. (41) Cette Isle n'est pas dans la Carte. Mais (46) Ouli & Oubi dans Labar.

DISCRIPTION t. DE LA GAM-BRARTDESIE

> Reysame de 10c Bird.

> > Ifici Sappo.

10s le Maine.

Bulo & Ya-

Fatatenda.

Paya de Fonia\*

### HISTOIRE GENERALE

DESCRIPTION " LA GAM-HO TOE SES

est borné à l'Est par la Riviere de Vintain, dont l'embouchure est in mille, & qui est navigable pendant quelques lieues. On rencontre ords à trois lieues de la Gambra, la Ville de Vintain, située dans le ania; & plus loin du même côté, celle de Jereja.

Vis-à-vis de Jamesfort, du côté du Sud, est une Isle à laquelle on n'a reconnu çue depuis peu cetre qualité, parce qu'elle n'est séparée de la terre que Itle Kabeschir, par une sotte de torrent. Elle se nomme Kabeschir. On y trouve quantito

Royaume de Kach.

Tomaid.

d'excellente pierre, qui fert aujourd'hui aux besoins de Jamessort. Après le Pays de (47) Fonia on entre dans celui Kaen, qui n'en est separé que par la Riviere de Vintain. Kain est gouverné par un Empereur & par un Roi, tous deux Mandingos. On trouve dans ce Pavs Tankroval, grande Ville sur le bord de la Riviere. Trois lieues au - dessus de Tankroval, on rencontre, près d'une autre Ville, nommée Tendebar, plusieurs rocs qui s'avancent affez loin dans la Riviere & qui demeurent à fec au départ de la marée. Le Pays de Kaën a vingt-trois lieues d'étendue au long de la Gambra.

Roytumes de A l'Est de Kaën, on trouve Jagra (48) Canton célébre par le naturel lalagra , borieux de ses Habitans, & riche, par cette raison, en ris & en bled. C'est à ce Royaume qu'appartient l'Isle de l'Eliphant dans la Gambra. Elle a quatre ou

cinq milles de long. La terre en est marécageuse & couverte de bois. & de Yamina. On entre ensuire dans le Pays de Yamina, qui produir beaucoup de volaille & toutes fortes de grains. Il a vis-à-vis de ses rives , une fort belle Isle du niême nom, & plus loin, presqu'au milieu de la Riviere, une autre Isle plus petite, qui se nomme l'Isle du Cheval Marin, parce qu'il s'y trouve toujours un grand nombre de ces animaux. Le Royaume de Yamina s'étend quatorze lieues au long de la Gambra. Celui d'Eropina, qui le fuit, a la mêmo

étendue jusqu'à Jemarrow.

& le Jemarrow. Le Royaume de Jemarrow est gouverné par un Empereur Mandingo, & s'étend trente-deux lieues au long de la Riviere. Il a, sur la rive , une grande Ville, nommée Bruko, qui n'est habitée que par des Mandingos, Chaine de rocs Zélés observateurs du Mahomérisme. Un demi - mille au - dessous de Bruko nursiferte le Ca+ est une chaîne de rocs, qui se montrent quand l'eau est basse, & qui occupent cinq fixiemes de la largeur de la Riviere, laissant un Canal si étroit contre la rive du Sud, que les grands Bâtimens n'y peuvent passer sans danger. Ce passage porte le nom de Fulis-pass, Dans le même Empire, neuf milles plus

Dubokonda, haur, près d'une Ville nommée Dubokonda, on rencontre un autre grouppe de rocs qui partant de la rive du Sud occupent les deux tiers de la Gambra, Trois milles plus loin est encore un autre écueil, qui se montre au départ de la matée; mais le Canal est fort libre du côté du Nord.

Reume de

Après Jemarrow, on entre dans Tomani, grande contrée, plus remplie de Villes que tous les autres Pays qui bordent la Riviere. Celle qui se nomme Yamiamakunda, est considérable par son commerce. Un peu au-dessous de cette Ville, vers le milieu du Canal, on rencontre encore quelques rochers, mais que l'eau ne laisse jamais à découvert. Au Nord de la Riviere, vis-à-vis le Comptoir que les Anglois ont dans la même Ville, on trouve, à un demi-mille dans les rerres, un Lac d'eau dormance, de deux milles de

(47) Foigny, dans Labat, qui ramene tout (48) Giarra dans Labat. à la Langue Françoile.

longueur .

Les Routes et distances entre certaines places sent sieutés d'opéis les versases de Al MOORE dans la reue de montres la difference qui se trenve entre les monurs caladicare le distil

ECHELLES
Grands Lieues de France

Echelle de Milles Angleis



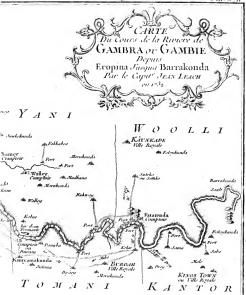

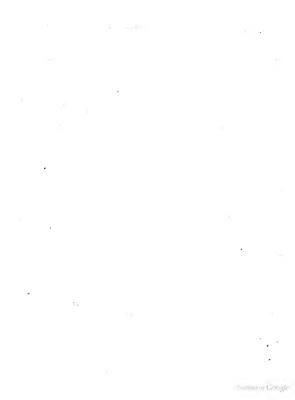

ougueut, qui est rempli de Poisson. Le Pays de Tomani s'étend l'espace d'environ vingt-fix lieues au long de la Riviere. Il est gouverné par un Piance par un Piance Mandingo, & celui qui regnoir en 1730 se nommoir Humey Badii. #74 ff c. 518

Au-delà de Tomani commence le Royaume de Kantor, qui a fur la rive BURDS du Sud, environ fix milles au - deffous de Fatatenda, une Ville nommée Resauce de Kolar. Ce fut quelques milles au-deffus de ce lieu que Moore finit fon Voya- Kantor. ge. Il compte depuis Kolar, dans Kantor, car il y a audi une Ville de ce nom dans le Royaume de Barra, cinq cens milles (49) jusqu'au Cap Sainte-

Marie, qui fait la pointe Sud de la Gambra à son embouchure. La Description que Labat a donnée des Pays qui bordent cette Riviere dif-

fere un peu de celle de Moote, pour les noms, l'étendue, & quelquefois ente Description pour la situation des lieux. D'ailleurs il ne parle que de ceux qui sont depuis & celle de sabat. la pointe de Barra jusqu'à deux cens cinquante milles, parce que tout ce qui est au-delà n'étoit pas encore bien connu. Suivant ses idées, les Royaumes de la rive du Nord font dans l'ordre suivant, de l'Ouest à l'Est, 1, Barra, auquel il donne dix-huir lieues d'érendue sur le bord de la Riviere. 2 , Guiokanda (50), cinq lieues. 3, Badiffa (51) vingt. 4, Salum (52), qui enveloppe les trois premiers , dix lieues. 5 , Guiania (53) , deux. 6 , Kuha , quatte. 7, Guiania (54), trente. 8, Ouli (55), qui se termine à Barakonda, quatre-vingt-dix. Tous ces Royaumes comprennent en droite ligne cent septante-neuf lieues, aufquelles fi l'on ajoûte foixante-onze lieues pour les détours de la Riviere, on aura deux cens cinquante lieues depuis sa pointe de Barra jusqu'à l'extrémité du Royaume d'Ouli.

Le même Aureur divise la rive du Sud en huit Royaumes : 1. Kumbo ou Kombo, qui commençant au Cap Sainte-Marie s'étend l'espace de huit lieues jusqu'à la Riviere de même nom. Ce Cap, dit-il, est connu par un grand arbre fort remarquable (56), qui s'apperçoit de la Mer à beaucoup de distance, 2. Le Royaume ou l'Empire de Foigny (57), commence à la Riviere de Kumbo, & s'étend l'espace d'onze lieues jusqu'à celle de Bintam ' ou de Vintain; car depuis la Riviere de Kumbo jusqu'à celle de Ferba on compte trois lieues; de-là trois lieues encore jusqu'à la Riviete de Barafet; une demie lieue jusqu'à celle d'Inderaba ; une demie lieue jusqu'à celle de Painam, & trois lieues jusqu'à celle de Vintain. 3. Le Royaume de Kiana, (8) est borné par la Riviere de Vintain à l'Ouest, & s'étend vinot lieues au long de la Gambra. 4. Celui de Jiagra, (59) a dix lieues de largeur. 5. Celui de (60) Iamana, quinze. 6. Celui de Kiakonda, (61) quarante. 7. Tamana. (61) 8. Kantor, vingt, dans ce qui en est connu. Ainsi l'éxendue de tous ces Royaumes en droite ligne est de cent soixante-cinq lieues; & si l'on accorde quarre-vingt lieues pour les détours de la Riviere , on aura près de

```
(49) Voyez le Voyage de Moore . p. 13 &
                                             (16) Il dit ailleurs qu'il y a trois arbres,
                                           Notre Carte en met quatre.
(10) Guicadou dans la Carre.
                                             (17, Fonia.
(51) Badibon 'uns la Carte.
                                              (18) Kačn , dans Moore
(51) Barfaki.
                                              (59) Jagra.
(51) Apparemment le bas-Tani.
                                              (60) Yamira
(54) Le haut Yani.
                                              (61) Kisconda répond à Eropina.
(55) Woolli.
                                              (61) Tomany.
       Tome III.
```

18

DE LA GAM-BRA ET DE SES BORDS.

deux cens cinquante lieues depuis le Cap Sainte-Marie jusqu'à l'extrêmité du Royaume de Kantor (63). Au tems de Jobson, tous les Pays, des deux côtés de la Riviere, éroient

divifes en moins de Royaumes & foumis à trois principales Puissances. Divisions and Ceux du Sud étoient Triburaires du grand Roi de Kantor. Ceux du Nord cienc & mo- obcitfoient aux Rois de Barfali & de Woolli, entre lesquels ils étoient également divisés depuis la Mer jusqu'à Barakonda. Cependant ces trois Princes mêmes reconnoilloient l'Empire d'un Monarque encore plus puissant, qui demeuroit (64) plus loin dans les terres. Barbot nous a donné les mêmes idées, d'après Jobson, mais avec peu d'ordre & fans nommer son guide. Il y ajoure néanmoins (65) quelques circonstances, dont il ne fait pas mieux connoître la fource. Ainsi donnant les observarions d'autrui pour les siennes, Barbon les a il confond les anciennes bornes avec les modernes, & ne rapporte presque rien qui ne doive être lu avec les plus grandes précautions. Mais pour ne laisser rien manquer à la Description de la Gambra & des Pays qui bordent cette Riviere julqu'à Barakonda, nous joignons ici une Carte, qui n'est pas moins exacte que celle que Labar a donnée du Senegal. La meilleure jusqu'à

contundues.

présent étoit celle de Moore, qui se trouve dans le Recueil de ses Voyages. Elle nous a beaucoup fervi pour composer la nôtre; mais nous nous sommes attachés principalement à celle du Capitaine Jean Leach , levce en 1730. Il connoissoit parfaitement la Riviere, après en avoir observé tous les détours dans plufieurs Voyages qu'il n'avoit entrepris que dans cette vûe.

Remarques fur les Carres de la Gamibe L

Cependant il faur convenir que la Carte de la Gambra par Labat n'est pas fans mérite & fans utilité. Elle repréfente affez bien le cours géneral, ou la figure de la Riviere, jusqu'aux environs d'Arse-hill, au-delà de Kuttejar. Mais elle est fort inférieure à celle de Leach pour l'exactirude. Entre quantité d'erreurs, elle place Barakonda dix mille à l'Ouest de Yanimarrow, & par conféquent moins loin de la moitié qu'il ne devoit être de l'embouchure de la Riviere. Ses remarques mêmes confirment l'erreur de cette position, car il dit nettement que Barakonda est à deux cens cinquante lieues de l'embouchure de la Gambra, & que le Royaume d'Ouli, c'est-à-dire Wooli, qui finit à Barakonda, s'étend l'espace de quatre-vingt-dix licues au long de la Riviere; mais après en avoir donné une idée si juste, il le place dans sa Carte à l'Ouest d'Ouli dans la Guiania ou dans le haut Yani. M. d'Anville, dans fa Carre génerale de la Côre, a commis la même fante; & de l'Isle y est aussi tombé dans toutes ses Cartes, excepté dans son Afrique Françoise où il paroit avoir apporté plus d'exactitude.

#### 6. I I.

# Etablissemens des Anglois sur la Gambra.

E principal siège de la Compagnie Royale d'Afrique sur la Riviere de Gambra, est le Fort de James, ou Jamesfort, dans une Isle de même

(65) Voyez fa Description de la Guinte , (61) Voyez Labat dans fon Afrique Occidentale , Vol. IV. p. 269. p. 76. (64) Voyez le Commerce d'er par Jobion

nom, qui fera bientôt décrite avec plus d'étendue. Elle commande entiérement le Commette de la Riviere. Le fecond Etablissement des Anglois est MENS ANprès de la Gambra, fur la Riviere de Kabata, dans le Royaume de Kumbo; 61015 5UR LA mais le Commerce y est peu considérable, parce que le seul objet de ce Com- GAMBRA. ptoir, est de fournir des provitions à la Garnison de Jamesforr. Le troisième Orire des Compest Jilfray ou Gillefrée, à l'opposite de l'Isle de James, sur la rive Nord de tors Anglois, la Gambra, un peu à l'Est du Comptoir François d'Albreda. Ce Comptoir est dans une situation agréable. Il a plusieurs Jardins, d'où Jamesfort tire ses légumes. La Compagnie y a fait faire un Cimeriere, pour le Fort & les Comptoirs voilins. C'est aussi le lieu où l'on paye les droits au Roi de Вагга.

Vintain.

Le Comptoir de Vintain ou de Bintam , qui est le quatriéme , n'est qu'à fix lieues de Jamesfort, fur la Riviere du même nom, dans le Royaume de Fonia, au Sud de la Gambra. Son principal Commerce est en Cire, en Ivoire & en Cuirs. Les provisions y sont à bon marché. V. Plus haut sut la même Riviere, à quatorze lieues de Jamesfort, on rencontre le Comptoir de Jereja, dans le Royaume du même nom. Il ne fournir guéres que de la Cire, qui n'y est pas même fort belle, quoiqu'en abondance. Le Bâtiment étoit en si mauvais état dans l'année 1730, que le Roi du Pays n'ayant pas voulu permettre qu'on en fit un neuf plus près de la Riviere, cetre difficulté obligea le Gouverneur de Jamesfort de se rendre à Jereja pour tetminer les differends. VI. Le Comptoir de Kolar fut établi en 1731, dans la Ville de ce nom , sur une Riviere qui se nomme de même & qui appartient au Royaume de Barra, fur la rive Nord de la Gambra. L'Ivoire, la Cire & la Gomme y faifoient l'objet du Commerce; mais la Compagnie ne trouvant

pas qu'il répondit à fes espérances a pris le parti de l'abandonner en 1733.

Tankroval,

VII. Plus haut, dans le Royaume de Kacn, fur la rive Sud de la Gambra, on trouve le Comptoir de Tankroval, établi en 1731. Son principal objet est la Cire. VIII. En continuant de remontet la Riviere, on entre du côté du Nord à Kower, Pott de Joar, qui en est à trois milles, dans le Royaume de Barfalli. La Gambra n'a pas de Ville où le Commerce foit plus florissant qu'à Joar. Aussi les Anglois n'y ont-ils pas de meilleur Comptoir. C'est-là que les Marchands Mandingos & Guinées viennent de Galam & de Tombuto, comme on le suppose, & qu'ils apportent leurs marchandises à la pointe de Rumbo, qui en est fort proche. IX. Le Comptoir suivant, du côté du Nord, est celui de Yani Marrow, dans le bas Yani. Ce Port est le plus agréable de la Riviere. La Compagnie n'y a qu'une perite Maifon , avec un Facteur Negre, pour fournir des grains à Jamesfort, X. Plus haut, du côté du Sud, dans le Royaume de Jemarrow, est le Comptoir de Bruko, qui fut établi en 1732, brûlé presqu'aussi-tôt par un accident, rebâti la même

XI. Kuttejar est un autre Comptoir (66) sur la rive du Nord, à un mille

Yani Marrow.

de la Riviere, dans le Royaume du haut Yani. Les inondations l'ayant renversé en 1725, la Compagnie donna otdre qu'il fut transporté à Sami. XII. Le Comptoir de Sami n'éroir qu'à huit milles de Kuttejar par tetre ; mais étant (66) Stibbs , dans fon Journal , recom- furprenant qu'on l'air abandonné. mande si fort la situation de ce lieu, qu'il est

année, abandonné en 1735.

ETABLISSE-MINS AN-GAMBRA.

d'autant plus loin , par eau , qu'il falloit remonter l'espace de douze milles une Riviere du même nom qui vient se décharger dans la Gambra, la GLOIS SUR LA Compagnie a desiré qu'on choisit du moins, dans cet éloignement, un lieu plus commode, quatre mille au-desfus. XIII, Ce lieu se nomme Vallia.

Voltia.

XIV. Plus loin, dans le Royaume de Tomani, au Sud de la Gambra, est le Yamyamakenda- Comptoir de Yamyamakonda, qui ayant été détruit en 1733 par les inondations, fut rebâti aussi -tôt par l'ordre de la Compagnie. Son principal Commerce est celui de l'Ivoire & des Esclaves. XV. Le dernier Comptoir au Nord de la Riviere étoir Fatatenda, La Gambra est aussi large, dans un lieu fi éloigné de la Mer, que la Tamife à Londres. Elle y est aussi fort profonde : &, dans le tems même de la fécherelle , la marée s'y éleve de trois ou quarre pieds. Fatatenda est situé dans le Royaume de Woolli. La perspecrive de la Riviere y est charmante, & le Pays de Kantor, sur la rive du Sud, en forme une autre qui n'est pas moins agréable. Mais les mauvais traitemens que les Facteurs Anglois recevoient du Roi de Tomani firent abandonner ce Comptoir en 1734. La Riviere de Gambra étant navigable dans une si grande variété de Nations, offre une carrière assez valte pour le Commerce, fur tout lorsqu'il y est presque uniquement entre les mains des Anglois.

L'Isse de James, qui est leur principal établissement, mérite le soin que Moore a pris d'en faire la description,

Description de Place de James & de fon Fort.

Cette lile est située (67) presqu'au milieu de la Riviere de Gambra, qui n'a pas moins de sept milles de largeur dans cet endroit. Elle appartient à la Compagnie Royale d'Afrique, mais en payant un petit tribut au Roi de Barra. Son éloignement de l'embouchure de la Riviere est d'environ douze milles. Dans la basse marée, sa circonférence est de trois quarts de mille. On y a bâti un Fort regulier (68), à quatre bastions, dont chacun est monté de fept pieces de canon, qui commandent la Riviere autout de l'Isle. Sous les murs du Fort, qui font face à la Mer, on a placé deux batteries rondes, chacune de quatre groffes pieces de vingt-quatre livres de balle; entre lefquelles il fe trouve neuf perites pieces pour les faluts. Ainfi toute l'artillerie du Fort est de quarante-cinq pieces.

Sa Garnison-

Les Edifices contiennent quelques appartemens commodes, qui servent de logemens au Gouverneur, aux principaux Marchands, aux Facteurs, aux Ecrivains & à l'Enfeigne. Au dessous, on a menagé des Magasins. La Garnison établie doit être composée d'un Osficier , un Sergent , deux Caporaux, un Canonier avec fon Aide, & de trente Soldats. Mais les maladies, qui font causées ordinairement pat l'usage excessif des liqueurs fottes, reduifent quelquefois la partie militaire des Flabitans à la plus trifte situarion, jusqu'à l'arrivée des recrues d'Angleterre. Les Soldats, les Artifans, & la plupart des Domestiques & des Esclaves, ont leurs logemens hors du Fort, dans des Baraques, qui ne laissent pas d'être bâties de pierres & de mortier comme le Fort. Mais toute l'habitation est renfermée d'une palif-

(67) Barbot dans fa Description de la Gui- dans leurs Voyages; mais nous avons préferé née lui donne la même fituation. ceux de Moore pour ce qui regarde l'Ille & (68) Voyez les Plans. Divers anteurs , tels le Fort , parce qu'ils ont été levés plus foique Froger , Labar , Smith , &c. en ont publié gneulement.

fade, qui a pour fossé narurel une Riviere large de trois milles dans la plus étroite parrie de ses deux canaux. Sous les logemens des Domestiques, on a placé les Magafins. Les Loges des Efclaves font fous celles des Soldats. Pendant GLOIS SUR LA le jour, il y a rrois senrinelles qui veillent à la sureté publique; l'une à la porte GAMBRA. du Forr, l'autre à celle de la grande Salle, & la troisiéme hors de l'enceinte, où elle doir se promener continuellement pour observer les Barques qui pour la garde. partent & qui arrivent, & pour en saire son rapport au Gouverneur. Ces trois Gardes sonr exactement relevés de deux en deux heures. Vers le soir, on place une sentinelle sur chaque Bastion, dans l'intérieur des murs, pour crier le qui vive aux Barques & aux Canots qui s'approchent de l'isle, avec ordre de tirer & de donner l'allarme lorsqu'on ne répond point au troisiéme cri. Pendant la nuit, deux Soldats font d'heure en heure la patrouille aurour du Fort, pour renir les Esclaves dans le respect & ne laisser partir ou aborder aucune Barque sans permission. Ils ont ordre de crier par intervalle, tout va bien, ou de faire seu de leurs mousquets pour jetter l'allarme dans le

L'Isle de James fur fortifiée en 1664 par le Chevalier Robert Holmes, pour Temp où 171'e la surere du Commerce Anglois sur cette Côte, Il lui donna (70) le nom de de James sur sur James , à l'honneur du Duc d'York , qui fur ensuite Jacques II. Il n'y mir d'abord que huir Canons; mais vers l'an 1690, Barbot parle de forrifications régulieres, avec quatre Bastions, montes de soixante ou soixante-dix pieces d'artillerie, & représente l'Isle environnée de trois redoutes, en forme de fer à cheval. La Garnison suivant le même Auteur, étoit compofée de soixante-dix Blancs, & d'autant de Gromertes ou de Negres libres, gagés par la Compagnie. Froger, qui accompagna M. de Genes dans son Expédition de l'année 1695, parle de quarre Bastions stanqués de brique, de rrois fers à cheval hors du Fort, & de plusieurs batteries au long d'une palissade qui environnoit l'Isle entiere. Elle étoir alors très bien munie de toures fortes de provisions, Il ne lui manquoir, pour la rendre imprenable, (71) qu'un magafin à poudre & une citerne à l'épteuve de la bombe. Cependant elle est sans bois & sans eau; double inconvénient qui la met sans cesse dans la dépendance des rives voisines (72).

Jamesfort sut pris pour la premiere fois par les François, sous M. de Genes, en 1695, avec une petire Escadre de quatre Vailleaux & de deux Galiores à bombes. Froger, qui rapporte cette expédition, étoir lui-même sur la Flotte. De Genes avoir appris dans l'Isse de Gorée, par un déserteur Anglois, que le Forr étoir dans un miférable état, la Garnison accablée de maladies, & les provisions épuisées. Il entra dans la Gambra, le 22 de Juiller; & l'après-midi du même jour, il environna l'Isle de ses Chaloupes pour lui couper route communication avec la terre. La nuit fuivante un Portugais, nomme Dom Cardos, qui faisoir sa demeure à Jilfray, vint à bord & confirma aux François la mauvaife firuation du Fort. D'un autre côré , le Roi de Barra, que le Géneral François avoit gagné, refusa d'entrer dans la querelle.

Elle eft peife par

(69) Voyage de Moore , p. 17. \$70) lbid. p. 19.

Fort (69).

(71) Voyage de Froger , p. s. (71) Ibid.

Cij

ETABLISSE-MINS AN-GLOIS SUR LA GAMBRA.

Le 23 un Officier François, nommé de la Roque, fut envoyé dans l'Isla pour sommer le Gouverneur de se rendre. Il sut reçu à quelque distance dans une Chaloupe, & conduit au Fort les yeux bandes. Le Gouverneur étoit abfent; mais celui qui commandoit pour lui traita splendidement la Roque, Circonflances & le renvoya avec trois Officiers Anglois, qui demanderent quelques jours pour déliberer. De Genes ne leur accorda que jusqu'au jour suivant à six la Place jusqu'à l'extrémité. Le 23 au foir, les Chaloupes Françoises se sai-

heures du matin. Ils lui écrivirent alors qu'ils étoient réfolus de défendre firent d'un Brigantin & de quelques Canots, qui apportoient des provisions pour le Fort. Elles manquerent le Gouverneut, qui trouva le moyen de rentret

dans fa Place.

Le 24 à huit heures du foir, les François tirerent deux bombes, mais à la distance où ils étoient encore, elles n'allerent pas jusqu'au Fott; ce qui leur fit prendre la réfolution d'attendre la marée pour s'approcher. Dans l'intervalle, le Gouverneur, qui se nommoit Hamburg, jeune homme plus ptopre au plaifir qu'à la défente d'une Forteresse, envoya une Barque avec

Capitulation,

le pavillon blanc. L'échange des Otages se sit aussi - tôt, jusqu'à ce que les articles de la Capitulation fullent réglées. Ils le furent dès le même jour, Artic'es de la 211 nombre de dix : 1 , que les appointemens dûs pat la Compagnie à fes Agens & fes Employés feroient acquittés; 2, que la Garnison sortitoit avec tous les honneurs de la guerre, armes, bagage, effers, & que chaque Officier emmeneroit un jeune Esclave; 3, que les gens mariés & les naturels du Pays auroient la liberté de demeurer; 4, que les Facteurs de la Compagnie au long de la Riviere seroient compris dans la Capitulation, en délivrant les biens qu'ils avoienr en garde; 5, que le sieur Charles Duval, Refugié François établi depuis feize ans en Angleterre, & demeurant actuellement dans le Fort, jouiroit des mêmes privilèges que le Gouverneut; 6, que les Anglois auroient deux jours pour régler leurs affaires; 7, que douze beaux Negres, qui étoient au fervice de la Compagnie, feroient libres de fe retirer; 8, qu'on donneroit à la Garnison, dans l'espace de trente jours, un Vaisseau à rrois mâts, avec des munitions & des vivres pour la transporter en Angleterre; 9, qu'on lui accorderoit des passe-ports, dont on lui garantiroit la vertu; 10, qu'à toutes ces conditions, les effets de la Compagnie Royale d'Afrique serojent délivrés au Géneral François, suivant le Mémoire qui lui en étoit fidélement offert. & qui contenoit cinq cens quintaux d'Ivoite, trois cens quintaux de Cire, cent trente Esclaves mâles & quarante femmes dans l'Isle, cinquante à Jilfray, & des marchandises de l'Europe pour la valeur de huit mille écus; avec foixante-douze canons montés , trente sans affuts, & toutes les provisions de guerre & de bouche qui se trouveroient dans l'Isle,

La Place eft romile aux Françuis,

Le 17 à la pointe du jour, le Major de l'Escadre, nommé de la Periere, avertit Hamburg de se préparer à quitter la Place. A six heures du marin, le fieur de Fontenay, nommé au Gouvernement par le Géneral François, prit terre dans l'Isle & fut reçu par Hamburg, qui lui présenta les clefs du Fort, Les Anglois furent conduits, avec leur Gouverneur, à bord de la Félicité, Vaisseau de l'Escadre Françoise. Tous les Pavillons furent déployés, & le Te Deum chanté avec une décharge de trente-sept pieces de canon. Le 28, de Genes fit demander au Roi de Barra les effets des Anglois, qui étoient à Jilfray. Ce Prince tépondit que le Forr s'étant rendu, tous les biens MENS ANqui étoient à Jilfray lui appartenoient. Mais voyant que les François alloient GLOIS SUR LA employer la force, il prit le parti de ne leur rien contester. Le 30, de Genes GAMBRA. mit en délibération au Confeil, s'il étoit à propos de conserver le Fort ou de le démolir. On se détermina pour le dernier de ces deux partis, & les quatre jours fuivans furent employés à miner les Bastions, qu'on fit sauter avec les muts. Le canon qui ne put être chargé à bord, fut encloué. Enfin les Officiers de la Compagnie Angloife s'étant embarqués pout retourner en Angleterre par la Cayenne, les François fortirent de la Gambra le 24 d'Aoûr & firent

voile au Breiil (73). Malgré la démolition du Fott , la Compagnie Françoise d'Afrique envoya ordre à ses Officiers du Fort Saint-Louis, de prendre possession de l'Isle de

James en son nom. On ne s'appercut pas néanmoins qu'elle pensat sérjeusemenr à le faire réparer, car elle n'envoya personne pour s'y établir. L'Ise aux Aprèse par ayant été restiruée aux Anglois par le Traité de Riswick, la Compagnie le Traité de Ris-Royale d'Afrique entreprit aufli-tôt de faire rebâtir le Fort. Elle se proposoit wick, d'y mettre quarre-vingt-dix pieces de canon, & d'y entretenir une Garnison de (74) deux cens cinquante hommes. Mais la guerre s'étant renouvellée en 1702, les François, sous la conduite de la Roque qui avoit été du Siége précédent, & qui commandoit la Mutine, accompagné de Sainr-Vandrille Commandant d'une Frégate nommée l'Hermine, surpritent le Fort, en rirerent cent mille écus de rançon, & ne laisserent pas d'enlever deux cens cinquanre Esclaves avec une große quanrité de (75) marchandises. La Roque fut rué dans cette arraque.

En 1709 les François firent une troifieme entreprise avec quatre Fregates, Jameston par les fous M Parent, qui prit encore une fois le Fort, & qui se saisit (76) d'un François. Vaisseau chargé d'Esclaves. Ensuite l'Isle James sut pissée deux sois par des un englis par Pyrates Anglois, qui insesterent en 1720 la Côte de Guinée. On trouve les les Conaisses. circonstances de ces deux actions dans l'Histoire des Pyrates. La premiere fut exécutée par Howel Davis, qui s'étant embarqué à Bristol sur le Cadogan Snow commandé par le Capitaine Skinner, avoit été pris par le Pyrate England, près de Sierra-Leona Mais ce Brigand, après avoir affatliné le Capitaine Skinner, avoit fait present du Vaisseau à Davis, dans l'espérance de l'affocier à ses entreprises. Cependant Davis ne trouvant pas son Equipage dispose à suivre les Pyrates, s'étoit rendu à la Barbade, où sur les informations des Marelots, sa cargaifon avoit été confisquée & lui - même jetté dans une prison. Il y avoit été sévérement examiné, sans pouvoir être convaincu de Py aterie. Enfin , avant obtenu la liberté , il avoit été employé, par le Capitaine oods Roger, pour commander un petit Bâtiment de Commerce, dont tous les Matelors s'étoient trouvés tant de penchant à Davis, la py aterie, qu'ayant résolu de concert d'embrasser cette infame profession ils l'avoient choili pour leur chef. Il n'avoit pas manqué de bonheur dans la

(71) Froger Voyage à la Mer du Sud, pages , 1. 6. 11 &c. quititions des Anglois en Guinée, p. 9.

(71) Gazette de Paris, onve d'Avril 1701. (76) Description de la Guinée par Barbor . 7., Voyez le Livre Anglois intitulé, Ac- P 417; & Gazette de Paris, 9 Novembre

ETABLISSE-MENS AN-GAMBRA.

plûpart de ses entreprises. On nomme celle de Saint Jago, capitale d'une des Isles du Cap-Verd, où il pénétra pendant la nuit dans le Fott; & quoi-CLOIS SUR LA qu'il ne put se saisir du Gouverneur , qui fit une vigoureuse résistance dans la Maison, il ne se rerira pas sans avoir causé beaucoup de mal aux Portugais. Ce fut de-là qu'il fe rendit dans la Riviere de Gambra, pour furprendre Jamesfort, où il avoit ptomis à ses gens de leur faire trouver beaucoup d'or & d'autres richesses. Les circonstances de certe entreprise sont si singulieres qu'elles méritent de n'être pas oubliées. Davis jugeant qu'il n'avoit rien à se promettre de la force, avoit formé le plan d'un artifice encore plus téméraire. A la vue de l'Isle, il cacha tous ses gens sous le pont, à la réserve de cinq ou six, qui paroissoient employés à la manœuvre, avec l'habit ordinaire des Marelots. Dans cer état, qui ne pouvoit causer de dénance à la Garnison, il s'approcha sous le Pavillon Anglois; & se mertant dans sa Chaloupe avec fon Pilote & fon Chirurgien, qui étoieut vêtus comme lui affez honnêtement, il se présenta au rivage. Il y sut reçu par une file de Mousquetaires, qui le conduisirent dans le Fort. Aux interrogations du Gouverneur, il répondir qu'il étoit de Liverpool; qu'avant fait voile au Senegal pour se procurer de l'ivoire & de la gomme, il avoit été poursuivi par deux Vaisfeaux François, & que sa cargation consistoit en fer & en étain, Le Gouverneur lui fit donner la valeut de sa cargaison en Esclaves. Ensuite lui ayant demandé s'il avoit à bord des liqueurs de l'Europe, Davis tépondit qu'il n'avoit que ce qui étoit nécessaire à son Bâtiment; ce qui n'empêchoit pas

Inquel e il & faefir de Jamesforte

qu'il ne pûr en donner quelques flacons à d'honnères gens qui en écoient dépourvus. Le Gouverneur lui offrit à dîner avec ses deux Officiers. Il accepta cette invitation, & pendant qu'on se préparoit à le bien traiter, il retourna fur son bord pour en apporter de l'eau-de-vie, avec la précaution de laisser ses deux Officiers à terre. Il revint bientôt dans sa Chaloupe, accompagné de six ou sept de ses Brigands les plus résolus, qui portoient des armes cachées. On ne leur demanda pas d'explication lotíqu'on les vit chargés de verres & de bouteilles. Comme il n'étoir rerourné à bord qu'après avoir fait ses observations, il avoit donné ordre à ses gens de s'atrêter dans la chambre de garde avec les Soldats, & de se tenir prèrs à s'assurer des armes lorsqu'ils lui entendroient rirer un coup de pistolet. Il rentra dans la chambre du Gouverneur, qu'il trouva occupé des ptéparatifs du diner. Il prir avec ses deux Compagnons un moment favotable pour l'arrêtet; & tirant son coup, l'étonnement des Gardes autant que la hardiesse de ses Bigands le rendit maître des armes de la garnison. Ensuire le Pavillon de la Compagnie, qu'il fit mettre sut le Fort, servit, comme il en étoit convenu avec les gens du Vaisseau, à lui faire envoyer sur le champ un renfort, qui lui assura la possession de l'Isle sans répandre une goutte de sang. Plusieurs Soldars de la Compagnie entrerent volontairement à son service, & ceux qui refuserent de se joindre à lui furent mis en sureté sur une grande Barque qui se trouvoit dans la Riviere. Il eut toute la liberté qu'il desiroit pour piller le Fort. Les richesses que les Facteurs y avoit rassemblées montoient à deux mille livres sterling en lingors d'or, avec quantiré de précieuses marchandises. Après avoir transporté le butin à bord, il fit démolir les fortifications de l'Isle (77).

Hoife Pife & démolit les Forpifications, 1

(77) Histoire des Pyrates, par Jonston, p. 130 & suivantes.

La Compagnie Royale ayant reçu cette facheuse nouvelle, envoya, l'année fuivante, un Vaisseau nomme Gambra Castle, sous le Commandement du Capitaine Ruffel, avec une Compagnie de Soldats commandée par le GLOIS SUR LA Major Massey, pour tétablir & garder le Fort. Ils artiverent dans la Gambra GAMBRA. au mois de Mai, Massey prit terre dans l'Isle de James avec sa Compagnie. Le Colonel Whitney, qui en avoit été nomme Gouverneur, y étoit artivé aussi par Massey. depuis peu de jours. Ces deux Officiers furent peu fatisfaits de l'accueil qu'ils reçurent des Marchands. Massey ayant fait retentir particuliétement ses plaintes, Georges Lowther, fecond Pilote du Gambra Caftle, qui avoit quelque fujet de ressentiment contre Russel son Capitaine, poussa l'Equipage du Vaisseau à prendre patti pour Massey. Ils n'eurent pas de peine ensemble à fe rendre les maîtres. Toures les provisions qui avoient été débarquées tentrerent à bord. Le canon du Fort fut démonté; & Masley, avec Lowthet & leurs Partifans, remirent immédiatement à la voile. Le parti qu'ils prirent enfuite fur d'exercer la Pyraterie. Mais cette vie ayant bientôt paru ennuieuse cier. à Malley, il retourna dans sa Patrie, où il fut pendu sur son ptopte témoi-

MENS AN-

Jamesfort s'est rétabli par degrés, & forme le principal siège de la Compagnie Royale d'Afrique sur la Gambra. Nous conclurons cet article par l'idée qu'on nous donne de sa situation présente dans un Mémoire de la Compagnie au Comité du Commerce & des Colonies, daré le 26 de Mars 1736. " Jamesfort & son Isle, dans la Riviete de Gambra, sur la Côte du Nord,

- » Cette Isle est environnée de fortifications & de grosse artillerie , bien four-» nie de petites armes & de munitions. Elle avoit autrefois quatre-vingt-dix » pieces de canon. Elle n'en a aujourd'hui que trente & une, avec des Ma-
- » gasins, des logemens pour le Gouverneur, les Facteurs, les Ecrivains, les " Officiers, les Soldats, les Artifans, & les Esclaves du Fort. Elle a, pout » les Negres du Commerce, une maifon qui en contient deux cens.

(78) Il y a quelque chose de si étrange dans la couduite de Massey , qu'on ne peut se dispenser d'en touchet ici quelques eirconstances. Après les violences qu'il avoit commises a Jamesfort, il exerça la pyraterie avec Lowthet, & dans un Voyage qu'ils firent à la Bar-bade ils pritent plusieurs Vaisseaux. Cepen-dant Massey prenant bien - rôt cette vie en borreut, quitta fon affocié & se rendit à la Jamaique, où il se remit à la discrétion du Chevalier Nicolas Laws, qui le reçut bien , lui donna un certificat pour le mettre à couvert des poursuites, & lui prêta même de l'atgent. En arrivant enfuite à Londres, il écrivit une Lettre aux Directeurs de la Compagnie Royale d'Afrique, dans laquelle il confessoir toutes ses fantes, qu'il attribuoit à la vérité aux injustices qu'on lui avoit fait eisuyet; mais il confessoit qu'il avoit mérité la mort,

en se temettant à la metci de la Compagnie,

& demandant que si on le condamnoir au supplice ce fut d'une maniere digne d'un Soldar. La réponse qu'il reçut à cette lettre fut qu'il avoir mérité d'être pendu. Cependant loin de se eacher, il prit un logement au milieu de Londres, & se jout suivant il s'adressa aux Officiers de la Justice pout s'informer s'ils n'avoient pas donné des ordres contre le Capitaine Mailey pour crime de Pyraterie. Les Officiers lui ayant répondu qu'ils ignoroient cette affaire, il leut déclara qu'il étoit l'homme dont il parloit, & leut apprit même le lieu de fa demeure. Deux ou trois jours après il fut arrêté fur fa propre information , & conduit devant les Magistrats, qui n'eurent pas d'autres preuves contre lui que sa lettre & ses propres aveux. Là dessus meanmoins il fut mis en prison; & le Capitaine Russel ayant été cité pout témoins avec le fils du Colonel Whitney, il fut condamné à la mort & bientôt exécuté

Tome III.

D

### CHAPITRE III.

Voyage du Capitaine Richard Jobson pour la découverte de la Riviere de Gambra & du Commerce d'or de Tombuto.

INTRODUC-TION.

N nous a confervé deux Mémoites qui appartiennent à ce Voyage ; l'un qui en est le Journal (79), & qui contient le passage du Capitaine Jobfon d'Angleterre à la Gambra, avec sa navigation sur certe Riviere jusqu'à Tinda; l'autre, qui est la Relation de ses entreprises pendant le sejour qu'il fit dans cette contrée, & qui renferme une description de ses Habitans, avec l'histoire naturelle du Pays. La premiere de ces deux pieces fut publice en 1623 par Jobson même; elle contient cent soixante six pages in-40, sans y comptendre une Epître au Gouverneur, & à la Compagnie de Ginney & de Binney, c'est-à-dire, de Guinée & de Benin.

Trois ans après, Purchass (80) insera dans sa Collection l'extrait de ce Journal de Jobson qui n'avoit jamais été publié, Il y avoit déja long-rems que la Riviere de Gambra étoit connue des Portugais. Ils y avoient un Commette établi depuis le tems de Cada Mosto. Les Anglois connoissoient auffi cette Riviere depuis le milieu du seiziéme siécle ; mais c'étoit seulement par les Voyages de quelques Marchands particuliers, qui n'ayant pas été capables de penser à des Etablissemens ni de pousser leurs découvertes,

Motifs qui con-dustirent les Marla Gambea.

avoient abandonné leurs entreprises. Ce ne fur qu'en 1618 que plusieurs Néchamb Angloir à gocians de Londres formetent une Compagnie, dans l'unique vue d'étendre de ce côté-là le Commerce de l'Angleterre, Ils avoient appris des anciens Historiens que l'Ethjopie & les Parties méridionales de l'Afrique étoient des Régions remplies d'or. Jobson taconte qu'ayant pris diverses informations, ils sçurent de quelques autres Anglois qui exerçoient le Commerce en Barbarie, que tout l'or des Mores leur venoit de plusieurs Pays fort éloignés dans le Continent d'Afrique, & passoit pat d'immenses déserts. Ce récit paroissant confirmer le témoignage des Anciens, ils conclurent que la Terre d'ot devoit être quelque part au Sud de Matoc; sans quoi les Marchands de la Méditerranée auroient eu là-dessus quelques lumietes. Tel fur le premier fondement sur lequel ils résolurent d'allet à la découverte du Commerce de l'ot, & de commencer par les Rivieres qui viennent se perdre dans l'Océan fut la Côte Sud-Ouest de l'Afrique (81).

En 1618, c'est-à-dire, la même année qu'ils obtinrent leut Charte, ils firent parrir la Catherine, Batiment de cent vingt tonneaux, sous la conduite Entrepeile de de Georges Thompson, qui avoit fait pendant long-tems le Commerce en Barbarie. La cargaifon montoit à la valeur de dix-huir cens cinquante-fept livres sterling. Il avoit ordre d'entrer dans la Riviere de Gambra, & de laif-

Thompson.

(79) Il porte le titre de Golden Trade, &c. Relation du Voyage de M. Richard Jobson , (8) Voyez le Pilgrimage de Purchafs, &c. extraite de son grand Journal. Vol. II. p. 1567. Le titre de cette feuille est, (\$1) Voyez le Golden Trade de Jobson, A true Relation, &c. c'est-à-dire, vérirable p. s. & suiv.

fer son Vaisseau dans quelque Port commode, pour remonter avec les Chaloupes. Il suivit ses instructions, mais dans son absence, le Vaisseau, qu'il INTRODUCavoit laissé derriere lui à Kassan, fut saisi, & tout l'Equipage massacré par un petit nombre de Portugais & de Mulâtres qui avoient été reçus à bord. Thompson pénétra fort loin dans la Riviere; & trouvant, avec beaucoup de Malheurde fon douceur dans les Habitans, des apparences extrêmement favorables au Com- requirage. merce, il y forma un établiffement, fans être découtagé par l'infortune de fon Vaisseau. Mais il fe hâta de donner avis de cette disetace à la Compagnie, pour en obtenir promptement quelque renfort. Ses demandes furent écoutées. On lui envoya le Saint-Jean, de cinquante tonneaux, avec une cargaifon propre à fes vûes, & le plein pouvoir de revenir en Europe ou de foutenir son entreprise suivant les facilités qu'il y trouveroit. Ce secours arriva malheurensement dans la mauvaise saison. Les maladies ou l'intempérance de l'Equipage en avant fait périr la plus grande partie. Thompson renvoya ce Vailfeau, avec des Lettres pour folliciter de nouveaux fecours, & la promesse de remonter plus loin sur la Riviere, quoiqu'il ne lui restât

pas plus de huit hommes.

Cependant la Compagnie de Londres ne se rebutant pas de cette seconde Nouvelle entredife ace, fit pattir, an mois d'Octobre fuivant, qui étoit la faison la plus chands de Lonfavorable, un Vaisseau nommé le Sion, d'environ deux cens tonneaux, & des. la Pinace le Saint-Jean, de cinquante tonneaux, sous le commandement de

l'Auteur. En atrivant dans la Gambra, Jobson apprit la malheureuse mort de Thompson, qui avoit été tué dès le mois de Mats. Cet ardent Voyageur avoit rempli trop fidélement ses promesses. Il s'étoit mis dans sa petite Chaloupe avec deux de ses gens & quelques Habitans du Pays. Sa hardiesse & fon industrie, sur laquelle il faisoit plus de fond que sur ses forces, l'avoit conduit jusqu'à Tinda, c'est-à-dire, vingt-cinq ou trente lieues au-dessus de Barakonda, dans le dessein de conférer avec Buckor Sano, Marchand Nepre dont le nom reviendra lei plusieurs fois. A force d'informations il avoit appris qu'il étoit passe plusieurs Caravanes pour aller faire leut provision de Thompson. fel, dans les Etats du Bur-Sal, & que le principal Négociant de cette Contrée étoit ce même Buckor Sano, qui entrerenoit trois cens Anes pour son Commerce. C'étoit sur ce fondement qu'il avoit entreptis le voyage de Tinda. Mais il s'y arrêta peu, parce qu'à son arrivée il trouva que Buckor Sano étoit allé beaucoup plus loin pour faire l'emploi de fon fel. Cependant il se crut assez payé de ses peines par le bonheur qu'il avoit eu de découvrir les traces des Mores de Barbarie, & d'être venu si près des lieux qu'ils fréquentoient. Il ne parla plus que de formet des établissemens, & de fortifier la Riviere, pour en éloigner les autres Nations. Il patoît que s'étant oublié

dans cette occasion, il voulut prendre sur ses gens un air d'empire & de

Progrès de

fairs de de de de la contre lui. Enfin il eut le malheur d'être tue dans une sa mort ser querelle ; & fa mort fit perdte avec lui toutes ses découvertes , parce qu'ayant enévoires avec découvertes par de la contre lui. voulu s'en réferver tout le fruit, il n'avoit rien confié au papier. Son def- luifein fembloit (81) inévitable, cat pen de tems avant sa mort, les Portugais ayant excité le Roi de Nani (83) à faire marcher quelques Troupes de Ca-

(81) Golden Trade de Jobson , p. 7. fuivant la Carte de Labat.

(83) C'est apparemment I ani, ou Guian

TION

valerie pour le tuer avec tout son cortege, il n'avoit du son salut qu'à la protection du Turambra (84), qui avoit atme ses peuples pour le désendre.

Jobion, en arrivant dans le Pays, résolut d'employer le même zéle, avec plus de prudence, pour répondre aux vûes de la Compagnie. Il remonta la Riviere jusqu'à Tinda, en prenant à chaque Village des informations sur le Commerce de l'or, Il fit aussi quelque trafic dans les mêmes lieux ; mais la mauvaife conduite de plufieurs de fes Compagnons & la nature même de fes marchandises, qui n'étoient pas propres au Pays, ruinerent une partie de ses espérances.

Relensquiper A fon retour en Angleterre, il publia la Relation de fon Voyage dans treen Joséon à une double vûe ; l'une de faire connoître la malignité des Marchands qui tiondefen voya- avoient traverse son entreprise; l'autre, d'encourager la Nation à profiter de ses découvertes. Son Ouvrage est divisé en neuf parties. Il nous apprend dans l'Introduction les causes de son Voyage. Ensuite il passe à la description de la Riviere de Gambra, & des secours qu'on en peut espérer pour un Etablillement, Il tombe de-là fut les Habitans, qu'il distingue en trois sorres; les Mandingos ou les Negres; les Fulbiés (85), qui font d'un brun foncé, & les Portugais répandus dans divers cantons. Il s'étend fur leurs ufages, leurs Bâtimens leurs Forts, & leur Gouvernement civil; après quoi il parle des Marbuts, qui font tout à la fois Prêtres & Marchands. Il traite de leur Religion, de leur Commerce, de leurs Amusemens, de leur Agriculture, des Grains & des Plantes dont ils ont l'usage, de la variété des Saisons & des qualités du Climat. Dans les dernieres parties, il rend compte des animaux du Pays, & fur tout des Oifeaux.

Jugement für get Ouvrage.

Ses remarques, sur quantité d'atticles, sont les plus exactes & les plus completes qu'on ait sur cette partie de l'Afrique. Jobson pénétra plus loin, sur la Gambra, qu'aucun Anglois avant & depuis fon Voyage. Sa narration paroît fidéle. S'il rapporte quelque chose sur le témoignage d'autrui , il cite ses autorités. Mais son style est obscur , ennuyeux , affecté; & quoiqu'il ait divisé son Ouvrage en plusieurs parties, il est sujet à tomber souvent dans la confusion, par le mélange de ses matieres.

En donnant ici la substance de ses deux pieces, on a pris soin, suivant la méthode qu'on s'est imposée dans ce Recueil , de joindre ensemble tout ce qui regarde le Voyage & les entreprifes de l'Auteur; & l'on a réservé ses Observations sur les Habitans & sur les productions naturelles du Pays, pour les incorporer avec celles des autres Voyageurs.

## Navigation de l'Auteur & ses entreprises sur la Gambia.

JOBSON. 1610.

J O B 5 O N partit de Gravesend le Samedi 5 d'Octobre 1620. Il se rendit à Darmouth , d'où il mit à la voile pour les Canaries le 25 du même Députée Job miois; & dès le 4 de Novembre il arriva le matin à la vûe de Lancerota. Le

> (84) C'est le troisième titre d'honneur des da , Port de Seriko. Pays au long de la Gambra. La réfidence de ce (85) Ce font les Toulis. Prince étoit à trois milles de Tobabo Kon

s après midi, il passa la grande Canarie, sans trouver rien de remarquable

jusqu'à (86) Travisio, où il arriva le 14 de Novembre.

TOBSON. 1620.

En entrant dans cette Rade, il déconvrit à l'ancre trois Vailleaux François & un Hollandois. Mais n'ayant rien à démêler avec ces deux Nations, il fut plus attentif à l'arrivée d'un Habitant Portugais du Pays, nommé Francifco, qui après s'être informé fort curieusement si les deux Bâtimens Anglois faisoient voile à la Rivière de Gambra, lui donna une Lettre d'un Lettre qu'on loi Anglois, nommé Cramp, envoyé par la Compagnie de Londres à Sierra- remet à Rufico, Leona, pour apptofondir l'affaire de la Catherine, Vaiileau du Capitaine mort de Ibonp-Thompson, & le meurtre de ses gens. Jobson excité par cette Lettre entra son, dans la Riviere de Burfal & fit quelque recherche des Meurtriers. Mais elle n'aboutit qu'à failir les effets d'Hector Nunez, qui passoir pour le principal auteur du massacre. Tous les Portugais que Jobson rencontra lui parlerent de cette avanture avec horteur; c'elt-à-dire, qu'ils se mirent à couverr sous de fausses apparences, car ils n'étoient tous qu'un tas de Fripons & de Renegats, capables des detniers crimes. Les Anglois construisirent dans le même lieu une grande Chaloupe, qui fut lancée le 12, & le jour suivant ils firent voile vers la Gambra; mais y trouvant la marce vers sa fin, ils furent obligés de jetter l'ancre contre une petite (87) Isle, à quatre lieues au Sud,

Depuis le mois d'Octobre jusqu'au mois de Mai, les vents sont toujouts. Il entre dans d'Est sur la Gambra ; ce qui éroit si contraire à leur course, qu'ils ne purent avancer qu'à la faveur des marées. L'obscurité de la nuit leur avant fait manquer une Ville nommée Tankroval, où ils s'étoient proposé de mouiller, ils se trouverent le matin vis-à-vis de (88) Tindobaugo, autre Ville qui est plus haut de quatre lieues. Ils y trouverent un Portugais, nommé Emmanuel Corfica, qui les informa de la mort du Capitaine Thompson & de la situation de ses gens. La Riviere est si étroite en cer endroit, que le bord, des deux côtés, est à la portée du canon.

Après avoir payé les droits du Roi dans cette Ville, Jobson prit le parti d'y faisser son Vaisseau avec vingt-cinq Hommes, & de remonter la Riviere dans la Pinace, avec deux Chaloupes pour la rirer dans le calme. Le 1 Décembre, il arriva dans l'Isle Pudding, à seize lieues du Port où étoit demeuré le Vailseau. Le lendemain, il mouilla vis-à-vis d'une petite Crique, qui conduit à la Ville de Mansegar. Le Roi du Pays lui fit l'honneur de venir à bord avec son Alkade, & de s'y enivrer. Jobson, après lui avoir payé les heat. droits, tira parti de cet incident pour obtenir une Maison dans la Ville, où il laiffa trois Facteurs, Henri Lowe, Humphrey Davis & Jean Blythe, avec un Domestique nommé Nicolas. Mais la mort y enleva bien-tôt les deux

the Pudding.

Vitte de Mane

detniers. Le 7 de Décembre, il passa par une Ville nommée Woolley - Woolley, la Woolley Voolplus grande qu'il eut vûe dans le Pays; & le même jour il jetta l'ancre à le Kallan, lieu functe, où le Vaisseau de Thompson avoit été trahi. Tous les Portugais avoient pris la fuite, par la crainte apparemment de la vengeance

(86) C'est Rufifes , autrement Ris Frefes. l'on trouve à peu près à cette distance . l'Isle (87) Comme on ne trouve pas cette Isle Charles ou des Chiens, (\$8) C'est apparemment le Tindebar de la dans la Carte, il y a de l'apparence qu'on a mis le côté du Sud , pour celui du Nord , où

Diii

Josson. 1610.

qui les menaçoit. Le Roi de cette Ville est tributaire de celui de Bursal. Les Ânglois y furent reçus fott civilement par l'Alkade ou le Gouverneur. Il leur apprit qu'à leur arrivée dans la Riviere, les Portugais avoient loué des Ville de Kaffan. Negres pour les surprendre dans quelque embuscade, mais qu'ils n'avoient pû rrouver personne qui leur eûr voulu servit de Pilote. La Ville de Kassan est forr peuplée, & le sel est une marchandise avantageuse dans ce Canton.

Safirnation . & Palais du Roi.

Le Poitson y est en abondance. C'est le dernier lieu de la Riviere où les grands Vaisseaux puitsenr remonrer. Le Roi du Pays y fair sa résidence. La Ville est située sur le bord de la Riviere, & renfermée d'une pallissade fort proche des maisons. Les édifices y sont mèlés de petites tours, d'où les Habirans peuvent tirer leurs fléches, & défendre l'approche de leur enclos. Il est environné au dehors d'un large fosse, qui a de l'autre côré une seconde pallissade haute de cinq pieds, & si serrée, qu'il n'y a d'ouverrure que dans les lieux destinés à servir de passage. A quelque distance, il y en a une rroificme, & cet espace sert à loger la Cavalerie. Le Palais du Roi est au centre de la Ville, entouré des logemens de ses femmes, avec un autre enclos qui est commun à tous ces édifices. On n'y peut entrer que par une cour des Gatdes, après laquelle on paile au travets d'une falle ouverte, où l'on voir fans ceife un fanteuil vuide, fur lequel il n'y a que lui qui puisse s'asseoir. Ses Tambours sont suspendus dans le même lieu.

Port de Pomoetane.

Jobson arriva le 14 de Décembre dans un Port nommé Pompetane, au Sud de la Gambra. Il n'y trouva point de Porrugais. Le lendemain il mouilla au Port de Jerakonda, près duquel habitoit le Roi Farran (89) Prince livré à l'ivrognerie, qui avoit répandu la rerreur dans rout le Pays. Deux Anglois du Comptoir (90) d'Oranto, qui est à seize milles de Pompetane, vinreut ici au-devant de la Pinace. Ils se nommoient Matthieu Broad , & Henri Bridge. Leur joie fut extrême de revoir des Compatriotes, qui venoient parrager leurs fatigues. Ils donnerent à Jobson de grandes espérances de Commerce; mais la Riviere étant prère à baisser, ils lui conseillerent de ne pas perdre un moment.

Comptoir d'O-

Lorsqu'il fut à six milles d'Oranto, il fir le reste du chemin par terre, Ourre Broad & Bridge, qui étoient venus au-devant de lui, il rrouva au Comptoir Brewer, qui avoit fait le voyage de Tinda avec Thompson, & qui ne celfoit pas de vanter l'or dont il s'étoit rempli l'imagination dans ce lieu. Plus les Anglois s'étoient avancés sur la Riviere, plus ils avoient fenti quel torr ils s'étoient fait de n'avoir point apporté de fel. Ils passerent ici la Gambra pout aller rendre leurs devoirs à Summa Tomba , Roi d'Oranto , Prince qui avoit perdu l'usage des yeux, & qui étoir tributaite du Roi de Kantor. Un baril d'eau-de-vie les acquitta de la reconnoissance que le Comproir devoit à ses bienfaits.

Commerce avec les Negres.

Les jours suivans furent employés au Commerce, avec une foule de Negres, qui venoient vendre ou acherer. Le Roi même, ses femmes, ses fils & ses filles, éroient sans cesse au Marché des Anglois. Le jour de Noel, un Prince Negre, nommé Ferambra, qui faisoir profession d'aimer la Nation

(\$9) Ce n'eft point un nom propre, mais un (90) On ne sçauroit douter que ec ne fût le titre d'honneur. Les Anglois entretinrent dans lieu où Tompson s'étoit établila fuite beaucoup de commerce avec ce Prince.

Angloife, envoya au Capitaine une charge de chair d'Eléphant. Il faifoit fa résidence à quatre milles d'Oranto. C'étoir lui qui avoit armé ses Sujets pour la défense de Thompson , lorsque le Roi de (91) Nany , excité par les Portugais, avoit fait marcher ses forces pour le perdre. Il l'avoit conduit chez le Prince Bo-John (92) son frere, & les Anglois lui avoient été redevables de la confervation de leurs biens.

1620.

Jobson pare

Le 2 de Janvier , Jobson accompagné de neuf Anglois , partit d'Oranto pour se rendre à Tinda. La premiere marée les sir arriver à Batto, Ville du Prince Bo-John, Ils y firent marché avec un jeune Marbut, pour leur fervir Tonda. de guide; mais l'emulation de Lowe les rerarda beaucoup. Le 6, Summaway, Roi de Barek & rriburajre de celui de Kantor, vint à bord avec la Reine fon épouse. Ils prirent à leur service un jeune Negre nommé Samgulley, qui avoit demeuré avec le Capitaine Thompson, & qui scavoit assez la langue Angloife pour leur tenir lieu d'Interprête. Le 9, en jettant l'ancre, à midi & le foir, ils furent effrayés par la mulritude de Chevaux marins. dont ils apperçurent les traces fur les deux bords de la Riviere. Le 10, ils mouillerent à Mossomakoadam, quinze lieues au-delà de Barek. Le 11, ils arriverent à Benanko, & le 12 ils pénétrerent par des passages semés de rocs jusqu'au Port de Barakonda. Au-delà de ce lieu, où la marce trouve des ro- rakonda, chers pour bornes, tour le Pays n'est plus qu'un désert inhabité.

Har ive à Ba-

Le 14, Bakay Tombo, Chef de Barakonda, vint à bord & fir préfent d'un Bœuf aux Anglois. Jobson loua ici deux Negres de plus, & un Marbut, nommé Soleyman, pour lui servir de guides en continuant de remouter la Riviere. L'un des deux Negres, qui se nommoit Tombo, étoit parent de Bakay Tombo, & se vantoit d'avoir déja fait le voyage de Tinda. La Troupe se trouvoit composée de dix Blancs & de quatre Negres. Ils avoient dans leur Barque un petit Canot, pour gagner la rive dans le besoin. La crainte des rocs, dans une navigation où ils avoient fans celle le Courant contre eux, ne leur permettoit pas d'avancer pendant la nuit; & l'ardeur excessive euleus de la reute. du Soleil ne les empêchoit pas moins de pousser leur course depuis neuf heures du matin jusqu'à trois heures après midi. Ils partirent de Barakonda le 15.

Suite & diff-

Le 16, ils passerent une petite Riviere nommée Woolley, qui vient se décharger dans la Gambra. L'eau , quoique fort balle au-dessus , étoit remplie de Chevaux marins. Il s'en trouva un mort, & déja puant. Les Negres s'affligerent beaucoup qu'on leur refusat la permission de le manger. Le 17 il se présenta, des deux côtés de la Riviere, de grandes troupes de Singes. La Barque heurta fort rudement, le même jour, contre un Cheval marin. On mit le Canot à l'eau, fous la conduite des quatre Negres, qui recurent ordre de précéder sans cesse la Barque , pour fonder les profondeurs. Le 18 , les basses devinrent si fréquentes, que malgré la crainte des Crocodiles, les Negres furent forcés de descendre dans l'eau, pour diriger la Barque au travers de tant d'écueils. Le 19, le courant se trouva si rapide, qu'avec six rames on ne pouvoit faire plus d'un mille par heure.

Le vingt, ils découvrirent l'embouchure de la Riviere de Kantor, où

qu'un Anglois auroit sans doute écrit Bojan, Il (91) Bo-john est un titre, que tout autre ne se trouve dans aucun autre Voyageur.

#### HISTOIRE GENERALE

Josson. 1621. Enskouchure de la Riviere de Kantor. akolans.

11 regnoit alors un Prince puissant nommé Ferran Kabo. Le 21 , ils descendirent à terre, pour observer le Pays, du sommet des montagnes voisines; mais ils n'apperçurent que des déferts, remplis de Bêtes féroces, dont les cris se faisoient entendre pendant la nuit. Les Negres n'oserent s'écarter un moment, dans la crainte des Crocodiles, dont plusieurs avoient trente pieds

de long. Le 22, Jobson se prontenant sut la rive apperçut seize Eléphans, grands & petits, dans quelques bruyeres voifines, Il fit rirer deffus; & quoique l'arme eut fait long feu, ils prirent la fuire vers les montagnes. Le 23, on fut obligé de traîner la Barque l'espace d'un mille & demi, pour trouver autant d'eau qu'elle en avoit besoin. Le 24, on n'eut pas moins de peine à la tirer au long de la rive, contre le courant qui étoit fort rapide, & parmi des rocs brifes. Le 25, on entendit entre les baffes une petite chûte

Riviere musquée. d'eau, dont on s'approcha; & dans le besoin qu'on avoit d'eau fraîche, parce que celle de la Riviere avoit une forte odeur (93) de muse, on en prit une provision qui parut fort bonne. Mais un des Negres faillit de se noyer dans un tournant.

Le 26, on découvrit la montagne de Tinda, & tout le Pays parut rempli de rocs. A la vûe du terme , Jobson dépêcha rrois Mores au Roi , & à Buckor Sano, riche Négociant, dont on a déja vû le nom, pour leur faire demander des provisions. Les Bètes fauves, & les Oiseaux de Riviere se présen-Rivierz de Tin- toient en abondance fur les deux rives , mais on n'avoir pas d'armes qui pussent servir à les tirer; & les bords d'ailleurs étoient infestés de Croco-

diles, qui se faisoient voir quelquesois en troupes jusqu'au nombre de vingt. Pendant la nuit, on les entendoit d'une lieue. On fut incommodé tout le jour par quantiré de basses, & l'on ne retrouva de l'eau qu'à l'embouchure de la Riviere de Tinda.

Cette circonstance est rapportée un peu différemment dans un autre en-Bastes qui en droit de la Relation. On y lit qu'à une demie lieue de la Riviere de Tinda, ferannil'accis. Jobson rencontra une basse qui lui ferma le passage; qu'il y avoit cependant neuf pouces d'eau, dans la faison où la Riviere en a le moins ; que cette baffe n'avoit pas plus de vingt toifes de longueur, & que le Canal, audessus, paroissoit aussi profond qu'on peut le souhairer; que si la trouppe avoit été affez nombreuse, & qu'elle eut été pourvue d'instrumens propres au travail, on auroit pû percer cet obstacle & continuer le voyage.

Dans l'espace de douze jours qu'on avoit mis à remonter, depuis le lieu où la marée celle, on avoit fait cent vingt lieues ou trois cens foixante milles. Il faut observer que la navigation n'avoit pas été poussée pendant le jour entier. On partoit à la pointe du jour , & l'on avançoit jusqu'à dix heures. Enfuite on étoit forcé , par la chaleur , de se reposer jusqu'à trois heures après midi, qu'on se remettoit en mouvement jusqu'à la nuir. Au retour, on n'eut besoin que de cinq jours pour regagner Barrakonda.

Le 30, on tua une Gazelle, & un Oiseau de la grosseur d'un Homme; l'Auteur le nomme Stalker. Il s'étoit passé quatre jours depuis le départ des trois Negres, sans qu'on les eut vus reparoître, quoiqu'ils n'en eussent demandé

(95) L'Auteur ajoûte qu'elle en avoit aussi le pouvoit manger le poisson de la Riviere , "bi
goût , sans expliquer iei la cause de ce Pheno- sup. p. 19. On en verra ci-dessous l'explicamene. Il dit que par la même railon, on ne tion.

JOBSON. 1611.

que deux pour leur commission. Les Anglois commençoient à murmuter, en fe voyant presqu'à la fin de leurs provisions. Jobson tua, le 31, une Gazelle qui fut regardée comme un secours du Ciel; lorsqu'on vit atriver un des Messagers Negres, avec le Frere de Buckar Sano, & un Domestique du Roi, qui venoient s'informer quelles marchandifes la Barque avoit à bord. Ils apportoient quelques Poules, avec promesse que Buckar Sano arriveroit le jour suivant. Jobson, pour les traiter, sit préparer la chair de la Gazelle. Le bruir s'étoit déja répandu, dans le Pays, qu'il avoit tué cet animal avec le tonnerre, patce qu'on n'y avoit jamais vû d'armes à feu.

Buckar Sano arriva le Mercredi, premier jour de Février, avec sa femme Buckar Sano & & fa fille, sous une escorre d'environ quarante Negres. Il se livra si avide- sa Famille, ment au plaisir de boire des liqueurs fortes, que s'étant parfaitement enivré dans le cours de la nuir, il se rrouva fott incommodé le lendemain. Il avoit fait présent d'un Bœuf au Capitaine; & ses gens avoient apporté des Chévres & des Poules, que les Anglois acheterent à fort bon marché.

Le 3, on commença le Commerce, qui ne confista de la part des Anglois

que dans une petite quantité de Sel. En échange ils trouverent des dents d'Eléphans, des Eroffes de coton, & quelques onces d'or. On leur demanda Commerce avec d'aurres marchandifes, dont ils n'avoient pas fait provision. Buckar Sano les Negres. leur déclara que les Esclaves éroient chers dans le Pays, mais qu'il pourtoit leut procurer beaucoup d'autres commodités. Jobson refusa de prendre des Cuirs, parce que la Riviere étant si basse, il craignoit que sa Batque ne sur furchargée. Les Negres du canton s'assembletent en si grand nombre pour le Commerce, que la rive avoit l'apparence d'une petire Ville. Il se trouvoit parmi eux cinq cens Sauvages, fous le commandement de Bajay -dinko . Tributaire du Roi de Kantor. Ces Barbares voyoient des Blancs pour la premiere fois. Leurs femmes se cacherent d'abord, comme si ce speciacle les eut effrayés; mais elles eurent bien-tôr le courage de se familiariser avec les Anglois. Tous ces Peuples demandoient particuliérement du Sel , & présentoient de l'ivoire & des Cuirs, Mais le fond des Anglois, qui n'avoir été que de quarante boiffeaux, étoit déja rout-à-fait épuifé.

Le 7 de Février, on vit arriver, fur le bord de la Riviere, le Roi de Jelikot, Tributaire du grand Roi de Woolli, avec ses Instrumens & ses Chanteurs. C'est une sorte de Poéres, qui chantent pendant le dîner des Rois Negres

leurs louanges & celles de leurs ancêtres.

Le 8, Buckar Sano reçut, avec beaucoup de cérémonies, la qualité d'Alkade du Capitaine blanc. Cerre Fère ne consista qu'en gesticulations & en grimaces. Jobson lui passa aurour du cou un Colsier de cristal. Broad lui donna une Chaîne d'argent. On but ensuite quelques verres d'eau-de-vie, au recits exageres, bruit d'une décharge de cinq Mousquers. Le nouvel Alkade informa Jobson qu'il avoir fait trois ou quarre Voyages dans une Région au Sud, où les maifons (94) éroient couvertes d'or, & qu'il avoit mis quarre mois en chemin. Il lui parla d'un Peuple nommé les Arabecks, qui venoient affez près de Tinda en grosses Caravanes, monrés sur des Chameaux, & qui devoient être, dans l'espace de deux Lunes , à Mombar , Ville à six journées de Tinda , où ils fai-

(94) Jobson ne prit sans doute ce récit que pour une fiction des Mores. Tous les Europecas ont reconnu ces Peuples pour menteurs.

Tome III.

1621.

foient un grand Commerce d'or. Il ajoûta qu'il venoit beaucoup d'or d'une Ville à trois journées de Mombar, mais qu'on n'y voyoit jamais d'Arabecks. Jobson en auroit appris davantage, si la jalousie de quelques-uns de ses Compagnons ne les eut portés à faire taire Sam-gulley par leurs menaces. Il arriva dans le même tems quelques Negres étrangers, d'une Ville nommée Tombokonda (95) à quatre journées de distance, & Jobson ne douta point que cette Ville ne fut Tomburo. Buckar Sano lui fit voir une lame d'épec &

ami de Thomp.u.i, & les offres.

les bracelets d'une de fes femmes, qu'il avoit achetés des Arabecks. Il paroifloit à diverfes marques que ces marchandifes venoient des Mores d'Ara-Viert Marbut, bie. Les Anglois virent arriver aussi un vieux Marbut, qui se glorisioit d'avoir été l'ami de Thompson, & qui s'arrêtant peu avec les Habitands de Tinda vécut fort familiérement avec les Anglois. Il étoit natif de Jave (96), où il leur promit de les conduire, & de Jaye à Mombar, s'ils pouvoient s'avancer feulement (97) au-delà de Tinda. Il les assura qu'un grand nombre d'autres Negres, qui s'étoient mis en chemin pour le Commerce, étoient retournés fur leuts pas en apprenant qu'il ne leur restoit plus de sel. Jobson auroit accepté volontiers les offres du Marbut, si la diminution de

Retour des An. hâter son départ. Une raison si pressante lui sit quitter la Riviere de Tinda, Elon à Bacakore à laquelle il donna le nom de S. John's Mart, ou Marché de S. Jean. Le vent & le cours de l'eau lui furent également favorables; mais la crainte des baffes ne lui permit pas de fe fervir de fes voiles pendant le jour, ni de fe faire tirer pendant la nuir. Le quatorze, étant arrivé à trois lieues de Barrakonda, il prit la réfolution d'achever le chemin par terre; & dans les bruyeres qu'il ent à traverser, il chassa un Eléphant, qu'il perdit néanmoins après l'avoit blessé trois fois.

l'eau, qui étoit déja baissée de six pouces, ne l'eut mis dans la nécessité de

Lis vent à Bureo,

Le 19 il se rendit à Butto, résidence de Bo-John, où il avoit engagé à son fervice le premier Marbut. Il ne put empêcher que Sam-gulley ne s'y fit circoncire. Mais après cette opération il continua de s'en servit pour faire le voyage de Seriko, où il espéroit de rencontrer les Marchands de Tinda. A deux milles de ce lieu fa Barque reçut une si rude secousse d'un Cheval marin, qu'on eut beaucoup de peine à boucher la voie d'eau. Setiko est à quatre milles de la Gambra. C'est la plus grande Ville de ce Canton. Elle étoit alors gouvernée par un Marbut nommé Fodi Bram, & le Commerce y étoit confidérable, en Efclaves, en Sel & en Anes.

Steko, Gran

Jobson dit dans un autre endroit que Setiko n'est qu'à trois milles de la Ridur de cette vit- viere de Gambra, & qu'elle lui parur la plus grande Ville qu'il ent vûe dans tout le Pays. Elle étoit bâtie en forme circulaire. Les maifons étoient fort petites, mais les rues avoient une grandeur raifonnable. Il jugea que la longueur de la Ville, dans fon diamétre, étoit d'environ un mille d'Angleterre. Mais une partie des Edifices fervant de retraite à quantité de Bestiaux , particuliérement d'Anes, elle n'étoit pas peuplée à proportion de sa grandeur. Les An-glois obtinrent la liberté d'y bâtir quelques logemens pour leur propre usage. Ils les environnerent de clayes de paille, fuivant l'ufage du Pays. Le

> (95) Purchafs altere ce nom. Il met Combo Ferambra. (97) Jobson ajoste qu'il lui fit une mauvai-(96) On verra que sa résidence étoit à se peinture des Habitans de Tinda.

lieu qu'ils choisirent étoit au bord de la Riviere, sur une petite éminence, Joseph que les Habitans nommerent Tobabokonda, (98) c'est-à-dire, dans leur langue, 1621. Ville des Blancs. Un quart de mille plus loin, il y avoit une petite Ville de Marbuts; & trois milles au-delà, on trouvoit une autre Ville nommée Farambra.

Le Dimanche, 11 de Mars, Jobson rentra dans sa Barque, pour retourner enfin vers fon Vailleau. Il arriva le Samedi fuivant à Pompetane, où il fut traité civilement par les Portugais; & le Mardi d'après ayant mouillé à Kaffan, il fut furpris d'y ttouver son Vailleau, que diverses raisons avoient vailleau, e traifait avancer julqu'à ce Port. La plus fâcheuse éroit la maladie du Pilote & ve 1001 l'equipad'une partie de l'Equipage. Il n'y restoit que quatre hommes en état de te maiade. faire la manœuvre. Jobion ne s'arrêta néanmoins que jufqu'au dix - neuf d'Avril, & mettant à la voile dans de meilleures espérances, il alla jetter l'ancre à Woolley Woolley , Ville du même Royaume. Le 20, il fe trouva près de Manfegar, où il se tient un Marché, mais de mauvaises marchandises. Marché de Man-Sa Pinace l'ayant rejoint le 1 de Mai, il ne penfa plus qu'à regagner avec fegar. fes deux Vailfeaux l'embouchure de la Riviere. Ce ne fut pas néanmoins fans avoir fait reparer fes Chaloupes fur la rive du Royaume de Kumbo, où il recut la visite du Roi , dans des Tentes qu'il avoit fait dresser pour son pro- de Kumbo. pre logement.

Enfin, il fortit de la Gambra le 9 de Mai, dans la réfolution de faire voile en Angleterre. Mais dès le lendemain il essuya un si violent orage, accompagné de tonnerre & d'éclairs qu'ayant perdu fes Charpentiers à Kaffan, il se vit forcé de relâcher à (\*) Travisco, pour y trouver des Ouvriers. Ces John essuie tempétes, que les Portugais nomment Tornado, sont fort fréquentes au long revenant en Eude la Côte depuis le mois de Mai jusqu'au mois de Septembre. De Travisco, 10pc. Jobson se rendit heurensement au Port de Londres.

Il ajoûte aux remarques précédentes, que de plusieurs noms qu'on a donnés à la Gambra, tels que ceux de Gambia & de Gamba, il s'est déterminé pour celni de Gambra, parce qu'il l'a trouvé le plus commun; quoique pendant trois cens vingt lieues, ou neuf cens foixante milles qu'il avoit fait sur cette Riviere, il ne l'eut jamais entendu nommer par les Habitans, que Gée (99) Norma de la ou Ji, nom qu'ils donnent généralement à toutes fortes d'eau.

La Gambra, fuivant Jobson, n'a qu'un Canal d'entrée, d'environ quatte lieues de largeur, avec trois braffes d'eau dans les endroits qui en ont le moins; & contre ce qu'on a lu dans les Voyageurs précédens, il ne lui donne point de barre. Lorfou'on a remonté l'espace de quatre lieues, on trouve tant d'autres Rivieres, tant de Bayes & de Criques, que dequis Tankroval jusqu'à la Mer, c'est-à-dire pendant rrente lieues, il faudroit employer plusieurs mois pour fuivre un si grand nombre de détours. Cependant on ne peut se méprendre au véritable Canal de la Gambra.

La marce y remonte l'espace de deux cens lieues, c'est-à-dire jusqu'à Bar- Propolétés de rakonda; mais dans la faison même de la sécheresse elle ne va pas plus ette Riviere. loin: Le tems favorable pour la navigation est celui des pluies, pendant le-

(98) On eroit que c'est aujour l'hui Fatatends, ou les Anglois ont un Comptoir.

(99) Moore dit dans sa Relation que les

Negres de la Gambra appellent cette Riviere (\*) On a déja remarqué que c'est Rufisco. Batto , qui fignifie Riviere dans leur langue.

JOBSON. 1621.

quel l'eau s'enfle de trente pieds. On ne trouve alots aucun obstacle dans les basses, qui arrêtent souvent les Vaisseaux lorsque la Riviere est moins pleine. Ces pluies viennent du Sud-Eft, & commencent plutôt dans l'intérieur de la Riviere que vers son embouchure. Elles continuent de descendre depuis le mois de Mai jusqu'au mois de Juin, avec une violence extrême, & des vents

impétueux, mêlés de tonnerres & d'éclairs. Depuis Barakonda jufqu'à Tinda , Jobson n'apperçut aucune Habitation fur les bords de la Riviere, & n'apprit point qu'il s'y en trouve dans aucun endroit. Il n'y vit pas même d'autres Barques que deux ou rrois Radeaux de feuilles de Palmier, dont les Habitans se servent pour traverser la Riviere.

music à la Rivie-

Services qu'il

e d'un Marbut.

On lui dit que les Nations qui se trouvoient plus loin étoient d'un méchant naturel, & qu'elles avoient bouché le Canal avec tant de troncs d'arbres & Raifon qui done de pierres qu'il étoit impossible d'y pénétrer. D'ailleurs cette partie de la Riviere étoit remplie de Chevaux marins & de Crocodiles, qui infectoient également l'eau & le poitson avec leur odeur de muse. La premiere obstrucrion qui arrêta la Barque au-dessus de Barakonda, fur une petite basse d'un fable fort dur, fur laquelle il y avoit à peine quatre pieds d'eau. Les Anglois fauterent dans l'eau pour tirer leur Bâtiment à force de bras; & les Negres, qui avoient d'abord appréhendé les Crocodiles, imiterent aufli-tôt leur hardiesse. Les Chevaux marins heurtetent trois fois la Barque dans le cours du Voyage; & l'on auroit eu tout à craindre de leur nombre, fi les feux ou'on renoit allumés pendant toute la nuit n'eussent servi à les effraver.

A l'égard des informations qui regardent les Villes de Mombar, de Jays & de Tombo-konda, elles paroiffent si imparfaites, que l'Auteur ne marque pas même fi ces Villes font fituées fur la Gambra ou dans l'intérieur des terres; & s'abandonnant à fes conjectures, il conclut feulement que les Conjectures de Jeblen für diffe. Anglois pourroient s'ouvrir un Commerce fort avantageux à Mombar & à tens heux-

Jave fi elles font fituées fur la Riviere , & fi la Gambra fort de la même fource que le Sénegal, comme les Géographes de son tems en étoient persuadés. En un mot, Jobson suppose que Jaye n'est autre chose que Gayo, Pays riche en or, & que Tombo-konda est Tomburo, mais sur le seul fondement de la ressemblance des noms; & sur ce principe, il juge que la Gambra pourroit bien avoir fa fource dans quelque Lac, tel que d'autres Auteuts en mettenr un près de Gayo. Si toutes ces conjectures pouvoient se vérifier , il est certain que les Anglois n'auroient qu'un pas jusqu'à Tombuto & Gayo. Mais on reconnoît aisement que ce sont de vaines imaginations d'un Voyageur . qui concevoit mal fon objet, & qui faisoit trop de fond sur les récits fabuleux des Mores. En effet, quoique Jobson ait pénétré plus loin qu'aucun Anglois n'a fait après lui, il fit moins que Thompson, qui non-sculement

avoit été comme lui à Tinda, mais qui ayant entendu parler aussi de Jaye, y avoit envoyé un Messager pour se procurer des informations.

Ce Messager étoit un vieux Marbut dont on a déja parlé, & qui se trouvant avec Thompson au Marché de St Jean près de la Riviere de Tinda , lui avoir donné les premieres lumieres fur le Commerce de l'Or dans cette Contrée. Il faifoit la demeure dans la Ville de Ferambra; & lorfqu'il fut prêt d'y resourner, Thompson le chargea de quelques Lettres pour Setiko, qui n'en est pas fort loin. Ils se rejoignirent ensuite à Setiko; & le Marbut surpris.

que les Anglois n'eussenr pas fait plus d'effort pour pénétrer au-delà de Tinda , lui dit que s'il eur pû réuffir dans cette entreprise , il auroit trouvé beaucoup d'avantages dans le Commerce de l'Or. Il ajoûta qu'aisez près de Jaye il y avoit un Peuple qui ne vouloit pas être vu , & qui recevant du sel des Arabes de Barbarie auxquels il donnoit son ot, se cachoit soigneusement à leur vue. Thompson demanda quelle pouvoit être la raison de cette conduite; mais le Marbut mit le doigr fur ses lévres & ne fit pas d'autre

1621.

réponfe. Jobson , qui avoit entendu parler aussi de ce trafic mystérieux , en rapporte les circonstances , d'après quelques Auteurs , dont il confesse qu'il (1) n'a mystericus. pù se rappeller les noms. Les Mores, dit-il, viennent un certain jour dans un lieu alligne, où ils apportent leur Sel & d'autres Marchandifes, qu'ils y laissenr en tas séparés. Ensuite se retirant à quelque distance, ils donnent le tems à leurs Errangers de s'approcher du même fieu, & de mettre à chaque tas la quantité d'or qu'ils en veulent donner. Les Mores reviennent après que les autres se sont retirés ; & s'ils sont satisfaits du marché, ils emportent l'or & laissent les marchandises. S'ils trouvent qu'on leur ait offert trop peu, ils divisent le tas en deux parties, & laissent auprès de l'or ce qui leur paroît convenable. Le retour des Etrangers fait la conclusion du marché, car s'ils ne veulent pas donner plus d'or, ils emportent celui qu'ils avoient laissé. On prétend que la raison qui les empêche de se monrrer, est qu'ils onr les levres d'une si prodigieuse grandeur qu'elles leur tombent jusques sur la poitrine. On ajoûte qu'elles sont toujours crues & saignantes, & que la chaleur du Soleil les feroit pourrir s'ils ne les faloient continuellement. Comme leur Pays ne produit pas de fel , ils font obligés de donner leut or pour le sel de Barbarie. Quelque opinion qu'on veuille prendre de ces récirs. il est certain, dit Jobson, que les Negres du Pays de Tinda demandent Observation plus beaucoup de fel; qu'ils ne le reçoivent pas pour leur propre usage, & qu'ils vrai umblable. le transportent plus loin. Il en conclut que ce motif suffit seul pour encourager de ce côté là les Anglois au Commerce ; & que ces Peuples étant d'ailleurs. fort doux & fort civils, il n'y a que de l'avantage à tirer de leur Pays.

## §. I I.

## Divers incidens du Voyage de Jobson sur la Gambra.

PENDANT que le Vaisseau de Jobson étoit à Kassan, l'Equipage trou-vant du Poisson en abondance s'occupoit souvent à la pêche. Un joue qu'on avoit retiré le filet chargé & qu'on l'avoit vuidé fur le Tillac, un Matelor prit un Poisson qui lui parut ressembler à la Breme; mais à peine l'euril touché, que poussant un grand cri, il se plaignir d'avoir perdu l'usage de la main. Quoi i lui dit un de ses Compagnons, pour avoir touché un si perit animal ? & voulant le presser du pied, qu'il avoit nud, sa jambe demeura aussi-tôt sans sentimeut. Cette merveille attira tout l'Equipage autour de lui.

Poisson d'une

(1) Cada Mofto est le premier qui ait par-lé de certe forte de Conmerce, & d'un peu-ple qui ales lévres difornes. Voyez ci-cellus, re encore page 212) que cette opinion du-ple qui ales lévres difornes. Voyez ci-cellus, re encore

E iij

JOESUN. 1621, Mais locfqu'on se sur apperçu que l'engourdissement étoir passe, quelquer mauvais platiants appellerent se Cuissines; qui etori sou le Fons, se lui distent de prendre le Posision pour le préparer. Il le prit des deux mains ; se le alssituat romber aussi -os; di déclare en génifiant qu'il se croyoi artaqué d'une paralysie. Un Negre nommé Sandie, qui parsoir la langue Portugais et, accourta à bord se s'ante el eures reaintes; il leur apprit qu'ils n'avoient qu'à true le Posision pour lui faire perdre cette dangereuse qualité (2).

Crocodiles de la Gambra.

La Gambra est remplie de Crocodiles, que les Negres appellent Bumbos. Ils les crovent si redoutables, qu'ils n'ont pas la hardielle de laver leurs mains dans la Riviere ; & bien moins de la traverser à gué , ou à la nage. Les exemples de la voracité de ces animaux font en grand nombre. Ils dévorent également les Hommes & les Bestiaux. Aussi les Negres employent -ils de grandes précautions pour saire traverser la Riviere à leurs Bœufs, comme ils y font fort fouvent obliges pour la commodité du paturage. Ils prennent le rems de la basse marce, & se metrant cinq ou six dans un Canot, ils tirent le Bœuf avec deux cordes, l'une attachée aux cornes, l'autre à la queue; tandis qu'un Marbut monté fur l'animal, fait des prieres & crache fur lui pour charmer les Crocodiles. Mais de peur que le charme ne manque de vertu, un Negre se rient prêt avec son arc, pour tiret sur le monstre lorsqu'il vient à paroître. C'étoir par la même raison qu'aux deux premieres Baises que Jobson avoit rencontrées dans son Voyage de Tinda, ses Negres avoienr fait difficulté de fauter dans l'eau pour aider au mouvement de la Barque. Mais leur en ayant lui-même donné l'exemple ils y faurerent après lui ; dans l'opinion, comme ils ne firent pas difficulté de le déclarer, que la blancheur des Européens leur rendant la peau plus brillante, Jobson seroit le premier dévoré par les Bumbos. Il observe que ces animaux ne paroiffent sur le sable qu'en trouppes, & qu'ils craignent la vûe & le bruir des Hommes, à peu près comme les Serpens de l'Europe; mais qu'ils ont plus de hardielle dans l'eau. Les Negtes prérendent qu'ils sont devenus beaucoup

Us font timides hais de l'ess.

cer hardinet dans i Leat Negles piecenoan qu'in noi névenus exacutes moins dangereux depuis que les Blancs ont commencé à fréquentre la Riviere.

A Kallan, les Mores & les Negres fe hafardent avec moins de précaution à nager dans la Gambra, parce qu'ils font perfuadés qu'elle eft fans danger depuis qu'in fameux Marbar a charmé les Bumbos par la bénédition. Il elt aflez remarquable, dit Johfon, qu'il ne paroifie jamais de Crocodile du côde la Ville, quoign'on en voie de très gros ver l'autre rive. C'elt ec que

les Anglois observerent facilement tandis que leur Vaisseau étoit à l'ancre au

milicu de la Riviere.

Le Crocodile jetre une très-forte odeur de muse. Trois jours avant que 

politicu infest d'arriver à Tinda , les Anglois s'apperçurent que le Poisson avoit perdu le 

goût qu'ils lui avoient trouvé jusqu'alors , & se virent obligée pour en faire 

use, de le faire dégogret dans des sources d'eau fraishe, Jorduvills en ren-

(a) Kempler observe (Amornitat, Exotic. Persique, Ovington rapporte la même chose p. 515) qu'on peut se garantir de cet este e dans son Voyage de Surat, p. 49. Moore assurenant fortement son haleine. Il avoit ap- re que le Posision a la même qualité quaud il pris ce scerte d'un Afriquain dans le Golphe est mort. Voyez ci-desus,

JOSSON. 1621.

controient fut la rive. Jobson en conclut que les Ctocodiles y sont en plus grand nombre que dans les parties inférieures de la Riviere, où l'on ne remarque rien de semblable. Il confirme cette temarque par les cris de ces animaux qui s'y fonr enrendre de fort loin, comme s'ils fortoient du fond d'un puits. Il en tire un nouvel argument pout établir la supposition de quelque grand Lac, qui les produit.

Déposition du

En revenant de Bartakonda, il trouva le Roi de Kaffan dans une profonde mélancolie. Ce Prince gouvernoit le Pays depuis long-rems; mais ayant usurpé la Couronne, il venoit d'apprendre que le Roi de Bursal, dont Déposition il éroit Triburaire, avoir pris la résolution de rétablir à sa place le fils de son Prédécesseur. En esfet il fut obligé, quelques jours après, de résigner son autorité au légitime Héritier, & de patiet la Riviere avec ses femmes, en laissant sa Ville au pouvoir d'autrui. Il étoir fils d'une (3) Concubine de l'ancien Roi. Le nouveau Prince promit aux Anglois son amitié & sa protection.

A Seriko, le vieux Marbut, dont l'expérience & la fidélité leur avoient été fort uriles dans leut Voyage sut la Riviere, conduisit Jobson chez Fodi Bram Chef des Marbuts du Pays, ou Grand Prêtre. En arrivant à sa Maison, ma Chef des Marbuts du Pays, ou Grand Prêtre. Jobson s'arrèra sut une terrasse, que les personnes de distinction ont à l'entrée bus. de leur logement. Il envoya delà au Marbut, son présent, qui valoit environ dix - huit fous; après quoi il fut introduit fort civilement. Mais il trouva le vieux Prêtre dangereusement malade, quoique par considération pour un Etranger il se fût levé de dessus sa natre, en se faisant soutenit par trois de ses femmes. Jobson reçut de grandes marques de reconnoissance pour sa visite & son présent. On lui sit servir à dîner dans une maison voisine. Entre plusieurs mets, on lui présenta une sorte de parisserie (4) qui paroissoit aussi claire que de la gelée. Son guide lui fit remarquer que c'éroit un aliment des plus délicats du Pays. Pendant le repas, un Messaget du Gtand Prêtre vint faire des complimens de sa part au Capitaine Anglois, & lui apporter pour présent un grand Cuir, avec une grosse dent d'Elephant. A son départ, Jobson donna aux trois femmes du Marbut quelques Colliers de grains de léton, dont elles parurent charmées. Quoique ce vieux Pontife ne fur point en état de parler beaucoup, il prononçoit quelquefois les noms d'Adam, d'Eve & de Moyfe, avec de grandes marques de dévotion.

Prefens qu'il en

Il mourut le jour suivant. On auroit peine à s'imaginet, dit l'Aureur, combien la folemniré de ses Obseques assembla de monde. Personne n'arrivoir les mains vuides. Les uns amenoient des Bœufs & des Chevres, les aurres apportoient de la Volaille, du Ris & du Maiz. On plaça le corps dans un lieu raille but, destiné aux Sépultures, avec un pot d'eau comtre la biére. Alors tous les assistans environnerent l'Edifice, en poussant des hurlemens, accompagnés de gestes fréneriques, surrout de la part des femmes. Après qu'ils eurent passé quelque tems dans cette situation, chaque Marbut sit l'Oraison funébre du Mort; & le Peuple, qui paroissoit écourer fort attentivement, faisoit des présens aux Orateurs, suivant le goût qu'il prenoit à leurs discours. Ensuire, le principal Marbut forma une balle de la terre du Tombeau, en la mouillant

Mort & fur-6-

(3) L'extrait de Porchass met une Captive. du Roi de Kassan. Il met auffi le Roi de Woolls-Woolls , au lieu (4) Une espece de flanc , die l'Auteur. JOBSON. 1621.

un peu, de l'eau du pot. Il en distribua une partie à tous les autres Marbuts, qui la reçurent comme une relique fort précieuse; & celui qui servit de guide à Jobion , ne put être engagé par aucun prix à se désaire de la sienne. Il ne l'avoir obtenue néanmoins qu'à la confidération de Jobson , qui avoit présenté aux Officiers de la Céremonie quelques herbes aromariques qu'ils ensevelirent avec le corps. Cette assemblée dura douze jours entiers, avec un mouvement continuel du Peuple. Après l'enterrement, on commença une

Son fils isi fuc-

autre solemnité, qui fut celle de l'initallation du Fils dans la dignité de son Pere. Chacun lui fit un présent; mais le plus remarquable fut un grand Bélier,

lié sur une civiere, qui devoit être employé au Sacrifice. Lorfque Buckar Sano étoit venu au-devant de Jobson sur la Riviere de

Tinda, il étoit accompagné de sa semme & de sa fille, avec une suite de quarante personnes armées d'arcs & de fléches, qui chantoient ou jouoient des instrumens autour de lui. Ce convoi fut suivi, en moins de deux heures, \$2 Tinds.

par une trouppe de Negres, hommes & femmes, au nombre d'environ deux cens, qui apporterent de la Volaille, du Bled & des Chevreaux. Buckar Sano présenta un Bœuf à Jobson, & se laissa conduire à bord, où les Anglois le faluetent de trois coups de canon. Il donna le nom de tonnerre des Blancs à leur artillerie; & paroissant y prendte beaucoup de plaisir, il publia de tous côtés qu'ils tuoient les Bêtes féroces & les Oiseaux avec le tonnerre. Il s'enivra, la premiere nuit, d'Esu-de-vie & d'autres liqueurs; mais s'en étant rrouvé fort mal le lendemain, il n'eut pas befoin d'autre leçon pour devenir plus sobre. Jobson lui montra les Marchandises qu'il avoit apportées. Quand il eut vû le fer, il dit aux Anglois qu'il le reconnoissoit pour l'ouvrage d'une Nation voifine; ce qui les obligea de le vendre un tiers de moins qu'ils ne. l'avoient vendu jusqu'alors sur la Gambra. D'ailleurs rout le reste sut négligé lorsqu'ils eurent fait voir le sel. On ne leur demanda plus d'autre bien. Buckar Sano étant descendu sur la rive , déclata aux Negtes que chacun pouvoit saire son propre marché. Entre diverses sortes de Marchandises ils avoient amené des femmes pour l'esclavage; mais Jobson resula d'en acheter, fous prétexte que les Anglois n'étoient pas dans l'usage de ce commerce. Leurs autres richesses confistoient en Ivoire, & en Coton crû & travaillé, qu'ils donnetent pour du Sel & du Fer. Les Anglois affecterent de ne pas leur parler d'or, quoiqu'ils vissent à leurs femmes des pendans d'oreille de ce métal. Ils étoient réfolus d'attendte que cette ouverture vînt de Buckar Sano. En

effet, remarquant lui-même que les Facteurs portoient des Epées dorées & quelques galons fur leurs habits, il commença l'entretien fur cette matiere, & leur protesta aussi-tôt, que s'il avoit pu pénétrer leurs intentions, il leur auroit procuré de l'or pour la valeur de toute leur catgaifon. Ses promesses furent fans bornes pour l'avenir. En attendant, il leur fit obtenir des Negres assemblés, tout ce qu'ils avoient d'or avec eux. Il y en avoit tant, leur dit - il, dans les Pays d'alentour, qu'ayant sair quatre sois le voyage d'une Ville affez éloignée, il avoit été furpris lui-même d'y voir les maisons couvertes d'or; mais cette Ville étoit séparée de Tinda par des Nations ennemies; ce qui ne l'empêcha pas de s'engager à les y conduire, parce qu'il avoit beaucoup de confiance à leur canon. Jobson ayant remarqué que la lame de son Epée & les Bracelets de sa femme étoient aussi bien travaillés qu'ils auroient auroient pû l'être en Angleterre, lui demanda d'où lui étoient venus ces Bracelets. Il répondit qu'il les avoit eus des Arabecks. Mais ce fut alors que recommençant à parler de la Ville aux toits d'or, il assura qu'il avoit employé quatre mois à s'y rendre. Jobson , loin d'en prendre droit de regarder ce récit comme une fable, cherche à lui donnet de la vrai-semblance. Il obsetve qu'il n'en faut pas conclure que l'éloignement de cette Ville fût infini, patce que les Negres ne marchent pas plus de cinq heures par jour, qu'ils suivent ordinairement leurs Anes, au même pas que ces animaux, & qu'à chaque Ville ils s'arrêtent pendant deux ou trois jours. Au reste Buckar Sano n'ignotoit pas le Commerce. Il prenoit lui-même le titre de Julietto, c'est-àdire de Matchand; & dans les affaites dont il se chargea pour les Anglois, il demanda qu'on lui rabatit quelque chose du prix des marchandises, en considération de ses services.

JOSSON. 1621.

Il avoit dépêché deux Negres aux Peuples qui habitent de l'autre côté de Autres Negres, la Riviere, pour leur donner avis de l'arrivée des Marchands Etrangets. En & concussons peu de jours on vit arriver plus de cinq cens personnes des deux sexes, qui de leur arrivée. apporterent différentes fortes de commodités, & qui bâtirent des Cabanes de soleaux sur la rive. Les fréquentes visites qu'ils se rendoient d'un bord de la Riviere à l'autre, ne permettoient pas de douter qu'ils ne se connussent. Quoique chaque Nation eût son langage différent, les personnes de distinction s'entretenoient dans la même langue, & Jobson remarqua que c'étoit celle qu'on parle à l'embouchure de la Riviere. Il conclut aussi des relations qu'ils avoient entr'eux, que la Gambra doit remonter beaucoup plus loin; que le Commerce y est entretenu soigneusement; & qu'elle ne manque pas de Canots, puisque dans les endroits les moins profonds la crainte des Crocodiles seroit capable d'arrêter les Negres.

Tous ces Peuples n'avoient jamais vû d'hommes blancs; & leurs femmes en furent d'abord si effrayées, qu'à l'approche d'un Anglois, elles se cachoient derriere leurs maris ou dans leurs Cabanes. Mais on trouva le secret de les apprivoiser en leur faisant présent de quelques Colliers. De leur côté, elles donnerent aux Anglois du Tabac, & de fort belles Canes pour servir de suyaux. Ces femmes ont, sur le dos, les plus larges & les plus profondes gravures que Jobson eût jamais vûes dans toutes ces Contrées. Leurs Pendans d'oreilles sont d'ot. Elles ont plus de douceut que leurs maris, qui paroiffent beaucoup plus groffiers que les autres Nations de la Gambra. La plu- pes reuples. part avoient pour unique habillement une sorte de hautes-chausses, de peau erue, dont la queue leur pendoit au bas du dos; ce qui apprêta beaucoup à rire aux Negres que le Capitaine avoit amenés à son service. Il passa la Riviere pour les aller voir de près dans leurs Cabanes; & Bajay Dingo, leur Chef, étant venu à botd, il le traita civilement. Ce Prince Negre lui dit qu'ilavoit entendu de sa Ville le bruit du canon, & que l'ayant pris pour celui du tonnerre, qui n'est pas fort fréquent dans cette Contrée, il en avoit été fort effrayé. A l'égard du Commerce, tous les hommes de sa suite se reduisirent. à demander du sel; mais leurs femmes se seroient accommodées de toutes sortes de marchandises. Jobson sit quelques échanges, pour le peu de sel qui lui restoit, malgré les instances des Negres de l'autre tive, qui vouloient que Tome III.

1611. miliarité.

tout fut réservé pour eux. Les uns & les autres le presserent vivement de revenir bien-tôt dans leur Pays.

Il reçut aussi la visite du Roi de Jelicot, Prince assez puissant du même Vifite du Roi le Canton, qui passa quatre jours sut la tive, & qui vint souper tous les soirs Jelicor & fa faà bord , avec Buckar Sano. Mais jamais ces Chefs Negres ne proposerent d'y avrener leurs femmes. Elles demeuroient tranquillement dans les Cabanes, où Jobson leut faisoit la galanterie de leut envoyer du Poisson & du Gibier. Il ne devoit ces provisions qu'aux soins de ses gens, dont une partie étoit continuellement employée à la chasse ou à la pêche. Après le souper, on se rendoit sur la tive, vis-à-vis quelque Cabane, où les Seigneurs Negres avoient soin de faire allumet un grand feu , & tanger des nattes. Toute

leur musique s'y tassembloit. On y passoit une partie de la nuit à danser; & ces bons Peuples n'épargnoient tien pout amuser les Anglois,

Bricker Sano fe fait revetle de la qualité de Fac

Trois jours avant la fin du Commerce, Buckar Sano fit connoître au Capitaine qu'il souhaitoit d'être revêtu de la qualité d'Alkade ou de Facteur tour des Anglois. des Blancs. Cette faveur lui fut accordée avec quantité de cérémonies bizarres. Jobson lui passa deux Colliers autour du cou , l'un de cotail & l'autre de cristal. Il le para aussi d'une petire Chaîne d'argent. Ensuite, au bruit de sa petite artillerie, il but à la fanté de l'Alkade Buckar Sano, qui fut falué sous le même titre par les cris de toute l'assemblée. Cet honneut parut le combler de joie. Il se sit conduire sur le champ au rivage, avec ordre que fes Musiciens s'y trouvassent pour le recevoir, & que ses femmes lui ap-

portassent au même lieu, tont ce qu'il avoit de (5) noix dans ses Cabanes. En touchant à terre il diffribua généreulement cette provision à tous ceux qui

s'assemblerent aurour de lui.

De-là il proposa au Capitaine Anglois de l'accompagner jusqu'à la Cabane du Roi. Ils trouverent ce Prince affis à sa porte, sur une natte, avec un feu de roseaux (6) vis-à-vis de lui, Buckar Sano lui présenta d'abord Jobson, & le fit asseoir près de Sa Majesté sur la même natte, tandis qu'il se plaça lui-même à quelque distance. Ensuite adressant le discours au Roi, il le fupplia d'accorder son amitié & sa protection aux Anglois. La réponse du Roi fut extrêmement graciense; surquoi Buckar Sano se jetta austi-tôt à genoux, & pour témoigner la recommunance dont il étoit pénétré, il fit préfent à ce Prince des deux Colliers un'il avoit recus de Jobson. Le Roi lui fit l'honneur de les accepter. & de se les passer au con de ses propres mains. Le Roi Girpt. Il devoit être fort touché de cette générofité, puisque dans le mouvement de sa reconnoissance il déclara qu'en faveur du Capitaine Jobson , & pour témoigner son affection aux Anglois, il leur donnoit tout le Pays où ils se trouvoient alors, comme il l'avoit lui - même reçu du grand Roi. A peine eut il cessé de parlet, que Buckar Sano ne se possedant plus, se dépouilla de sa chemife, fans quitter la posture où il étoit, & s'étendit ensure le visage contre terre, tandis que deux Marbuts grattant la terre autour de lui pour en titer de la pouffiere, du fable & du gravier, l'en convrirent depuis les pieds jus-

(5) C'étoient apparemment des noix de (6) L'Auteur observe dans un autre lieu Kola, dont on a rapporté plusieurs fois les que le Pays a beauconp de rofeaux au long de in Riviere & dans les Marais, ρτορτίέτες.

du'à la tête. Il se releva bien-tôt pour se remettre à genoux, le visage tourné vers Jobson. Les Marbuts rassemblerent un petit tas de la même poussiere, aurour duquel ils firent un perit cercle, & l'un d'eux y écrivit avec le doigt plusieurs caracteres du Pays. Alors Buckar Sano, tempant sur les pieds & sur per aner les mains jusqu'au tas de poussiere, en prit une bouchée qu'il cracha aussi-tôt. En en pe Il en remplir ensuite ses mains. Les deux Marbuts firent la même chose, & du Pays, tous trois se traînant jusqu'au Capitaine vuiderent leurs mains sur ses genoux.

Après cette eérémonie, qui fignifioit apparemment la prife de possession, Buckar Sano reçur ses habits de deux femmes, qui le frotterent soigneusement avant que de l'en revêtir, & sortit pour retoutner à sa Cabane. Mais il reparut immédiatement, otné de ses meilleurs habits & de ce qu'il avoit de plus précieux, armé de son are & de ses séches, à la tête de son cortege, qui l'étoit aussi ; & metrant la fleche sur l'arc, il tourna trois fois autour de Jobson avec tous ses gens ; après quoi se rapprochant de lui , il mit le genouil droit à terre, passa la jambe gauche entre les siennes, & courbant le corps, comme s'il eur youln couvrir celui de Jobson, qui éroit assis, il lui présenta son arc & sa stéche. Il vouloit faire entendre qu'il étoit prêt à combattre pour la défense des Anglois, & que dans l'occasion il n'épargneroit pas son propre corps. Enfin, il s'affir près de lui, pour laisser à tous les gens de sa suire le tems de lui rendre les mêmes hommages. C'est ainsi que le Pays de Tinda fut folemnellement livré aux Anglois. Cette donation leur couta quelques bouteilles de leurs meilleures liqueurs, quoiqu'ils comprissent assez, dit l'Aureur, qu'ils n'en tireroient jamais cinq fous. A leur départ, Bnckar Sano Utilité que les pressa le Capitaine de donner un nom au lieu du Commerce, pour servir rent, de monument à la postérité. Il sut nommé St John's Mart, c'est-à-dire Marché de Saint Jean, & Jobson prit la peine de repéter ce nom plusieurs fois, à la priere des Negres mêmes, qui craignoient de l'oublier. Buckar Sano accompagna les Anglois un mille ou deux fur la Riviere. Il ne prit pas congé d'eux sans avoir bû quelques verres de liqueurs ; & lorsqu'il fur descendu sur

la rive, il tint long-tems le bras levé pour leur faire ses derniers adjeux. Dans leur route ils s'arrêrerent à Batto, Ville du Prince Bo-John, où Sam- 10 repullent à gulley, jeune domestique Negre de Jobson, se sit circoncire. Il étoit de haute taille & fort bien fait. Il avoit appris la langue Angloise au service du Capitaine Thompson; mais quoiqu'il fur âgé de dix-sept ans, les voyages qu'il avoir faits avec lui, ne lui avoient pas permis de se trouver dans son Pays au tems de la Circoncision. Il ne pouvoit differer plus long-tems à la recevoir, sans exposer sa famille & ses amis à quelque punition. Cependant lorsqu'il avoit vu passer les Anglois, l'affection qu'il avoit conçue pour eux, lui avoit fait oublier le devoit de sa Religion. Il les avoit suivis au long de la rive, & les ayant atteints à la seconde marée ils l'avoient reçu dans leur Barque. Ils jugerent du chagrin de sa mere par les efforts qu'elle fit pour le rappeller. Elle étoit venue après lni ; & paroissant sur le bord de la Riviere , qu'elle faisoit retentir de ses cris, elle le menaça enfin de se jetter dans l'eau s'il ne se rendoit pas à ses prieres. Mais il exhorta les Anglois à continuer leur route, en les affurant que sa mere se garderoit bien de se nover.

En revenant de Tinda le mois suivant , Jobson sut rappellé à Batto par

Il rea Batro au tems de

quelques intérêts de Commetce. Samgulley étant descendu le premier sur la rive, qui est fort élevée, entendit le bruit des instrumens & d'autres marques de joie dans la Ville, quoiqu'elle foit à plus d'un mille de la Riviere. 11 parut transporté de joie, parce qu'on étoit au tems de la Circoncisson, & qu'il se trouvoit revenu fott à propos pour la recevoir. Les Anglois entreto Circonction. rent avec lui dans la Ville; & comme la nuit s'avançoit, le dessein du Capitaine étoit de l'aller passer chez Bo-John, Mais le Marbut, qu'il avoit loué dans le même lieu, l'averrit qu'à l'occasion de la Fêre la maison du Ptince seroit remplie d'Etrangers, & lui offrit de le loger chez sa mere. En chemin ils passerent vis-à-vis la maison du jeune Negre. Son pere étoit aveugle ; mais fa mere l'ayant apperçu , accourut avec transport ; & lorsqu'elle fut près de lui, elle dérourna la tête en poussant des sanglots & prononçant plusieurs fois le nom de fon fils. Il fur obligé de s'arrêter avec elle ; mais il ptomit au Capitaine de ne se faire circoncire que le lendemain, pout lui donner le plai-

> Jobson trouva de la musique & beaucoup de Peuple dans la maison où il devoit loger. Cependant le respect qu'on eut pour lui fit bientôt disparoître la foule. Toute la Ville reffembloit aux foires de Village en Angleterre. Devant chaque maison & sous chaque arbre, on voyoit des nattes étendues & des alimens préparés, avec des danses au son des tambours & des autres instrumens. Le Commerce s'y faisoit aussi pat des échanges continuels. On manquoit d'autant moins de provisions qu'outre celles dont chacun s'étoit fourni pour la Fête, tous les Negres des Villages voifins n'étoient pas venus

fans en apporter.

fir de ce spectacle.

Entre diverses Trouppes, l'Auteur en remarqua une qui étoit plus éloignée, & qui ne s'écattoit pas de quelques grands arbtes, environnés d'une haie de branches & de roseaux. Le bruit des tambours & des réjouissances s'y faifoit entendre avec plus d'éclat que dans tous les autres lieux. On lui apprit que c'étoit là qu'on gardoit les nouveaux circoncis jusqu'à la guérison de leur blessure. Ils y éroient accompagnés d'une partie de leur famille, qui les félicitoit de cette opération.

Bo-John.

de la Fite.

Jobson ayant reçu pour son souper un panier de Perdrix , de la part de Bo-John, se crur obligé de lui rendre sur le champ sa visire. Il trouva toute fa maifon remplie de danseurs; & pour faire voir aux Negres que ces amusemens ne lui déplaisoient pas, il ptit une jeune fille du Pays, avec laquelle il danfa lui même aux yeux de toute l'assemblée. Bo-John & tous ses convives applaudirent beauconp à cette galanterie. Il fit des excuses au Capitaine de n'avoir pû le loget chez lui. Outre la mulrirude d'Errangers dont sa maison étoir remplie, une de ses femmes étoit accouchée. Jobson fut introduit dans l'appartement de cette Princesse, qu'il rrouva étendue fort décemment sut une natre. Il fir présent de quelques bijoux à l'enfant. Bo - John parut regreter beaucoup que ce ne fut pas un garçon, parce qu'il lui autoit fait porter le nom du Capitaine; mais ayant une autte femme enceinte, il promit que si elle lui donnoit un fils, il seroit nommé Jobson.

Samgulley.

Le lendemain, Samgulley fir avertir les Anglois qu'il falloit se rendre chez lui, s'ils vouloient être témoins de fa circoncision. Ils l'accompagnerent dans un champ ouvert, entre les maisons & l'enclos où les jeunes circoncis

1621.

étoient renfermés après l'opération. Il n'étoir couvert que d'un drap blanc. On le plaça sur une petite eminence, au milieu d'une soule de Peuple, sur tout de femmes, qui s'empressoient pour voir de près cette cérémonie. Il ne donna aucune marque de crainte; mais il pria le Capitaine de lui mertre la main fur l'épaule, Aussi-tôt l'Opérareur, qui éroit un homme du commun, s'ayanca de l'air d'un Boucher, en aiguifant un coureau qu'il tenoit à la main. Il leva le drap dont le jeune homme éroit couvert; & lui prenant le prépuce, qu'il rira ailez fort, il y patla rrois fois le coureau pour l'abarrre, Cette exécurion parut terrible aux Anglois, quoique Samgulley l'eût fourenue constamment. L'usage est de faire un perit présent à l'Opérateur; mais Jobson ne lui donna rien , & lui reprocha même amerement d'avoir fait l'opération trop avant. Le Negre répondit que c'étoit un avantage pour le jeune homme; & levant son Pagne, il fit voir qu'on ne lui en avoit pas coupé moins.

Après la cérémonie, on recouvrit Samoullev de son drap, & deux Neores le soutenant pour marcher, il sur conduit lentement dans l'enclos. Jobson demanda la permission de le suivre; & sans attendre qu'elle lui sur accordée, k voi aprèt le il se disposoji à prendre le même chemin. Mais quarre vieux Negres l'arrêrerent, & parurent fort offenses de son dessein. Ils ne voulurent pas même fouffrir que le Chirurgien Anglois pensar le jeune homme, quoique plufieurs d'entr'eux l'eussent employé pour d'autres blessures. Dans cetre occasion, il est permis aux jeunes circoncis, pour adoucir leur douleur, de voler quelques Poules rories, ou de dérober même un Bœuf, s'ils en trouvent l'occasion sans violence, quoiqu'en tout autre tems les loix soient fort severes contre le vol. Au reste la Circoncision se fair parmi les Negres sans aucune formalité de religion; & l'Auteur est persuadé qu'ils n'y cherchent que

leurs commodités naturelles.

Cependant elle ne manque jamais d'être accompagnée des rugissemens de leur diable , qu'ils appellent Horey. Ce bruit ressemble au son le plus bas Diable que les d'une voie humaine. Il fe fait entendre à quelque distance, & tien n'inspire Horr, tant de frayeur aux jeunes gens. Jobson l'avoit entendu, la nuit même qui avoit précédé la circoncision de Samgulley. Dès qu'il commence, les Negres préparent des alimens pour le diable, & les lui portent sous un arbre. Tout ce qu'on lui présente est devoré sur le champ, sans qu'il en reste un os. Si la provision ne lui suffit pas, il trouve le moyen d'enlever quelque jeune homme qui n'a point encore été circoncis, car il femble qu'il ne s'en prend jamais aux femmes ni même aux jeunes filles. Les Negres prétendent qu'il garde sa proie dans son ventre, jusqu'à ce qu'il ait recu plus de nourriture, & que plusieurs jeunes gens y ont passé jusqu'à dix ou douze jours. Après la rédemption même, la victime demeure muette autant de jours Fables qu'ils es qu'elle en a passé dans le ventre du diable. !obson vit un exemple de cette montent. prévention populaire dans une Ville des Foulis, en y passant pour se rendre à Ferambra. Un jeune Negre d'environ quinze ans étoit sorti, disoit-on, du ventre de Horey la nuit précédente. Il eur la curiosité de le voir , & rous ses efforts ne purent lui faite ouvrir la bouche pour parler, quoiqu'il lui présenrât le bout de son fusil, que les Negres appréhendent beaucoup. Au bout de quelques jours, le même jeune homme parut librement au milieu des

Anglois, & leur raconra des choses étranges qu'il riroit apparemment de JOSSON. fon imagination. Enfin rous les Negres parlent avec le dernier effroi de cet .1611. esprir malin , & l'on est surpris de la confiance avec laquelle ils assurent qu'ils ont été non-seulement enlevés, mais avallés par ce terrible monstre.

offragés,

Les Anglois du Comproir que Thompson avoit formé près de Setiko s'étoient trouvés souvent fort effrayés, en revenant la nuit de la promenade ou de la chasse, par une voix qui leur sembloir d'abord venir de plus d'un mille, & qui presqu'au même moment se faisoit enrendre derriere eux. Ce Phenomene, joint aux récits des Negres, les avoir jertés dans une telle épouvante qu'à peine s'étoient-ils senti la force de retourner jusqu'au Comptoir. Cependant ils y avoient roujours été tranquilles, car jamais Horey n'avoit eu la hardiesse de les rroubler dans leur maison.

Jobson, qui éroir homme sensé, n'eut pas de peine à juger que cerre fable, & ces apparences de prodige, venoient de l'invention des Marbuts; pour retenir leur jeunesse dans le respect, Il fur confirmé dans cette idée par l'occasion qu'il eut d'approfondir une partie de leur artifice. Revenant pen-Job on appro- dant la nuit, avec son Marbur, de la maison du Prince Bo John, il entendit les cris de Horey qui ne lui parurent point éloignés. Son fusil, qu'il portoit fous le bras, lui fit naîrre la pensée de s'avanter brusquement vers le diable, Le Marbur employa roure son adresse pour lui faire perdre ce dessein. Il lui représenta que la voix qu'il entendoit d'un côté passeroit tout d'un coup de l'aurre, & lui causeroir ainsi des fatigues inutiles ; sans compter qu'il étoit à craindre que Horey ne l'emportar dans la Riviere. Mais lorsqu'il vir le Capitaine sérieusement résolu de rirer, il l'arrêta par le bras, en averrisfant un Negre, qui n'éroit pas fort éloigné, de prendre garde à lui & de se jerrer à rerre. Jobson, qui enrendoir quelques mots de la langue des Negres, ne pur se méprendre au sens de cer avis. Il alla droit au Negre, qui lui parut un homme vigoureux; & l'ayant fair relever, il comptoit de le faire expliquer fur son rôle. Mais la crainte, aurant que l'enrouement qu'il avoit gagné par ses cris, ne lui permit pas de prononcer un seul mot. Le Capitaine retourna vers le Marbur, & lui dir en riant ; Voilà un de vos diables,

Malgré cer exemple, Jobson paroît douter si les Negres, ou du moins leurs Marburs, n'entretiennent pas quelque correspondance avec le diable. crédulité Il raconte une autre avanture, qui donna lieu à son incertitude. En revenant ere à Pompetane, il trouva fur la rive un Portugais nommé Jasper Consalvo, qui le saluant sans aucune marque de surprise le pressa d'aller diner chez lui , où il avoir fait quelques prépararifs pour le recevoir. Jobson ne pouvant concevoir pourquoi il éroit attendu, marqua là-dessus de l'éronnement & de la curiofiré. Le Portugais répondir naturellement qu'il avoir appris le jour qu'il devoit arriver, d'un Marbut qu'il lui montra, & qui l'avoit scu lui-même de Horey. Cer éclaircissement parut d'autant plus admirable au Capitaine & à rous ses gens, qu'ils avoient toujours été incerrains de leur départ, & qu'en chemin ils avoient relâché dans plusieurs Ports, sans être dérerminés sur le tems qu'ils y devoient passer. Ce qu'il y a de plus surprenant dans ce récir, c'est que Jobson n'ait pas considéré que le moindre Negre avoir pû le devancer , & faire scavoir au Marbut que la Barque Angloise descendoit sur la Ri-

viere,

### CHAPITRE

Mémoires concernant les Mines d'or, recueillis dans un Voyage fur la Gambia, par un Auteur Anonyme.

TION.

ETTE piece s'érant trouvée dans les papiers du Docteur Hook, après INTRODURfa mort, fut publice entre les Œuvies posthumes, avec un avis de l'Editeur, qui la donne pour l'Ouvrage d'un Négociant qui avoit acquis de grandes richesses sur la Gambra pendant le régne de Charles II. Les détails qu'on y voit rassemblés sur les ouvertures & les dérours de cette Riviere, & sur les montagnes voifines, peuvent servir de guides à ceux qui entreprendroient de découvrir la source d'où le Voyageur Anonyme avoit tiré son or. Cependant s'il est permis de porter quelque jugement sur cet Ouvrage, il semble qu'on doit le prendre plutôt pour une fiction, composée dans la vue d'exciter les Anglois à la découverte de la Gambra, que pour un véritable Journal. Le Capitaine Subbs, qui paroît avoir pénétré le plus loin sur cette Riviere en 1722, & qui observa soigneusement tous les lieux, ne découvrit aucun ligne de ce tréfor caché, que l'Auteur prétend avoir trouvé au - dessus de Barakonda. A la vérité le Journal que Sribbs avoit pris pour guide parloit de plusieurs lieux où la nature a placé de l'or. Mais comme roures les piece. recherches de ce Capitaine Anglois ne lui firenr rien découvrir , c'est une autre raison de croire que le Mémoire Anonyme n'est pas moins imaginaire a d'autant plus que ne contenant d'ailleurs aucune remarque géographique qui ne soit dans la Relation de Jobson, on a peine à concevoir d'où peut venir

une si parfaite conformité. Il seroit curieux de sçavoir aussi sur quel fondement l'Auteur d'une Lettre eui est à la tête (7) des Voyages de Moore, donne ce Mémoire pour le Journal donr Stibbs parle souvent dans sa Relation. Le Journal nomme la Riviere d'York & plusieurs autres lieux dont on ne voit aucune trace dans le Mémoire; sans compter que le Capitaine Stibbs fait connoître en deux endroits Vermuyden pour l'Auteur du Journal , & fixe même fa date à l'année 1661 , c'est-à dire plusieurs années avant le régne de Charles II. Aussi panche-t'on à croire que le Mémoire fut composé en 1675, & que vrai-semblablement le Journal de Vermuyden lui fervit de modéle. Cependant, comme Raifon qui la il reste quelque doure, on ne peut se dispenser de lui donner place dans ce. Recueil, ne fur-ce que pour le soumertre au jugement du Public. On prend. même le parti de ne rien changer à sa forme, qui est celle d'une Lettre or-

Vos instances, écrit l'Aureur à son ami, joint au souvenir des obligations Prélute de l'Auque j'ai à vos lumieres, sans lesquelles je reconnois que mes entreprises n'au- teur, roienr pas réuffi, m'arrachent un fecret que j'avois résolu de ne jamais publier. Mais je me promets que fidéle à vos fermens, vous ne le communiquerez à personne pendant ma vie. Je ne voudrois pas pour dix mille

(7) Vovez les Voyages de Moore dans les Parties imérieures de l'Afrique.

livres sterlings qu'il sût connu du Roi ; car s'il est vrai , suivant le langage de l'Ecriture, qu'il ne fert de rien à l'homme d'avoir gagné l'univers lorsqu'il a le malheur de perdre son ame, il ne l'est pas moins que les richesses des deux Indes sont inutiles à celui qui perd son repos & sa liberté. Or comment serois-je assuré de ces deux biens, si mes découverres étoient connues de ceux qui ont le pouvoir de me donnet des otdres & de me les faire exécuter ? Je commencerai par vous avouer que j'ai eu plus d'embarras à cacher aux Compagnons de mon Voyage la quantité d'or qui se trouve dans les lieux où j'ai penétré, qu'à rapporter en Angleterre ce que mon industrie m'en a fait recueillir. Si le repos & la liberté ne m'étoient pas plus chers que toutes les considérations du monde, je communiquerois volontiers mes sumieres à Sa Majesté, quoique je pusse être encore arrêré par la crainte de causer au Public plus de mal que de bien par cette information. Mais je vous conjure d'être fidéle à vos promesses, & de ne jamais revelet mon nom, quelque usage que vous fassiez de ce Mémoire.

Si vous entreprenez le même Voyage à mon exemple, avez soin de prendre une Barque à fond plat; car la mienne, qui étoit d'environ sept tonpour chercher de neaux & qui ressembloir aux Barques ordinaires, me causa beaucoup de peine au passage des basses & des chûtes d'eau. Il fallur la décharger plusieurs fois pour la traîner par tetre, avec des difficultés extrêmes, qui ne venoient que de sa forme. Vous devez vous fournir aussi d'un petit batteau, dont vous

Vif argent.

reconnoîtrez l'utilité dans une infinité d'occasions, Vous m'aviez recommandé, à mon départ, de prendre vingt livres de vif-argent pour les essais; mais si vous faites le Voyage, ptenez-en pour le moins cent livres, cat il s'en perd beaucoup dans le travail. C'étoit aussi trop peu de cinquante livres de plomb, comme vous me l'aviez conseillé. Ne craignez pas d'en prendte cent cinquante livres. Je ditois davantage, s'il ne falloit éviter de rendre la Barque trop pésante. Le Sel Armoniae me servit si

peu, que je ne vous donne là-dessus ancun conseil. Pour le Borax je m'en trouvai si bien, que je regrettai de n'en avoit pas beaucoup plus. Prenez-en hardiment cinquante livres. Mon fable me rendit de grands fervices. Je l'employai entièrement. Il vaut mieux en avoir dix livres de trop, que d'en manquer; ainsi prenez-en quarante livres. Je suis persuadé que si j'avois porté mes foufflers chimiques je m'en ferois trouvé beaucoup mieux. J'eus beaucoup de peine à placer les autres. N'oubliez pas des coins, dont je n'avois pas pense à me pourvoir. On trouve à douze mille de la premiere chûte d'eau, vets le Sud, un revers de roc, ou de colline pierteuse, qui regarde le Couchant, & si riche entre les pierres qu'on en rire quelquefois la main plei-

ne. Nos picques ne nous futent pas là d'un grand usage. Nous avions besoin de coins, & nous fumes obligés, avec un embatras extrême, d'en faire un de quelques morceaux de fer qui nous étoient affez nécessaires pour d'autres emplois. L'avantage que nous en tirames pendant douze ou treize jours fut très-confidérable; mais malheureusement un de mes Compagnons l'avant enfoncé jusqu'à la têre, sans en avoir une autre qui pût servit à le retirer, nous nous vimes forcés de l'abandonner avec beaucoup de regrete Les gamelles de bois, à l'usage d'Angleterre, sont d'une utilité continuelle, & valent bien mieux que les gourdes, auxquelles je fus obligé d'avoit se-

Bons & grands

muniquoit à mon or , & que tout l'art du monde ne pouvoit empêchet. Vous ne m'aviez donné aucune instruction là-dessus avant mon départ.

Nous trouvâmes un arbre fort semblable à nos cornouilliers d'Angleterre, son Industre mais plus gros, que nous employâmes à faire du charbon. Il fallut nous re- pour faire d'u duire aux branches, car nous n'avions pas de scie pour faire usage du tronc, mais après avoir coupé les branches, nous les mîmes en pieces fort courtes, & nous fimes dans la terre un trou de cinq ou fix pieds de long, fur la même profondeur. Nous allumâmes du feu dans le fond, & nous remplimes cette fosse de notre bois. Lorsqu'il fut bien brûlé, nous le couvrimes de terre, nous bouchâmes soigneusement les ouvertures. & nous retirâmes le charbon lorfau'il fur refroidi.

Il ne vous sera pas difficile de trouver ce lieu, en observant quelques Direction pour précautions (8). Vous atriverez au bord d'un grand assemblage d'eau, qui trouver la puntressemble assez à celui qu'on appelle Ronnander Meer dans Lancastershire, Nous employames une semaine entiere à visiter plusieurs criques & diverses jonctions de Rivieres; mais nous prîmes enfin le parti de suivre le Canal Sud-Est & quart d'Est. Mon ignorance dans les Mathématiques ne me permet pas de vous conduire avec le secours des Longitudes & des Latitudes. Le cours de l'eau étant fort rapide, nous eûmes besoin de beaucoup d'efforts pour remonter, & fouvent nous ne faifions pas plus (9) de deux milles par jour. Il faut passer la premiere chûte. Cependant j'avois déja trouvé un endroit qui donne quarante-sept grains d'or sur dix livres de sable, En arrivant à la chûte (10) qui est plus haut, vous serez fort embarrasse, comme je le fus , à faire passer votre Barque. Mais avancez par terre , jusqu'à la jonction d'un petit Ruisseau qui vient du Sud. Là, si vous prêtez l'oreille, vous entendrez (11) le bruit d'un courant assez rapide. Il vous sera impossible de faire passer votre Barque plus loin , parce que le Canal du Ruisseau est trop petit. Vous verrez sur le côté du roc des traces de notre Voyage, c'est-à-dire plusieurs de nos noms, gravés avec la pointe de nos coureaux. Là, quoique le fable lavé donne beaucoup d'or, montez néanmoins au sommet du roc; & tournant le visage droit à l'Ouest, yous appercevrez un peu à gauche un grouppe d'autres rocs, sous lesquels, si la violence des pluies n'a pas emporté & la terre & les pierres, yous découvrirez

(8) Les marques que l'Auteur donne sont possible de retrouver ce lieu sur sa direction, rakonda. Scibbs ne trouva pas d'or dans ett quand il seroit vrai qu'il existe

(9) Cela s'accorde avec Jobson. Tome III,

(10) Il femble ici que l'Auteur ne pénétra si vagues & si imparfaites , sans Planches , sans pas à beaucoup près si loin que Stibbs ; car gitude & fans Latitude, qu'il seroit im- eette seconde chute n'est qu'à six lieues de Bar-

(11) Jobsop parle d'un pareil bruit,

ANONYMA.

la bouche même de la Mine. Comme je vous suppose pourvû de tous les materiaux nécessaires pour ce travail, il ne faut pas alles plus loin, ni cherchet une veine plus riche.

Maxime conftante pour la recheteae des Mi-

l'Auteur avois

Fortiet.

Prenez pour maxime constante ce que j'ai observé dans toutes mes courses fur la Riviere; c'est que les contrées basses, fertiles, ou couvertes de bois, ne font pas celles dont il faut espéret de l'or. Il ne s'en trouve ou'entre des rochers stériles, & dans des Pays montagneux, où la terre est ordinairement rougeâtre. Je ne vous donnerai pas d'autres instructions, parce qu'avec beaucoup de lumieres sur tout le reste elles vous seroient inutiles. Ce seroit porter, fuivant le proverbe, du charbon à Newcastle.

J'avois commencé ma navigation fur la Riviere le 4 de Décembre , deux

heures avant le coucher du Soleil. Je n'avois avec moi que sepr Anglois & Provisions que

quatre Negres, dont l'un étoit un Marbut qui sçavoit la langue Pottugaise, & qui pouvoit me servir d'Interprête dans le besoin. Mais je n'avois pris les Negres que pour nous aider de leurs bras contre la force du Courant. Mes provisions étoient de deux fortes : des vivres, tels que trois barils de Bœuf falé & dix Jambons; deux barils de Sel blanc, outre le fel de Baye pour le Commerce; & deux barils de Bifcuit, fans y comprendre le ris; avec un demi batil de Poudre à tirer, & du Plomb à proportion de la poudre ; de l'Eau-forte, du Vinaigre, du Papier, des Colliers de verre, des Miroirs, des Couteaux à dix-huit fols la douzaine, quelques Barres de fer, quelques petites Chaînes de cuivre, des Colliers de léton, & d'autres bagatelles de cerre nature. Ma seconde sorte de provisions consistoir dans une paire de Soufflets d'Orfévre, quelques Creufets, du Vif-argent, du Borax, du Sel armoniac, de l'Eau régale, un Mortier avec son pilon, quelques Peaux, des cueilleres de cuivre à longs manches, pour ramasser le sable, & d'autres petits instrumens convenables à mes vûes. Quoique cette Cargaifon fût d'un poids médiocre, ma Barque étoit plus chargée que je ne l'aurois souhaité. Elle tiroit beaucoup d'eau, & j'appréhendois de trouver de la difficulté sur les basses si j'avois le malheur d'en rencontrer. Je fus néanmoins assez heureux pour vaincre cet obstacle.

J'arrivai le 7 de Décembre à Setiko, qui est quatorze ou quinze lienes audessus du Port où notre Vaisseau s'étoit arrêté; mais je passai un mille ou deux plus loin, pour jetter l'ancre au milieu de la Riviere, qui est fort large en cet endroit. J'observai toujours la même précaution, dans la vûe d'éviter toutes fortes d'embarras, quoique ce foin ne me réussit pas toujours, car nous étions quelquefois troubles pendant la nuit par les Chevaux marins & les Crocodiles, qui nous obligeoient d'avoir une fentinelle sur la Barque.

Le 23, nous eumes une peine infinie pendant rout le jour à passer une balle, formée par les terres qui s'écoulent d'une montagne fort haute & fort Fremlere expéroide, du côté du Sud. Ce fut là que je commençai à prendre un peu de farience de l'Auble dans le Canal. Je le pris à l'avanture ; & sur le poids d'environ cinq livres, je tirai trois ou quarre grains d'or. J'en tirai moins dans un autre endroit où je fis la même expérience. Il ne s'étoit présenté ni Ville, (12) ni Mai-

> (12) L'extrait de Jobson dans Purchass, die dans le Galden Trade, & Subbs, font connolauffi qu'il n'y a , près de la Riviere , ni Villes , tre qu'à quelque distance le Pays est fort peuni Peuples, ni Barques. Mais Jobion même pic.

son, ni aucun Negre sur le bord de la Riviere, depuis que nous avions passé

ANONYME

Le 14 de Janvier, me trouvant dans un endroir guéable entre deux hautes monragnes, je renouvellai mon expérience; & d'environ dix livres de fable, e tirai, avec la feule peine de le laver, rrenre grains d'or. Je fis ensuite l'essai du Mercure, qui me donna quaranre-sept grains sur cinq livres. Ici mes espérances crosssant beaucoup, je résolus de remettre mes observations plus haut.

Le 27 nous reçûmes beaucoup d'embarras de quantité de grands arbres, qui font dans la Riviere, (13) contre un roc qui fair partie d'une haure & stérile montagne (14). Je ne laissai pas de quirter la Barque, pour monter férile montagne (14). Je ne iainal pas de quince le banque, pour le fur le roc avec trois hommes. Nous avions porté un Pic. Mais tandis que une trouppe de nous ouvrions la terre pour suivre quelques apparences d'or, nous sumes in- sugre, fulrés par un prodigieux nombre (15) de grands Singes, donr nous ne pûmes nous délivrer qu'avec le secours de nos fusils. Nous en ruâmes deux ou rrois, Dans la fureur où leur morr mit tous les autres, je ne doure pas qu'ils ne nous eussent déchirés en pieces, s'ils n'eussenr été retenus par la crainte du même forr. En rentrant dans la Barque, je fis l'épreuve de mon or, qui ne me produifir presque rien.

Le 6 de Février, je fis l'essai d'un sable brillant que j'avois ramassé au côté d'un roc, dans un endroir où la Riviere fait un coude, en tournant (16) rout d'un coup au Sud. Ce fable lavé me donna quarante & un grains d'or fur dix livres. D'autres esfais me produisireur, sur cinq livres de sable, jusqu'à cinquante-sept grains. La richesse de ce fond me fir balancer si je devois pousser plus loin mon voyage. Mais après quelques réflexions je réfolus d'avancer.

Le 15 de Février, pendant la nuit, un Cheval marin heurta (17) si violemment conrre la Barque, qu'étant rous fort mauvais Charpentiers, cer accident nous allarma beaucoup. Nous reparâmes le mal avec rour le foin dont nous érions capables; & pour nous (18) en préserver à l'avenir, j'inventai la méthode de suspendre à la Barque une lanterne allumée, qui écarta toujours ces dangereux ennemis.

Le 24 de Février, j'essaia la Baguerre divinatoire sut une montagne haute & stérile. Mais foir qu'il n'y eut aucune mine, foit que ma Baguette, qui avoir été coupée en Anglererre, eût perdu sa vertu dans un si long Voyage, foit que celle qu'on lui attribue foit une chimere, l'effet répondit mal à mon attente. Mes Compagnons me raillerent beaucoup de cerre idée.

Le 16 de Mars, je découvris une crique entre deux rocs montagneux, & Découverte d'une m'y étant rendu j'y apperçûs une chûte d'eau du côré du Sud. Les essais que je tante. fis en chemin me donnerent soixante-trois grains d'or sur cinq livres de sable.

(13) Jobson sut aussi embarrassé par des il trouva ensuire une basse impénérrable; au

(14) Jobson monta le 17 de Janvier sur une montagne, d'où il n'apperçut qu'un Pays

(15) Jobson vit le 10 de Janvier plus de mille Singes fur le bord de la Riviere. (16) Stibbs parle d'un coude fubit au Sud,

à sinquante-neuf mille de Barakonda, mais

lieu qu'il n'est parlé ici d'aucun obstacle, (17) La Barque de Jobson fut aussi heurtée & reçut une voie d'eau.

(18) La méthode de Jobson fut aussi de tenir sa lanterne allumée, & de mettre un bout de chandelle sur un morceau de bois qu'il laisfoir entrainer au courant.

D'autres expériences plus exactes m'en firent trouver davantage à proportion de la quantité de fable. Nous employames vingt jours au travail. Ils nous produifirent douze livres cinq onces & cinquante-deux grains d'or. Le 31 de Mars, nos espérances augmentant par le succès, je pris le parti de m'avancer plus loin. Mais ce fur ici le commencement de nos plus grandes peines. Nous fumes obligés fort souvent (19) de nous dépouiller de nos habits, & de nous jetter dans l'eau, pour traîner notre Barque sur les basses. Ce qui nous affligeoit encore plus, c'est que l'eau de la Riviere avoit une odeur de muse, qui ne nous permettoit pas d'en boire, ni même de nous en servir pour préparer nos alimens; sans que je puisse m'en imaginer d'autre raison que l'abondance des Crocodiles (20) qui infectent l'eau & le poisson.

l'éconserte d'une I miete furt tishr.

Le 7 d'Avril, nous découvrîmes une petite Riviere qui vient se jetter dans la Gambra du côré du Sud. Son cours est rapide, & ses bords sont couverts de rocs & de montagnes. Dans le filence de la nuit on y entend le bruit d'une grande chûte d'eau. Je fis jetter l'ancre à l'embouchure. Le lendemain m'y étant engagé, je m'approchai de la chûte autant qu'il me fut possible. L'eau nous manquoit à tous momens; mais l'ardeur infatigable de notre industrie nous faisoit vaincre toutes les difficultés. Ce qui me paroissoit impossible par eau, e l'entreprenois par terre. Enfin nous arrivames au terme d'un Voyage fi long & si difficile. Je suis persuadé qu'aucune Barque ni aucun Chrétien , n'avoit jamais pénétré si loin (21) sur cette Riviere. Mais quelle sur notre admiration & notre joie, de voir, au premier essai, que l'or étoit en abondance autour de nous? Je me déterminai à ne pas chercher la fortune plus Avantages que loin. Nous remplimes notre Canot de ce précieux fable, & nous nous atta-

l'Antear & fes petigent.

Compagnoss en châmes sérieusement au travail. Il nous falloit du bois. Nous en trouvâmes à la distance d'une lieue & demie. En un mot, tout nous téussit avec tant de bonheur, qu'aucun de mes Compagnons ne doir avoit regretté ses fatigues. Nous avions pris néanmoins la plus fâcheuse saison de l'année, c'est-à-dire, celle où l'eau est la plus basse. Si nous étions partis immédiatement après les pluies, qui arrivent aux mois de Juin, de Juillet & d'Août, ou du moins avant que la Riviere fut presqu'entiérement baissée, l'eau ne nous auroit pas manqué si souvent (22) sur les basses, & nous nous serions épargné la moitié de nos peines.

> (19) Jobson raconte la même chose. (10) On retrouve encore ici Jobson.

(11) Quel jugement doit - on porter d'un Journal fi imparfait ? l'Auteur s'arrête à peu de distance de la seconde chûre d'eau s & s'il pe faifoit que deux milles par jour, il est certain qu'il ne put aller aussi loin que Jobson dans l'espace où il se renferme. (11) Jobson fait souvent la même plainte.

Pourquoi ue choifissoient-ils pas un tems plus favorable, fur-tout après en avoir reconnu la néceffité.



### CHAPITRE V.

Voyage sur la Riviere de Gambra en 1724 pour le progrès des Découvertes & du Commerce, par le Capitaine Barthelemi Stibbs.

M OORE, qui a placé le Journal du Voyage de Stièbs fur la Gambra, dans le Recueil (23) de ceux qu'il a faits lui-même en Afrique, nous apprend que l'année 1720 le Duc de Chandos, alors revêtu de la qualité de Directeur de la Compagnie Royale d'Afrique, prit les affaires de cette Compagnie en confidération, & qu'ayant jugé que le Commerce d'Afrique, de la maniere dont il avoit été conduit pendant plusieurs années, ne répondroit jamais au fond capital, il prit la réfolution d'ouvrir de nouvelles voies pour le pousser dans l'intérieur du Pays. Ce fut dans cette vûe que le Ca-Mosifi pitaine Stibbs y fut envoyé, avec ordre de découvrir, au nom de la Compagnie, jusqu'où la Riviere de Gambra est navigable, & s'il se trouve effectivement des mines d'or fur cette Riviere. Mais il partit si tard pour cette expédition, qu'il fut arrêté par les mêmes obstacles qu'on a lus dans les Relations précédentes. Moore ajoûte que le dégoût qu'il conçut de sa commisfion , lui fit entreprendre de prouver que la Riviere de Gambra n'est pas le Niger, & que son cours est fort borné (24). On ignore sur quel fondement Moore donne ce motif aux raifonnemens de Stibbs , & le tems feul peut nous apprendre ce qu'il faut penfer de son opinion, Mais ses preuves, telles qu'il les a jointes à son Journal , paroissent donner beaucoup de poids à toutes les observations qu'on a déja vûes sur le même sujet. On ne sçauroit douter du moins que fuivant les ordres de sa Compagnie , il n'ait apporté beaucoup de zéle à pousser ses découvertes. On ne lui fera pas non plus un reproche d'avoir déclaré ses sentimens de bonne foi, quelque différens qu'ils puissent être de l'opinion commune. La vérité n'a pas besoin de sictions pour le sourenir; & jamais un honnête homme ne doit abandonner son caractere pour favorifer un inrérêt particulier, quelque louable & quelque avantageux

ST1885. 1723.

qu'on le suppose. Il paroît par quelques endroits de la Relation de Stibbs qu'il avoit reçu de la Compagnie une Carte de la Gambra, & les Journaux de plusieurs personnes qui avoient fait le même Voyage avant lui. Mais sa Carre ne pouvoit être celle de Moore, puisque celle ci n'a été publiée qu'en 1730. Le principal de ses Journaux étoit celui de Vermuyden , composé en 1661 , dont on a parlé dans l'article précédent.

Le Capitaine Stibbs arriva dans l'Isle de James , le 7 d'Octobre 1723 , Arrivée de Stibbs fur un Vaisseau de la Compagnie, nommé la Dépêche. Ses instructions le dans la Rivière chargeoient de s'avancer, avec des Canots, le plus loin qu'il pourtoit sur cette Riviere, pour découvrir des mines d'or, & se procurer une parfaite connoissance du Pays. En arrivant à Jamessort il trouva que Glynn, ancien Gou-

(13) Yoyages de Moore, p. 135.

(14) Préface de Moore, p. 6. & fuiv.

STIBBS-1723. le Gouverneur

verneur, étoir mort depuis six mois ; qu'il avoir eu pour successeur Willy ; qui étoit alors à Joar, avec les trois principaux Anglois du Fort, Mai/wain Lieutenant , Orfen Facteur , & le Docteur Cafful Chirurgien. Il fir donner avis de fon arrivée & de sa commission au Gouverneur, en le priant de donner les ordres nécetsaires pour lui faire préparer des Canors, & pour hâter son Voyage. Le Canor qu'il avoir dépêché revint le 16, mais sans au-Il n'y trouve pas cune Lettre pour Stibbs. Le 28 il écrivir encore au Gouverneur par la Chaloupe de la Gambra, pour lui demander plus de diligence dans une affaire qui commençoir à devenir pressante & que la Compagnie avoir fort à cœur. Il lui représentoir qu'il importoir peu, pour l'intérêt de la Compagnie, d'aller sculement jusqu'à Barakonda ou un peu plus loin, comme plusieurs aurres l'avoient fait depuis long-tems; & que si on laissoir passer néanmoins la Fêre de Noel, il feroir impossible d'aller au-delà.

Il le voit attiver morr.

Anglois.

Le 21 sa surprise sur extrême de voir arriver, dans la Pinace de la Compagnie, le corps du Gouverneur, qui érant parti de Joar fort malade avoit eu le malheur de mourit en chemin. On ne fur occupé pendant quelques jours que de la cérémonie de ses obsegues. Il fur enterré sur le Bastion Nord, avec plusieurs autres Gouverneurs, qui avoient eu le même sort dans un Emploi, dont la durée est ordinairement fort courre.

Cependant on avoir reconnu pour fon successeur, dès le premier jour de Novembre, M. Orfeur, qui étoir demeuré à Joar avec Maifwain & Cafful. Mais on reçur un nouveau fujer d'éronnement, le 2, en voyant arriver les corps morrs de Cafful & de Maiswain. Le 5, Orfeur revinr en bonne sanré,

mais avec la rrifte nouvelle que le Comproir de Joar étoir enrierement ruiné. Le 6, Sribbs fur admis pour la premiere fois au Conseil, qui ne se trou-voir plus composé que de MM. Orfeur, Rogers & Hull. Après avoir sû les

stepnie.

instructions de la Compagnie, il fur remis à l'Assemblée du 8, parce qu'Orfeur & Rogers fouhairoient de lire les Journaux, qui étoient rombés entre Difficultés qui leurs mains par la mort du dernier Gouverneur. Dans le Conseil du 8 on retardeux son etc., jugea qu'il étoir impossible, à eause de la morraliré, de fournir pour l'Expédirion de Stibbs, le nombre d'hommes que la Compagnie demandoir. On remit au premier de Décembre à délibérer sur ce qui conviendroir alors aux circonstances. Cependant on prit la résolution de préparer, dans l'intervalle, les Canors avec les provisions nécessaires, en réservant seulement le choix du jour & celui des hommes qui seroient employés au Voyage. Le 15, Percival, Lieurenant du Vaisseau de guerre le Diamant, qui éroit à l'embouchure de la Riviere, vint s'informer de l'état du Fort, dans sa Pinace, & rerourna le lendemain à bord. Le 17, Laughland, Pilote de Stibbs, mourur après une maladie de peu de jours. Le 27, la plûpart de ses gens se virent attaqués d'une fiévre dangereuse. Vers la fin du mois, Sribbs trouva le tems extrêmement froid pour le climat; & son Vaisseau eut beaucoup à souffrit de la violence des vents d'Eft.

Enfin le Conseil se rassembla le 1 de Décembre; mais comme on n'avoit pû se procurer encore un assez grand nombre de Canors, on indiqua une autre assemblée pour le 7. Dans cet intervalle, le Gouverneur apprenant que d'Harrior, chef du Comproir François d'Albreda, s'éroir rendu à Tankroval, contre le Traité qui subsistoit entre les deux Compagnies de France & d'An-

pletetre, envoya Rogers & Hull, dans la Chaloupe de la Gambra, pour se faitit de son Canot & de sa personne; avec ordre de s'informer soigneusement fi le Scigneur Antonio, ou d'autres Portugais, avoient eu quelque commerce avec lui, & de se faisit aussi des coupables. On prit une résolution si ferme sur la déclatation même d'Harriot , qui se prétendoit libre de remontet sans permission dans toutes les Places de la Riviere. La Chaloupe rencontra, quelques jours après, le Canor François; mais d'Hattiot avoit trouvé le moyen de se tendre pat terre à Vintain. Son Canot ayant été jugé de bonne

prise, fur destiné au service de Stibbs dans son Expédition.

STIFES 1723. Canot François

Le 11, on réfolut au Confeil que le nombre de ceux qui l'accompagneroient setoit de dix-neuf, en y comprenant l'Interprête, avec un Negre Portugais, & que le jour du départ ne feroit pas remis au-delà du 16. Rose, qui fut nommé pour commandet les Canots, ayant fait quelques objections contre cette ordre, teçut celui de les donner par écrit. Elles futent lûes le lendemain devant le Confeil, qui les jugea frivoles, contraires à fes engagemens, & tendantes à faite doublet son salaire. Il sut condamné à demeurer sans emploi. Le 25 à midi , on vit patoître du côté de l'Ouest une nuée de Sauterelles, qui s'avança jusqu'à Jilfray. Le foit du même jout , on lanca le plus grand Canot, il fut nommé le Chandos, à l'honneur du Duc.

Les dispositions du Conseil portoient; premiérement, que les Canots partiroient le 25; 20 que la Dépêche, Vaisseau de Stibbs s'avanceroit jusqu'à parails & d Kuttejar, ou plus haut, pour y demeurer fous la conduite du Pilote; 3º. qu'une plan de Subbi. Chaloupe, nommée l'Ifle-James, remonteroit jusqu'à Barakonda, pour y commercer jusqu'au tetour du Capitaine Stibbs; 40. que les cinq Canots iroient au-delà des premieres chûtes d'eau; & que s'il étoit impossible aux deux grands d'allet plus loin, ils attendroient les trois petits, qui continueroient leur course; 50, qu'on n'épargneroit rien avec les trois petits Canots pour allet aussi loin qu'il étoit possible, à moins que la découverte des mines ne se fit plutôt.

Stibbs regretta beaucoup de n'être pas parti plutôt d'un mois. Tous les Habitans s'accorderent à lui reprocher d'être venu trop tatd; car malgré le desfein qu'on avoit eu de tenir cette entreptife sectette, il trouva qu'elle avoit été publiée dans le Pays long-tems avant son Voyage, & qu'il étoit regatdé de toutes parts, comme le député de la Compagnie pour la découverte de l'or.

## Nombre de ses Canots & de ses Gens.

| Canoes,             | Longueur,       | Largeur,       | Profondeur, Hommes. |
|---------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| 1 Le Chandos.       | 42 pieds 6 pou. | 6 pieds 4 pou. | 4 pieds 9 pou 12    |
| 2 Le Royal Afrique. | 37 10           | 5 4            | 3 7 10              |
| 3 L'Expédition.     | 39 7            | 3 11           | 3 2 9               |
| 4 La Gambra.        | 34 0            | 4 4            | 3 4 10              |
| 5 La Découverte.    | 33 0            | 5 3            | 3 4 10              |
|                     |                 |                | Total 58            |

## HISTOIRE GENERALE

STIBB1. 1723.

48

Noms de ceux qui furent employés par ordre du Conseil.

- 1 Barthelemi Stibbs, Chef de l'En-8 William Girthouse, Canonier. treprife. 9 John Hodges, Serrurier.
- 2 Edouard Drummond , premier 10 John Nankiavel, Capitaine des Marelots.
- Richard Hull, second Facteur & 11 Anthony Penrofe, Serrurier. Marchand. 12 Jacob May,
- 4 Thomas Harrison, Ecrivain, 13 Henry Perty. Walter Rewes, Ecrivain. 14 Cullen Mayle,
  - 6 John Cumings, Chirurgien. 15 Henry Rowe,
  - 7 Matthieu Reynolds , Charpentier, Femmes Esclaves pour la Cuisine, 19 Gromettes, . 11 Gatçons de Cabane , . . . . Interprête, . . .

La Chaloupe l'Isle-James, qui devoit s'arrêtet à Barakonda, étoit commandée par le Capitaine Trevifa, avec cinq Gromettes, deux Matelots Anglois, & un Balafeu, c'est-à-dire, un Musicien du Pays, accompagné de sa femme & d'un Valet. Ainsi le nombre total montoit à soixante-quatre,

Dipart de Stibbe our fon Expédi

Le 26 de Décembre, jour fixé par le Confeil, Stibbs leva l'ancre, fur la Dépêche, & l'alla jetter une lieue au-dessus du Forr, pour artendre les Canots, qui n'éroient point encore prêts. L'après-midi du même jour, la nuée de Sauterelles qu'on avoit vûe la veille, & qui s'étoit arrêtée aux environs de Jilfray , partit , après y avoir dévoré toute la verdure , & prit son vol à l'Est . en remontant la Riviere. Elle s'étendoit l'espace de quatre milles, avec tant d'épaisseur qu'elle obscurcissoir l'air. Enfin le Gouverneur ayant amené les Canots le 28, Sribbs mit à la voile vers six heures du marin, passa la pointe de Seaka avec un vent Nord - Est, & mouilla vers minuit à une lieue de Tankroval. Le lendemain, en passant devant cette Ville, il salua le Seigneur Vas de cinq coups de canon. Ce Négociant Porrugais lui marqua sa reconnoissance par un présent de deux Veaux gras. Le 31 , la Flotte alla ierrer l'ancre, à deux heures après midi, vis-à-vis de Drum Hill. Vas & le Gouverneur de Jamesfort, qui avoient accompagné Stibbs, dinerent avec lui & retournerent le foir à Tankroval,

d'emplois les Chefs,

On convint ici, entre les Officiers de la Flotte, que le Capitaine Stibbs se chargeroit de la composition du Journal; que Drummond auroit le soin des Comptes; que Hull descendroit sur les rives pour observer les apparences de mines & de végeraux ; & que s'assemblant tous trois à sept heures du soir . ils conféreroient enfemble fur leurs opérations. Ils allerent jettet l'ancre, à

trois heures après minuit , près de Tendebar.

1724.

Le 1 de Janvier 1724, ils eurent à combattre des vents forts contraires. ne de l'Elephant. Leur navigation n'étant réglée que par les marées, ils eurent beaucoup de peine à gagner la pointe de cette Isle, qui a six milles de longueur, pour y passer la puit. Le 3 , ils allerent jetter l'ancre à l'embouchure de la Riviere Damafenfa.

STIBBS.

1714.

Riviere & Ville

Cette Riviere est fort large à quelque distance de sa jonction avec la Gambra, mais elle est rérrecie rour d'un coup par le grand nombre d'arbres qui s'avancent sur ses bords. Elle est remplie de Crocodiles, que les Negres appellenr Bumbos. Sribbs la remonta l'espace de cinq milles, jusqu'à la Ville du de Dantiensa. même nom, qui est composée d'environ vingt Maisons. Il n'y trouva qu'un Blanc, François de nation. Mais il eur le plaifir de voir fur les bords de la Riviere une grande variéré d'oiseaux, rels que des Pélicans, des Flamingos, des Pigeons, & sur rour un perir oiseau nommé Cubalos, qui fair son nid à Cubalos, Cubalos, l'extrêmiré des branches qui pendent sur l'eau. Pendant la premiere lieue, on n'appercoir aucun arbre fur les bords de la Damafenfa. La perspective ne présente des deux côrés que de beaux Marais, où l'herbe & les (25) roseaux sont d'une grande haureur. C'est dans ces lieux que les Chevaux marins, qui devroient prendre ici le nom de Chevaux de Riviere, prennent plaisir à cher-

Etant rentré dans le Canal de la Gambra , à trois heures après midi , il jerra l'ancre à huir heures, contre l'Isle du Cheval marin, à l'Ouest. La longueur de cette Isle est d'environ un mille & demi. Elle est basse & couverte d'arbres. Il n'y a que le Canal de l'Ouest qui soir navigable, & sa largeur est d'un mille. On avoir passé, dans le cours de l'après-midi, deux grandes Ri-Riviers de Susvieres, la Sanjalli à gauche, & l'India à droite. Le Pays est bas des deux côrés, juli & 4 India.

cher leur pâture. Sribbs appercur dans plusieurs endroirs leurs lirs & leurs traces, mais il ne vir aucun de ces incommodes animaux.

& les rives bordées de grands arbres.

Le 4 de Janvier, à huir heures du marin, on jerra l'ancre à Joar, où Sribbs trouva le Rubis, Vaisseau Anglois d'Interlope, commandé par le Capitaine Craigue, qui faisoit le commerce des Esclaves. Il le chargea de donner avis à la Compagnie Royale d'Afrique, du lieu & de la disposition où il l'avoir trouvé. A Joar , Hull commença tour d'un coup à découvrir de haures montagnes dans l'intérieur du Pays, presque sans arbres, & d'une terre rougeâtre. Il vit quantiré de Singes fauvages, & de grandes troupes d'Oiseaux couronnes, qui faisoient des cris aussi desagréables que ceux des rouse. Anes. La Riviere est ici moins large que la Tamise à Gravesend , & les arbres y sont moins gros que sur les rives inférieures. Sribbs envoya d'avance deux Canors à Dubokonda, pour s'assurer d'une provision de bled-

Le 9 de Janvier, il quitta Joar, après y avoir engagé Tangrud Sanea, pour lui fervir d'Interprête jusqu'à Barrakonda, & loué un Musicien (16) pour le divertissement des Negres. Vers midi, il jetta l'ancre un mille au-dessous de la Riviere Yarine (27) & remettant à la voile à cinq heures, il alla passer Riviere d'Varlla nuit sous les Isles de Dur, où le Canal Sud n'a pas cent roises de largeur. Celui du Nord est plus large, mais il n'est pas navigable pour les grands Vaisseaux. Depuis Joar jusqu'à ces Isles, on n'apperçoir des deux côrés de la Riviere que de beaux marais fans arbres. La chaîne de montagnes qui com-. mence près de Joar s'étend vers l'Est à deux ou trois lieues de la Riviere.

(11) Moore Suppose que ces roseaux sont la même chose que le Pajyrus des Bords du

(16) Ces Muficiens fe nomment Balafes. Ceft auffi le nom de leur instrument, Tome III.

(27) Moore observe dans une Note, qu'elle est connue sous le nom d'Eropina, & qu'il y a une autre Riviere nommée Nani Jarr , dout Stibbs ne parle pas. Celle-ci est au Nord, visà-vis Eropina , qui est du côté du Sud-

Le 6, on partit de grand matin, & l'on jetta l'ancre vers midi devant

En avançant, on la trouve plus couverte de bois, mais le fond ne cesse pas de paroître d'une terre rougeatre. Les Marais sont remplis d'Eléphans & de Chevaux matins.

10e Bird.

Yanimarrew, où la Flotte célébra la fête anniverfaite du Duc de Chandos. Le foir, Stibbs descendir au rivage, pour visiter le Roi-de Kassan, qui fait sa résidence dans cette Ville, & sui faire présent d'un flacon d'eau-devie. Il retourna aussi-tôt à bord; & partant vers minuit, il s'avança dans l'obscurité vers une Isle fort basse qui eft située au milieu de la Riviere, où il passa le reste de la nuir. Le jout lui sit appercevoit qu'elle n'a qu'un quart de mille de longueur. Mais il observa qu'elle n'étoit pas marquée dans la Carte qu'il avoit reçue de la Compagnie; ce qui lui fit juger qu'elle s'étoit formée depuis, des terres qui sont quelquefois emportées dans le renis des inondations. Elle est une lieue au-dessous de l'Isle Bird, que les François nomment l'Isle des Chiens. Yanimarrew est un (28) lieu où ses Anglois se ptoposoient alors de former un Comptoir, si le Roi de Bursalli ne leur accordoir pas la liberté de s'érablir à Joar. Le Pays offre une perspective charmante, & les Habitans paroiffoient bien disposes pour la Nation Angloise. Stibbs observa près de ce Pert trois piliers, élevés dans la forme d'une Porence, avec une calebatic suspendue. Il apprit que c'étoit une forte d'enseigne, qui devoit fervir, dans l'opinion des Habitans, à leur attiret des Blancs pout le Commerce. Les terres du canton forment de belles campagnes, qui paroifient va-

Le 7 de Janvier au matin, la Flotte passa, du côté du Sud, au long de l'Isle Bird, que Stibbs jugea longue d'environ deux milles. Elle est converte de grands arbres, & toutes les apparences présentent une fort belle Isle, Sa situa-Moor de Jerunk. tion est forr près de la rive du Nord. Un peu au-delà, on découvre un Mont Isbl: des Negres-rouge, fans aucune forte d'arbres. Il se nomme Jerunk. Les Negres assurent qu'il étoit rempli d'or, mais que le diable irrité enleva tout, dans l'espace d'une nuit. Sribbs trouva dans un de ses Journaux qu'il avoit été visité par

loir beaucoup mieux que celles de Joar.

quelques Anglois, mais fans aucune explication fur le fuccès de leur recherche.

Le vent & la matée étant favorables, on passa devant Kassan sans s'y atrêrêter, Sribbs ne vit point d'arbres sur les bords de la Riviere au-delà de cette Ville, Jusqu'alors le venr n'avoit pas cessé d'être Est , & lorsqu'il s'écartoir du même point on étoit sur du calme. Le Pays, des deux côtés, est généralement marécageux dans la largeur d'un demi mille , couvert d'herbe fore haute, & de grands roseaux, au milieu desquels on appercevoit les traces Tes Mandingos des Chevaux marins. Les Mandingos nommenr ces animaux Malleys. Stibbs noument ses Chevaux marins en vit ici pour la premiere fois un grand nombre, qui ne montroient que la tête hors de l'eau, dont ils lançoient quelquefois une groffe quantité par

Malleys.

les narines, avec une sorte de hannissement fort hideux. Au - delà de ces Marais le Pays s'éleve en belles Campagnes, naturellement ornées de grands arbres. Stibbs tua le soir un gros Oiseau, de la longueur de six pieds entre le bec & la queue. Les Portugais le nomment Gofreal, & les Mandingos Gabon. Le 8 au foir, on prit par le Canal du Sud au long des Isles Sappos.

(18) Il observe ailleurs que cette Ville est plus saine & mieux fituée que Joar,

STIBBS.

& l'ancre fut jettée à la pointe de ces Isles. Elles ont, aux deux extrêmités. une barre, qui bouche presqu'entiérement la Riviere. Des deux côtés le passage n'a pas plus de deux toises & (19) demie de largeur. Le vent, qui étoit toujours d'Est, devint si fort le lendemain, qu'il fut impossible de passer la Barre jusqu'à minuit. Les Isles Sappos divisant la Riviere en trois ou quatre Canaux , il n'est pas surprenant que l'eau y soit si basse. On sut obligé de se faire rirer à force de bras l'espace d'un mille, & l'on mouilla dans un endroit où la moitié de la Riviere est remplie de rocs, pour y attendre

Abondance &c

1724.

Le vent ne cessant pas d'être contraire. Stibbs prit le parti de tourner vets Germi à fix heures du foir. Dans cette route il vit quarante ou cinquante Daims, & quantité d'Oiseaux à couronne, de Canards, d'Oyes, de Fla-Abondance mingos, de Pintades, de Pécheurs du Roi, de Pigeons, &cc. Le 11, étant feaux, parti à une heure du matin, il se sit rirer par ses Negres, & l'on avança plus que pendant le jour. Le vent fut extrêmement chaud le lendemain. C'est le tems où les Negres brûlent leut paille, aptès avoir mis rous leurs grains à couvert. Le feu gagnant les grandes herbes, qui font alors fort féches, fe répand jusques dans les bois, où il s'attache à l'écorce des arbres & consume quelquefois le trone même. Les Anglois en eurent plus de facilité à tirer les faciles à tuer, & Pintades, qui se rassembloient en fort grand nombre. Le même jout à deux pourques. heures après midi, ils leverent l'ancre avec la marée & les voiles. En passant pat Lemain: ils achererent une vache pout une Batre de fer-

(30) A fix houres, le tems érant fort calme, ils fe firent tiret au passage de Foley, où les rocs resserrent tellement la Riviere, qu'il n'y a de place absolument que pout un Vaisseau; encore essuie t'il des deux côtés le frottement des branches, On jetta l'ancre un mille au-dessus de Bruko. Le 12 . on se rendit dans l'espace de quatre heures à Dubokonda, pout y prendre du ris & du bled. On en partit à quatte heures du marin, pout aller mouillet deux lieues plus loin à Preef, qui éroit autrefois une Ville, mais que les Negres ont abandonnée. Le 13, on avança peu, parce que le vent étoit si fort qu'on tita peu de secouts de la marée. On s'arrêta quelque tems au mont du Diable. pied d'une montagne, qu'on a nommée le Mont du Diable, où la Riviere est fort érroite, & les rives escarpées. Le 14, on jetra l'ancre à Kutrejar; & Stibbs falua le Comptoir, qui se présente sut la tive du Nord, de cinq coups de canon. La Riviere n'a pas moins ici de trois ou quatre brasses de profondeur dans toutes ses parties. La marée l'éleve encore de quatre pieds; & sa direction, comme à l'Isle de James, est Nord & Sud. Sribbs observe que dans la derniere inondation, l'eau s'étoit élevé de quatorze pieds au-dellus de la hauteur qu'elle avoit alors dans les plus fortes marées ; d'où l'on peut conclure quels avoient été ses débordemens, quoique les terres fussent alors raffermies.

En portant ses observations jusques dans les bois, Hull découvrir ici quan- Bois de Bautey, tité de bois (31) propre à la teinture. Les Habitans le nomment Bautey, propre à la rem-

(19) Voyez les Voyages de Moore, p. 150. noissance de la Riviere, font ici d'une importance extreme pour la con-

(3 t) Sribbs parle ensuite d'une grande quan-(30) L'Aureur fait remarquer que les détails tité du même bois , proche de Damaseosa.

Ηij

STIBBS. 1724.

mais il ne vit point d'autre arbre, ni même de plante qui méritat la moindre remarque. Il teconnut aussi que le Pays est entiérement dépourvu de bois propre à la Charpente. On n'y voit que des Calebasses, & des Cotoniers (32), qui forment un ombrage agréable, & sous lesquels les Negres fe raffemblent pour boite leur vin de Palmier. Le 15, Stibbs recut la visite du Roi de Kanba (33), dans les Etats duquel le Comptoir Anglois est situé. Ce Prince ayant eu la curiosité de visitet le Vaisseau, y sur salué de cinq coups de canon. C'étoit un vieillard maigre & fort noir, mais de fort belle raille. Il étoit venu à cheval, précédé de deux Tambours, avec un cottege de vingt hommes armés de fusils, d'épées, de fleches & d'arcs, & de zagaies. Il avoit laissé le reste de sa suite à Sami.

Le 20 de Janvier, Stibbs laissa son Vaisseau à Kuttejar, sous la conduire

Letter de Stibbs su centul de Jamestort. Compte qu'il progres.

de son Pilote, & temorita sur la Gambra dans la Chaloupe l'Isle-James, accompagné des cinq Canots. Avant son départ, il avoit envoyé une Lettre au Conseil de Jamestort, pour lui tendre compte de ses progrès. Il lui écrivoit que son espérance étoit de convaincre les incrédules, que plus on avance dans loi rend de ses l'intérieut du Pays, plus on trouve le climat fain & temperé; que le Slatti Defouté (34) avoir pillé une seconde fois Barrakonda; & qu'ayant subjugué le Pays de Woolli, il étoit allé prendre de nouvelles Troupes dans ses Etats pour toutnet d'un autre côté ses conquêtes; que deux ou trois Caravanes d'Esclaves étoient en chemin pour se rendre aux lieux du Commerce, l'une de cinq cens Esclaves, sous la conduite du Slatti Sane Konte Madebaugh, qui n'étoit pas venit à Kuttejar depuis le dernier Etabliffement que la Compagnie avoit formé sur la Riviere ; qu'il venoit dans l'intention d'observer quels avantages il avoir à se promettre du Commerce avec les Anglois, & que le peu de soin qu'on avoit apporté à fournir le Comproir de marchandises, avoit été pernicieux jusqu'alors à la Nation; Stibbs ajoûroit qu'il avoit trouvé le Comptoir très-agréablement situé, la vûe agréable & l'air excellent; enfin , que cet Etablissement méritoit plus d'estime qu'on n'en marquoit à Jamesfort.

Arfehill & ofthmome des Negres,

Le 27, à quatre heures du matin, on jetta l'ancre un mille au-dessus d'Arsehill, qui porte dans le Journal (35) le nom de Maiden's Breast, deux lieues au-dessus de Kutrejar. Stibbs étant monté au sommet avec Hull, ttouva, suivant les remarques du Journal, qu'il est composé de pierre noire comme la plupatt des hautes terres qu'il avoit observées, mais qu'il y avoit peu d'appatence (36) qu'il contint de l'or ou de l'argent. Ce Mont tire son nom d'une contume superstitiense des Negres, qui ne passent jamais à sa vue sans

s'écartoient pas bien loin des tives, fans quoi ils autoient vu des bois & de très grands arbres entre Jamesfort & Kuttejar. Il n'y a presque pas de Ville Mandingo qui n'en ait, & à qui la superstition ne les fasse conserver soinneufement pour y danser avec beaucoup de respect

& d'admiration. (31) Moore croit que e'éroit un des Rois de Yani , qui se nommoit Kateba , car on ne connoît pas de Royaume de Kateba. Kutte-

(11) Moore observe que Stibbs & Hull ne jar eft fitude dans le bas Yani. L'Editeur remarque que la Géographie & l'Histoire ont beaucoup fouffert par des inexactitudes de cette nature.

(14) L'Auteur n'explique pas mieux ce nom. (15) Il parle apparemment du Journal de Vermuyden

(36) Stibbs dit qu'il remit à l'examiner à fon retour, mais on ne voit pas ensuite qu'il y ait penfé.

lui toutner le derriere, en dansant, chantant, frappant des mains, dans la persuasion que s'ils manquoient à cette cérémonie, ils moutroient bien-tôt; & lorsqu'ils voyent les Blancs y manquer, ils la templissent pout eux. On passa la Riviere de Sami, qui étoit alots le terme du Commetce des Portugais. Cette Riviere, qui est fort grande, tombe dans la Gambra au Nord, & vient d'une Ville nommée (37) Medina, où la Compagnie avoit autrefois un Comptoit (38) dont l'édifice subfiste encore. Stibbs y fit acheter une vache, & leva l'ancre vers minuir. Le 22, à cinq heures du matin, il la jetta une lieue au-deffous de Krow, près d'une colline de terre rougeâtre. A deux heures après midi , il se servir d'une marée assez soible , pour faire dix milles jusqu'à fept heures du soir. Le Pays continue d'être assez uni , avec quelques collines par intervalles. Le terroir en est riche, & n'a guéres d'autres l'labitans que les Foulis, Peuple décent, propre, industrieux, & d'une affabiliré,

qui surpasse beaucoup celle des Mandingos.

Le 24, à deux heures du matin. Stibbs partit, en se faifant précédet de Difficultés de la deux Canots; cat quoiqu'on avançat beaucoup plus la nuit que le jour, la route, foiblesse de la marce, se vent, qui étoit toujours contraire, & la multitude des écueils, exposoient sans cesse la Chaloupe à quelques dangers. Le courant n'étant pas plus fort que celui des Rivietes d'Angletesre au milieu de l'Eté, Stibbs douta que les pluies eussent été (39) fort abondantes dans la derniere faifon. Il n'auroir pas mis tant de tems à gagner les chûtes d'eau si la Riviere eut été moins basse; mauvais augure pour des parties de sa navigation beaucoup plus éloignées. Le même matin, à huit heures, il jetta l'ancre à Yamyamakonda, Port au Sud de la Riviere; mais les guerres ont fair transporter de l'autre côté la Ville du même nom. Un peu au - dessous du Port, on trouve une chaîne de rocs, qui partant de la même rive ocenpe un tiers du Canal de la Gambra, & qui n'est couverte que de quatte pieds d'eau. Stibbs s'attêta ici un jour entier, pour fatisfaire aux demandes du Roi de Tomani qui fair fa résidence à Sutimor (40), Ville éloignée d'une lieue de Yamyamakonda. On convint avec lui de lui faire un préfent de vingt barres, à condition qu'à l'avenir il n'exigeat plus aucun droit des avec le heu de Vaisscaux, & des Agens de la Compagnie.

Le 24, à trois heures du matin, on quitta le Pott d'Yamyamakonda, & le foir on arriva devant Kanubi (41), qui est un Port au Sud, dont les guerres ont fait transporter aussi la Ville sur la rive opposée. Les Anglois surent amufés par la vue d'une infinité de Singes sauvages, qui aboyent comme des Chiens. Ils tuerent un Canard , & deux Oyes fauvages beaucoup plus Effects finguliegtosses que celles d'Angleterre, armées à la jointure des ailes, d'éperons Capath, aussi longs que ceux de nos cocqs, & qui les rendent capables de battre un chien. Le Canard étoit aussi d'une espece particuliere. Il avoit presque le même plumage & la même groffeur que les Oyes, les jambes, les pieds & le bec noir, avec une excrescence de chair au bec, de la longueur d'un pouce & demi. Ces deux fottes d'animaux font une nourriture délicieuse, Le mê-

STIBBS

1724

Tomani.

(17) C'est Madkain dans la Carre. (18) Dans un lieu nommé Vally , dont on a déja parlé. Voyez la Carre & Moore, p. 115. (39) Cale paroît contraire à ce qu'on a vu

dans la page précédente. (40) Sutema dans la Carte. (41) Dannba dans la Carre.

Hij

me foir on avança trois lieues au-desfus de Kanubi. STIBBS.

Après êrre partis de fort bonne heure le 25, on activa vers onze heures du matin au Port de Bafrey fut la rive Sud. Le foir on jetra l'ancre dans un autre Porr nommé Nackaway, qui est au Nord, & qui a, deux milles plus loin, une Ville de même nom, presqu'uniquement habitée par (42) des Mahomérans. A un demi mille du Porr , fur la même rive , on apperçoir une montagne de trente roifes de haureur, qui préfente un Cap rouge du côté de la Riviere.

Le 16, on continua d'avancet fort lentement avec le même vent d'Est. On se rrouva, le soir, six lieues au-dessus de Nackaway, devant une Ville nommée Kaffankonda (43), après avoir vû dans la route quantité de Singes, de Daims, d'Oifeaux à couronne, de Canards, d'Oyes, de Pintades, de Perdrix, &c.

Port de Fataren-

1724

Le 28 à midi, on jetta l'ancre à Fatatenda (44), Port sans maisons, comda, fans maifons. me un grand nombre d'autres, qui appartiennent à quelque Ville voisine, & qui ne servent qu'au débarquement. Celui de Faratenda dépend de Seriko, Ville qui en est à trois lieues. Le Roi de Woolli ou Woolley fair sa résidence à Kussana (45), Ville éloignée de trente milles au Nord. Sribbs n'eut pas plutôt jerré l'ancre, qu'il rira cinq coups de canon, fignal dont il étoit convenu avec le Slatti Manadu, qui lui avoit promis de le joindre dans ce lieu, & de lui procurer un Pilote pour le conduire aux chûtes d'eau. Mais de peur que le bruit du canon ne fût pas enrendu, il envoya fon Interprêre à Seriko pour informer Mamadu de son arrivée. Ce Slatti ou Sleti (46) vint le soir à bord, fans amener le Pilote, qu'il avoit laissé malade à la Ville. Il confirma la nouvelle du pillage & de la destruction de Barrakonda; ce qui ne fie pas perdre à Stibbs le dessein d'y laisser sa Chaloupe pour le Commerce. Dans toutes ses informations il ne trouva personne qui connut des Villes

ou des Ports au-dessus de Barrakonda. Les uns prenoient ce lieu pour le Rieir pa let-habirés par des Bères farouches, Enfin, d'autres croyoient que le Pays appar-regien alabede tenoir à des Nations barbares, dont il émir fore d'accessione. confeilloient aux Anglois de ne pas allet plus loin. Mamadu même , qui avoit une partie de ses parens dans cette Contrée, ne sçavoir ni dans quels lieux ils vivoient, ni à quelle distance de Barrakonda; & tous s'accordoient à déclarer à Sribbs, qu'il ne falloit point espérer de rrouver des provisions

fur la roure. Il se détermina, dans cerre crainte, à faire apporter du tiz de Par-de-Sangon, Prye, où il est à fort bon marché. Ce fur à Fatatenda qu'il vir le Par de Sangos, ou l'arbre de fang, que les Mandingos nomment Kano, & dont ils font leur Balafo, instrument de musique. Il est assez commun au long de la Riviere, mais il n'a nulle parr tant de grosseur qu'à Faratenda. Le bois en est fort dur & d'un beau grain. Il se polir parfairement; on assure que la vermine n'en approche jamais.

> (41) L'Auteur entend toujours par-là les (At) Calinenda dans la Carce.

(44) Les Anglois y établirent en 1732 un Comptoir qui fut abandonné en 1735.

(41) Kankade dans la Carre. (46) Enfin l'on apprend lei par une Nore de l'Auteur que Sleti ou Slatti fignifie la même chole qu'Alquier , ou Alkair , c'est à dire Chef d'un lieu.

Le 29 à une heure du matin, Stibbs se rendit dans l'espace de cinq heures à Prye, pour y prendre lui-même le riz qu'il avoit demandé. Quoique rout le monde l'affurât qu'il ne falloir compter fur ancune provision au-dessus de Barrakonda, ces discours lui étoient d'autant plus suspects, qu'à chaque Port on s'ésoit efforcé de l'effrayer par de vaines craintes, & de l'arrêter pour le Commerce. Le Port de Prye est situé à trois lieues de Fatatenda, sur la rive Sud de la Riviere de Kantor. Il n'a pas de maisons qui n'en soient éloignées de trois lieues ; mais un petit Ruisseau , qui en est fort proche . fournir quantité de petits Poissons qui ressemblent à l'Eperlan. Stibbs envoya un Canot, pour examiner le fable. Les troncs d'arbres & d'autres embarras. ne permirent pas d'y pénétrer fort loin.

Le 11, après avoir chargé une médiocre provision de ris, on alla jetter l'ancre huit milles au-deflus de Piye. Le lendemain, on arriva dans l'espace Divers re de cinq heures à Samatenda (47) sur la rive du Sud. C'est encore un Port fans maifons, avec un petit Canot pour y traverser la Riviere. Quoiqu'elle y foit affez large, fon cours est embarrasse par un grand nombre d'arbres qui y tombent infensiblement de ses bords. La terre est basse du côté du Sud. Elle s'éleve au contraire fur l'autre rive , & deux ou trois milles au-delà du Port elle forme une colline qui régne environ deux lieues au long de la Riviere. A huit heures du foir, on mouilla, huit lieues au-dessus de Samarenda; &, pendant toute la nuit, on n'entendit que les cris affreux des Eléphans, des Chevaux marins & des Crocodiles.

STIBB .

1724.

Le 2 de Février, on avança depuis trois heures du matin jusqu'à 7, qu'on jetra l'ancre au-dessus du Port de (48) Koussar, qui est encore sans Ville & Fort de Roussas. fans maifons. Là, Stibbs observe que faute de Canots les Negres passent la Riviere fur un Radeau, composé de canes & d'écorce d'arbre. Il vir tout à la fois quatre hommes sur une de ces machines. Quatre milles au - dessous de Kouffar, on trouva une basse, qui partant de la rive du Sud occupe presqu'entiérement la Riviere, & qui n'a pas plus de quatre ou cinq pieds d'eau. On se remir en mouvement l'après-midi, avec peu de secours de la part de la marée, quoiqu'elle se fût élevée de deux pieds au long des rives. Une lieue au-dessus de Koussar, on passa devant un autre Port nommé (49) Yabusenda. La rive du Sud, entre ces deux Ports, est une montagne continnelle. qui s'éleve perpendiculairement de la Riviere. Du côté du Nord, on décou-

Après avoir fait huit milles, Stibbs jetta l'ancre à huit heures du foir, fur onze pieds d'eau, au-dessus d'une basse qui occupe les trois quarts du Canal, & qui n'a que cinq ou fix pieds d'eau. Le reste de la Riviere , du côté du Sud . est rempli de rocs, entre lesquels on trouve jusqu'à dix pieds d'eau, mais

vre une belle Plaine, & un grand Lac au milieu (50).

trois ou quatre seulement au-dessus. Le 1, on arriva, vets huit heures du matin, une lieue au-deffus du Port de Barrakonda, fur deux braffes & demie d'eau; & dans l'après-midi on Barrakonés en-

n'eur besoin que d'une heure pour se rendre devant cette Ville. Stibbs ayant punes, commencé par mesurer la Riviere lui trouva cent trente toises de largeur,

(47) Sama dans la Carre. (48) Certe place n'est pas dans la Carre-

(50) La Carte ne le marque pas : voyez les voyages de Moore , p. 226.

(49) Jaho , dans la Carre,

1724.

fur deux ou trois brasses de profondeur. La haureur des rives étoit d'environ vingt-cinq pieds. Barrakonda ne s'éroir pas relevé de ses ruines. Les Anglois auroient eu peine à distinguer le lieu où la Ville avoir existé, si le Pilore Negre ne leur en avoit fair appercevoir quelques rraces. Stibbs érant defcendu au rivage y découvrir des vestiges d'Eléphans & d'aurres bêres farouches. Il vir aussi les restes de quelque Festin des Negres, c'est-à-dire, des cranes & des os de Chevaux marins & de Crocodiles. L'herbe aux environs de Barrakonda n'avoit pas moins de douze ou rreize pieds de hauteur, mais elle étoit aufli féche que du foin,

Stibbs monta fur un arbre, d'où il découvrit un Eléphant fauyage, qui marchoir lentement à deux ou trois cens pas de lui. Dans l'espace de quatre ou cinq milles, le Pays n'offroit pas la moindre colline; mais il s'éleve insensiblement, & borne l'horison à certe distance sans cesser de paroître une belle plaine. Stibbs s'étant proposé de laisser ici la Chaloupe, sous le Capitaine Trevisa, pour l'exercice du Commerce, tita plusicurs coups de canon qui devoient servit de signal à l'Alkade & aux Habitans, La nuit suivante il fut impossible aux Anglois de prendre le moindre repos , au milieu des cris d'une infinité de Ctocodiles, de Chevaux marins, de Loups & d'aurres Bêtes fauvages. L'Interprère fut envoyé le lendemain avec quelques Gromettes,

Commerce avec l'Alkade.

pour cherchet l'Alkade, qui ne s'éroit point encore présenté. Ils l'amenerent dans le cours de l'après-midi. Sribbs apprit de lui , qu'il étoit attivé à Jab (c1) plusieurs Marchands avec de l'or, des Esclaves & de l'Ivoire. La Ville de Jab, où l'Alkade faisoir sa résidence, est à neuf milles de la Riviere au

Nord & s'étoit fortifiée des ruines de Barrakonda.

Le même jour à midi, tous les Negres à gages, qui se nomment Gromettes,

konda.

vintent déclarer en corps au Capitaine Stibbs qu'ils ne vouloient pas avancer plus loin sur la Riviere, parce que personne n'avoir jamais remonté plus Les Negres de haur, & qu'on éroit sans doute au bour du monde. Le plus sensé réprésenta au retutent Capitaine que s'il y avoit quelque Pays au-delà, il ne pouvoit être habité que par des Nations barbares; & comme il n'ignoroit pas que les Anglois alloient à la découverte de l'or, il parut craindre qu'ils ne le forcassent de s'engager rrop loin dans les terres avec ses Compagnons, Après quanriré de raifonnemens, Stibbs obrint d'eux qu'ils iroient aufli loin que lui par eau, & leut promit de ne les jetter dans aucun péril qu'il ne partagear sans cesse avec eux. Le trairé fut ratifié avec quelques bouteilles d'eau-de-vie , qui produifent toujours l'effet de la persuasion sur les Negres. Le 5 après-midi, on vit arriver fut le bord de la Riviere les Marchands de Jab. Sribbs après une lonque dispure, fut obligé de contracter pour dix Esclaves, à vingt-trois barres par têre, pour engager les Marchands à vendre leur or & leur Ivoire. Son principal motif, dans un marché si désavantageux, étoit l'offre qu'un Marchand Negre, nommé Gaye, lui faisoit à cette condition, de le conduire jusqu'à Tinda, où il avoir sa demeure & sa famille.

11 les fair centres dans la founif-6,00.

> Le lendemain, Stibbs ayant appris qu'il y avoit à quatre milles au Sud une Ville du Royaume de Kantor, envoya faire fon compliment, accompagnée d'un flacon d'eau-de-vie, à l'Alkade de ce lieu. Mais dans l'intervalle, il

(51) Jab n'eft pas dans la Carre, on le prendroit pour le Jaye de Jobson , si les distances p'étoient pas fort différentes, s'éleva

s'éleva des difficultés au fujet de ses marchandises, que les Negres ne trouverent pas bien afforties, & pour lesquelles ils ne voulurent donner que trois Esclaves. Ce contre-tems fit perdre aux Anglois le guide qui devoit les conduire à Tinda.

STIBBS. 1724.

Enfin Stibbs partit avec fes cinq Canots, & laissa la Chaloupe à Barrakonka. Dans l'espace de rrois heures, il fir deux lieues sans trouver aucun obstacle dans le Canal. Le 7 au matin, il continua d'avancer avec la même confiance; mais une demie heure après, il heurta rudement contre un banc de fable au milieu de la Riviere. Cependant il se dégagea aussi-tôt, en prenant au Sud, où il rrouva sept pieds d'eau. Une lieue plus loin, il arriva à la vûe de la cataracte ou de la chûre d'eau, qui rraverse enriérement la Riviere. On eut besoin de tout le reste du jour pour faire monter les Canots. Cette chûte, qui n'est qu'à trois lieues de Barrakonda, est la premiere qu'on rencontre dans le Voyage de Tinda. Elle est compose de rocs, dont Carratto de Bar-

Stibbs fait la description suivante, Il sort de la rive du Nord une couche de rocs, qui occupent le tiers du Sa Description, Canal, & qui avoient alors environ dix pieds de hauteur au-dessus de la furface de l'eau. Leur extrémité étant perpendiculaire devient la rive même, du côré du Nord. De l'autre côté il paroît une autre couche de rocs unis, qui s'avance aussi jusqu'au tiers du canal, & sur laquelle il passe environ dix pouces d'eau. Entre ces deux masses, le lit de la Riviere est bouché par quantité de gros rocs séparés, qui ne sont couverts que d'un pied d'eau, & qui sont mêlés avec rant de confusion, que malgré la profondeur des intervalles, qui est de dix, onze & douze pieds, le passage est véritablement impossible. Les courans érant d'ailleurs fort rapides, il fallut attendre la marée (12), qui fert finon à repouffer, du moins à rompre leur force, & qui, dans le tems où l'on étoir alors, rendoit l'eau comme dormante, & donna beaucoup de faeilité à faire passer les Canots sur les rocs. Stibbs est persuadé que dans un autre tems l'entreprise surpasseroit les forces humaines. D'ailleurs le passage, contre la couche de rocs qui vient de la rive du Nord, est si étroit, que le plus large des cinq Canots touchoit des deux côtés. La Riviere dans cet endroir n'a pas moins de cent soixante toises de largeur entre ses bords naturels. Au-deffous de la cataracte, la profondeur de l'eau étoit de trois & quatre brasses. Au-dessus, Sribbs fur surpris de ne trouver qu'une braffe & demie. Il fembloit que la Riviere étant contrainte dans fon cours y devoit être plus profonde.

Après avoir passe cette fameuse barriere, il trouva une demie lieue au- Rouse de Stibbe dessus, un grand toc, couvert d'huitres, mais d'un goût fade & insipide, au-dessus de la A huit heures du foir, il arriva près d'une basse, ou d'un gué de sable, qui n'a pas plus de quatre pieds d'eau. A neuf heures, il jetta l'ancre, sur neuf pieds d'eau, pour y passer la nuit; mais son repos sur continuellement trou-blé par le bruir des Chevaux marins, dont la hardiesse alloit si loin, que pour les effrayer, on fur réduit à tirer plusieurs coups de mousquet. Il y en avoit de si grands, que ne pouvant passer sous les Canots, ils frappoient le fond d'un coup de dent, & les mettoient chaque fois en danger d'être renversés. (52) Moore admire beaucoup que la marée noît pas, dit-il, d'autre Riviere où la même

remonte si loin dans la Gambra, & ne con- chose arrive. Tome III.

1724.

qu'on desespéra de pouvoir pousser la navigation pendant la nuit. On rencontra le même jour deux gués, dont le premier n'avoir que trois pieds & Territ le conta- demi d'eau dans fa plus grande profondeur. Le second, qui est une lieue plus ck que l'arrête. loin , barre la Riviere d'un bord à l'autre , & se montre à découvert dans plusieurs endroits. Après des efforts inutiles pour le passer, Stibbs monta sur la rive, qui a dans cet endroit quarante pieds de haureur, & promenant fa vûe fur le Canal, il remarqua que cet écueil duroit l'espace d'un demi mille. Il est à six lieues de Barrakonda. La largeur de la Riviere augmentant à mefure que sa profondeur diminue, elle n'a pas, dans cer endroit, moins de cent foixante dix roifes. Pendant la nuit les Anglois furent extrêmement incommodés par les Mouches, qu'ils nomment Musquitos, ou Mosquites; le jout ils en avoient à redouter une autre espece, qu'ils appellent Eléphans,

Le 9, Sribbs entreprit avec de nouveaux efforts de passer la basse. Ses gens

ou Mouches de Jalofs.

fonderent de tous côtes avec leurs avirons; mais loin d'y trouver plus de facilité, ils s'appercurent que l'eau baissoit à mesute qu'ils trouvoient le moyen d'a-Istoriqu'il fait vancer. Elle n'avoir plus que vingr-fix pouces. Dans cette extrêmire, Stibles pour le sucmonptit la réfolution d'abandonner ses deux grands Canors, & de continuet, s'il étoir possible, sa navigation avec les perits. Le 10, il renta de trouver un passage avec le Canot nommé la Gambra, qui ne titoit que seize pouces d'eau;

mais il en perdit bien-tôt l'espérance.

paffer que le plus Petit Cance.

Le lendemain, il fit décharger le Canot nommé la Découverte. C'étoit le plus perit; & lorsqu'il fut absolument vuide, il ne tiroit que douze pouces On ne peut faire d'eau. L'espérance du Capitaine étoit de le faire passer à force de bras , & de s'occupet de l'autre côté de la baife à faire quelque déconverre, en atrendant que les autres Canots pussent découvrir un passage. Hull & Drummond. secondés de tous les Grometres, car Sribbs se rrouva fort incommodé, parvinrent enfin au-delà des basses avec la Découverte; & s'avançant jusqu'à la montagne de Marlok Tat (c'est ainsi qu'ils la rrouverent nommée dans leur Journal) ils commencerent à rerrouver fix pieds d'eau. Ces apparences fe foutinrent si heureusement, qu'ils tomberent ensuire sur dix - huit pieds; & la Riviere se tesserrant jusqu'à soixante toises, ils se promirent beaucoup de l'avenir.

Le même jour, à quarre heures après-midi, ils passerent Marlok Tar; & s'étant avancés une lieue plus loin, ils rencontrerent non-feulement une autre s'arance jut basse, mais encore une seconde chûte d'eau. Après quelques essais inutiles, la nuit les obligea d'attendre jusqu'au lendemain, & dès la pointe du jour, le premier effort fur accompagné de tant de bonheur, que passant sans toucher au fable ni aux rocs , ils se retrouverent au milieu du Canal sur quatre ou cinq pieds d'eau. Cependant quelques Habitans, qui se présenterent sur les rives, leur annoncerent d'aurres rocs, qui leur boucheroient bien - tôt le passage. Ils arriverent auparavant à quelques bancs de sables, deux lieues au-delà de Marlok Tar; mais le milieu du Canal leur donnant toujours trois pieds d'eau, leut principale crainre vint du grand nombre d'Eléphans qu'ils apperçurent sur le bord de la Riviere.

Stibbs, qui étoit demeuré detriere avec les autres Canots, reçut avis de

en'i la feconde estaracte.

1724.

Trevisa, Commandant de la Chaloupe, que le Commerce languissoit à Barrakonda, & qu'on y manquoit de provitions. Le 14, un autre Mellager parti de Kuttejar, lui apprit que l'Equipage de son Vaisseau étoit affligé de Stibbs reçoit de diverses maladies. Ces facheuses nouvelles furent compensées par des évé-sacheuses nouvelnemens plus heureux. La Lune ayant changé, il observa que dès le jour les précédent la marée avoit fait montet l'eau de fix pouces. Cette nouvelle lui fit espéret de pouvoir rejoindre le Canor qui l'avoit devancé. Le 15, il vir revenir Hull & Drummond, qui après s'être avancés l'espace de six lieues, s'empressoient pour lui venir raconter qu'ils avoient rrouvé autant d'eau qu'ils en pouvoient fouhairer. Sur ce récir, il réfolur de metrre à profit dès le lendemain la faveur des marées, qui avoient alors toute leur force. Sa fanté s'étoit rétablie. Il entreprit de faire passer le Canor nommé le Royal son courage augmente. Il passer Afrique, en le déchargeant, à l'exemple du premier, & de s'avancet accompagne de deux autres, ne laissant ainsi que le Chandos après lui. Mais cette les sutres. entreprise ne lui avant pas réussi, il rechargea le Royal Afrique, & se réduisir à passer avec le Canot nommé la Gambra, pour suivre la Découverte. Il s'y mit, avec Hull, deux aurres Anglois, dix Grometres, une femme, & deux Garçons de service. Drummond fut renvoyé à Barrakonda, pour y conduire les trois aurres Canors, avec l'Interprête & le reste des Negres, qui avoient absolument refusé d'aller plus loin. Il avoit ordre de les congédier en y Dès le même jour à midi, Stibbs se trouvant avancé d'une lieue relâcha

fur la rive du Sud, pour laisser passer la grande chaleur du jour. Ensuire il continua de s'avancer heureusement jusqu'à la seconde chûte d'eau, où il fut arrêté quelques momens par le banc de fable, qui est au-delà de Matlok Tar, fur lequel il ne se trouvoir alors que deux pieds d'eau. Il y vit un Radeau d'écorce, qui servoir aux Habitans pour se rendre de la rive du Nord dans une Ville du Royaume de Kantor, nommée Kurbambey, qui est à trois milles de la Riviere, derriere la montagne de Matlok Tar. Ayant passe la Il passe la seconchure d'eau à quatre heures après-midi , il fit dix milles jusqu'à neuf heures de cataracte. du foir, qu'il jetta l'ancre au milieu du Canal, fur cinq pieds d'eau; mais ce ne fut pas sans avoit rencontré plutieurs basses, qui n'avoient que deux ou trois pieds d'eau. Ainsi l'on peur dire que la Riviere est guéable dans toute cette étendue; ce qui fait comprendre pourquoi les Negres n'y ont pas de Canors. La raison que l'Interprête & les autres Gromettes avoient donnée pour justifier leur retour à Barrakonda, étoit la crainte d'être taillés en pieces par les Habitans du Pays; & Stibbs les ayant envoyés de divers côtés pour acheter de la volaille & des œufs, ils prétendoient que cette menace leur avoit été répétée plusieurs fois. Mais au contraite , les Anglois ne trouverent que de la douceur dans rous ces Peuples; ce qui leur fit juger que leurs Negres reburés des farigues du Voyage, avoient eu recours aux fictions pour déguifer leur parelle & leur lâcheré. Cependant lorsqu'ils relâchoienr fur l'une ou l'autre rive , la prudence les faisoit toujours demeurer sut leurs gardes.

Le 18 à six heures du marin, ils passerent devant une montagne forr escarpée, du côré du Sud. La perspective du Pays leur parur charmanre. Un mille au desfus de la montagne, & du même côte, ils virent un Port, avec

STIBBS. 1714. Rireciffement do Canal. Filipinans qui patient a got.

un Radeau d'écorce pout passet à Tendakonda , Ville à deux ou trois milles de la Riviere. Ensuire le Canal se rétrecit si fort , que Stibles ne l'avoit point encore vû si éttoit. A peine avoit-il quatante-deux toises de largeur. Mais il avoit par-tour sept pieds d'eau; & la distance entre les bords naturels étoit d'environ cent trente-trois toifes, dont la plus grande partie étoit remplie de fables fecs. Plus loin, cinq gros Eléphans patierent à gué fort près des Canots, sut une basse, qui n'avoit dans quelques endroits que seize pouces d'eau. On n'avoit fait que deux lieues; mais Stibbs fit relâcher à onze heures pour se garantir d'une chaleur excessive. Deux Negtes passant la Riviete à gué lui

Tourrerelles. d'un , nominées H. ath

apporterent quelques Poules. A cinq heures après midi, il avança une lieue plus loin, jusqu'au pied d'un mont escarpé qui se présente sur la rive du Sud. Ici la Riviere tourne tout d'un coup à l'Est. Les Anglois trouverent dans ce lieu quantité de Tourterelles, de l'espece qu'on nomme Hekati (53) en Amérique, & qui habirent ordinairement les bords des Lacs & des Rivieres. La chair en est excellente. On ierta l'ancre à neuf heures du soir , après avoir fait huit milles dans le cours de l'après-midi. Le 19, à six heures du matin, on cotoya quantité de basses, à la vue d'une haute montagne qui borde la tive du Nord. Stibbs observa ici quantité de Saules au long des bords. Il vit aussi (54) du Tabac, que les Negres cultivent, & qui n'est pas sauvage comme Vermuyden l'assure dans

Saules & Camards qui fe retibres.

fon Journal. Les Saules fervent de retraite à des troupeaux enriers de gros rout cause ces ar- Canards, d'une espece finguliere, qui prennent plus de plaisir à courir au long des rives entre ces arbres , ou'à voler , ou à plonger dans la Riviere. Il en sortoir quelquesois trente ou quarante ensemble; & leur course étoir si prompte, qu'elle surpassoit la vitesse des Rameurs. Stibbs s'étant arrêté à neuf heures mesura en un endroit fort étroit du Canal, auquel il ne trouva que cinquante-huit toises de largeur. La profondeur de l'eau y éroit de six pieds. C'est à cet endroit qu'on a donné le nom de troisième cataracte, quoique le passage soit libre an milieu. Mais le côté du Nord est occupé par un grand toc qui s'avance presqu'à la moitié de la Riviere, & qui s'élevoit alors de neuf pieds au-deffus de l'eau. Le côté du Sud n'offre qu'un fable gride. Stibbs Troupeaux de vit de grands rronpeaux de Singes. On fit une lieue dans l'après-midi , & l'on fur obliné de retourner de quelques toifes à l'entrée de la nuit , pour jetter l'ancre en affez grand eau. C'étoit de nouvelles baffes qui formoient l'obflacle, & qu'on eut le lendemain beaucoup de peine à passer. Elles n'avoient dans les endroits les plus profonds que treize ou quatorze pouces d'eau. Une lieue plus haut, on gagna la rive pour s'y rafraîchir fous une houte montagne qui bordoit la Riviere au Sud. Les Habitans continuerent de se présenter avec des alimens, & passoient le gué pour suivre les Canots, à mesure qu'ils les voyoient changer de rive. Mais ils n'avoient point d'ivoire ni d'Esclaves pous

Singer.

A quatre heures après midi , après avoir fair une lieue , on fut arrêté par

(11) Moore observe que ces sortes de Tour nomme l'ermnyden. On est persuadé que e'é-

terelles multiplient pres des Lacs d'eau frat- troit le principal guide de sa route, sur tout che; d'où il conclud qu'il y a quelque Lac pour la découverte des mines d'or, & que près de ce lieu.

près de ce lieu.

pour la découverte des mines d'or, & que c'est roujours Vermuy len qu'il faux entendes (14) C'est ici la premiere fois que Scibbs lorfqu'il parle du Journal.

de nouvelles basses, qui causerent beaucoup d'embarras jusqu'au lendemain. Elles ont, du côté du Nord, une haute montagne qui s'avance jusqu'a la Riviere, & du côté du Sud une grande plaine. Le 21, Sribbs fut occupé à chercher un Canal au milieu de toutes ces basses. Il fit descendre sur la rive fes, qui articon John Hudges, fon Serrurier, accompagné d'un Negre, avec ordre de s'a- Subbs. vancer par terre pour découvrir l'embouchure de la Riviere d'Yorck , qui fuivant le Journal (55) de 1661, devoit être à dix-fept lienes de Bartakonda, quoique suivant son propre calcul, Stibbs crut n'en avoir pas fait moins de vingt-quatre. Tous les efforts qu'il fit jusqu'à midi, pour passer les basses, réussirent d'aurant moins que le sable étant fort mobile, il étoit impossible d'y fixer le pied pour aider au mouvement des Canots. Ces basses, qui mettenr un obstacle invincible aux découvertes, sont à cinquante-neuf milles de pour les passes, Barrakonda, près d'un lieu où la Riviere tourne tout d'un coup au Sud. Du côté du Nord, elle a pour rive une haute montagne; & de grandes plaines, au long du bord opposé. Stibbs se reduisit à faire des observations sur les monts voitins & fur le fable des petits courans, comme il avoit fait sans cesse dans toute sa route; mais il ne nous apprend pas quel en fut le succès.

Les Habitans, qui ne se lassoient pas de lui apporter des vivres, l'assurerent qu'il n'étoit qu'à une petite journée de Tinda par terre; mais quand il auroit pû vaincre les difficultés qui l'arrêtoient, ils lui déclarerent qu'il en restoit de plus insurmontables, & qu'il ne falloit pas espérer d'aller par eau jusqu'à Tinda dans cette saison. Ils lui offrirent de l'y accompagnet, s'il offres qu'il revouloit revenit après les premieres pluies & s'établir parmi eux. Dans cette soit destiabitans. supposition, ils lui promitent de tuer des Eléphans, & de préparer d'autres marchandises pour le Commerce.

Il lui restoir l'espérance que Hadges auroit découvert la Riviere d'Yorck, fur quelques récits mal ordonnés que les Negres lui faisoient d'une Riviere qu'ils nommoient Kabong. Mais, après avoir suivi la rive, l'espace de quatre ou cinq lieues, l'adges tevint le foir, & déclara qu'il n'avoir rencontré de l'un & de l'autre côté de la Gambra, aucune Riviere qui ne fût féche, comme on en avoit déja vû plusieurs. Il confirma aussi le témoignage des Negres fur l'état présent de la Gambra. Il en avoit sondé les gués dans divers on perettoire endroits; & Stibbs, qui avoit pris la peine de s'avancer lui-même à pied, point la Rivisse avoit observé que les basses croissoient de plus en plus. La largeut de la Riviere éroit d'environ cent soixante toises, & le peu d'eau qu'elle avoit se trouvant répardue dans un si grand Canal, il étoir impossible qu'il lui restat beaucoup de profondeur. Sribbs ne parle plus ici de marée; & l'on doit avoir été surpris qu'il en ait parlé depuis Barrakonda, après avoir lu tant de fois dans les Relations précédentes, qu'elle ne remonte pas au - delà de cette Ville (56).

Le Pays, du côté de Kantot, c'est-à-dire au Sud, Ini parut fort bien peu- Qualif du Pays. ple, avec de petits Villages tépandus à certaines distances. Mais il ne vit aucune habitation à moins d'une lieue de la Riviere. Du côté du Nord, on

qui a rapport à celle ci

(51) ('est ce'ui de Vermuyden, comme on il faut supposer, comme on l'a lu ici plusieurs s'en affurera bien tôt par une circonstance fois , qu'elle est trop foible pour aider au monvement des Barques.

(16) Pour expliquer cette contradiction .

I iij

STIEBS. 1724.

n'appetçoit point de Villes ni d'Habitations jusqu'à Tinda. Les Anglois trouverent ici quantité de gibier, & fur-tout un grand nombre de Perdrix, qui onr fur l'estomach une tache ronde, couleur de tabac, de la grandeur

d'un écu. Leur chair est excellente, mais elles sont fort difficiles à rirer. Stibbs observe qu'à mesure qu'on remonte la Riviere, on trouve les Che-

Chevaux marins.

vaux marins en plus grand nombre & beaucoup plus hardis, particuliérement dans les intervalles des balles, où l'eau étant plus profonde ils peuvent Hardiele des plonget tout d'un coup lorsqu'ils sont surpris sur le sable. Il en blessa souvent de plusieurs coups de fusil, jusqu'à voir l'eau reinte de leur sang; ce qui ne les empêchoit pas de s'élancet dans la Riviete, & de reparoîrre à quelque distance, en poussant de l'eau par les narines, en grinçant les denrs, & faifant enrendre leurs hennissemens avec beaucoup de fureur.

> Une aurre remarque de Stibbs, c'est qu'il trouva six montagnes entre Barrakonda & la Riviere d'Yorck, deux au Nord & quatte au Sud, quoique le Journaliste de 1661 n'en marque que deux, & qu'il les merte toutes deux

du côté du Sud.

à Basrakonda.

Le 12, après les nouvelles tenratives, qui ne firent trouver que dix pouces d'eau dans les endroits les plus profonds, Stibbs prit, malgré lui, la résolurion de retourner fur ses traces. Avant levé l'ancre à midi, il fir dix milles jusqu'au soir; & l'obscurité le força de s'arrêter, près de quelques basses, qu'on ne peut passer que pendant le jour. Il les passa le lendemain, & tombant à l'embouchure de la Riviere de Simatenda, il alla jetter l'ancre vis-à-vis un petit mont rougeâtre qui se présente du côré du Nord. Il avoit fait six lieues dans le jour. Le 14, il fir ses recherches & ses observations dans la montagne, d'où il rapporta quelques ellais de minéral. Elle n'est qu'à dix lieues de Il regaffe la Barrakonda, Vers midi, il arriva au mont de Matlok Tar, & ce ne fut pas

sans difficulré qu'il passa les basses. L'ancre fut jetrée le soir immédiatement au-desfus de la grande cataracte, à rrois lieues de Barrakonda, pour y attendre le jour & la marée. Stibbs ne rrouva pas que le bruit fut plus grand que celui de la Tamife au Pont de Londres. On avoit fait enviton fix lieues , & Stibbs avoit rué en chemin un Guana, long de cinq pieds. Le 25, à la pointe du jour, on passa la cataracte, & l'on arriva vers neuf

heures à Barrakonda, Stibbs y rrouva sa Chaloupe & ses trois Canots en bon ordre. Il y recut des nouvelles de Robert Plunquet, nouveau Gouverneur de Jamesfort, & de plusieurs changemens qui s'éroienr fairs dans le Confeil. Trevisa, Capitaine de la Chaloupe, n'avoit acheté dans son absence que

Changement du Converseur de Januathert.

cinq Esclaves, avec une petite quantité d'or & d'ivoire. On se détermina bien-tôt à retournet directement à Jamesfott. Le départ ne fut pas rejetté plus loin qu'au jour suivant. Mais à peine eut-on levé l'ancre, que la Chaloupe l'Ille-James heurta rudement contre le fond. On fut obligé de la foulager d'une partie de fon poids, en attendant la matée, quoiqu'elle ne tirât pas plus de quatre pieds & demi d'eau. L'obstacle érant levé à trois heures aptès-midi, on arriva vers minuit à une lieue au-dessous de Kussano, où l'on s'arrêta julqu'au jour.

Baffes de Kuffa-

Il auroit été dangereux d'y passer dans les ténébres. On y trouva une basse, formée par des fables qui partent de la rive du Nord, & qui occupent les trois quatts de la Riviere. A peine avoit-elle quatte pieds d'eau. Le reste

du Canal est rempli de grands rocs, dispersés sous l'eau sans aucun ordre, à deux pieds de la surface; de sorte qu'il ne s'y offroit point de passage, quoiqu'il n'y ait pas moins de huit on neuf pieds d'eau entre les rocs. Comme on n'avoir pas remarqué cet écucil en remontant, Stibbs jugea combien la Riviere devoit avoir baiffée depuis son passage. Il profita du retardement pour dépêcher par terre un Messager à Kuttejar, avec des Lettres pour Jamessort, en réponse à celles qu'il avoit reçues à Barrakonda. Il y rendoit compte des à Jamestoit. événemens de son Voyage, des difficultés qui l'avoient forcé de retourner, & des apparences de métal qu'il avoir trouvées dans les montagnes, sans ofer décider h elles annonçoient de l'or , parce qu'il n'avoit pas eu les commodités nécessaires pour mettre le (57) minéral à l'épreuve.

STIBES. 1724.

Le 27, 34nt volul forcer le paslage, la Chaloupe heurta encore, & 505bb liffe le Stibbs impatient d'une navigation fi lente laiffa un Canot pour la fecourir, reches thum-& se hata de gagner Kuttejar. A midi , il passa devant Samatenda. Le soir venne tanner as il jetta l'ancre à Fatatenda. Le 28, étant arrivé à Nakkaway, il entreptit Lion. de faire ses secherches ordinaires sur la montagne. Il ne rend aucun compte de ses Observations méralliques (58); mais étant monté fort haut, il découvrit. près du fommet, la retraite d'un Lion. Cette remarque fur confirmée aussitôt par les rugissemens de l'animal même, qu'il entendit à fort peu de distance. Le lieu étoit folitaire, trois quarts de mille au-defins de la plaine, sur un côté de la montagne qui pendoir en précipice. L'espace ne laissoir pas d'être allez grand, & la situation du terrain fort commode; mais l'accès en étoit difficile. Stibbs & fes gens observerent les traces du Lion, ses pas, ses excrémens, & quelques-uns de ses crins. Ces animaux sont communs dans le canton; mais Stibbs n'en avoit découvert aucun dans les bois, quoiqu'il y eut vû fouvent de très-grands Loups. Le foir , il alla mouiller un peu au-def-

us o ramyan: anonican. Il arriva le 2 de Mars à Kuttejar, où il retrouva fon Vaisseau & fon Pi 11 rejoint son Vansseau à Ruslote. Mais la plûpare de ses Matelots étoient malades, & la mort en avoit tejar. enlevé un. Le 4, il vit paroître la Chaloupe l'Isle-James, qui avoit évité fort heureusement ce danger. Rien ne l'arrêtant à Kuttejar, il en partir le 8. Le soir il passa devant Dubotenda; il jetta l'ancre vers minuit à un mille de Bruko; & le neuf ayant traversé le Pas, ou le passage des Foulis, il arriva aux Isles Sappos. Le 10 au matin , il fit quelques essais , sur le Mont de Kaffan. Le 13 a midi , il jetta l'ancre au Port de Joar , où il retrouva Craigne & Perry, deux Capitaines d'Interlope, qui avoient acheté un affez grand nombre d'Esclaves; mais qui en avoient perdu dix-sept, quelques jours auparavant , dans une révolte où leur propre vie avoit été fort en danger. Trois lieues au-dessus de Joar il avoir vû un troupeau de deux ou trois cens Eléphans, qui venoient boire fur la rive, & qui formoienr une nuée de pousfiere , que l'Auteur compare à la fumée d'une Verrie. En quittant Joar , le 15, il vit une autre troupe de ces monstrucux animaux, qui traversoient la Riviere à la nage, un quart de mille au-dessous du Vaisseau. Enfin le 22 , mosfort,

(57) Dans sa Lettre, Stibbs marque net- prennent pas ce que produisirent ces recher-

fous d'Yamvarrakonda.

(18) L'Aureur, ni Moore, ne nous ap- connoillance des Mines d'or de la Gambra.

tement que le Journalisse de 1661 est Ver- ches & ces esfais. Ainsi le Public n'a pas beaucoup de lumieres à tirer de ce Voyage pour la

## HISTOIRE GENERALE

| STIRES.                                         | il jetta l'ancre à Jamesfort, après avoir employé deux mois & vingt-trois                                 |  |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                 | jours dans son voyage. Il n'avoit pas perdu un seul Homme, de ceux qui                                    |  |  |
| 1724.                                           | l'avoient accompagné pendant toute la toute; & ceux qui étoient partis ma-                                |  |  |
|                                                 | lades retournerent en bonne fanté. Il joint à sa Relation le nombre des Escha-                            |  |  |
|                                                 | ves qui futent achetés fur la Riviere de Gambta, dans l'espace de quatre ou                               |  |  |
|                                                 | cinq mois, Les Chaloupes de l'Isle de James en amenerent à Jamestort , de                                 |  |  |
|                                                 | Joat & de Kuttejar , pour le compte de la Compagnie ? vale d'Aftique , dans                               |  |  |
|                                                 | les mois d'Octobre, Novembre, Décembre, 1723, & qe Mars 1724 144                                          |  |  |
| Nombre d'Ef-<br>claves vendus en<br>trois mois. | Décemb. Cap. Hamilton : Vaitfeau, Kirke, pour la Barbade 40                                               |  |  |
|                                                 | Décemb. Cap. Redwell; Vaisseau, l'Advice, pour la Jamaique 150                                            |  |  |
|                                                 | Décemb. Cap. Redwell; Vaisseau, l'Advice, pour la Jamaique. 150<br>Novemb. Chaloupe Françoise, pour Gorée |  |  |
|                                                 | Décemb Chalouge Françoife , pour Gorce                                                                    |  |  |

Opinion de Subbs fat l'ide mé de la Gambra & du Niger. SUPPLINENT. On a di remarquer que le Capitaine Stibbs ne croir pas que le Niger de la Gambra foisent la même Rivere, & qu'il a couci également les Anciens & les Modernes de s'être trompés dans cette opitaion. Moore (19) nous donne, à la finde fon Journal, les raidons de Stibbs; mais les ayant mèlées awec fes réponfes, ; il est allez difficile de les temettre dans mors, qui en peuvent rendre le fens douteux. Les Auteurs de ce Recueil ont etché de finpleter à ce déstaut par un petit nombre d'interpolations, Ils ont cri devoir féparer aufil les réponfes de Moore, & les placer à la fuite, avec un réplique, dont ils bandonnent le jugement au Lecteux.

Ses quatre ob-

La Gambra, dit Stibbs, est distinguée par ce nom, qui lui est propre,
 l'on n'apprend pas des Habitans qu'elle en ait jamais porté d'autre.

2. Sa fource n'est pas à beaucoup près, si loin dans les terres que les Géographes l'ont représenté. Elle ne sort pas d'un Lac. Elle n'a pas de commucation avec aucune autre Riviere, dont on puisse la faire décendre.

3. Les Negres assurent que la Gambra vient des Mines d'or, douze journées au-dessus de Barrakonda, & qu'elle y est si perite, que les Oiseaux la traversent à pied. Il n'y a pas de Negres qui la fassen sortir d'un Lac. Comment reconnoître le Niger à cette pesinture?

4. Aucune des Rivietrs qui fe jertem dans l'Océan Atlantique au Nord de la Ligne, ne fort de la Gambar. A l'égat de celle du Shega), la fis François n'ont pas pouffé leurs découvertes au-delà de Galam, c'eft-à-dire, à plus de cinq ou fix cens milles; de, les titues où ils fe four arrêrés touchant aux confins de la Barbarie, ils ont remarqué qu'elle y eft partagée dans les fables de les déferts de cette Contrée, de qu'elle y eft fort petité.

Réponfe de Moore à la preMoore répond à la premiere de ces objections, qu'il (air par fes propres informations que les Mandingon rappellent la Gambra que (cól Bato, c'ell-à-dire, la Riviere par excellence; lé que le nomé de Gambra ou de Gambra, dont il entit que l'origine n'ell pas puls ancienne que la premiere découverre des Porrugais, n'elt en dige que parmi les Negres qui font en Commerce avec les Eurodes.

(59) Voyages de Moore, p. 198.

[60] Jobson n'entendit pas d'autre nom fignifie Ess dans leur langue.

REPLIQUE.

Demoisin Gruyle

Total 326

REPLIQUE. C'est précisément ce qui est en doute; car Marmol assure que les Habitans appellent cette Riviere Gambu, du moins s'il faut s'en rapporter à d'Ablancour, Auteur de la Traduction Françoife. Les Auteurs de ce Re-

de Gualata & de Ghana, par lesquels ils font passet cette Riviere. Moore

cueil n'ont pû se procuret l'original Espagnol. A la seconde objection de Stibbs , Moore oppose l'autorité de Léon , du

STIRES. 1724. Replique.

Réponse de Géographe Nubien, de Ludolphe, & d'Hérodore. Léon parloit avec certitude, puisqu'il avoit vu le Niger à Tombuto. Léon & le Géographe Nubien parlent de l'Isle d'Ulit, qui fournissoit du sel sur le Niger, & des Royaumes

prétend que l'Isle d'Ulil est celle de Joatli, à l'embouchure de la Gambra, & que Gualata & Ghana font le Pays de Jalofs & Yani.

REPLIQUE, On peut repliquer ici , 1º, que quoique Léon eut vû le Niger à Tombuto, ou près de cette Ville, ce qu'il dit de sa source ne porte pas sur son propre rémoignage, & renferme même des contradictions; que d'ailleurs il ne fair aucune mention de la Gambra; en un mot, que le Niger n'a pas de rapport à l'objection, 2º. Tout ce que Moore ajoûte peut être certain, fans que la Gambra en foit moins une Riviere féparée; car les Auteurs qu'il cite ne disent pas que le sel vint par la Gambra; & s'ils l'avoient dit, on seroit affez bien fondé à les accufer d'erreur ou d'imposture , puisque les cataractes & les basses auroient été des obstacles insurmontables pour le transport, & que la méthode présente des Negres est de porter le sel par tette. Les suppositions pat lesquelles Moore veut soutenir son argument, sont non-seulement fans preuves, mais même fans vrai-femblance; car pourquoi veur-il qu'Ulil foit Joalli, & que Gualata & Ghana foient le Pays de Jalofs & Yani? Il ne peur se fonder que sur une petite ressemblance entre les nonis. Joalli , par lequel il doit entendre le Royaume de Joalli, n'est pas connu pour une 1sle; ou du moins il n'est séparé du Continent que par une Riviere ; au lieu qu'Ulil , suivant la Géographie du Nubien, est située à une journée de navigation de l'embouchure du Nil, que par une autre erreur ce Géographe fait tomber fauffement dans l'Océan Occidental; de forte qu'Ulil feroit plutôt Sal, une des Isles du Cap-Vetd. A l'égard de Jalofs & d'Yani , quelle ressemblance y peut-on trouver avec Gualata & Ghana? Moore n'en peut supposer qu'en prétendant que le G a la force de notre consonante J. Mais au contraire G est une gutturale des Arabes, comme nous l'avons déia fait observet.

Moore répond à la troisième objection, que les Negres dont Stibbs reçut Réponte de fes informations étoient propablement des Marchands, que leur intérêt portoit à lui cacher le Pays où ils exerçoient le Commerce : mais que pour lui, les Jonkos ou les Marchands auxquels il s'adressa, sçachant qu'il n'avoit aucune vûe qui pût leur nuire, ne firent pas difficulté de lui déclarer qu'à trente journées de Joar il y a trojs grands Lacs près desquels ils passent. Il ajoûte que c'est l'opinion génerale du Pays , & donne ici pour preuve une Lettre du Géneral Rogers, qu'il ne rapporte pas néanmoins dans son Journal. A l'égard des Mines d'or d'où les Negres de Stibbs font venir la Gambra, il prétend que cela peur être vrai de quelque autre Riviere qui tombe dans la Gambra; mais que le véritable Canal du Niger, décrit par les Anciens, & qui s'accorde avec le cours de la Gambra , vient du Sud-Est de Barrakonda ; au lieu que les Mines d'or dont parle Stibbs, sont plutôt vers le Nord.

Tome III.

5 T 1 S B S 1724. Replique. REPLIQUE. La demiere partie de cette réponfe nous patoît fans force, parce que de quelque point du compas qu'en faife prendre fon cous à la Cambra dans le petit répace qui est connu au -delà de Barrakonda, il n'est pas moiss vari que fe éle vient da Niger, elle dois roulel res eaux pendant quel-quex centaines de milles au Sud, ou plumb au Sud-Ouest, & passer ains partie de la réponsé, on replique à Moore qu'il peut avoir été trompé cemme partie de la réponsé, on replique à Moore qu'il peut avoir été trompé cemme subbbs par les Marchands Negree. Ils s'quovient, divid, qu'il n'ouve aucune vie de Commerce sur la Riviere; mais étoient-ils s'urs qu'il ne revelàt point leut récret à d'autres Barockens.

Réponfe de Mante à la quatreune objection.

Enfo Moder de participa constriéme ration, que Stibbs n'apporte aucune Enfo Moder de participa construire ration, que Stibbs n'apporte aucune petror de ce qu'il nance, c'éch-dire, qu'aucuné est autres Rivières ne fort de la Cambra; & qu'il ferr peu d'alléguer que les François n'ont pas fait de découvertes fuit le Sénegal au-déflus de Galam, parce qu'il en tetulte uniquement qu'ils ignorent ce qui est au-deflus de Galam, & non que le Sénegal per foit pas une branche de la Gambra.

Replique.

REFLIQUE. On convient avec Moote que la quartième taifon de Stibbs revient peu à la quellion, ou qu'elle n'est d'autom poids. Mais on porte le même jugement d'une conjecture de Moote, fondée fur quelques most au Gosgraphe. Nublen, qui et un Auteur fans autorité pour tout ce qui appartient à cette partie de l'Afrique; & d'une longue citation de Labat [61] qui a déja tér éretite à.

## CHAPITRE VI.

Voyages de François Moore dans les Parties intérieures de l'Afrique, contenant la description des Pays & des Habitans.

INTRODUC-

TEST de l'Auteur même qu'on apprend les morifs qui l'ont porté à publier fon Ouvrage. Pendant qu'il le trouvoir fur la Gamba, if faifoir le Journal de ce qui fe paffoir à fes yeux, moins dans la vice de le donner au Public, que pour le former l'éprit, & Kere les évenemes dans la mémoire. Il étoit alors fort jeune, avec trop peu de louiir & d'habileté pour faire des obtervations dignes du Monde (çavant. Mais il afiner que ce qui lui manque du côté des lumieres, est comprend par beaucoup d'exactivade & de boune de contraction de la companie par beaucoup d'exactivade & de boune ce se contriér, & cu utile les ous terrepéner le par fetta aduel. A fon trout en

Minis de foi. Un autre mérite de la Relation, c'est qu'elle els la derniere qui regarde 
ces Contrées, 8¢ qu'elle nous repréfente leur état aduel. A foi tretour en 
Angleerre, l'Auteur le faills perfauded de la metre au jour, parce qu'elle 
contient particuliétement la déclription des Parties intérieures de l'Afrique, pPays peu connu, ou qui ne l'étoiq ue par des Relations fuferêtes, dont tout

le monde vouloit approfondir la vérité.

Moote a joint à son Journal celui du Capitaine Stibbs, avec quelques extraits des Historiens & des Géographes anciens, tels qu'Hirodou, le Géo-

(61) Voyez ci-deffus, à la fin du Chapitre IL de ce même Livre.

INTRODUC-

TION. D: quoi il cit compole,

graphe de Nubie (62), Léon, surnommée l'Afriquain, & Ludolphe Auteur de l'Histoire d'Abyssinie. Ces passages, qui regardent le Niger & le Nil, doivent servir, dans les vûes de Moore, à nourrir l'ardeur & l'émulation pour les découvertes. Il observe que s'il avoit eu ces Auteurs en Afrique, ils lui auroient servi de guides dans ses recherches, & l'auroient mis en état de rendre un meilleur compte de tour ce qui fait l'objet de ses remarques. Aussi paroît-il que les Notes dont son Ouvrage est enrichi, n'ont éré composées qu'en Europe, sur la lecture des Ecrivains dont il regrette d'avoir été si mal pourvû dans son Voyage. Il s'efforce, dans ces Notes, de découvrir les noms mo-

dernes des lieux qu'il a trouvés dans les Livres anciens, & son opinion est toujours appuyée de quelque preuve.

Il promet une Lettre du Général Rogers, sur l'idée que les Negres ont de certains Lacs, d'où ils font fortir la Riviere de Gambra. Mais cetre piece s'étant égarée, il ne put se la procurer des Secretaires de la Compagnie, quoiqu'ils lui euffent accordé des extraits de plusieurs Mémoires qui regardent le Commerce des Gommes. Outre la Préface, dans laquelle Moore expose ainfi les fondemens de sa Relation, on trouve à la tête de l'Ouvrage, qui est dédié au Duc de Montagu, une Lettre de fort bonne main, qui conrient une vue générale de l'Afrique, & de ses Habitans, avec la conquête de la Barbarie par les Arabes, & des Royaumes Negres par les Mores. L'Auteur de Témoignage de cette Lettre nous apprend , sur le témoignage de l'Amiral Perez , alors dest de Maroc. Ambaffadeur de Maroc à Londres, que la Ville de Tombuto existe réelle- fur la Ville de ment; qu'elle est soumise à l'Empereur de Maroc; qu'elle est gouvernée au Tombero. nom de ce Prince, par un Bacha, qui est généralement de la race des anciens Rois du Pays; & que la plus grande partie de l'armée de Negres, qui a fait dans ces derniers tems une figure si éclarante dans cet Empire, où elle faifoit les Empereurs & les déposoit à son gré, avoit été levée à Tombuto, & tiroit ses recrues de cette Ville. On lit aussi dans la même Lettre que la Carte de la Gambra, donnée par Moore, est composée d'après divers Plans levés fur les lieux par le Capitaine John Leach. Au reste cette Carte, quoi- Carce de Moorea qu'aussi grande que la nôtre, n'est qu'un abregé de son original, qui est quatre ou cing fois plus grand.

Nous ajoûterons ici, pour la fatisfaction des Lecteurs, les titres de plu-

fieurs pieces que Moore a cru devoir inférer dans sa Relation. Journal du Capitaine Stibbs fur la Riviere de Gambra.

2. Remarques du Capitaine Sribbs, avec les observations de l'Auteur.

3. Extraits du Géographe de Nubie & de Léon l'Afriquain.

4. Extrait de l'Histoire d'Ethiopie, de Ludolphe.

5. Passage d'Hérodote.

6. Quelques mots de la langue des Mandingos, qui est la plus étendue de toutes les langues des Negres.

7. Quelques Lettres & quelques Mémoires, appartenant au Commerce des Gommes.

8. Journal d'une personne qui sit le Voyage de la Riviere de Gambra sous le régne de Charles II.

(61) Cer Ouvrage est du douzième fiécle. Mais sa principale utilité est pour quelques Parties orientales de l'Afrique, K ij

INTRODUC-TION.

Michede à lapuelle on s'atta-Cinc 161.

9. Etablissement de la Compagnie Royale d'Afrique à Jamesfort, en 1750. A l'égard des Voyages particuliers de Moore, ils sont rapportes en forme de Journal, c'est-à-dire, avec un mêlange qui présente ensemble les matieres les plus opposées, suivant l'occasion que l'Auteur avoit de les écrite. Cette méthode, ou plutôr ce défaut de méthode, rendant la narration fort feche & fort confuse, on a pris le parti de ranger ici chaque sujet dans l'ordre qui lui appartient, & de divifer l'Ouvrage en deux parties; l'une qui contient le Voyage de l'Auteur, depuis l'Angleterte jusqu'à l'Isle James, & les événemens dont il fur temoin pendant le sejour qu'il fir dans cette Isle : l'autre ,

qui regarde ses divers Voyages d'un Comptoir à l'autre, & ses observations

prochet cui or sent l'Ouvrage de Moore.

dans toures ces courfes. L'Ouvrage de Moore a paru à Londres en 1738, (in-80, 418 pages fans la Préface & les Lettres ). Il est orné de douze Planches , outre la Carte, 1. Vûc de Jamesfort, au Nord-Nord-Ouest. 2. Plan de l'isse James. 3. Vûe de Jamesfort du côté du Notd. 4. Vûe de la Ville de Foulis, & des Plantations voilines. 5. Un Negre, montant fur un Palmier. 6. Orfeau inconnu, pris fur la Gambra. 7. & 8. Infectes extraordinaires, 9. Plan de Yamyamakonda. 10. Portrait de Humey Haman Scaka . Roi de Barfalli, 11. Oifeau à couronne.

6. I.

MOORI. 1730. Ec quelle qua-

U mois de Juillet 1730, François Moore, après avoir fait connoîrre la capacité par les preuves ordinaires, s'engagea pour trois ans au service de la Compagnie Royale d'Afrique, en qualité d'Ecrivain dans l'Isle James. Il partit de Londres le 1 de Septembre, pour s'embarquer à Gravesend, rent dans title fur la Dépêche, Vaisseau de la Compagnie, commande par le Capitaine Hall. L'ayant trouvé parti pour les Dunes, il se rendit par terre à Deul, où il sur reçu à bord. On mit à la voile le 10, avec un tems favorable. Mais on sur repoussé, la nuit suivante, par des vents impétuenx, qui retinrent le Vaisseau à l'ancre jusqu'au 18. Le 20, à la pointe du jour, on apperçut l'isle d'Olderney à cinq lieues de distance. Le matin du jour suivant, on découvrit la haute Tempfre qui le rerre de Plymouth, à fix ou fept lieues. Le 2 d'Octobre, on elluya une violente tempêre, qui dura jufqu'au sept, Cadiz se trouvant le Porr le plus voifin , on prit le parti d'y relacher. Il fallut s'y foumettre à la visite des Officiers de Santé, & l'on acheta par cette incommode cétemonie la liberté de descen-

lette a Cadit.

dre au rivage. Moore apprir que la Garnison de la Ville étoir composée de deux Régimens. Mais il avoit besoin de cet avis pour donner le nom de Soldats à quelques miferables, accablés de mifere & d'années, qui n'avoient pas la force de soutenir leurs armes. Les fruirs, tels que les Pommes, le Raisin & les.

dans cente Ville.

Ses observations Grenades, étoient en abondance à Cadiz, excellens & à bon marché. Le vin y étoit aussi fort bon, mais affez cher, puisqu'il se vendoit quatre schellins le gallon ; le pain aigre & mal paîtri. Moore eut l'occasion de voir deux enterremens, qui n'avoient aucune ressemblance avec ceux d'Angleterre. Un des deux morts, après une Messe chantée sur le cadavre, sur porté dans un cercueil couvert de peau, fous une voute fort éloignée de l'Eglife, où l'on ne voyoit point de fosse, ni d'autres marques de sépulture, mais set lement un amas de trois ou quatre cens têres, rangées l'une sur l'autre, comme des boulets de canon dans un Arfénal. Là, les porteurs fecouant le corps fur leurs épaules le jetterent hors du cercueil, & fortitent avec tous les spectareurs, en fermant la porte fans autre cérémonie.

1730.

L'autre mort fut accompagné d'enviton cent Prêrres, tous un flambeau à la main, & conduit dans l'Eglise même au botd d'un trou de deux pieds en quarré, où les Porteurs laisserent glisser le cerceuil, les pieds devant, & fermerent austi-tôt l'entrée. Moore jugea que c'étoit celle d'un caveau. On voit par ce récit qu'il avoit besoin de voyager, pour acquérir un peu d'expérience.

Manyaille poll-

Il observe qu'il est fort dangereux à Cadiz de passer trop tard dans les rues pendant la nuit. Dans l'espace de six jours, deux personnes y furent assassinées. L'un étoit Anglois. On l'exposa dans une place publique, pour attendre qu'il fut reconnu, & pour recueillir de quoi fournir à son enterrement. Il ce à Cadir. avoit été bleffe d'un coup de Spada, qui entrant par l'œil gauche avoir traverse la crane. L'autre étoit I spagnol.

Après avoir renouvellé leur provision d'eau & réparé leurs voiles, les Anglois partirent le 13, mais ils furent retardes pluficurs jours par le calme. Le 19, ils essuyerent un tonnerre affreux, avec beaucoup d'éclaits & de pluie. Le 24, une voie d'eau les mit en danget. Ils découvrirent le lendemain Palma, une des Canaries, à la distance d'environ six lieues. Ferro se préscura le lendemain, dans un tems fort obscur. Le tonnerre & la pluie ne les

abandonnerent pas dutant trois jours.

Le 2 de Novembre ils passerent le Tropique du Cancer, où ils virent Oisens & Poisl'Oiseau nommé le Tropique, remarquable par sa quene, qui est composée son del ropique, d'une seule plume. Ils furent amuses par la chasse des Poissons volans, dont plusieurs voloient l'espace d'un demi-mille. Le même jour, ils découvrirent la terre près du Cap Blanc, à six lieues de distance. Le 6, ils s'approcherent de la Côte vets l'embouchure du Sénegal , & le jour fuivant , ils se trouverent vis-à-vis les deux monts du Cap-Verd. Le 9, ils virent le Cap Sainte-Marie, qui forme la pointe Sud de la Riviere de Gambra, & le foit du même jour, ils jerrerent l'ancre à l'embouchure de cetre Riviere. Enfin le 10, ils entrerent dans le Canal, en cotoyant la rive. Le Pays leur parut fort agréable, par le mêlange des bois & des campagnes couvertes de riz , qui étoit alors dans sa plus belle verdure. Ils passerent l'Isle Charles après-midi; & le soit ils jetterent l'ancre près de l'Isle James.

Le lendemain au lever du Soleil, ils faluerent le Fort de sept coups de canon. On leur en rendit cinq. Les Passagers descendirent aussi rôt, & furent présentés au Gouverneur. Moore fait ici la description de l'Isle, du Fort Moore strive à & du Pays sur les deux bords de la Riviere; mais elle n'ajoûte rien à celle Jamessort.

qu'on a déja lûe dans les Relations précédentes. (\*)

Il fut logé commodément près du Comptoir, avec les autres Ecrivains. Leur table étoit fort bien servie de provisions fraîches, car on tuoit chaque commodiment. jour un Bœuf. Les Negtes apportoient de la volaille au Fort ; & ceux qui n'aimoient pas le Bœuf, avoient la libetté d'achetet à fort bon marché, des Poules, des Canards, & différentes fortes de gibier. Les légumes étoient fournis gratis, comme le Bœuf & le pain, par les Officiers de la Compagnie, qui les

(\*) D'ailleurs il v a été cité pour les confirmer.

MOORL 1730.

tiroient des jardins de Jilfray. Il y avoit dans le Fort une provision de farine, un Four & des Boulangers, de forte qu'on y avoit du pain frais tous les jours, Les Huitres y étojent en abondance, & pendant la baffe marée chacun en pêchoit foi-même aux pointes Nord & Nord-Ouest de l'isle. Le vin & l'eaude-vie se vendoient à bon marché. Mais l'Aureur conseille à ceux qui feront le même Voyage de se pourvoir de lits, de cosfres, & d'habits.

Divers incidens.

Le 12, Harrison, troisième Facteur du omproir, partit sur la Chaloupe l'Avanture, pour se rendre à Tankroval, Ville de la rive du Sud, à douze lieues de Jamesfort. Le 13, on vit arriver de Sr Jago, une des Isles du Cap-Verd, quelques Massons Portugais, que le Gouverneur avoit demandés pour les réparations du Fort. La nuit fuivante, les Sentinelles donnerent vivement l'allarme à l'occasion de quelques efforts que les Esclaves Negres avoient fairs pour s'échapper. Les plus murins furent chargés de chaînes. & le chef de la révolte, qui étoit tombé plus d'une fois dans la même faute, fut condamné à recevoir cent coups de fouet. Le 16, Hamilton, aurre Ecrivain, arrivé fur le même Vaisseau que Moore, reçut ordre de se rendre à Tankroval à la suite d'Harrison, pour l'aider à l'établissement d'un perir Comptoir, que le Gouverneur vouloit opposer aux entreprises d'Antoine Vas, Portugais. Ce Négociant, qui étoit tiche de dix mille livres sterling, faisoir depuis long-tems un Commerce particulier avec les Vaisseaux Anglois d'Interlope.

Incendie da Comptoir Framcoss d'Albreda.

Le 17 de Novembre, on vit les flammes s'élevet avec des tourbillons de fumée au - dessus du Comptoir François d'Albreda. Le Gouverneur de Jamesfort se hâta d'y porter du secours, accompagné de douze Soldats. Mais leur affiftance n'empêcha point que l'édifice ne fût fott endommagé, & qu'il

ne pérît un Esclave sous les ruines.

Le Gouverneur se rendir le 22 à Jerga, dans la Riviere de Vintain, pour y traiter, avec le Roi, de l'établiffement d'une nouveau Comptoir. L'ancien édifice étoit en si mauvais état qu'il ne pouvoit plus être habiré. On obtint du Roi la permission de le rérablir, & Banks, un des Sécretaires de la Compagnie, fut nommé pour y faire sa résidence. Mais, dans ce Voyage, un Matelot, qui se laissa tomber de la Chaloupe, sut entraîné par les vagues. Le lendemain, son corps fur trouvé flortant, & ses Compagnons prirent soin de Corps d'un An- l'enterret fur la rive. Mais le 24, on le retrouva fort loin de sa fosse, à demi dévoré par les Loups. Il avoir la tête, un bras, & la moitié de l'estomach emportés, sans qu'on pûr s'imaginer pourquoi le reste du corps avoit

lois dévoté par les Loups,

> été plus épargné. On lui creufa une fosse plus profonde. Moore étoir passé le 20 sur la rive du Nord, pour visiter St Domingo, Village composé de quelques Cabanes vis-à-vis du Fort, & qui fournit de l'eau à l'Isle James. Delà il se rendit à Jilfray, qui en est éloigné d'un mille & demi, en traversant des prairies où l'herbe a sept ou huit pieds de haureur, Il vir, en chemin , quantité de Lezards, qui avoient la tête aussi jaune que l'ot. Le 24, il alla, deux milles plus loin, jusqu'à Seaka, Ville habitée par

Jilfray. 1731.

quelques Pottugais. Ils y ont une Eglise, mais dont ils font peu d'usage. Le 3 de Janvier 1731, Stoneham, Capitaine du Brigantin le Jean-Marie Vaisseau d'Interlope, qui étoit artivé trois jours auparavant, fut artêté à Jilfray par les Habitans, pour s'être dispensé de payer les droits ordinaires

au Roi de Barra. Le Gouverneur envoya l'Enfeigne du Fort à fon fecours ; mais on ne pur obtenir sa liberté qu'en promettant de payer cent vingt barres. Le même jour , après diner , l'Auteur , avec l'Enfeigne , nommé Kerr , & deux ou trois Soldars, voulut faire l'essai de la Chaloupe l'Isse-James, qui Angloisett areré avoit été nouvellement lancée. Mais il s'éleva un vent si froid qu'ils faillirent par les Negres. d'être submergés. A leur retour, ils virent arriver au Fort un jeune Elephant, dont les Negres faisoient présent au Gouverneur. On apprit aussi la mort de Forbes, Ecrivain de Joar, après une courte maladie qui lui venoit d'avoir bû avec excès. Le 10, Moore accompagna le Gouverneur dans une visite ou'il rendit à M. de Tredillac, Capitaine du Saint Michel, Vaisseau François qui étoir à l'ancre au Port d'Albreda. Ils y furent retenus à souper, & ne revinrent qu'à la fin de la nuit.

MOORE 1731.

Le 15, un Sécretaire, nommé Rufling, qui dans une maladie mortelle ne put s'assujettir à garder sa chambre , tut emporté par la force du mal ; mais d'un Angione. plus effrayé des Loups que de la mort, il demanda instamment que sa fosse eur fix pieds de profondeur, pour s'assurer en mourant de n'être pas dévoté par ces animaux carnaciers. Le jour fuivant, le Gouverneur accompagné des Capitaines Levinstone & Jenkins, de l'Auteur, & de quelques autres Anglois, se rendirent à bord du Succès, Vaisseau du Capitaine Cummins, qui étoir à l'embouchure de la Riviere. En revenant le lendemain au soir, dans la Chaloupe l'avanture, ils tomberent sur les rocs de l'Isle Charles, où ils se fait faire des mouvemens trop précipités, ils se virent aussi - tôt sur le roc, se imper ou sa c'est - à - dire , dans un danger qui augmentoit à chaque moment. Tout le ment monde prêta la main au travail, fans excepter le Gouverneur. On prit le parti de foulager la Chalcupe, en précipitant dans les flots une provision de farine & la moirié du leste. Enfin s'étant dégagé du péril à minuit, on prit le parti de descendre dans l'Isle pour y attendre le jour. Le matin , Moore & le parti de deteendre dans i lite pout y accounte te pour un Cérifier d'autres, tuerent pluseurs Oileaux de mer, & découvrirent un Cérifier d'autre Pays. arbre fort rare dans le Pays. Le fruit n'en étoit pas mur; mais l'arbre & les feuilles ressembloient parfaitement aux Cérisiers d'Angleterre,

Le 19 de Février, on vit entrer dans la Riviere un Brigantin, avec Pa- Le Directeur villon François, qui portoit M. de Vans, Directeur géneral des Etablisse- François du Sémens de France au Sénegal. Il falua le Fort de fept coups de canon, qui lui la Gambra. furent sendus dans le même nombre. Le jour suivant, il vint d'Albreda, où il avoit jetté l'ancre, pour faire sa visite au Gouverneur Anglois. Il dina dans le Fort avec tout son correge; & le Gouverneur s'étant rendu le jour d'après fur le bord François, y demeura jusqu'à minuit. Le 22, un des Empereurs de Fonia, fit demander la permission de venir au Fort. A son débarquement , il fut salué de cinq coups de canon, & reçu par le Gouverneur, qui avoit diverses raisons de le ménager. Son nom étoit Tassal, il venoir demander de la poudre & des balles, pour se défendre dans une guerre qu'il avoit contre ses voisins. C'étoit un jeune homme fort noir & de très-belle taille. Il portoit pour habit une espece de Hautes-chausses qui lui tomboient jusqu'aux ge- pareut de fonde. noux, & une chemise de coton qui avoit l'apparence d'un surplis. Ses jambes & ses pieds étoient nuds; mais il avoit la tête couverte d'un grand bonnet d'où pendoit une queue blanche de Chévre, Il étoit venu dans un grand Canot,

Vifite de l'Em-

Moore. 1731.

avec une escorte de seize Neyres, armés de sassis et ecurelas. Trois Tambours Mandingos marchoient devant lai, en batrant d'une seule main, & trois semanes, qui l'accompagnoient sullis, danssient vivementa sun al palla la nuit dans le Fort. Le lendemain à son départ, il fur salué de neus coups de canon.

Propriétés d

Labar nous apprend que le Prince de Foigny ou de Fonits ; prend le tire d'Emperar, & qu'il el reconna dans cetre qualife par les Ross voitins, squi \*

lui paye un tribur. Sez Erats n'ont pas beaucoup d'erendue, mais ils font fort peuples. Ses figies foir indultrieux & livrés au Commerce. Le Pays leur fournit les nécellière de la vie, avec a libr d'abondance pour les parracte avec leurs voitins. Le grains, les fruits, le tractione & les leigneurs y croiffent de toutes parts, entre pluficats belles Rivieres qui donnem de la récondré de toutes parts, entre pluficats belles Rivieres qui donnem de la récondré de toutes parts, entre pluficats belles Rivieres qui donnem de la récondré bon marché. Les Belsiaux & la Valalile n'y fort pas plus chex. On trouve dans les Habitans de la douceux & de la civilité. Ils aiment les Etrangers, & particulièrement les François, (61)

Cocloues Anglors attailines par les Negres. Le 88, Catigue & Colevell, Commandant da Brigantin le Rubit, fortitent de la Riviere pura friare voile à la Côte el or, oil les cuent le malbient d'êrre taillés en pieces par les Negres. Colwell y pétit, avec la plitpart des Marten Controlle. Le controlle de la Chaloupe per la fentre de G. Cahane, fe fauva avec un petit Negre qui le fervoir. Le huit de Mars, on fit préfent de deur Porc-épiez au Gouverneur. Le même jour, un Ecrivain, nomme l'hohofou, fut envoyé à Kular, dans le Royaume de Barra, pour y établit un Comptoir; main n'y trouvant point autant d'ivoire, de Citre de de Gomme qu'on l'avoir efperé, la Compagnie, oqui fouponna fes Agens de quelque délaut de conduite, ordonna que cet etablificament fit abandonnée n 1753.

Jilfray , grande

Moore fe rendit, le a d'Avril, à Jilfray dans le Royaume de Barra. C'eft une Ville affer grande, fur le bord de la Riviere, un peu au-deflous de l'Ille James. Elle est habitée par des Mandingos, & par quelques Mahomérans, qui y one une affez poir Mosfquée. Le Comport Anglois et daas une fruation agréable. Il a plusieurs Jardins qui fourniflent des fruits & des légumes aut Fort.

Feilin magnifique , donné par les François.

Le Gouverneur dina le 18 au Compoile François d'Albreda. Moore donne une idée magnifique de cette Fête. On fervit à diner foitante-treize plats, & plus de treune à fouper. On tira, dans cet intervalle, plus de deux cens coups de canon. Ce fit au bruit de cette brillante artillerie que la femme d'un Anglois nommé G'imors, a cococha d'une fille; & Moore fair ternarquer que cette oblérvation n'eft pas institle, parce que la mere & l'enfant s'é-nat confervée dans une parkiaite fanté, on demeura perfuade, contre l'opi-

Opinion faulic.

nion valgaire, que les femmes blanches peuvent accoucher dans cette partie de l'Afrique fan qu'il leur en coûte la vie.

Le General François étant venu prendre congé des Anglois le 20, il fut falud de treize coups i fon débarre.

Le jour fuivant, il mit è la voile pour S; Jago, à bord du Dua de Bourbou. En papfin devant le Fort, il falus le Anglois de treize coups, qui lui furent rendus,

(63) Afrique Occidentale, Vol. IV. p. 1711

La

Le 15 de Mai, à la pointe du jour, Moore vit tomber de la pluie pour la premiere fois, depuis qu'il avoit pristerre en Afrique. Le foir du même jour Lée, Capiraine de la Perle, Vaisseau de Guerre, arrivé à l'embouchure de la Riviere pour observer les Pyrates, aborda au Fort dans sa Chaloupe, & prit les informations qui regardoient son emploi. Le 20 de Mai, au soir, Punition exem-Colling, Serrurier du Fort, s'étant enivré dans une partie de débauche, tira plure d'un yrioun coup de mousquer sur un Officier, & le manqua; mais la balle, après avoir failli d'en bleifer deux autres, entra dans la Salle où le Gouverneur étoit en compagnie. Cetre offense parut demander une punition exemplaire. Il fut enfermé dans une étroite prison , & chasse la corde au cou , du service de la Compagnie. On le fit partir, quelques jours après, fur le Vaisseau la Guinée, qui faifoit voile en Angleterre. Stibbs, second chef du Comptoir, dont la Retourde trible santé avoit beaucoup souffert du climat, prit la même occasion pour retourner en Angletette.

MOORE. 1751.

dans sa Patrie. Le 4 de Juin, la Nymphe de Mer, Chaloupe de la Compagnie, revint du Comptoir de Jereja. Elle avoit été fort endommagée par le tonnerre, qui avoit brisé son mât, mis le seu à son avant, & tué douze Poules qui se trouvoient sur le tillac. L'Auteur prend quelquesois soin d'ôter l'air de puérilité qu'on pourroit trouver à ses remarques. Il observe ici que le tonnerre avoit brisé les os des Poules sans qu'il parût aucune trace de son passage à la peau. Le 29, il accompagna le Gouverneur à Vintain, qui n'est qu'à six lieues de Jamesfort. Ils y arriverent en quatre heures. Cette Ville est située sur la Riviere du même nom. Elle apparrient à l'Empereur de Fonia. Sa fituation est fur le penchant d'une colline, qui se termine au bord de la Riviere. Elle est habitée par des Portugais & des Mahométans. Sa Mosquée qui est beaucoup plus belle que son Eglise, est couronnée d'un œuf d'Autruche au sommer. Vintain reçoit des provisions en abondance, de la Nation des Flups. Le Canton produit beaucoup de Cire; unique morif qui a porté les Anglois en 1730 à s'y former un Comproir. Au-dessus de la Ville, il se trouve quelques arbres au milieu d'un beau tapis de verdure, ce qui rend la perspective fort agréable. Le Gouverneur Anglois y fut bien reçu de l'Alkade & du P.u.)!e. L'Empereur s'y rendit lui-même, pour régler l'affaire du Comptoir.

Effet fingulier du Tonnerce.

Ufage de fet

Moore observa les usages des Habitans avec beaucoup de curiosité. L'habillement du Peuple est un Pagne de coton, qui tombe de la ceinture jusqu'aux genoux, avec une autre piece également informe qui leur couvre l'épaule droite. Tous les hommes ont le bras gauche nud. Mais les femmes font entiérement couvertes, & leurs habits descendent jusqu'au dessous du Habitaus, moller. Elles prennent beaucoup de soin de leurs cheveux, qu'elles coupent en différentes formes; & leur parure de tête n'est pas sans agrément. Les hommes ont des bonnets d'étoffe de coton, qu'ils ornent de plumes, & de queues de Chévres. Leurs meubles ne sont pas fort recherchés. Ils consistent dans quelques petites armoires, qui contiennent leurs habirs; une natte foutenue de quelques planches, pour leur servir de lit; un grand vase de terre où ils conservent de l'eau; une ou deux calebasses, qui leur servent de taffes ; deux ou trois mortiers de bois , dans lesquels ils pilent leur bled ; quelques mannequins pour l'y renfermer, & deux ou trois grandes moitiés de calebasses qui leur servent de plats. Ils s'embarrassent si peu d'amasser des provisions, Tome III.

MOORE. 1731.

qu'ils vendent géneralement ce qu'ils ont de superflu. Dans un tems de famine, ils sont capables de passer deux ou trois jours à jeun. L'Auteur en sut témoin l'année d'après. Mais ils ne peuvent s'abstenir de fumer dans aucun tems. Ils cultivent eux-mêmes leur sabac. Leurs pipes sont d'une terre rougeâtre; c'est-à-dire la tête, qui est tournée assez proprement. Le tuyau est un rofeau de cinq ou fix pieds de long. Leurs Marchands, qui voyagent beaucoup, portent des pipes qui tiendroient demie pinte. Les maisons de Vintain ont fept ou huit toiles de circonférence. Elles font compofées d'argile ou de terre graffe, & convertes d'herbes ou de feuilles de Palmier. Les portes en font fort petites. Au lieu de tourner fur des gonds, elles coulent dans l'intérieur du mur. L'Auteur trouva toutes les maifons fort nettes, mais infectées d'une odeur de poisson corrompu & d'autres alimens.

DRACTION.

Le 2 de Juillet, Moore parti de Vintain avec le Gouverneur pour se rendre pat eau à Jereja. Ils furent accompagnés de l'Empereur jusqu'à leur Barque. Jereja & fa fi- Jereja (64) n'étant qu'à huit lieues de Vintain , & quatorze de l'Isle-James , ils y arriverent le foir, Certe Ville, où les Anglois onr un Comptoir, est habitée par des Portugais & des Negres Bagnons. Le Commerce y est fort avantageux pour la Cire. Au long de la Riviere, le Pays est agréable & propte à la chasse. Moore y tua une Oye sauvage, qui pesoit vingt livres, & un Serpent verd de cinq pieds de long, qui éroit à devorer un Lézard. Le 5 , n'ayant pû trouver de Chevaux, pour voyager par terre, comme ils fe l'étoient proposés, ils descendirent la Riviere de Vintain dans leur Barque, & remonterent la Gambra jusqu'à Tankroval. Cette Ville est agréablement située fur la rive. Sa longueur est d'un demi-mille. Elle a , par derriere , à cinq cens pas de distance, une colline couverre de bois, qui régne l'espace de quelques milles au long de la Riviere, & qui offre des promenades fort agréables dans les grandes chaleurs. Tankroval est divisé en deux parties. Palariguon de l'une habitée par les Portugais, l'autre par des Mandingos. Les premiers, qui font en affez grand nombre, ont une Eglife, & un feul Prêtre, dont le ministere est annuel. Tous les ans il lui vienr un successeur de St Jago. Le

Tankroval. store Valle.

> grand nombre de Canots que les Marchands de la Ville employent au Commerce de la Riviere, la feroit prendre pour un lieu extrêmement fréquenté. Les maisons des Mandingos ressemblent à celles de Vintain. Celles des Porsugais font quarrées, & fort commodes. Le Gouverneur Anglois, après avoir pallé quatre jours au Comptoir, rentra dans la Barque pour retoutner à Jamesfort; mais un de ces orages, que les Potrugais nomment Tornado, le força de relâcher à la pointe de Seaka, à fix milles de l'Isle James. Le 19 de Juillet, Verman, célebre Négociant de Cachao, qui s'étoit rendu

Poillon monftrucux nommé Renuis on Se-

par terre à Jereja, vint conférer fur les affaires du Commerce avec le Gouverneur. Le 13 d'Août, une jeune Esclave, qui étoit à se laver les pieds sur le bord de la Riviere, fut emportée par un Requin, monstre marin, que les Anglois appellent Schark.

(64) Labat dit que Jereja n'est qu'à sepe l'Empereur ne manque jamais de set réconcilieues de Vintain, qu'il donne son nom à un lier, en prenant parti pour les plus foibles s'par-Royaume qui aérend assez loin au Sud, où les ce qu'il trouve son intérêt à les entretenir en François & les Anglois ont des Comptoirs; paix. Afrique Orientale, Vol. IV. p. 274-& que dans les querelles des deux Nations .

Le 24 d'Août, Moote recut ordre du Gouverneur d'aller résider quelque tems à Joar, pout y apprendre la nature du Commerce fous la conduite de Roberts . & se rendre dione d'être bien-rôt revêtu de la qualité de Facteur. Il partit le 18 avec Roberts, qui occupoir depuis long-rems cer emploi. Dans leur passage, ils essuyetent de violens Tornados, qui les obligerent 6der à Joan. d'avoir recours plufieurs fois à leur ancre. Ils rencontrerent le Capitaine Ramfey, qui venoit de Joar, où il s'étoir faisi de plusieurs Habitans, pour riter raifon de l'injustice d'un Négociant nommé Serin Donso, qui ayant reçu de lui une fomme d'argent, à condition de lui procurer une bonne cargaifon, l'avoit indignement trompé. Toute la Ville, révoltée contre la perfidie de Serin Donfo, le força de farisfaire Ramsey, & de racheter les Caprifs.

MOORI. 1731.

Moore va ré-

Moore arriva au Port de Joar le 4 de Septembre, mais si rourmenté par 11 y arrive sur les mosquites & les mouches de sable, qu'à peine eut-il la force de se traîner incommissée des de la Batque au Comptoir. Le même jour, (65) John Leach, Commandant de la Chaloupe l'Avanture, relâcha au même Port, en revenant de Fatarenda où les espérances du Commerce l'avoient conduit. Mais divers orages lui avoient fair perdre ses ancres, & l'avoient mis dans la nécessité de se fervir de fon canon pour y suppléer.

Joar est situé dans le Royaume de Barsalli, à trois milles de Kower, au Description de milieu d'une belle plaine environnée de bois , qui servent de retraite à Joar. quantité de Bêtes farouches. On compte deux milles du bord de la Riviere à la Ville. Mais la moitié du chemin se fair par eau, dans une Crique, ou un Canal si étroir, qu'à peine les Barques y peuvent passet. Le teste se fait à pied . & forme une promenade forragréable dans le tems de la fécheresse . mais fujettes aux inondations dans la faifon des pluies. La Ville de Joar est habitée par des Portugais, qui l'avoient autrefois rendue florissante. Elle est tombée depuis quelques années dans la derniere décadence. Il n'y reste pas plus de vingt maifons avec celle du Roi, & celle de la Compagnie, qui conrient seule autant d'édifices que routes les autres ensemble. Un mille au-delà, on rencontre une chaîne de montagnes, couverres d'arbres & de rocs, qui s'étendent l'espace de cent lieues à l'Est. Elles offrent des promenades fort agréables en Été; mais les pluies y rassemblent un grand nombre de Bêtes féroces, qui les rendent fort dangereuses. Il se trouve beaucoup de Poisson dans la Crique, & de Gibier dans la Plaine. L'eau de la Riviere est fort bonne à Joar.

Quarre jours après l'arrivée de Roberts & de Moote, le Roi de Barfalli Le Roi de Bararriva dans cette Ville, accompagné de ses trois Freres, Buney Haman Seaka, falli viene as Burney Haman Bonda, & Burney Loyi Eminga. Ils étoient escortés de cent glois. Chevaux & d'autant de Negres à pied. Quoique la Maison du Roi für commode, il voulur se loger dans le Comptoir, Non-seulement il s'empara du lir de Roberts, mais s'étant enivré le foir, il fit tenir ce Facteur par ces gens, & lui prir dans sa poche la clef du Magasin, dont il se servit pour enlever un Baril d'Eau-de-vie. Cette provision ne lui duta que rtois jouts, au bour desquels il recommença ses recherches. Harrison , autre Facteur An-Tyrannies one glois, qu'une maladie dangereuse retenoit au lit, avoit dans sa chambre une sait exceet,

MOORE 1731.

cantine qui contenoir quelques boureilles de la même liqueur. Sa Maiesté l'ayant apperçue ordonna qu'elle lui fût apportée , malgre la réfistance du malade, qui s'efforça de lui persuader que sa cantine contenoit des papiers d'importance. Le Monarque protesta de son côté qu'il sçavoit trop bien distinguer les réservoits de liqueurs ; & se saisssant de ce trésor , il ne cessa pas d'être ivre aussi long-rems qu'il lui resta de l'eau-de-vie. Cependant il étoit trop généreux pour n'en pas offrir leur part aux Facteuts. Ses gens, & même ses deux Ministres, dont l'un éroit Géneral de ses armées, & l'autre Intendant de ses Finances, volerent le Comptoir, ouvrirent les armoites & les coffres, & s'accommoderent de tout ce qui picqua leur avarice ou leut curiofité.

Ourrelle de Frese du Roi.

Quelle apparence, pour quatre ou cinq Anglois, de pouvoir réfister à trois cens Negres? Bumey Haman Bonda, un des Freres du Monarque, remplie sa bouche d'eau en feignant de boire, & la souffla au visage de Moore. Le jeune Anglois sensible à cet affront , prit le vase & jetta au Prince ce qui restoit d'eau. Ce fut le commencement d'une querelle sanglante. Le Prince tirant son coureau se précipita sur Moore pour le poignarder. Quelques Seigneurs Negres, qui avoient été témoins de cette scene, s'efforcerent d'atrêter les coups. Ils n'y réuffirent qu'à peine. Enfin les plus fenfes ayant représenté au Prince l'indécence de sa conduite, exciterent si vivement sa honte & son repentir, qu'il se jetra aux pieds de Moore, en gémissant de sa faute, & ne voulut se relever qu'après en avoir obtenu le pardon. Il devint ensuite son Violence de ce meilleur ami. Une autre fois le même Haman Bonda, vint frapper la nuit à la porte du Comptoir, le piftolet à la main, en déclarant qu'il vouloit entrer dans la chambre du Roi son frere. On l'atrêta malgré ses emportemens. Le Roi, qui en fut informé le lendemain, lui envoya défendre de se présenter devant lui, & le condamna le même jour à lui donner trois Esclaves.

Cette Cour importune partit de Joar le 16, après avoir dépouillé Roberts de tout ce qu'il avoir dans sa chambre, jusqu'à ses Livres, que ces Brigands vonlurent vendre à un Marbut de Kower. Mais le Matbut lui dit que c'étoient des Livres de compres; sur quoi ils les lui laisserent, pour les rendre aux An-

glois du Comptoir.

Le 17 d'Octobre, Harrison fit le voyage de Jamesfort, dans la seule vue de cherchet du reméde à des maux terribles, qui lui étoient venus de l'excès des liqueurs forres. Le 5 de Novembre à minuit, Moore se saisse d'un Domestique Negre qui avoit pris la clef du Magasin sous le chevet de Roberts pendant son sommeil, & qui s'en servoir pour volet des marchandises. Le 12, il paffa une Autruche par Joar, chargée (66) d'un Homme qui l'amenoit de Fataienda, d'où Connor, chef du Comptoir, l'envoyoir au Gouverneur de Jamesfort. Le 3 de Janvier , la Gambra , Vaisseau de la nouvelle Angleterre . arriva au Port de Joat, avec sa cargaison de Sel & de (67) Rum. Le 18, Moore vit préfenter au Roi de Barfalli un Chameau d'une groffeut extraordinaire, de la part du Damel (68) de Kayot, Roi voisin du Sénegal. Ce

Aurriche für lacaette un been mi soyage. 1732.

> jour apporta le sujet d'un chagrin fort sensible à l'Auteur, par la mott de (66) L'expression est si nette, que malgré (67) Liqueur extraite du Sucre, la peine qu'on sent ici à croire ce fait, on ne (68) Moore dit le Roi de Damel, Mais on pent se dispenser de le rapporter dans les termes a déja remarqué que c'est une erreur. de l'Auteur.

Houghton , fon intime ami , qu'il avoit laissé dans la meilleure fanté du MOORE. monde à Jamesfort. Il en rapporte les circonstances , pour servir d'exemple à ceux qui employent les remèdes de la Médecine fans précaution. Houghton se tentant indiposé pendant la nuit, pria un de ses amis, qui avoit son lit mue dans la niême chambre, de lui donner dans un verre d'eau, quelques gouttes de Laudanum qu'il avoit apporrées d'Angleterre. L'aurre, qui étoit dans l'obscurité, versa le Laudanum au hasard; & le malheureux Houghton s'endormit pour ne se réveiller jamais.

1742. Indifcrétion fu-

Retour du Roi

Le 22 Janvier, on vit revenir à Joar le Roi de Barfalli, avec un grand nombre de ses Sujets qu'il vouloit vendre pour l'esclavage. Il se mit en posfession du Comptoir Anglois, comme il avoit fait la premiete sois; ce qui obligea Moore de dépêcher un de ses gens au Gouverneur & au Conseil de Jamesfort, pour leur demandet quelque reméde contre cette perfécution. Il étoit arrivé à Joar une Chaloupe Angloife d'Interlope, commandée par le Capitaine Clarke. Le Roi faisit l'occasion qu'elle lui présentoit de mortifier les Agens de la Compagnie, en affectant de commencer son Commerce avec Clarke, Il prit même des manieres fort hautes avec Roberts & l'Aureur, fous prétexte qu'ils l'avoient offensé en faisant conduire au Fort le Negre qui avoit èté surpris dans le Magasin.

Le 27 après-midi, il arriva au Port de Joar un Vaisseau de la Compagnie nommé la Réputation, avec une cargaifon d'environ fix mille Barres. Mais le Capitaine apprenant la conduite du Roi, ne jugea point à propos de débarquer ses marchandises, & prit le patti d'attendre qu'il se fut retiré avec fes Gardes. Cependant ce Prince continua de commercer avec Clarke, & fulles qu'il lait força même les Facteurs du Comptoir de lui ptêter leur Magafin pour y aux Facteurs. placer ses marchandises. Il s'y renfermoit souvent avec son costege, pour y boire & sumer. Un jour qu'il y étoit en débauche il prit un Mousquer, qu'il ne croyoit pas charge, & tirant au hasard il bletla Tomba Mendez, fils du dernier Roi de Barfalli par une femme Portugaife.

Ce Tomba Mendez étoit l'Auteur de toures les violences où le Roi s'étoit emporté. Dans la haine qu'il portoit aux Anglois , & qu'il avoit sans doute hérirée de sa mere, il l'excitoit à ne garder auciin ménagement pour le Compduire par Tomba
toir; cat le Roi étoit de fort bon naturel, sur-tout lorsqu'il étoit sobre & Messére. qu'il avoit la liberté de fuivre ses inclinations. Moore lui représenta que s'il eût été malheureusement de l'autre côté du Magasin, la balle auroit traversé les poudres, & n'auroit pas manqué de faire saurer tout l'édifice. Cette idée l'ayant effrayé, il reprocha aux Anglois de tenir des armes chargées, & leur demanda si c'étoir contre lui qu'ils usoient de cette précaution ; comme fi ses rapines continuelles, ne les eussent pas mis en droit de penser à leur défense. Un de ses Officiers avoit la clef du Magasin, & l'ouvroit chaque nuit pour y dérober quelques marchandises. Tous les Domestiques Négres du Comptoir avoient pris la fuite, dans la juste crainte d'être vendus pour resclavage.

Cependant les Troupes de Barfalli partirent le 3 de Février; mais ce ne fut qu'après avoir ouvert le Bureau de Moore & ceux de Roberts & d'Harrison, d'où ils enleverent en marchandises & en autres effets de la CompaRisolation de la CompaRisolation après pagnie, jusqu'à la valeur de deux cens barres. Ces trois Facteurs prirent enfin fon deput,

MOORE. 1732.

la réfolution de décharger le Vaisseau, après avoir fait l'Inventaire des marchandifes qui restoient dans le Magasin; & Moore avec le Capitaine Boys, qui commandoit le Bâtiment, se rendirent à Jamessort, pour informer le Gouverneur de la situation du Comptoir. Ils y artiverent se 11 de Février; mais le Gouverneur étoit parri depuis quelques jours pout Barring - ding , Ville du Royaume de Barra, où d'autres affaires l'avoient appellé. Il ne revint que le 14. Il se passa quinze jours avant que le Conseil de Jamessort eut trouvé le

moyen de remedier aux défordres de Joar. Il avoit été si peu satisfait de l'inventaire des marchandises qui restoient au Magasin, que rejettant une partie de la fra ide fur les anciens Facteurs, il réfolut d'ôter la direction du Moore of non Comptoir à Roberts & d'en revêtir Moore. Les ordres du Gouvetneur furent me Chef da Comptote. expédiés dans cette vue. Moore, qui en étoit l'objet principal, en fut aussi le porteur. Les vents contraires lui firent mettre cinq jours dans le voyage, pen-

dant lesquels il observa que l'eau étoit somache jusqu'à quarante lieues du Fort. Enfin s'étant rendu à Joar, il présenta ses Lettres au Facteut Roberts, qui fut si mécontent de la disposition da Conseil, qu'ayant pris un habit de

Negre, il prir le parti d'aller vivre à Kower.

Situation de Kower.

Cette Ville est à trois milles de Joar, & n'en est separée que par une plaine, où l'on ne voit aucun arbre, mais qui est couverte de la plus belle herbe du monde. Aussi forme-t'elle un lieu charmant, pour la promenade & pour la chasse. La Ville est divisée en rrois parties, qui sont distinguées par différens noms; Kowet, Jonakonda & Tourakonda. La premiere & la derniere font habitées par des Mahométans, & l'autre par des Jallofs. Chaque partie n'a pas moins d'un mille de tout. Elles sont situées toutes trois au pied de plusieurs collines à l'Ouest, avec une plaine d'excellent pâturage à l'Est. On y fait de très-bonnes étoffes de coton. En un mot , c'est la principale Ville de la Gambra, & la plus célébre pour le Commerce.

course Moore.

Le 22 de Mars, on reçut avis, à Joar que Major, Capitaine du Bâtiment de la Nouvelle Angleterre, avoit été massacré par le Peuple de Kassan, à l'instiga-Roberts rour- tion de Choquo Vas , Portugais établi dans cette Ville. Le 23 , Pearfon , autte Capitaine Anglois, avertit Moore que sur quelques discours qu'il avoit entendu tenir en Portugais aux Habitans de Kower, il ne doutoit pas que le Comptoit de Joar ne fût menacé de quelque insulte, par le conseil de Roberts qui ne respiroit que la vengeance, & l'exhorta beaucoup à se tenir fur les gatdes. Moore aima mieux s'opposer à toutes sortes d'événemens que d'abandonner le Comptoir au pillage. Le même jout , il vit artiver treize Jallofs, qui s'étant introduits avec violence, l'infultetent & le maltrairerent long-tems pour se faire donner de l'eau-de-vie. Il ne put s'en délivrer qu'avec le fecours d'un Vieillatd du Pays, qui représenta leur injustice aux Jalofs, en les menaçant de porter ses plaintes au Roi. Ils confesserent, en se retirant, qu'ils avoient suivi les conseils de Roberts.

Moore vécut plusieurs jours dans ces allarmes. Tous les Domestiques du Comptoir s'étoient laissés séduire par Roberts, & l'avoient suivi dans son nouvel établissement, il continua d'envoyer des Jalofs, pour voler le Magafin pendant la nuit. Moore en furprit plusieurs, & punit sévérement leur audace. Aussi-tôr Roberts donnoit avis au Conseil que Moote maltraitoit les

Habitans du Pays,

1732. Moore oft ca-

pagnie, avec ordre, pour Moore, de remettre la Direction du Comptoir à Davis, & d'accompagner Harrison à Yamyamakonda. Le Conseil déclaroit dans fa Lettre, qu'il regardoit Roberts comme un homme perdu, & qu'avec royé à Yanyala miférable paffion qu'il avoir pour les liqueurs fortes, la Compagnie ne makonda. pouvoir plus rien esperer de ses services. Cependant Harrison envoya, le même foir à Kower , pour le faire presser de retourner au Comptoir. Mais n'ofant paroître, il chargea le Mellager de répondre qu'on ne l'avoit pas trouvé. Harrison sit renouvellet ses instances. Dans l'impossibilité de se cacher , Roberts prit le parti d'obéir. Il reconnut qu'il s'étoit rendu coupable en s'absentant du Comptoir; & la force de ses remords le rendant sincere . il confessa qu'il avoit envoyé plusieurs sois des Jalloss pour insulter Moore, Harrison lui déclara qu'à l'arrivée de Brown , dont Davis & Moore alloient prendre la place à Yamyamakonda, il s'embarqueroit avec lui pour fe rendre au Fort, d'où le Conseil avoit résolu de le faire partit pour l'Angle- Roberttesteonterre, sur la Guinée, Vaisseau qui devoit mettre à la voile dans deux mois. dannie à retoute Moore quitta Joat le 9. Il arriva le 10 à Yanimarrow , le plus agréable Port n. de la Riviere, par la beauré de fa fituation, & par l'ombrage qu'il rire d'une multitude d'arbres. Le 15, il se rendit à Kassan, petite Ville à trois Kassan, ville milles de Joar, fur la rive Nord de la Gambra, La palissade flanquée de retre, dispersale, dont elle est environnée, avec des ouvertures pour la Mousquererie, & des Tours d'observation, la rendent capable d'une fort bonne défense. Aussi étoitelle fans cesse en guerre avec quelqu'un des Cantons voisins. Les Agens & les Messagers de la Compagnie n'étoient pas plus respectés par ses Habitans. Mais en 1724 la plûpart furent faits prisonniers ; & le Slati qui se nommoir Makamar, ayant été forcé de prendre la fuite, se retira dans une Ville nommée Medina, fur la Riviere Sami, où il vivoit encore en 1732. Depuis le même tems, celle de Kassan est devenue une des plus paisibles du Pays. Aussi-tôt que les Anglois y furent descendus, tout le Peuple s'étant assemblé autour d'eux , ils demanderent au Slati d'où lui étoit venu l'audace de tuer le Capitaine Major. Il fit une réponse que Moore prit soin d'écrite sur le champ dans ces termes :

" Il y a peu d'années que cette Place jouissoit d'un Commerce considérable; Apologie su » ce qui arriroit plusieurs Vaisseaux étrangers, qui maltraitoient quelquefois fait de sa consus

» les Flabitans, & qui enlevoient fans droit & fans fujet nos amis & nos te-» parens. L'année derniere, votre Capitaine Stoneham, prit un de mes

» Neveux, fous prétexte que le Seigneut Choquo Vas, Portugais qui demeu-» re dans cette Ville, ne lui avoit pas tenu fidélement fa parole. De même .

» votre Vaisseau de la nouvelle Angleterre commençoit à me traiter fort - mal. Lorsqu'il fut arrivé dans mon Port, le Roi du bas Yani, dans les » Etats duquel cette Ville est située, m'envoya un Esclave à vendre. Je le

» menai au Capitaine Major. Mais comme il n'avoit pas de bonnes mar-» chandifes, ou du moins de marchandifes à mon gré, je differai le marché

 juíqu'après la réponse que je voulois recevoir du Roi sur mes difficultés. . Le Capitaine ayant souhaite que l'Esclave demeurat sur son bord jus-

» qu'à la réponfe du Roi, j'y confentis. Le Roi me fit défendre de ven-» dre l'Esclave, parce qu'il n'étoit pas satisfait des marchandises. Je retout-

MOORE. 1732.

» nai à bord pour communiquer cette réponse au Capitaine. Il se mit en " colere , & refusa de me rendre l'Esclave. Je ne me plaignis pas beaucoup;

» mais étant rentré dans la Ville j'affemblai mon Peuple, & je lui expli-» quai le cas. Nous rappellantes toutes les injures que nous avions recues » d'un grand nombre de Commerçans particuliers, & nous prîmes la réfo-" lution d'arrêter le Vaiiseau. Le Capitaine fut tué dans l'action; & j'en eus

» beaucoup de regret; mais je donnai fa Chaloupe, avec des provisions, au

» reste de ses gens , & je leur laissai la liberté de parrir.

Telle fut, dit Moore, la réponse de Slati. Elle nous fit juger que les Habitans étoient résolus de soutenir leur action; & nos forces n'étant pas suffifantes pour les réduire, nous primes le parti de retoutner à bord & de continuer notre vovage.

toirs de la Com

Le 16, Moore arriva devant Bruko, qui est située sur la rive Sud de la Gambra, dans le Pays de Jemarrew, à un demi-mille de la Riviere. La Divers Comp. Compagnie y forma un Comproir dans la même année; mais il fut brûlé Pagus Angloife, l'année suivante, & tout-à-fait abandonné en 1735. Moore s'y arrêta trois jours, & se tendir ensuite à Dubokonda, pour y conférer avec les Chess de cette Ville sur l'établissement du Comptoir à Bruko, qui est sous leur prorection. Le 20, il fit voile à Kurrejar, où la Compagnie avoit autrefoisun Comptoir, qui fut détruir en 1715 par les inondations, & transferé à Sami, sur la Riviere du même nom. Le 26, il arriva au Port (69) d'Yamyamakonda.

Cette Ville est située sur la rive Nord de la Gambra, environ quarante milles par tetre au-dessus de Bruko, & presqu'à la même distance au-dessous de Faratenda. Trois milles plus loin, dans les terres, on trouve la Ville de Sutamor, près de laquelle est un Lac qui abonde en poisson. La Compagnie avoit établi en 1730, un Comptoir à Yamyamakonda. Il fut brûlé, & rebâti, deux ans après. Moore s'y arrêta, tandis qu'Hattison continua son

Moore s'arrête A Yamyamakon-

Eclairs prodi-

Il se passa peu de nuits où l'air ne sût enslammé, aux environs de Yamyamakonda, par une prodigieuse quantité d'éclairs. Moore les observa foigneusement, sans en pouvoir pénétrer la cause. Le 6 de Mai, il sut visité par un Munho Jumbo, invention mystérieuse des Habitans (70) pour imposer du respect & de la soumission à leurs semmes. Le 10, un Esclave de la Compagnie, étant à se laver dans la Riviere, sut emporté par un Cro-

Retour de Har-

Le 10 de Juin, Harrison revint sur la Chaloupe, l'Avanture, commandée par le Capitaine Leach, Il avoit remonté vingt-deux lieues au-delà de Fatatenda, dans l'Esquif de la Chaloupe, pour faire de nouvelles découvertes fur la Riviere; mais il avoit été artêté par une chaîne de tocs , qui avoit été le terme de son voyage. Le soir, Moote ayant visité Harrison sur sa Chaloupe, un affreux Tornado, qui s'éleva subitement, les mit dans le detnier danger. Tandis qu'ils travailloient à s'en garantir , il entra dans la Cabane

Tornado. Mouches fingulieres.

> (69) La Carte le met à cinquante-cinq par eau. Voyez les Relations précedentes. milles par rerre, cest. à dire en ligne droite.
>
> A sjourant un ciaquitame pour les détours de la siriere, c'est environ foixance-dir milles fera mieux expliqué par l'Aquese,

ung

une multitude étonnante de certaines Mouches à grandes ailes, qui se précipirerent fur les chandelles. Une partie s'y brûla les aîles. Celles qui se reposerent sur les tables, & dans d'autres lieux, ne paturent plus qu'autant de gros vers, de l'espece qui s'appelle Maggots. Il s'y trouva audi pluieurs autres infectes, que Moote prit plaifit à desliner.

MOORE. 1732.

Le 24, les eaux de la Riviere commencerent à s'ensier, & l'on ne vit plus aucun signe de la marée. Quelques jours après, Moore partit à cheval pour se reudre à Nakkaway. La premiere nuit, il atriva au Port de Bassi, dans le Royaume de Tomani, au Sud de la Gambra, à quinze milles de Yamyamakonda par terre. Le chemin est couvert de bois, & traversé par une colline affez elcarpée. Moote n'eut pas d'autre logement que la Cabane d'un Negre. Le lendemain, ayant laisse son Cheval à Bassi, il passa la Riviere dans un Voyage de petit Canot; & marchant à pied l'espace de sept milles, moitié bois & moitié plaine, il découvrit Nakkaway, Ville du haut Yani, au Nord de la Riviere. Les Habitans lui firent un accueil fort civil, quoiqu'ils passent pour brutaux, & qu'ils foient en effet mal disposés pour les Ettangers, comme la plûpart des autres Nations du même Pays.

voit rompte son marché avant la fin du jour en restituant le prix qu'il avoit reçu, pourvû qu'il ne manquât pas de faite sa demande avant que le Soleil fut couché. Le Gouverneur de la Compagnie Angloise en avoit fait l'expérience douze ans auparavant. S'étant arrêté à Nakkaway dans un Voyage gloucit la dupe. de Commerce, il y avoit acheté une Vache, qui ne lui avoit couté qu'une batte. Après l'avoir payée, il avoit jugé à ptopos de lui couper la queue. Le Negre s'en étant apperçu prit la tésolution de tiret avantage de la coutume établie. Il retourna vers le Gouverneur ; & feignant de vouloir marier le

lendemain sa fille, à qui il étoit obligé de faire une dot, il redemanda sa Vache, comme le seul bien qu'il eût à donner. L'Anglois, sans se désier de

C'étoit autrefois l'usage du même Canton , & Moore ajoûte qu'il en reste encore des traces, que celui qui avoit vendu quelque chofe le matin, pou-

l'artifice, ordonna fur le champ que la Vache fût rendue. Ses gens l'amenerent. Mais le Negre, affectant beaucoup de surprise, déclata que ce n'étoit pas fa Vache, que la sienne avoit une queue, & qu'il étoit sutprenant qu'on cherchat à le tromper. Le Gouverneur lui expliqua naturellement qu'après l'avoir acherée, il lui avoir coupé la queue. Quoi ? s'écria le Negre, vous avez coupé la queue de ma Vache ? J'estimois ma Vache trois cens barres avec fa queue. Vous ne partirez pas fans me les avoir payées. En vain le Gouverneur repréfenta que l'avant acherée, elle étoit devenue fon bien . & qu'il avoit eu le droit d'en disposer. Tous les Habitans ayant pris patti contre lui en faveur de l'usage, il fur obligé de payer trois cens barres pour la queue d'une Vache. Il prit même le parti de dissimuler cet affront ; & lotsqu'il eut acheté son nombre d'Esclaves , il quitta Nakkaway sans se plaindre. Mais il ne faifoit que différet sa vengeance. L'année suivante, ayant fait armer une gtande Chaloupe, fur laquelle il mit jufqu'à douze canons, il publia qu'elle Goavernour. étoit destinée pout faire un voyage de Commetce. On ignora qu'il s'y fat lui-même embarqué; & pendant route la route il fe cacha foigneufement. Lorsqu'il fut devant Nakkaway, il fit descendre le Capitaine, pout annon-

cer aux Habitans qu'on arrivoit avec une belle cargaifon & qu'on avoit Tome III.

MOORE. 1732.

besoin d'Esclaves. Six Chefs de la Ville, entre lesquels se trouvoit le Maître de la Vache, s'empresserent de se rendre à bord. S'ils furent extrêmement surpris d'y reconnoître le Gouverneut, ils ne furent pas moins effrayés de se voir arrêter par son ordre & charger de chaînes. Cependant de six qu'ils étoient, on en relâcha un, pour aller déclarer à la Ville que le Gouverneur étoit venu demander la restitution de ce qui lui avoit été pris avec autant de perfidie que d'injustice; & tandis qu'on metroit le Negre à terre dans l'Esquif, la Chaloupe fit connoître par une décharge de son artillerie qu'on étoit en érat de pouffer plus loin la vengeance. Les Habitans, trop perfuadés qu'ils n'étoient pas capables de réfifter à des forces supérjeures, se harerent d'envoyer à bord dix de leurs meilleuts Esclaves, qui, à trente battes par rête, faifoient la fomme qu'ils avoient extorquée au Gouverneur. Ils confellerent en même-rems leur faure : & reconnoissant qu'ils avoient mérité d'être punis avec plus de rigueur, ils promirent que la Compagnie n'autoit jamais à se plaindre de leur bonne foi.

March rdifes tours.

Le 8 de Juillet, le Capitaine Boys, & Galand, Facteur de Bruko, arriverent au Port de Yamyamakonda , pour avertir Moore que la Chaloupe Suppliment de l'Avanture, partie de l'Isle-James avec cent mesures de Sel & deux cens Galtrus les comp- lons de Rum, se tronvoit arrêtée vis-à-vis Bruko pat la force du vent, & que dans la saison où l'on étoir déja , il y avoit peu d'apparence qu'elle pût' avancer plus loin. Il fur réfolu de la décharger à Bruko, pour attendre un tems & des occasions favorables. En effet les orages étoient si fréquens, qu'un Magafin de Coron fur renversé par un Tornado. Cependant on trouva moyen, le 28, de faire amener la provision de Rum à Yamyamakonda, dans un Canor à six rames. Cette résolution sur prise au hasard de tous les événemens, parce que le Rum est d'un Commerce fort avantageux dans la faison des pluies.

Le 29, on vit arriver à Yamyamakonda, Johnson, nommé par le Confeil pout succèdet à Peters , second Facteur de Fatatenda , qui étoit mort nou-

à l'attenda avec Jenerou,

Moore fe rend vellement. Moore partit avec lui pout Faratenda le 24 d'Octobre. Ils passerent le marin pat Kanuba, petite Ville qui a son Port à deux milles. Vers midi, ils arriverent à Baffi, autre Port à dix milles de Kanuba. A trois heures après-midi , ils traverserent Burda , résidence de l'Usurpareur de Tomani. Deux heures après, ils pafferent à Kolar, dans le Royaume de Kantor; & six milles plus loin ils arriverent vis-à-vis de Fatatenda, où ils traversetent la Riviere. Sa largeur, dans cer endroir, est égale à celle de la Tamise au Port de Londres. Son cours y est fort rapide, & le Canal très-profond. Dans le rems de la féchereffe, les marées s'y élevent de trois ou quatre pieds; mais beaucoup moins dans la faifon des pluies. Des deux côtés de la Riviere, le Setuation de ce Pays est couvert de bois. Il est fort bas du côté du Sud; mais le Comptoir est' situe sur la rive du Nord, dans le Royaume de Woolli, à dix milles de toute autre Habitation. La vue s'étend fur la Riviere l'espace de plusieurs milles, & découvre au loin , sur l'autre bord , une grandé partie du Royaume de Kantor. Dans un lieu si désert, on entend, pendant toute la nuit, les crisd'une infinité de Bêres farouches. Ce Comptoir for abandonné l'année fuivante. Hamilton demeuré seut, c'est-à-dire, sans ancun Anglois, depuis la

mort de Peters, reçut une joye extrême de l'arrivée d'un nouveau Facteur.

1732.

Moore se disposoit à retourner au lieu de sa résidence, après avoir passé deux jours à Fatatenda ; lorsqu'il fut arrêté par un Messager de Huma Badji , Usurpareur de la Couronne de Tomani, qui le pria d'attendre l'arrivée de fon Maître. En effet, Huma Badji parut le même jour, avec une escorte de de deli, « crac-deux cens Hommes bien armés, qu'il se proposoit d'envoyer au secours du erreis et usur Roi de Woolli, contre le Frere de ce Prince, qui avoit excité la révolte au Patent. fein de fes Etats. Huma Badji est fils du dernier Roi de Tomani; mais par une loi qu'ou a déja rapportée, la Couronne devant passer sur la tête de son Cousin, il a trouvé le moyen de persuader au Peuple, ou du moins de publier que le Roi son Pere n'est pas mott. Une troupe de gens résolus, qu'il entretient dans la Ville de Burda, foutiennent fon usurpation; & personne n'ose mettre en doute que le feu Roi soit vivant. Il est sui-même fort âgé, mais aimé de ses sujers. Eu joignant quelques Volontaires à ses Gardes, il a trouvé le moyen de conquérir le Royaume de Woolli, qu'il a donné au Roi qui le possede actuellement. Aussi regne-t'il dans les Etats de ce Prince , avec autant d'autorité que dans les siens. Il y est même plus redouté; car les Habitans de Sutamor, Ville de Tomani, à trois milles de Yamyamakonda, marquent peu de respect pour ses ordres. On le voit rarement au Comptoir de cette Ville. Mais à Fatatenda, il traite les Facteurs Anglois avec peu de ménagement. Il leur demande sans cesse des marchandises, & sur le moindre . tefus, il employe la force pour les prendre. Il est si passionné pour les liqueurs fortes, qu'il arrache aux Facteurs jusqu'à leur propre provision. Ils sont obligés de l'enterrer dans les bois à l'arrivée de ce Tyran, & de s'en priver jusqu'à son départ.

Moore avoit eu dessein d'aller de Faratenda à Nakkaway, en suivant la Riviere du côté du Nord; mais les criques, qui sont en grand nombre sur cette par terre à son rive, commençant à se ressentir de l'augmentation de la Gambra, il craignit de trouver des obstacles invincibles. Il reprit du côté du Sud. Une perite montagne qu'il eut à traverfer, entre Burda & Bassi, lui parut la plus roide qu'il eut passée de sa vie. C'est un rocher continuel qui ne laisse pas d'être couvert d'arbres. Il arriva le soir au Port de Bassi, où il passa la Riviere pour se rendre à Nakkaway. Après y avoit employé la nuit à ses affaires, il repaffa le marin à Baffi; & montant fur le Cheval qu'il y avoit laisfe, il regagna le Comptoir d'Yamyamakonda.

Le 22, il observa que la marée recommençoir à monter & descendre. Changement du L'air, qui avoit été d'une chaleur excessive depuis vingt jours, devint plus tens. froid & plus péfant. Il s'élevoit des brouillards le foir & le marin.

Moore partit le 31 à la pointe du jour, pour se rendre à Bruko, où il Moore se rend wouloit que son Sel für mesure sous ses yeux. A neuf heures du matin , il ko. sa roste. paffa par Buille, Ville agréablement située, dans une vallée qui est environnée de hautes montagnes. A midi, il entra dans Kora, petite Ville de Je narrew, où l'ancien Empereur, après avoir été chasse par le Peuple de Dubokonda, vit tranquillement comme en exil. Six milles plus loin, à l'Ouest, on apperçoit une autre Ville de même nom, dont les environs sont de grandes campagnes femées de riz. Le foir, Moore fe rendit à Chaukonda, grande Ville, environnée d'un cercle de palissades, au pied d'une monsagne pierreuse, qui rermine la plaine à quatre milles de la Gambra. Il s'y

MOORE. 1732.

logea chez l'Alkade. Sa chambre étoir spacieuse, Pour lit, il y trouva une natte affez propte, foutenue par des foutches de bois; mais il y fut cruellement tourmenté des mosquites. Cet Alkade devint Empereut de Jemarre w,

Situation & force un Dubokonl'année que l'Auteur revint en Angleterre. Le jour suivant, Moore étant parti de grand matin, arriva vers midi à Dnbokonda, Ville bien fortifiée suivant les usages du Pays. Elle est située au Sud de la Riviere, à neuf milles de Bruko. On y distingue deux Villes; l'une entourée de pieux, ou plutôt d'arbres, fichés dans la terre à fort peu de distance, & joints par un parapet de terre qui a la force des murs de brique. L'autre environnée seulement de roseaux & de clayes, comme les Parcs où l'on renferme les Moutons dans plusieurs Pays de l'Europe. Cette derniere méthode est la plus commune dans toutes les Villes, & même dans les Comptoirs de la Gambra. Les Habitans de Dubokonda ont secoué le joug de l'Empereur de Jemarrew , leur Monarque légitime , & lui ont donné un successeur qu'ils nomment Suma. A trois heures après midi, Moore arriva dans la petite Ville de Kolikonda, qui est renommée par les agrémens des jeunes Filles. Il entra le soir dans Bruko, d'où l'on compte quarante milles jusqu'à Yamvamakonda.

Interceien de Monte Avec un Impereur detré-

Deux jours lui ayant fusti pour terminer ses affaires, il se remit en chemin le 29. Il passa la nuit à Chaukonda. Le lendemain il arriva le matin à Kota, où l'Empereur détrôné lui envoya un plat de riz fort dégoutant, & le fit prier de venir passer avec lui quelques momens. Ils se promenerent pendant deux heures. L'Empereur prit plaisir à raconter toutes les circonstances de sa déposition, & se félicita de trouver plus de contentement dans sa retraite, qu'il n'en avoit jamais goûté dans son ancienne grandeur. A midi, l'Auteur traversa Fetiko, sur les frontieres de Jemartew. Cette Ville avoit été confidérable dix ans auparavant; mais la férocité de ses Habitans avoit causé sa ruine. Un Seigneur de Tomani , nommé Klargi Soli , étant venu pour s'établir sous leur protection, avec une suite nombteuse, ils avoient pillé ses Bestiaux & maltraité son cortege. Dans le ressentiment de cette insulte, Klargi Soli secondé de ses gens avoit fondu sut eux les armes à la main, bie en honneur & leur avoit fait quantité de prisonniers pour réparer sa perte. Ils avoient été si deshonorés par cette avanture, que tout le monde fuioit une Ville où l'on respectoit si peu les droits de l'Hospitalité. Moore arriva le soir à Yamya-

Droit d'hofe tacisca les Negres,

Incendie du

Comptour de Brako.

makonda. Le 20, à huit heures & demie du foit, il y eut une éclipse totale de Lune,

qui dura jusqu'à dix heures & un quart.

Le 18 Décembre, Connor, affocié de l'Auteur, dans les foins du Comptoir, partit pour Nakkaway. Dans son absence, Moore reçut avis de l'Alkade de Bruko, que le Comptoir avoit été confumé par le feu, & que le Facteut, Philippe Galand, devenu fou de cet accident, avoir tenté de se nover. Ayant fait rappeller ausli-tôt Connor, il partit immédiatement pour Bruko, où il se rendit dans l'espace de vingt heures. Il trouva la fanté de Galand aussi dérangée que sa raison. L'Alkade s'étoit faisi de la clef du Magasin , que la flamme avoit heuteusement épargné, & la temit fidélement à l'Aureur, qui éctivit sur le champ au Conseil pour l'informer de cette disgrace. Le lendemain on vit remonter fur la Riviere une longue Batque, qui appar-

tenoit au Trial Snow , Vaisseau d'Interlope , commandé par le Capitaine -Clarke. Quelques Negres ayant demandé à les gens qui ils étoient , ils répondirent qu'ils appartenojent au Seigneur Antoine Vas , Portugais de Tankroval , & qu'ils alloient au Port de Balli pour en amener des Ésclaves. Ce déguisement venoir de la crainte des Habitans du Pays, que plusieurs Vaisseaux & son malieur. d'Interlope avoient maltraités, & que l'exemple du Slati de Kaffan avoit mis dans la disposition de repousser l'insulte par la force. Cependant la même Barque descendant la Riviere, à la fin du jour, le 6 de Janvier, son Pilote, qui se nommoit Hayes, ne fit pas difficulté de s'approcher de la rive pour saluer Moore. La raifon étoit revenue à Galand. Aufli-tôt qu'il eut appris l'arrivée d'une Barque Angloife, il vint fupplier Hayes de le recevoir à bord, & de le conduire au Capitaine Clarke, fons prétexte qu'il avoit befoin d'acheter mille choses nécetsaires. Envain Moore & l'Alkade s'efforcerent de lui faire perdre cette penfée. Il patrit vers minuit avec la Barque. Le lendemain à midi, LePilote se nove un Negre, qui le fervoir, revint à Bruko, pour apprendre à Moore que son Maître & le Pilote Hayes s'étoient noyés.

MOORE. 1733. Barque du Ca-

Tandis que Moore réflechissoit sur cet accident, les Marelots & l'Interpréte de la Barque arriverent à Bruko , & lui raconterent leur infortune. Vers quatre heures du matin, se trouvant près des Isles Sappos, ils avoient entendu fortir du fond de l'eau un grand bruit qui répondoit à la tête de la Barque. L'Interpréte Negre les ayant affurés qu'ils étoienr fur une baffe fréquenrée par les Chevaux matins, Hayes avoit fait tirer un coup de fufil Barque. pour les effrayer. Mais un de ses animaux, qui avois peur-être été blessé du coup, heurra si furieusement la Barque, à coups redoublés de dents ou de pieds, qu'il brifa une planche du fond. Hayes averti qu'elle se remplissoit d'eau, donna ordre qu'on gagnat aussi-tor la terre. On n'en étoit qu'à dix toifes, lorfque la Barque s'erant abimée tout d'un coup, Hayes & Galand, qui ne sçavoient pas nager, eurent le malheur de périr dans les flots. Ceux qui avoient eu le bonheur de gagner la rive y demeurerent jusqu'à midi, visà vis l'endroit où la Barque s'étoit enfoncée. Mais pressés par la crainte des Bêtes farouches, autant que par la faim, ils venoient implorer le fecours de Moo e, en attendant l'occasion de rejoindre leur Capitaine. Comme la Barque s'éroit enfoncée par fon propre poids , & qu'elle étoit tombée directement, ils avoient jugé par la hauteur dont fon mâr furpaffoit l'eau, qu'elle n'en avoit pas plus de cinq pieds sur le Pont, du moins dans la basse marée. Moore se persuada qu'on pouvoit sauver une partie des marchandises , qui confistoient en Cire & en Ivoire. Il fit forget des crocs par un Serrurier du Comptoir; & joignant aux Matelots cinq ou fix Domeftiques de la Compagnie, il les exhorta vivement à recueillir les débris de leur naufrage, tandis qu'il écriroit au Capiraine Clarke , pour l'informer de son malheur. Il prit surver les débuts. effectivement la plume. En écrivant, il fur interrompu par un bruir qu'il entendit à sa fenêrre. L'inquiétude de tant d'évenemens l'ayant fait sortir le pistolet à la main, il fut surpris de trouver une Vache à demi dévorée par un Loup. Deux jours après, les Matelots de Clarke revintent à Bruko, avec le chagrin de n'avoir pû retrouver leur Barque. Mais ils avoient découvert en chemin trois cailles de Cire, une autre caille vuide & une rame. Ils étoient portés à croire que la Barque avoit été pillée dans leur absence, d'aurant plus

Elle pitie.

On tiche d'en

MOORE.

1733. Suna forment des prétentions.

bli. Le jour suivant vingt Negres du Suma, nouvel Empereur de Dubokonda, vintent au Comptoir, & prirent entre les mains des Matelots la Cire qu'ils Les Negres du avoient trouvée sur la rive. Ils se prétendoient en droit de les enlever euxmêmes & de les vendre pour l'esclavage. Mais l'Alkade de Bruko , & Moore, obtinrent à force d'instances, qu'on astendît l'arrivée du Capitaine Clarke pour rerminer ce différent. Les Negres fondoient leurs pretentions sur les droits de l'Empereur leur Maître, & sur les insultes qu'ils avoient recûes des Vaiileaux Anglois d'Interlope. Le Commerce sur la Riviere n'étoit permis, disoient-ils, qu'aux Vaisseaux de la Compagnie & à ses Comptoirs. parce qu'elle avoit des Traités avec tous les Princes du Pays, Mais ils étoient résolus de ne pas souffrir plus long-tems que des Particuliers, sans autorité, vinssent s'enrichir de leurs dépouilles en outrageant leurs Villes. Enfin, ils demandoient que le Capitaine Clarké racherat ses gens à cent barres par tête . sans quoi ils menaçoient de les retenir prisonniers toute leur vie. Après une dispute qui dura six heures, Moore fut force de leur dire, que s'ils s'obstinoient dans leurs résolutions, la Compagnie retireroit bien-tôt son Comptoir, & qu'il alloit écrire au Fort qu'on ne lui envoyat plus de marchandifes; au lieu que s'ils vouloient rendre les Matelots, il s'engageoit, par l'amitié qu'il pottoit au Capitaine Clarke, à leur faire un présent d'eau-de-vie

Moore les apparfe par quel ques préfets.

& de quelques autres marchandises. Cette proposition eut plus d'effet que tous les raisonnemens. Cependant Moore sut obligé de payer six barres pour obtenir de l'Empereur la liberté de renvoyer les Matelots par la Riviere.

Il el nommé Fatteur de Bru-

Le 21 de Janvier, il reçut ordre de la Compagnie, par le Capitaine Luson, qui arriva sur la Chaloupe l'isle-James, de résigner à Connor le Comptoir de Yamyamakonda, & de prendre la direction de celui de Bruko. Luson lui apportoit des mareriaux pour le tebâtir. Ainsi ce Comptoir prit en peu de tems une nouvelle face : ce qui n'empêcha pas la Compagnie de l'abandonner l'année suivante. Bruko est à soixante-dix lieues au-dessus de Joar, sur la rive Sud de la Gambra, dans le Pays de Jemarrew. Le 5 de Février, Moore recut avis que le Capitaine Williams, Commandaut d'un Brigantin qui commerçoit à Joar, ayant acheté des Esclaves, & n'apportant point assez Révolte d'Ef- d'attention à les garder, avoit été surpris dans une révolte, & s'étoit vû forcé de chercher son salut à la nage, après avoir perdu la plus grande partie de ses gens, Il avoit eu les doigts misérablement coupés dans l'action. Enfin , s'étant rendu à Jamesfort au travers de mille dangers , il y avoir été recu favorablement par le Gouverneur, qui lui avoit accordé son passage en An-

Frux céleftes rèfages de gu re pour les Ne-

Le 16 de Mars, on fut effrayé pendant toute la nuit par un furieux tonnerre, & par des feux volans, qui furent regardés comme un prodige dans cette faison. Les Habitans prirent ces Phénomenes pour un présage de guerres & de troubles dans le Pays. Moore observe que l'année suivante ne fut pas tranquille, sans se croire obligé, dit-il, d'en attribuet la cause au tonnerre & aux feux volans; mais il ajoûte que les Comptoirs en tirerent beaucoup d'avantages, par la multitude d'Esclaves qu'ils eurent l'occasion d'acheter. Le 4 d'Avril, le même Vaisseau de la nouvelle Angleterre, qui avoit été maltraité à Kassan l'année précédente, passa devant Bruko pour se rendre à

Yamvamakonda. Il étoit si bien armé qu'on le jugea résolut, ou de se procurer un Commerce heureux par la force, ou de tirer vengeance de l'infulte qu'il avoit reçûe à Kallan. Le 27, Moore trouva dans une Ville voifine de I ruko, un monstrueux Scorpion, qui avoit douze pouces entiers de longneur. Le 11 de Mai, il parrit pour Joar dans la Chaloupe Françoise du serviel de Lune. Sieur le Maigre; mais ayant rencontré le Capitaine Sanby, qui remontoit la Riviere avec sa cargaison de Sel , & qui lui apprit que l'Isle-James avoit reçu' de Londres un nouveau Gouverneur , il prit le parti de retourner à son Comptoir avec Sanby. Ils essurement en chemin un Tornado fort violent. Le 12, il y eut une éclipse totale de Lune, qui dura l'espace d'une heute.

MOORE. 1733.

Comme l'atrivée d'un nouveau Gouverneur apporte toujouts quelque changement dans le fort des subaltetnes, Moore attendoir impatiemment les ordres du Confeil , lorsqu'il vit paroître la Nymphe de Mer , commandée par le Capitaine Brown, qui lui amenoit un affocié dans les fonctions du dont il a crû devoir conferver la fubstance, parce qu'elle sert à faire connoître quelle étoit alors l'administration du Commerce.

Après un compliment sur la satisfaction que le Conseil avoit de sa conduire, & quelques exhortations à continuer de remplir fes engagemens, on lui ordonnoit;

1. De falre présent au Suma de cinq Gallons d'eau-de-vie, à l'occasion du infination mil changement des Gouverneurs, & d'affurer ce Prince que la Compagnie étoir envoye a Moore. réfolue d'encourager plus que jamais le Commerce, fur-tout pour les Cuits, noine l'admantl'Ivoire, la Cite, le Coron, & les Gommes,

tration disCommerce Anglow,

2. De se procurer autant qu'il pourroit d'une certaine liqueut rouge , qui coule en abondance d'un arbre nommé Pare de Sange (71), & qui s'endurcit en confistence de gomme; & de le payer hardiment une demie barre la livre . parce que cette gomme est précieule,

3. De menager avec foin les Chefs d'argent (72), & de n'en pas faire d'au-

tre usage que pour le Commerce.

4. De se borner à son Comptoir , sans se mêler jamais de payet les gages , les salaites, ou les dettes des autres Domestiques & Ouvriers de la Compagnie; parce que tous les emplois d'argent qu'il feroir ainsi pour d'autres usages que ceux de son Comptoir, servient mis sur son propre compte.

5. De ne faire aucune fociété de Commerce avec les Matchands ; foit Mandingos, foit Portugals, sous prétexte d'y faire trouver de l'avantage à la Compagnie, parte qu'il est certain au contraire, qu'ils cherchent toujours à gagner quelque chose sur les Esclaves & sur l'or , & qu'on trouve bien mieux son compte à traiter directement avec les Negres.

6. De mettre tant d'ordre dans les Livres de compte, qu'on pût êtte fans

en Portugals Bois de fang. Ceff l'arbre qui produit le fang de Dragon. (72) On entend par ce terme, des Bartes de fer, des Colliers de criftal, des Dollars à l'Aigie deployée, des Ballins de cuivre & des

(71) Ceft plotor Pao de Sangre, qui figuifie Atangos. On a deja remarque qu'une barre, nommée simplement, est un mot vagne, qui ! fignifie une certaine quantité de marchandifes. Une Barre , dans le Commerce Anglois , étoic alors l'équivalent d'une once d'argent.

MOORE 1733.

cesse en état de comparer les transactions passées avec les présentes, & que les Facteurs suivans, y trouvaisent une règle de conduite. C'étoit dans cette vue que la Compagnie avoit ordonné une mérhode qui servoit à faire remarquer les perres & les gains au premier coup d'œil. Dans la fuite on vouloit envoyer aux Facteurs le tarif des marchandifes qu'ils recevroient, fur le pied qu'on les auroit achetées en Europe; afin qu'ils les couchatsent de même sur leurs Livres; & qu'à mesure qu'elles seroient échangées ou vendues, ils évaluassent ce qu'ils auroient retiré en Barres, en Schellings, & en Sous, qui paroîtroient à côté du premier compte.

7. Qu'à chaque renvoi , le Facteur devoit non-seulement marquer ce qu'il auroit tiré de ses marchandises, mais spécifier la nature & la quantité de ce qu'il auroit donné en particulier pout tel nombre d'Esclaves, & pour telle

quantité d'ivoire, d'or, ou de cire.

8. Que les Agens de la Compagnie avant quelquefois négligé leur devoir pour s'occuper de leurs intérêts particuliers, elle avoit juzé à propos de faire monter leurs droits de commission à cinq schellings pour chaque Esclave; à deux schellings & demi pout le quintal d'ivoire, pelant cent livres; à cinq schellings pour chaque once d'or; à deux schellings & demi pour le quintal de cire tendu au Fort; & qu'à la faveur de cette indulgence, elle se promettoit que les Facteurs répondroient à l'opinion qu'elle avoit de leur zele & de leur probité.

9. Que les Facteurs Anglois ne devoient point acheter, des Portugais na des autres, l'or à plus de douze barres l'once; les denrs d'Eléphans, grandes & perires, à plus de feize & de huit barres le quintal péfant cent livres; & la cire à plus de douze barres le quintal ; parce que leur en donner davanrage, c'étoit seulement les affortir mieux des marchandises & des commodides dont ils avoient besoin, pour rendre leur Commerce plus florissant sur

la Riviere, au defavantage continuel de la Compagnie.

10. Que Moore devoit se faire une étude d'instruire Roots, qu'on lui envoyoit pour associé, & de le rendre propre à prendre la conduite du Comptoir, lorsque la Compagnie l'éleveroit lui-même à quelque emploi plus considérable, & qu'il falloit sur-tout le former dans l'arr de tenir les comptes : que chaque Livre de compte devoit renfermer les transactions de deux mois, à la fin desquels il devoit être envoyé au Fort par la premiere occafion, après en avoir tiré néanmoins une copie qui resteroit au Comptoir,

Tels étoient les principaux devoirs que la Compagnie imposoit à ses Facteurs. A l'égard de la désense qui regardoit le commerce avec les Portu-

latructions.

gais, Moore observe qu'elle étoit moins à l'avantage de la Compagnie, que Moore tait au le Gouverneur ou la Compagnie même ne se l'imagineroir; parce qu'il y avoit effectivement à gagner beaucoup dans leur Commerce & dans celui des Mandingos. Aussi fit-il remarquer dans sa réponse, que lorsqu'ils descendoient La Riviere dans leurs Canots, & qu'ils venoient lui faire des propositions de Commerce, ils étoient fort éloignés de donner leur or, leur cire & leur ivoire aux prix que la Compagnie desiroit. Ils achetoient à Joar 8: à Kover, du drap & des étoffes. Mais plutôt que de donner leurs marchandises à si bas prix, ils alloient chercher plus bas des Vaisseaux d'Interlope, avec lesquels als étoient surs de trouver plus de profit. Moore se plaignoit aussi de ce qu'on

lui défendoit d'employet le fet & les autres chefs d'argent, à se ptocurer des provisions. Il assuroit le Gouverneur qu'il étoit impossible d'en obtenir autrement, & que si la Compagnie insistoit sur certe défense, il falloit que les gens du Comproir mourussent de faim.

MOORE. 1733.

La replique qu'on fit à ces remontrances, fut qu'on ne lui défendoit point absolument tout commerce avec les Portugais, mais qu'on l'exhortoir seule- es qu'il demante. ment à ne pas se défaire légerement de ses capitaux, & sur-tout à ne pas s'imaginer qu'il fût avantageux à la Compagnie de rirer de l'ot à trop haut prix. A l'égard des provisions, on lui permit d'employer du fer pour s'en procuter; pourvû que ce fût toujours avec beaucoup de discrétion.

On lui accorde

Le 17 de Mai , une Chaloupe d'Interlope nommée le Bumper , passa devant Haine des Ne-Bruko, chargée des tichesses qu'elle avoit acquises à Yamyamakonda dans gres contre le un séjour d'environ deux mois. Elle étoit redevable de ce succès à Connor, Bamper. Facteur de la Compagnie dans le Comptoir de cette Ville. Mais les services qu'il lui avoit rendus, & dont Moote est persuadé qu'il avoit été bien payé, exposerent sa vie au dernier danger. Les Habitans entreprirent plusieurs fois de le tuer; & leur colere s'étendant à tous les Anglois, Moore même, dans les Voyages qu'il fit ensuite à Yamyamakonda, fut obligé de prendre de justes précautions. Cette haine des Negres n'étoit pas sans fondement. Ils accuserent le Capitaine de la Chaloupe de leur avoir donné, l'année précédenre, des dollars d'étain pour des pieces d'argent; ce qui les rendoit si furieux, qu'ils ne pensoient qu'à la vengeance. Aussi la Chasoupe le Bumper n'acheva-t'elle pas heureusement son voyage. La nuit qui suivit son départ de Bruko, elle fut arraquée dans la plus érroite partie de la Riviere, entre ente Chalospe. une Isle & le Continent, par une troupe de cent Negres. Les Anglois combarrirent vaillamment, & se déroberent à la fureur de leurs ennemis. Cependant Lowther, Supercagoes, eut le malheut d'être bleise au ventre & d'en mourir le lendemain.

Le 19, Leach & Cooper arriverent à Bruko dans une Chaloupe qui leur appartenoit, pour se rendre à Kuttejar & à Sami où leur dessein étoit de s'établir. Après avoir été long-tems au service de la Compagnie, ils vou- teachée cooper loient employer le fruit de leur travail à faire le commerce pour leur propre quitestisserne compre. Mais, quelques jours après, l'Auteur reçut ordre du Conseil de pour lout propre n'entretenir aucune liaison avec eux, parce que sous prétexte d'avoir reçu intérêt. des Lettres de leurs amis, qui les rappelloient en Angleterre, ils avoient quitré indignement la Compagnie, pour entreprendre un commerce nuisible

11s arraquest

à ses intétêts.

Le 12 de Juillet, Luson, Capitaine de la Chaloupe la Gambra, vint à Bruko, avec des ordres du Conseil qui envoyoient Moore à Yamyamakonda, pour succèder à Connor, que son âge & la longueut de ses services faisoient rappeller dans l'Isle-James. Le Comptoir de Bruko devoit demeurer sous la direction de Roots. Moore parrit le 15, & fit voile d'abord à Dubokonda, Moore efficapour y prendre congé du Suma, qui n'avoit pas cessé d'accorder sa protec-woré à Yamya-tion au Comptoir de Bruko. Delà il se rendit à Kurtejar, où Leach & Cooper voyae. avoient pris la résolution de s'établir. Il y loua des Chevaux pour se rendre par terre à Sami ; mais il laissa ordre à son Canot de s'avancer jusqu'à Fendalakonda, qui est dix milles au-dessous de Yamyamakonda. Il passa la nuit

Tome III.

MOORE. 1733.

au Comptoir de Sami, lieu fort avantageux pour le Commerce, d'où la Compagnie rite des Efelves pendant roure l'Année à quarante bartes par têtre. Le Comptoir els finité à dauxe lieuxe de la Gambra, fur une Riviere dont la pris le nom. Moore fe proposité de la paffer à cheval & de continuer fa Eoure vers Fendalskonda; mais les Negres, à qui les Chevaux appartemoient, refairement dy confientit, par la craime des Crocodités dont cette Riviere est templie. Ainfi l'Aureur fe vir obligé de paffer dans un Canot, & de faire du milles à piel qu'uqu'à Fendalskonda, où al atrendir le Canot qu'il avoir laiffé à Kurtejar. L'ayant reçu le foir du même jour, il partit le lendemain pour Yannyamskond, amis les vertes contraires lui frient trouver la roure si ennuyeuse, quayant pris le parti de descendre sur la rive il acheva le voyageà pied. Le Canot artiva fort rated dans la noit.

Plaintes qu'il fan au Confeil.

Le 19, Moore sti l'inventaire de rous les effets du Comproir. Avec quelque domissifion qu'il fire nerté dans les vies et du Confeil, il piri l'Occassion de Connor, qui patris le même jour, pour témoigner par une Lettre au Gouverneur, le chaignin qu'il avoir et de s'evoir removyés li oin. Sa fanté ctoit mauvaile. Il n'y avoir que son extrême atrachement pour les intérêts de la Compagnie, qu'il poir taire paffer sur nea raison si forte.

Carrifon : Plailips, 6 Le 3, Philips, Factour de Farrends, defeendant la Riviere pour ferendre à Jamesforr, s'arrêra heureufement à Yamyamakonda. Heureufement; c'eltà-dire pour lui-même, qui fouffroir beaucoup d'un mai de jambe, pour lequel il alloir chercher du remêde. Un Marbar qui le vit dance cer cira; lui d'un ce n'étoir pas la peine d'avoir entreyis un voyage de fix cens milles (73), & que fans aller plus loin il s'offroir à le guerir. Effectivement, anc decoction de quedques rebres lui rendri quedquest paparences de fanté.

Inon lation de la Gazanta

Le 14 de Seprembre, les eaux de la Gambra devinrent si grosses, qu'après avoir inondé les vallées & les champs de riz , elles commencerent à pénétrer dans l'enclos du Comptoir. Le lendemain, Moore voyant qu'elles environnoient déja tour l'édifice, & que les mnrs étoient même endommagés, employa rous ses gens à lui bârir une cabane au milieu de la Ville. C'éroit l'endroit le plus élevé du canton. Il s'applaudit de cette précaution le jour fuivant, lorsque l'eau s'élevant aurour du Comptoir, dont les murs n'étoient que d'argile, il sembloit à tous momens qu'ils fussent prêts à tomber en ruines. On le hâta de transporter tous les effets de la Compagnie dans la nouvelle cabane, & les Esclaves furent confiés à la garde des principaux Habitans de la Ville. Ainsi le Comptoir demeurant abandonné, il devint bien-tôt l'habitation des grenouilles, des crapeaux, des ferpens & des poifsons. Vers minuit, les murs comberent avec beaucoup de fracas; mais le roît demeura ferme fur les piliers qui le soutenoient. Pendant plus de dix jours, on vit flotter fur la Riviere un grand nombre de perires lifes, quelques-unes longues de dix toises, & couverres d'arbriffeaux sur lesquels il se trouvoit quantité d'oiseaux. Moore jugea que c'étoit de petites portions de bois, qui avoient été dérachées par la violence des flots. Les Habitans ne

Saronlarita

(75) Il faut entendre depuis Fararenda; encore cette diffance est-elle excessive, car la les en droite ligne de Jamesfort à Yamyama-Carte de Leach ne met que cinq cens milles de Barrakonda même jusqu'i Jamesfort. Sui-

Web Ures

se souvenoient pas d'avoir jamais vû d'inondation si terrible. La Compagnie avoit beaucoup perdu dans la derniete. Le Comptoir de Kutrejar ayant éré renversé, à peine en avoit-on pû sauver quelques marchandises. Mais quoique le danget fut beaucoap plus grand , Moore eut la farisfaction d'avoir mis tous les effers à couvert, & d'en être quitre pour la réparation des murs du Comproir, qui n'est jamais d'un prix considérable. Tout le Pays étoit entiérement caché fous l'eau, & les champs de riz & de maiz ruinés sans espérance. La communication des Villages ne se faisoir plus que par les Canots, fur lesquels on traversoit les plaines. Aussi les provisions devinrentelles si rares, que l'Aureur manquant de Canor pour s'en procuier, passa

deux jours entiers, avec ses gens, sans aucune nourriture. Phillips éroir rerourné à Fararenda après sa guérison; mais on sur surpris Mort extraorle 26, de le voir revenir à Yamyaniakonda, dans un étar beaucoup plus dinaire de usus trifte. En fortant de son Canot pout rentrer au Comptoir de Fararenda, il s'étoit heurté si rudement la jambe contre une crosse de bois, que certe blessure se joignant à son ancien mal, sembloit mettre sa vie fort en danger. Il alloit à Jamesfort, pour y chercher des secours plus puissans que ceux du Marbut. Mais il moutur fix jours après, entre Yamyamakonda & Bruko. Railron, principal Facteur de Bruko, qui prir foin de lui rendre les derniers devoirs, mourut lui-même, le 3 de Novembre, par un accident de la même nature. S'étant blesse la tête contre la porre de sa chambre, en châriant un petit Negre

qui le servoit, il ne vécut que douze heures après sa blessure. Le 27, Moore fur averti qu'on pensoit à sui enlever ses Esclaves dans la Fin de Pinonmaison où il les faisoir garder. Quoique le Comptoir ne sut point entière-dation. ment rétabli, il crut le péril si pressant, que sans attendre la fin des réparations, il rentra dans son édifice ruiné, avec ses Esclaves & ses matchandises.

En peu de jours, tout reprit sa premiere situation.

Le 1 de Décembre, quelques Habitans de la Ville s'étant procuré un filet, Peche de Moore, vintent lui offrit l'amusement de la pêche, dans un Lac, qui est vis-à-vis de Torpode Position. la Ville. Entre quanrité de Poissons, ils en pritent un qui avoir la fotme du Gougeon, avec beaucoup plus de grosseur, & qui, par la propriété qu'il

avoit d'engourdir la partie qu'il touchoit, fut reconnu pour la Torpede (74). Le 20 de Décembre, Moore eut la sarisfaction de voir arriver, sut la Moore bissiren Chaloupe la Renommée, les marériaux qu'il attendoit de Jamesfort, pour nouveau Comprebâtir son Comptoir. Le détail qu'il fait de son entreprise, peut donner une juste idée de la nature & de la forme de ces édifices. Il choisit , pour la fituation, un terrain élevé, à cinquante toiles de la Riviere. Après avoir tracé le plan de la maifon, sut un quarré de quarante-deux pieds, il distribua la charpente. Elle consistoit en plusieurs poutres de trente pieds de Nature & forme haureur, qui furent enfoncées à la ptofondeut de quatre pieds, & jointes de cet colince. par d'autres poutres. Les espaces surent remplis par quantité de solives, entre lesquelles on attacha des cannes au lieu de lattes. La terre dont les murs futent composés est une espece d'argile humide, que les Negres pastrissent avec les pieds. On leur donna un pied d'épaisseur ; & l'on prit soin de ne les élever que d'un pied à la fois, pour laisser à chaque couche le tems de dureir. Les murs de séparation, qui devoient former d'un côté le Magasin, & les

MOOR L. 1733.

MOORE. 1733.

logemens de l'autre, furent de la même épaissent. On composa le toit de folives moins épaisses, avec la précaution de distribuer des vuides au sommet des muts, pour donner du passage à l'air dans le Magasin; & de faire descendre néanmoins les bords du roit deux ou trois pieds au-dessous, pour fermer le passage à la pluie. Les portes & les fenêrtes furent placées régulierement, & le mut d'alentout travaillé avec plus de soin. Le plarfond composé de cannes entrelassées, & sourenues par de petites solives, sur enduit d'argile, comme le toit,

Percho ou Alfater evige par le Commerce.

Il testoit à faire le porche, pour fatisfaire les Negres, qui l'appellent Alpinter, & qui s'artribuent le droit d'en demandet un à chaque Comptoit. C'est le lieu où ils s'atsemblent pour le Commerce, & sous lequel ils se mertent à convert. Il fut confituit des mêmes matériaux que le reite de l'édifice, avec des goutieres, pour le tenit toujours fort sec. Après avoit fini les murs & les voutes, on les revêtit intérieurement de nattes, c'est-à-dire, de petits faisceaux de paille, de la grosseur du bras & de trois pieds de lon-Précardiens congueur, liés l'un fur l'autre eontre les cannes. Mais pour mettre le Magafin à couvert du feu, du côté le plus éloigné des logemens, on fit un second mur de bois & d'argile à trois pieds de distance, & l'intervalle fut templi d'argile pure; parce qu'en supposant même qu'on pût mettre le seu à ce mur, & brûler le bois dont il étoit composé, l'expérience avoit appris, dans l'incendie de Bruko, que la flamme ne pouvant pénétrer ce qui n'étoit qu'argile,

R'Actinos de l'A mor sur fou Emile.

tre le feu.

le Magafin ne feroit pas moins en füreté. L'Auteur s'étend beaucoup plus dans la description de cet édifice, pour faire voit, dit-il, avec quelle facilité des Peuples que les Européens traitent de Barbares, sçavent se procurer les commodités de la vie. On n'y employa ni fer, ni équerte, ni truelle. Dans les endroits mêmes où l'on avoit voulu donner plus de propreté à l'argile, tels que les pottes & les fenetres, on ne s'étoit fervi que de la lame de quelques couteaux. Les régles des Chatpenriets & des Maçons, n'avoient pas été confulrées. La dépense étoit fort légère pour la Compagnie, puisqu'à la tésetve d'un Negre qui avoit paîtri l'argile, on n'avoit point employé d'autres Ouvriers que les Domestiques. Cependant le Comptoir se trouvoit composé d'une grande salle, de deux chambtes à loger, & de deux Magasins qui n'avoient rien à craindre du feu. D'ailleurs, les dedans n'étoient pas seulement commodes & sans vermine, mais propres & de bon goût, avec un ait de fraîcheut que le blanc prend aisément sur l'argile.

Enclos & commodities da Comprout.

Vis-à-vis l'Edifice , la natute avoit placé deux gros arbtes , de ceux qu'on nomme Bischalos, qui formoient un ombrage agréable. L'enclos étoit d'un arpent. Il avoit pout mut une haye de cannes fenducs, enttelassées en forme de elayes, de la hauteut de dix pieds. Moore y fir bâtit, à des distances convenables, quatre maifons à la maniere des Mandingos; l'une pour setvir de enifine, l'autre de grenier à Sel, la troisième de greniet à Bled, & la quatriéme pour loger pendant la nuit les Domestiques Negres. Le tettain qui les séparoit, étoit destiné pour en faire un jardin, sur lequel on devoit ménager des basse-cours pour les Bestiaux & la Volaille.

Comptoit Fatatenda dé-BEAR.

Le 21 de Décembre, la Chaloupe & la Renommée patrit pout Faratenda, d'où elle revint neuf jours après, avec les débris du Comptoit & Palmer qui en avoit eu la direction. La Compagnie s'étoit déterminée à déttuire cet établissement, pour se venger du Bumey Badji, Roi de Tomani, qui avoit souvent maltraité ses Facteurs. On apprit l'année suivante que la mort avoit délivré les Anglois de ce Prince.

MOORE. 1734.

Le 8 de Janvier, Moore, dont la fanté ne se rétablissoit pas, & qui avoit demandé plusieurs fois son rappel, reçut pout successeur dans la direction du Comptoir de Yamyamakonda, Forfyth, un des plus habiles Facteurs de la Compagnie. Il s'embarqua le 12 fur la Chaloupe le James; il toucha aux Moore quitte Ports de l'endalakonda, de Kuttejar, de Rumbo; & le 24, étant atrivé à tourne à James-Jamesfort, il y fut recu avec beaucoup de careffes par le Gouverneur Hull. fort.

Le 4 de Février, Hull allant à cheval de Jilfray à Seaka, fit malheureusement une chûte, dont il eut le bias cassé.

Le 18 de Mars, on recut avis de Joar, que le Capitaine Coffin, Commandant du Finch Snow , après avoir acheré soixante dix - huit Esclaves , étoit mort de maladie, & que les Habitans Jalofs s'étoient faisis de son Pilote & de fon Chiturgien, lorsqu'ils venoient de lui rendre les derniers devoits. Le Gouverneur y envoya Johnson avec la Chaloupe l'Avantute, pour demander la liberté de ces deux Hommes. Le 20, on vit arriver au Fort le Finch Snow, Title état du fur lequel il ne refloit que trois Matelots en bonne fanté, leurs Officiers fet Officiers arétant demeurés prisonniers à Joar. Le Gouverneur touché du fort de ce Bâ-reas par les hetiment y envoya fon Chirurgien, pour prendre foin des malades, & quarre gees-Hollandois qui futent charges de veiller fur les Esclaves. Le second Pilote & un Matelot moururent le lendemain. Comme il ne restoit personne qui s'ut en état de prendre le commandement, Hull se transporta lui-même à bord . établit l'ordre paimi les Matelots & les Esclaves, & laisla Connor pour y commander jusqu'à l'arrivée des deux Officiers. D'un autre côté, Johnson étant revenu sans avoir obtenu leur liberié, il le renvoya sur ses traces pour traiter du moins de leur rançon. Les Jalofs demanderent pour eux la valeur de vinet Esclaves en marchandises, sans autre prétexte pour les avoir arrêrés, que de prétendus outrages qu'ils se plaignoient d'avoir reçus du Capitaine.

Le 27, Moore, se croyant rétabli, s'embarqua sur la Chaloupe le James- vorset de fort, avec le Capitaine Nap Grey, pour faire un voyage de Commerce par vers Comprost. la Riviere. Hull le chargea d'obletver l'état des Comproits, fur - tous dans quelques lieux où les Facteurs étoient soupçonnés de négliger les affaires de la Compagnie. Il arriva le 29 de Mars à Joar, dans l'espace de quarante heures. Le 1 d'Avril, il fe rendit à Yanimarrew; & le 4 à Bruko, où il trouva que depuis deux mois, le premier Facteur n'avoit pas tenu de Livre de compte. Le 7, il attiva au Port de Kuttejar. La Ville de ce nom est à dix licues de Dubokonda sur la rive Nord de la Gambra , à la distance d'un mille de ses botds. La Compagnie avoit eu dans ce lieu un fort beau Comptoir . dont la situation étoit également saine & agréable ; mais l'inondation de 1725 l'ayant entiérement détruit , il avoit été transferé à Sami. Moore y trouva la Chaloupe la Renommée, dont il prit possession suivant le pouvoit

dont il étoit revêtu. Il y fit transporter sa cargaison, & renvoya la Chaloupe qui l'avoit apporté. Le 13, il arriva au Comptoir de Yamyamakonda, où il s'arrêta jusqu'au Niij

5 de Mai, pour terminer un différend qui s'éroit élevé entre les Facteurs & les Habitans. Il étoit question d'un Cheval de la Compagnie, qui avoir Proces qu'il a été saisi par l'Alkade de Sutamor depuis que Moore avoit quitté le Comppour un Carval toir, sous prétexte que l'ayant nourri plus d'un an, il n'avoit pas été payé pout ce foin. La cause sur plaidée de part & d'autre, avec beaucoup de chaleur, dans une affemblee fort nombreuse. Enfin Moore ayant prouvé l'injustice de l'accusation, jura en langue du Pays, que si le Cheval n'étoit pas rendu immédiatement, & si l'Alkade ne lui venoit demandet pardon de ses impostures, le Comptoir seroit transferé dans quelque autre Ville, & ne feroit jamais rétabli. Ce ferment, qu'ils entendirent tous, joint à la connoissance qu'ils avoient de la fermeté de Moore, fit sur eux rant d'impresfion , qu'ils forcerent l'Alkade de restituer le Cheval , & de demander grace

fa propre leaten-

pour la faute. Le même jour, Moore retourna vers la Riviere de Sami, où il trouva la Nymphe de Mer, commandée pat Valentine Mendez, Portugais Negre, qui s'étoit engagé depuis peu au fervice de la Compagnie, & qui alloit former un établillement à Wallia , quinze mille au - deilus de Sami. On lui avoit confié une fort belle cargaifon. L'Auteut descendit à Kuttejar, pour exécuter l'ordre qu'il avoit de s'opposer au commerce de Leach & de Cooper, Son premier soin fut de faire bâtir des Hutes par ses Domestiques Negres , car les Marchands du Pays ne se rendent pas volontiers à bord. Le lendemain il Avis qu'il done écrivit au Confeil, que Forfyth, fon fuccesseur à Yamyamakonda, étoit fort aimé des Habitans, mais que faute de marchandifes, fur-tout faute de fel, il avoit perdu l'occasion d'un commerce considérable & le crédit du Comptoir. Il ajoûtoit qu'on ne devoit jamais fouffrir que le fel lui manquât, ne fur-ce que pour ruiner le commerce d'Antonio Vas, qui prenoir l'ascendant fut tous les Comptoirs Anglois. Dès le 17, il arriva une cargaifon de sel pour l'Aureur , & une aurre pour Forfyth,

ne as Confeil.

Le 15, la Nymphe de Mer fut attaquée entre Yamyamakonda & Wallia . par une troupe de Negres du Pays, à l'instigation d'un autre Negre, qui ayant quitté depuis peu le service du Gouverneur, se plaignoit que ses gages ne lui avoient pas été payés. Ils prirent sur la Chaloupe un jeune Esclave Negre extrêmement bien fait, & plusieurs choses de prix, telles que des fusils & des pistolets. Ce fut du moins le récit que le Capitaine sit de sa disgrace. Mais après quelques informations, Moore pénétra la vérité de cette avanture. C'est l'usage des Negres, lorsqu'ils soupçonnent quelqu'un de vol, & qu'ils veulent en rirer l'aveu, de faire tremper ses doigts à l'accusé dans l'eau bouillante, S'il est innocent, ils sont persuadés que sa peau n'en souffrira rien; mais qu'elle portera les matques du feu, s'il est coupable. Le Capitaine, qui avoit beaucoup d'admiration pour les ufages des Negres, trouvant un fusil de moins dans sa Cabane, accusa sans distinction trois Negres qu'il avoit à bord; & sur leur désaveu, il eut recours à cette épreuve de l'eau bouillante, qui leur brûla miférablement les mains. Cependant un ou deux jours après, il rettouva le fusil, que sa propre négligence lui avoit fait oublier dans un autre lieu. Les Negres qui avoient été punis injustement, quitterent le service de la Compagnie & retournerent dans leur canton, où leuts plaintes leur firent trouver des amis, qui dès que le même Capitaine se fut ap-

Querelle fingufiere d'un Capitama avec les Ne gccs.

proché de lent tive formerent le dessein de fondte sur lui , & de venget leurs compagnons.

MOORE 1734.

Tandis que Moote étoit à Kuttejar, il apprit qu'on avoit vû passet au Sud une Caravane de Marchands avec des Efclaves. Mais comme il étoit à deux l'occasion d'une journées de leur passage, cette nouvelle lui vint trop tatd. Les Marchands qui Caravante. avoient reçu quelque fujet de mécontentement à Sami , l'année précédente , descendirent à Kower. Cependant l'Auteur s'étand rendu à Sami dans l'espérance de les y trouver, les Habitans eutent, dit-il, l'impudence de faisir son Cheval, parce qu'il n'avoit pas commence par visiter le Slati. Il apporta de si bonnes excuses, que son cheval lui sut rendu; mais dans le tumulte on lui vola son chapeau & son mouchoir. Comme il autoit été difficile de se vengeance qu'il les faire restituer, il prit une aurre voie pour satisfaire son ressentiment, tire d'une in des Negres. Entre quelques Esclaves qu'il avoit acheres, il s'en trouva un à qui il manquoit cinq ou fix dents : de quelque maniere que ce défaut fût échappé aux yeux de l'Auteur, il accusa les Marchands de mauvaise foi, & ses plaintes firent rabattre sur le prix , autant de batres qu'il manquoir de dents à l'Es-

Le 1 de Juin , Valentine , ce même Pottugais que la Compagnie avoit pris à son service, reçut ordre d'acheter toutes les Etosses de coton que les Negres apporteroient en vente, dans la feule vue de troubler le commerce de Leach & de Cooper; ce qui n'empêcha pas que dans le même rems le Confeil n'af- Leath& Cooper fectât de recommander à Moore, par des Lettres éclatantes, de ne pas mettre mander grace au d'opposition au Commetce des Particuliers , parce que le Gouvernement Gouverneur. d'Angleterre leur avoit accordé les mêmes dtoits qu'à la Compagnie. Il artiva delà que Leach & Cooper se trouvant hots d'état de soutenir leur enreprise, écrivitent une Lettre soumise au Gouvetneur, pour lui offrir d'abandonner leut Etablissement & de retournet à Jamesfort. Cette proposition fut acceptée . & Moore s'étant chargé de les conduite , artiva le 24 de Juillet avec enx. Le Gouverneur étoit absent. Il étoit allé visiter à l'embouchure de la Riviete, deux Vaisseaux de guerre, l'Antilope & le Diamant, qui étoient venus pour donner la chasse aux Corfaites. Un violent Tornado le mit en danger

de périr à fon retout. Le 8 d'Août, on vit aborder à Jamesfort Job Ben Salomon, Prince de la Nation des Foulis, qui après avoit été dans l'esclavage à Maryland étoit passé Ben Salemen. en Angletette, & revenoit dans sa Patrie, libre & chargé de bienfaits. Ses avantures sont assez tematquables, pour méritet d'être rapportées fott au long

dans l'article fuivant.

Le 12 d'Août, une Chaloupe Françoise de Gorée, vint demander au Gouverneur la permission de couper du bois sur les bords de la Riviere, pour re-

bâtit le Comptoir Ftançois d'Albteda.

Le 22, Moore partit dans la Chaloupe la Renommée, avec une belle cargaifon, pour allet remplir à Joar l'Office de premier Facteur, à la place de Gill. Il s'étoit chatgé de conduire Job Ben Salomon , qui vouloit se rendre à Kower, dans l'espérance d'y ttouver quelques Negres de son Pays. Le 26 , ils arriverent dans la Ctique de Damafensa, où passant dans un Canal fort étroit, pour gagnet la Ville, ils vitent quantité de Singes bleus & rouges, qui sautent d'arbre en arbre, & qui ne descendent jamais à terre. Job eut le bon- & bleus-

Monts. 1734.

heur de rencontrer à Damafensa plusieurs Negres , qui lui apprirent l'état de

fon Pays dans fon absence.

Informations fur les Forers d'où viennent les Commer.

Le Gouvetneur Hull, qui n'épargnoit rien pout se procurer des informations, apprit de Junko Sunko, Slati d'Yanimarrew, que les Fotêts d'arbres à gomme ne font qu'à cinq journées de cette Ville, & fept ou huit de la Riviete du Séneral ; que ces Fotêrs ont feize journées de longueur & feize de largeut; qu'elles sont composées de gtos atbtes, qui fournissent tous de la gomme; qu'elles sont divisées entre les Negres d'Yani, ceux de Futa (75), & les grands Jalofs; que dans les lieux voifins il ne se trouve aucun Habitant : que depuis Yanimarrew jusqu'aux Forêts on ne rencontre aucune Riviete. & que la Gambra est la plus proche ; que les trois Nations qui sont en possession des Forêts n'ont aucun commerce avec les Blancs, mais qu'avec un peu de foin, on pourroit former une cottespondance avec eux, & pénétrer fans péril jusques dans leurs Forêts; qu'ils n'ont pas d'autre commerce que celui des Gommes, & que les Eléphans sont en grand nombte dans leur Pays. Sur ce récit, le Gouvetneur prit la réfolution d'y faire un voyage avec Job Ben Salomon, dont la Patrie n'en étoit pas éloignée. Mais l'Auteur s'étant alors embarqué pour retourner en Europe, personne n'a pris soin jusqu'à présent de nous apprendre le fuccès de cette grande entreprise,

Le 16 d'Octobre, on fut allarmé par les bruits d'une guerre qui s'allumoit

Guerren entre les Negres.

entre les Negtes, & dont Joar éroit menacé de devenit le principal théâtre. Le Bumey (76) de Kajamor, canton du Royaume de Barfalli, & le Bumey de Kajavan, autre Pays voilin, vinrent informet Moore, par un mouvement d'amitié, que Bumey Haman Seaka, frere du Roi de Barfalli, avant pris les armes contre ce Prince, étoit affifté dans sa révolte pat quelques Peuples de Yani & de Yamina , & que fuivant les apparences, il s'empareroit bien-tôt de cette pattie du Royaume de Batfalli. Ils conseillerent à Moore de ne pas perdre un moment pour mettre en sureté les effets de la Compagnie. Moore écrivit au Confeil; mais on lui répondit que ces bruits avoient couru depuis plusieurs années sans s'être jamais vétifiés, & qu'il suffisoit de faire quelque présent à Bumey Haman Seaka, pout s'assurer de sa protection. Le 3 de Décembre, Moore retourna de Joar à Jamesfort. Le 9 au foir, il y vit arriver le Dauphin, Vaisseau de Londres, qui amenoit Cleveland, beau-Fermeté du frere d'Orfeur, second Facteur du Fort. Cleveland venoit dans la résolution Gouverante de de fe faire une fortune indépendante de la Compagnie, & de s'établir à la Compagnie. Jilfray, dans la maison de son frere, avec ses marchandises qui montoient à la valeur de quatte cens livres sterling. Mais le Gouverneur, tonjours ferme dans les intérêts de la Compagnie, ne voulur pas souffrir que le beaufrere de son Collegue entreprît sous ses yeux un commerce particulier ; fur quoi Cleveland prit le parti de vendre ses marchandises à la Compagnie. qui les lui paya en Esclaves, & de remettre à la voile sur le Vaisseau qui

l'avoit apporté. Le 26, Moore recut ordre de retourner à Joar, avec une nouvelle car-

(75) Le Pays de Job, comme on le verra chose que Bemey, nom d'un Prince Jalos, dont bien-tôt, étoit fort voisitu des Forêts, à qua- on a déja parté d'après les Portugais, qui contre journées de Fatatenda. fondent souvent les noms avec les titres. Voyex (76) Il femble que Bumey est la même ci-dessus, Tome I. Chap. II.

gaifon

gaison pout ce Comptoir. Job Ben Salomon l'ayant encore accompagné, ils s'arrêterent à Neamato, dans l'Isle de l'Eléphant, où ils apprirent que Bumey Haman Seaka étoit actuellement en guerre contre fon frère; que les Habitans de Joar avoient abandonné leur Ville, & que ceux à qui l'on avoit confié la garde du Comptoir avoient imité leur exemple. Moore, consterné de re à son Compcette nouvelle, loua un Canot, fut lequel il fe rendit à Joar. Il n'y rrouva toir. que dix perfonnes, qui s'étoient réfugices dans le Comptoir. Cependant le Magafin & les marchandifes n'avoient encore fouffert aucun dommage; pas même des Buggabuggs, dit-il, espece de fourmies qui causent beaucoup de ravages dans les lieux où elles pénétrent, & qu'il n'appréhendoit pas moins

1734. Embarrar où la

que les voleurs. Le 5 de Janvier, Bumey Haman Seaka s'étant avancé avec ses Troupes jusqu'à Sanjalli, qui n'est qu'à une demie journée de Joar, Moore lui envoya

1735.

au nom de la Compagnie, un baril d'eau-de-vie & un coutelas. Son Messager revint le jour suivant, avec un compliment civil de la part du Bumey. Ce Prince faifoit affurer Moore qu'il estimoit les Blancs, & qu'il ne leur cauferoit aucun mal, fur-tout à lui qu'il connoissoit depuis si long-tems. Job Ben Salomon n'ayant pas voulu s'exposer au hasard d'un nouvel esclavage, avoit demandé d'être mis à terre au Port d'India, six milles au-dessus de Damasensa. Il y demeura jusqu'à la fin du danger.

Le 11 de Mars, vingt Cavaliers bien armés, & quarante Hommes de pied, Vilue qu'il nes avec leurs arcs & des pistolets, se présenterent de grand matin à la porte du soit d'une tros-Comptoir. Leur Chef entra feul, & dit à Moore qu'il étoit envoyé par le més. Bumey Haman Seaka, pour lui déclarer que ce Prince étoit allé combattre le Roi de Kahone, mais qu'à son retour, il n'ameneroit pas ses Troupes à Joar, dans la crainte de ne pouvoir les contenir, & que le Comptoir ne fut exposé à quelque violence. C'étoit un faux Message, dont le Commandant Negre espéroit tirer quelque profit. Cependant Moore, qui ne pouvoit en juger avec certitude, le chargea d'une petite provision de poudre & de balles pour le Prince, & lui fit présent à lui-même d'un pistolet & d'un coutelas, dont

il parut fort farisfait.

Le 16, Hull arriva au Comptoir, dans la réfolution de faire le voyage de Bunda avec Job Ben Salomon, pour s'ouvrir l'accès de la Forêr des Gommes. Pendant le séjour qu'il fit à Joar, il teçur la visite de Bumey Haman Banda, troisième frere du Roi de Barfalli, & fidéle jusqu'alors à ses intérêts. Ce Prince éroit accompagné de quarante Hommes à cheval. Haman Seaka, qui éroir encore à Sanjalli, n'eur pas plutôt appris son arrivée, qu'il envoya contre lui un parti de cent hommes. Mais Haman Banda prit la fuite au bruit de leur approche, & fit dire au Gouverneur, que ne pouvant le voir plus long-tems, comme il se l'étoit proposé, il le prioit de lui envoyer un ou deux gallons d'eau-de-vie. Le Mellager que Hull chargea de ce présent eut le malheur de rencontrer, entre Joar & Kower, quelques Soldars de Haman Seaka, qui le blesserent d'un coup de sléche & lui prirent son Cheval,

Le 1 d'Avril, Connor fur rappellé de Bruko, Comptoir qu'on prenoir le Moore quitte le parti d'abandonner faute de Commerce, pour succéder à Moore dans celui Envice de Compagnie, de Joar. On ne trouve point dans la Relation de l'Auteur les raisons qui le

portoient à quitrer le service de la Compagnie. Mais en cessant ici de parler Tome III.

MOORS. 1745. Son régime en Afrique.

d'affaires & de commerce, il s'étend fur le régime qu'il avoit observé jusqu'av lors en Afrique.

Il fottoit du lit à la pointe du jout, pout jouir de la fraîcheur du matin ... & fouvent il faifoit deux on trois heures de promenade à cheval dans les bois, & les plaines, où l'air étoit alors très-agréable. A fon retout il déjeûnoit avec du thé de la Chine; & s'il lui manquoit, avec une forte de thé nommé Simbong, qui croît naturellement dans les bois. On en a fait passer beaucoup en Angleterre, & quantité de personnes le trouvent excellent. Au défaut de fucre, il se servoit de miel, qui est fort sain lotsqu'on en use avec modération, mais dont l'excès cause des diarrées dangereuses. S'il se trouvoit fans fucre & fans miel, parce que les Habitans employent quelquefois tout leut miel à la composition de leut vin , il étoit forcé d'abandonnet le thé . pour prendre du lair, qui est en abondance parmi les Negres de la Gambra. Il le prenoit froid, en y broyant une pâte composée de seur de riz & de bled de Guinée, que les Negres font cuire sur le seu dans un pot de fer. Le lait du Pays ne peut guéres bouillir fans se cottompre. Moore en rejette la cause

ferver le Boruf faut.

fur les qualités de l'herbe dont les Vaches se noutrissent, qu'il croit mere & même indigeste. A dîner il mangeoit ordinairement du Bœuf, frais ou faupoudré de fel; car sans être entiérement salé, le Bœuf se conserve einq ou fix Mariere de con- jours, en Afrique, sous une simple couverture de sel. La maniere de l'apprèter étoit, ou celle des Habitans du Pays; c'est-à-dire, de le bouillir avec du Kuskus, ou comme en Angleterre, avec une fotte de légume nommé Kolilu ; qui ressemble à l'épinard, & qui se trouve en abondance. La Volaille est à si bon matché, qu'il avoit une bonne poule pour trois charges de poudre. S'il avoit besoin de gibier ou de poisson, il envoyoit un Chasseur, que la Compagnie entretient dans chaque Comptoir, & qui ne manquoir guéres de lui rapporter sa charge de l'un ou de l'autre. Le gibier étoir ordinairement quelque Sanglier, ou des Daims, des Canards, des Perdrix, des Oyesou des Oiseaux à couronne, qui sont fort communs chacun dans leur saison. L'après-midi étoit le tems du Commerce, & quelquefois le jour entier.

Exactitude de Moore dans let devoirs de fou Lay tol.

Comme c'étoit son principal objet, il ne lui arrivoit jamais de le négliger. Si les affaires étoient finies de bonne heure, il faifoit une promenade dans quelque Ville voifine, d'où il revenoit à l'heure du fouper. Enfuire il fefaifoit un amusement de lite ou d'écrire jusqu'au tems du sommeil, ou de visiter ses voisins, qui le traitoient avec du vin de Palmier & de Siboa , du vin de miel , & du Kola , espece de fruit qui fait trouver l'eau fort agréable. Il prenoit aussi fort souvent l'exercice de la chasse, sur-tout aux Pigeons & aux Perdrix , parce qu'il ne falloit pas s'éloigner beaucoup du Comptoit. Dans certains tems, il étoit accablé de visites, & du nombre de ses Hôtes. C'étoient, ou des Négocians, ou les Messagers des Seigneurs voisins, qui lui envoyoient différentes fottes de préfens, tels que des Vaches, des Etoffes, & même des Efclaves. Ils s'attendoient toujours à recevoir plus qu'ils ne donnoient. Cependant la Compagnie en tiroit d'autres avantages , & Moote renoit un compte exact de tout ce qui passoit par ses mains.

C'étoient des femmes du Pays qui préparoient ses alimens, dans des porsde terre qui étoient faits auffi par les Negtes. Il avoit deux pots de fer qui lui venoient de Jamesfort, l'un pour l'usage des Esclaves de la Compagnie -

l'autre pout lui-même, les jours qu'il avoir des Hôres à traiter. Sa chambre de lit étoit grande & commode. Dans la faison des pluies, il y tenoit continuellement du feu. Son lit étoit élevé de deux pieds, fur quatte fourches de bois. Il étoit composé d'une natte de cannes fendues , sur laquelle il avoit un fort bon matelas de coton du Pays. Outre les draps qu'il avoit apportés d'Anglererre, & qui suffisoient pout le couvrit dans les grandes chaleurs, il en avoit d'étoffe, qui lui avoient été donnés par le Roi de Barfalli, & la Princesse sa sœur. Aux quatre coins du lit, il avoit dresse quatre pieux, qui fervoient à foutenir une forte de pavillon, pour le garantir des monsquites. La chambre n'étoit jamais sans un grand bassin d'eau, élevé sur des fourches de bois; fecours néceffaire contre la vermine. Comme ce petit nombre de

meubles fuffifoir à ses besoins, il ne chercha jamais à s'en procurer d'autres. Le 6 d'Avril 1735, étant à se promener aux environs de Joar, il trouva il trouve le ried le pied d'un Bêre, dont il s'imagina que la carcasse avoit été dévorée par d'un! quelque Lion. En le considérant, il le trouva semblable au pied d'un Babon, espece de grand Singe. Cependant il fut surpris de sa grandeur, qui n'étoit pas moindre que celle d'un pied d'Homme. D'un autre côté, il étoit couvert de poil, d'un pouce de longueur. Comme il étoir encore fort frais, Moore l'apporta au Comptoir, & le fit examiner par les Negres, qui lui dirent que c'étoit le pied d'un Homme fauvage, & qu'il y en avoit beaucoup dans le Pays, mais qu'il étoit rare de les rencontrer; qu'ils étoient de la grandeur des Hommes ordinaires; qu'ils avoient la poirtine faire comme les femmes; qu'ils avoient une forte de langage, & qu'ils marchoient fur les pieds, comme

les créatures humaines. Moore abandonne à ses Lecteurs le jugement de toutes ces circonstances.

Le 8, il partit pour Jamesfort, après avoir pris congé du Gouverneut & Moore retourde Job Ben Salomon, qui le chargerent de plusieurs Lettres, pour leurs amis s'embarque pour d'Angleterre. Erant arrivé au Fort le quatrième jout, il s'embarqua le 13 de l'Angleterre. Mai fut le Dolphin Snow, qui mettoit à la voile pour Londres, avec Hamilton & plusieurs autres passagers. Mais avant que de quitter la Gambra, il eur soin de joindre à son Journal quelques observations qui ne se trouvent pas dans les Journaux précédens. Cette Riviere, dit-il, est navigable pour les Chaloupes, jufqu'à deux cens lieues de fon embouchure; & c'est aussi l'es- journal, pace où la marée remonte. La plus grande partie de ses botds est platte & couverre de bois, dans l'étendue d'un demi-mille vets les terres, & quelquefois moins; mais entre ces bois il y a des ouvertures, qui laissent un passage agréable à la vûe, & qui forment un fort bon rerrain, où les Negres fement du riz, & mettent leurs bestiaux en pâture dans les tems secs. L'intérieur des terres a beaucoup d'arbres & de bois. Cependant il se trouve ordinairement près des Villes quelque espace ouvert & cultivé. Le fond du terroir est un mélange de sable & d'argile, où les rocs dominent toujours. Toures les parties basses de la Riviere sont unies. A peine y voir-on quelques collines. Mais en remontant on découvre de haures montagnes, qui présentent de très-belles perspectives. La plûpart sont composées de machefer & de rocs; ce qui n'empêche pas qu'elles ne portent des arbres en abon-

Le 14 de Juin 1732, l'Auteur qui étoit alors à Yamyamakonda, observa

MOORE. 1735.

Sa chambre &

Remarquet

Moor 2.

que la Riviere comunençant à s'enfler rouloit des eaux plus épaillés. & que fon cours ne celofip sas d'être le même, mais que les marées n'y rotoine plus findibles. Le 29 de Septembre de la même année, il temarqua que les eaux commençoient d'aiminuer. L'amée fuivante, c'elles s'éleverent in haut dans le même lieu, qu'au milieu de Septembre elles tuinerent le Comptoir, & fe répandirent dans tous les terrains bas aux environs.

Vorage de Moore your fon se-

ie répaindifeir dans dons rel Crivatio des par le plus heureux vers qu'il pair défirer. Son Valifeau évries au myrage de l'act, par le plus heureux vers qu'il pair défirer. Son Valifeau évries au myrage de Commerce à Cachao & à Portoja-Lin Maire au prise de l'approprie de La pour le La prise de Banyon, il furieur artérés par quelques de l'approprie de l'approprie

Son Pilote moure d'un excès de lispauxs lortes.

Le 31, Jacques Ellis, un des Pilotes du Dolphin Snow , qui jouisoit d'une parfaite sante en quittant Jamesoir, mourut d'une maladte courte & vio-lente. Elle venoit de l'excès des liqueurs fortes , pour lesquelles il étoit si passionné, qu'en expirant il tenoit son verte d'une main tremblante, prêt à le templie d'un flacon qu'il avoit sous son cheve

Depuis le 29 de Juin jusqu'au 10 de Juillet, les vents furent impétueux; mais comme ils étoient s'avorables à la course des deux Vaisseaux, Moore étois fort éloigné de s'en plaindre. Le maint ou jour finivant, ils découvrienn les Côtes d'Angleterre, jusqu'à distinguer devant eux le fanal d'Edis-

Crainte panique de Moute, tone. Le 1., ils fattent chaffes par un Vaiffean de guetre. Anglois, qui tria un coup de canon en s'apprechant. Il fe nommoir I Édumbourg, Dana la futprife ao terte conduire les jerta, un des Lieutenans vint à bord du Dolphin Sone, y prit rois des meilleurs Marchos, & lailla trois Hommes al leur place. L'après-midi, ils pafferent l'îlfe de Wight, & le matin da jour fuivant, ils fe trouverent devant la pointe de Buety. Ves neuf heures ils gagnerent Dungenell, où il fe trouveria des Buety. Ves neuf heures ils gagnerent Dungenell, où il fe trouveria dons trente Bätimens prêts à mettre à la voile. Peu après, ils triverent aux Dunnes. Moore defendit dans une Barque qui s'approcha de fon bord, & prit terre à Deal, après avoir été deux mois en met depuis Jamesfort.

Il arrive en An-

Il finir fon Journal par le nombte & le nom des Vaisseaux qui entrerent dans la Gambra depuis 1730 jusqu'en 1735. Il en compre cinquante-huit, dont vingreinq appartenoient à des Marchands particuliers, six aux François & le tesse à la Compagnie Royale d'Afrique.



### CHAPITRE VII.

Voyages, Esclavage & délivrance de Job Ben Salomon. Prince de Bunda, en 1732.

E nom de Job Ben Salomon se trouvant mêlé dans le Journal de Moore , INTROPVEavec quelques circonstances de sa vie, il est d'autant plus naturel de joindre ici l'histoire de ses Voyages, qu'ils onr rapport à l'Afrique, dont ses malheurs l'avoient fair fortir , & qu'ils fervent à faire connoître un Pays voisin de la Gambra, dont les Voyageurs Anglois n'avoient encore appris que le nom. Les avantures de ce malheureux Prince ont été publices à Londres dans le tems même qu'il y étoit pour les attester, & dédiées au Duc de Montagu, qui l'avoit affez connu pour le juger digne de ses bienfairs. L'Auteur (77) avoir été de ses inrimes amis en Amérique & en Angleterre, comme Raifem qui Moore le fut ensuite en Afrique. Il avoir eu le tems, dans un long Commerce, tablissent la ved'apprendre de sa propre bouche les circonstances qu'on ne pouvoit sçaveir lation. que de lui. D'ailleurs elles fe trouvent confirmées par le témoignage de Moore, qui l'ayant accompagné dans plusieurs lieux de l'Afrique, a pu juger de la conformité de ce qu'il avoit vu, avec les récits que Job avoit faits en Angleterre. On prend même foin de joindre ici tous ces témoignages enfemble, pour les faire fervir à se vérifier mutuellement. Ainsi les défiances historiques ne peuvent rélister à tant de preuves & de lumieres.

### §. 1.

# Esclavage & Voyages de Job Ben Salomon.

HYUBA (78) Boon Solumena, Boon Hibrahema, étoit le nom Afriquain Jos Bin de cet Homme extraordinaire; c'est-à-dire, soivant l'Aureur de son Salowon. Histoire, Job fils de Salomon, fils d'Abraham. Sa Narion éroit celle des Jalofs; & fon Pays natal, Bunda (79), Ville de la Région de Galumbo (80) dans le Royaume de (81) Fura en Afrique, situé sur les deux bords du Sénégal, & qui s'étend au Sud jusqu'à la Riviere (82) de Gambra. Job même assura l'Aureur que le cours de ces deux Rivieres est continuellement parallele, &c qu'elles (84) ne se rencontrent jamais, ce qui est contraire à la position

(77) Il fe nomme M. Bluet. Sou Livre eft un in-8º de soixante-trois pages, sous le titre de Some Memoirs , &c. e'eft - a - dire , Mémoires de Job, fils de Salomon, Grand Ptêtte de Bunda en Afrique , 1734.

(78, Ce doit être une corruption d'Ayub ou Jyub Ibn Soleyman , Ibn Ibrahim. Moore éerit Ben Salomou , parce que les Afriquains prononcent Ben pour Ibn.

(79) Bluet écrit Boonda , & Moore Bunda. Moore dir que cerre Place est à dix journées

de Jilfray & fept de Joar. (80) Il faut que ce Pays soit celui que nous nommons Galam. Bluct dit que Galumbs est appellé Carambo dans les Carres.

(81) Bluet écrit Fosta, & Moore Futa. (81) Moore dit que Futa est à quatre journées de Fataten-la. Ce Pays borde apparemmeut le haut Yeni & Woolli qui sont au Nord des dernieres parries conuues de la Gambra. (83) Voici un nouveau témoignage que le

Sénegal & la Gambra n'ont rien de commun.

JOB BEN SALOMON. 1731.

qu'elles ont dans nos Cartes. Les limites Orientales du Royaume de Futa fone les bords du grand Lac (84) qui porte dans nos Cartes le nom de Lac de Guarde. On ne connoît pas si bien son érendue au Nord. La Capitale est Tombuto, vis -à-vis de laquelle Bunda est située de l'autre coré de la Riviere (85).

Naiffance de Job & fog édu CHILDO.

Il y avoit environ cinquante ans (86) qu'Ibrahim, grand-pere de Job. avoir fondé la Ville de Bunda, fous le régne d'Abubeker (87), alors Roi de Fura, qui lui en donna la propriété & le Gouvernement, avec le titre d'Alfa ou de Grand Prêtre, & le pouvoir de créer des loix pour ce nouvel établiffement. Une des principales fur d'exempter de l'esclavage tous ceux qui viendroient y chercher un azile. Ce privilege, qui ne regardoir néanmoins que les Mahomérans, contribua beaucoup à peupler la Ville d'Ibrahim. Après sa mort, la digniré de Grand-Prêtre & de Prince, qui étoit héréditaire dans sa famille, passa au pere de Job. Le Roi Abubeker étant mort dans le même-tems eut pour fuccelleur le Prince Jelazi, son frere, qui se rtouvant déia pere d'un fils, le confia aux foins de Salomon, pere de Job, pour lui faire apprendre l'Alkoran & la langue Arabique. Job devint ainsi le condisciple & le compagnon de ce jeune Prince. Jelazi, ayant peu vécu. fon fils lui succéda, & régnoir encore en 1735.

fer entang.

Job n'eur pas plutôt atteint sa quinzième année, qu'il assista son pere en Ses mariages & qualité d'Iman ou de fous-Prêtre. Il se maria dans le même rems à la fille de l'Alfa de Tomburo, qui n'avoit alors qu'onze ans. A treize, elle lui donna un fils, qui fur nommé Adballa, & deux autres enfuite, qui reçurent le nom d'Ibrahim & de Sambo. Deux ans avant sa captivité, il ptit une seconde femme, fille de l'Alfa de Tomga, de qui il eur une fille nommée Fatime. Ses deux femmes & ses quarre enfans étoient en vie, lorsqu'il partit de Bunda,

Voyage qu'il entreprend, con-tre l'ordie de fon

Au mois de Février 1750, le pere de Job ayant appris qu'il étoir arrivé un Vaisseau Anglois dans la Gambra, y envoya son fils accompagné de deux Domestiques, pour yendre quelques Esclaves, & se fournir de diverses commodirés de l'Europe. Mais il lui recommanda de ne pas passer la Riviere . parce que les Habitans de l'aurre rive font Mandingos, ennemis de Royaume de Futa. Job ne s'étant point accordé avec le Capitaine Pyke, Commandant du (88) Vaisseau Anglois, renvoya ses deux Domestiques à Bunda, pour rendre compte de ses affaires à son pere , & pour lui déclarer que sa curiosité le portoit à voyager plus loin. Dans cette vue, il sit marché avec un Négociant Negre, nommé Loumein You, qui entendoit la langue des Mandingos, pour lui servir d'interprête & de guide. Ayant traversé la Riviere de Gambra, il vendir fes Negres pour quelques Vaches. Un jour que la chaleur l'obligea de fe rafraîchir, il fuipendir fes armes à quelque arbre. Elles con-

lui vient. Peut - être Job lui avoit - il dit que Fora est borné à l'Est par un Lac, & trouvant le Lac de Guarde, il a jugé que c'est

le même. (85) Ceci ne peut être juste fi le Pays de Job est aussi près de Faratenda que Moore le dit. Peut-être eft-ce Bonda dans le Pays de nommoit l'Arabella , étoit à l'ancre à Joar,

(84) Bluet ne dit pas d'où cette connoiffance Galam , dont parle de l'Iste dans son Afrique Françoile, un peu à l'Ouest de la Riviere Fa-lemé, au delà de Tomba-aura, que Bluet a

peur-être pris pour Tomburo. (86) Bluet cerit Hibrahim.

(87) Bluet écrir Bubaker. (88) Suivant Moore, ce Vaisseau qui fo fistoient dans un sabre à poignée d'or, un poignard du même métal, & un Joa Bin riche carquois templi de séches, dont le Roi Sambo, fils de Jelazi, lui avoit SALOMOR. fait prélent. Son malheur voulut qu'une troupe de Mandingos, accoutumés au pillage, passa dans le même lieu & le vit désarmé. Sept ou huit de ces Brayands fe jetterent fur lui . & le chargerent de liens , fans faire plus de grace à fon Interprête. Ils commencerent par lui razer la tête & le menton ; ce qui fur regardé de Job comme le dernier outrage, quoiqu'ils penfassent moins à l'infulter (89) qu'à le faire passer pour un Esclave pris à la guette.

Le 27 de l'évrier, ils le vendirent, avec son Interprêre, au Capitaine net sui rela-Pyke 3 & le 1 de Mars ils les livrerent à bord. Pyke apprenant de Job qu'il ve & vendu an étoi le même qui avoit traité de Commerce avec lui quelques jours auparavant, & qu'il n'étoit Esclave que par un malheut du sort, lui permit de se racheter, lui & son compagnon. Job envoya aussi-tôt ehez un ami de son pere, qui demeuroir près de Joar, en le faisant priet (90) de donnet avis de son infortune à Bunda. Mais la distance étant de quinze journées (91), & le Capitaine pressé de mettre à la voile, le malheureux Job fut conduit à Mary- il est conduit à land, dans la Ville d'Anapolis, & livré à Michel Denton, Facteur de Hunt, Mary and, & rendui à lolley. riche Négociant de Londres. Il apprit enfuite, par quelques Vaisscaux venus de la Gambra, que son pere avoit envoyé, pour sa rançon, plusieurs Esclaves qui n'étoient arrives qu'après le départ du Vaisseau, & que Sambo, Roi de Futa, avoit déclaré la guerre aux Mandingos dans la seule vue de le

1731.

Denton vendir Job, à un Marchand nommé Tolfey, dans un Canton qui appartient à Maryland. Tolfey l'employa d'abord au travail du Tabac. Mais s'appe cevant bien-tôt qu'il n'étoit pas propre à la fatigue, il rendir sa situation plus donce en le chargeant du foin de ses Bestiaux. Job, assez libre dans cet emploi, se retiroit souvent au fond d'un bois pour y faire ses prieres. Il y fut appercu par un jeune Blanc, qui se fit un plaisir de l'interrompre, & fouvent de l'outrager, en lui jettant de la boue au visage. Un traitement si eruel, joint à l'ignorance de la langue du Pays, qui ne lui permettoit de prend pour la porter ses plaintes à personne, le jetta dans un tel désespoir, que se figutant n'avoir rien à redouter de plus terrible, il prit la résolution de s'échapper. Il traversa les bois au hasard, jusqu'au Comté de Kent, dans la Baye Il séchappe pas de Lawarre, qui passe aujourd'hui pour une partie de la Pensylvanie, quoi- la suite. qu'elle appartienne en effet à Maryland. Là, se présentant sans passeport, & re pouvant expliquer sa situation, il fut arrêté, au mois de Juin 1731, l'estartét seen vertu de la Loi contre les Negres sugitifs, qui est en vigueur dans toutes consciete. les Colonies de l'Amérique. Bluet, alors établi dans cette Contrée, & plufieurs autres Marchands Anglois, eurent la curiosité de le voir dans sa prison, Sur divers fignes qu'ils lui firent, il écrivit deux ou trois lignes en Arabe; & les ayant lues, il prononça les mots alla & Mahomet, qui farent aisement

Digote ou'l

(89) Moore dit qu'il avoit été pris par un l'ami de son pere, fi le Capitaine ne se sur Roi du Pays (celui de Jegra), un pea dans les haté de partit terres entre Tankroval & Yamina, & qu'il (91) On voit ici que Bunda ne pent être

fut vendu par ce Prince Negre au Capicaine près de Tomburo, puisqu'il y a bien plus de quatorze journées de Tombuto à Joar, Moors (90) Moore dit qu'il autoit été racheté par n'en met que sept de Joar à Bunda.

1 OB BEN SALOMON. 1732.

distingués par les assistans. Cette marque de sa Religion , joint au resus d'un verre de vin qui lui fur présenté, fit allez connoître qu'il étoit Mahométan ; mais on n'en devinoir pas mieux qui il éroit & comment il se rrouvoit dans le Canton. Sa physionomie d'ailleurs, & l'air composé de ses manieres, ne per-

mettoient pas de le regarder comme un Esclave du commun, Il se trouva parmi les Negres du Pays, un vieux Jalof, qui entendit enfin fon langage, & qui l'ayant entrerenu, expliqua aux Anglois le nom de fon

4 toa pere.

Maître & les raisons de sa fuite. Ils écrivirent dans le lieu d'où il étoit parti. Tolfey vint le prendre lui-même, & le traita fort civilement. Il le reconduist dans fon Habitation, où il prit foin de lui donner un endroit commode pour fes exercices de Religion, & d'adoucir plus que jamais son esclavage. Job profita de la bonté de son Maître, pour écrire à son pere. Sa Lettre sut remife à Denton, qui devoit en charger le Capitaine Pyke au premier Voyage qu'il feroit en Afrique. Mais Pyke étant alors parti pour l'Angleterre, Denton envoya la Lettre à M. Hunt. Pyke avoit mis à la voile pour l'Afrique lorsqu'elle fut rendue à Londres; de forte que Hunt fut obligé d'attendre une autre occasion. Dans l'intervalle, le célebre Oglethorpe ayant vû la Lettre, qui étoit en Arabe , & qu'il prit foin de faire traduire dans l'Universué d'Oxford, fut touché d'une si vive compassion, qu'il engagea Hunt par une

Cinirolité de M. Oglethorpe.

fomme dont il lui fit fon biller, à faire amener Job en Angleterre. Hunt écrivit auffi-tôt à fon Facteur d'Anapolis, qui racheta Job de Tolfey & le fir partir fur le William, commandé par le Capitaine Wright. Bluet, Auteur de son Histoire, fir le voyage sur le même Vaisseau.

Pendant quelques femaines que Job fut en mer, il acheva d'apprendre

par souscription, pour payer le prix de sa liberré.

assez d'Anglois pour l'entendre & pour expliquer une parsie de ses idées. Sa conduite & ses manieres lui gagnerent l'estime & l'amitié de rout le monde, En arrivant à Londres au mois d'Avril 1733, il n'y trouva pas le généreux 1733. Oglethorpe qui étoit parti pour la Géorgie; mais Hunt lui fournit un loge-Job ck amené en ment à Lime-house. Bluer, qui alla passer quelque-rems à la campagne, l'ayant Angleterre. visité à son retour, lui trouva le visage fort abbattu. Quelques personnes

ges inquiétudes.

avoient demandé à l'acheter; & la crainte que sa rançon ne sut mise à trop haut prix, ou que de nouveaux Maîtres ne le fillent partir pour quelque Pays éloigné, le jettoit dans une vive inquiétude. Bluet obtint de Hunt la permission de le prendre dans sa Maison de Cheshunt, au Comté de Hertford, en promettant de ne pas disposer de lui sans le consentement de son Maître. Job recur beaucoup de carelles de tous les honnêtes gens du Pays, qui parurent charmés de son entrerien & fort touchés de ses infortunes. On lui fit quantité de présens, & plusieurs personnes proposerent de lever une somme

Bluet to mone à fa tampagne.

Le jour qui précéda son rerour à Londres, il reçut une Lettre qui portoit fon adresse, & qui étant venue sous une enveloppe au Chevalier Bybia Lake, avoit été remise à la Compagnie d'Afrique. L'Auteur n'ajoûte pas de qui elle étoir, quoiqu'il paroisse assez qu'elle venoit d'Oglethorpe; mais en conséquence, les Directeurs de la Compagnie, ordonnerent à M. Hunt de leur fournir le Mémoire de toute la dépense qu'il avoit faire pour Job. Elle monrachesens (4 li- toir à cinquante-neuf livres sterling, qui lui furent payées par la Compagnie. Cependant Job n'étoit pas délivre de ses craintes. Il se figura qu'il auroit à

berge,

payer

payer une grande rançon lorsqu'il seroit retoutné dans son Pays. La soufcription n'étoit pas encore commencée. Bluet ayant renouvellé cette proposition, un homme de mérire entreprit de la faire réuffir en fouserivant le premier. Son exemple fut fuivi avec empressement. Enfin la somme étant remplie . Job obtint la liberté ; & la Compagnie d'Afrique se chargea de son logement & de son entrerien jusqu'à son départ.

SALOMON. 1733.

Il vécut quelque tems dans une lituation tranquille, occupé à viliter ses amis & ses bienfaireurs. Le Chevalier Hans Sloane, qui étoit de ce nombre, l'employoit fouvent à traduire des manuscrits Arabes & des inscriptions de Médailles. Un jour qu'il étoit chez lui , il matqua une vive curiofité de voir la Famille Royale. Le Chevalier lui promit de le fatisfaire lorsqu'il seroit vêtu assez pro- il est présent prement pour paroître à la Cour. Aussi-tôt les amis de Job lui sirent faire un ri- acrétie par les che habit de foie, dans la forme de fon Pays. Il fut presenté dans cet érat au Stigneurs. Roi, à la Reine, aux deux Princes & aux Princesses. La Reine lui fit présent d'une belle montre d'or ; & le même jour , il eut l'honneur de dîner avec le Duc de Montagu & d'aurres Seigneurs, qui se réunirent ensuite pour lui faire préfent d'une somme honnête. Le Duc de Montagu le mena souvent à sa maison de campagne, & lui montrant les instrumens qui servent à l'agriculture & au jardinage, il chargea ses gens de lui en apprendre l'usage. Lorsque Job se vit près de son départ, le même Seigneur sit faire pour lui un grand nombre de ces instrumens, qui surent mis dans des caisses & portés sur son Vaisseau. Il reçut divers autres présens de plusieurs personnes de qualité, jusqu'à la valeur de cinq cens livres sterling. Enfin, après avoir passé quarorze mois son m à Londres, il s'embarqua au mois de Juillet 1734, sur un Vaisseau de la Compagnie, qui partoit pour la Riviere de Gambra.

1734-

Bluet finissant ici ses Mémoires, c'est du Journal de Moore qu'il saut emprunter le reste de cette narration.

Job aborda au Fort Anglois le 8 d'Aout. Il étoit recommandé particuliérement par les Directeurs de la Compagnie au Gouverneut & aux Facteurs du Pays. Ils le traiterent avec autant de respect que de civilité. L'espérance de trouver quelqu'un de ses Comparriotes à Joar, qui n'est qu'à sept journées de Bunda, le fit partir le 13 fur la Chaloupe la Renommée, avec Moore qui alloit prendre la direction de ce Comptoir. Le 26 au foir, ils arriverent dans la Crique de Damasensa. Job se rrouvant assis sous un arbre avec les Anglois, vit passer sept ou huit Negres, de la nation de ceux qui l'avoient fait esclave à trente milles du même lieu. Quoiqu'il sût d'un caractere moderé, il eut peine à se contenir; & son premier mouvement le portoit à les mend la var de tuer, d'un sabre & de deux pistolets dont il étoit toujours armé. Moore lui sit vous la section d'un sabre & de deux pistolets dont il étoit toujours armé. perdre cette penfée, en lui repréfentant l'imprudence & le danger de son vedessein. Ils firent approcher les Negres, pour leur faire diverses questions, & leur demander particuliérement ce qu'étoit devenu le Roi leur Maître, qui avoit jetté Job dans l'esclavage.

Ils répondirent que ce Prince avoit perdu la vie d'un coup de pistoler, qu'il portoit ordinairement pendu au cou , & qui étant parti par hafatd l'avoit tué sur le champ. Il y avoit beaucoup d'apparence que ce pistoler venoit du Capiraine Pyke, & faifoit partie des marchandiles que le Roi avoit Châtiment du seçues pour le prix de Job. Aussi Job sut-il si transporté de joie, que toin-vendu,

Tome III.

JOBBIN SALUMON. 1734.

bant à genoux , il remercia Mahomet d'avoir détruit fon ennemi par les biens mêmes qui avoient été le fruit de son crime; & se tournant vers Moore : Vous voyez, lui dit-il, que le Ciel n'a point approuvé que cet Homme m'eût fait esclave, & qu'il a fait servir à sa punition les mêmes armes pour lesquelles j'ai été vendu. Cependant je dois lui pardonner, ajoura-t'il, parce que si je n'avois pas été vendu, je ne sçaurois pas la langue Anglosse, je n'aurois pas mille chofes utiles & précieuses que je possède, je n'aurois pas vu un l'ays tel que l'Angleterre, & des Hommes aussi généreux que j'en ai trouvés dans cette Contrée.

Joh d'yêcte de 2-a na Stallager door Page

La Chaloupe étant arrivée le 1 de Septembre à Joar . Tob dépêcha le 14 un Exprès à Bunda, pour donner avis de son retour à ses amis. Ce Messager étoit un Fouli, qui se trouva de la connoilsance de Job, & qui marqua une joie extrême de le revoir. C'étoit presque le seul Afriquain qu'on eur jamais vû revenir de l'esclavage. Job sit prier son pere de ne pas venir au-devant de lui , parce que le voyage éroit trop long , & que fuivant l'ordre de la nature c'étoient les jeunes gens, disoit - il, qui devoient allet au-devant des vieux. Il envoya quelques présens à ses semmes; & le Fouli sut chargé de lui amener le plus jeune de ses fils , pour lequel il avoit une affection par-

Dans l'intervalle, Job ne cessa point de louer beaucoup les Anglois, parmi les Negres de fa nation. Il ramena ces pauvres Afriquains de la prévention où ils avoient toujours été, que les Esclaves étoient mangés ou tués, parce qu'on n'en voyoit pas revenir un feul. Entre les préfens qu'il avoit reçus, il se trouvoit quelques marchandises de Commerce, qu'il échangea pour un femme du Pays , & pour deux Chevaux qui devoient fervir à fon voyage. Il resource à Cependant il retourna le 26 de Septembre à Jamesfort, dans la crainte d'être

Jamestort.

1735. Jelo appret d

incommode à Moore jusqu'au retour de son Meilager. Quatre mois se passerent avant qu'il pût recevoir les moindres informarions de Bunda. Son imparience le fir retourner à Joar le 29 de Janvier 1735. Le 14 du mois suivant, il vit arriver enfin le Fouli avec des Lettres. Mais elles ne lui apportoient que de fâcheuses nouvelles. Son pere étoit mort, avec la confolation néanmoins d'avoir appris, en expirant, le retour de fon fils & la figure qu'il avoit faite en Angleterre. Une des femmes de Job s'étoit remariée dans fon absence; & le second mati avoit pris la fuite en apprenant l'arrivée du premier. Depuis trois ou quatre ans, la guerre avoit fait tant de

ravages dans le Pays de Bunda, qu'il n'y restoir plus de Bestiaux. Avec le Messager, il étoit arrivé un des anciens amis de Job, qu'il fut charmé de revoir. Mais il paret fort touché de la mort de son pere & des malheurs de sa patrie. Il protesta qu'il pardonnoit à sa femme, & même à Joie qu'il a de l'homme qui l'avoir épousée. Ils avoient raison , disoit-il , de me croire mort , puisque j'étois passé dans un Pays d'où jamais aucun Fouli n'est revenu. Ses

reson un de fes · Beicus amis. entretiens avec son ami durerent trois ou quatre jours, sans autre interruption

que celle des repas & du fommeil. Lorsque Moore quitta l'Afrique, il laissa Job à Joar avec le Gouverneur Hull, prêts à parrir tous deux pout Yanimarrew, d'où ils devoient se rendre à la Forêt des gommes, qui est proche de Bunda. Job le chargea de plusieurs. Lettres pour le Duc de Montagu, la Compagnie d'Afrique, Oglethorpe, &c

fes principaux bienfaireurs. Elles étoient remplies des plus vives marques de la reconnoillance, & de ion affection pour la Narion Augloife,

SALO 4011. 17;5.

115

A l'égard de la figure & du caractere perfonnel de Job , Bluet nous apprend qu'il avoit cinq pieds dix pouces de haut , qu'il étoit bienfait & de bonne Fierte & careconstitution. Ses abstinences de Religion, qu'il observoit jusqu'au scrupule, & les fatigues qu'il avoir essuyées, le faisoient paroitre maigre & soible ; mais sa phylionomie n'en éroit pas moins agréable. Il avoit ses cheveux longs, noirs, naturellement frises, & fort différens par consequent de ceux des

Ses qualités narurelles étoient excellentes. Il avoit le jugement solide , la memoire facile, & beaucoup de netteté dans toutes ses idées. Malgré ses préjugés de Religion, il raifonnoit avec beaucoup de modérarion & d'impartialite. Tous ses discours portoient le caractere du bon sens, de la bonne foi ,

& d'un amour ardent pour la vérité, avec un desir passionné de la trouver. Sa pénérration se fir remarquer dans une infinité d'occasions. Il concevoit 52 pénérration, fans peine le méchanisme des instrumens. Après lui avoir fair voir une pendule & une charrue, on lui en montra les pieces séparées, qu'il rejoignit lui-

même, fans le secours de personne. Sa mémoire étoit si extraordinaire, qu'ayant appris l'Alkoran par cœur à Samémoire sure quinze ans, il en fit trois copies de sa main en Anglererre, sans autre modele que celui qu'il porroit dans sa tête, & sans se servir même de la premiere copie pour faire les deux autres. Il fourioit, lorsqu'il entendoit parler

d'oubli, comme d'une foiblesse dont il n'avoit aucune norion.

Son humeur éroit un heureux mêlange de gravité & d'enjouement, une douceur constante, assaisonnée d'un dégré convenable de vivacité, & cette forte de compation génerale qui rend le cœur fensible à tout. Dans la converfarion, il entendoit forr bien la plaifanterie. Il sçavoit quelquefois amuser fa compagnie par un trait ingénieux ou par quelque récir agréable ; mais avec beaucoup de ménagement pout la Religion & les bonnes mœurs. Cependant ses inclinations douces & religieuses n'excluoient pas le courage. Il racontoir que passant un jour dans le Pays des Arabes (92), avec quatre de ses Domestiques, il avoit été attaqué par quinze de ces Vagabonds, qui sont une forte de Bandits ou de Voleurs. Il se mit en défense, & plaçant un de fou courage. ses gens pour observer l'ennemi, il se disposa siérement au combat avec les rrois autres. Il perdit un homme dans l'action; & lui-même il fut blessé au bras, d'un coup d'épieu. Mais avant rué le Capiraine Arabe & deux de ses Brigands, il força le reste de prendre la fuire. Un autre jour, ayant rrouvé une des Vaclies de son pere à demi dévorée, il résolut de surprendre le monstre. Il se plaça sur un arbre, près de la Vache; & vers le soir il vit paroître deux Lions, qui s'avancerent à pas lents, & jettant leurs regards autour d'eux avec un air de défiance. L'un s'étant approché, Job le perça d'une fleche empoisonnée, qui le fit romber sur la place. Le second qui vint ensuite, fut aussi blesse; mais il eut la force de s'éloigner en rugissant, & le lendemain il fur trouvé mort à cinq cens pas du même lieu,

Exemples de

L'aversion de Job alloir si loin pour les peintures, qu'on eut beaucoup de pour les peuter peine à le faire confentir qu'on tirar son portrait. Lorsque la tête sut achevée, 103.

(92) Cétoit apparemment au Nord du Sénegal,

JOB BIN SALOMON. 1735.

Direct School-

frient de fon Ŷa) &

on lui demanda dans quels habits il vouloit paroître; & fur le choix qu'il fie de l'habillement de son Pays, on lui dit qu'on ne pouvoit le satisfaire sans avoir vu les habits dont il parloit, ou du moins sans en avoir entendu la description. Pourquoi donc , tépliqua Job , vos Peintres veulent - ils reptéfenter Dieu, qu'ils n'ont jamais vû?

Sa Religion étoit le Mahométifme; mais il rejettoit les notions d'un Paradis fenfuel, & d'autres Traditions qui font reçûes parmi les Turcs. Le fond de ses principes étoit l'unité de Dieu, dont il ne prononçoit jamais le nom sans quelque témoignage particulier de respect. Les idées qu'il avoir de cet Etre supreme & d'un état sutur, parurent fort justes & fort raisonnables aux Anglois. Mais il étoir si ferme dans la persuasion de l'unité divine , qu'il fur impossible de le faire raisonner paisiblement sur la Trinité. On lui avoit conné un nouveau Testament dans sa langue. Il le lut; & s'expliquant avec respect sur ce Livre, il commença par déclarer que l'ayant examiné sort foigneufement, il n'y avoir pas trouvé un mot d'où l'on put conclure qu'il y cut trois Dieux.

Il ne mangeoit la chair d'aucun animal s'il ne l'avoit tué de fes proptes mains. Cependant il ne faifoit pas difficulté de manger du poisson, mais il ne

voulut jamais toucher à la chair de Porc. em feavrir.

Pour un Homme qui avoit reçu fon éducation en Afrique, les Anglois jugerent que son sçavoit n'éroit pas méptifable. Il leur rendit compte des Livres de son Pays. Leur nombre ne surpasse pas trente. Ils sont écrits en Arabe, & la Religion feule en fait la matiere. L'Alkoran, disoit-il, est écrit par Dieu même, qui prit la peine de l'envoyer par l'Ange Gabriel (91) à Abubeket, quelque-tems avant la naissance de Mahomet. Mais ce fut Mahomet qui apprit enfuite à Abubeket la maniere de le lire; & pour l'entendre. il faut avoir appris l'Arabe par une autre méthode qu'on ne l'apprend communément. Job sçavoit fort bien la partie historique de la Bible. Il parloit respectueusement des vertucux Personnages qui sont nommés dans l'Ecuiture Sainte, fur-tout de Jefus-Christ, qu'il regardoit comme un Prophète, digne d'une plus longue vie, & qui auroit fait beaucoup de bien dans le monde, s'il n'eut péri malheurenfement (94) par la méchanceté des Juifs. Mahomet fut envoyé après lui, pour confirmer & perfectionner sa doctrine. Enfin Job se comparoit fouvent à Joseph , fils du Patriarche Jacob ; & lorsqu'il eut appris que pour le venger, Sambo Roi de Fura, avoit déclaré la guerre aux Mandingos, il protesta qu'il auroit souhaité de pouvoir l'empêcher, parce que ce n'étoient pas les Mandingos, mais Dieu, qui l'avoit envoyé dans une Terre étrangere.

(91) Ceci est contraire au témoignage de l'Alkoran même , où Maliomet dit que ce Livre lui est venu du Ciel à différentes fois par les mains de Gabriel.

Notre-Seigneur, devint fi femblable à lui, que les Juifs le prirent pour lus-même, & le crucifierent à la place.

métans croyent que Judas, après avoir trahi

(94) Voilà une autre erreur, car les Maho-

#### 6. II.

JOB BEN SALOMON.

Remarques tirées de Job Ben Salomon sur le Royaume de Futa.

D A N S le Pays de Job, dont on a déja remarqué la fituation, les Esclaves & la plus vile partie du Peuple, sont employés à cultiver la terre, à préparet le bled, le pain & les autres alimens. L'agriculture est pour eux Farinnes des Elsun exercice fort pénible, parce qu'ils n'ont pas d'instrumens propres à labou- bitans pour l'arer la terre, ni même à couper les grains dans leur maturité. Ils sont obligés, gruculeure. pour faire leur moisson, d'arracher le bled avec les racines; & pour le réduire, en farine, ils le broyent entre deux pierres avec les mains. Leur travail n'est pas moins violent pour transporter & pour bâtir; car tout s'exécute à force de bras.

Les personnes de distinction, qui se picquent de lecture & d'étude, n'ont pas d'autre lumiere pendant la nuit que celle de leur feu. Cependant e'est le tems de l'obscurité qu'ils employent à cet exercice, parce que dans les principes du Pays, le jour est pour l'usage de ce qu'on sçait, & la nuit pour s'instruire. Une partie des Habitans s'occupent de la chasse, sur-tout de celle des Eléphans, & font un Commerce d'ivoire affez considérable. Job racontoit qu'un de ses gens, accoutumé à cette chasse, avoit vû un Eléphant surprendre un Lion, le porter près d'un bois, fendre un arbre, met-haine de l'El tre la tête de son ennemi entre les deux parties du tronc, & le lailler dans Lion, cet état pour y périr. Quoique ce récit paroiffe fabuleux , il est rendu plus vrai-semblable par un autre exemple, dont Job avoit été témoin lui-même, Un jour qu'il étoit à la chasse, il vit un Eléphant transporter un Lion dans un endroit marccageux, & lui tenir la tête enfoncée dans la boue pour l'étouffer. En supposant la vérité de ces deux faits, il faut conclure que le Lion & l'Eléphant le portent une haine mottelle.

Le poison dont les Negres enveniment leurs fléches est le jus d'un certain Dequoiesseme arbre dont les qualites font st malignes, qu'en peu de tems le sang se trouve got le perion infecte par la moindre blessure, & l'animal le plus vigoureux devient stupi- enveniment leurs de & perd le sentiment ; ce qui n'empêche pas les Habitans de manger, la flichts. chair des animaux qu'ils tuent avec ces fléches. Aufii-tôt qu'ils les voyent tomber, ils s'approchent & leur coupent la gorge. Cette opération fait sortie apparemment le poison avec le sang. Les Hommes qui sont blesses des mêmes fleches se guérissent avec une heibe, dont la vertu est infaillible, lorsqu'elle est immédiatement appliquée sur la blessure. L'Auteur prend ici l'occasion d'assurer, comme le fruit particulier de son expérience & de ses lumieres; 1º, que dans tous les Pays qui produisent des Bêtes féroces, il ne s'en trouve pas qui attaquent volontairement l'homme si elles trouvent le moyen de l'Auteur. s'echapper par la fuite; 2º. qu'il n'y a pas de poison violent, de quelque espece qu'on le suppose, qui n'ait son antidote; & que généralement la nature a place l'antidote près du poison.

Les Matiages, dans le Pays de Job, se sont avec peu de formalités. Lors- Biatres noges qu'un pere est résolu de matier son fils, il fait ses propositions au pere de dans les mariela fille. Elles consistent dans l'offre d'une certaine somme, que le pere du

JOB BEN SALOMON. 1735.

mari doit donner à la femme pour lui fervir de douaire. Si cette offre est acceptée, les deux peres & le jeune homme se rendent chez le Prêtre, déclarent leur convention, & le mariage passe aussi-rôt pour conclu. Il ne reste qu'une difficulté, qui consiste à tirer l'épouse de la maison paternelle. Tous ses cousins s'affemblent devant la porte, pour en disputer l'entrée. Mais le mari trouve le moyen de se les concilier par des prélens. Il fait paroître alors un de ses parens, bien monté, avec la commission de lui amener sa femme à cheval. Mais à peine est elle en croupe, que les Femnies commencent leurs lamentations & s'efforcent de l'arrêrer. Cependant les droits du mari l'emporrent. Il recoir celle qui doit être la compagne de fa vie. Il fait éclater fa joie par les feltins qu'il donne à ses amis. Les réjouissances dureur plusieurs jours. Sa femme est la seule qui n'y est point appellée. Elle n'est vue de perfonne, pas même de fon mari, aux yeux duquel la Loi veut, que pendant trois ans eile paroiffe toujours voilée. Ainti 10b, qui n'en avoit paifé que deux avec la sienne, lorsqu'il romba dans l'esclavage, & qui avoit eu d'elle une fille, ne l'avoit point encore vue fans voile. Pour éviter les jaloufies & les querelles, les maris font un partage égal du teurs entre leurs femmes ; & leur exactitude à l'observer va silloin, que pendant qu'une femme est en couche. ils pallent feuls dans leur apartement toutes les nuits qui lui appartiennent. Ils ont le droit de renvoyer celles qui leur déplaisent, mais en leur laissant la fomme qu'elles ont reçue pour douaire. Une femme est libre de se remarrier après ce divorce, & n'en trouve pas moins l'occasion; au lieu que si c'est elle qui abandonne son mari, non-seulement elle perd son douaire, mais elle tombe dans un mépris qui lui ôte l'espérance de faire un second mariage.

Barri Practicalist & La Caracteristica.

Outre la Circoncilion, qui est en usage pour tous les enfans mâles, il y a une forte de Baptême pour les deux fexes. Au septiéme jour de la naissance, le pere, dans une affemblée de parens & d'amis, donne un nom à l'enfant. & le Prêtre l'écrit fur un petit morceau de bois poli. On tue ensuite, pour le festin, une Vache ou une Brebis, suivant les richesses de la famille. On la mange fur le champ, & le reste est distribué aux Pauvres ; après quoi le Pretre lave l'enfant dans une eau pure, transcrit son nom sur un morceau de papier, qu'il roule foigneu'e nent, & le lui attache autour du cou, pour y demourer jusqu'à ce qu'il tombe de lui-même. Les enterremens n'ont rien de remarquable. On ensevelit le corps dans la

Uniformité de Manometrine.

terre, avec quelques prieres, qui regardent moins les morts que les vivans. Les opinions & les traditions du Pays en matiere de Religion, font à peuprès les mêmes que dans tous les autres Pays Mahométans. Cependant ceux qui se piquent d'étude & de lumières, donnent un tour spirituel à la doctrine groffiere & fenfuelle de l'Alkoran, Ils ont tant d'horreur pour l'Idolàtrie, qu'ils ne recevroient pas la moindre peinture dans leurs maisons. L'Auteur observe que le voisinage d'un Comptoir François, où le Culte de l'Eglise Romaine ne leur est pas déguise, a pû servir beaucoup à leur persuader que Paulle remare, tous les Chrétiens sont idolâtres : mais sa remarque a paru si misérable aux Compilareurs de ce Recueil, qu'ils le raillent de la supposition (95) d'un

(et) Les François n'ont pas d'Etablissement mé, & Mankanet sur celle du Sénegal. Si la plus loin que Kaygna fur la Riviere de Fale- remarque de l'Ameur avoit quelque vérité. Comptoir qu'il n'a pû nommer, fur-tout après avoir placé Bunda près de Tombuto, où l'on scait si bien que les Nations de l'Europe n'ont point encore pouffe leur Commerce. Il ajoûre qu'il auroit pû s'étendre, après Job, fur les usages, les maisons & les habits du Royaume de Futa, si ces marieres n'avoient déja été rraitées fort amplement dans d'aurres (96) Relations.

Jos Bin SALOMON.

elle confirmeroit qu'il s'est trompé d'autre (96) L'Auteur auroir fort bien fait de nompart, comme on l'a déja soupçonné dans une mer ces Relations, car on n'en connoît pas Note, en prenant pour Tambuto, Tomba-Aura qui ait parlé jusqu'a-présent du Royaume de dans le Pays de Galam , d'ou le Comproir de Fura. Mankaner n'est pas fort éloigné.

#### CHAPITRE

### Observations sur le Commerce des Européens dans la Gambra.

AMESFORT, principal établissement de la Compagnie Royale d'Afrique fur la Riviere de Gambra, est en même-tems le Boulevard du DE LA GAMB. Commerce & des droits de la Nation Angloife. Les François, fuivant les informations de Moore , proposerent de l'acherer en 1719 , dans la vice d'exclure toures les autres Nations de la Gambra, comme ils font au Sénegal, ont vente sein Mais le Parlement d'Angleterre , en accordant à la Compagnie Royale d'A- ter Jamesfest en frique une compensation pour l'ouverture & la liberré du Commerce, a grouvé le moyen de conserver cer Erablissement à la Nation Iorsqu'il étoit prêt à passer dans des mains étrangeres; & l'augmentation des droits, qui naît de celle du Commerce, dédommage avantageusement le Public de la somme

COMMERCE

Les Francois

annuelle qui est accordée pour l'entrerien des Forts. Le Commerce de la Gambra est exercé par trois ou quatre Chaloupes , Manière de na chacune de trente tonneaux, & par le même nombre de Barques longues, le Commette qui font continuellement employées à fournir de l'eau & des vivres à la fort. Carnifon de Jamesfort, ou à transporter des marchandises dans les Comptoirs, & rapporter celles que les Facteurs ont acherées. On prend toujours pour ce transport la faison qui précéde les pluies; & , si l'on excepte les Efclaves, la plupart des tichelles qui viennent des Comptoirs, passent de Ja-

mesfort en Angleterre.

qu'il ne foir pas Chrériens (97).

Les Facteurs font envoyés de Londres; on , si l'on emploie les Ecrivains qui fe trouvent dans l'Isle-James, c'est fur la caurion de deux personnes, qui s'engagent à la Compagnie pour deux mille livres sterling, & sur un Biller de l'Employé même, qui s'engage aussi pour la même somme. Malgré routes ces précautions, la Compagnie a foufferr quelquefois des pertes confidérables , par l'infidélité des Facteurs ; & lorsqu'il s'en est trouvé de coupables , la Cour de la Chancellerie les a rraires avec tant d'indulgence, que jamais la genteuren Compagnie n'a riré aucun avantage de ses caurions. Ce Tribunal se retranche sur la qualiré des Témoins, dont le serment ne peur être admis, parce

Choix des Fage

Leurs fantes

(67) Voyez les Voyages de Moore, d'où lie, pour faire un corps de ce qui appartient la plus grande partie de cet article est recueil- au même sujet.

COMMERCE DELA GAME. 1735.

Moyens em-

En 1732, la Compagnie cherchant les moyens de rétablir son Commerce, jugea qu'il n'étoit pas question de troubler les (98) Négocians particuliers, mais d'encourager les proptes agens à la fervit avec honnêteté. Dans cette vue, elle fit diminuer le prix des provisions à Jamesfort, & donnant plus d'étendue à ses enreprises, elle résolut de faire passer dans son Commerce. player pour erra.

Player pour erra.

Dire le Commer
des commodités qu'elle avoit ctues jusqu'alors inutiles, telles que des Com
les le Commer
des commodités qu'elle avoit ctues jusqu'alors inutiles, telles que des Commes, des Ecorces, des Bois pour la teinture, des Cuirs, &c. pour avoit l'occasion de procurer des profits plus considérables à ses Facteurs. Elle proposa un avantage de vingt pour cent , à ceux qui découvriroient quesque nouvelle espece de marchandise. Les récompenses ordinaires furent réglées fur le pied de cinq schellings par tête pour chaque Esclave; cinq schellings pour chaque quintal d'Ivoire pesant cent livres ; cinq schellings pour chaque

> barres, fur-tout pour le commerce des Esclaves, qui est fort brillant dans fes Etars; & ceux qui remontent la Riviere, en cherchant à commercer dans d'autres Pays, ne laissent pas de payer le nième droit à ce Prince, pour la

once d'or, & deux schellings & demi pour le quintal de Cire. Les Négocians particuliers payent au Roi de Barra un droit de cent vingt

Projet de Moore, liberté de prendre de l'eau & du bois. Moote est persuadé qu'il seroit également avantageux aux Commerçans particuliers & à la Compagnie, que Jamesfort fur le marché commun de tous les échanges; c'est-à-dire, que la Compagnie y entretint conframment un nombre d'Esclaves & d'autres productions du Pays, qui fut suffisant pour fournir tous les Vaisseaux qui se présenteroient, & qu'elle y recut en échange les marchandises dont leurs cargaisons seroient composées, pour les distribuer dans ses Comptoirs. Les Commerçans particuliers feroient furs d'un meilleur prix à Jamesfort que fur la Riviere; du moins en faifant la compenfation des hafards & de la dépenfe; sans compter le danger de perdre leur Equipage par l'intemperie du Climat, & les droits qu'ils ne peuvent se dispenser de payer à quantité de petits Princes & d'Alkades. Ils éviteroient tous ces inconveniens, parce qu'ils trouveroient fur le champ leur cargaifon prête; & la Compagnie n'y trouveroit pas moins fon compte, puisqu'elle ne peut acheter avec avantage ce qu'elle appelle les biens fecs, c'est-à-dire, l'ivoire, l'or, la cire &c. qu'en acherant des Esclaves avec ces marchandises. Qu'elle vende ses Esclaves aux Négocians particuliers, elle recevra d'eux de quoi s'affortir parfaitement de marchandifes de l'Europe; & , malgré les François & les Portugais , elle fe trouvera multresse de tous les biens secs de la Riviere. Ajoûtez qu'elle auroit toujours de quoi charger immédiatement ses propres Vaisseaux pour le retour en Europe; ce qui lui feroit éviter la dépense & la perte du tems, pour des Voyages de Commerce au long de la Riviere, qui, si l'on en croit Moore,

en remindroient a la Compagnic.

Di Tirentes branches du Commer se de la Compagase Angloife.

La Compagnie entretient, de Jamesfort, un commerce réglé avec divers lieux voisins. Elle porte du bled à St Jago & dans les autres Isles du Cap-Verd, pour en apporter du Sel, qui est une des marchandises les plus utiles fur la Riviere de Gambra. Elle en apporte aussi des Chevaux. Son Com-

n'ont jamais tourné à son avantage.

(as) On a déia vû plufieurs fois, que mal-commerce dans le même Pays, Ainfi, Jeur gré l'établissement de la Compagnie, tous Commerce ne mérite pas le nom d'Interlope, les Particuliers d'Angleterre ont le droit de qui ne convient qu'à la contrebande, merce

merce avec Cachao, qui n'est qu'à vingr lieues au Sud, consiste en cire; mais avec peu de profit, suivant Moore, parce que la cire de ces Pays eit si fale, pe la Game, qu'il faut y perdre quelquefois vingr ou trenre pour cent.

Principal Com-

Le principal Commerce de la Gambra est celui de l'Or, des Esclaves, de l'Ivoire & de la Cire. Son or est d'une bonne qualiré. Les Negres l'appor- merce de la Gane tent ordinairement en petirs lingors, un peu plus gros vers le milieu, & rournés en forme de bagues, de la valeur de dix jusqu'à quarante schellings. Ces Negres font de la Narion des Mandingos , & porrent dans leur langue le nom de Junkos, c'est-à-dire, Marchands. On ne peur obtenir d'eux aucune explication sur l'intérieur de leur Pays. Les seules lumieres que Moore pur se procurer, regardent la nature de leur or, qui n'étoir pas, disoient - ils, de (99) l'or lavé, mais tiré du sein de la mine, dans des montagnes dont la plus proche (1) est à vingr journées de Kower. Ils ajoûtoient que les maisons de leur Pays sont baries de pierres, & couvertes de rerrasses; & que les perits courelas à manches de bois qu'ils ont avec eux , se sont dans la même Contrée. L'acier en est excellent.

Les mêmes Marchands amenent , dans certaines années , jusqu'à deux mille Esclaves, dont ils assurent que la plupart sont des prisonniers de guerre, qu'ils achetent de différens Princes. Le plus grand nombre de ces milérables Esclaves, est de deux Nations qu'ils nomment eux-mêmes Bumbrongs (1) & Pecharis, dont le langage est fort différent, & qui habitent fort loin dans les terres. On les amene liés par le cou avec des cordes de cuir, à trois ou quarre pieds de distance l'un de l'autre, & trenre ou quarante dans une même ligne. On les charge d'un fac de bled, ou d'une denr d'Eléphant fur la tête. Après êrre fortis des montagnes, ils ont de grands bois à traverser; & comme il ne s'y trouve pas d'eau, on les charge encore de leur propre provision dans des sacs de peau. Moore, sans avoir pris la peine de comprer les Marchands de la Caravane, jugea qu'ils étoient au nombre de cent. Ils se répandent dans diverses Régions avec des marchandises Angloises, dont ils font des échanges pour les marchandises du Pays qu'ils apportent aux Comptoirs. Ourre les Esclaves, ils employent des Anes pour le transport de leurs effets; mais on ne leur voit jamais de Chevaux ni de Chameaux.

mir les Efflaves,

Les Anglois achierent auffi beaucoup d'Esclaves, des Pays mêmes qui borde at la Riviere. Ce font ordinairement, ou des prisonniers de guerre, ou des criminels condamnés, ou des Habirans enlevés par la perfidie de leurs voifins. Mais quoique les derniers foient en affez grand nombre, les Agens de la Compagnie ont ordre de ne les pas acheter sans avoir averti l'Alkade ou fins de la Gamle Chef du lieu. Depuis que le Commerce des Esclaves est introduit, toutes bia. les punitions entre les Negres se rédussent à l'esclavage ; & leur justice est devenue plus severe, pour le seul avanrage que les Princes tirent de la venre des criminels. Ainfi, non-seulement le meurtre, le vol & l'adultere, mais les moindres faures exposent un malheureux Negre au même châtiment.

(99) On a vu dans les Relations précéden- apparemment celles de Bambuk. ees, fur-tout dans celles qui regarde Bambuck, que cet or se trouve dans le fable, dont on le gire en le lavant.

(1) A juger par la distance, ces mines sont bute. Tome III.

(a) C'est apparemment le Peuple qu'on a nommé ci-dessus Bambarros. Ces deux Nations font au-delà de Bambuk, vers Tom-

COMMERCE DE LA GAME.

1746. Crarther inteffi-Nigtes.

Moore raconte que dans le Royaume de Kantor un Habitant du Pays voulant tuer un Tygre qui mangeoir sa Chévre, tua par hasatd un Homme. Le Roi, quoiqu'informé de l'innocence de ses intentions, le condamna, lui,

fa mere, les trois freres & ses trois sœurs, à partir au nombre des Esclaves e ca legate des qu'il devoit vendre aux Anglois, & profita du prix de la vente. On amena un jour à Moore un homme de Tamani, qu'on lui proposa d'acherer, parce qu'il avoit volé un pipe de tabac. Il envoya austi-tôt prier l'Alkade de moderer une sentence si rigouteuse; & s'erant entremis pour faire accepter une composition à l'offense, il obtint que le criminel demeurar libre. Le nombre des Esclaves qui se vendent sur la Riviere, sans y comprendre ceux qui sont amenés par les Marchands, monte quelquefois à mille, fuivant la violence & la durée (3) des guerres. Les hommes & les femmes font ordinairement plus chers que les jeunes gens. Cependant on a demandé, depuis peu, un fi grand nombre de jeunes cens des deux fexes pour Cadiz & pour Lifbonne. que le prix n'en est plus différent.

Etat du Com m.rcedel'ivoire, 6 ou il vient.

Comme c'est l'ivoire qui tient le troisième rang du Commerce après l'or & les Esclaves, les Mandingos apportent quelquefois un grand nombre de dents d'Eléphans. Ils se les procurent, ou par la chasse, en ruant ces animaux à coups de fléches & d'épieu, ou par leurs recherches dans les Forêrs, qui se trouvent rarement sans quelques restes de ces cadavres, dont les aurres Bères ont dévoré la chair. Tour Negre qui tue un Eléphant, a la liberté d'en vendre la chair & les denrs. Mais l'ivoire dont les Mandingos font chargés vient ordinairement de fort loin. Comme il se trouve quelquefois, dans les Forêts, des dents, qui ne sont accompagnées d'aucune autre partie du corps, Moore doute si elles sont d'un Eléphant mort, ou si ces animaux peuvent les perdre par quelque accident. La plus grosse qu'il air jamais vue, pesoit cent trente livres. Le prix du quinral augmente beaucoup par la groffeut des dents. Une dent qui pese cent livres, se vend plus cher que trois dents qui peseroient ensemble cent quarante livres. Elles perdent quelque chose de leur valeur , lorsqu'elles sont cassées par la pointe. Les unes sont blanches, d'autres jaunes 3 mais la différence de la couleur n'en met pas dans le prix.

Trac de Commorce de la tire. Comment les Nogree la long.

C'est la cire qui tient le quatrième rang dans le Commerce de la Gambra-Cetre partie peut recevoir beaucoup d'augmentation. Les Ruches des Mandingos font de paille, & leur forme ressemble assez à celles de l'Europe. Ils les couvrent de branches d'arbres. Lorsque la gauffre est en état d'être tirée, ils la pressent pour en faire sortir le miel, qui leur sert à faire une espece de vin , peu différent de notre hydromel. Enfuite ils font bouillir la cire dans l'eau, & la passent au travers d'un drap de crin, d'où elle rombe dans des trous qui font faits exprès dans la terre. Ils en font une prodigieuse quantité, qui se vend fort bien sur toute la Riviere. Les pains ou les masses, pesent depuis vingt infqu'à cent vingt livres. Comme la plus belle cire est celle qui est la blus nette, on la met à l'épreuve avec la fonde.

Frat de Commaret des Gommes for la Gam-

La gomme tient le cinquieme rang. Mais ce Commerce est nouveau sur la Gambra, & demande aufli d'êtte perfectionné. On en jugera par quelques extraits (4) du Journal de Moore.

(4) Il paroît par les registres de la Compa- Austi furent-elles continuelles entre les Negres. gnic que l'année 1734 fur la plus abondante. (4) Voyages de Moore, p. 92. V. ci-deflus.

Le 17 de Juillet 1732, il lui vint de Jamesfort à Joar un ordre de la Compagnie, suivant lequel il devoit rassembler dans son Comptoir, la plus grande quantité qu'il lui seroit possible de biens sees , entre lesquels on nommoit les gommes. On ajoûtoit que les Directeurs , au nombre desquels M. Oglethorpe avoit été nouvellement choisi, & pour lesquels l'avis de M. Hayes Apelan (orhaiétoit d'un grand poids, ne vouloient tien épargner pour établir le Commerce tent d'yétablir es

de la gomme. Au mois de Septembre 1733, Hall, alors premier Facteur de la Compagnie sur la Gambra, entreprit de faire de nouvelles déconvertes sur la Riviere de Vintain, qui rombe dans la Gambra du côté du Sud, environ trois lieues au-dessus du Fort, & sur laquelle les Agens de la Compagnie n'avoient point encore été plus loin que Jereja. La demeure de Hull étant alors dans certe Ville, il en partit sur une Barque longue; & dans quatre marées il arriva aux bords d'un Pays rrès-ferrile, dont les Habitans ont plus de civilité & d'industrie que ceux de la Gambra. Les Villes sont aussi en plus grand nombre & mieux peuplées, leurs Bestiaux & leur Volaille d'une espece plus forte; enfin Hull jugea qu'on pouvoit tirer de ce Canton une grande abonforte; entin Full jugea qu'on pouvoit titer de ce Canton die gratiae about d'adécouvent dance de commodités, sur-tout de coton, d'indigo & de cuirs. Il y découveit des arbres i Gome de la gomme, dont il prit des essais; & les Habirans s'engagerent à lui en me. fournir beaucoup. L'arbre, suivant la description qu'il en fit, parut être le même que celui d'où l'on tite la gomme du Sénegal. Elle fut mife à l'épreuve, & l'on reconnut qu'elle étoit fort supérieure à celle qu'on avoit trouvée jusqu'alors dans les Pays voifins de la Gambra, & presqu'aussi bonne que celle du Sénegal. Les Habitans avoient marqué beaucoup d'empressement pour obtenir un Comptoir de la Compagnie,

Vers le mois de Décembre de la même année . Jonko Sonko . Alkade d'Yanimarrew, se rrouvant à Jamessort, Hull lui inspira le dessein d'envoyer Malacai Kon & Malakacai See, deux Mores de ses amis, pour faire des découverres au Nord dans l'intérieur des terres. Ils partirent dans cette vûe, & revinrent quelques mois après, avec des effais de gomme qu'on leur avoit recommandé d'apporter. Hull rend témoignage (5) qu'elle étoit fort belle, qu'elle pouvoit fort bien porter le nom de Gomme Arabique; qu'elle éroit propre aux mêmes usages, saine, nourrissante pour un corps en bonne fanré, & capable de fervir de remede dans plusieurs maladies.

Le 16 de Mars 1735, Hull parvenu à l'office de Gouverneur, arriva au Hillvempartie Port de Joar, dans la résolution de se rendre par terre, avec Job Ben Salo. Gournes, mon . à la Forêr des Gommes. Avant son départ il vit le Roi de Yani , pour regler avec lui & les Chefs des Villes tout ce qui concernoit ce Commerce, Ils lui promirent de céder à la Compagnie un droit exclusif sur la partie de la Forêt qui leur appartenoit. Plusieurs Seigneurs Jalofs lui donnerent les mêmes assurances, & lui firent présent de quelques essais de gomme qui furent envoyés en Angleterre. Mais le Roi d'Yani ayant été tué dans une baraille, & les Obliscles que troubles n'étant pas diminués dans le Pays, cette entreprise n'eut pas d'autre l'actionne fuccès de ce côté-là. Hull attendoit de jour en jour l'arrivée d'un Messager qu'il avoit envoyé au Roi de Futa. Enfin la faison des pluies approchant, il fut obligé de renoncer pour cette année au voyage de la Forêt; d'autant plus

(5) Voyez une Lettre de Hull, du 5 Novembre 1734, à la fin du Journal de Moore. Qij

COMMIRCE DI LA GAMB. 1735.

qu'ayant besoin de faire une provision d'eau pour sepr jours de marche, il manquoit de commodités pour ce transport. Cependant il n'étoit pas moins résolu de revenir à son projet après les pluies ; & dans une autre Lettre (6) il affure qu'il l'auroit exécuté, si les François n'eussent fait alors quelques propolitions, & renté de faire valoir leurs prétentions fur la Riviere. Cet obsta-

Il v envoie un

cle arrêta les vues du Gouverneur jusqu'au mois d'Octobre suivant. Il ne laissa pas d'envoyer un homme de confiance dans le Pays des grands 14 or, qui no Jalofs, pour acherer des Chameaux & déclarer aux Seigneurs, que la Comsin la pas mitras, pagnie Angloise avoit établi un Comptoir à Yanimarrew. Il leur faisoit demander autli que la route fur ouverte, avec autant de fureté que de liberté. Le Messager avoit ordre de revenit par la Fotêt des gommes & d'en charger fes Chameaux. Mais, par un accident que la prudence n'avoit pû faire prévoir, l'année fur si stérile, que n'ayant pu prendre cette route, il revint sans gomme, avee quatre Changeaux qu'il avoit achetés. Hull, que rien n'étoit capable de rebutet, se proposa d'établir au mois de Novembre suivant un Comptoir dans l'intérieur des terres, affez près de la Forêt pout s'en affurer l'accès. On n'a rien publié jusqu'aujourd'hui, qui nous apprenne les fuites de fon entreprife.

Sang de Dragen.

On trouve fur la Riviere de Gambra une autre forte de gomme, nommée a di la la Cam- adragante, ou fang de dragon, qui fort d'un arbre auquel les Portugais ont donné le nom de Pare de Sangue. L'écorce de l'arbre est épaisse, & pour peu qu'elle foit ouverte, il en découle par goutes une liqueus qu'on prendroit pour du fang. Ces larmes venant à se réunir, la chaleur du Soleil les congele en pelotons. Moore rend témoignage qu'il en a vû de la groffeur d'un œut de poule. Cette gomme étaut estimée, Hull lui recommanda, au mois de Mai 1733, de s'en procuret autant qu'il en pourroit trouver. L'arbre qu'i la produit croît eu abondance aux environs de Fatatenda, fur le fommet des montagnes, c'est-à dire, au milieu des rocs. Moore en envoya, le mois fuivant, quelques pieces au Gouverneur, mais elles ne répondirent point à l'opinion qu'on en avoit conçue.

Morifs out foot glas I. Comn. t. ce des Gommes.

On ne sçanioit douter que le commerce des Gommes ne devint fort avanfeuragei san An- tageux à la Narion Angloife, s'il éroit cultivé avec fuccès; car il s'en emploie beaucoup dans toutes les Manufactures de foie. De la Gambra, elles viendroient directement en Angleterre, fans interruption de la part des François, qui en font une espéce de Monopole au Sénegal. Comme ilss'y attribuent un droit exclusif, ils empêchent, par terre, les Habitans du Pays d'entretenir aucun commèrce avec les Etrangers; & leurs Efcadres donnent la chasse par mer anx Vaiiseaux qui s'approchent de la Côte (7).

En établiffait des Comptoirs, l'ufage est de les mettre sous la protection de quelque Ville voifine, qui s'engage à ne pas fouffir que les Blancs foient infultés. S'ils requivent quelque fujet de plainte, ils s'adreffent à l'Alkade qui leur rend justice. Sur la Cambra, cer Officier porre le nom de Tobanda Menfa , e'eft-à-dire , Roi des Blanes. Les Marchan le qui ont affaire à pluficurs Habitans du Pays, n'on pas de voie plus fire & plus courte que d'employer l'Alkade. Il fe charge fidélement de leurs invérêts; & les l'acteurs ont peu-

Alkade normě Roi des Blancs. Son utilité.

> (6) Lettres du 19 Juin & du 11 de Juillet l'Appendix des Voyages le Moore, 1735 à la Compagnie Royale d'Afrique, dans (7) Voyez la Préface de Moore.

de succès à se promettre lorsqu'ils ne prennent pas cette méthode. A la mort d'un Facteur, l'Alkade de la Ville voiline hérite de son lit. La complaisance DE LA GAMB. des Anglois a laissé passer cet usage en loi.

Il revient à l'Alkade, un droit sur chaque Esclave qui s'achete pour la Compagnie ou pour les Marchands particuliers. C'est une barre par tête . ou quesquesois moins, car l'usage n'est pas uniforme dans tous les Comptoirs. Les Marchands particuliers payent généralement au Roi de Barra un droir

Ses droits. Droits du Rei

de cent vingt barres, parce que le Commerce de son Pays est avantageux, de Barra. fur-tout en Esclaves. S'ils manquent à cette loi , on leur refuse jusqu'à la liberté de prendre de l'eau & du bois dans le Pays; secours néanmoins presque toujours si nécessaire, que plusieurs Capitaines, dont l'intention est de remonter plus loin dans la Riviere, ne laillent pas de payer cent trente barres dans cette seule vûe. On a déja remarqué qu'une Barre est le nom vague d'une certaine quan-

Explication du

tité de marchandises, dont on convient dans le Commerce, & qui dans l'origine étoir égale à la valeur d'une barre de fer. Aujourd'hui la valeur d'une barre varie survant les occasions. Du tems de Moore, deux livres de poudre, une once d'argent, deux cens pierres à fusil, étoient autant de barres, qui avoient un équivalent fixe en marchandifes du Pays. Quelquefois la valeur d'une barre ne monte pas à plus d'un schelling, patce que les besoins des Négres, ou la rareté des marchandises en font la régle. On donne le nom de chefs ou têres de Commerce, aux Dollars à l'Aigle éployée, aux Colliers de cristal, aux Barres de fer, aux Bassins de cuivre & aux Arrangos, parce que ce font les marchandifes les plus cheres.

#### 6. I I.

## Commerce des François & des Portugais sur la Riviere de Gambra.

E Comproir François d'Albreda jouit d'un Commerce affez confidérable, Comproir Fran-mais qui le deviendroit beaucage alors fining de la Composition de la Composition de la Comproir François d'Albreda jouit d'un Commerce affez confidérable, Comproir François d'Albreda jouit d'un Commerce affez confidérable de la Commerce affect mais qui le deviendroit beaucoup plus, fuivant les observations de Moore, & for Commerfi les Agens de France n'étoient convenus avec les Anglois, de ne pas pouf- a. ser le prix des Esclaves au-dessus de quarante barres par tête. Cependant en 1735 , la demande qu'on leur fir d'un grand nombre d'Esclaves pour le Micallini , leur fit rompre cette convention. Ils les payerent jusqu'à cinquante barres, avec six ou sept de chaque tête de Commerce; ce qui faisoit monter leur prix à plus de dix livres fleiling ; & quoiqu'il y eût cette année à Jilfray , qui n'est qu'un mille au dessus d'Albreda, trois Vaisseaux de Liverpool, qui offroient quatre vingt battes par têre, ils ne purent se procurer autant d'Esclaves que les François, parce que généralement les marchandifes de France font meilleures que celles d'Angleterre.

Par une transaction de l'année 1724 entre les Agens François de Gorée & Transaction de les Anglois de Jamesfort, on convint que la Compagnie de France auroit 1714, eure ses la liberté d'établir un Comptoir dans la Gambra, au-dessous de Jamesfort, Angloss, pour y exercer toures forres de Commerce. La Compagnie Angloife éroit alors si bas, qu'elle ne pouvoit s'y opposer par la force. Cependant elle obtint pour équivalent de cette concellion, la permission d'envoyer ses Vais-

DE LA GAMB.

1735. Dipendance du Comptoit d'A!broda.

seaux à Joally & à Portodali, deux lieux d'un fort bon Commetce dans le voisinage de Gorée. Le Comptoir François d'Albreda n'est point à la portée du canon de Ja-

mesfort. Cependant lorsqu'il a besoin de bois & de provisions, les Facteurs sont obligés de demander la permission du Gouverneur Anglois pour traverfer la Riviere. Il est rare qu'il la refuse, mais il mer un homme dans leur Chaloupe, qui est chargé d'avoir les yeux ouverts sur leur Commerce. On ne leur permer pas non plus de remonrer la Riviere au-delà de l'Îste de l'Eléphant, qui est à trenre lieues de Jamestort.

Erabliffemens de, Portugais.

Les Portugais sont établis dans la plupart des Villes considérables au long de la Gambra. Ils y exercent un Commerce ava rrageux ; fur-tour à Vintain, à Jereia . & à Tankroval. C'est cette derniere Ville que le Seigneur Anto-Le Seigneur Annio Vas ou Vost (8) Portugais, a choisse pour sa résidence. Il y entrerient pame Vas. plusieurs Canors, & un graud nombre d'Esclaves qu'il envoye continuellement dans tous les Ports. Ses magafins font toujours bien fournis d'ivoire & de cire. Il entend parfaitement les échanges, & la premiere valeur des marchandises en Europe. On le comproir riche alors de dix mille livres sterling. Il fair également le Commerce avec la Compaguie & les Marchands

> parriculiers. Souvent le Gouverneur de Jamesfort employe ces Portugais noirs en qualité de Facteurs ou d'Agens, pour lui remertre les Esclaves & les marchandises à cerrain prix. Tel est Valentine Mendez, au Comproir de Sami.

Origine de ces Portigan, Leur Construct , & leurs unges.

Lorfque les Portugais eurent conquis ce Pays vers l'année 1420, plusieurs Particuliers de leut Nation prirent le parti de s'y établir. Leurs alliances avec les Mandingos ont produit une race aussi noire que les anciens Habitans . qui conserve une espece de langue Portugaise, nommée Créole. On ne l'entendtoit pas facilement à Lisbonne. Mais les Anglois l'apprennent plus facilement que les aurres langues d'Afrique. C'est celle des Interprêres , qui servent également les Marchands particuliers, & la Compagnie. Comme les Portugais noirs reçoivent le Bapteme d'un Prêtre qui leur est envoyé tous les ans de St Jazo, une des Isles du Cap-Verd, ils veulent absolument passer pout Blancs & pour Chrériens. Rien ne les offense tant que d'êrte nommés Negres, parce que ne prenant pas ce nom dans le vrai sens, ils ne s'en servent eux-mêmes que pour les Esclaves.

Jobson parle aussi de cette horreur qu'ils ont pour le nom de Negres. Il ajoûte qu'il s'en trouve quelques uns qu'on prendroit encore pour des Portugais, & que d'autres sont Mulâtres; mais que la plupart sont aussi noirs que les Mandingos parmi lesquels ils habitent. Ils se mèlent indifféremment avec les femmes du Pays. Quelques-uns y joignent les cérémonies du martage. Le sort de leurs enfans dépend de leut choix, & de l'ordre arbitraire qu'ils merrent dans leur héritage. Moore assure qu'ils sont tous dans leur origine on Renegats, ou Bannis du Portugal & de ses Illes. Leur inclination les porte au Commerce. Ils vendent & achetent toutes les commodirés du Pays, surtout des Esclaves, qu'ils revendent aux Portugais de l'Eutope, pour les transporter aux Indes Occidentales. Ils font tous les ans le voyage de Setiko, d'où ils reviennent avec beaucoup d'or. Mais ils ne pénétrent jamais plus

(8) On va voir ce 'que ce nom fignific.

loin, & le plus reculé de leurs Etablissemens est à Pompetane. Jobson (9) affure que par rapport aux Princes du Pays, ils sont sur le même pied que les DE LA GAME. Mandingos & les Foulis; c'est-à-dire, que s'ils meurent sans avoir disposé secretement de leur succession, le Roi s'empare de tous leurs biens, & laisse leurs femmes & leurs enfans dans la mitière. De là vient, dit le même Auteur, qu'on trouve de toutes paris quantité de ces petits orphelins, qui sont abandonnés à la charité publique, & qui se naturalisent ainsi aux usages des Negres. Cependant ils confervent la langue Portugaife; & lorsone l'âge leur permer d'entret dans le Commerce, leut noticeur n'empêche pas qu'ils ne veuillent être nommés Blancs.

COMMIRCE t735.

Labat observe ( to ) que ces Pottugais sont une partie considérable du Royaume de Parra & des cantons voilins. Ils ont appris de leurs ancêrres à de Labar fur iour caracter. bâtit des maisons plus commodes que celles des Negres. Mais quantité de Mandingos imitent anjourd'hui leur exemple. Ces édifices n'ont que le rez de chauffée, qui est élevé de deux ou trois pieds, pour le garantir de l'humidité. Ils ont affez de longueur pour être divifes en pluseurs chambres. dont les fenêtres sont foit petites, à cause de la chaleur. Le porche, qui est l'ernement commun de routes ces maisons, est ouvert de tous côtés. C'est là qu'ils mangent, qu'ils recoivent leurs visites & qu'ils font toutes leurs affaires. Les murs ont sept ou huit pieds de hauteur; mais ils ne sont composés que de roseaux & de branches, reverus dedans & dehots, d'une argile grasse. mêlée de paille, & blanchie affez proprement. Ils appellent ces maisons

Caras, à la maniere des Portugais. Le Roi de Barra & les Seigneurs du Pays, se sont bâtis des logemens sut ce modéle. On voit toujours devant les Cazas, quelques Lataniers, ou d'autres arbres, qui les mettent à couvert du

Soleil par l'épaisseur de leur ombre. Si l'on en croit Labat, la plupart de ces Portugais ont auffi peu de droit à It for leu Les la qualité de Chrétiens qu'à celle de Blancs. Il prétend qu'il y en a fort peu ligion. de bâtifés, & que tout leur Christianisme consiste à porter autour du cou un grand chapelet, une longue épée à leur côté, un manteau, s'ils peuvent s'en donner un, un chapeau, une chemise & un poignard. Ils sont d'une ignorance égale à la dépiavation de leurs mœurs, abhorrés des véritables Chrétiers, & méprifes des Mahomérans, qui les regardent comme un Peuple sans religion. A l'égard des qualités naturelles, ils sont adroits, entreprenans, ha: dis . & fe feivent fort bien des armes à feu. Les François & les Matchands pfige ene les d'Interlope les employent pour leur Commerce fur la Riviere de Gambra, & François fest se fur celles qui s'y déchargent. On leur accorde cent pour cent sur tout ce qu'ils vendent. Ils répondent à cette confiance par une grande fidélité. Cependant on évire de leur faire de longs crédits. On prend foin après chaque Voyage de retiret de leurs mains les marchandifes qu'on leur a confiées, & de leur faire rendre leurs comptes.

Les Anglois, toujours jaloux du Commerce des Prançois for cette Riviere, foit qu'ils l'exercent par eux-mêmes ou par les mains des Portugais, ont fouvenr arraqué ces Agens dans leur paffage, avec d'aurant plus de faeilité pout les piller, qu'ils n'employent ordinairement que des Canots, Cependant (9) Voyez le Golden Trade de Jobson , p. (10) Afrique Occidentale, Vol. IV. p. 368

28 & fuiv.

DE LA GAMB. 1745. & vimiscatifs.

L Manc.

ils ont été quelquefois repoussés avec tant de vigueur, qu'ils n'ont pas beaucoup à sé louer de leurs avantages. D'aisleurs ils appréhendent roujours la vengeance de ces Mulatres Portugais, qui ont pour principe, de n'oublier les Ils font braves injures que lorfqu'ils ne peuvenr s'en ressentir. Enfin, le même Aureur regrette que cette race d'Hommes ne soit pas mieux réglée. Elle pourroit être urilement employée à pousset les découverres & le Commerce jusqu'au centre de l'Afrique. Mais au fond , dit~ il encore , c'est une nation dissolue , li-

Témrignage de

vrée à la débauche des femmes & du vin , sans principes d'honneur & de religion. Le Maire, dont la Relation suivra bien-tôt, dit qu'ils sont moitié Juifs & moitié Chrétiens; qu'ils portent néanmoins un grand chapelet; qu'ils font malins & trompeurs; enfin qu'ils ont tous les vices des Portugais, fans une feule de leurs bonnes qualités (11).

(11) Voyage de le Maire aux Isles Canaries, &c. p. 61,

#### CHAPITRE IX.

# Deux Voyages au Cap-Verd & fur les Côtes voifines.

INTRODUC-TION,

ES deux Voyages étant fort courts, on prend le parti de les renfermet dans le même Chapitre. Le premier, qui est de Peter Vanden Brocck, au Cap-Verd & à Rufisko, se trouve dans la collection des Voyages Hollandois aux Indes Orientales. Ce n'est pas le seul Voyage du même Ecrivain; mais les autres regardent les Indes Orientales,

## 6. I.

# Voyage de Peter Vanden Broeck au Cap-Verd.

BROZCE. 1605. Départ,

EL1 A5 Trijo, & quelques autres Marchands Hollandois, avoient équipé un Vaisseau à Dort pour le Voyage du Cap-Verd, d'où ils se proposoient de faire venir une cargaifon de cuirs. L'Auteur leur offrit ses services, qu'ils accepterent en qualité de fecond Supercargos. On partit de Hollande le 10

de Novembre 1605. Le mauvais tems força le Capitaine Hollandois de relâcher à Darmouth;

at Lap Vetd.

mais ayant remis à la voile le 5 de Décembre, il arriva le 15 de Janvier 1. Asteur arrive 1606, près d'une Isle qui fait face au Cap-Verd. Il y rrouva deux Bâtimens Hollandois, trois François, & cinq Anglois, les uns destinés au Commerce, d'autres à prendre des provisions pour le Bresil. L'Auteut reçut ordre de se rendre à Portodali, Ville du Continent où se fair le principal Commerce.

il s'établie à Il y loua une maison, s'il peut donner ce nom, die-il, à des cabanes de Portodali, paille. Il loua aussi une femme Portugaise, pour l'office de la cuisine, & pour lui servir d'interprête.

Le 23 de Janvier, l'air fut obscurci, pendant plus d'une heure, par un ptodigieux nombre de Sauterelles, de la groffeur du pouce, qui se rabattant fue

fut la tetre détruisitent tous les grains & tous les fruits. La famine devint fi pressante, que les peres vendoient leurs enfans pour l'esclavage. L'Auteur en vit livrer plusieurs pour une mesure de bled, dont la grandeur ne surpasfoit pas celle d'un chapeau.

BROECK. 1605. par les Samerel-

Le 31, Vanden Broeck fut téveillé dans son lit pat le frottement d'un Lézard. Sa frayeur l'ayant fait fortir de ses draps, il apperçur dans sa chambre un gros Serpent, qui tiroit la langue. Cer incident le persuada de la vé- FAUGUE. rité de ce qu'il avoit lu dans quelques Ecrivains, que les Lézards avertissent l'homme de l'approche des Serpens. Cette opinion est génétalement établie parmi les Habitans du Pays. L'Auteut après avoir résidé quatre mois à Pottodali, où il acheta des

Cuirs, des dents d'Eléphans & de l'ambre gris, monta le 6 de Juin sur une Barque, pour rejoindre le premier Supercargo à Joalli. De-là il se rendit à Rufico (12), où il trouva fon Vaisseau prêt à faire voile pour la Hollande. Le Capitaine voulut néanmoins renouveller sa provision d'eau dans la même Isle où il étoit d'abord arrivé. Tandis qu'il étoit occupé de ce travail, une Barque Angloife de Joalli, vint lui donner avis qu'il y avoit à peu de distance un Bâriment chargé de matchandises & d'Esclaves, & lui proposer de s'en faisir, en demandant pour prix de ce service les Esclaves Negres de l'un & de l'autre fexe qui se trouveroient à bord. Les Hollandois saissient l'occasion, Ce Bâtiment étoit à l'ancre ptès de Joalli. C'étoit un Lubeckois de deux cens le faitéfait aux vaitéau. quarante tonneaux, charge de fucre, de dens d'Eléphans, de Coton, de Pieces de hait, de quelques chaînes d'or, & de quatre-vingt-dix Esclaves des deux fexes. Il avoit à bord quatre Portugais & onze Matelors de Lubeck, qui avoient perdu leur Capitaine, & qui éroient eux-mêmes fort malades. Lifbonne étoit le terme de leut voyage. Les Hollandois s'étant rendus maîtres du Vaisseau & de la cargaison, abandonnerent les Esclaves aux Anglois, & conduisirent leur prise au Cap-Verd, pour la merrre en état de faire le voyage

Let Hollandeis

1606.

Vanden Broeck remarque que les matchandises qu'on peut tirer annuelle-Marchandifer ment du Continent & de la Riviere du Cap-Verd, se réduisent à trente du Capou trente-cinq mille cuirs de Bœufs & de Buffles. Les Rivieres de Gambra, de Cachao & de San-Domingo, fournissent quantité de cire & de dents d'Eléphans, de l'or, du riz & de l'ambre gris (13). Pendant que l'Auteur étoit fur la Côte , la mer y jetta une piece d'ambre gris de quatre-vingt livres. Il en

de Hollande. Ils partirent du Cap le 16 de Juillet 1606; & le 5 d'Octobre

acheta quatre livres, dont il revendit une partie en Europe, à huit cent

florins la livre, & le reste à quatre cens cinquante. La plûpart des Portugais qui réfident aux environs du Cap-Verd sont de Commerce des

véritables Brigands. Il s'en trouve plusieurs à Portodali & à Joalli, où ils résident, exercent le Commerce avec les Anglois & les Hollandois. Ils achetent des Esclaves, qu'ils transportent sur les Rivieres de San-Domingo & de Cachao. d'où leurs Correspondans les font passer au Bresil. Après s'être enrichis par le Commerce, ils obtiennent quelquefois leur pardon & la liberté de retourner en Portugal.

(11) Rio Fresto , dont on a fair Rufisco.

fuivant, ils entrerent dans la Meuse,

(13) On a vu les mêmes circonstances dans la Relation de Jannequia

Tome III.

110

BROECE. 1606. Caracine & morers des étabicans.

Les Habitans naturels du Cap-Verd sont aussi noirs que la poix, & communément fort bienfaits. Ils se scarifient le visage par diverses marques, Leur caractère est méchant. Ils sont portés au vol. Il s'en trouve un grand nombre qui parlent françois, parce qu'ils font depuis long-tems en commerce avec les Vartleaux de cette Nation; mais peu sçavent la langue Hollandoise ou Flamande. La plûpart font idolâtres. Les uns adorent la Lune; d'autres le diable, qu'ils appellent Kammate. Lorsqu'on leur demande pourquoi ils rendent des adorations au diable, ils répondent qu'ils y font forces, parce que le diable leur fait du mal & que Dieu ne leur en fait pas. On trouve aussi

parmi eux quelques Mahomérans. Ils font souvent en guerre avec leurs voifins. Leurs armes sont l'arc & les fléches. Ils titent de fort bons Chevaux de Barbarie, & la plûpart font excellens Cavaliers. Mais ils ne font pas moins légers à pied. L'Auteur vit un Negre sur le rivage, qui surpassa le plus vif de leurs Chevaux à la course. Ils nagent & pêchenr aufli avec une adreife extraordinaire. S'ils remportent la victoire dans une baraille, ils coupent à leurs ennemis la tête & les parties naturelles, qu'ils apportent à leurs femmes comme un glotieux trophée. Les hommes ont la liberté de prendre aurant de femmes qu'ils peuvent en nourrir. Ils les tiennent dans une sonmission qui approche de l'esclavage. Non-seulement elles font chargées de tous les offices domestiques, mais elles cultivent la terre. Lorsqu'une semme a préparé le dîner, son mari le mange tranquil-

lamelle ils réfemmer.

> lement. Elle n'a que les restes, qu'elle va manger dans la cuisine, L'Auteur a vû fouvent des femmes enceintes chargées de cinq ou fix cuits de Bœufs fur la têre , & d'un enfant fur le dos , marcher dans cer étar avec leurs maris , qui ne portoient que leurs armes entre les mains. Auffi sont-elles fi robustes , qu'anssi-tôt qu'elles sont délivrées, elles vont se laver dans la Riviere ou dans la Met avec leur enfant; & fans le moindre intervalle, elles recommencent à coucher avec leurs maris. A la mort d'un homme ou d'une femme, les amis s'affemblent en pouffant des cris lamentables, qui ne les empêchent pas pendant quatre ou cinq jours de boire ensemble du vin de Palmier ou de l'eau-de-vie. Ils portent les morts en terre au bruit de leurs tambours & de leurs fluttes, & placent près d'eux un vase plein d'eau ou de Opinion qu'ils vin , pout appaifer leur foif. Ils prétendent que leurs morts deviennent bientôt blanes, & font ensuite le commerce comme les Européens. On auroir peine à croire quelle quantité d'enu-de-vie ils avallent. Un Seigneur Negre , qui vint un jout visiter l'Auteur de la part du Roi , but d'un seul trait une boureille presque entiere, après laquelle il n'eur pas honre d'en demander

une autre.

Voyage de le Maire aux Isles Canaries, au Cap-Verd, au Sénegal & fur la Gambra.

LE MAIRE.

E Voyage, qui fut imprimé à Paris en 1695, & traduit en Anglois l'année suivante, est accompagné d'une autre Relation qui a déja trouvé INTRODUC. place dans ce Recueil. L'Aureur, à fon retour, mit l'histoire de ses courses entre les mains d'un ami, qui trouvant, sur quantité de points, des diffé-

rences effentielles entre le récit de le Maite & d'autres Voyageuts du même LE MAINE. siécle, prit soin d'approfondir la vérité en consultant ceux qui avoient fait le même Voyage, fur-tour le Sieur Dancourt (14), Directeur général de la Compagnie d'Afrique, sous les yeux duquel le Maire avoit voyagé. Ils statistédecens l'assurerent que sa Relation étoit exacte, & qu'il y entroit des détails qui Relation. étoient échappés aux autres Ecrivains. L'Editeur ne laissa pas de garder le Manuscrit pendant quatre ou cinq ans, pour attendre le retour de le Maire, qui étoit alors engagé dans un autre Voyage. Cependant il prit le parti de céder enfin à l'impatience du Public. En donnant cet avis dans la Préface, il faifoir espérer de la même main une seconde Relation, qui n'a pas encore paru. On ne donne ici, suivant le plan de ce Recueil, que le Voyage & les avantures de l'Aureur. Ses remarques fur les Pays & les Habitans entre la

Gambra & le Sénegal, feront incorpotées avec celles des autres Voyageurs.

1682.

Le Maire avoit exercé pendant trois ans l'office de Chirurgien à l'Hôtel-Dieu de Paris , lorsqu'il fut engagé pat M. Dancourt à faire le voyage d'Afrique. Il fut présenté le 14 de Janviet 1682 à la Compagnie, qui ratifia les conditions fous lesquelles il s'étoit engagé. Aptès avoir réglé ses affaires, & se send à Brech. il se rendit à Orleans, où il prit un bateau pour descendre la Loire jusqu'à Nantes. Mais le vent se trouva si contraire, & la Riviere si grosse, qu'il employa fept ou huit jours à ce voyage. De Nantes, il alla par terre à Brest, où le Vaisseau étoit si peu prêt au départ, que les préparatifs prirent encore un mois. C'étoir nn Bâtiment d'environ quatre cens tonneaux, & de quarante pieces de canon. Il se nommoit la Sainte Catherine. La Compagnie de France l'avoit fait construire à Flessingue, & se promettoit d'en faire son Vanteau. premier Voilier. Le nom du Capitaine étoit Monsegur. Enfin la Sainte-Catherine ayant achevé de s'équiper , alla jettet l'ancre dans la rade. Le Maire admira dans le Port de Brest le Solail Royal , Vaisseau de cent vingt pieces Farneux Vaisseau de canon (15), fort orné de sculptures & de dorutes. Il faisoit parrie d'une Royal.

Le Maire s'en-

Flotte de quinze Vaisseaux de Ligne, depuis 50 pieces de canon jusqu'à 90. Le 9 d'Avril , l'Auteur se rendit à botd. Mais les Officiers ne se hâtant pas de quitter Brest, il se mit dans une Batque avec quelques-uns de ses Compagnons, pour aller s'exercer à la chasse du côté de Camaret. A leur retour la Mer devint si grosse qu'il leur sut impossible d'avancer. Ils se virent dans la nécessité de retourner au tivage; & pout comble de mottification, ils entendirent bien-tôt un conp de canon, qui étoit le signe du départ. En effet, voyant le Vaisseau à la voile, ils furent réduits à suivre la Côte, en pousfant des cris & faifant plusieurs décharges de leurs fusils pour se faire entendre. Après beaucoup d'efforts inutiles, la nuit, qui survint, les obligea d'entrer dans une mauvaise hôtellerie, où ils passerent la nuit fort tristement. Mais le matin du jour suivant, ils trouverent leut Vaisseau à l'ancre dans la rade de Camatet, à trois lieues de Brest, & sur le champ ils se rendirent à bord.

Accident gal

Son Vaiffean trois lieues en mer, on rencontra l'Ardent, Vaisseau de guerre François, de met à la voile,

Dancourt étant arrivé le 12 d'Avtil, l'ancte fut levée immédiatement. A quatre-vingt pieces de canon, qui fortoit du Havre de Grace. Il attendoit la (15) Ce beau Vaisseau fut brûlé au combat (14) Dancourt a voyagé dans pluficurs parties du monde. de la Hogue.

Rij

Le MAIRE. 1681. Ufage des Vaiffraux de Roi.

marée pour s'approcher de Brest, où il devoit prendre à bord M. de Reuilly Lieurenant général dans l'Expédirion que la France médiroir contre Alger. On le falua de fept coups de canon. Ils furent rendus dans le même nombre, contre l'usage des Vaisseaux de Roi qui doivent rendre deux coups de moins; mais c'éroit une galanrerie de l'Inrendant, qui se trouvoir à bord, & qui étoit inrime ami de Dancourt. La Sainre-Catherine répondit de rrois aurres coups par reconnoissance. On conrinua d'avancer, avec le venr au Nord-Ett. Le 21 d'Avril, on vit à l'Est deux Vaisseaux qu'on crur reconnoîrre pour des Pyrares à leur manœuvre; mais on les eut bien-tôt perdus de vûe.

Le Maire arrive aux Cauarres.

Le 26 d'Avril, on découvrit à fix lieues le Cap Canrin sur la Côte de Barbarie, dans le Royaume de Maroc. Le 29, on eur la vûe de Lancerotta, une des Canaries. Le 30, on vir la grande Canarie à dix lieues. Il fut impossible, faute de vent, de s'en approcher assez pour y jerrer l'ancre; mais le lendemain à la poinre du jour on gagna la rade en porrant à l'Ouest, & l'on y mouilla sur vingr-quarre brasses. La Ville en est eloignée d'une lieue & demie, au Sud Sud-Ouest. On falua le Château de cinq coups de canon. qui ne furent pas rendus. Le Maire juge que l'Isse manquoit de poudre.

Vifite qu'il d dans un Comott de Berpardines.

Dancourt fur reçu fort honorablement par le Gouverneur de la grande Canarie. Il lui fur présenré par M. de Redmond, Consul François, natif de Liege, chez qui l'Aureur passa deux jours. Tandis que le Gouverneur traitoir Dancourt avec routes forres de poliresses, le Maire sut appellé quarre sois au Monastere des Bernardines, avec la permission du Providore, que l'Abbesse avoir pris soin d'obtenir. Il y vir quelques Dames Françoises; sur-rout une Parisienne, qui lui servir d'Interpréte. Les unes, qui éroient infirmes, profirerent de cette occasion pour le consulter. D'aurres, qui se portoient fort bien, feignirent quelque indisposition, pour se procurer un peu de liberré. Le Maire rrouva que leur plus grand mal éroit la clôrure. Cependant il leur prescrivit quelques remedes contre les vapeurs; & par reconnoiffance, elles le chargerent de biscuirs & de confitures; sans comprer une collation de routes fortes de fruits, qui furent servis en Porcelaine de la Chine, avec une profusion de roses, de rubercuses, de fleurs d'orange & de iassemin, &c. De son côré, il leur fir quelques perits présens qui furent agréablement reçus. Mais érant reroutné chez le Conful, il y trouva beaucoup plus d'occupation, dans un grand nombte de véritables maladies, pour lesquelles on lui demandoit du fecours. On le conduisir chez la femme d'un homme de Robbe estimé riche de cinq cens mille écus. Elle éroit affligée pis dans la gran- depuis long-tems d'une suffocation propre à son sexe, Les Médecins du Pays avoient traité son étar de peripneumonie; preuve, dir le Maire, de leur extrême ignorance. Aussi les Habirans n'ont-ils pour eux qu'une confiance médiocre, & font-ils passionnés pont les Chirurgiens François. L'Avocat auroir souhaire de pouvoir retenir le Maire. Il lui offrir sa maison, sa table, & d'autres avantages confidérables. Mais ses engagemens avec M. Dancoure ne lui permirent pas de les accepter; & pour l'honneur de sa Narion, ditil, il refusa même un présent sott honnète qu'on le pressa de recevoir pour fes fervices.

On went le retede Canatio.

> Le 5 de Mai, Dancourt fit remettre à la voile. Les observarions firent trouver vingt-fept dégrés quarante minutes de Latitude du Nord; & trois

cens soixante degrés de Longitude, Est. Le 6, un vent fort impérueux cansa ouelque défordre dans les voiles. Le 7 de Mai à midi, on passa le Tropique du Cancer, & l'on y donna le Baptême de mer à tous les Passagers qui faifoient le voyage pour la premiere fois. Il seroit inutile de répéter ici une cé- Bapténie de Mer, rémonie dont on a déja donné la description. Le 8 de Mai, on se trouvoit à vingt-un degrés quarante-sept minutes de Latitude du Nord, éloignés de la Côre d'Afrique d'environ quarre lieues, & portant roujours Est Sud-Est. Le jour fuivant à huit heures du marin, on ne se vit qu'à une seue du rivage, qu'on ne cessa plus de coroyer jusqu'au Cap Blanc, où l'on jetta l'ancre au Nord-Ouest fur quatorze braffes. La Latitude de ce Cap est de vingt degrés trente minutes de Latitude du Nord. Il tire fon nom de la blancheur de ses sables, qui sont nuds & stériles, c'est-à-dire, sans arbres & sans verdure. Il est d'ailleurs pres-

qu'aussi plat que la mer; ce qui l'a fait nommer aussi, Mer de sable,

Le MAIRE.

1682.

Depuis le Cap Cantin jusqu'au Cap Blanc, on compte trois cens lieues, Deforirtion de d'un Pays plat & fabloneux. Les Anciens l'ont nomme Defert de Lybie , diferis voilins, & les Arabes le nomment Sara ou Zaara. Une Côte si stérile est entièrement inhabitée. Au Nord, ces défetts sont bornés par le Mont Atlas. Ils le font au Sud par la Région des Negres. De l'Ouest à l'Est, ils s'étendent si loin, qu'on ne peut les traverser à cheval en moins de cinquante jours. C'est par un chemin li dangereux que les Caravanes de Fez se rendent à Tombuto, à Melli, à Bornu (16), & dans d'autres Contrées des Negres. Souvent elles y sont ensevelies sous le sable. Quelquesois la disette d'eau les y fait périr. L'aiguille aimantée ne leur est pas moins nécessaire que sur mer , pour diriger

leur marche.

La pointe du Cap Blanc forme un Golphe, qui tire le nom d'Arguim, Golfe d'Arguim; d'une Isle qui s'y trouve renfermée. Cette pointe s'avance à plus de quinze & Fort qui lieues dans la met, de forte qu'en la doublant on perd entiétement la vûe des Côres. Les Portugais avoient autrefois dans l'Isle d'Arguim un Fort, d'où ils exercoient le Commetce avec les Azougues, & les Arabes ou les Mores, Ils en tiroient de l'ot, de la gomme & des plumes d'Autruches, qui venoient de Hoden, Ville à quarte journées dans l'intérieur des terres, & comme le rendez-vous des Caravanes de Tomburo, de (17) Gualara, & des autres Contrées de la Lybie. La Religion des Peuples du Pays est le Mahométisme. Ils changent souvent d'habitations, pour la commodité des pâturages. Leur principal commetce est avec les Negres, de qui ils reçoivent en échange huit ou dix Esclaves pout un Cheval, & deux ou trois pour un Chameau. Le Forr d'Arguim fut pris fur les Portugais par les Marchands de Hollande, qui se le virent enlever à leur tout, par le célebre du Casse, au nom de la Compagnie Françoise d'Afrique. La paix de Nimegue en assura la possession aux François. Mais les Hollandois n'out pas laissé d'y continuer leur Commerce, malgré les arricles du Trairé.

Monfegur, Capitaine de la Sainte-Catherine, prit terre ici avec trente homnies, dans l'espérance de se saisir d'un Vaisseau Hollandois, nommé frau Hollandois

la Ville de Hambourg ; ce Bariment étoit parti, mais Monfegur trouva un acuse Barque, (16) L'Auteur met Borneo.

ge, que l'Auteur s'est servi ici de Leon', &

(17) Il parole par les noms de Hoden, de d'autres anciens Ecrivains. Gualata & de Melli , qui ne sont plus en usa-

LE MAIRE. 1682. digicules.

semarquables.

Vaiifeau fur le Chantier, & le brûla. Il prit & brûla aussi une Barque, chargée de quelques Mores & de quelques Hollandois, qui gagnerent la Côte à la nage. Elle portoit une provision de Tortues, qui fut d'un grand secours aux François. Les Torrues font ici en grand nombre , & d'une telle groffeur , qu'une seule est suffisance pour rassalier trente hommes. Leur écaille n'a pas

moins de quinze pieds dans sa circonférence.

La Mer, près du Cap Blanc, est fort abondante en poisson. Les Marelors en prirent une prodigieuse quanrité pendant huit jours que le Vaisseau mit à se rendre du Cap à l'embouchure du Sénegal. On trouve au long des Côres quelques habitarions de Mores, qui vivent presqu'uniquement de la pêche. Le 7 de Mai, on passa le Sénegal, & le 19 on eur la vue du Cap-Verd, à Cap verd & fa quatorze degrés quarante-cinq minutes de Latitude du Nord. Ce Cap tire son nom de ses arbres & de ses perits bois, qui forment une perspective dé-

licieuse. Au-dessus de ces bosquers, on découvre deux collines rondes, que les François ont nommées Mammelles, à cause de leur ressemblance avec le fein d'une femme. Le Cap s'avance fort loin dans la Mer, & passe pour le

plus grand de toutes ces Mers après celui de Bonne-Espérance. Nous joindrons à cette description du Cap-Verd les remarques de Barbot,

qui, dans un voyage au même lieu, porta ses observations sur toute la Côte. Ce fameux Cap, dit Barbor, est dans le Royaume de Kayor. Les Habitans Remaranes de Barbot für le du Pays l'appellent Besecher, & les Portugais Cabo de Verde. On le distingue Cap-Veid.

aisement lorsqu'on arrive du côte du Nord (\*), & la perspective en est trèsagréable. La pointe Ouest est escarpée, & sa largeur est d'environ une demie lieue. Il y a du même côré quelques rocs qui s'avancent dans la Mer. Le côré du Sud, quoique bas, n'est pas sans agrément. Son rivage est orné de longues allées d'arbres , aussi régulieres que si elles étoient l'ouvrage de l'art. Au fond, le rerrain est fort uni, & présente à l'Ouest Sud - Ouest quantiré de

Villages & de Hameaux, qui s'étendent jusqu'au Cap Emmanuel. tiles, ou rocs,

Près de ce dernier Cap, on découvre en mer deux grands tochers, ou deux perires Isles, dont l'une se fait distinguer par un arbre d'une haureur & d'une groffeur extraordinaire. Mais l'autre n'est pas moins remarquable par une vaste caverne, où l'eau tombe conrinuellement avec un bruit prodicieux. Elle sert de retraite à quantité d'Oiseaux de mer, dont les deux Isles sont toujours peuplées. Les rocs étant blanchis de leur fiente, ils ont reçu des Hollandois le nom de Bescheden Eylands, ce qui signific proprement la cause de leur blancheur. Barbot a publié des Plans exacts de la Côre, qu'il avoit levés lui - même avec beaucoup de foin. Le courant prend fa direction au Sud Sud-Oueft, à trois lieues en mer. On trouve, à cinq lieues du rivage quatre-vingt braffes d'eau, fur un fond de fable gris.

Les Hollandois bâtirent autrefois, sur le Cap même, un petit Fort nommé Sr André. En 1664, il fut pris par les Anglois, sous le commandement de Holmes , qui lui donna le nom d'Yorck , a l'honneur du Duc d'Yorck , alors membre de la Compagnie Royale d'Afrique, Mais Ruyrer le prit

bien-tôr pour les Hollandois.

Cabo Manuel, ou le Cap Emmanuel a reçu ce nom des Portugais, à & la descripcion. l'honneur du Roi Emmanuel, successeur de Jean II. Il n'est qu'à cinq lieues

(\*) Voyez la Planche du L. Tome de ce Recueil.

du Cap-Verd. C'est une montagne dont le sommer est plat , & qui étant . converte d'atbres toujours verds, offre de tous côtés la forme d'un amphitheâtre. Le Pays, aux environs des deux Caps, est templi de Poules, de Petdrix . de Lievres , de Pigeons Ramiers , de Chévres & de Bêtes à cornes. C'est

LI MAIRE. 1681.

Barbot qu'on a cité jusqu'ici.

Suivant le Maire, dont on reprend la Relation, le Cap-Verd est mal placé dans les Carres. Au lieu de quatorze degrés de Latitude, il assure qu'il est récliement à quatorze degrés trente minutes. Après avoir doublé la premiere pointe, car il y en a deux; on découvre une petite Isle inhabitée, qui se nomme l'isle des Oiseaux, parce qu'elle en est toujours couverte. Audelà de cette Isle, on double la seconde pointe pour arriver à la vûe de Gorée, qui est derricre le Cap, presqu'à l'opposite des Mammelles. La Côte incline au Nord-Ouest, & forme un arc, où l'on trouve la meilleure eau qu'il y ait dans toutes ces Contrées.

Le Vaisseau François arriva dans la rade de Gorée, le 20 de Mai 1682. Le Malre atrive Il falua le Fort de sept coups de canon, qui lui furent rendus coup pour coup; deste le premier à boulet, par considération pour le nouveau Directeur. En descendant au rivage, Dancourt fut salué de cinq coups par son propre Vaisseau, & par tous les autres Bârimens qui se trouvoient dans la rade. Le Fort le falua de fepr; & lorsqu'il eut montré la Commission de la Compagnie, il fut reconnu pour Directeur général. Il trouva la Place dans un trifte état. par la mauvaise conduite de deux personnes qui prétendoient au Commaudement. Le Maire ne fait connoître l'un, que par le titre de Gouverneur de Gorée . & l'autre par la qualiré d'Agent général des François sur la Côte.

C'est aux Hollandois que l'Isle de Gorée doit sou nom. Il lui vient d'une Origine des Forts

Isle de Zelande, dont elle porte la ressemblance. Sa circonférence n'a pas plus d'un quart de lieue. Elle s'étend du Nord au Sud, à la distance d'une lieue du Contineut. Ce n'est proprement qu'un roc escarpé, qui n'a qu'une ouverture étroite, par où les Vaisseaux y puissent aborder. Les Hollandois, après en avoir pris possession y bâtirent deux Forts ; l'un sur le penchant . l'aurre, au pied de la colline. En 1678, le Comte d'Estrées, Vice Amiral de France, se rendit maître de l'Isle, sans y avoir trouvé de résistance; & n'ayant point de monde pour y laisser une garnison, il prit le parti de démolir les deux Forts. Mais la Compagnie de France a fait réparer, depuis, le Fort inférieur, & bâtir un Magafin, avec un affez bon mur.

Dancourt s'attacha d'abord au progrès du Commerce. Il visita les Comp- sains de Dantoirs au long de la Côre, il observa soigneusement la conduite des Officiers cour pour le de la Compagnie; & pour affurer la durée de son ouvrage, il entreprit d'é-mete. tablir une parfaite correspondance avec les Princes & les Chefs des Negres.

Dans cette vue , il fit vingt - quatre lieues au travers des terres . depuis l'embouchure du Sénegal jusqu'à celle de la Gambta. Le Maire l'accompagna dans ce voyage, & ne négligea rien pour se procurer des informarions sur les usages & les mœurs des Afriquains du Cap-Verd. Dancourt avoit été forcé de prendre la voie de la terre, parce que le vent du Nord rendoit la navigation fort dangereuse. Cependant il fit partir un Vaisseau, qui employa plus d'un mois à ce passage. Quoique la distance soit beaucoup moins grande pat terre, le voyage est plus pénible. Dancoutt se mit en chemin le

1682.

Voyage que l'Auteur fait par tette avec lui.

6 de Décembre 1682. Il paffa d'abord à Rufifco (18) qui est à trois lieues de Gorce fur la Côte. Cette Ville ne put fournir qu'un Cheval pour le Directeur général; mais il s'y trouva six Anes, deux desquels furent employés au transport des provisions. L'Ane qui échut à la Maire, & dont il avoit d'abord admiré l'encolure, se trouva si fatigué après avoir fait deux lieues, qu'il ne put se remettre pendant le reste de la route. Elle dura six jours, avec des chaleurs si insupportables, qu'on fut presque toujours obligé de ne marcher que depuis le coucher jufqu'au lever du Soleil. On s'arrêtoit pendant le jour, à l'ombre de quelques arbres, & l'on dînoir des provisions qu'on avoit apportées. La premiere nuir , on avoit gagné un petit Village , où l'on n'avoit pas manqué de logement; mais il ne s'y étoit trouvé ni vivres pour les hommes, ni millet pour les animaux. Cependant, les Habitans n'avoient rien épargné pour traitet civilement leurs Hôtes.

Port de Byeart, & fon Commen

Après fix journées d'une marche si fariguanre, on arriva au port de Byeure. à (19) l'embouchure du Sénegal. Le Maire observa dans ce licu que tout le Commerce s'y fait par l'entremise des femmes, & que sous prétexte d'apporter leurs marchandifes elles viennent se réjouir avec les Matelots. Dancourt laissant son équipage à Byeurt, se mir dans une Barque, qui le rendit à l'Isse Saint Louis le 13 de Décembre, à deux heures après minuit.

Lile Saint Louis.

Cerre Isle, qui est à cinq lieues de Byeurt, se rrouve située au milieu de Richtifet que les la Riviere. Elle n'a qu'une lieue de circuir. La Compagnie de France y a iesy apportent. des Magasins, un Commandant & des Facteurs. C'est-là que les Negres apportent aux François des Cuirs, de l'Ivoire, des Esclaves, & quelquesois de l'Ambre gris. La Gomme Arabique leur vient des Mores. Les échanges pour ces richelles font de la Toile, du Coron, du Cuivre, de l'Erain, de l'Eau-devie, & des grains de verre. Le profir est ordinairement de huit cens pour cent. Les cuirs, l'ivoire & les gommes passent en France. Les Esclaves sont transportés en Amérique. Un bon Esclave ne s'achete que huit francs, & se revend plus de cent écus. Quelquefois on obtient un Éfclave excellent pour quatre ou cinq quartes d'eau-de-vie.

Defeription que le Maire fait du Stanzal & des Habitans du Fayl.

Le Sénegal, suivant le Maire, est un bras du Niger, qui s'en sépare, à la distance d'environ six cens lieues de son embouchure. Il se répand dans le Royaume de Kantorst (10), après lequel il se partage en diverses branches, dont les principales sont la Gambra & Rio-grande. Il divise les Azoagues . Mores ou bazanés, des véritables Negres. Les premiers sont des Peuples vagabonds, qui n'ont pas d'habitations fixes, & qui se transportent de camps en camps avec leurs Bestiaux, suivant la commodité des pâturages; au lieu que les Negres sont établis dans des Villages réguliers. Les Mores ont des Supérieurs ou des Chefs, qu'ils se donnent par leur propre choix; & les Negres sont foumis à des Rois, dont l'autorité est fort arbitraire. Les Mores sont de petire taille, maigres, & de mauvaise physionomie; mais ils ont l'esprit vif & pénetrant. Les Negres sont grands, bienfaits, vigoureux, & manquent d'esprit

est propre, appelle ce lieu Rufis, (19, Le Maire écrit Bienre.

(10) On ne comprend rien à cet endroit fauffeté. Voyez les Relations précédentes. de la Relation , tant il s'accorde peu avec les

(18) Le Maire par une corruption qui lui descriptions postérieures. Il est clair que le Maire parle ici sur des témoignages confus , ont on a reconnu depuis l'incertitu le ou la

& d'habileté. Le Pays qu'habitent les Mores est un desert sterile, sans arbre & sans verdure. Celui des Negres est un terroir fertile, où les pâturages sont en abondance, & qui produit du miller & plusieurs especes d'arbres.

La MAIRE. 1682.

Le Sénegal, après plusieurs détours dans Kantorsi & dans d'autres Pays, vient se jetter dans la mer par deux canaux différens, à quinze degrés trente-deux minutes de Latitude du Nord. Entre la Mer & la Riviere, il se trouve un grand banc de fable (21), large d'une portée de canon, qui sans s'élever au desfus de l'eau, force le Sénegal de se partager & de continuet sa route l'espace de six lieues sans que ces deux bras puissent se rejoindre, quoiqu'ils ne soient éloignés que de deux lieues. Enfin ils se déchargent dans la Mer, chacun par sa propre embouchure. Ils sont embarrasses tous deux par quantité de bancs de fable, quiexposent toujours les Vaisseaux à quelque danger. Il est rare qu'ils ofent s'y engager, quand la Riviere est basse; mais le passage est plus libre dans le tems de ses débordemens.

Il y a près de quinze ans , dit le Maire , que Messeus de la Compagnie . Empride la profiterent de l'inondation pour envoyer que que Barques à la découverte du Compagnie l'en de leu où les bras du Niger se séparent. Leut espérance étoit d'entret par cette des désouvervoie dans la Riviere de Gambra; car les Anglois, qui ont un Fort à l'embouchure, n'en permettent pas l'accès du côté de la Mer, On avoit été forcé de prendre le tems des grandes eaux, parce que dans toute autre faison les rocs, dont le Canal est parsemé, empêchent la navigation. Trente hommes, qui furent envoyés dans ces Barques, remonterent l'espace de trois cens lieues. Mais ils essuyerent tant de fatigues dans cette route, qu'il n'en revint que cinq. Dans un endroit où ils perditent le Canal, une de leurs Barques fe ttouva engagée entre des arbres, & ne put être remise à flor qu'à force de bras. Dancourt ayant fini ses affaires au Fort Saint Louis passa la (11) Bar- Dancourt at loan barre, c'est-à-dire, la pointe de Barbarie, à l'embouchure du Sénegal qui de la Chee, étoit alors ouverte. Une des Barques de la Compagnie le conduisit à bord du Vaisseau qu'il avoit fait partir de Gorée pour son retour. Il leva l'ancre le 10 de Janvier 1683; & suivant la Côte jusqu'à Gorée, il eut pour continuelle perspective, de fort beaux atbres qui sont couverts de toutes leurs feuilles dans cette saison. Après avoir fait la visite de Gorée & des autres établissemens François sur cette Côte, il retourna par la même voie au Fort Saint Louis, & ce Voyage ne prit que huit jours.

A l'égard de l'état géneral des Régions Occidentales d'Afrique, le Maire entre dans le détail suivant.

Le Royaume du Sénegal (23) est le premier Pays qui soit habité par des Description con-Negres. Il éroit autrefois fort confidérable ; mais il l'est devenu beaucoup fule que le Maire moins par des révolutions qui ont diminué ses forces, & qui l'ont rendu tributaire d'un autre. Il s'étend l'espace de quarante lieues au long de la Riviere, fans compter quelques petites Seigneuties qui en dépendent vers l'embouchure, & l'espace de dix ou douze lieues dans les terres. Le Roi porte le nom de Brak , qui est un titre de dignité. Il est si pauvre & si misérable , que

(11) C'eft œ qui s'appe'le la Poince de Bar-arie. (13) C'eft le Royanme de Hoval, qu'on a'eft accorumé à nommer Sénegal, parçe (11) Exemple de la corrupcion des n dans la bouche des gens de Mer.

Tome III.

ms qu'il est le premier sur la Riviere.

LE MAIRE. 1682. le lait lui manque quelquefois pour fa propre nourriture,

Après le Royanme du Brak on trouve celui du Siruité, s, tirre qui fignific le plus puilfant de l'Empire. Ce Monarque a plus de dex peris Ross pour fes tributaires. Ses Etats ont trois cens beues d'écendue fur les deux rives du Sénegal. On nomme fer Peuples, Foulis, Leur couleur tirent le milieu entre celle des Nogres & celle des Mores. Ils font plus doux & plus fociables que les Negres, Plusfineurs Marchos François, qui avoient été maltrairés par l'eurs Capitaires ayant cherché un azille à fi Cour, y furent regus civilement, admis à fa table, & traités avec beuncoup de géneroirée. La nouriture de ce Prince ell ordinairement du miller, de la chair de beurf, du lait & des datres. Il ne boit jamais de vin ni d'acud-evie, par artachement pour le Mahomé-tifine. On le prétend capable de mettre flur pied cinquane mille hommes; mais il ne pour les entretient long-tems, faute de provisions.

Plus haut sur la Riviere, on arrive aux Pays des Fargots (14) & des (15) Enguelands trois cens lieues au-dessus du Fort Saint-Louis. Les François, qui y ont pousse le leur Commerce, rapportent que les Habitans ne disférent pays des Foulis. Mais le Maite ne put se procurer d'informations sur ce qui

est au-delà de cette Contrée.

Les Peuples qui habitent entre le Séneçal & la Gambra font divités en trois Nations; les Jalofs; les Serveres, & les Barbáñs. Ils font gouvernés par plutieurs petits Princes, qui jouisflent d'une autorité abfolue dans leur Cannon. Le principal, c'ett-d-infe, celui dont les Eates ont le plus d'étendue, porte le titre d'Amel (£6). Ses fujers font les Jalofs, depuis l'embouchaire do Sénegal, jufqui fir ou fept leures du (27). Cap -Verd, ce qui comprend environ quarante l'eure au au g. des controlles de l'environ quarante l'eure au de grante de l'environ quarante l'eure au au g. des controlles de l'environ de Jaio (18). Se que les François appellent promptat (24) du norté. De mon de Jaio (18). Se que les François appellent promptat (24) du norté. De l'environ de Jaio (18). Se que les François appellent promptat (24) du norté. De l'environ de Jaio (18). Se que les François appellent promptat (24) du norté. De l'environ de Jaio (18). Se que les Frences i par l'environ de Jaio (18). Se que les Frences (18) de l'environ de Jaio (18). Se que les Frences (18) de l'environ de Jaio (18). Se que les Frences (18) de l'environ de Jaio (18). Se que les Frences (18) de l'environ de Jaio (18). Se que les Frences (18) de l'environ de Jaio (18). Se que les Frences (18) de l'environ de Jaio (18). Se que les Frences (18) de l'environ de Jaio (18) de Jaio (18) de l'environ de Jaio (18) de l'envir

(24) C'est apparemment les Saracolez, dont on a parlé. (25) Il faux croire que c'est ici Guialou,

qui se trouve dans la Carre de Delisse.

(16) On a vû dans plusseurs endroirs que c'est le Damel, Roi de Kayor.

(27) C'est sans doute le Tim.
(28) C'est le Roi de Salum, dont le titre est le Bur. Voyez le premiet & le second Chapitre du VII. Livre.

(29) C'est Portodali en Portudal. (30) C'est Joal en Joali.

# CHAPITRE X.

Observations sur les Jaloss, particulierement sur ceux qui sont voisins de la Gambra.

INTRODUC-

A partie de l'Afrique qui tombe dans la division de cet Ouvrage, est celle qui est struce entre le huitième & le dix-huitième degré de Latitude du Nord, & entre la trentième minute & le dix-sept ou dix-huitième degré de

Colomby Gung

Longitude, dont elle contient dix degrés du Sud au Nord, & dix-sept ou dixhuit de l'Ouest à l'Est. Elle est bornée au Nord par Zara, ou Sarra, qu'on nomme communément le Désert de Barbarie, à l'Est de la Nigritie. Ses bornes au Sud sont la Guinée; & à l'Ouest, la Mer ou l'Océan Arlantique.

INTRODUC-TION.

Ouoique cetre partie de l'Afrique soit plus fréquentée par les Européens qu'aucune de celles qui font au-dessus de la Barbarie & de l'Egypre , la connoissance que nous en avons se réduit presqu'uniquement aux Côtes, & à quelques Rivieres relles que le Sénegal & la Gambra. On connoît fi peu fique et pea l'intérieur des terres, qu'on ne peut parler avec cerrirude de leur fituation, coasse. de leur érendue & de leurs limites. On doit même présumer, de la confusion, des doutes & des contradictions qui se trouvent dans les Ecrivains qui nous les ont représentées, avil y a quantiré de Régions considérables dont le nom est inconnu à l'Europe. En un mot l'Afrique est presqu'ignorée, en comparaifon de l'Asie & de l'Amérique, quoiqu'elle leur soit à peine inférieure pour

la variété & le mérire de ses productions. Cependant, comme c'est connoître une Nation enriere que d'en bien connoîrre une parrie, il est plus aisé de donner une juste idée des Peuples qui font compris dans cette division, que des Pays qu'ils habitent. Les principaux Rasson pour lafont les Jalofs, les Foulis & les Mandingos. Les Foulis possédent les terres le sont meux. qui sont dans l'intérieur du Continent sur les deux bords du Sénegal, c'est-àdire au Nord & à l'Est. Les Jalofs sont situés, parrie au Sud des Foulis, & par- rale. rie à l'Ouest, au long de l'Océan; & de ce dernier côté, ils occupent dans un ou deux endroits tout l'espace qui est entre le Sénegal & la Gambra. Les Mandingos font au Sud & à l'Est des Jalofs, se répandant des deux côtés de la Gambra, depuis sa source, peur-êrre, jusqu'à la Mer. Comme ils sont mêlés, par-tour, des deux autres Nations, il semble, sur-tour vers la Côre, qu'ils n'y sont venus qu'après elles; & cette conjecture est fortifiée par leur couleur, qui est un brun foncé, au lieu que celle des aurres Habirans de cette partie de l'Afrique, & au Sud jusques vers le Cap de Bonne-Espérance, est tout-à-fait noire. On a déja parlé, dans le Livre précédent, des Jalofs, des Foulis & des Mandingos, aussi bien que des Saracoles, des Sereres, des Flups, des Bagnons, des Papels, des Biafaras, &c. de plusieurs Nations moins confidérables , à l'occasion même de leurs Pays dont on a donné la description. Mais comme les trois premieres sont établies au Sud comme au Nord , avec quelque différence dans le caractere & dans les usages; & que le côté du Sud est proprement le Pays des Mandingos, ausquels on ne s'est encore arrêré que fort superficiellement, on va réunir d'autres éclaircissemens qui se trouvent dans ses Voyageurs, sur-rout dans ceux qui ont fair la mariere de ce Livre. Ces observations seront suivies de l'Histoire haturelle des Pays, dans les mêmes limites. Mais le Lecteur doir être averti que les productions particulieres à chaque Pays, ayant déja paru fous le titre du Canton qui les produit, on ne rassemblera ici que celles qui sont communes à toutes les parties de la Région , ou du moins au plus grand nombre.

# Usages & Mœurs des Jalofs.

ES Jalofs, ou les Jolloifs, qu'on appelle aussi Ghiolofs, habitent, suivant (29) Moore, au Nord de la Rivière de Gambra, d'où ils s'étendent fort loin dans les terres, & même jusqu'à la Riviere du Sénegal. Ils sont plus noirs, & plus beaux dans leur noirceur, que les Mandingos ou les Flups. Ils n'ont ni le nez latge, ni les grosses lévres, qui font des attributs particuliers à

leur i gure.

Leur couleur & ces deux Nations. Enfin Moore affure qu'ayant vû un grand nombre des Habitans de cette Contrée, il n'y en a point qui approchent des Jalofs pour la noirceur de la peau & la beauté des traits du visage. Leur inclination les porte généralement aux armes. Il y a des usages établis, patmi eux, pour entretenir leur humeur fiere & matriale. Tous les Auteurs ne distinguent pas aussi exactement que Moore, les Jalofs, des Mandingos, & des autres Negres à nez plat qui font mêlés parmi eux, fur-tout au long de la Côte qui est entre la Gambra & le Sénegal. Ceux mêmes qui les distinguent de nom, font sujets à les confondre dans leur description. Ils paroissent persuades qu'un nez plat & des lévres épaitles, font des qualités inséparables de ces Nations; & que s'il s'y trouve des Negres d'une autre forme, c'est un effet du hasard. Barbot parlant, en géneral, des Negres, de ces quartiers, dit qu'ils (30) sont

Comparations de couleur & de figure cours les Negres.

dents sont blanches & bien rangées, leur nez plat, & leurs lévtes épaisses. Il femble qu'on peut conclute de cette description que les Jalofs des environs du Sénegal, fut-tout ceux de la Côte, ont les traits differens de ceux des terres & du voisinage de la Gambra. Cependant Villault teprésentant la figure des Habitans de Rufisco, ou Rio Fresco, près du Cap-Verd, assure qu'il ne (31) s'en trouve pas beaucoup qui ayent le nez plat; & le Maire, qui ne parle que de nez plats & de grosses lévres, comme si l'on n'en voyoit pas d'autres sur cette Côte, déclare qu'il ne s'est point appetçu qu'on estimât beaucoup parmi eux cette forme des lévres & du nez. Au contraire , il prérent qu'i l'exception de la couleur, ils ont les mêmes idées de beauté que les François; qu'ils aiment de beaux yenx, une perite bouche, de belles levres, (32) & un nez bien proportionné. Quoiqu'il en foit, on doit s'attendre à trouver dans les Pays qui appartiennent aux Mandingos , ou dans

d'un extrêmement beau noir, droits, bien faits, agiles & robustes; que leurs

beauti.

lesquels il se trouve un mélange de Jalofs, les traits les plus communs à leut Les Negres des Côtes, suivant Barbot, sont doux & civils. Leur constitution est forte & vigoureuse. Mais ils sont débauchés & paresseux à l'excès ; ce qui les rend pauvres & miférables. Ils font impudens, lâches, vindicatifs, orgueilleux, palionnés pour les louanges, déreglés dans leurs expressions; menteurs, gourmands, lascifs, si intempérans, qu'ils boivent l'eau-de-vie

Many ifes qualitis d.s Jalofs.

> comme de l'eau ; enfin trompeurs dans le Commerce. Ils font capables de (31) Voyage de Villault en Guinée, p. 27. (19) Voyage de Moore, p. 10. & fuiv. (30) Descrip. de la Guinée par Barbot, p. 34. (31) Le Maire, ubi fup. p. 101.

voler & d'affassiner sur le grand chemin, plutôt que de s'occupet d'un travail honnère. Ils ne font pas difficulté d'enlever les Flabitans des Villages voifins JALOIS. & de les vendre pour l'esclavage. Ceux de Joalli, de Portodali & d'Yaca font les plus grands voleurs du monde. Ceux d'Yaca particuliérement ont tant d'adresse à dérobet, qu'ils volent un Européen, en face, sans qu'il s'en apperçoive. Ils tirent avec le pied ce qu'ils veulent lui prendre & le tamaf-

fent par derriere (33). Labat fait la même remarque sur les Jalofs du Sénegal. Ce (34) n'est pas sur les mains d'un voleur qu'il faut avoir les yeux ouverts, c'est sur ses pieds. bent, Comme la plupart des Negres marchent pieds nuds, ils acquerent autant d'adresse dans cette partie que nous en avons aux mains. Ils ramassent une épingle à terre. S'ils voyent un morceau de fer, un couteau, des cizeaux, & toure autre chose, ils s'en approchent, ils toutnent le dos à la proie qu'ils ont en vûe, ils vous regardent en tenant les mains ouvertes. Pendant ce remslà ils faisissent l'instrument avec le gros orteil, & pliant le genou, ils levent

le pied par derriere jusqu'à leurs pagnes, qui servent aussi-tôr à cachet le vol; & le prenant avec la main, ils achevent de le mettre en fûreté. Ils n'ont pas plus de probité à l'égard de leurs compatriotes de l'intérieur sans probité; des terres, qu'ils appellent Montagnards : lot squ'ils les voyent arriver pour même entreux. le Commerce, sous prétexte de servit à transporter leurs matchandises ou de leur rendre l'office d'interprêtes, ils leur dérobent une partie de ce qu'ils

ont apporté.

Leur avidité barbare va bien plus loin ; car il s'en trouve qui vendent leurs enfans, leurs parens, & leurs voifins. Barbot en rapporte (35) plusieurs exemples. Pour certe perfidie, ils s'adressent à ceux qui ne peuvent se faire entendre des François. Ils les conduifent au Comptoir, pour y portet quelque chose, & feignant que ce sont des Esclaves achetes, ils les vendent, sans que ces malheureuses victimes puissent s'en défier , jusqu'au moment qu'on les enferme ou qu'on les charge de chaînes. Le Maire raconre à cette occasion nne (36) Histoire fott comique. Un vieux Negre ayant réfolu de vendre son un fice pere. fils, le conduisit au Comptoir. Mais le fils, qui se défia de ce dessein, se hâta de tirer un Facteur à l'écart & de vendre lui-même fon pere. Lorsque le vicillard se vit environné de Marchands, prêts à l'enchaîner, il s'écria qu'il étoit le pere de celui qui l'avoit vendu. Le fils protesta le contraire, & le marché demeura conclu. Mais celui-ci retournant en triomphe rencontra le Chef du Canton, qui le dépouilla de ses richesses mal acquises, & le vint vendre au même marché.

Ils fe vendent

Un fils rend

Quantité de perits Negres des deux sexes sont enlevés tous les jours par Ils enlevent les leurs voifins, lorsqu'ils s'écarrent dans les bois, sur les chemins, ou dans les dent eux-manes, plantations, suivant l'usage d'employer les enfans à chasser les Oiseaux qui viennent manger le miller & les autres grains. Dans les tems de famine, un grand nombre de Negres se vendent eux-mêmes, pour s'assuret du moins la vie. La disette fur si grande dans ce Pays en 1681, que Batbot (37)

(33) Barbot , ubi fup. (14) Afrique Occidentale , Vol. II. p. 170. (15) Barbot , p. 14. (16) Ubi fup. p. 31. (37) Ubi fup. p. 47.

auroir eu des Esclaves en abondance, si les provisions n'eussent pas manqué IALOIS.

dans l'Isle même de Gorée. Le même Aureur dit qu'ils font fort livrés à la forcellerie. Ils l'exercent par le ministere de leurs Prêtres, qui s'attribuent le pouvoir de commander aux

Roi Negre crů Magicien.

Serpens & aux Monstres. Walla Filla , ancien Roi de Jaala , qui palsoit pour le plus grand Magicien & le plus redoutable empoisonneur du Pays, scavoir, difent les Negres, railembler dans un moment, par cet art, toutes ses for-

ces (38) militaites, à quelque distance qu'elles fussent de lui-

Le Maire observe que les Interprêtes Negres sont rarement capables de Spreidité des Interpretes Negres.

rendre le sens de ce qu'ils entendent, & que par leurs infidelités ou leurs méprifes, ils jettent de l'embarras dans tous les marchés. Si les Negres reconnoiffent qu'ils vous font utiles , ils deviennent tout-à-fatt insupportables. Ils font dans une yvreise continuelle. L'eau-de-vie, qu'ils se procurent avec tant de peines & de frais, est prodiguée lorsqu'ils l'ont obtenue. Le vin de Palmier n'est pas si commun dans ces Cantons, qu'ils puilsent l'avoir en abondance. Mais de quelque liqueur qu'ils s'enivrent, ils perdent enriérement la raifon dans l'yvreile, & deviennent des Bères furieuses. Ils n'ont aucune notion de la nécessité de restituer, ni la moindre reinrure des devoirs civils. Leur ignorance est si grossiere qu'à peine comprennent-ils que deux & deux fassent quatre. Ils ne connoissent ni leur age, ni les jours de la semaine,

La feule verru des Negres eff I hospitalite,

pour lesquels ils n'ont pas même de noms. La feule verru qu'on puisse leur attribuer est l'hospitalité. Ils ne laissent jamais partir un étranger sans l'avoir fait manger & boire. Ils le pressent de passer quelques jours avec eux. Mais ils ont soin de cacher leur eau-de-vie à leurs Hôres, parce qu'ils auroient honte de leur en refuser : ce qui n'empêche pas qu'ils ne dérobent aux Montagnards une partie de celle qu'ils reçoivent pour leurs marchandifes. Leur pauvreté est extrême. Ils ont pour tout bien quelques Bestiaux. Les

plus riches n'en ont pas plus de quarante ou cinquante, avec deux ou trois chevaux, & le même nombre d'Esclaves. Il est très - rare qu'on leur trouve de

l'or, pour (39) la valeur d'onze ou douze pistoles.

Leurs wages our la facceif as Trône royal.

Dans quelques Pays des Negres, la Couronne est héréditaire. Dans d'autres elle est élective. A la mort d'un Prince hérédiraire, c'est son frere, & non son fils, qui lui succéde. Maisaprès la mort du frere, le fils est rappellé au trône, & le laisse de même à son frere. Dans quelques Pays héréditaires, c'est au premier neveu par les sœurs que tombe la succession, parce que la

propagation du fang royal est certaine par certe voie.

Dans les Royaumes électifs, trois ou quatre des plus grands personnages de la Nation, s'affemblent après la mort du Roi pour lui choisir un successeur, & se réservent le pouvoir de le déposer ou de le bannir lorsqu'il manque à ses obligations. Cet usage devient la source d'une infinité de guerres civiles, parce qu'un Roi déposé (40) entreprend ordinairement de se rétablir malgré les constitutions.

Le Gouvernement de Kayor, dont le Roi porte le titre de Damel, est Autorité delle ni per des Rois

Monarchique & héréditaire, dans l'ordre des Neveux par les sœurs. Le Maire juge qu'il n'y a point dans l'univers d'autorité plus absolue & plus

(18) Barbot , ubi fup. p. 47-(19) Le Maire, abi fup. p. 80,

(40) Barbet, ubi fup, p. 55.

respectée que celle des ces Monarques Negres. Elle ne se sourient que par la JALOFS. riqueut, Les punitions, pour les moindres défauts de respect ou d'obéissance. font la mort, la confiscation des biens, & l'esclavage de toute la famille du

coupable. Le Peuple est moins à plaindre que les Grands, parce que dans ces occasions (41) il n'a que l'esclavage à redouter. Barbot taconte que sous les plus legers prétextes, fans égard pout le rang ni pout la profession, un Roi fait vendre à fon gré les Sujets. L'Alkade de Rufisco vendit aux François de Gotée, par l'ordre exprès du Damel, un Matbut qui avoit manqué à quelque devoir du Pays. Ce malheureux Prêtre fut plus de deux mois fur le Vaisseau, sans vouloit prenoncer une parole. Comme la volonré des Princes est une loi fouveraine, ils imposent des raxes arbitraires, qui reduisent tous leurs Sujets à la derniere pauvreré.

Aussi-rôt qu'un Negre est reveru de l'auroriré Royale, tous les autres le regardent avec une profonde vénétation; & de son côté, il prend un ait de hauteur (42) & d'empire, qui devient bien-tôt une véritable tyrannie. Dans le Royaume de Barfalli, il n'y a que le Roi & fa famille qui ayent le droit de coucher fous des Tendres, espece d'étoffes qui setvent de défense contre les Mouches & les Mosquites. L'infraction de cette loi est punie de l'esclavage. Un Jalof qui autoit la hardiesse de s'asseoir, sans ordre, sur la même natte que

la famille royale, est sujet au même châtiment (43).

Les Peuples du Damel n'approchent de lui qu'avec beaucoup de peine & Damel dats (es de circonspection. L'entrée de ses apparremens n'est accordée qu'à un petit audiences. nombre de Grands qu'il honore de cerre distinction. Lorsqu'un Seigneur, de ceux mêmes qui lui appartiennent par le fang, obtient d'être reçu à l'audience, il se dépouille de sa robbe en entrant dans la cour, & demeure nud depuis la tête jusqu'à la ceinture. Enfuire avançant vers le Roi, qui n'accorde ces audiences que devant la potte du Palais, il se met à genoux à quelque distance, baisse la têre, & prend de chaque main une poignée de sable, dont il se couvre la tête & le visage. A mesure qu'il approche, il repete (44) plufieuts fois la même cétémonie. Enfin s'agenouillant à deux pas du Monarque, il explique les raisons qui lui ont fait desirer une audience. Après ce compliment, il fe leve fans ofer jetter les yeux devant lui, 11 tient les bras étendus vers ses genoux, & de tems en tems il se jette de la poussiere sur le front. Le Roi paroit l'écouter peu, & tourne (45) fon attention sur quelque bagatelle qui l'amuse. Cependant il prend un air fort grave à la fin de la harangue; & fa réponse est un ordre auquel les supplians n'osent répliquer. Ils se confondent ensuire dans la foule des Courtisans.

Quoique les Rois ne soient pas moins absolus sur la Gambra, ils ont moins dustique les Rois ne toient pas moins autous fur la Campta, its ont moins plus formalis de fafte dans le cérémonial & dans les habits, excepté dans certaines occaplus fions folemnelles. Leurs richeffes, à la plusart, ne confiftent qu'en Chameaux. fions folemnelles. Leurs richesses, à la plupart, ne consistent qu'en Chameaux, en Dromadaires, en Bœufs & en Chevres, avec du miller & du fruit. Dans les audiences qu'ils donnent aux Européens, ils se parent avec plus de soin.

Les Rois fem

(41) Le Maire, ubi fup. p. 206. & fulv. (41) Barbot, ubi fup. p. 47 & 57.

(41) Moore , whi /up. p. 213.

(44) Barbot , qui s'accorde là deffus avec le Maite, remarque que d'autres avancont continuellement à genoux, en se couvrant de terre & de fable, pour montrer qu'ils ne sone que pouffiere en comparaifon du Roi, p. 56.

(45) Le Maire, p. 107.



On les trouve ordinairement couverts d'une robe rouge ou bleue, à laquelle font attachées des queues d Eléphans, ou d'autres Bêtes fauvages, de petites fonnettes, des brins d'ivoire & de cotail, &c. Ils portent fur la tête un bonnet d'ofier, orné de petites cornes de Boucs, & d'Antilopes ou de Gazelles. Leur correge est nombreux. ils se rendent avec beaucoup de gravité, au lieu destiné pour l'audience, qui est ordinairement le desfous de quelque gros arbre; & jamais il ne font fans leur pipe à la bouche.

Audiences eue le Damel accorde sux Etrangers.

Lorsque le Damel (46) reçoit les Etrangets , il est envitonné de ses Gardes , armés de leurs zagayes. Le Roi de Joala entretient communément une garde de cinq cens hommes, divifés en trois corps, au travers desquels les Errangers pallent pour artiver à l'appartement du Roi. Dans les couts, on a foin de faite patoître quinze ou vingt Chevaux, affez mal har aches, & couverts de grifgris. Dans ces audiences les Arabes & les Marburs ont beaucoup plus de liberré que les Negres; mais les François en ont plus que les uns & les autres. A leur approche, ils font une tévétence au Prince, qui leut tend ordinairement la main. Ensuite s'asseyant, suivant l'usage con nun du Pays, sut un lit couvert d'une courte pointe de cuit rouge, fans cesser de tenir sa pipe à la Présent qu'on cat on n'approche jamais des Rois Negres sans quelque présent. Dans le

gres.

bouche, il les fait affeoit près de lui, & leur demande ce qu'ils ont apportés Royaume de Barfalli, les présens établis, pour un Européen, confistent en dix, quinze ou vingt bartes de fer, quelques flacons d'eau-de-vie, une épée, un fulil, un chapeau; c'est-à-dite, dans un de ces préfens. Mais l'eau-de-vie est toujours ce qui paroît reçu le plus volontiers, & souvent le Roi s'enivre avant que l'audience soit finie. Sur tout le reste, il ne differe en tien des autres Princes du Sénegal. Mais les Negres des environs de cette Riviere regardent leuts Rois comme des Sotciets & des Devins du premier ordre. Ils sont persuadés que Magro, anciennement Roi du grand Kassan, entretenoir un Commetce intime avec les diables, & que par leut secouts il pouvoit donner rant de force à son haleine, que d'un souffle il auroit mis en pieces tout ce qui se trouvoir autour de lui. Ils croyent même qu'il faisoit sorrir de la tette du feu & des flammes, lotfqu'il invoquoir les esprits inferpaux (47). C'est l'usage aussi de faire des présens aux Rois Negres , lorsqu'on recoir

leur visite, dans les Comptoits qui ne sont pas éloignés d'eux. Ces visites font si fréquentes, qu'elles deviennent quelquefois fort onéreuses; & l'on doit se précautionnet soigneusement contre seurs nouvelles prétentions , car un exemple suffir pour leut faire prendre droit d'exiger les mêmes présens

dans les mêmes occasions (48).

Leur effronterle

Labat (49) parlant des Ptinces Jalofs aux environs du Sénegal, les compare aux Mandians les plus effrontés. Ils joignent l'adresse à l'impudence. D'abord, ils commencent par demander quelques bagarelles, qui ne peuvent leut être d'une grande utilité, pour fondet vos dispositions. S'ils vous trouvent de la facilité à les écouter, ils deviennent auffi-tôt plus importuns, & vous metrent dans la nécessité de les sarisfaire ou de rompte avec eux. La seule méthode pour s'en défendre est de ne leur rien accorder s'ils ne l'ont

(46) Barbot , p. 17. & 79. (47) Le Maire , p. 109.

(48) Barbot , p. 79. (49) Afrique Occidentale, Vol. III. p. 198. demandé

demandé avec de longues instances. En géneral, il ne faut pas espérer de raffasier jamais leur avidité. S'ils ne peuvent vous engager à leut donner quelque chose, ils se réduisent à l'emprunter; & lorsqu'ils se voyent resusés, ils vous interdifent le Commerce, ou vous font quelque outrage. Les François Moyens que les fe font vû quelquefois obligés d'employer la violence pout obtenir la resti-forces d'emtution de plutieurs emprunts forcés. Leur unique ressource étoit de piller des ployer. Villages, & d'enlever les Habitans; après quoi faifant une balance de compte avec le Roi, ils lui payoient exactement ce qu'ils avoient pris au-delà de fa dette. Mais ces entreprifes ne reufliffent pas toujours; & quand on feroit fur de se faire payer par tette voie, on s'expose à la haine des Habitans, qui peuvent trouver tôt ou tard l'occasion de se venger.

Enfin malgré leur orgueil, les Princes Jalofs sont des Mandians si peu capables de honte, que s'ils apperçoivent à l'Etranget que les visite, quelque chofe qui leut plaife, comme un manteau, des bas, des fouliers, une épée, un chapeau, &c. ils demandent successivement qu'on leur permette d'en faire l'essai, & se mettent par degrés en possession de toute la parure. C'est ce un reavois et qui arriva, dit le Maire, (50) au premier député de Dancoutt, qui fut ainsi plassament dedépouillé d'une veste de brocard, de ses bas, de son chapeau & de ses souliers. Un autre Voyageur rapporte que dans une audience du Roi de Joala, ce Prince prit le chapeau d'un Religieux qui accompagnoit le Facteur François de Gorée; & que trouvant fort mauvais que le Facteur lui représentat la pauvreté des gens de cet état , il tépondit qu'il ne fouffroit pas volontiers qu'on ofat lui donner des confeils. Cependant il envoya le lendemain un jeune Esclave au Religieux.

6. I I.

Noblesse, Magistrats & Milice des Jalofs. Caraclere de plusieurs Rois.

🐧 Ux environs du Sénegal, les Jalofs ont une forte de noblesse, qu'ils 🛭 Salvibobos & A appellent Sahibobos, comme ils donnent aux Princes du Sang royal & Tenhalas. aux (51) Grands, le nom de Tenhalas. Le Maire dit que le Damel a sous lui plusieurs Ministres d'Etat, qui l'assistent dans l'administration & dans l'exetcice de la Justice. Kondi (51) Tributaire Souverain de ce Monarque, a le commandement géneral des armes, avec une autorité qui représente celle du grand Connétable de France. Le grand Jerafo (53) est Chef de la Justice Grands Officiers dans toute l'étendue du Royaume, & fait de tems en tems la visite des Pro- & leurs Sabatervinces, pour écouter les plaintes & juger les differends. L'Alkair , ou le Tréforier de la Couronne, exerce le même office que le grand Jerafo, mais avec un pouvoir plus limité. Il a sous lui tous les Alkairs subalternes, ou les Alkades, qui font les Chefs des Villages, comme les Seigneurs de Patoiffe en France (54).

Barbot raconte que plusieurs grands Officiers , Civils & Miliraites , ont

(50) Le Maire , p. 110. (51) Barbot , p. 58. (52) Basbot l'appelle Conds. (53) Labat met Jagaraf. Tome III.

Alkairs, Alkadi, Alkadhi, Alkazi. En Arabe æ mot fignifie Juge.

T

(54) Le Maire , p. 114 & fuiv. Il écrit

ainsi leurs subalternes dans chaque canton de l'Etat. Toutes les Villes ont leur Jerafo, comme leur Alkade ou leur Alkair. Le Kondi, qui est tout à la fois Lieutenant Géneral du Royaume & Géneralissime des armées, fait, en vertu de ce piemier titre, la vilite des Ptovinces avec le grand Jerafo, ou le Chaf de la justice, pour se faire rendre compte de la conduite des Alkades.

OFC: del'Al-

L'office particulier de l'Alkade confifte à lever les droits & les revenus royaux, dont il est comptable au grand Trésorier. Son nom signifie Gouverneur de Ville ou de Village. Les Blancs & les Negres l'employent égale-

A.lm niffration

Vasconcelos, cité par Barbot, prétend que les Negtes de la Côte l'ema act to de la portent heaucoup dans leur Gouvernement fur ceux du Sénegal; qu'ils font plus exacts fur tous les devoirs de l'administration; que leur politique est mieux entendue, lers vues de confervation & d'aggrandiffement plus profondes & plus fecretes, enfin qu'ils ont plus d'équité dans les recompenses & les châtimens. Le Confeil du Prince est composé des plus anciens, & ne s'cloigne jamais de fa personne. Les Juges sont ceux à qui l'on a reconnu le plus de jugement & d'expérience (55).

L'exécurion de la Juffice fuit immédiatement la Sentence. Un voleur convaincu est puni par l'esclavage, & ce crime expose rarement le coupable à la

Ference du feu morr. Le Maire dit (56) qu'un Negre accuse, sans pouvoir êtte convaincu, est obligé de lécher trois fois un fer brulant. S'il résiste à cette épreuve . on le déclare innocent. Barbot ajoûte qu'il est dispensé du châtiment , mais que l'accusateut & lui sont également condamnés à quitter le Pays. Moore prétend que sur la Gambra l'épreuve du vol se fait avec de l'eau bouillante, & cité un exemple qu'on a lû dans (57) son Journal. La rigueur de ces loix n'empêche pas que dans le Pays des Negres, comme dans les Régions les micux policces, la Justice ne soit sujette à beaucoup de (58) corruption. L'intérêt & la faveur y jouent leur rôle comme en Europe. Pendant le féjour que le Maire fit en Afrique, il arriva un événement qui marque affez combien Est rele l'intérêt à d'afcendant fur les Princes du Pays. Deux petits Rois, Oncle & Neveu, tous deux Tributaites du Damel, étant en contestation pour les droits de leur Souveraineté, réfolurent de remettre la décision de leur différend au

fort des armes ou à la Sentence du Damel; & ce Prince leur avant fait défendre les voies violentes , ils furent obligés de venit à celle de l'autorité. Le jour marqué pour leurs explications, ils se rendirent dans une grande place, qui est vis-à-vis du l'alais Royal, tous deux accompagnés d'un nombreux correge, qui formoit deux Bataillons, armés de dards, de fleches, de zagayes, & de coureaux à la Moresque. Ils se posterent l'un vis-à vis de l'autre, à trente pas de diffance. Le Damel parut bien-tôt, à la tête de fix cens

C - La Princes

Pour le vol.

hommes. Il montoit un fort beau Cheval de Barbarie, fur lequel il alla fe placer au milieu des deux Rivaux. Quoiqu'ils parlaffent rous la môme langue, ils employerent des Interprêtes pour s'expliquer. Le Neveu, qui étoit fils du dernier Roi, finit sa harangue en représentant, que les Domaines contettés devoient lui appartenir de plein droit , puisque le Ciel les avoir donnés à son pere; & qu'il attendoit par conséquent de l'équité du Damel la con-( r r) Barbot , p. 11.

(56) Idem , ibid. & le Maire , p. 115.

(17) Voyez ci-deffus (a Relation. (58) Batbot , p. 58.

firmation d'un titre qui ne pouvoit lui être disputé sans injustice. Après l'avoir écouté fort attentivement, le Damel lui répondit d'un air majeilueux : Ce que le Ciel vous a donné, je vous le donne à fon exemple. Une réponfe si politive dispersa austi-tôt le parti oppose. Les Guiriots, avec leurs instrumens & leurs tambours, célébrerent les louanges du Vainqueur. Ils lui repeterent mille fois que le Damel lui avoit re ulu justice; qu'il étoit plus beau, plus riche, plus punfant, & plus courageux que son Rival. Mais ran lis qu'il n'étoit occupé que de fon bonheur, il fut furpris de s'en voir dépouillé le jour suivant. Le Damel, corrompu par des presens, révoqua la Sentence qu'il avoit potrée (59), & rétablit l'Oncle à la place du Neveu. Ce revers de fortune fit changer d'objet aux chants des Guiriots. Toutes leurs louanges furent

pour celui qu'ils avoient déctié par leurs fatires. Les Rois Negres entreprennent la guerre sur les moindres prétextes. Lors- Occasions de forme de parties qu'elle est réfolue, le Kondi assemble les Troupes, qui ne montent gueres à entre les legate. plus de quinze cens hommes. Aussi les batailles ne sont-elles que des escarmouches. Dans tout le Royaume du Damel à peine se trouveroit il assez de Chevaux pour former deux cens hommes de Cavalerie. Ce Prince n'a pas besoin de provisions de bouche quand il est en campagne. Toutes les femmes lui fournissent des vivres sur son passage. On lui sert quelquesois cinquante plats de Kuskus, affaisonnés de diverses façons. Il garde pour son propre usage ce qui flatte son goût, le reste est distribué à ses gens, qui n'en demeurent

pas moins affamés.

Les armes de la Cavalerie sont la zagaye, sorte de javeline, mais fort longue; & trois ou quatre dards, de la forme des fleches, avec cette difference que la tête en est plus grosse, & qu'étant dentelée, elle déchire la blessure lorsqu'on la retire après le coup. Tous les Cavaliers sont si chargés de grifgris, qu'ils ne peuvent faire quatre pas s'ils font démontés. Ils lancent affez loin leurs zagayes. Avec ces armes ils ont un cimeterre, un couteau à la Moresque, long d'une coudée sur deux doigts de largeur, & un bouclier rond, composé d'un cuir fort épais. Quoique chargés de tant d'inftrumens, ils ont les bras & les mains libres; de forte qu'ils peuvent charger avec beaucoup de vigueur.

L'infanterie est armée d'un cimeterre, d'une javeline, & d'un carquois Armes d. Plarempli de cinquante ou soixante fleches empoisonnées, dont les blessures fanteix. causent infailliblement la mort, pour peu que les remedes soient differés. Leurs dents ou leurs barbes ne caufent pas des effets moins dangereux, puisque ne pouvant être retirées, il faut qu'elles traversent la partie dans laquelle elles sont entrées. L'arc est composé d'un roseau fort dut, qui ressemble au Bambu. La corde est d'une autre (60) forte de bois, qui est jointe à l'arc avec beaucoup d'art. Les Negres, en géneral, se servent de leurs arcs avec tant d'adresse, que de cinquante pas ils sont surs de frapper un écu. Ils marchent sans ordre & fans discipline, au milieu même du Pays qu'ils attaquent. Leurs Guiriots les excitent au combat par le son de leurs instrumens.

Lorsqu'ils sont à la portée de leurs armes, l'infanterie fait une décharge Leurs combats,

(59) L'injustice étoit d'autant plus atroce , sent été restitués. ue le Damel avoit d'abord reçu des présens (60) Jobson prétend que c'est du même de l'autre, & qu'il ne paroît pas qu'ils euf- bois.

Armes de la

T ij

de ses fleches, & la Cavaletie lance ses datds. On en vient ensuite à la zagaye. Ils épargnent néanmoins leurs ennemis, dans l'espérance de faire un plus grand nombre d'Esclaves. C'est le sort de tous les prisonniers, sans exception d'âge & de rang. Malgré les ménagemens qu'ils observent dans la mêlée, comme ils combartent nuds & qu'ils sont fort adroits, leurs guerres sont toujours fort sanglantes. D'ailleurs ils aiment mieux perdre la vie que de s'exposer au moindre reproche de lâcheté, & ce motif les anime autant que la crainte de l'esclavage (61).

I curs raccomat sdemens.

Si le premier choc ne décide pas de la victoire, ils renouvellent souvent le combat pendant plusieurs jours. Enfin lorsqu'ils commencent à se lasser de verser du sang, ils envoyent, de chaque côté, des Marbuts pour négocier la paix; & s'ils conviennent des articles, ils jurent fur l'Alkotan & par Mahomet d'êrre fidéles à les observer. Il n'y a jamais de composition pour les prifonniers. Ceux qui ont le malheur d'être pris, demeurent les Esclaves de celui qui les a touthés le premiet (62).

Le Maire & Moore nous tracent le caractere des Princes qui regnoient sur

Caraftere de philicites Rois Jalous. d. Horal.

les Jalofs pendant qu'ils éroient l'un & l'aurre en Afrique. On a déja remarqué que le Maire donne au Royaume de Hoval le nom de Royaume du Séte Frak, Roi negal. Le Roi, qui porte le rirre de Brak, ne confervant plus qu'une ombre de son ancienne puissance, est si pauvre, qu'il manque souvent de millet pour fa nourriture. Il aime les Chevaux jusqu'à se priver du nécessaire pour fournir à leur entretien. Il leur donne le grain dont il devroit se nourrir , & se conrente ordinairement d'une pipe de tabac & de quelques verres d'eau-de-vie-Mais il n'en est pas moins absolu dans son Gouvernement. La nécessiré le force souvent de faire des incursions dans les cantons les plus foibles de son voifinage, où il enleve des Bestiaux & des Esclaves, qu'il vend aux François pour de l'eau de-vie. Lorsqu'il voir baisser sa provision de cerre liqueur, it enferme le reste dans une petite cantine, dont il donne la clef à quelqu'un de ses savoris, avec ordre de la porter à vingt ou trente lieues de sa demoure, pour se mertre lui-même dans la nécessité de s'en priver. S'il exerce sa tvrannie sur ses voitins, il garde bien moins de ménagement pour ses propres Sujets. Son usage est d'aller de Ville en Ville, avec toute sa Cour, qui est composce d'environ deux cens Negres, la plupart infectés de tous les vices des Blancs, & de demeurer dans chaque lieu jusqu'à ce qu'il en ait mangé toutes les provisions. Ceux qui ont la hardiesse de s'en plaindre sont vendus pout l'esclavage (63).

Le Pamel, Roi de Kayor.

Le Damel, ou le Roi de Kayor, qui est au Sud de Hoval, trétoit pas moins passionné que le Brak pour les siqueurs forres. Comme les Facteurs François ne paroiffent devant lui que pour lui demander quelque faveur, ou pour lui faire quelques plaintes de ses Officiers, ils n'y alloient jamais les mains vuides. Leurs préfens ordinaires étoient dix on donze pots d'eaude-vie, quelques livres de fucre, cinq ou fix aunes de roiles, & quelques pieces (64) de corail. Aussi long-tems qu'il lui restoir de l'eau-de-vie , il ne cessoit pas d'èrre yvre. Il n'en falloit point attendre de réponse avant qu'il eut vuidé son baril. Lorsque la taison commençoit à lui tevenir, il faisoit

(61) Le Maire, p. 119 & fuiv.

(61) Ibid. p. 116. (64) Barbot ajoûte, quelques bottes d'ail-

(61) Le Maire, p. 50.

présent au Facteur, dans son audience de congé, d'un ou deux Esclaves qu'il faifoit enlever dans quelque Village voisin; & malheur à ceux qui tomboient alors entre les mains de ses Gardes, car ils prenoient sans choix les premiers venus.

Avec quelque soin qu'on se soutnisse de vivres, lorsqu'on sollicite quelque faveur à cette Cour, on est toujours exposé à manquet du nécessaire, parce que le Roi demande aux Européens la moitié de leurs provisions & qu'il en mange la meilleure partie. En récompense, il leur donne un quarrier de Chameau, dont la chair est fort coriasse, & quelques plats de kuskus, avec du vin de Palmier (65). Les Jalofs, qui bordent immédiatement la Gambra, habitent les Royau-Coraftere de Roide Barialle.

mes de Barfalli & du bas Yani. Moore nous apprend que le nom de famille du Roi de Barfalli est N'jai. Il gouverne avec une autoriré absolue, & sa samille est si respectée que tous ses Peuples se prosternent, la face en terre, lorsqu'ils paroissent devant quelque personne de son sang. Cependant il vit dans l'évalité avec fa Milice. Chaque Soldar a la même part au butin de la guerre. & le Roi ne prend que ce qui est nécessaire à ses besoins. Cette loi, qu'il s'est imposée, ne lui permet gueres de quitter les armes, car aussi-tôt qu'il a confommé les fruits d'une guerre, il est obligé, pour farisfaire son avidité & celle de ses gens, de chercher quelque nouvelle proje. Toute sa Cour fait. profession comme lui de la Religion Mahométane; ce qui ne les empêche pas d'aimer beaucoup les liqueurs fortes. Le Roi ne peut vivre fans eau-de-vie. Dans les momens qu'il n'est pas tout-à-fait yvre, il fait les prieres de sa Religion. Son habillement, comme celui de la plûpart des Rois du Pays, est une espece de surplis, qui ne descend pas plus bas que les genoux, avec des haures chausses de la même étoffe , larges de sept aunes , mais froncées à la ceinture. Il a les jambes nues, excepté lorsqu'il monte à cheval. Il porte aux pieds des sandales, & sur la tête un petit bonnet de coton. On ne le voit gueres sans boucles d'or aux oreilles. La plûpart des Jaloss portent des habits & des bonnets blancs, parce qu'étant fort noirs cette couleur releve beaucoup leur figure. En 1732, c'est-à-dire, (66) dans le tems que Moore étoit en Sa figure & Ga Afrique, le Roi de Barfalli étoit un Prince de haute taille, d'une humeur si bumeur. emportée, qu'au moindre ressentiment il ne saisoit pas difficulté de tirer sur celui dont il se croyoit offensé. L'Auteur n'ajoûte pas si c'étoit un coup de fleche ou d'arme à feu; mais cetre fureur étoit d'aurant plus dangereuse que le Roi tiroit fort adroitement. Quelquefois , lorsqu'il se rendoit , sur une Chaloupe de la Compagnie, à Kohone, qui étoit une de ses propres Villes, il se faisoit un amusement de tirer sur tous les Canots qui passoient, & dans la journée il tuoir toujours un homme ou deux. Quoiqu'il eut un grand nombre de femmes , il n'en menoit jamais plus de deux avec lui. Il avoit plusieurs freres, mais il étoit rare qu'il leur parlât, ou qu'il les reçût même dans sa compagnie. S'ils obtenoient cet honneur, ils n'étoient pas dispensés de la loi commune, qui oblige tous les Negres à se jetter de la poussière sur le front lorsqu'ils approchent de leur Roi. Cependant ils sont les héritiers de la Cou-

ronne après lui. Mais, dans le Royaume de Barfalli, elle est ordinairement

(65) Le Maire , p. 109 , & fuiv.

disputée par les enfans du Roi mort, & c'est au plus fort qu'elle demeure. (66) Moore , p. 213 , & fuiv.

JALOFS. Sa dureté pour ferytopresfujets,

Kohone, résidence ordinaire des Rois de Barsalli, est située près de la Mer, à cent milles de Joar qui est une autre Ville du même Royaume sur le bord de la Gambra. Loffque le Roi manque d'eau-de-vie, il fait prier le Gouverneur de Jamesfort, de lui envoyer une Chaloupe avec des marchandifes. On ne manque point de le fatisfaire; & jusqu'à l'arrivée de la Chaloupe, il se hâte de piller quelque Ville des Pays voisins, pour se fournir d'une provision d'Esclaves. Les marchandises qu'il demande sont ordinairement de l'eau-de-vie, de la poudre à rirer, des balles, des armes à feu, des coutelas, du corail & de l'argent pour ses semmes & ses maitresses. S'il n'a pas de guerre avec fes voifins, c'est sur ses propres Villes qu'il tourne ses ravages, & ses

Providedly

Sujets sont vendus sans pitié. Ses forces sont considérables. Il a divité ses Etats Bunnys, Gou- en plusieuts Provinces, où il établir des Gouverneurs, qui se nomment Buvirtuours de les meys (67), & qui lui rendent un ho.umage annuel. Ces Burneys font putifans, & traitent le Peuple à leur gré. Mais la terreur qu'ils inspirent par leur pouvoir n'empêche pas qu'ils ne foient aimés. Les autres Rois Negres prenuent les avis de leurs Sujets, & n'entreprenuent presque rien d'important fans les avoir confultés. Mais le Roi de Bartalli est si absolu, qu'il ne recoit pas d'autres confeils que ceux de son premiet Ministre , qui est tout à la fois Géneral de ses Troupes, & l'Interprête de tous les ordres de son Maître. Il se Le Feriro, son nomme Ferbro. Un autre de ses Offices est de porter l'épée du Roi dans un

principal Munt-

Régime de ce Prince,

grand fourreau d'argent qui pese beaucoup. Le regime du Roi est de dormir rout le jour jusqu'au coucher du Soleil. Il fe leve alors, mais c'est pour boire, & pout se rendormir ensuire jusqu'à minuit, qu'il se leve encore pour boire & manger jusqu'au jour. Quand il est bien fourni de liqueurs fortes, il passe cinq ou six jours consecurifs à boire. fans manger un feul morceau. C'est certe passion effrence pour l'eau-de-vie qui expose sans celle ses Sujets à l'esclavage. Souvent il s'approche d'une Ville. pendant le jour, avec une partie de ses Troupes, & seignant de se retirer, il y retourne pendant la nuit pour y mettre le feu. Ses gens, entre lesquels il a distribué les postes, se saissifient des Habirans qui sortent pour se garantir des flammes. Il leur fait lier les mains derriere le dos, & fur le champ il se rend à Joar (68) ou à Kohone pour les vendre.

Ses trais Freret.

Partrait de . Haman Scaka.

Ce Monarque de Barfalli avoit trois freres, dont l'un, nommé Bumey Haman Seaka, éroit un Prince de taille médiocre, mais extrèmement bien prife, & d'une fort belle physionomie. Il avoit les dents fort blanches, la peau très noire, le nez affez long & les lévres minces; de forte qu'à l'exception de la couleur, il avoit tous les trairs d'un Européen. On peut dire la même chofe de la plupart des Jalofs. Le Prince Haman Seaka étoit vêtu d'une robe de coton, à manches ouvertes. Ses hautes-chauffes tomboient jusqu'aux genoux. Il avoit ordinairement les jambes & les bras nuds, la tête couverte d'un petit beamt de fou bonnet de coton blanc , & des pendans d'or aux oreilles. Il montoir un

Cheval.

Cheval blanc de lait, d'une grande beauté, haut de feize paumes, avec la criniere longue & une des plus belles queues du monde. La bride étoit de cuir rouge, plaquée d'argent, à la maniere des Mores. La felle étoit de la même matiere, & le pommeau (69) assez élevé. Le poitrail étoit aussi de cuir rouge,

(67) L'original porte Boomies. (68) Moore, p. 85, & fuiv.

(60) Comme les selles Espagnoles.

avec une plaque d'argent relevée en bosse. Mais les Negres n'usent point de croupiere. Les étriers de Haman étoient courts, de la largeur & de la longueur de ses pieds; de sorte qu'il pouvoit se lever facilement, & s'y soutenir en courant à toute bride, tirer un fufil, lancer son dard ou sa zagave, avec aurant de liberté qu'à pied. Il portoit toujouts à la main (70) une lance ou une demie pique, de douze pieds de long, qu'il tenoit droite, & appuyée par le bas sur son étrier, entre ses orteils. Mais lorsqu'il exerçoit son cheval, en lui faifant faire des courbettes, il la secouoit au-dessus de sa tête. comme s'il eut été ptêt à combattre. Je l'ai vû plus d'une fois, dit l'Auteur, monté sur ce beau Cheval, auquel il faisoit faite des exercices surprenans. Il le faifoit quelquefois avancer quarante ou cinquante pes fur les deux pieds de derriere, sans toucher la terre avec ceux de devant. Quelquesois, lui faifant courber les jambes, il le faisoit passer ventre à terre sous les portes des Mandingos, qui n'ont pas plus de quatre pieds de hauteur.

Bumey 1 iaman Seaka avoit porté, pendant sept ans, la Couronne de Bar- avoit porté la falli. Moore ne pur être informé comment il avoit perdu la dignité royale ; Couronne. mais le Trône étoit rempli par un Prince de vingt-cinq ans, qui donnoit le nom de fiere au Prince Haman, & qui rendit en 1731 deux visites aux Facteurs du Comptoir Anglois. Ce jeune Monarque avoit une sœur aussi absolue que lui-même. Elle & les autres Princes freres du Roi, éroient toniours accompagnés d'un certain nombre de foldars ou de gardes, qui leur obéiffoient avec beaucoup de foumission, indépendemment des ordres du Roi.

Haman Scaks

(70) Voyez la figure gravée.

## CHAPITRE X I.

Foulis qui habitent les bords de la Gambra. Leur figure, leurs habits. leur Gouvernement . leurs Villes & leur caractere.

Na déja vû que les Foulis du Sénegal occupent un Pays fort étendu, Foults. ) fous le Gouvernement d'un Roi qui leur est propre. Mais ceux qui habitent les deux bords de la Gambra vivent dans la dépendance des Mandingos, parmi lesquels ils ont formé des établissemens pat intervalles. Il y a beaucoup d'apparence que c'est la famine ou la guerre qui les a chasses de leur

Jobson raconte que les Foulis de la Gambra sont d'une couleur bazanée , Couleur de , Foulis de la Cambra sont d'une couleur bazanée , Foulis de la Cambra sont d'une couleur bazanée , Foulis de la Cambra sont d'une couleur bazanée , Foulis de la Cambra sont d'une couleur bazanée , Couleur de la Cambra sont d'une couleur bazanée , Couleur de la Cambra sont d'une couleur bazanée , Foulis de la Cambra sont d'une couleur bazanée , Couleur de la Cambra sont d'une couleur bazanée , Couleur de la Cambra sont d'une couleur bazanée , Couleur de la Cambra sont d'une couleur bazanée , Couleur de la Cambra sont d'une couleur bazanée , Couleur de la Cambra sont d'une couleur bazanée , Couleur de la Cambra sont d'une couleur bazanée , couleur de la Cambra sont d'une couleur bazanée , couleur de la Cambra sont d'une couleur bazanée , couleur de la Cambra sont d'une couleur bazanée , couleur de la Cambra sont d'une couleur bazanée , couleur de la Cambra sont d'une couleur bazanée , couleur de la Cambra sont d'une couleur bazanée , couleur de la Cambra sont d'une couleur bazanée , couleur de la Cambra sont d'une couleur bazanée , couleur de la Cambra sont de la Cambra sont d'une couleur de la Cambra sont de la Cambra sont d'une couleur de la Cambra sont de la Cambra sont d'une couleur de la Cambra sont de & qu'ils ont de longs cheveux noirs, beaucoup moins friscs que ceux des bea. Negres. Leurs femmes ont la taille d'une beauté extraordinaire, & les traits du vifa, e fort réguliers. Elles arrangent leurs cheveux avec beaucoup de propreté; mais elles fone vetues comme les femmes des Negres. Les Foulis ne font pas géneralement aussi bien faits que leurs femmes; ce que l'Auteur n'attribue néasuros es qu'à la nature de leuts occupations, qui se réduisent au foin de leurs Troupeaux. Ils ont quelques Chevres; mais leurs principales richelles confiftent en Vaches. Quoiqu'ils ayent quelques habitations fixes, commune.

- la plupart ménent une vie errante, avec leurs Bestiaux, qu'ils conduisent dans les cantons bas ou élevés , fuivant qu'ils y font forcés par les pluyes. Lorfqu'ils rencontrent quelque bon pâturage, ils s'y érabliffent avec la permission du Roi : & leur constance répond à la durée de l'herbe. La vie des hommes est fort pénible. Outre le reavail de leur profession, ils ont sans cesse à se défendre contre les Bêtes féroces sur la terre, & contre les Crocodiles fur le bord des Rivieres. La nuit, ils rassemblent leurs Bestiaux au centre de leurs rentes & de leurs cabanes. Ils allument quantité de feux, & font la garde autour du troupeau. L'Auteur ayant eu fouvent l'occasion de traiter avec eux pour des Vaches & des Chévres, faisoit avenir le Chef d'un de ces troupeaux, qui se présentoir, couvert de mouches dans routes les parties du ne fore endureix corps (71), fur-tout aux mains & au vifage. Quoiqu'elles fussent de la même espece que celles qui rourmentent les Chevaux en Europe, il en étoit si peu incommodé, qu'il ne prenoit pas la peine de lever la main pour les chasser ;

i la poma-

Baurre avec leurs

femmes.

diagos.

randis que l'Auteur, picqué jufqu'au fang, étoit forcé de s'en défendre avec une branche d'arbre.

Outre ces Bestiaux, ces Foulis errans vendent du lait doux, du lait aigre, & deux forres de beurre; l'un frais & fort blanc, l'autre dur & d'une couleur excellente, que les Anglois appellent beurre rafiné, & qu'ils trouvent aulli bon que celui d'Angleterre. Ce font les femmes qui font chargées de ce commerce. Elles apportent leur marchandife dans des gourdes si nettes, qu'elles se croiroient deshonorées si l'on y trouvoir un cheveu. Les bagatelles qu'elles demandent en échange sont des grains de verre, des coureaux communs, de quinze sous la douzaine, &c. Mais lorsqu'elles ont une fois goûté du fel, qu'elles appellent Ram-dam, elles en préferent la moindre quantité à tout le reste. Jobson & sa Compagnie, se trouvant fort bien du commerce de ces femmes, achetoient d'elles, tous les jours, quelques rafraîchissemens, pour les encourager. Ils avoient remarqué qu'un feul refus les refroidiffoit

entiérement cette parrie du commerce aux Foulis. He fonetirann Ca par les Man-

Les Mandingos fe rendent leurs Tyrans, & leur prennent la plus grande partie de leur viande lorsqu'ils ne tuent pas leurs Bestiaux secrettement. Ils ressent vivement cette injustice. Leur nombre est fort grand dans rous les cantons du Pays; mais il l'est encore plus vers les montagnes, d'où ils ont chasse (72) tous les Negres, avec beaucoup d'obstination à vivre sans cesse en guerre avec eux. Leur langage n'est pas le même que celui des Ne-

jusqu'à demeurer des semaines entieres sans paroîrte. Cependant on ne peut espèter les mêmes secours des Mandingos, ni des Negres, qui abandonnent

Moore paroît plus exact que Jobson dans ses observations sur les Foulis. Il les nomme Pholeys. On trouve, dit-il, des pelotons de ce Peuple dans tous les Pays qui font fur les deux bords de la Gambra. Il prétend qu'ils ressemblent beaucoup aux Arabes, dont la langue s'apprend dans leurs écoles, & qu'en géneral ils font plus versés dans cette langue que les Européens dans

(71) Jobson ne met pas de différence pour ment, & ne le fait pas (71) Voyez le Gelden Trade de Jobson , p. la ftupidité entr'eux & leurs Bestiaux. (71) L'Auteur promet le récit de oet évene- 31, & fuiv.

-

14

la langue Latine. Ils la parlent presque tous, quoiqu'ils ayent leut propre langue, qui se nomme le Fouli (74).

Ils ont des Chefs, qui les gouvernent avec tant de douceur, que chacune Douceur de leur de leurs décisions paroit venir d'un peuple entier plutôt que d'un seul hom- goaverus acus me. Ils vivent en fociétés, & bâtissent des Villes, sans être assujettis au Prince dans les terres duquel ils s'établissent. S'ils reçoivent quelque mauvais traitement de lui ou de sa nation, ils détruisent leur Ville pour aller s'établir dans quelque autre lieu. La forme de leur Gouvernement le soutient fans peine, parce qu'ils sont d'un caractere doux & paisible. Ils ont des notions li parfaites de justice & de bonne foi, que celui qui les blesse est regardé avec horreur de toute la Nation , & ne trouve personne qui prenne parti pout lui contre le Chef. Comme on n'a pas de passion dans ce Pays pour la propriété des tettes , & que les Foulis d'ailleuts se mêlent peu de l'agriculture, les Rois leur accordent volontiers la liberté de s'établir dans leurs Etats. Ils ne cultivent que les environs de leurs Villes ou de leurs Camps, pour en us netireur de tirer leurs véritables nécessités. C'est du tabac, du coton, du bled d'Inde ou la terre que leurs du maïz, du riz, du bled de Guinée, avec une autre forte de bled qui se nomme Manfaroke.

Malgré cette modération dans l'usage des tetres , l'industrie & la frugalité des Foulis leur fait recueillir plus de bled & de coron qu'ils n'en consument, Mais ils le vendent à bon marché. Leur douceur naturelle leur donne aussi beaucoup de goût pour l'hospitalité. Aussi le voisinage d'une de leurs Villes passe-t'il pour une bénédiction dans le Pays. Ils y ont acquis tant de considération qu'on se deshonore en les insultant. Leur humanité n'excepte personne; mais elle redouble pour ceux de leur Nation. Qu'un Fouli tombe dans l'esclavage, tous les autres se réunissent pout rachetet sa liberté. Comme ils ont des alimens en abondance, ils ne laissent jamais un homme de leur Nation dans le besoin. Ils ptennent soin des vieillards, des aveugles & des boiteux. Ils étendent même leurs fecours jusqu'aux Mandingos, dont ils nourrissent un grand nombre dans les tems de famine. Les querelles sont si rates entr'eux, que Moore, pendant tout le séjour qu'il fit en Afrique, n'apprit jamais qu'un Fouli en eur infulté d'autres. Cette extrême douceur ne vient pas d'un défaut de courage, cat il n'y a point de Nation plus brave Leur Bravoure, en Afrique , ni qui sçache mieux repousser une insulte. Les Jaloss mêmes n'osent les attaquer. Leurs armes sont la lance, la zagaye, l'arc & les siéches, des coutelas fort courts, qu'ils appellent Fongs, & même le fusil dans l'occafion. Ils se servent de rous ces instrumens avec beaucoup d'adresse. On les voit chercher ordinairement à s'établir près de quelque Ville des Mandingos. Ils sont rigoureusement attachés au Mahométisme. On en trouve peu Leur Religion: qui veuillent boire de l'eau-de-vie, ou d'autres liqueurs que de l'eau avec

du fucre. Leur industrie est si reconnue pour élever & nouvrir des Bestiaux, que Leur industrie, les Mandingos leur abandonnent le foin de leurs troupeaux. Ils les laissent élever les Befpaître pendant le jout dans les plaines. Après la moisson du riz, ils les met-tuur. tent dans les champs moissonnés, sous les yeux de quelques gardes qui ne

les perdent pas de vue. Pendant la nuit ils les tenferment dans un enclos,

(74) Voyez ci-desfous le Vocabulaire.

Tome III.

où chaque bête est attachée à son pieu , avec des liens d'écorce d'atbre. C'est
dans ce lieu qu'ils tirent le lait des Vaches. Elles y passent oute la nuit sous
la garde de quelques gens armés , qui veillent contre les surprises des Lions &
des autres bêtes. Les Veaux sont dans un lieu plus sur encote, où ces mons-

tres ne seroient pas capables de pénétrer quand ils ne seroient pas observés. Le tendemain, on trait pour la seconde sois les Vaches; après quoi on leur

Commerce qu'ils en font. laife la libetté de retouinter dans la plaine.

Les Foulis font prefique le fuel peuple de cette Contrée de l'Afrique, de qui l'on puilfe achtett des Troupeaux. L'antien prix pour une Vache étoit ordinairement une barre de fer; mais, dans ces demireits euns pluifeux Capitaine de Vaiifeau l'onf aix monter jusqu'à deux barres; & rien n'elt fuilieux Capitaine de Vaiifeau l'onf aix monter jusqu'à deux barres; de rien n'elt fuilieux Capitaine de Vaiifeau l'onf aix monter jusqu'à deux barres; de l'en n'el fuilieux Capitaine de Vaiifeau l'onf aix monter jusqu'à deux barres; de l'antie de l'anti

Les Mandingos seroient souvent exposés à périr de faim, sans le secours des Foulis. Ils ritent d'eux, par des échanges, une partie de leurs provisions. On ne connoît pas non plus d'autre Peuple que les Foulis, qui ait l'art de faire du beutre sur la Riviere de Gambra. Ils le vendent pour diverses sortes de mar-

chandifes, mais fur-tout pour du sel.

Leus habilement n'est pas moins particulier à leur Nation que leur Commerce. Ils n'employent pas d'autres étofics que celles de leurs propres Manufactures. Elles sont de coton blanc, & l'eurs fermers ont soin de les entretenir avec beaucoup de propreté. Il n'y en a pas moins dans l'intérieur de leurs cabanes, où l'odorat n'a jamais rien à souffirt, non plus que les yeux. On re-

tem tallers come control in principal treat blouder, so no publication is a superior control to the control treatment of the company of the control treatment of the company of the control treatment of the company of the control treatment of the c

lier des Foulis.

Less shalles. Ils font habiles chaffeurs. Les Lions, les Tigres & les Bêres les plus feroces ne font pas des ennems qui les éronnent. Vinge ou trente Foulis fe joignent pour la chaffe des Eléphans, & ne reviennent point fans avoit tué quélques-uns de ces animaux. Ils vendent les dens, & font feche & fumer la chair, qu'ils gardent pour s'en nourrit pendant plutieurs mois. Ils racontent (76) que les Eléphans paroiffere quélquérois en figrand nombre, qu'ils forment des troupeaux de cent & de deux cem; qu'ils matient beaucoup, non-feulement au le control de la feule reflource pour les écatres, et d'allumer des forts autour des plantations, fant quoi ils écrafent rout dans leur paffage, qui prend quelquéfois un demi-mille de larque mille de la feule mille de la feule mille de la feue mille de la feue.

(75) Voyez la Planche d'une Ville des (76) Moore, ubi sup. p. 30. & suiv-Foulis.

On parlera, dans un autre article, de la Religion des Foulis, qui leur est commune avec les Jaiofs & les Mandingos.

# CHAPITRE'XII.

## Nation des Mandingos.

A plus nombreuse de toures les Nations qui habitent les bords de la Mandingos.

Gambra & toure l'étendue même de cette Côte, porte le nom de Mandigos ou Mandingos. Jobson dit qu'ils sont parfaitement noirs (77), & qu'au long de la Riviere ils parlent tous (78) la même langue. Moore ailure qu'ils ne sont pas d'un Commerce aussi désagréable que d'autres Voyageurs se le sont figurés. Dans les occasions qu'il eut de visirer plusieurs de leurs Villes, ils s'empressoient de venir au-devant de lui & de lui serret les mains, à l'ex-qu'on ne l'a cru. ception de quelques femmes, qui n'ayant jamais vû d'hommes blancs, prenoient la fuite & ne pouvoient se résoudre à s'approcher de lui. Mais il se trouva des Habitans qui le presserent d'entret dans leurs cabanes, & qui firent paroître leurs femmes & leurs filles pour le saluer. Ses habits, ses bottes, ses éperons, faisoient le sujer de leur admiration & de leurs entretiens.

Plus fociables

Les Mandingos sont des Negtes viss & enjoués, qui passeroient vingt- Leur humeur est quatre heures à danser, au son de leurs tambours & de leurs balasos; quelquefois avec des mouvemens affez réguliers, mais fouvent avec les faurs &

les postures les plus bizares, en s'esforçant de l'emporter l'un sur l'aurre par la fouplesse & l'activité de tous leurs membres. Leur inclination les porte aux disputes & aux quetelles; ce qu'ils appellent combattre : & si quelqu'un mis querelleuse; d'entr'eux en maltraite vivement un autre par des paroles injurieules, ils en parlent comme d'une grande bataille. Mais il est rare qu'ils en viennent aux coups. Cependant si l'action s'engage, ils sont aussi dangereux de la main que de la langue; ils se jettent sur les premieres atmes qui s'offrent à leur fureur, & ces combats finissent ordinairement par la mott de l'un ou de l'autre. Le meurtrier se hâte de passer dans un autre Royaume, dont le Roi ne lui refuse jamais sa protection & le reçoit volontiets au nombre de fes fujers.

La plupate des Mandingos portent une épée fur l'épaule droite. D'autres leur sames n'ont que leur zagaye, ou un dard long de trois pieds. Plusieurs se conrentent de l'arc & des fléches. Mais ils ont tous un couteau suspendu à leur ceinture. Leur adresse est extrême dans l'usage de toures ces armes. On a déja remarqué que cette Nation est distribuée dans toutes les parties du Pays , & que dans son origine elle vient de l'intérieur des terres. Les Mandingos sont les plus zelés Mahométans d'entre tous les Negres. Ils ne connoissent pas l'usage du vin ni de l'eau-de-vie. Ils font aussi les plus civilisés de toutes ces Régions de l'Afrique. Le principal Commerce du Pays est entre leurs mains. Ils sont in-

(77) Moore dit que le plus grand nombre fortis, nommé Mandings ou Mandings. est noir . comme s'ils ne l'étoient pas tous, & (78, Ils ont néanmoins un langage m (78, Ils ont néanmoins un langage mystequ'ils tirent leur nom du Pays dont ils font rieux, dont on parleta dans le Chaptere suiv.

dustrieux, appliqués au travail, entendus pour la culture des tettes & pour MANDINGOS. l'entretien des Bestiaux, tels que les Vaches, les Moutons & les Chévres, car ils n'ont pas de Porcs. Ceux qui habitent le Pays de Galam forment une Republique, qui ne reconnoît pas de Rois, & qui est gouvernée par ses propres Chefs. Ils lifent & écrivent affez bien l'Arabe. Enfin, si l'on en (79) ctoit Labat, c'est une Nation d'excellent caractete & fort amie de l'hospitalité,

Timnignage e ontaine for le calabore des Mandangot.

Au contraire, Jobson assure (80) que les Mandingos, au long de la Gambra, menent une vie oisive, & que la plus grande partie ne connoît ni le commerce ni d'autres exercices. Seulement, dit-il, leur propre confervation les oblige de semer & de recueillir : mais ce travail ne prend que deux mois de l'année, & s'il est assez pénible, c'est qu'ils manquent d'industrie pour l'agriculture. Le reste du tems, ils l'employent à des amusemens stivoles, assis, pendant la chaleur du jour, à l'ombre de leurs arbres pour y prendre le frais. Ils ont des jeux puériles, pour lesquels ils ne manquent pas d'adresse; mais ils négligent la pêche & la chasse, quoiqu'ils ayent le poisson & le gibier à leur porte. On leur voir continuellement une pipe à la bouche. La fumée du tabac augmente leur paresse en éteignant leur appétit. Leurs pipes sont composées d'une terre rougeatte. Le tuyau est un petit baton de bois, qu'ils percent avec un fer chaud', ou un rofeau de cinq ou fix pieds de long, qui dans l'endroit où il se joint à la tête est couvert d'une petite piece de cuir rouge, Les Marchands ont pour leurs voyages, des pipes d'une grandeur demesurée, dont la tête contiendroit une demie pinte d'eau.

Leur difficateffe d nouncur.

Les Mandingos ont, sur le point d'honneur & sut la naissance, le foible de plusieurs autres Nations, (81) c'est-à-dire, qu'ils portent la délicatesse à l'excès. Tandis que Jobson se trouvoit à Batto sur la Gambra, il vit naître à cette occasion, une querelle fort vive entre le Bo-John & le fils du Roi; de part & d'autre on courut aux armes, & les témoins n'eurent pas pen de peine à contenir sur le champ ces deux Princes. Ils ne purent même empêcher les defis formels, qui produifirent le lendemain un rendez-vous, dont les fuites ne pouvoient manquer d'être fanglantes. Mais Jobson entreprit de réconcilier les deux Champions, & leur fit fuspendte en effet leut combat, quoiqu'avec menaces de fe rejoindre dans quelque autre occasion.

Leve maniere de fe faluer.

La maniere de faluer, entre les Mandingos, est de se prendre la main en se la secouant. Mais si c'est une femme qu'ils saluent, au lieu de lui secouer la main, ils l'approchent deux fois de leur nez, comme pour la flairer par le dos. Un grand affront parmi eux , c'est de saluer de la main gauche. Lorsou un mari rentre dans la maifon après une absence de deux ou trois jours. fa femme se met à genoux pour le saluer. L'usage veut aussi qu'elle prenne toujours la même posture pout lui présenter à boire. Jobson juge que c'est un effet du Mumbo Jumbo, dont on verra bien-tôt l'explication.

Changement dan leut catac-Lere.

Les Mandingos qui habitent le haut de la Gambra , font d'un meilleur caractere qu'ils n'étoient autrefois. On raconte (82) qu'ils avoient l'adresse de mettre leurs pipes & leurs calebaffes fous les pieds on fous la chaife d'un Etranger; & lorfqu'ils les voyoient brifées, ils en demandoient vingt ou

(79) Afrique Occidentale, Vol. IV. p. 353. (\$1) Moote , p. 16. (80) Jobson dans le Golden Trade, p. 38. (81) Ibid. p. 11.

& fuivantes.

trente fois la valeut, si l'on n'aimoit mieux les leur rendre enrieres; ce qui étant impossible, on se voyoit obligé de les satisfaire, ou de cherchet, avec beaucoup d'embarras, des amis pour se délivret de cette persécurion. Ils conservent encore, dans les mêmes endroits, quelque reste d'un ancien usage qui ne caufe pas moins de peine aux Errangers. Qu'un Mandingo ait vendu quelque chose le matin, il peut redemander sa marchandise en restituant le prix avant le coucher du Soleil. Ainsi n'eut-on acheté qu'une Poule ou des œufs, on court toujours beaucoup de risque à les manger le premier jour. On diftingue aussi facilement les Mandingos & les Flups à leurs nez plats & leurs groffes lévres, que les Jalofs & les Foulis à la beauté de leurs traits. Jannequin prérend (83) que cetre forme de leur nez & de leurs lévres n'est pas naturelle, & qu'elle vient du soin qu'on prend, à leur naissance, de les mez plan. leur presser pour les élargir. D'autres Ectivains sont (84) d'une opinion différente. Lorsqu'un enfant est venu au monde, on le plonge dans l'eau trois ou quarre fois le jour ; après quoi l'ayant fait fécher avec soin, on le frotte d'huile de Palmiet, fur-rout aux os de derrière, aux coudes, aux jarrêrs, & au cou. Ils vont enriérement nuds jusqu'à l'âge de huit ou neuf ans. On leur peint quelquefois le visage & la poirtine (85) pour orner leur figure. La fanré est un bien forr commun parmi les Mandingos, & la fécondité n'est pas moins ordinaire dans leurs mariages. Cependant ils font quelquefois Leurs maladics, fujets à des maladies dangereuses, telles que la perite verole, les écrouelles, les vers, les maux de rête, & différentes fortes de fiévres. Leurs jambes s'enflent quelquefois de la groffeur du corps; ce qui vient, fuivant l'Auteur, de certaines herbes qu'ils mêlent dans leurs alimens pour faire naître entr'eux l'amour ou l'amitié. Cette raison, dit - il, a d'autant plus de vraisemblance (86) qu'on ne les voit atteints de cette maladie que dans l'âge de la force. Moore parle d'une jeune femme de sa connoissance, des deux genoux de Vers qui seux laquelle il fortit un ver blanc de la longueur d'une aune. Avant que les fois du corps. vers paruflent, ses genoux s'éroient enflés avec beaucoup de douleur; mais lorsque la peau se fut ouverte, elle souffrit beaucoup moins. Chaque vet forroit, tous les jours, de six ou sept pouces; & l'on prenoit soin de le rouler aurout d'un petir baton, en le liant avec un fil, dans la crainte qu'il ne rentrât. Peu de tems après, il forrir, à la même personne, un autre ver de la

grés, & la douleur en devint beaucoup plus vive. Les Habitans attribuent ces vers aux mauvaifes qualités de l'eau qu'ils boivent (87), fut - tout à son épaisseur. Jobson dit que le seul remede qu'ils apportent à leurs maux, est d'appliquer des grifgris aux parties affligées. Cette superstition s'érend jusqu'à leurs Chevaux, qui en ont ordinairement le cou chargé; & même jusqu'à leurs arcs, qu'ils portent suspendus derriere le dos (88).

cheville du pied. Il se rompit dans les soins qu'on prit pour le tiret par de-

Dans l'œconomie du ménage, le foin du riz est abandonné (89) aux femmes. Après en avoir mis à part ce qui leur paroît suffisant pour la subsistance

Lear unique se-

(81) Voyage de Libye, p. 91.

(84) Moore , p 131. (8 5) Ibid. p. 30.

(26) lbid. p. 131.

(87) Ibid. p. 130. (88) Jobson , wbi fup. p. 55. (89) Moore, p. 139.

V iii

Leur bonté

de la famille, elles ont droit de vendre le teste & d'en garder le ptix, sans que leurs maris ayent celui de s'en mêler. Le même ufage est établi pour la volaille, dont elles élevent une grosse quantiré.

On voit des Mandingos qui mettent leur gloire à noureir un grand nompour leurs Esclas bre d'Esclaves. Ils leur rendent la vie si douce, qu'on a peine quelquesois à v.s domeltique. les distinguer de leurs Maîtres; sur-tout les femmes, qui sont ornées de colliers d'ambre, de corail & d'argent, comme si l'unique soin de leur esclavage étoir de se parer. Moore en a vû (90) qui étoient chargées de ces bijoux , jusqu'à la valeur de vingt & rrente livres sterling. La plupart de ces Esclaves sont nés dans les familles. Il y a près de Bruko (91) un Village entier, de deux cens petsonnes, qui ne sont que les semmes, les Esclaves & les enfans d'un même Mandingo. Dans la plûpart des Pays de l'Afrique, on vend les Esclaves qui sont nés dans une famille; mais les Habitans de la Gambra traitent cer usage de crime, à moins qu'un Esclave ne soir tombé dans quelque faure odieuse, qui le feroit vendre de même quand il seroit né libre. Si quelqu'un de ces Esclaves d'une famille étoir vendu sans raison, & même sans la participation des autres, ils abandonneroient tous leur Maître, pour (92) aller chercher dans les Royaumes voisins une retraite qu'on ne leur refuseroit pas.

Trois grands Empereurs fur la Gambra.

Pendant que Jobson étoit sut la Gambra en 1620, les Régions des deux côtés de la Riviere éroient divisées entre trois Empereurs; celui de Kantor, de Bursal ou Barsalli, & Woolli. Ccs trois Monatques traversoient la Riviere pour ravager les Etats l'un de l'autre, sur-tout celui de Barsalli, qui faisoit la résidence sur la tive. On prétendoir qu'il n'autoir pas été long-rems à subjuguer le Pays opposé, s'il eut pû trouver le moyen de faire pailer ses Chevaux fur l'aurre bord. Jobson n'avoir jamais vû aucun de ces rrois Souverains, qui ne paroifloienr jamais qu'avec beaucoup de pompe & d'appareil; mais plufieurs Anglois avoient trouvé l'occasion de voir à la chasse celui de Barfalli, accompagné d'un grand nombre de gens à cheval (93).

Leurs fubdivi-

Les trois Empires étoient subdivisés en plusieurs petits Royaumes, dont Jobson avoit mieux connu les Gouverneurs. Il laisse à juger, par l'état de leur Cout, quelles devoient être celles de leurs Maîtres. Il avoir bû, mangé, & conferé avec six de ces petits Princes, qui portoient tous le titre de Mansa, c'est-à-dire de Roi. Il leur avoit payé à son arrivée les droits de la Compagnie (94) pour la liberté du Commerce. Quoiqu'ils fussent soumis aux trois Empereurs, l'ordre de fuccession étoit le même dans chacune de leurs familles que dans celles de leurs Maîtres ; c'est-à-dire , que les freres y prenoient la place des enfans. Le grand Roi de Kantor avoit alors trois jeunes freres, qui étoient eux-mêmes autant de petits Rois. L'un étoit Summaway, Roi de Berek. Jobson reçut sa visire & celle de sa femme, à bord de sa Barque, randis qu'il faifoit le Commerce à Batto. Le fecond étoit Summa Tomba , Roi d'Oranto , qui étoit avengle & d'une extrême stupidiré. L'Au-

(90) Ibid. p. 110. (91) Ibid. p. 43. (91) Moore , p. 43. (91) Ce Prince étoit Jalof, quolque Jobson

Mandingos. (94) Ces droits, dit l'Auteur, sont exigés rigoureusement, & sont plus considérables vers l'embouchure de la Riviere, où les Portugais pe prétende parler ici que des Foulis & des réfident.

reur avoir été plusieurs fois dans son Palais. Le troisséme, qui se nommoir Farran, faisoit sa demeure à deux milles de Jerakonda, & ne cessoit jamais MANDINGOS. d'être yvre : ce qui n'empêchoit pas qu'il ne fût extrêmement respecté de ses peuples. Les Anglois avoient constamment un Facteur dans cette Contrée. Quoique Farran fur le plus jenne de tous ses freres, il étoir déja dans un purificulation age avancé. Ils devoient succèder l'un à l'autre, suivant l'ordre de leur naif- seur. fance. Farran n'est pas un nom propre. C'est un des quatre titres ou des quatre degrés d'honneur qui font connus fur la Cambra. Manfa passe pour le plus diltingué. Le second est Farran ; le troisième Farrambra : & le dernier . Bo - John ou Bojan. Les quatre Princes qui font diffingués par ces noms commandent dans les Villes & les Pays de leur dépendance, & font beau-

coup valoir la noblesse de leur sang & la dignité de leurs familles (95). Un Prince n'a presque rien, dans sa parure, qui le fasse distinguer de ses Sujets. Il est chargé seulement d'un plus giand nombre de Grifgris. Mais

pour la pompe, il a souvent près de lui deux de ses semmes, qui le grattent on le chatouillent doucement; careffes aufquelles il paroît prendre beaucoup de plaisir. La loi lui accorde sepr semmes, avec lesquelles il est lié par sur su la loi acun mariage formel, & dont le devoir est de s'occuper uniquement de (96) ses cords aux Pragplaisirs. Il peut se donner des concubines de plus basse naissance, qui ne lui es, font pas si étroitement attachées que ses semmes. Il ne les prend même que par nécessité; car lorsqu'une de ces femmes est enceinte, il n'a plus la liberté d'en approcher jusqu'à ce que l'enfant soit sevré. Ainsi quoique les Princes ayent ordinairement fept femmes, il peur arriver qu'il ne leur en reste pas . une pour l'usage; & telle est l'origine de la loi qui leur permet les concu-

bines. On explique auffi pourquoi le commerce du mari est interdit aux fem-

mes pendant leur groffesse. C'est que les Negres, dit Jobson, sont des ma-

les fi puissans, qu'il n'y auroit jamais d'accouchemens heureux. Il ajoûte que c'est une preuve infaillible qu'ils descendent de Chanaan, qui fut maudir du Ciel pour avoir découvers la nudité de son pere. Suivant les Écoles, dit-il , la malédiction fur appliquée à cette partie; & là-dessus il cite Ezéchiel , Chap. XXIII. verf. 20. On n'approche point des Rois Negres fans beaucoup de formalirés & de précaurions. Un Courrisan met d'abord un genou à terre, De quelle ma-avec de grandes marques de respect. Ensuite s'avançant vers Sa Majesté, qui faus Negresabosest assife sur une natre, il baisse sa main jusqu'à rerre; il la porte de-là au deat leur Roi. fommet de la tête; enfin il touche la jambe du Roi; après quoi il fair quelques pas en arriere pour s'éloigner un peu de sa personne. A la Cour de quelques Princes, on se mer plusieurs fois de la poussière sur le front avant que de leur toucher la jambe. Les plus humains témoignent d'un perit signe de tête, qu'ils font attention à l'hommage qu'on leur rend. Mais s'il se rrouve un Marbut dans la salle, tout le monde se met à genoux, tandis qu'il prie pour la prospériré du Roi & qu'il lui donne sa bénédiction. Le Roi tient les bras crossés sur l'estomach & les mains élevées vers les épaules. Après la priere,

al repond plusieurs fois, Amena, qui fignific Amen (97).

Le Roi de Kassan recevoir ordinairement Jobson & les Anglois , avec Comment les noins de cérémonies. Ils le trouvoient assis sur une natre, la rête chargée de reçus de Ros de Kassan,

(95) Jobion , abi fap. p. 47. (96) Ibid. p. 58.

(97) Jobion , abi fup. p. 48.

Grifgris. Ils s'avançoient vers lui, le chapeau fur la têre, & lui faisoient une petite révetence, en mettant la main fur l'estomach. Il les saluoit de même. Enfuite il leut tendoit la main, dans laquelle le Facteur Anglois mettoir la sienne. Ils la branloient tous deux un moment; aptès quoi les Anglois s'affeioient près de lui, & la conference commençoit avec beaucoup de gravité. Dans ces occasions, l'Aureur faisoit présent à Sa Majesté & aux Officiers de l'Etat, de quelques flacons d'eau-de-vie. Il y joignoit quelquefois une bouteille de vin de Canarie. C'étoit lui qui commençoit par la fanré du Roi. Le Monarque bûvoit enfuite à tous ses Nobles , qui étoient rangés au long des murs de la falle; & les flacons étoient furs de circuler jusqu'à ce qu'ils fussent tout-à-fair vuides, à moins que le Roi ne les fit tevenir à lui & ne congediár l'affemblée. C'est ce qui arrivoit assez souvent. Mais on ne pressoit jamais le Capitaine Anglois de boire un second coup; & le premier même paroissoit exigé comme un essai pout la sureré du Roi. Jobson remarqua que si la liqueur étoit excellente, ce Prince, qui s'en appercevoit fort bien en prenant sa rasse, y rrempoit un de ses principaux Grifgris, avant que de la porter à fa bouche (98).

Seigneurs partical ers , & leurs droits.

Tous les Royaumes de la Gambra, ont quantiré de Seigneurs particuliers, qui sont comme les Rois des Villes où ils font leur demeure. Leur principal droit est d'avoir en propriéré tous les Palmiers & les Siboas qui croissent dans le Pays; de forte que sans leur permission personne n'ose en tirer le vin ni couper la moindre branche. Ils accordent cette liberté à quelques Habitans, en se réservant, dans la semaine, (99) deux jours de leur travail. Les Blancs mêmes font obligés d'obtenir d'eux une permission formelle pour couper des feuilles de Siboa & de l'herbe, lorsqu'ils ont à couvrir quelque maison. On compte les richesses des Mandingos pat le nombre de leurs Esclaves.

Mais, depuis le dernier du Peuple jusqu'au Roi, ils peuvent tous passer pour

de véritables Mandians. Du tems de Jobson , l'avidiré des Princes étoit moins grande pour les matchandises. Toute leur passion étoit pour l'eau-de-vie. Ils en bûvoient (1) jusqu'à tomber mort-yvres. Aujourd'hui l'intétêt ne les domine pas moins que l'yvrognerie. Il ne leur est pas difficile de fournir des Ef-Cruelle maniere claves aux Européens. Leur méthode est d'envoyer une troupe de Gardes ar our de quelque Village, avec ordre d'enlevet le nombre d'Habitans dont ils ont besoin. On lie les mains derriere le dos à ces misérables victimes , pour les conduire dtoit aux Vaisseaux; & lorsqu'ils y onr recu la marque du Bâtiment, ils disparoissent pour jamais. On transporte ordinaitement les enfans dans des facs ; & l'on met un baillon aux hommes & aux femmes , de peur qu'en traversant les Villages , ils n'y tépandissent l'allarme par leurs cris. Ce n'est pas dans les lieux voisins des Comproirs qu'on exerce ces violences : l'intérêt des Princes n'est pas de les ruiner; mais les Villes intérieutes du Pays sont traitées sans ménagement. Il arrive quelquesois que les prisonniers s'échappent des mains de leurs gardes, & que rassemblant les Habitans par leurs cris, ils poursuivent ensemble les Ministres du Roi. S'ils peuvent les atrêter, leut vengeance est de les conduire à la Ville Royale. Le Roi ne manque jamais de défayouer leur commission; mais pour ne rien perdre de ses

de faire des Efelayer.

> (98) Ibid. p. 60. (99) Moore, p. 37.

(1) Jobson, wbi fup. p. 18.

espérances,

espérances, & sous prétexte de justice, il vend sur le champ les coupables MANDINGOS. pour l'esclavage. Ce que Jobson admire encore plus, c'est que si les Habirans arrêres paroissent devant le Roi pour rendre rémoignage contre leurs Ravilleurs, ils sont aussi vendus; comme si le malheur qu'ils ont souffert devenoit un droit fur leur liberré.

On affure que les revenus annuels du Roi de Barra peuvent monter à quatre Revenus di Poi mille écus, qu'il tire en forme de taxes, fur les Etrangers qui font établis de Barra, & leur dans ses Erars. Les Portugais, véritables ou prétendus, payent cinquante écus par tête. Les Vaisseaux qui prennent leur cargaison dans les Ports, surtout les Barimens d'Interlope, lui donnent chacun cent barres de fer, outre des présens, qu'il régle à son gré; car s'il s'apperçoit qu'il n'air rien à crain-

dre de la force, il prend, il pille rout ce qu'il rrouve de son goût (2). On rapporte un usage lingulier du Royaume de Baul, Lorsqu'il est ques- usage saguiser tion de déliberer fur quelque affaire d'importance, le Roi fait alfembler fon da Royaune de Confeil dans la plus épaille forêt qui foit près de sa résidence. Là, on creuse le secret des Coadans la rerre un grand trou, fur les bords duquel tous les Confeillers prennent séance; & la tête baissée vers le fond, ils écoutent ce que le Roi leur propose. Les sentimens se recueillent & les résolutions se prennent dans la même firuarion. Lorsque le Conseil est fini, on rebouche soigneusement le trou, de la même terre qu'on en a rirée, pour fignifier que tous les discours qu'on y a tenus y demeurent ensevelis. Aussi la moindre indiscrétion est-elle punie du dernier supplice. Cerre méthode, pour assurer les secrets, rend les plus grands desseins (3) si impénérrables, qu'il n'y a jamais que l'exécurion qui les fasse découvrir.

Chaque Ville a fon Gouverneur, qui se nomme Alkade, Outre les fonctions qu'on a déja rapportées, il régle le travail du Peuple. Il n'y a presque point de Ville qui n'ait deux champs communs. L'un pour le maiz, l'autre pour le riz. C'est aux hommes qu'appartient la culture du champ de bled, & celui du riz est le partage des femmes & des filles. Comme le travail est égal, l'Alkade prend foin de divifer également la moisson; & dans les cas extraordinaires, il ordonne des secours & des supplémens. Il est le Juge de rous les differends & de toures les querelles. Enfin, dans le parrage des opinions sur les intérêts publics, c'est la sienne qui réunit routes les autres (4).

(1) Afrique Occidentale , Vol. IV. p. 350. (4) Moore, p. 117. (3) Barbot , p. 39.

## CHAPITRE XIII.

## Usages communs des mêmes Pays de l'Afrique.

UOIQUE les usages dominans de tous les Negres qui habitent cette Remarques preparrie de l'Afrique, ayent entr'eux tant de ressemblance, que la pein-Autors qu'on ture d'une Nation convient à toures les autres, on doit faire observer nean-doit care. moins que les remarques de Jobson regardent parriculiérement les Mandingos; du moins s'il ne les a pas confondus avec les Jalofs, car ce dernier

Tome III.

COULTUR DES NEGRES.

nom ne patoît pas dans l'histoire de son Voyage. Celles de Jannequin, de le Maire & de Labat, ne concernent que les Jalofs, puisque ces trois Ecrivains fe font bornés aux Habitans du Sénegal & du Cap - Verd. Celles de N.oore diftinguent clairement les Mandingos & les Jalofs; mais s'il est cité dons les Observarions suivantes, c'est presque toujours à l'occasion des Mandingos. Les autres Voyageurs, dont les Relations ont été publiées, n'ont pas fait un long sejour en Afrique. Cette raison peut servir d'excuse à l'incertitude & à la confusion de leurs Remarques.

One ques réfle-

Comme tous les Peuples de la division où l'on s'est ici renfermé sont noirs, aron for la cause à l'exception des Foulis , le sujet semble demander quelques (5) réflexions dans les Birgtet, fur la caufe de cette couleur. C'est le premiet sujer d'étonnement qui se presente à l'esprit des Voyageuts lorsqu'ils arrivent pour la premiere sois sur cerre Côte; & leur admiration s'étant communiquée aux Scavans de l'Europe, on a vu naître, fur un fujet si fecond, des conjectures & des disputes sans nombre. En effet, la cause de ce Phénomene paroît d'autant plus obscure que les Mores, voifins des Negres, font blancs, ou du moins ne font que bruns. Ils ont les cheveux longs & noirs; au lieu que ceux des Negres sont non-feulement fort courts, mais ressemblent moins aux cheveux humains qu'à la laine des bêtes. Cette différence fera-t-elle attribuée au climat , lorfqu'on sçait par une longue expérience que les Blancs qui sont établis en Afrique, ne cessent pas de produire des enfans qui leur ressemblent . & que des Negres transportés dans les Latitudes du Nord, n'ont jamais que des enfans noirs.

S'il est certain, comme on le croit géneralement, que la race humaine est fortie de deux premiers Auteurs, la question sera quelle étoit leur couleur; car foit qu'ils fussent blancs, bruns, ou rougestres, comme le nom d'Adam le fignifie, il paroîr impossible qu'ils ayent pû produire des Negres. Mêlez le blanc & le brun dans toures les proportions imaginables, ce mêlange ne produira jamais le noir.

saccolitions de queiques Au-

Quelques Auteurs, embarrasses par une si grande opposition, ont eu recours aux imaginations les plus ridicules pour expliquer l'énigme. Les uns ont eru que la noirceur avoit été la marque imprimée à Cain pour le faire reconnoître. D'autres l'ont regardée comme un effet de la malédiction prononcée par Noé contre son fils Chanaan. Mais en supposant quelque apparence de vérité à ces chimeres, comment l'effet du crime se seroit-il transmis à la postérité des coupables, si l'on ne suppose aussi que leurs femmes devinrent noires comme eux? Leurs descendans autoient été mulâtres ; & fi l'on yeur qu'ils fe fussent toujours mariés entr'eux, ils auroient produit à la finune race blanche plutôt qu'une tace de Negres. L'impossibilité de donner plus de vrai-semblance à d'autres explications semble justifier ceux qui sans manquer de respect ni de foi pour les saintes Ecrirures, ont cru que les Blancs & les Negres doivent être fortis de différentes fources. Atkins embrasse ouvertement (6) cette opinion. Mais la difficulté est de sçavoir au fond si elle peut, s'accorder avec le récit de Moyfe, qui fait fortir nettement tous les Hommes d'une même souche. Labat, ne tépand pas beaucoup de jour sur la question,

(5) On emoloie ce terme pour marquer trouve répandu dans tous les Livres. qu'on ne pense point à répeter ici ce qui se (6) Voyage de Guinée par Atkins , p. 19.

en nous apprenant (7) que fuivant la tradition des Negres, Noé avoit t.ois Content us fils , l'un blane , l'autre bazané , le troisième noir ; & qu'ils eurent chacun une femme de leur couleur. Cette supposition expliqueroit fort bien pourquoi les trois postérités sont differentes; mais elle nous saisse dans le même embarras fur la différence des trois peres.

Quelque parti qu'on prenne, il faut admettre que la différence des conleurs vient de celle des sens ou du tissu des régumens du corps. Le Docteur Pechlin prétend que la noirceur dans les Negres ne vient pas de la peau même, mais de l'épiderme. Il s'appuye fur ses propres observations, qui se trouvent confirmées par celles de Riolan. Cependant l'Académie Royale des Sciences de Paris, croit avoir découvert que cette couleur n'est ni dans la peau ni dans la chair, & qu'elle est dans un petit réticule, composé de fibres extrême-ment douces & délicates, qui se trouve placé entre l'épiderme & la peau ; réticule, qui est blanc dans les Blancs & noir dans les Negres. L'Académie avoue que ce réticule noir ne paroît pas à la plante des pieds d'un Negre, ni à la paulme de ses mains, & que ces deux parties sont blanches dans tous les Negres. Mais la question n'est pas dans quelle partie la noirceur fe trouve, ni li le réticule des Negres est noir. Ce qu'on cherche, c'est la cause de la noirceur, & pourquoi ce réticule seroit noir dans les Negres & blanc dans les Blancs,

Labat, sans prendre aucun parti, propose seulement que ques observations, qu'il a faites lui-même sur cette matiere, pendant qu'il demeuroit aux Indes Occidentales (8).

I. Il affure que fi les Negres se brûlent par quelque accident , la peau qui leur renaît aux parties brûlées est tout à fait blanche. Que devient alors le réticule ?

II. Que les Negres, dans leurs maladies, perdent entiérement leur couleur, & deviennent pales, à proportion de la violence & de la longueur du mal. On en a vû d'une telle pâleut , qu'à peine les distinguoit - on d'un Blanc de foible complexion.

III. Que le corps des Negres, après leur mort, devient plus noir qu'il n'étoit pendant leur vie, quoiqu'il ait été fort pâle dans le cours de la maladie.

IV. Que les enfans des Negres, en naissant, sont de la même couleur que ceux des Blancs, à l'exception des parties naturelles qu'ils ont noires, & d'un cercle noir à la racine des ongles.

V. Que dans l'Isle de Bissao, ou Bissaux, en Afrique, on a vû une Négresse blanche, née de parens noirs (9), mariée à un Negre de qui elle eut plusieurs enfans noirs.

Quelques-unes de ces Observations détruisant ce que les autres paroissent établir, on conçoit que Labat n'en a pû prendre droit de décider la question. Revenons à notre récit.

L'habillement populaire, dans cette partie de l'Afrique, est fort simple, & presque le même pour routes les Nations. Suivant Jobson, celui des hom- MENT DES mes consiste dans une chemise & des hautes - chausses. La chemise est de co- Negres.

ton bleu ou blanc. Elle rombe jusqu'aux genoux. Les manches en sont fort (7) Afrique Occidentale, Vol. II. p. 168. (9) Yoyez ci-dessus l'article de Brue, (8) Ibid. p. 260 & fuiv.

Хij

HABILLI MINT DE NEGRIS. larges; mais ils les relevent fur leurs épaules, Jorfqu'ils ont quelque ufige à faite de leurs bras. Leurs haures-chaufes font ramallées, comme un coufin, par derriere, & au long des cuifles. Ils ont les jambes nues. Pour chauffure, lis portent fous les preist une femelle de cuir, bouronnée autour du gros orteil, & au-deffur du ralon. Par deffus ces habits; ils ont la trèe, les members, & rour le corps chargés de grifficis. Ils portent communéement une épée fur l'èpaule. D'autres, une ragaye, longue de rrois pieds, & d'autres un arc & des fiéches. Mais ils ont tous un coureau, attaché au ôré (10,)

Les femmes n'ont, pour tout habillement, qu'un pagne ou une piece de coton, qui les couvre depuis la ceinnure juqu'aux genoux. Toute la feur fupérieure du corps elt nue, mais, pour l'ornement, elles se marquent & se peignent le dos de diverses couleurs. Quelquefois néanmoins, elles se paffert (11) une autre piece de coron autout des énaules.

D'aurres Voyageurs font la même peinture de l'habillement des Negres , avec très-peu de différence. Le Maire dir que les pauvres n'ont qu'une piece de coron d'un demi pied de largeur, pour couvrir feulement leur nudiré; que cette piece est soutenue par une corde, qui leur serr de ceinture, & qu'ils la laissent pendre devant & derriere, comme un ornement dont ils se croyent forr parés; que la chemife (12) ou la robe de coton, qui est en usage parmi les gens de qualité, est de plusieurs couleurs, & de la forme d'une (13) robe de Cordelier, avec des manches forr longues & fort larges; que n'étaur pas plice aurour (14) du cou, elle n'a qu'un trou pour y pairer la rêre, comme les chemifes des femmes en Europe; qu'elle ne defcend que vers le milieu des (15) cuisses; que les hautes-chausses sont de la même étoffe, & tombent depuis la ceinrare jusqu'aux genoux; mais qu'étant larges de cinq ou fix aunes, elles onr l'air d'une juppe de femme, avec deux trous par le bas, pour y passer les jambes; & que plus elles sont grandes, (16) plus elles sont d'honneur à celui qui les porte. Barbor dir qu'elles se nomment Juba, & que l'étoffe en est épaisse. Les Negres s'en servent parriculièrement en hiver. Dans le rems de la chaleur, ils n'onr qu'une chemife de fimple roile, avec un petir bonner de cuir ou d'ozier, érroir en bas & large au fommer. Jannequin ajoûre (17) qu'ils portenr un coureau fuspendu au cou, & leur zagaye fur l'épaule.

Suivant le même Ecrivain, leut bonnet, tel qu'on vient de le décrite, etfelmblea uz equehon d'un Jacobin. Le peuple marche pieda moist mais les personnes de qualité ont des sandales de cuit, de la forme de nos semelles de colliers, atrachées au gros orteil avec une courroie. Quoispue leurs cheveux soiement silez agréablement de grisgris, de brins d'arragent, de cuiver, de corail, &c., El son aux ortelles des pendans d'enin, d'argent, & de cuiver. Ceux qui descendent d'une race servile, n'ont pas la liberté de potret leurs cheveux.

(10) Jobson , ubi fup. p. 49.

(11) Ibid. p. 55. (12) Barbor dit que ces étoffes sont rayées de differentes couleurs.

(13) Jannequin dit, p. 36, que la forme est celle d'un surplis de Diacre. (14) Barbot dit que les unes sont plissées

& que d'autres ne le font pas-(15) Barbot les fait descendre jusqu'aux talons.

(16) Le Maire, p. 84. (17) Jannequiu, p. 96.

165

Les femmes & les filles font nues de la ceinture jusqu'à la tête , à moins que le froids ne les oblige de fe couvrir. Le relde du copp est couvert d'un pagne, qui est de toule ou d'écoffe de coton, de la grandeur de nos férvietres d'Europe, & qui est de toule ou d'écoffe de coton, de la grandeur de nos férvietres Neast. Cétanope, & qui elle de fend plugu'au moller. Elles ée parent la très de corail de d'autres bagatelles évlarantes , & leurs cheveux font rangés avec affec d'art pour former une effecte de coeffiar d'un demi pied de hauteur. Les plus hautes pallent pour les plus belles. Les hommes & les femmes ont les jambes & les bras ornés de corail, dor , & de verre, fuivant leur rang & leur tichelle. Mais jusqu'à l'âge d'onze ou doure ans, les garçons & les falles font entiérement mids (18).

HABILLE-

Suivan Barbor, le peuple des deux fexes n'à qu'un mauvais lambeau d'étoffe pour fe couvir vers la ceinture. Quelques- un l'arachent à leur ceinture avec un cordon de cuir, le laiffant pendre par devant. D'autres joignent enfemble deux en trois lambeaux de coton, qu'ils font paffer fur leurs épaules & fous leurs bras, en camenant les deux pointes par devant. Les enfans vont rout-à-fait nuds. Les femmes & les filles ne portent qu'une piece d'etoffe autour de la cienture, & une autre piece fur a têtre en frome de voile. Elles relevent leurs cheveux, & les ornent de brins de cotail, d'ot & de verre. Quelquez-unes portent une forte de coeff (191).

Moore observe que les deux sexes, mais sur-tout les semmes, prennent plaisir à porter un paquet de petites cless à leur ceinture, par la seule vanité

de passer pour riches (20).

À l'égard de la dire, Jobson nous apprend que le Peuple ne mange Antanie n'e qu'une fois le jour, après le coucher du Soleil. Les alimens ordinaires des Nears. Negres four du riz ou quelque aurre grain, & des racines. Les femmes prennent foin de faire bouillir le riz dans l'eau, & le préfentent chard à leurs maris. Leur vaisselle et une gourde. Ils prennent leurs mers avec les doigts, & fe jettent le morcea dans la bouche. La plépars aiment nieurs s'entener à certe simple nourriture, que de se fairiguer à la chasse ou à la pêche. A la vérité ils élevent de la volaille, & n'ignorent pas la mantere de haire des chapons; mais ils en font des échanges pour des colliers de verre, du fet & d'autres marghandies qui leur conviennent. Cest une maxime bien écabile parmi eur, que la tempérance dans l'usge des alimens & la régularité à manger après le tens éte a haileur s'evre beaucop à la fant. Joblon, persudad par que partè le tens de la nélueur fevre beaucop à la fant. Joblon, persudad par

lêur exemple, conséille aux Anglois le même régime. Les Negres ne boivent ordinairemer que de l'eau, quoiqu'ils usent quelquesois de vin de Palmier, & d'ure so : é e bierre, quils appellent Bullo, compostée des grains du Pays. Mais ils ont en epulson si aretne pour les liqueurs fortes des Européens, qu'ils vendent jusqu'il eurs habits pour en cabetet (11). L'exemple des hommes nempéche sa que les femmes re soient plus référvées, & ne les autorisé pas même à touchet l'eau-de-vie de leurs levres, à l'exception de quelques favoitres des Princes, que leur simairon met au-dessus de l'usage. Le Maire dit que la boisson se Negres est du vin met au-dessus de l'usage. Le Maire dit que la boisson des Negres est du vin de Palmier, & de l'eau, estle qu'ils la trouvent dans le premier (21) bour-

(18) Le Maire, p. 85. (19) Jannequin, p. 96. (20) Le Maire, p. 85.

(21) Barbot, p. 35. (22) Moore, p. 116.

.

X iij

NEGRIS.

bier ; que leur diéte est simple , & consiste principalement dans le sanglet & le ALIMENS DES kuskus, aliment composé de miller; dans le lait de leurs Chévres & de leurs Vaches, auquel ils joignent de la Voiaille, du Poitfon, & la chait des animaux qu'ils prennent quelquefois à la chaile; qu'ils tuent rarement leurs Bestiaux, excepté à certains jours de fète (23), & dans d'autres occasions extraordinaires.

Les femmes commencent des la pointe du jout à faire leur fanglet , parce qu'il demande fix heures de préparation. Cet ouvrage employe deux ou trois personnes. On le pile d'abord dans un morrier de bois. On le nettoie ensuire dans une espece de van , qui est fait de seuilles de Palmier ; après quoi il ne reste qu'i le faire bouillir avec du lair ou du beurres ou dans l'eau avec de la chait, & quelquefois avec du poisson sec.

Le (24) kuskus, qui est le meilleur aliment des Negres, se nettoye & sebat d'abord avec beaucoup de foin. On le pairrit dans l'eau pour en faire une pare, qu'on divise en plusieurs perirs pelotons. Ensuite on les met dans une paffoire, fur un por où l'on a fair cuir la viande pour leur en faire recevoir la vapeur. Ce ragoûr est aifez agréable, lorfqu'il est préparé avec soin . & qu'il n'y re'te pas de lable; ce qui arrive fort tare nenr.

Lorfrae les Negres vont à la guerre, ils prennent avec eux un petit fac, long d'un pied, & de la groffeur du bras, qu'ils rempliffent de kuskus préparé. C'est l'office journalier des femmes. Les heures ordinaires de leurs repas font le milieu du jour & le foir. Ils mangent mal proptement, couchés par retre . & fans aurre secours pour prendre leurs alimens , que les doigts & les mains, qu'ils remplissent d'une maniere fort dégoûtante. Les Rois n'ont pas de meilleurs principes de civiliré. Cependant ils mangent ordinairement feuls, ou du moins ils n'admettent à leur table que le grand (25) Matbur, & rarement les Seigneurs. Jamais ils n'aecordent aux Blancs la permission de les voit manger; ce que l'Aureur attribue à la confusion qu'ils ressentent eux-mêmes de leur groffierere & de leut mifere.

Dans le Peuple, tous les Negres d'une même famille mangent enfemble. Leur premier mets est le kuskus. Ils passenr ensuire à la chair, qu'ils déchirent avec les doigts; & lorsqu'ils sont rassassés, ils temetrent dans le plat, pout une autre occasion, tout ce qui leur teste entre les mains. Mais ils ne se fervent que de la main droite pour porter leurs morceaux à la bouche. L'autre main étant destinée au travail, ils regardent comme une indécence de s'en

toucher la bouche ou le visage (26).

Januequin fait une peinture fort bizarre de la maniere (27) dont ils fe disposent pour leur tepas. On couvre la terre d'une natre, qui leur sert de table. On y place le kuskus & les aurres mets, dans des gourdes, ou des plats de bois. Chacun s'approche, & fe couche de niveau avec la table. Les mains &c les doigrs commencent alors leut exercice. Tout est avidement déchiré ; & l'avidité étant la même à manger, ils se jettent les morceaux dans le gozier, plutôt qu'ils ne les portent à la bouche. Cependant il ajoûte que les Grands mangent avec plus de propreté, & se font mieux servir. En géneral

(23) Jobson , wbi fup. p. 38. & suiv. (14) Ibid. p. 61.

(16) Ils ont commencé à revenir de ces ufages barbares

(15) Les Marburs affectent alors de ne boi-(17) Jannequin , p. 87.

re que de l'eau, mélée de miel.

les Negres ont l'estomach excellent; il n'y a point d'animaux dont la chair les dezoûte ou les incommode. Ils ne la trouvent point à leur gré s'ils ne for a avertis par l'odeur, qu'elle est à demie pourrie. C'est dans cet état qu'ils man, ent celle des Eléphans & des Crocodiles. Au contraire, ils ne tuent leurs bestianx & leur volaille qu'au moment qu'il faut l'apprêter; & comme ils ne la tronvent pas moins bonne dans cette fiaicheur, il y a beaucoup d'apparence qu'ils font indifférens pour le goût, & que la feule raifon qui leur fair manger la chair des Crocodiles & des Elephans dans un autre état, c'elt qu'e ant fort dure, ils auroient peine à l'avaller lorfqu'elle est fraiche. Ils n'ont pas proprement de pain. Ils mangent leurs différentes fortes de grains cuirs au lair on à l'eau. Le plus grand ufage qu'ils fassent du bled d'Inde est lorsqu'il est verd. Ils le font rôtir sur le charbon dans les épies . &c l'avallent comme des poids verds. Leur tiz, ils l'employent ordinamente à faire du Pileau, suivant l'usage des Tures. Enfin ils n'avoient ni l'usage du pain, ni celui de la pâtisserie; mais en se familiarisant avec les Europeens . leurs femmes ont appris d'eux l'art d'en faire, & le pratiquent aujourd'hui

ALIMINS DES NIGRIS.

avec fuccès (18).

## Mariages & Funérailles des Négres.

N trouve beaucoup de variété dans les Voyageurs fur la forme du ma-Oriage des Negres; mais il faut l'attribuer moins à l'incertitude des DIS NIGELS. témoignages, qu'à l'inconstance des usages mêmes, qui ne sont pas établis avec affez d'uniformité pour ne pas recevoir quantité de changemens & d'altérations. Jobion nous apprend que tout Negre est en droit de contracter avec une fille qui est en age d'être marice, mais que ce n'est jamais fans la participation & même fans le confentement des parens, entre les mains defquels il doit déposer le donaire dont on est convenu. Le Roi, on le principal Seigneur du Canton, tire aussi quelques droits pour la ratification du Traité. Alors, le mari accompagné de quelques amis de son âge, s'approche le soir, au clair de la Lune, de la maison de sa femme & cherche le moven de l'enlever. Il y réuffit toujours, malgré sa résistance & ses cris. Elle est secondée néanmoins par toutes les jeunes filles du (29) Village ou de la Ville. L'air retentit de leurs gémissemens. Mais comme c'est un simple usage, qui n'a rien de plus férieux, que les efforts des jeunes gens, pour s'oppofer au ravifseur, cette comédie se termine toujours par une heureuse chure de la jeune femme entre les bras de son mari. Elle demeure quelque tems enfermée dans sa maison; & plusieurs mois après , elle ne sort jamais sans un voile . qui doit lui conviir route la tête, à l'exception d'un œil. Son donaire est téservé pour le cas où elle survivroit à son mari, parce que l'usage oblige les veuves, qui se remarient, (10) d'acherer un homme, comme elles ont été acherées pour leur premier mariage.

Moore assure qu'un pere marie quelquefois sa fille aussi - sôr qu'elle est

(18) Labar , Vol. IV. p. 164 , & Moore , Ben Salomon.

(30) Jobson , abi fap. p. 53 & 56. (29) Voyez ci-deffus la Relation de Job

DIS NEGRES.

née, & que les parens ne peuvent jamais rompre cet engagement. La fille MARIAGES même n'elt pas libre de prendre un autre mari fans le confentement du premier; mais l'homme a la liberré de disposer autrement de lui - même, Les filles font mariées géneralement fort jounes. Avant qu'eiles avent quitté la maifon paternelle, le mart doit donnet aux patens de la femme deux Vaches, deux barres de fer, & deux cens noix de Kola. Le même Voyageur observe qu'en prenant sa semme, un mari est obligé de faire une sète à laquelle tous les Habitans du même lieu peuvent allifter fans invitation. Elle dure trois on quatre jours. Mais ceux qui s'y tronvent, fans être invités, doivent fournir aux frais, pat les présens qu'ils font au mari. La jeune femme est portée de la maison de son pere à cette de son mari sur les épaules de pluficurs hommes, la rête & le visage couvert d'un voile, qu'elle doir garder jusqu'après la confommation du mariage (31).

Suivant Labat, lorsqu'un jeune Negre du Sénegal a jetté les yeux (32) sur une mairrelle, il s'adrelle au pere & à la mere pour folliciter leur confentement; ou si la tille est orpheline, il fait sa demande aux plus proches parens. Comme les parties sont ordinairement d'accord avant que de s'assembler, le marché paile pour conclu lorsque l'Amant a fair au pere les présens établis par l'usage. Ils consistent dans quelques bestiaux, quelques étoffes de coton, des colliers de verre & de l'eau-de-vie. Ce devoir n'est pas plurôt rempli . que la jeune femme est conduite à son mari. Il lui offre la main, pour la recevoir dans sa maison; mais il lui ordonne immédiatement d'aller chercher de l'eau, du bois & les autres nécessités du ménage. Elle obéir respectucusement. Le mari se met à souper. Elle ne soupe qu'après lui ; & demeurant en silence, elle attend son ordre pour l'aller trouver au lir.

Le douaire, suivant un autre Voyageur (33), consiste en quelques Veaux qui doivent être donnés au pere, & qui ne surpassent jamais le nombre de cing. L'exécution de cette Loi faisant toute l'essence du mariage, le mari & la femme se mettent sur le champ au lit. Si la femme est garantie vierge . avantage fort rare dans ce Pays, on couvre le lit d'un drap de coton blanc, & les marques sanglantes de la virginiré sont exposées aux yeux de l'assemblée. Ensuite on potte le drap en procession dans toute la Ville, au son des instrumens, qui font retentir les louanges de la jeune femme & ses plaisirs. Mais si la virginité ne se déclare pas par des preuves, le pere est obligé, sur la demande du mari, de reprendre la fille & de rendre les Veaux. Cerre difgrace est rare, parce qu'on prend soin d'examiner la fille avant le mariage, & qu'elle n'est demandée qu'après une parfaite conviction. D'ailleurs le malheur d'une fille n'est jamais irréparable. Si elle ne peut demeurer femme de celui qui l'avoir épousée, elle devient la concubine d'une autre; & le pere est toujours sur de tronver des marchands qui la recherchent.

Jannequin rapporte qu'un mari reçoit sa femme nue des mains du pere, & qu'il se rend avec elle devant un Marbut, qui leur fait avaler un peu de sable, avec d'autres cérémonies, & qui leur ordonne de consommer le mariage dans la nuit suivante. La mariée se couche sur une peau de Bouc blanc. Si les marques de sa virginité ne paroissent pas le lendemain , le mari est

(31) Moore, p. 111. (11) Afrique Occidentale , Vol. II. p. 199. (33) Le Maire, p. 96.

eh (34) droit de la répudier sut le champ. Jannequin ajoûte que les jeunes -Negretles ont tant de réserve sur cet article, qu'elles perdroient plutôt la MARIAGES vie que de se laisser corrompre avant le mariage.

Les Negres de la Gambra sont plus portés dans ces occasions à cacher (35) leur disgrace qu'à la publiet. Une fille, après avoir eu deux ou trois enfans, n'en palle pas moins pour vierge; ou du moins le mari paroît content de son fort, parce qu'il ne pourroit faire éclater ses plaintes sans causer un grand feandale. Barbot observe (36), qu'en Afrique comme en Europe, les goûts sont fort partagés sur ce qui rend une semme aimable. Les uns veuleut des vierges. D'autres comptent pour rien cette qualité.

Tous les Voyageurs conviennent qu'un Negre peut ptendre autant de femmes qu'il est capable d'en nourrit; mais qu'il n'y en a qu'une (37) qui jouisse des privileges du mariage, & qui ne s'éloigne jamais du mari. Du tems de Jobson, les Anglois donnoient à ces véritables épouses le nom de Handwifes , c'est-à-dire , Femmes de la main , parce qu'ils les trouvoient sans cesse à côté de leurs matis. Elles sont dispensées de plusieurs travaux pénibles, qui font le parrage des autres. Cependant elles ne mangent ni avec leurs maris, ni dans leur présence. Jobson parle avec étonnement de la bonne intelligence qui regne entre toutes ces femmes. Elles se terirent le soir dans leurs cabanes. Elles y attendent l'ordre de leur mari commun ; & le matin, elles vont le faluer à genoux, en metrant la main sur sa cuisse (38).

Moore affure que plufieurs Negres ont jusqu'à cent femmes. Il connoissoit un assez gros Village, près de Bruko, qui n'étoit compose que des femmes, des enfans, & des Esclaves d'un seul homme (19).

Ce n'est pas sans raison que les Rois Negres & les Grands, qui ont plusieurs maifons, tiennent leurs femmes féparées : comme ils changent fouvent de réfidence, ils ne trouveroient jamais une habitation prête à les recevoir avec une suire si nombreuse.

Quoique la condition des femmes foit égale par rapport au mari, c'est néanmoins la premiere mariée, du moins lorsqu'elle a des enfans, (40) qui passe pour la maîtresse, & qui conserve effectivement une certaine supériorité fur les auttes. Barbot confirme cette temarque. Il ajoûte même qu'un Roi, lorsqu'il commence à s'ennuyer de sa premiere femme, lui assigne des tettes pour sa subsistance, des Esclaves, un logement convenable, & qu'il en choisir une autre pour occuper la même place à la tête de son Serrail (41).

Dans le cas de l'adultere, les deux coupables, suivant Jobson, sont vendus pour l'esclavage étranger, sans espérance d'être jamais tacherés. Cette punition est celle des plus grands crimes, car les supplices capitaux sont tares parmi les Negres. On prend soin que ces Esclaves soient vendus aux Portugais, parce qu'on est sur alors qu'ils seront transportés au-delà des Mers (42).

Barbot observe que la jalousie est une passion fort vive parmi les Negres,

- (34) Barbot dit un drap blanc, p. 35. (15) Jannequin , p. 131.
- (16) Moore , p. 111.
- (37) Barbot, p. 135. (38) A Cap de Monte, fuivant Barbot,
- p. 117, la principale femme est nommée Toma III.

Makilmab.

(39) Moore, p. 151. (40) Afrique Occidentale, p. 30 & fulv.

(41) Barbot , p. 16.

(41) Jobion , wbi fup. p. 53.

pas Nagres.

S'ils futprennent une femme dans l'acte ouvert de l'infidélité , ils tuent l'adultere, & répudient la femme. Elle retourne chez ses parens, qui sont obligés de la recevoir, & de testituer les (43) présens du mari. Dans plusieurs Cantons néanmoins, ils poulsent (44) l'indifférence jusqu'à soussir qu'on couche avec leurs femmes. La femme de Lali, un des principaux Officiers du Damel, ayant donné sujet à son mari de soupçonner sa sidélité, il auroit pû se faire justice de ses propres mains; mais elle étoit d'une si haute nassance, que par considération pour sa famille, il prit le parti de porter ses plainres au Roi. L'accusation sut trouvée juste, & le Damel vendit la coupable au Directeur François. Ses parens la rachererent secrettement; mais ils la firent ausli-tôt passer dans un autre Royaume (45).

Moote assure aussi que le mari d'une semme adultere est en droit de la vendre pour l'esclavage, ou de la chasser sans aucune indulgence, avec tous les enfans qu'il a d'elle. Entre les enfans, il est libre de retenir ceux qui font affez grands pour lui rendre quelque service; & dans la suite il peut rappeller les autres, à mesure qu'ils deviennent capables de lui êtte u iles. Mais si sa femme est enceinte dans le tems du crime, il est obligé, pour la

vendre ou la répudier, d'attendte qu'elle foit délivrée (46).

Malgré la tigueur de ces loix , la plûpart des Negres se trouvent honorés que les Blancs de quelque distinction daignent coucher avec leurs femmes, leurs fœurs & leurs filles. Ils les offrent fouvent aux principaux Officiers des Comptoirs. Le Maire, Jannequin, & d'autres Voyageurs (47) rendent làdessus le même témoignage. Barbor ajoûte seulement que c'est l'intérêt qui les rend si lâches, & qu'il n'y a rien de sacré qui les arrête, lorsqu'ils esperent quelque profit (48).

Le Maire raconte que leurs femmes ont beaucoup d'inclination pour la galanterie, & qu'elles sont passionnées pout les carelles des Blancs. Cependant elles ont le cœur mercénaire , & toutes leurs (49) faveurs doivent être payées. Mais Barbot ajoûre qu'elles se contentent d'un prix fort léget. Elles ont, dit-il, la taille belle, les yeux vifs, la couleur d'un noit fort brillant, & l'air extrêmement lascif. Cette passion, qu'elles déguisent peu pout le commerce des Blancs, trouble fouvent la tranquilité des mariages (50).

Les travaux pénibles du ménage sont le partage des femmes. Non feulement elles préparent les alimens & les liqueurs, mais elles sont chargées de la culture des grains & du tabac, de broyer le millet, de filer & de féchet le coton, de fabriquer les étoffes, de fournir la maison d'eau & de bois, de prendre soin des Bestiaux; enfin de rout ce qui appartient à l'autre sexe dans des Régions mieux policées. Elles ne mangent jamais avec leurs maris. Tandis que les hommes (51) passent le tems dans une conversation oisive, ce sont leurs femmes, qui veillent à les garantir des mouches, & qui leut servent la pipe & le tabac. Quoique cette subordination soit établie par un long usage. un mari (52) ne néglige rien pour l'entretenir. Moore l'attribue au Mumbo

(43) Barbot , ibid.

(44) Ibid. p. 117. (41) Labat, ubi fup. Vol. IV. p. 190.

(46) Moore , p. 133. 147) Le Maite, p. 101. (51) Barbot, p. 34.

(48) Jannequin , p. 99. (40) Barbot , p. 36. (10) Le Maire , p. 101.

(11) Jobson , mbi fup. p. 54.

Jumbo, épouvantail dont on donnera bientôt la description. Cet expédient, dit-il, étoit nécessaire dans un Pays où la pluralité des femmes semble de- DES NEGRES mander qu'elles soient plus soumises. Il observe qu'un mari fatigué d'une femme, a toujours la liberté de s'en défaire, en perdant ce qu'il a donné pour son mariage; & qu'elle n'est pas moins libre de le quitter en lui restituant ce qu'elle a reçu. Mais si le Roi fait présent d'une semme à quelque Seigneur de sa Cour, il n'y a pas de prétexte qui autorise le mari à l'abandonner, quoique le Prince ait toujours droit de la reprendre (53).

Entre les Negres Mahométans, il y a des degrés de parenté qui ôtent la liberté de se marier. Un homme ne peut épouser deux sœurs. Le Damel, qui avoit violé cette Loi, reçut en fecret la censure & les reproches des Marbuts (54).

La facilité des femmes à se délivrer de leur fruit dans l'accouchement , ENFANS DES paroîtroit incroyable si elle n'étoit attestée par tous les Voyageurs. Elles ne NEGRES. jettent pas un cri; elles ne poussent pas même un soupir. Après le travail, elles se lavent long-tems. L'enfant est lavé avec le même soin. On l'enveloppe dans un pagne, fans aucun lange qui le ferre, dans l'opinion que cette contrainte n'est propre qu'à le rendre tortu ou difforme. Dès le douziéme ou le quinziéme jour de sa naissance, la mere commence à le porter fur fon dos, & ne le quitte jamais (55), de quelque travail qu'elle foit occupée. On voit ordinairement sortir les femmes, le jour même, ou le lendemain de leur délivrance. L'enfant reçoit son nom un mois après qu'il est né, avec la cérémonie de lui raser la tête & de la frotter d'huise (56), dans la présence de cinq ou six témoins. Les noms les plus communs sont pris des Mahomérans. Ainti les garçons s'appellent Omar, Guiah . Dimbi . Maliel . &c. & les filles, Fatima, Alimata, Komba, Komegain, Warfel, Hengay, &c. Chaque jour au matin, l'enfant est lavé dans l'eau froide, & (57) frotté d'huile de Palmier. Jusqu'au tems où la mere commence à le porter sur le dos , on le laisse ramper nud sur la terre, sans autre attention que celle de le nourrir. Enfuite il est enveloppé dans un pagne; & la mere s'en charge, pour ne le plus quitrer un moment. On le lui attache entre les deux épaules, les jambes avancées fur le devant de chaque côté, sans que les exercices les plus violens lui failent perdre cerre fituation (58).

Le même Auteur, & plusieurs autres, attribuent leurs nez plats & la forme de leur ventre à cette maniere de les porter, qui les expose à heurter le nez contre le dos de leur mere, lorsqu'elle se leve ou qu'elle se baisse, & qui leur fait avancer le ventre pour reculer la tête. Moore reconnoît qu'ils ne naissenr point avec le nez plat; mais il prétend que si la mere aime les nez de cerre forme, elle la donne à celui de son enfant (59), à force de le presser en le lavant. Le Maire n'a pas remarqué que les Negres, en général, aiment les nez plats & les groffes lévres. Au contraire, il affure qu'à l'exception de la couleur, leurs idées de beauté sont les mêmes qu'en France; c'està-dire, qu'ils aiment de grands yeux, une petite bouche, de belles lévres, &

<sup>(13)</sup> Afrique Occidentale. Vol. III. p. 301. & fuivantes.

<sup>(54)</sup> Ibid. p. 199.

<sup>(57)</sup> Ibid. Vol. II. p. 502. (11) Moore, p. 17. & 133. (58) Le Maire , p. 103.

<sup>(16)</sup> Afrique Occidentale, Vol. III. p. 188.

<sup>(59)</sup> Moore, p. 131.

ENFANS DES NEGRES. un nez bien proportioné. On voit des Négresse aussi bien saites, & d'une tailie auss sine que les plus belles semmes de l'Europe. Elles ont la peau extrêmement douce, & communément plus d'esprit que les hommes (60).

Leur tendreffe est excessive pour leurs enfans. Elles ne leur épargoren auun foin jusqu'à equils foient en érat de marcher feuls. Alors, tans rela-her rien de leur attention pour les nourrir & les élever, elles paroissent senbarrasser pour les mourrirs. Il es fortissent en crosslant, s'e sur constitution devient s'vigourence, qu'ils ne connoissent gueres d'antre maladie que la petite vétole. Mais comme sis sont elevés dans une oissevér continuelle, ils deviennent si parelleux, que s'ils n'étoient pas persses l'antre maladie sit ne prendroient pas la peine de cultiver leurs etree. Aussi le unt ravail ne sur present de cultiver leurs etree. Aussi leur travail ne sur present de cultiver leurs borois sont de sur leurs de la service de la la féroient exposés tous les ans à la famine, & forcés de se vonde à ceux qui leur offirioient des alimens. Ils ort de l'averssion pour toutes fortres d'exercises, excerce la dans & la conversation, dont lise se la latier issuas (61).

Les jeunes filles affectent beaucoup de modestie & de réferve, sur - tour lotsqu'elles sont en compagnie. Mais prenez-les à part, vous les trouvez fort obligeantes, & disposées (62) à ne rien refuser, pour quelques brins de corail, ou pour un monchoir de soie. Celles qui se ctoyent de race Portugaife, & qui prétendent auffi à la qualité de Chrétiennes, font plus réfervées que les Mandingos; quoiqu'elles ne fassent pas scrupule de vivre sans la cérémonie du mariage avec un Blanc qui est capable de les entretenir. Une femme, après avoir mis au monde un enfant, demeute privée pendant trois ans du commerce de fon mari, du moins fi fon fruit (63) vit aussi long-tems. Elle le févre alors, & reprend fes droits au lit conjugal. L'opinion commune du Pays, est que le lait des semmes s'altere par le commerce des hommes, & que les enfans en contractent de grandes maladies. Cependant l'Auteur doute que de vingt semmes, il y en air une qui soit capable d'une si longue privation. Il en a vû foupconner un grand nombre de manquer à la fidélité de leur état, par la seule raison que l'ensant qu'elles allaitoient, ne jouissoit pas d'une bonne fante (64).

FUNIRALLES DES NEGRES.

pas d'une bonne tante (64). Auffi-tot qu'un Negre a rendu le dernier foupir, fa famille donne avis de fa mott au voisinage, par des cris aigus & des lamentations qui attirent beaucoup de monde autour de la Cabane. Les cris des assistant se joignent & ceux de la famille. Mais pour les fundratilles, chaque Canton a ser propres

ulages (65).

En géneral ils y apportent tous beaucoup de formalités & de cirémonies. UM Aubrul havele corps, & le couvre des meilleurs hobits quil air portés pendant fa vie. Les parens & les voifins viennent faire fuccedivement leurs lamentations, & propofer au mort pluséeurs quettions ridécules. L'un lui demande s'il n'étoit pas content de vivie avec eux, & quel et ort ou lui a jamais fait y s'il n'étoit pas affer riche; s'il n'avoit pas d'affec belles femmes, &c. Ne recevant point de réponfe, jis fe retient l'un après l'autre après la mè-

(60) Le Maire, p. 132.
(61) Africa: Occidentale, Vol. II. p. 303.
(62) Moore, p. 132.
(63) Moore, p. 132.
(63) More, p. 133.

Committee Coople

me cétémonie. D'un autre côté, les Guiriors chantent les louanges du FUNERALLES mort (66).

DES NEGRES.

L'utage géneral est de faire un Folgar (67) pour toute l'Assemblée. On tue quelques Veaux. On vend des Esclaves, pour acheter de l'eau-de-vie. Après la fire, on ôte le toît de la Cabane où le mort doit être enterré. C'est celle qui lui fervoit de demeure. On renouvelle les cris & les plaintes. Quatre personnes soutenant une piece d'étoffe quarrée, qui cache le corps à la vûe des afliftans, le Marbut lui prononce quelques mots dans l'oreille, après quoi il est convert de terre, & l'on replace le toit ou le dôme de la Maison, auquel on attache un motceau d'étoffe, de la couleut que les Patens aiment le plus. On plante enfuire un poteau, cù l'on suspend l'arc, le carquois & la zagaye du morr. On mer près de sa sosse un por de kuskus & un por d'eau. qui doivent lui servir pour la provision d'une année; car les Negres s'imaginent que la mort n'ôte pas l'appétit. Dans pluseurs Cantons ils entourent la Cabane d'une have d'épine ou d'un grand fosse, pour garantir le cadavre de l'approche des bêtes féroces. Le deuil & les lamentations durent huit jours apies l'enterrement.

Si c'est un garçon qui meurt, l'éloge funébre est chanté par les semmes & les jeunes filles. Les jeunes gens du même âge courent dans toutes les rues de la Ville, le cimeterre nud à la main, & font retentir le cliquetis de leurs atmes lorsqu'ils se rencontrent (68).

A la mort du Roi ou d'un Grand, on fixe un tems pour les cris; c'est otdinairement un mois ou quinze jours après le décès. Il s'affemble alors des légions de Negres à la maison du mort. Tous les Habitans des lieux voisins y envoyent des Vaches, du riz, avec quantité de Volaille qu'on distribue à tous les affistans, & l'on tient ainsi rable ouvette pendant trois ou quatre jours. Les cris commencent au lever du Soleil & dutent jusqu'au foir; après quoi l'on passe la nuit à danser, à chanter, au milieu de la bonne chere & des liqueurs, jusqu'au retour de la lumiere.

Moore fut invité à l'enterrement d'un Seigneur du Pays, & nous en fait cette description. On creusa une fosse de fix ou sept pieds de long, sur deux de large & trois de profondeur. Le corps y fut placé décemment , dans un drap blanc de coton. Tous les affiftans avoient la tête nue & leur bonnet & la main. Enfuire on mit en croix fur le corps quantité de barons fendus qui furent couverts de paille pour sourenir la terre ; le trou fut rempli , & les affiftans marcherent long-tems fur la terre, pour la raffermir (69). Ceux qui négligent d'entourer la fépulture, d'une haye d'épine ou d'un fossé, ont quelquefois le chagrin de trouvet le corps dévoré un jour ou deux après l'enterrement. Dans d'autres endroits, ajoûte (70) Moore, les cérémonies funébres durent sept ou huit jours; & fi le mort est un garçon, rous les jeunes gens de son âge courent le cimeterre à la main, comme s'ils le cherchoient encore.

Dans plusieurs Cantons, le corps est conduit à la sépulture par tous les Habitans du lieu, mais enterré nud dans une fosse qu'on bouche aussi - tôt

(66) Ibid. (67) C'eft-à-dire un Bal , ou une Fêre. (68) Le Maire, p. 97, & fuiv.

(69) Moore, p. 119 & fuiv. (70) Ibid.

FUNERABLES

sans aucune autre formalité. On éleve seulement sur la fosse, une hute ronde PUNERAILLES à peu près de la forme de nos glacieres.

Après la mort d'un Negre, ti le Roi n'a pris aucune mesure pour s'emparer de son bien, ce sont ses freres, ses sœurs, & ses autres parens qui se mettent en possession de l'héritage, avec peu d'égard pour les enfans, lorsqu'ils ne font point en âge de faire valoit leurs droits (71).

MUSIQUE DES NEGRES.

Tous les Habitans de cette partie de l'Afrique font passionnés pour la Musique & la Danfe. Ils ont inventé plusieurs forres d'instrumens , qui répondent à ceux de l'Europe, mais qui font fott éloignés de la même perfection. Ils ont des Trompertes, des Tambours, des Epinettes, des Luths, des Flutes, des Flageolets, & jufqu'à des Orgues.

Les Negres de Galam & de la Gambra, comme ceux de tous les Pays où l'on trouve des Eléphans, ont une forre de Trompetre, composée (72) d'une denr de cet animal ; c'est-à-dire , d'une des dents intérieures , qu'ils polissent au dedans comme au-dehors, pout la téduire à la groffeur convenable. Ilsen ont de différentes grandeurs, qui ptoduisent différens sons. Cependant ils n'en tirent qu'une forte de brust confus, qui a fort peu d'agrément,

Leurs Tambours font des troncs d'arbre creufés, & couverts du côté de l'ouverture, d'une peau de Chévte ou de Brebis, affez bien étendue, Quelquefois ils ne fe fervent que de leurs doigts pour battre; mais plus fouvent ils employent deux bâtons à tête ronde de grosseur inégale, & d'un bois fort dur & fort pélant, tel que le pin ou l'ébene. La longueut & le diamètre des Tambours sont aussi différens, pour mettre de la variété dans les tons. On en voir de cinq pieds de long, & de vingt ou trente pieds (73) de diamétre. Mais en général, le son en est mort, & moins propre à réjouir les oreilles ou à réveiller le courage, qu'à causer de la tristelle & de la langueur. Cependant c'est leur instrument favori, & comme l'ame de toutes leurs fêtes (74).

Les Tambouts des Mandingos sont longs d'une aune, sut environ vinge pouces de diamétre au fommet ; mais ils diminuent vets le fond. Ils font composes d'une seule piece de bois & couverts d'une peau de Chevreau. Ils ne battent que d'une feule baguette (75) & de la main gauche. Jobson leur donne un autre petit Tambour, qu'ils tiennent foas le bras gauche, & fur lequel ils font agir les doigts de sa même main, tandis qu'ils battent de la droite avec un bâton courbé. Le Negre accompagne le son de cet instrument de celui de sa voix, ou plutôt de ses hurlemens. La figure du Musicien, relevée par quantité de grimaces, & le bruit d'une si étrange musique, forment enfemble (76) un horrible amusement.

Dans la plupart des Villes, les Negres ont un grand instrument qui a quelque ressemblance avec leur Tambour, & qu'ils nomment Tontong. On ne le fair entendre qu'à l'approche de l'ennemi, ou dans les occasions extraordinaires, pour répandre l'allarme dans les Habitations voilines. Le bruit du tontong se communique jusqu'à six ou sept milles (77).

(71) Johfon , p. 70. & Labat , Vol. III. p. 75. & Barbot , p. 51. (71) Tes mêmes , thid.

(71) Il eft clair que c'eft une erreur , & qu'il faut ics pouces au lieu de pieds.

(74) On a vû ci - deffins qu'à Biffao, ces instrument s'appelle Bontalon

(71) Labat . Vol. II. p. 219. (7.6) Moore , p. 64.

(77) Jobson , p. 106.

MUSIQUE DIS

Le plus commun des trois infitumens que Joblon vir fur la Gambra , eft composé d'une grande gourde , qui en fair le venure, & d'un long cou, fans touches, avec cinq ou lix cordés , & de petites clefs pour les montes. C'est le feul infitument de Mulique que les Nègres touchent avec les doigts. Sou-cent il l'accompagnent du petr. Tambour qu'on a décrir. Sur les Côtes de la Mer , ils ont un infitument fort convenable pour la chambre d'un malade. Cell une forte de Luth , composé d'une piece de bois creux (78) & couvert de cuir , avec deux ou trois cordes de crin. Il est orné de petites plaques de fer , & d'almeaux , comme les l'ambours des Bafques.

Les Flutes & les Flageolets des Negres ne sont que des roseaux percés. Ils s'en servent comme les Sauvages de l'Amérique, c'est-à-dire sort mal, & roujours sur les mêmes tons. Ils n'en titeroient pas d'autres de nos sluttes de

l'Europe '79).

Mais leur principal instrument est celui qu'ils nomment Balaso (80). que Jobson nomme Ballard. Il est élevé d'un pied au-dessus de la terre & creux par dellous. Du côté supérieur, il a sept petites cless de bois rangées comme celles d'une Orgue, aufquelles sont attachées autant de cordes ou de fils d'archal de la groffeur d'un tuyau de plume, & de la longueur d'un pied, qui fait toute la largeur de l'instrument. A l'autre extrêmité sont deux gourdes, suspendues comme deux bouteilles qui reçoivent & redoublent le son. Le Musicien est assis par rerre vis-à-vis le centre du Balaso, & frappe les clefs avec deux batons d'un pied de longueur, au bout desquels est attachée une balle ronde, couverte d'étoffe, pour empêcher que le son n'air trop d'éclat. Au long des bras, il a quelques anneaux de fer, d'où pendent quantité d'autres anneaux qui en soutiennent de plus petits, & d'autres pieces du même métal. Le mouvement que cerre chaîne reçoit de l'exercice des bras, produit une espece de son musical, qui se joint à celui de l'instrument, & qui forme un retentissement commun dans les gourdes. Le bruit en doir être fort grand, puisque l'Auteur l'entendoit quelquefois d'un bon mille d'Angleterre (81).

Le Balafo, suivant cettre défeription, doit être le même infitument qué le Maitre s'ait confider dans une range de cordes de différentes (83) grandeurs, étendues, div-il, comme celles de l'Epinette. Il jugea qu'entre des mains capables de le touchet, il feroit fort harmonieux. Moore raconne qu'ayant été reçu à Nakkaway sur la Gambra, au son d'un Balafo, il lui trouva dans l'é-des le comment de la combra, au son d'un Balafo, il lui trouva dans l'é-des le comment de la comparation peut d'inférente. Il feoit composé, divid, d'environ vingt peut d'un bois fort du «C fort posit, dont la longeueux de la groffeur alloient pries d'un bois fort du «C fort posit, dent la longeueux de la groffeur alloient cui fort mine, cordonnées poutous de publicus priese vires de bois. Can les pipest étoient attachées douce ou quitare calabelles de groffeur indégale, qui produisoient le même effet que le ventre d'un Clavecin. Les Negres, ajoute-Moore, frappent sur cet institument avec deux baguettes, couvertes d'une peau fort mince de l'arbre qui se nomme Siboa, ou d'un cuir leger, pour adoucir le fon (83).

(78) Le Maire , p. 83.

(81) Jobson , p. 106. & suiv.

(79) Labat, Vol. II. p. 335. 180) Moore écrit Balafen.

(82) Le Maire, p. 81. (83) Moose, p. 119. Froger, p. 47. MUSIQUE DES

Labat décrit aussi le même instrument avec quelques différences ; ce qui vient peut-être de la différente forme qu'il a dans divers Cantons. Il observe que parmi les Foulis, le Balafo est composé de six barons de bois sort dur, de la largeur d'un pouce, & de quatre ou cinq lignes d'épaisseur. Le plus long l'est d'environ dix - huit pouces; & le plus court, de sept ou huit. Ils font rangés sut une perite rable, haure d'un pied, à laquelle ils sonr atrachés avec des courroyes d'un très-beau cuir, cordonnées aurour de quelques petires verges, pour merrre quelque distance entre chaque baron. Desfous on suspend plusieurs calebasses rondes, d'inégale grandeur; les plus grandes font fous les plus grands batons, & les aurres dans la même proportion. Cet instrument, dit l'Aureur, ressemble beaucoup à l'Orque, & rend un son forr agréable. On joue comme sur le Tympanon, avec deux baguertes, dont le bour est revêtu de cuir pour adoucir le son (84). Ceux qui font profession de jouer du Balafo sont des Negres d'un caractère singulier. & qui paroissent également fairs pour la Poetie & pour la Musique. On les compareroit volonriers aux anciens Bardes des Isles Briranniques. Tous les Voyageurs François qui ont décrir le Pays des Jalofs & des Foulis, les ont nommés Guirioss. Jobson leur donne le nom de Juddies, qu'il rend en Anglois par (85) Fidler. Peur-êrre celui de Guiriot est-il en usage parmi les Jalofs, & celui de Juddies parmi les Mandingos.

Barbor dir que dans la langue des Negres du Sénegal, Guirins fignific Bouffon, & que le carattere de ceux qui font diffingués par en onn épond affez à cette idée. Les Rois & les Seigneurs du Pays en ont roujours près d'eux un certain nombre, pour leur proper autiennent & pour (83) celui des Errangers qui paroiffent à leur Cour, Jobson obsérve que rous les Princes & Errangers qui paroiffent à leur Cour, Jobson obsérve que rous les Princes & Errangers qui paroiffent à leur Cour, Jobson obsérve que rous les Princes de les Nigres de quelque distinction fur la Gamba, ne rendoiren immis de vitire aux Anglois, lans fère accompagnés de leur Juddies ou de leur Mufque. Il les compagne aux Joueurs de Harpe Irlandois. Leur ufage et de s'affeoir à grere, comme eux, un peu éloipsés de la Compagnie. Ils accompagnent leurs influements de divertés, chansons, dont le lujet ordinaire est l'antiquiré, la Noblelle & les exploirs de leur Prince. Ils en composéne auffigues le leur Prince. Ils en composéne auffigues de lour de la compagne de la final de leur Prince. Ils en composéne auffigues de mointe preferen leur faisoir faire sou-

vent des impromptus à l'honneut des Anglois (87).

Quoique les Negres n'ayent pas la moindre érincelle d'efferit, & qu'à prine ayen-ils les premières lueuts du fens comman, ils font l'artes qu'on leur artribue les plus brillanres qualités. L'Office des Guiriots est de rendre ce fervice à leur vainté. Ils font roulours chargés d'un Tambour, de quarre ou cinq pieds de longueur, qu'ils barrent avec les mains ou deux petites baguerres. Ils on rauli des l'ambours à la Morelque, qui ont la forme de nos curbeilles d'Europe, & dont le dessus et l'avares de plutieurs petites cordes qu'ils pincent d'une main , tradis qu'ils batrent de l'autre (83).

Barbor dir que les Guiriots onr seuls le glorieux privilège de porter l'Olamba, Tambour royal, d'une grandeur extraordinaire dans roures ses dimenssons; & qu'ils mirchent à la guerre devant le Roi avec cet instrument,

(84) Afrique Occidentale, Vol. II. p. 332. (87) Jobson, p. 207, (85) Violon ou Menetrier. (88) Le Maire, p. 82.

(86) Barbor , p. 57.

٠,,

Le Guiriot qui est honoré de ce fardeau le porre suspendu au cou, & bat avec deux petires baguetres, en y joignant le son de sa voix. Le même Auteur fair aussi la description de leurs Tambours moresques (89).

Les Negres sont si sensibles aux éloges des Guiriots, qu'ils les payent fort liberalement. L'Auteur leur a vû pousser la reconnoissance jusqu'à se dépouiller de leurs habits pour les donner à ces lâches flateurs. Mais un Guiriot qui n'obtiendroit rien de ceux qu'il a loués, ne maugueroit pas de changer ses louanges en sarvres, & d'aller publier dans les Villages tout ce qu'il peut inventer d'ignominieux pour ceux qui ont trompé ses espérances; ce qui passe pour le dernier affront parmi les Negres. On regarde comme un honneur extraordinaire d'être loué par le Guiriot du Roi. On ne croir pas le récompenser trop en lui donnant deux ou trois Veaux, & quelquefois la moitié de ce qu'on possede. Ils ne trouvoient pas, dit le Maire, les François si bien disposés à payer leurs complimens (90).

Les chansons & les discours ordinaires des Guiriots confistent à repeter cent fois; Il est grand homme, il est grand Seigneur, il est riche, il est puissant, il est génereux, il a donné du Sangara, nom qu'ils donnent à l'eaude-vie, & d'autres lieux communs de la même nature; avec des grimaces & des cris insupportables. Entre plusieurs expressions de cette sorte, qu'un Musicien Negre adressoit à quelques François, il leur dit qu'ils étoient les Esclaves de la tête du Roi; & ce compliment sut regardé dans le Pays comme un trait merveilleux (91).

Les Guiriors acquerent ainsi des richesses, qui les distinguent beaucoup du commun des Negres. Leurs femmes sont souvent mieux parées en cristal & en pierres bleues que les Reines & les Princesses. Mais la plûpart (92) poussent à l'excès le déréglement des mœurs. Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est qu'avec rant de passion pour la Musique, les Negres méptisent les Guiriots jusqu'à leur refuser les honneurs communs de la sépulture. Au lieu de les enterrer, ils metrent leurs corps dans le trou de quelque arbre creux, où ils ne sont pas long-tems à pourrir. Ils donnent pour raison de cette conduite, que les Guiriots vivent dans un commerce familier avec (93) le diable, qu'ils nomment Horé. Labat s'accorde fort bien ici avec Jobson. Il prétend (94) que la plupart des Negres, sur-tout ceux qui sont un peu distingués du Peuple, s'accordent à regarder les Musiciens comme infâmes, quoique le besoin qu'ils en ont pour leurs plaisirs les empêche d'en marquer cette opinion pendant leur vie; mais auffi-tôt qu'ils font morrs, le mépris public se déclare par l'obstacle qu'on met à leur sépulture. On ne permet pas même qu'ils soient jetres dans l'eau, parce qu'on s'imagine que leurs cadavres empoisonneroient la Riviere & les Poissons; comme c'est la même crainte pour les grains & les fruits, qui les fait exclure de l'enrettement ordinaire. Il ne paroit pas que les autres peuples de l'Afrique soient dans les mêmes principes sur la profession des Guiriots; car tandis que les Princes Jalofs se croitoient deshono-

(89) Barbot appelle l'Olamba . Lonlam-

(90) Barbot , ibid. (91) Barbot , ubi fup.

Tome III.

(91) Jobson , p. 109. & suiv. (91) Afrique Occidentale , Vol. II. p. 330. (94) Jobion , whi fup.

NEGRES.

tés d'avoir touché quelque instrument, les Foulis se font gloire d'en mapier habilement plusieurs (95).

La danse n'est pas moins chere aux Negres que la Musique. Dans quelque lien que le Balafo se fasse entendre, on est sur de trouver un grand concours de Peupie, qui s'affemble pout danser nuit & jour, jusqu'à ce que le Musicien soit épuisé de fatigues. Les femmes ne se lassent point de cet exercice. Elles ont les pieds légers & les genoux fort souples. Elles panchent la tête d'un air gracieux. Leurs mouvemens sont vifs & leurs attitudes agréables. Elles dansent ordinairement seules, & les assistans leur applaudissent en battant des mains pat intervalles, comme pour foutenir la mefure. Les hommes dansent l'épée nue à la main, en la secouant & la faisant luire en l'air, avec d'autres galanteries dans le goût de leut nation (96).

Mais, sans le secouts du Balafo, toutes les femmes qui ont l'humeur vive & galante prennent plaisit à danser le soir, sut tout (97) aux changemens de la Lune. Elles dansent en tond, en battant des mains, & chantent tout ce qui leur vient à l'esprit, sans sortir de leur premiere place; à l'exception de celles qui sont au milieu du cercle. Les plus jeunes qui se saisssent ordinairement de cerre place, tiennent, en dansant, une main sur la tête, & l'autre sur le côté, jettent le corps en avant, & battent du pied contre tetre. Leurs postures sont fort lascives, sur-tout lorsqu'un jeune homme danse avec elles. Dans ces bals fréquens, une calebasse ou un chaudton leur sert d'instrument de musique, cat elles aiment beaucoup le bruit (98).

Elles paroissent charmées qu'un Blanc leur tienne compagnie à boite on à danset, Mais si la liqueur vient de quelque Européen qu'elles ne connoissent point, elles ne boivent point sans défiance, & la crainte du poison leur fait demander qu'il boive le premier (99 ..

Un Directeur François ayant été invité au Folgat des Negres, dans le Village de Jean Barre, à l'embouchure du Sénegal, trouva leurs attitudes immodeftes. Cependant il fit téflexion qu'ils en pouvoient juger différemment. Après le bal, qui duta toute la nuit, le Directeur se retira. Mais à peine étoit-il endormi, qu'il fut réveillé pat une sérenade qu'on lui donna sous sa fenêtte. Il fit distribuer de l'eau-de-vie aux Musiciens, pour les congédiet. Cette liberalité, qu'ils prirent pour un encouragement, leur fit redoublet le bruit avec

tant d'importunité, qu'il prit le parti d'abandonnet le Village (1).

Dans une autre occasion, le même Directeur reçut une fere & un bal public d'un Prince Fouli. Tous les jeunes gens du Village & des lieux voifins s'y rendirent avec empressement, pour faire connoître à des Etrangers que leur Prince honoroit de son amitié, le plaisit qu'ils prennent à la danse & aux instrumens. Pendant que les jeunes gens des deux sexes s'employent à ces exerrices, les plus âgés sont assis autout de la personne pour qui le Folgar est ordonné, & s'entreriennent avec beaucoup de décence & de gravité. On a déja remarqué que la converfation est un amusement délicieux pour les Foulis (2).

(95) Barbot , p. 55. Labat , abi fap. (26) Jobion, p. 107. (97: Le Maire , p. 10a. & fuiv. (98) Le Maire, p. 102. & fuir.

(99) Moore , p. 110. (1) Afrique Occidentale , Vol. II. p. 177. (1) Ibid. Vol. III. p. 117. & 57.

La Lutte est un autre de leurs exercices. Les combattans s'approchent l'un de l'autre avec des gestes & des postutes fort ridicules. Comme ils sont nuds, ils ont beaucoup de peine à se tenverset, & leurs chûtes sont fort pésantes. Dans ces occasions, il y en a roujouts un qui fait l'office de Guiriot, & qui bat un tambour ou un chaudron pour animet les Athletes, tandis que les autres applaudissent à l'adresse & au courage.

CHASSE.

Les exercices uriles des Negres sont la Pêche & la Chasse. La plûpart (3) de PESCHE LE ceux qui habitent les bords des Rivieres font leur unique occupation de la pêche, & forment leurs enfans au même commerce. Ils ont des Canors ou de petites Barques, composées d'un trone d'arbre qu'ils ont l'art de creuser, & dont les plus grandes contiennent dix ou douze hommes. Leur longueur est ordinairement de trente pieds, sur deux pieds & demi de largeur. Elles vont à rames & à voiles. Il n'est pas rare qu'un coup de vent les renverse ; mais les Negres sont si bons Nageurs qu'ils s'en allarment peu. ils redressent

aussi-tôt leut Canot avec les épaules, sans paroîrre plus embarrasses que s'ils n'avoient à se plaindte de rien. Une fléche n'est pas plus prompte que ces petites Barques. Il n'y a pas de Chaloupe de l'Europe qui puisse aller austi vîte. Lorsque les Negres vont à la pêche, ils sont ordinairement deux dans un Canot, & ne craignent pas de s'écarter jusqu'à six milles en Mer. Ils n'employent gueres que la ligne. Mais pour le gros poisson , ils se servent

d'un dard de fer au bout d'un bâton de la longueur d'une demie pique, & le tenant attaché avec une cotde, ils n'ont pas de peine à le retirer aptès l'avoir lancé. Ils font sécher le petit poisson, & mettent le grand en pieces. Mais comme ils ne le falent jamais, il se corrompt ordinairement avant que d'être sec. C'est alors qu'ils le trouvent meilleur & plus délicat. Les Pêcheurs vendent

ce poisson dans l'inrérieut des terres, & pourroient en tirer un profit consi-

dérable, s'ils avoient moins de paresse à le rransporter. Mais les Habitans & les Pêcheuts tedoutant également le travail , il demeure quelquefois sur le

rivage, jusqu'à ce qu'il soit entiérement corrompu (4). Le nombre des Pecheurs est fort grand à Russico, & dans d'autres lieux, fur les Côres voifines du Sénegal. Ils se mettent ordinairement trois dans une Almadie ou un Canot, avec deux petits mâts qui ont chacun deux voiles, &c quelquefois trois à l'imirarion des grands Vaisseaux. Si le tems n'est pas orageux, ils se hasardent quelquesois quatre ou einq lieues en mer. L'heure de leut départ est toujours le matin, avec le vent de terre. S'ils ont fini leur pêche, ils teviennent à midi avec le vent de mer. Lorsque le vent leur manque, ils se servent d'une sorte de pelle pointue, avec laquelle ils rament si

vîte, que la meilleure Pinace auroit peine à les suivre. Avec la ligne, ils ont des filets de leur propre invention, composés, eomme leurs lignes, d'un fil d'écorce d'arbre. D'autres pêchent pendant la nuit, en tenant d'une main une longue piece d'un bois combustible qui leur donne assez de jour; & de l'autre, un dard, dont ils ne manquent gueres le poisson lorsqu'il s'approche natutellement de la lumiete. S'ils en trouvent de

(3) Le Maire, p. 103.

(4) Le Maire , nbi fup.

PI ONV DIS
ANGES amenent ainsi jusqu'au rivage (5).

Les Negres de la Côte qui vieulent pêcher dans le Sénegal, se joignem quelquérois au mombre de trente ou quarante, pour en alier demander la permulion au Seigneur de la Riviere. Après l'avoir obtenue, ils passient huit ou dix jours sir l'une ou l'aure tive, d'où la prennent toutes leurs medires par affurer le succès de leur entreprise. Leur méthode ordinaire (d) est égoprer, avec de grands files, je mailteu de la Riviere, sie uns a gué, lorsqu'ils en rouvent le movern, d'aurers à la nage. Enfluire faifant un demiscre leurs liters, qu'ils tierest immédiatement à terre. Comme ils sont fort adoirs à ect exercice, ils ne manquent gueres de faire une pêche abondante. Le droit du Seigneur est leur vingrième de leur prisé.

Ils out une autre méthode pour la péche du Cheval marin. L'expérience leur ayant appirs que ce monfire amphible aime beaucoup (7) le feu, ils en allument un grand à cent pas de la rive, & se cachent aux environs. Lorfqu'ils le voyant aflez proche pour pouvoir leur échapper, ils le ment à coupt de féches & de zagayes. En mourant, il jette un est retrible. Sa chair et for robone, & fon artitible et fee deru une vertre particulier et de for robone, & fon artitible et fee deru une vertre particulier et de

Sur la Gambra, les Negres ont une maniere de pêcher qui leur eft peopre. Lorfque la Rivière et haife, les femmes s'y rendent en grand nombre, pour prendre une forte de petits poissons qui ressentant la Metter. Au lieu de flets, elles ont un allez long panier , au fond duquel elles ont mis pour amorte un morteau de pâte. Elles le riennent quelques momens dans l'eau, « l'encreitent l'doucement qu'ille n'en cheapper lem. Les petits possibles qu'elles y trouvent. fons jettés aufli-tés fur un endroit fee de 1 rive, où d'aintre femmes les plicitent dansum mortre de bois, pour en faire une pâte, qu'elles d'utilent en boules d'environ trois livres , & qui leur servent pendant coute de la comme de la

CHASSE DIS CX

Les Negres de la Riviere de Gambra, du Sénegal, & du Cap - Verd, fono recellens inteurs, quotique la pligant n'ayunp sad dantes armes que leut arc excellens fineurs, quotique la pligant n'ayunp sad dantes armes que leut arc & leuts fiches, qui leut fervent à tuer des Cerfs, des Liévres, des Pinades, de Peddix [1]. Sé d'autres fortes d'animaux. Ceus qui habitent plus loin dans les terres, ont beaucoup moiss d'habitet pour cet exercice, & n'y prennent pas tant de plaifi. Ut p'acteur l'arquois [1] de l'Iffe Saint Louis sus Sénegal, ent un jour la curiofiré d'aller avec eux à la chaffe de l'Eléphant. Ils en rou-vertent un, qui fur percé de plus de deux enes coups de balles ou de fisches.

<sup>(5)</sup> Le Maire, p. 105. & Barbot, p. 41.

<sup>(7)</sup> Il y a ici quelque erreur; cor on a vù fur d'autres témoignages que cer aminal caint le feu. Aint c'eft pent étre moiss pour l'attirer hors de l'eau que les Negres allument du feu, que pour le faire forir des plantations; & le tuer lotfiqu'il regagne la Riviere.

<sup>(8)</sup> Jannequin , p. 173.
(9) Ce mets reflemble beaucoup au Dab-

baba de Guinée, eni est de la farine bouilhe & mélée d'un peu de hareng rouge.

<sup>(10)</sup> Moote, p. 149. (11) Labat observe que les Negres font peu. la guerre aux Oiseaux, Vol. II. p. 314. (12) Barbor, p. 40 & 48.

NEGRES.

Il ne laissa pas de s'échapper ; mais le jour suivant , il sut trouvé mort à cent pas du même lieu où il avoit éré tiré. Les Negres du Sénegal se joignent pour CHASSE DES la chasse, au nombre de soixanre, armés chacun de six petites séches & d'une grande. Lorsqu'ils ont découvert la trace d'un Eléphant, ils s'arrêtent pour l'attendre; & le bruit qu'il fait en brisant les branches le fait bien-tôt reconnoître. Alors ils se mettent à le suivre, en lui déchargeant continuellement leurs fléches, jusqu'à ce que la perte de son sang leur fasse juger qu'il est sort affoibli. Ils s'en apperçoivent aussi à la soiblesse de ses efforts contre les obstacles qu'il trouve à sa suite. Quelquesois l'animal s'échappe malgré toutes ses blessures; mais c'est ordinairement pour mourir quesques jours après, dans le lieu où ses forces l'abandonnent. C'est à ces accidens qu'il saut attribuet la rencontte qu'on fait fouvent dans les Forêts de plufieurs dents d'Eléphant. La chair est dévotée par d'autres bêtes, les os tombent en pourriture. & les dents sont les dernieres parties qui résistent. Cependant comme elles ne peuvent être long-tems exposées aux injures de l'air (13) fans s'altérer beaucoup, elles perdent quelque chose de leur prix.

Après l'idée qu'on a du prendre de l'indolence naturelle des Negres, on COMMPRET. ne s'attendra pas à leur trouver beaucoup d'ardeur & d'habileté pour les Arts, MANUFACTO Ils n'ont pas d'autres Ouvriers que ceux qui font absolument nécessaires au RES ET EDIZIfourien de la vie, tels que des Forgerons, des Tifferands & des Potiers de CES DES NEterre. Le métier de Forgeron , qu'ils appellent Ferraro , est le principal, parce GRES. qu'il est le plus indispensable. Ils s'embarrassent peu de chercher dans la terre d'autre fer que celui qui leur est apporté. Le fer de l'Europe leur fert à fabriquer de courtes épées, & les têtes de leurs zagayes & de leurs dards, Ils en forment aussi la pointe barbelue de leurs fléches empoisonnées. L'ouvrage est affez propre dans la plûpart de ces armes. Mais la plus grande utilité qu'ils tirent du fer est pour l'agriculture. Ils en composent une sorte de pelle, avec laquelle ils grattent la terre plutôt qu'ils ne l'ouvrenr. Jobson employa un de ces Forgerons Negres, pour brifer une barre de fer en plufieurs parties de commerce. Le Negre apporta toute sa boutique sur la rive. Elle consistoir dans une paire de foufflets & une petite enclume, qu'il enfonça dans la terre. sous un arbre fort touffu. Il fit un trou pour y placer ses soufflets, en faifant paffer les tuyaux dans un autre trou voisin, qui étoit destiné à contenir le charbon. Un petit Negre ne cessoit pas de soussier. Le fer fut conpé suivant les ordres de Jobson. Mais il avertit qu'il ne saur pas perdre le Forgeron de

vue, si l'on ne veut pas qu'il dérobe une partie de la matiere.

Les barres de fer sont une des principales marchandises qui servent au Commerce de la Gambra. La meilleure maniere de les couper est toujours en long; car tour ce qui a moins de douze pouces ne se vend point jusqu'à Barrakonda. Plus loin, les Negres se contentent de huit pouces, & prennent les barres de cette longueur au même prix que celles de douze. Les Anglois y gagnoient autrefois jusqu'à mille pour cent (14).

Le Maire affure que les Forgerons Negres font des couteaux, des fets pour les Esclaves, des anneaux d'or, d'argent, de fer & de cuivre, des garnitures de coureaux & de sabre, & des étuis pour les grisgris. Ils font aussi les

(13) Jobson , p. 119.

(14) Golden Trade de Jobson, p. 119. & suiv.

ARTS ET METIERS DES NEGRES.

132 poignées de fabres & les bouts de fourreaux, de l'un ou l'autre de ces métaux, Leurs Chevaux n'étant pas ferrés , ils n'ont pas besoin de Maréchaux. Le même Aureur ajoûte qu'ils font si peu de seu dans leurs forges, qu'à peine y pourroit-on faire cuir un œuf. Leurs soufflets sont deux peaux, qu'ils presfent, & qui ressemblent à deux vessies ensices dont on feroit sottir le vent. Leur enclume a beaucoup de ressemblance avec la pierre que les Faucheurs employent pour aiguifer leur faux. Elle s'enfonce dans la terre (15) lorsqu'ils frappent dessus; de sorte qu'après deux ou trois coups ils sont obligés de la rerirer, & certe manœuvre prend la moirié de leur tems.

Suivant l'Aureut de l'Afrique Occidentale, les Negres comprennent sous le nom de Forgeron ou de Ferraro, les Orfévres, les Matéchaux, les Couteliers, & les Chaudronniers, en un mot tous les Arrifans qui manient l'enclume & le marteau. Les Forgetons n'ont pas d'atteliers qui méritent le nom de boutiques ni de forges. Ils portent avec eux leurs ustenciles, & se mettent fous le premier arbre pour y travailler. Ils n'ont pas d'aurres instrumens qu'une petite enclume, une peau de Bouc qui leur fert de foufflet, quelques marteaux, une paire de tenailles, & deux ou trois limes. Leur indolence paroît jusqu'au milieu du travail; car ils sont assis, ils sument, ils s'enrretiennent avec le premier venu. Comme leur enclume n'a que le pied en terre ou dans le fable, fans aucun secours pour la fixer, quelques coups la renversent . & le tems se perd à la redresser. Ordinairement ils sont rrois au travail d'une même forge. L'unique occupation de l'un est de souffler continuellement. Leurs soufflers sont composes d'une peau de Bouc coupée en deux, ou de deux peaux joinres ensemble, avec un passage à l'extrêmité pour le tuvau. Ils n'employent que du bois, (16) faute de charbon. Le Negre dont l'emploi est de souffler, se tient assis dérriere les soufflets, & les presse alternativement du coude & des genoux. Les deux autres sont assis de leur côté avec l'enclume au milieu d'eux, & frappent aussi négligemment sur le métal que s'ils apprehendoient de le bleffer. Ils ne laissent pas de forger d'assez jolis ouvrages en or & en argent, fur-tout des Manilles de diverses figures, qui fervent d'ornement à la coeffure des femmes, à leurs colliers & à leurs braeclets. Ils font aussi des coureaux, des haches, des crocs, des pelles, des scies. des poignées de fabres, de perites plaques pour l'ornement de leurs foutreaux & de leurs étuits, & quantiré d'autres petirs ouvrages de fer aufquels ils donnent une aussi bonne trempe que les Européens. Ainsi l'on ne peut douter qu'ils n'acquissent plus d'habileté s'ils avoient moins de paresse avec un peu d'instruction. Ils forgent encore l'espece de rames ou de bêches (17), avec lesquelles ils cultivent la terre.

Après le Forgeron , leur principal Artifan est le Sepatero , qui fait les grifgris, c'est à dire, de petites boeres ou de petits éruis où les Negres renferment certains charmes écrits sur du papier par les Marbuts. Ces étuis sont de cuir, en différentes formes, & passeroient dans tous les Pays du monde pour un ouvrage curieux. Les mêmes Ouvriers font des selles & des brides. Celles-ci, suivant le même Auteur, sont aussi bien taillées que les brides d'Angleterre; d'où l'on doit conclure qu'ils ont l'art de préparer le euir 1

charbon; Charceal, (15) Le Maire , p. 99. & fuiv. (16) Jobson a dit ci-deffus qu'ils ont du (17) Afrique Occidentale, Vol. IL p. 104.

mais ils ne l'exercent que fur les peaux de Boucs & de Daims , qu'ils sçavent reindre aussi de différentes couleurs. Ils n'ont jamais pû parvenir à pré- METIRES DES parer les grandes peaux. Les plus ingénieux & les plus entendus s'imaginent, Nigras. en maniant le drap d'Angleterre, qu'il est composé de leur cuit, mais qu'on se garde solgneusement de le travailler en leur présence , de peur qu'ils n'apprennent les secrets de l'Europe. Ils disent la même chose du papier , & de quantité (18) d'autres marchandises, qu'ils croyent faites de leurs derts d'Elephans. Moore assure qu'outre les selles, les brides, & les étuis pour les griferis, ils font des fourreaux d'épée, des fandales, des boucliers, des carquois, avec beaucoup de propreté; que leurs felles sont couverres de beau maroquin rouge, relevé de plaques d'argent; qu'elles ont des étriers fort courts & qu'elles font fans croupiere (19).

Le troilième métiet, suivant Jobson, consiste à préparer la terre, pour faire les murs des Edifices, & des Vases de différentes sortes, à l'usage de la cuifine. Pour tous les autres besoins ils employent des calebasses : excepté néanmoins pour leurs pipes, qui font aussi de terre, & d'une forme assez agréable. Ils y apportent d'autant plus de soin que c'est un instrument d'usage continuel, fans lequel on ne voit gueres paroître aucun Negre de l'un ou de l'autre sexe. La partie de terre, qui est la rête, peut conrenit (10) une demie once de tabac. La longueur du cou est de deux doigrs. On y infere un roseau, qui a quelquefois plus d'une aune de long, & qui cst le canal de la

fumée. Le Maire veut que les Negres ne fassent qu'une sorte de poterie qui leur fert de marmires, & que le tuyau de leurs pipes foit une piece de bois creuse, qui tient à la rête (21).

Labat prétend que la profession de Potier est le second art des Negres. Quoique la plupart fassent des pots pour leur propre usage, il y en 2 peu qui s'erigent en Ouvriers publics, & qui ayent l'art d'en faire proprement pour les mettre en vente. Toure leur Vaillel'e de terte est ronde, avec une ouverture fort étroite. Cette forme ne permet pas qu'elle se soutienne sur son fond. Elle est très-fragile, parce qu'ils n'ont pas de four pour la cuire. Leurs chefs-d'œuvres sont les têtes de leurs pipes.

Jobson ne donne que ces trois mériers aux Negres. Mais Labat y joint les Tifferands, & les regarde comme les premiers Artifans du Pays. Il met dans cette profession les femmes & les filles, qui filent le coton, qui le travaillent avee beaucoup d'adresse, qui le reignent en bleu ou en noir, ou qui lui laissent sa blancheur naturelle. Leur art fe borne à ces trois couleurs. Elles ne peuvent donner à leurs (22) pieces plus de cirq ou fix pouces de largeur. La longueur est depuis deux aunes jusqu'à quatre. Mais elles scavent les coudre ensemble, pour les rendre aussi longues & aussi larges qu'on le desire. On les coupe rarement. Les femmes se passent autour de la ceinture une piece de la grandeur qui leur convient, & l'arrangent de maniere qu'il en tombe devant elles une parrie, qui leur fert de juppe & de bas. Elles en roulent une autre piece aurour du corps & des épaules, & l'extrêmité se jette sur la tête. Rien

<sup>(18)</sup> Johfon , p. 122.

<sup>(14)</sup> Moore , p. 114. & Barbet , p. 42. (10) Jobion , p. 111.

<sup>(14)</sup> Le Maire, p. 100.

<sup>(11)</sup> Afrique Occidentale, Vol. II. p. 335-

ARTS ET MITIERS DES NEGRES.

n'est si commode que cet habillement , par la facilité qu'on a sans cesse à se vêtit & se dépouiller (23).

Moore ne s'accorde pas ici rout-à-fait avec Labat. Les Jalofs , fuivant ce Voyageur Anglois, font les plus belles étoffes du Pays. Leurs pieces font géneralement longues de vingt-fept aunes, & n'ont jamais plus de neuf pouces de largeur. Ils les coupenr de la longueur qui convient à leurs besoins; & pour les élargir, ils sçavent les coudre ensemble avec beaucoup de propreté. Les femmes n'employent que la main pour nettoyer le coton qui fort de sa cosse. Elles le filent avec le touet & la quenouille. Leur manière de le travailler est si simple, qu'elles ne connoissent pas d'autre instrument que la navetre. Elles font des garnitures entieres , c'est-à-dire , tout ce qui est nécessaire à l'habillement d'un homme ou d'une femme; par exemple, une piece d'environ trois aunes de long fur une aune & demie de largeur, pour couvrir les épaules & le corps , & une autre piece à peu près de la même grandeur , qui fert depuis la ceinture jusqu'en bas. Ainsi deux pieces sorment tour l'habillement d'un Negre, & peuvent fervir également aux hommes & aux femmes, parce que la différence ne consiste que dans la maniere de les porter, Moore vit deux de ces pieces si bien travaillées & d'une si belle teinture, qu'elles furent évaluées à trente livres sterling. Les couleurs sont le bleu & le jaune; pour la premiere, les Jalofs employent l'indigo, & pour l'autre différentes écorces d'arbre. Moore ne leur a jamais vu de couleur rouge (24).

Barbot dit que les Tifferands Negres feroient de fort bonnes étoffes s'ils avoient de plus grands métiers; mais que les ayant trop petits (25) ils ne peu-

vent donner à leurs pieces que fept ou huit pouces de largeur.

A l'égard des commodités qui n'entrent pas dans le Commerce, Jobson dit que les Negres n'ont pas d'autre Ouvrier que leurs propres mains. Les nattes font entr'eux d'un usage géneral. Elles font l'ouvrage des femmes. C'est fur leurs nattes que les Negres passent la moitié de leur vie, qu'ils boivent, qu'ils mangent, qu'ils se reposent & qu'ils dorment. Au marché (26) do Manfegar, Jobson remarque qu'au lieu d'argent, dont les Negres sont mal pourvus, c'éroient des Nattes qui passoient pour la monnoie courante, Ainsi, pour s'informer du prix d'une chose (17) on demandoir combien elle valoir de nattes. Le Maire raconte que les Negres tiennent des marchés, mais que les commodités qu'ils y étalent sont de très-petite valeur, & qu'ils viennent quelquefois de six ou sept lieues pour apporter un peu de coton, quelques légumes, rels que des pois & de la vesse, des plats de bois & des nattes. Un jour il vir une femme, qui éroit venue de fix lieues avec une seule barre de fet d'un demi-pied de long. Cependant il arrive aussi quelquesois que les Negres paroillent au marché avec des anneaux d'or, & des grains du même méral, qu'ils appellent Jungarets, pour les pendans d'oreilles & les colliers; mais en fi petit nombre qu'on n'en voit jamais pour la valeut de cinq ou fix pistoles (28).

(15) Ils nomment la meilleure espece , (16) Voyez el-dessus , Chapitre II. de Pagnes faire.

(14) Libat, ubi fup. p. 188. (17) Johfon, p. 111. (15) Moore, p. 71. & Barbot, p. 43. (18) Le Maire, p. 105.

Autrefoig

NEGRES.

Autrefois le Commerce des marchés se faisoit par des échanges, mais EDITICLES DES depuis l'établissement des Européens, les Negres employent de la rassade, c'est-à-dire, des colliers & des grains de verre, ou de perires barres de fer. Leurs marchés se tiennent à l'extrêmité des Villages; & les plus riches marchandifes qu'ils y présentent, sont des dents d'Eléphans, des cuirs de Vaches, & des Esclaves, La Compagnie paye les Esclaves avec du fer, des liqueurs fortes, de la raffade, de la toile des Indes & du corail, sur quoi les Marchands de l'Europe & de l'Afrique font également des profits confidérables (29).

Comme l'ambition n'est point une passion connue des Negres, ils ne prennent aucun foin d'embellir leurs Villes, ni de bâtir des Châteaux & des Maifons de plaifir. D'ailleurs les matériaux leur manquent autant que l'industrie. Ils passent leur vie dans des Villes ou des Villages, où leurs idées ne se rournent jamais à l'ornement. La plupart de leurs Villes sont rondes dans leur forme, & leurs maifons sont composées d'une sorte de terre rougearre, qui s'endurcir beaucoup par l'ufage. Le Pays est rempli de cette terre , qui feroit d'excellentes briques si elle éroir bien travaillée. On voit des cabanes entiérement bâties de roseaux, comme toutes les aurres en sont couvertes. Leur forme est géneralement tonde, parce qu'ils la croyent plus capable de rélister aux orages & aux pluyes. Toutes les Villes & les Villages sont environnés d'une ou deux hayes de roseaux, de la hauteur de six pieds, pour servir de tempart contre les Bêtes féroces; ce qui n'empêche pas que les Habitans ne soient quelquesois obligés d'allumer des seux , & de battre leurs tambours en poullant de grands cris, pour chasser des ennemis si dangereux.

Mais les grandes Villes, sur-tout celles qui servent de résidence aux Rois & aux Princes, fonr ordinairement mieux fortifices. Les Negres affurent qu'elles font en (40) grand nombre dans l'intérieur des terres. Le même Auteur en donne un exemple dans la description de Kassan, qu'on a déja lue dans fon Journal.

On ne peut donner une idée plus juste des cabanes des Negres, qu'en les comparant pour la forme à nos Pigeonniers, ou aux Ruches des Abeilles. Comme elles sont sans fenêtres, le jour n'y trouve d'entrée que par la porte. Elle est ronde, & si basse, qu'on n'y peut entrer qu'à genoux; & n'étant guéres plus large à proportion, un homme d'une grosseur commune n'y peut passer fans se contraindre beaucoup. Les murs des personnes un peu distinguées sont blanchis d'une teinture de chaux, & seroient assez propres, si la sumée continuelle qui les noircit, & l'odeur insupportable de suie & de tabac, n'en rendoit le féjour affreux (31).

Elles ont ordinairement (32) quatre pas de diametre, suivant le Maire, qui s'accorde d'ailleurs avec la description précédente. Moore leur donne géneralement quatorze ou quinze aunes de circonference, & remarque que la porte au lieu de tourner sur des gonds, se glisse dans l'intérieur du mur (33).

Les Mandingos ont l'usage de bâtir leurs maisons l'une contre l'autre ; ce qui devient l'occasion d'une infinité d'incendies. Si vous leur demandez pourquoi ils n'y mertent pas plus de distance, ils répondent que c'étoit la

(19) Le Maire, ibid.

(30) Labat , ubi fup. Vol. II. a. 111.

(31) Le Maire, p. 33, Tome III.

(11) Moore, p. 76. & 109.

(33) Barbot , p. 37.

Entricts pas NEGRES.

méthode de leurs ancêttes, qui étoient plus fages qu'eux, & qu'ils imitent leur exemple (34).

Survant Barbot, les hutes des (35) Negres se nomment Kombets. Chaque maison en a plus ou moins, suivant le rang ou les richesses de ses Habitans. La plûpart en ont cinq ou fix, qui peuvent être regardés comme des chambres ou des Pavillons, renfermes dans un même enclos. Un Kombet est diftribué en plusieurs parries, dont l'une seit de cuisine, l'autre de falle à manger, une autre de chambre de lit, avec des ouvertures pour la communication. Les maifons des Seigneurs, finvant le Maire, ont quelquefois quarante ou cinquante de ces pavillons. Celle des Rois n'en a pas moins de cent, mais couverts de paille comme les plus pauvres. Le commun des Negres en a deux ou trois. L'enclos des petfonnes de qualité est une palissade ou d'épines ou de rofeaux, fontenue de distance en distance pat des pilliers. Leurs Kombets communiquent de l'un à l'autre, par des routes, qui s'entrelassent en forme de labyrinthe. Dans l'intérieur de l'enclos il se trouve ordinairement de fort beaux arbres, mais fans ordre, & dispersés comme au hazard; à moins que la maifon, comme celles de plusieurs Princes, n'ait été bâtie exprès dans le voifinage de quelque petit bois, dont une partie se trouve renfermée dans l'enclos (36).

Le Palais du Damel, ou du Roi de Kayor, est distingué par sa magnificence. Avant la ptemiere porte de l'enclos on trouve une grande & belle place, pour exercer ses chevaux, quoiqu'il n'en air pas plus de dix ou douze. Au long de l'enclos, les Seigneurs ont des hutes, qui compofent comme l'avant-garde de celles du Roi. Une longue allée de calebaffiers conduit de la premiere place au Palais. Des deux côtés de cette avenue, font les logemens des Officiers & des principaux Domestiques du Roi, entourés chacun d'une palissade; ce qui forme beaucoup de détours avant qu'on arrive à son appartement. Mais le respect seul empêche les Sujets d'en approcher. Toutes ses femmes ont aussi des Kombets particuliers, où elles ont cinq ou six Esclaves pour les fervir. Il voit celle chez qui fon caprice le porte, fans autre régle que ses desirs. Les autres n'en témoignent jamais de jalousse. Cependant il y en a toujours une (17) qui est traitée en favorite; & lotfqu'il en est fatigué, il l'envoye dans quelque Village, en lui assignant les fonds nécessaires pour son entretien. Sa place est aussi tot remplie. De trente femmes que ce Prince entretient, il en avoit envoyé successivement la moitié dans ces demeures étrangeres (38).

Jobson décrivant le Palais du Roi de Kassan, obsetve qu'il est situé au centre de la Ville avec les maifons de fes femmes. On y entre par une cour des Gardes, & par une falle ouverte, où son fauteuil d'Etat paroît constamment, avec ses Tambours suspendus à côté; seule musique martiale que l'Auteur ait vue dans cette Nation. Mais on en fait usage toutes les nuits; car les Habitans du lieu n'ont pas plutôt foupé, qu'ils se rendent dans la premiere cour du Palais, pour y danfer toute la nuit à la lumiere de plusieurs grands feux. Ce divertissement sert tout à la fois à leur faire passer le tems, qui leur

(34) Moore, p. 109.

(37) Le Maire, p. 88. (38) Le Maire , p. 88. & fuiv.

(15) Barbot , p. 37. (36) Labat , Vol. III. p. 252, paroit toujours fort long, & à chaifer, par le bruit, les Lions & les autres Entrets pre

beres farouches (39).

Nigris.

Quelques Negres, des plus riches, & ceux qui fe préendent fortis de race Portugaife, biallent à la mainer de cette Nation. Ces Maisfos font beaucoup plus commodes. Ellen nont qu'un rex-de-chauffee, mais élevé de trois ou quarre pieds, pour les garants de l'humides. Elles font divifées en plufieurs chambres, qui composent un affee long appartenant, avec de petites fentres, à caud de la chaleur du clinar. L'entrée et glénéralement revêne d'un porthe ou d'un vetlibule (40), ouvert de tous côtés, qui ferr de falle pour les vitires, pour les repas de pour les affires. Les mus de cet maifons pour les vitires, pour les repas de pour les affires. Les mus de cet maifons des Nogres, de rofeaux & d'argile, enduits, désans & déhors, de terre graffe médée de paillé, & blanchus de chaux. Les Rois & les Grands ont pris l'abbitude de bûrir dans le même goût. Leur cour a plus ou moins de ces Kombres à la Portugaife (44).

La Maison de Jean Barre, dans l'Isle de Sor, sur la Riviere du Sénegal. est un Bâtiment quarré. La chambre, où le Sieur Brue fut logé, avoit aux fenêtres, des pagnes pour rideaux. Il y avoit un grand feu au milieu de la hute, un lit pour le Directeur François, & une natte à côté pour le Negre qui le servoit. Le chalit étoit composé de quarre petites sourches plantées dans ta terre, qui soutenoient quatre solives laterales, sur lesquelles portoir une claye, couverte de quatre natres & de feuilles fraîches de Palmier. Cette espece de matelas étoit revêtue d'un pagne blanc, qui tenoit lieu de drap, & d'un autre pagne rayé, pour servir de couverture. Au lieu d'oreiller, car cette commodité n'est point en usage dans le Pays , on avoit mis un paquet d'habits, enveloppé d'un pagne blanc. Il n'y avoit pas d'autres meubles qu'une grande chaise, les armes du Directeur, & une corbeille suspendue à la voûte, qui contenoit quantiré de grifgris pour la sûreré d'un Hôte si respectable. Lorsqu'il se fut mis au lit, une Servante Négresse vint chasser les mouches avec un pagne, & fermer foigneusement les fenêrres, après quoi elle se retira sans bruit. Les François du cortege étoient logés dans d'autres hutes voifines. Tandis qu'ils se livroient au sommeil, les Seigneurs Negres indiquerent le bal dans un lieu éloigné, d'où le bruit ne pouvoit incommoder leurs Hôtes (42).

Rien n'elt fi pauve que l'ameublement des Negres. Celt une petite armoire, pour metre leurs habits à couvert, une narte élevée fur quelques pieux, pour leur fervir de lit, une ou deux jatres qui contrennent de l'eua, quelquer calebaffes, deux ou trois mortiers de bois pour broyer le maiz & le ts; un panier pour ly tenfermer, & quelques plats de bois (4)1 pour fervir le kuskus aux heures du repas. Les Negres de diffinction ne font pamais fans une eltrade, ou une forre de banc élevée de dux ou rrois pieux & couvert de belles natres, fur lefquelles ils font affis pendant le jour. Les Palais des Rois de des Princes font un peu mieux meublés, parteq qu'il y en a peuq uin r'em-

(43) Moore, p. 75.

<sup>(39)</sup> Jobson, whi sup. p. 46.
(40) Moore dit que les Negres l'appellent Alpanter.

<sup>(41)</sup> Afrique Occidentale, Vol. IV. p. 368. (41) Ibid, Vol. II. p. 278.

ployent à cet usage une partie des marchandises qu'ils achetent des Euro-21 DES NE- Péens (44).

Jobson rapporte que l'agriculture est l'office de tous les Negres, sans exception de rang & de condition. Les Rois & les Chefs des Villes en font feuls exempts. L'instrument commun pour ouvrir la rerre est une sorte de pelle, affez femblable à leurs rames, dont le manche est de bois & l'extrêmité de fer. Ils se metrent l'un à la suite de l'autre pour formet les sillons, de forte que chacun levant à peu près la même quantité de terre, le travail n'est pénible pour personne. Ces sillons sont faits avec autant d'ordre & de propreté qu'en Europe. Ils y jettent la femence, & les remplissent aussitôt de la même terre. Leur industrie ne s'étend pas plus loin , à l'exception du riz, qu'ils sement d'abord dans de petites pieces de terre basses & marécageuses, & qu'ils prennent la peine de transplanter. Aussi croît-il en abondance. Outre le riz, ils ont cinq autres forres de grains, aussi menus que la femence de la mourarde ; au lieu d'en faire du pain, ils le font cuire dans l'eau, & le mangent en morceaux roulés, comme le riz.

Ils observent des saisons pour semer leurs grains, sur-tout pour plantet le tabac, dont chaque famille cultive sa provision autour de ses cabanes. Ils n'apportent pas moins de foins à la culture du coton, & la plupart des Villa-

ges en ont des champs entiers.

Comme ils n'ont pas de pluie depuis le mois de Septembre jusqu'à la fin de Mai, la terre est si dure dans cer intervalle qu'ils ne peuvent la cultiver. Les pluyes commencent doucement vers la fin de Mai, & continuant jusqu'à celle de Juin, elles deviennent alors si violentes, avec un tonnerie & des éclairs épouvantables, que la terre ne pouvant manquet d'être affez amollie, ils commencent leur labourage. Le plus mauvais tems, c'est-à dire l'extrême violence des eaux, se fair ordinairement sentit depuis le milieu de Juin jusqu'au milieu d'Août. C'est alors que les Rivieres s'élevent de trente pieds perpendiculaires. Mais jusqu'à la fin de Septembre, les pluyes & les eaux diminuent par degrés, comme elles ont commence (45).

Barbor prérend que la faison la plus favorable pour les semences est vers la fin de Juin , lor sque les pluyes diminuent. Pour semer le miller , dit-il , les Négres mettent un genouil à tetre, font de petits trous, comme on en fait en Europe pour planter les pois, y jettent trois ou quatre grains de leur femence, & bouchent chaque trou de la même terre. D'autres ouvrent des fillons en ligne droire, y jettent leur millet, & les couvrent de même. Mais suivant Barbot, la premiere de ces deux méthodes est la plus commune, parce que plus le grain est enfoncé dans la rerre, plus il est en sureré contre les Oiseaux, dont le nombre est incroyable (46 :.

Le tems où les Negres sément, est pour eux une saison de sètes, pendant laquelle ils se traitent les uns les autres. Leurs terres sont si (47) ferriles, que la moisson du miller se fair dès le mois de Septembre; & c'est encore l'occafion d'une infinité de réjouissances. Le Chef du Village paroît à la tête des Ouvriers, armé comme dans une baraille, avec un correge de Guiriors qui battent de leurs tambours, & qui ne font pas moins retentir le bruit de leurs

<sup>(44)</sup> Barbot , p. 17. (45) Jobson, p. 115.

<sup>(44)</sup> Barbot , p. 40. (47) Barbot , p. 40.

thansons. Le Chef imite leur exemple, pour encourager les Laboureurs. Ils font nuds au travail; & de leurs petites pelles, ils gratent la terre plutôt qu'ils ne l'ouvrent. Cependant on s'imagineroit, à les voir, qu'ils travail- GRES, lent avec beaucoup d'efforts. Il font cent gestes & cent grimaces ridicules , suivant les différentes mesures des Tambours. Avec une culture si imparfaire, la terre, quoique legére & sabloneuse, récompense abondamment leur travail, & produiroit beaucoup plus, s'ils étoient capables de la mieux cultiver (48).

Les Rois étant maîrres absolus de toutes les terres, chaque famille est obligée de s'adresser à eux ou à leurs Alkades, pour se faire assigner la portion dont elle doit tirer sa subsistance. Le Maire nous fait une aurre description de leur labourage. Le chef d'une famille, accompagné de cinq ou fix autres Negres fe rend dans le champ, qu'ils appellent (49) Kougan ou Kourgar. Après avoir nerroyé le terrain, en merrant le feu aux ronces & aux buissons, ils prenuent leur pelle, qui a la (50) forme du tranchoir des Cordonniers, avec cette différence que le fet est de la largeur de la main, & le manche long d'envirou douze pieds. Avec cet instrument, ils ouvrent la terre devant eux, sans y pénétrer plus de deux ou rrois pouces, & marchant l'un à la fuire de l'aurre, les pieds des deux côtés du fillon, chacun leve successivement à peu près la même quantiré de terre. Ils ont pendant ce tems-là leur pipe à la bouche; & pour une heure qu'ils donnent au travail, ils en perdent deux à caquerer. Ils mélenr la terre avec les roseaux, & les herbes qu'ils ont (55) brûlées. Lorsque le nombre de leurs fillons est rempli , ils y jettent leur semence , & couvrent les fillons. Mais ils font si paresseux, ajoute le même Ecrivain, qu'ils ne cultivent point affez de terre pour leur ufage; & que leur moisson ne suffisant pas à leurs besoins, ils vivent d'une racine noire qu'ils font sécher jusqu'à ce . qu'elle ait perdu son goût naturel , & d'une autre plante nommée (52) Gernotte, dont le goût tire affez fur la noix. Si leur moisson manque, ils ne peuvent éviter la plus affreuse famine, relle que les Européens en ont vû l'exemple en 1675. Le Maire reconte cet évenement avec quelques circonftances qui ne se trouvent pas dans norre premier récir (53).

Les Negres, dit-il, se laisserent séduire par les promesses d'un de leurs Marbuts, de la Tribu des Azougues ou des Arabes, qui, sous le voile de la Religion, s'étoir rendu maître d'un grand Pays entre les Erats du Siratick, & les Sereres. Cet imposteur trouva le moyen de leur persuader qu'il étoit inspiré du Ciel pour les venger de la syrannie de leurs Princes. Il leur promit des forces miraculeuses pour confirmer la vérité de sa mission; & ce qui fir sur eux encore plus d'impreition, il leur garantit que leurs rerres produiroient chaque année une moissou abondance, sans qu'ils prissent la peine de les cultiver. La parelle des Négres ne réfista point à des offres si flareuses. Ils se rangerent fous les étendards du Marbur; & les Sujets du Damel, qui furent les plus ardens, parvinrent à détrôner leur Souverain. Ils attendirent pendant deux ans les miraculeuses moissons du Marbut. Mais la famine devint si terrible ,

<sup>(48)</sup> Labat . Vol. II. p. 107. (40) D'aurres écrivent Lugan ou Lugar.

<sup>(50)</sup> I e Maire , p. 6. & fuiv.

<sup>451)</sup> Ibid.

<sup>(11)</sup> Labat dit que c'est une espece de (53) Voyez ci-deffus, Chap. II.

Aaiij

que faute d'alimens, ils furent contraints de fe manger les uns les autres, ou Nicass.

Nicass.

Que faute d'alimens, ils furent contraints de fe manger les uns les autres, ou de fe livrer volontairement à l'efclavage pour éviter la mort. Une fi tritle ex-

périence leur ayant fait ouvrir les yeux fur leur foite, ils canaferne l'uturpareur, & remirent le Damel en possession de sa Couronne. En . 682, iorique

le Maire étoit dans leur Pays, ils n'y fouff oie it aucun Marbut.

Chaque Nation a des armes qui lui fort propres & q i elle figit fabriquer. Barbor dit que les Jalois on des flechts emp violonées, dont la bleifur eil morrelle, loriqu'elle n'elt pas cicatrifice in ué haren n'en avec un fer chaud, Elles fond de rofeau, armé de fer. Si elles prémèrent un peu dans les chairs, il devient prefique impolible de les returer, parce qu'elles font hétillées de barbes, qui déclinent cruellemen (f.4).

Les Mandingos ont aufli leurs fléches empoisonnées. Moore ayant eu la curioité d'en examiner quelques unes y découvrit des raches noirres, qu'on lui vanta comme un posson si puissant, qu'il ne peut être repoussé que par un prompt remede. Mais il ajoûre qu'il ny a pas de posson qui n'air son anti-

dote ( 55).

Les ares sont d'une sorte de canne ou de roseau, qui ressemble au bambut des Indes Orientales. La corde de l'are est d'une aurre espece de roseau, sort curieusement ravaillé, & rendu propre à cet usage. Les Negres sont s'adroits ou si exercés à trier, qu'ils sont surs, à deux ceas pas, de frapper dans un

écu. Leur carquois contient cinquante fléches.

Ils ont pour épée un cimeterre de la forme de ceux des Tures, dont le fourreau est couvert de plaques de cuivre fort minces. Suivant Moore, ils le portent (16) ordinairement fur l'épaule droire. Une autre de leurs armes est un épieu fort aigu, un peu plus long que nos piques, & moins que nos hallebardes, dont ils se servent avec beaucoup d'adresse. Dans leurs guerres, ils portent un grand bouclier rond, ou une targette, de la peau d'un animal, qu'ils nomme at Dansa, & qui ressemble à une petite Vache. Cette peau est extrêmement dure. Ils se servent aussi de peaux de Vaches, mais avec moins de confiance. La zagaye est une arme qu'ils manient encore fort habilement. Ils la portent en main, avec deux petits dards, qu'ils appellent Synahama, & cui font liés d'une petite corde, avec laquelle ils les retirent presqu'aussi vire qu'ils les lancent. La zagaye, ou la javeline, est un dard long & pésant, dont la rêre est armée de quatre grosses pointes, & de plusieurs crochers, qui en rendent la blessure incurable. On ne voit gueres les Negres sans une zagaye à (57) la main. Moore lui donne neuf ou dix pieds de longueur. Sa pointe, (58) dir-il, est de fer, comme celle de nos piques. C'est l'arme ordinaire des Negres, Ils s'en servent comme les Européens se servoient autrefois de la lance, & leur justesse à s'en fervir ne le céde point à leur vigueur. Ils en ont une plus petite, qu'ils nomment Ardilli. Sa longueur est de rrois ou quatre pieds. Elle est quelquefois armée de fer; mais ordinairement (59) la pointe est durcie au feu, comme les armes des Guanches. Quelques soldars portent des poignards à la moresque, longs de deux pieds, & la lame large de deux

<sup>(14)</sup> Barbot, p. 18.

<sup>(55)</sup> Moore, p. 68. (56) Ibid. p. 121.

<sup>(17)</sup> Barbot , ibid.

<sup>(58)</sup> Moore, p. 68. (59) Afrique Occidentale, Vol. II. p. 235.

pouces. Toutes ces armes sont placées avec tant d'ordre (60) qu'un Negre est libre dans la mêlce, & peut employer celles que demande l'occasion. Moore MILICE DES leur donne encore un coureau, fuspendu à leur ceinture. Mais de quelques Nigals, armes (61) qu'ils veuillent se servir, il conclut qu'ils s'en servent fort habilement. On trouve même parmi eux d'excellens fubliers, comme parmi les Mores du Nord de Hoval (61).

aucun magafin de guerre pour les provisions, & la pluparr (63) de leurs

Chaque Soldat porte dans un perit fac fa ptovision de kuskus; car ils n'ont

expeditions ne sont point assez longues pour les exposer à de grands besoins. Leurs armées font composés de Cavalerie & d'Infanterie. Ils achierent leurs Chevaux des Mores de Geneboa, leurs voifins. La taille en est petire, mais ils font vigoureux & pleins de feu, comme ceux de Barbarie. Ils fe vendent quelquefois dix ou douze Esclaves, c'est-à-dire, environ cent livres fterling. Une Dame de race Porrugaife, nommée Catherine, (64) on Katti, avoir, à Rufico, un Cheval estimé quatorze Esclaves. Elle en fit présent dans la suite au Roi de Kayor. Les Negres menent leurs Chevaux avec une extrême vîtesse. Moore vit un jour le vieux Kondi , Lieutenant Géneral de Kayor, courir sur le sable, à toutes brides, debout néanmoins sur ses étriers, & lançant devant lui par intervalles sa zagaye, qu'il reprenoit quelquesois dans sa course; ou s'il arrivoit qu'elle lui échappat, il se baissoit avec une adresse extrême & s'en saisssoit à terre, sans perdre les érriers. On raconra au même Voyageur qu'il étoit commun parmi les Cavaliers Negres , de courir le grand galop en se tenant à deux pieds sur la selle, de tourner de divers côtés, de s'affeoir, de se relever, de sauter à terre en s'appuyant sur une feule main, & de remonter avec la même legereté. D'autres ramassent, en courant, un petit caillou qu'on jette dans leur carrière, & font des tours de force ou d'adreile encore plus surprenans.

Leurs meilleures brides viennent ordinairement de l'Europe; mais ils ont l'art d'en faire, qui ne tessemblent pas mal à celles d'Angletetre. Leurs éperons tiennent à l'étrier & font partie du même fer ; car ils montent à cheval pieds nuds. Leurs étriers font si courts, qu'ils ont toujours les genoux forc élevés, & courbés en avant, comme les Turcs. Ils n'ont pas l'usage de ferror

leurs Chevaux.

Ils entendent fort bien l'art de faire des felles. Ils les parent de broderies & d'autres otnemens de diverses couleurs, entre lesquels les Grifgris enchantés des Marbuts, & les Kowris, qui sont des coquillages de mer, sont tou-

jours une figure brillante (64).

Jobson décrit un peu différemment la Cavalerie & l'Infantetie des Negres. On leur voit, dit-il, fort peu de grands Chevaux. La plupart ne surpassert point la hauteur des Pades d'Angleterre, ausquels ils peuvent être comparés aussi pour l'encolure. Ils sont équipés à la maniere des Espagnols. Le Cavalier porte une zagaye à la main. Il a fon Bouclier pendant au côté

(60) Barbot , p. 38. (61) Moore , p. 111. (61) Barbot , p 38. (63) Moore, ibid.

(64) C'eft la même apparemment qu'on a

wû paroître dans les Relations de Brue, & qui fit avec lui un Voyage par terre. Il ne dit pas qu'elle fur de race Portugaife , mais il parle de ses richesses & de son crédit à la Cout. (65) Barbot , p. 39.

ARMIS ET MILICE DES NEGRES.

droit du Cheval. C'est en quoi consiste route son armure (66).

Le Fantailin, fuivant le même Auteur, ne matche pas non plus fans la zagaye, mais il porte avec elle une autre sorte de datds, armés d'un fer barbu, comme ceux des Irlandois. Il est chargé aussi d'une épée , longue d'environ deux pieds, supportée par une bandouliere de drap rouge & jaune, qui lui passe autour du cou. Les plus distingués porrent, au lieu de la zagaye, un arc entre leuts mains; & sur le dos un carquois fort propte, qui contient environ vingt - quatre fléches, toutes composées de roseaux, de la grosseur d'une plume de Cygne, fur deux pieds de longueur, & garnies de batbillons empoisonnés. Ils donnent cette qualité mottelle à la pointe de toutes leurs armes. Les fléches n'ont ni coches ni plumes. Elles font lancées de l'arc . qui est aussi de roseau, par une corde plate de la même matiere, dont elles recoivent par conféquent peu de force : mais à peu de distance, elles ne sonr que trop capables de percer leuts habits de coton. Cependant c'est le poison qui en fait le principal (67) danger.

Lorsque le Damel est déterminé à la guerre, il donne ordre au Kondi, Généralissime de ses armées, d'assembler les Seigneurs & tous les Négres du Canton où il se trouve, pour choisir, dans ce nombre, de quoi former un cotps de Cavalerie & d'Infanterie. Cette Milice monte rarement au - dessus de quinze cens hommes; la pluparr gens de pied, parce que le Roi n'a pas plus de trois cens Chevaux dans toute l'étendue de ses Etats. Il y en a bien moins dans les Royaumes plus éloignés, tels que ceux de Kantor & de Woolli. Moote s'étonne qu'ils n'employent pas des Eléphans, lorsqu'ils sont en si grand nombre dans leurs Forêts, que sur leur propre témoignage, on en voit quelquefois des troupeaux de deux ou trois cens. Mais il en auroit pû trouver la taison dans celle qu'il apporte lui-même pour expliquer comment il n'arrive jamais qu'ils en élevent, quoiqu'ils en prennent quelquefois de petits dans leurs chasses. Des animaux de cette grosseur setoient d'un entretien trop difficile, & consumeroient en peu de jours, ce qui suffit aux Négres pout la fublistance d'une Ville. Le Prince Bo-Jan est le seul (68) qui eut entrepris d'en élever deux , & qui foutint affez long-tems cette dépenfe. Au lieu de grains, il leur faisoit couper, par ses Sujets, des branches rendres de plusieurs sortes d'arbres, telles que les Eléphans paroissent les choisir eux-mêmes dans les Forêts. Il les faifoit fouvent conduite dans des lieux marécageux, patce que l'expérience a fait remarquer qu'ils aiment la vase, & que l'eau pure n'est pas celle qu'ils boivent plus volontiers. Mais soit que leurs Guides eussent manqué d'attention pour les conduire ou d'adresse pour les apprivoiser, un jour qu'ils apperçurent quelques Eléphans sauvages au bord de la Riviere, ils la passerent à la nage & se joignirent aux animaux de leur espece. Ils furent peu regrettés de Bo-Jan, Les services qu'il en avoit tirés n'avoient jamais égalé l'embarras & les frais de leur entretien.

Mais revenons aux Expéditions militaires du Damel, Lorsque les Troupes font tassemblées & qu'il a déclaré ses intentions, le Kondi & ses principaux

(66) Jobson , abi fup. p. 44. (63) Jobson, p. 44.
(63) Moore, whi sup. Outre la raison des des Chameaux & des Anes.

aux Négres pour rendre ces animaux propres à les fervir , ils ont dans cette Contrée l'ulage

vivres , & celle de l'industrie , qui manquent

Officiera

Officiers viennent prendre ses derniers ordres, qu'il leur donne avec beaucoup de fecret, pour foutenir toute la Nation dans l'attente de quelque entreprise plus importante encore que celles dont on connoît deja l'objet. NEGRES, Enfuire le Géneral & tous les autres Chefs se parent de ce qu'ils ont de plus riche, en habits, en armes & en chevaux, fans oublier leurs grifgris, qui font toujours la moitié de leur charge & de celle de leur n' outure. S'ils ont le malheur d'être démontés dans le combat, il leur est également difficile de s'échapper à pied & de se rétablir sur la selle (69).

Les armées des Negres n'observent pas de discipline dans leur marche, ni d'ordre dans les batailles. C'est ordinairement au milieu d'une plaine qu'ils cherchent l'occasion d'en venir aux mains. Lorsqu'ils sont à la vue de l'ennemi, leurs Guiriots fonr un grand bruit de leurs Tambours & de leurs autres instrumens. Les Combattans animés par ce prélude, déchargent leurs fléches & leurs dards. Ils fe fervent ensuite de la zagaye & des pieux. Parmi des gens nuds & fans ordre la mèlée est toujours fort fanglante, d'autant plus que la lâcheté patfe entr'eux pour une infamie. Mais leur courage vient particuliérement de la crainte de l'esclavage, qui est le sort inévitable de tous les prifonniers. Ils font excités aussi par la confiance qu'ils ont à leurs grifgris; car les moindres Negres font perfuadés que par la vertu de ce charme ils font invulnérables, & supérieurs à leurs ennemis. Les Européens sont les seuls qu'ils désesperent de vaincre, parce qu'ils ont éprouvé qu'aucun grisgris n'est à l'épreuve des armes à feu, aufquelles ils donnent le nom de Pouffs (70).

Le Grand Brak, qui est plus voifin des Mores que les Jalofs, est beaucoup plus fort en Cavalerie, parce qu'il se procure des Chevaux à meilleur marché. On prétend qu'il n'en entretient pas moins de trois mille. Mais l'Infanterie des Jalofs est excellente. Ils employent quelquesois (71) des Chameaux, qui font en abondance dans leur Pays, fans qu'on nous apprenne s'ils rendent ces animaux fort utiles à la guerre. Vasconcelos représente les Negres de la Côte comme une Nation fort brave. Il loue particuliérement leur adresse à cheval, & les croit redevables de cette habileté au voifinage des Negres du Sénegal, qu'ils ont au Nord (72). Ceux de Kamina passent pour les meilleurs Soldats du Pays. Ils sont vigoureux & résolus; deux qualités qui les ont soutenus jusqu'à présent contre deux Rois voisins, qui ont entrepris plusieurs fois de les réduire (73).

Dans cette division de l'Afrique, on n'est point encore parvenu à se faire Langues pes de justes idées du Langage des Negres. Les principales Langues sont celles des Jalofs, des Foulis & des Mandingos. La premiere, fuivant les (74) ob-fervations de Moore, se nomme le Jalof. Barbot la croit la même que le Zanguay. Il veut dire apparemment le Sungay, dont Leon parle comme du langage commun de Guaiata, de Guinée, de Tombuto, de Melli & de Gago; car Barbot, d'accord là-dessus avec Moore, semble prendre Guainta pour le Pays des Jalofs. Moore, pour confirmer cette opinion, ajoûte dans une note à ses Extraits de Leon que Sungay est le nom présent de la Maison

NEGKES.

(69) Barbot , p. 58. (70) Ibid. p. 19. (71) Ibid. p. 19.

Tome III.

(71) Ibid. p. 58. (73) Ibid. p. 34. (74) Moore, p. 18.

LANGUES DES NEGRES.

toyale de (75) Batfalli, qui est connue d'ailleurs (76) pour Jalof. Cependant d'autres Voyageurs nous ont appris que le nom de cette Familie est (77) N'jay. Le même Ectivain assure que la Langue la plus commone sur la Gambra est le Maudingo, & qu'avec cette cles on peur voyager sans enbatras, depuis l'embouchare de la Riviere, jusqu'au Pays des Jonhos, o ude sanchands, ausquels on donne ce nom, patre qu'on achete d'eux un trèt-grand nombré d'Eclaves, Cet space fait un Voyage de sir sémaines, depuis Jamestott.

Outre la langue commune, les Mandingos un si reguns y affections. Outre la langue commune, les Mandingos un si segon mylétieux entirement ignoté des femmes x d'ont le hommes ne font ufage qu'il condition de Mundo (78) Jumbo. Le Crôte Portregai qui ell une corruption de la Langue Portuguite, et determe le langue containe de Commete emperation de la Langue des montes de la langue des la langue des Negres ; & leurs Interprétes i'en employent gueres d'autre. Les pouis, & le la liphar des Mahoméant qui hibiter la Riviere parlem fort bien l'Arabe , (79) quosiqu'ils foiem Mandingos. Chaque Royaume, ou chaque Nation, a d'ailleurs fa langue particuliere, comne les Flagres, les Barpons, les Barbrongs & les Paharis , qui font fort éloignés de la Riviere vers (30) le Pays des Johns.

Comme tien n'est d'une fi grande utilité pour remonter à l'origine des Nations, & découvrir ce qu'elles ont eu de commun dans leur fource, que les recherches & les observations fur le langage, tien aussi n'est d'un fi grand secous pour les Voyageurs. C'est par l'une & l'autre de ces deux rations qu'on a pris soin de recueillir ict tous les mots, qui fer rouvent dispets dans les Ectivains, & d'en former un Voxabulaire, dont il y aura beaucoup plus de lumieres à tirre que de quelques vaques réflexions (§1).

(71) Ibid. & dans le (upplément, p. 17. (76) Voyez ci-dessus, Chap. XII.

(7") Il n'y a pas d'apparence que Moore ait ici rien conclu de la reflemblance des

ait ici rien conclu de la restemblance des noms, car elle est plus éloignée que celle de Gualara & de Jalos, de Channi & de Tanni

qu'il a pris pour les mêmes noms. (78) Moore, p. 18.

(79) Ibid p. 19. & 19.

(80) Ibid. p. 41.

(81) La plus grande partie de ce Vocabeslaire est tirée de Barbor.



## TABLE I.

## VOCABULAIRE JALOF ET FOULI.

| FRANÇOIS.           | JALOF.         | FOULI.      | 7              |
|---------------------|----------------|-------------|----------------|
| Alguille,           | Pourfa.        | Meffelael.  | LANGI<br>DES N |
| Ananas .            | Ananas.        | Annanas,    | D10 14         |
| s'Arrêrer,          | Gueckiffi.     | Deradan.    |                |
| s'Affeoir,          | Songoane.      | Ghiode.     |                |
| Aveugle,            | Bomena.        | Gomdo.      |                |
| Autruche,           |                | Nedau.      |                |
| fe Baigner,         | Mongro fangou. | :           |                |
| un Bal,             | Folgar.        |             |                |
| la Barbe,           | Sekiem.        | Onhare.     |                |
| Barre de fer ,      | Barra win.     | Barra.      |                |
| Barril,             | Pippa.         |             |                |
| Beaucoup,           | Barena.        | Huri.       |                |
| Bled ou Maiz        | Dougoub.       | Makkari.    |                |
| une Boere           | Ovachande.     | :           |                |
| un Bœuf ou un Veau, |                | Nague.      |                |
| Boire,              | Mangrinam.     | Hiarde.     |                |
| Bois,               | Marte.         | Leggal.     |                |
| Boiteux,            | Sogha,         | Bollara.    |                |
| Borgne ,            | Parre.         |             |                |
| la Bouche           | Gueminin.      | Hendouko.   |                |
| les Boyaux,         | Vuette.        | Chabiburde. |                |
| une Branche,        | Kala,          | Baberou.    |                |
| Branle,             | Tidoap.        | Leffo.      |                |
| les Bras ,          | Smallou.       | Ghionghé.   |                |
| une Brebis,         |                | Sedre.      |                |
| un Canon ,          | Bamborta,      | Fetel.      |                |
| un Canot,           |                | Lana.       |                |
| Capitaine,          | Capitane.      | Loamdo.     |                |
| Carquois,           | Smakalla.      |             |                |
| Chair,              | Yap.           | Tehan.      |                |
| Chanter ,           | Ovayel.        | Yemdi.      |                |
| un Chat,            | Guenape.       | Oulonde.    |                |
| un Chaudron.        | Kranghiare.    | Barma.      |                |
| une Chemise,        | Bougtovap.     | Dolanke.    |                |
| un Cheval .         | Farfs.         | Pouskiou.   |                |
| Cheveux,            | Kogovar.       | Soukendo.   |                |
| Chévre,             | Bay.           | Behova.     |                |
| un Chien,           | Kraf.          | Rahovanden. |                |
| Chier,              | Mangredouli.   | Boude.      |                |
| le Ciel,            | Affaman.       | Hialla.     |                |
| ,                   |                | D 1 1       |                |

Bbij

FRANCOIS. LANGUES une Clef, DES NEG.

un Cloud, un Cochon de lait. un Coffre, une Corde, le Coude, Couper,

un Couteau, Cracher . Cravare, Crocodile, les Cuisses. Cuivre, Danfer,

Demain, Demeure, les Denrs, Dents d'Eléphans, le Derriere,

le Diable, DIEU. les Doigts, Dormir,

Eau, de l'Eau-de-vie Ecorcher , Ecrire,

un Eléphant, Enfans des Princes, une Epée, un Esclave,

Eternuer . Erui de couteau. Fcu,

ane Femme, la partie des Femmes, uneFemme demauvaise vie, une Femme groffe,

la Fiévre, Fil à coudre. une Fille, une Fléche un Fourreau. un Fripon,

un Fufil, un Garçon,

Ovally.

JALOF. FOULI.

Donovachande. Dinguerite. Droai. Ovachande. Bouma. Smainoton. Doghol. Tay.

Pakha. Toffii. Sma. Guafik. Loupe. Prum. Faike. Aileg ackagiam.

Gangone. Sonabenaria. Gnav Negnav. Tare ou Ghir. Guinnay.

1halla. Smaharam. Mdoch. Sangara. Maugrefesse.

Binde. Gnay. Domeguaibe. Gnaffi. Gnamen. Maugre resfeli.

Gangone. Safara. Digin. Facere ou Fere. Ghelarbi.

Digin gohir. Guernama. Ovin. Ndaougdigin. Sinaktonghar.

Finanharguaify. Sochhorby.

Bidho. Pangal. Babaladi. Brereval. Boghol. Somdon.

Pake. Toude. Leffol. Norova. Benhall.

Hiackaovale. Hemde. Soubako. Ghiodorde. Nhierre.

Nhierre Ghiova-Rorec. Guine. Allah,

Sedohenda. Danadi. Diam. Sangara. Houtonde.

Ovindonde. Ghiova. Byla Hamde. Kaffe. Mokkioudon.

Hisseloude. Ghiodorde. Ghia hingol. Debo. Kotto. Sakke.

Deboredo. Gnarabi. Soukka.

Ovana. Abonde. Loffoul ferel. Soukage ko.

LANGUES

DES NEG.

FRANÇOIS. JALOF. FOULT. les Genoux, Smahoum. Holbondon. Haderors. G.outon , La konde. Gommes . Smanpourreh. le Gozier. Dandy. Goudron. Sandol. Graisse ou suif, Helere. Dirgunek. Grand. Maguma. Mahardo. Gratter, Hock-halma. Nanhyadi. Habit, Bouloutouvap. Dolangue. Hameçons, Ovande. Delika. Haures chauffes, Tonhouka. Touap. Miagh. Herbes, un Homme. Goourgue. Goskomahodo. Kovaffongal. la Tambe. Lmappaice. Verlady. Jetrer , Sanner. Bekigg. les Joues, Kobe. le Jour, Lelegh. Soubakka. Laming. la Langue, D'heingall. Lahonyongo. fe laver les mains, Raghen. Smatovin. Fondo. les Lévres, Ligne à pêcher, Smabou. Delingha ovande. Leffen. un Lir, Cuntodou. un Livre, Smarergumarajank. Torade allah. Deffererre. Livre à écrire . Smakiergumorebind. la Lune, Vhackire. Lcour. la Main, · Leho. Yongo. une Maifon, Smanrig. Souddo. une Mairreffe. Soumak hiore. Medo dano. Maiz, forre de bled, Dougoub. Makkarg. Malade . Raguena. Ogniahuy. les Mammelles, Ouhanie. Enhdo. Marc du Miller, Changle, Marcher. Docholl. Medohyalla. Enredou. un Matelas, Leffo. la Mer, Smandai. Gueek. Mentir . Namna. Hadarime. Mordre. Marr. N'hadde. la Mort, Dehaina. Mahyle. fe Moucher, Niendoou. Ngieto. un Moufquet, Fairal. Ferel. Moi & Mien . Sman. le Nez, Smackbockan. Hener. Non , Dhaair. Ala. la Neir. Goudina. Guiema. un Œuf, Nen. Oncchirnde.

Arral.

Niolli.

un Oifeau,

HISTOIRE GENERALE JALOF. FOULI. FRANÇOIS. LANGUES les Ongles, Huai. Chegguen. DES NEG. Orange, Kanghe. Smanoppe. Noppy. les Oreilles. les Orteils, Smahua jetanka. Peddely. du Pain Bourou. Bouron. Harkol. Papier . Kahair. Parler . Ovache. Hali. la Partie des femmes. Facere ou fere. Kotto. Arhairbillam. un Pavillon, Rava. la Peau, Smagdayr. Goure. Pêcheur, Moll. Kiruballs. Toiles Peintes . Calicos. Calicos. Inkay. Saleron. Perroquet, Nercina. Chonkayel. Petit , les Pieds. Simatank, Koffede. Doyg. une Pierre, Hayre. un Pigeon, Petreik. Domp. Pincer, Mouchionde. une Pipe, Smanan. Hy-ardougal. Piffer . Berouch. Kaing huye. Pleurer, Dgoife. Ouhedde. Bertaigh. Chaye. Plomb, Plume . Dongue. Donguo. la Pluye, Taon. Tobbo. Poillon, Linghno. Guenn. Kingu. un Pot, Sahando. une Poule. Gnaar. Guerrogal. Enfans des Princes, Domeiuaibe. Bylahamde. Donbrou. un Rat, Guenach. Reine, Gnache. Guefoulbe. . Rire . Raihal. Ghialde. Rouge, Laghovek. Bodeghioune. Lahamdé. le Roi, Bur. Galtovap. le Sang, du Sel Sock mate. Lambdan. Smabokhanabi. Serment . un Scrpent, Gnaun. Bodi, ou Gotory. Siffler, Onanyleste. Honde. un Singe,

Soldchama, ou Kotel-yacmo. Golok. Ovandou. Ghiante Sinkan. Nahangue. Dole. Pade. Hiamhianke. Lhom.

les Sourcils. Lhyombry. Suif ou graisse, Dirgunek. Hellere. Tmagha. Taba. une Table, Gangona. Gango, Taile de coco, Talla, Horde.

le Soleil .

Souliers .

Sucre,

Tabac .

| DES                 | VOYAGES.  | LIV. VII.  |
|---------------------|-----------|------------|
| FRANÇOIS            | JALOF.    | Fo         |
| Terre,              | Soffi.    | Letudi,    |
| Têre,               | Smabab.   | Horde.     |
| oile,               | Endimon.  | Chomchou.  |
| o:les peintes,      | Calicos.  | Calicos.   |
| Tonnerre,           | Denadeno. | Dherry.    |
| orru,               |           | Loke.      |
| ouffer,             | Sokka.    | Loghiomde. |
| rembler,            | Denalock. | Chinhoude. |
| roquer ou échanger, | Nanvequi. | Sohade.    |
| rompette,           | Bouffra.  |            |
|                     | D.i.      | Outroli    |

Tuer, une Vache. un Vaisseau . Manguma. un Veau ou un Bœuf, les Veines, Sa ditte. le Vent, Gallaon. le Ventre.

la

la T

T le T T

T

T T

Smahir. Vin de France, Msangotovabb. Vin de Palmier, Miangojeloffi. une Voile. Ouir. les Yeux. Smabut.

FOULI. LANGUES DIS NIG.

Ouharde.

Randi. Nague. Dadok. Hendon. Rhedo. Chenk. Chengue. Ougderelhana.

Hytere. NOMBRES. Gou.

JALOF. FRANÇOIS. Un, Ben. Deux, Yare. Trois, Yet. Quatre, Yanet. Cinq, Guerom. Six, Guerom ben. Sept, Guerom yare. Huit, Guerom yet. Neuf. Guerom yanet. Dix, Fuk. Onze, Fuk akben. Douze, Fuk ak yare. Treize. Fuk ak yet. Quatorze, Fuk ak yanet. Fuk ak guerom-Quinze, Seize, Fuk ak guerom ben. Dix-fept, Fuk ak guerom yare. Dix-huit, Fuk ak guerom yet. Dix-neuf. Fuk ak guerom yanet. Vingt, Nitte. Vingt & un , Nitte ak ben.

Fononir.

Trente,

Didy. Taty. Naye. Guieve. Gui-gou. Gui-didy. Gui-hary. Gui-naye. Sapo. Sapo-gou. Sapo-didy. Sapo-taty. Sapo-naye. Sapo-guieve. Sapo-gui-gou. Sapo-gui-didy. Sapo-gui hary. Sapo-gui-naye. Sappo. Sappo-gon. Naggash

FOULS.

LANGUES DES NEG.

FRANÇOIS. Quarante, Cinquante, Soixante, Soixante-dix, Quatre-vingt, Quatre-vingt-dix,

Cent, Cenr un, Deux cent. Trois cent. Mille,

Mille vingt,

JALOF. Yanet fuk. Guerom fuk.

Guerom bena fuk. Guerom vare fuk. Guerom yet fuk. Guerom you fisk. Temer. Temer ak ben.

Yare temer. Yet temet. Gune. Gune ak nitte.

Fort. Chapande taty.

Le Fouli s'eft perdu.

Temedere. Temedere gou. Temedere didy. Temedere taty. Temedere sapo. Temedere fappo.

# PHRASES FAMILIERES. JALOF.

FRANÇOIS. BOn jour, Monsieur, Comment vousportez-vous? Fort bien, Monfieur, Venez, , Venez manger, Ne venez pas si près, Allez vous-en, Montez, Descendez, Je veux . Je ne veux pas, Donnez-moi à boire, Apportez-moi vîte une Bre-

Je vous remercie, Allons-nous promener, J'y vais. Il fait grand vent, Il pleut, Il tonne, Il fair chaud, Je vous vois, Taifez-vous,

Il fait froid . Fort marin, Bon foir, Monsieur, Je voudrois coucher avec une fille, Je m'endors.

Je ne m'en souviens pas, Mettez-le dans les fers,

Hain amaeck.

Quarha quaihou. Ogya mella. Guam de bares. Calay. Calay cack mane. Bouldik. Dock hodem. Quia quaou. Ova quicqua fouf. Doinaman.

Bainoman. Mamanan. Jassima Ommghargh. Santenala.

Candoch hane. Galigou harenna. Datta ou. Denadeno.

Luina. Ghiangol. Guefnala. Noppil. Lelegentel.

Pougue namate acandaonfan. Nangretery.

Myfa hyacke. Guinguela maguiou. Ovarguihielle cassedo.

Cosse semba. Ada hegiam. Samba mido. Arga, Da rothan. Hia.

FOULI.

Argay. Hialeffe. Bido hidy. My hida. Loca hiarde. Addou nambalou.

Medo hietoma. Harque guehin hilojade. Mede lebo.

Hendou hevy. Dhirry. Ouarn hiende.

Medo hyma. De you. Soubake allau. Fon angiam famba. Medo leleby.

TABLE II.

# TABLEII

#### VOCABULAIRE MANDINGO.

L'Astérisque \* marque les mots qui se trouvent dans la premiere Table.

#### FRANÇOIS. ACheter, Allez, Ambre . Amitié . l'Année ou une pluye, un Arc, Argent, une Armoire . Affeyez-vous une Balle. un Baril, Beau, du Beurre , Bien . Blanc . un homme Blanc . du Bled, Boire, Bon . la Bouche une Brebis Calebaffe. Cameleon, Canard, un Canon, poudre à Canon, un Canot, Ceci, Cela, une Chaise, Chalcur, une Chambre, un Chameau. une Chandelle, un Chanteur, un Char. Chaud .

Tems III.

MANDINGO. Sann. Akonemota. Ta. Lambre. Barnalem. Sanju killin. Kulla. Kodey. Konneo. Secdouma. Kiddo kaffi. Ankoret. \* Neemau. Tooloo. Kandi. Oui. Tobauho. Nco. Ami. Abetti. Dau. \* Kornell. Merrug. Minnir. Bru. Kiddo. \* Kiddo mungo, Kaloun. \* Ning. Olim. Serong. \* Kandeca. Bung. Komaniung, Kaudet. Telliki. Neankom. \* Kandeca,

LANGUES DES NEGRES.

Сe

Faux,

Feu, Fléche,

une Femme,

une Femme de mauvaise vie,

une Femme mariée, Fenêtre

FRANÇOIS. MANDINGO. un Cheval, Souho. \* un Cheval marin, Mally. une Chévre. Ha, un Chien, Oulve. Oulve dau. \* un grand Chien, Cire, Lekonnio. un Cocq, Deontong ou foufeki. Colliers, Konnun. \* Koanko. une Colline, Comment vous portez - vous? Animbatta montainia. un Couteau, Moroo, \* un Coutelas, une épée, Fong. \* Cristall. du Cristal, un Crocodile. Bumbo. \* une Cuilliere, Kulear. Taffo. Cuivre, Tonkong. un Daim, que Qemandez-vous? Laffeta munnum. Dent, Ning. \* Dent d'Eléphant, Samma ning. le Diable, Bua. DIEU. Alla. \* Doux . Timeata. un Drap, Fauno. Murfée. du Drap rouge, la jambe Droite, Sing bau. la main Droite, Bulla bau. Dur , Akoleata. Eau, Jée, ou fi. \* un Eléphant, Samma. Enfer , Jehonama. Entendte, Amoi. une Epée, un coutelas, Fong. \* Jong. \* un Esclave, l'Eft , Tillo vooleta. Etain. Tasroqui. Etoile, Lolo. Etranger, Leuntong. un Facteur Mercador.

Funniala.

Moufa. \*

Jenell.

Beuna. \*

Jelli mousa. \* Mousa. FRANÇOIS. MANDINGO.

un Fou, Toorala. une Fourchette, Garfa. Frere. Barrin kea. Ninny. Froid, Fumée, Sizi.

Sing nding. la jambe Gauche . la main Gauche, Bulla nding. Bau. Grand . un Grand chien,

Moulve bau. Grande-mere, Moofa bau. Grand-pere, Keal bau. Guerre . Killy.

un Hibou , c'est le même nom Buau.

que Diable , un Homme, Kea. \* un Homme blanc, Tobauho. une Huître. Oyftre.

la Jambe, Sing. \* Sing batt. la Jambe droite, Je ne sçais, Malo.

Je fçais, Alo. Mfadi. Je veux donner, une Ifle , Jouio.

une Jument, Souho moufe.

Jurement . Tikiniani mamaman. du Lair, Nanuo. Levez-vous, Oully.

un Lyon, Jatta. un Lit, La rong. \* un Loup, Sillo. Korro. \*

la Lune, la Main, Bulla. la Main droite, Bulla bau.

la Main gauche, Bulla nding. une Mailon. Frt. \* Malade , Munkandi. un Marchand, Jonko.

une femme Mariée, Moufa. un Cheval Marin, Mally.

une femme de Mauvaise vie, Jelli moufa. \* Méchant, Munbetty. une Médecine, Borru.

la Mer, Bato bau. \* Mere , Bau.

grande-Mere, Moofa bau.

-011. L Li. LANGUES DES Miggis.

Cc ij

LANGUES DES

Mort, Moi, Noir . Noix, un Œuf. un Oiseau, l'Oueft, Pain. Papier, Pareffeux , Pere , grand-Pere , Pefant , Petit, une Pintade, une Pipe, de la Pluye, une Pluye , ou l'année , Poiffon, une Porte, comment yous Portez - yous? Poudre à canon. une Poule . un Pouce , Prendre, Puant, Oue demandez-vous? Rien du rout , Riviere, un Roc. Rouge, du drap Rouge, Roi, Sable, Sale, un Sanglier, je ne Sçais pas, je Sçais, Sec, Sel, Sentir. Serpent, vin de Siboa, un Singe, Sœur , le Soleil .

FRANÇOIS.

MANDINGO. Sara. \* Mra. Fin. Teah. Soufev killy. \* Soufi. Tillo bonira. Mongo. \* Koyro. \* Narira. Fau. Kea fau. Kulćara. Nding. Commi. Da. Sanju. Sanju killin. Heo. \* Dau. Animbarra montainia. Kiddo mundo. Soufi moufa. Kranki. Amoora. Akoneara. Laffera munnum. Feng o feng. Bato. Barry. Oullima, \* Murfée. Manfa. \* Kenne-kenne. Nota. Seo. Malo. Alo. Mindo. Kec. \* Mamaung. Sau. \* Banji, Kanic. Barrin moufa. Tillo. \*

### DES VOYAGES, LIV. VII.

FRANÇOIS. un Sorcier,

Sucre,

une Table,

MANDINGO.

Tobaubo li. \* Meso. \*

un Taureau, Neesea kea.
la Terre, Banko. \*
la Tête, Kung. \*

Timide, Yanini.
Tonnerre, Korram alla. \*
Toucher, Ametta.

Tourbillon de vent , Sau.
une Vache , Neessa moosa.

un Vaisseau, Tobaubo kaloun.
de la Vaisselle, Prara.
un Valet. Burtlau.

un Veau, Neefa-nding. Vendre, Saun.

Venez , Na. \* Venez ici , Nana re.

Vent, Funnio. \*
tourbillon de Vent, Sau.
je Veux donner, Msa di.

Ville, Konda.
Vin de Palmier, Tangi. \*

Vin de Siboa , Banji.
Voleur , Suncar.
Vous , Itra.
Vrai , Atoniala.

NOMBRES.

Serrata.

Killing.

Foulla.

Nani.

MANDINGO.

UN, FRANÇOIS.

un Yvrogne,

ON,
Deux,
Trois,
Quarre,
Cinq,

 Cinq,
 Loulou.

 Six,
 Oro.

 Sepr,
 Oronglo.

 Huit,
 Sye.

 Neuf,
 Konnunti.

Near, Konnunch.
Dix, Tong.
Onze, Tong ning killing.
Douze, Tong ning foulla.
Treize. Tong ning fabba.

Tong ning fabba.

105

LANGUES DES NEGRES. LANGUES DES

FRANCOIS. MANDINGO: Quarorze. Tong ning nani. Quinze, Tong ning loulou. Seize. Tong ning oro. Dix-fept, Tong ning oronglo. Dix-huir Tong ning fye. Dix-neuf, Tong ning konnunti. Vingt, Noau. Trence, Noau ning tong. Quarante, Noau foulla. Cinquante, Noan foulla ning tong. Soixante . Noau fabba. Soixante & dix . Noau fabba ning tong. Quarre-vingr, Noau nani. Quarre-vingt-dix, Noau nani ning tong. Cent. Kemmy. Mille, Woully.

Moore remarque que les Mandingos em- Tauresu, en ajolitant leulement le genre; ployent le mos de Nija, pour exprimer toutes comme Nija Mauja, pour lignifier une Yafottes de bolitant , foit Borat, Vache, o ou che.

Retueion di ante errera l'ER de au Sud, font Mahomérans, convertis par les Mores. 
But Niedati Ceat du Royalme de Mandingo, dont le zele ell le plus ardent, font à préfene les Miliannaires de cette Religion. Tous les autres Niègres, du moins 
ceux avec qui les Anglois on des relations de Commerce, depuis la Gambra, 
jusqu'en Guinée, font idolaires, à l'extreppion des Sereres de de quelques autres, qui peuven être regardés comme des Suuvages, fans aucune apparence 
de Religion. Le Maite prétend que vers Siera Léona & la Côre d'or, la 
plûpart n'ont aucune idée de culter, ou de moins qu'ils adorent le premier 
objet qu'ils renomerent le matin. Aurefosis ils rendoiner des adorations au 
Diable de lui factificient des Veaux. Quaiqu'ils mangent la chair de leurs 
Behiaux, ils covent el Métempfros(81).

On en voir beaucoup qui ne veulent pas souffrir qu'on tue les Lézards autour de leurs maisons. Ils sont persuadés que ce sont les ames de leur Pere, de leur Mere & de leurs proches Parens, qui viennent faire le Folgar, c'est-à-dire se résouir avec eux (83).

Le Mahomériline établi parmi les Négres est imparfait, autant par Ilgnorance de ceut qui l'enfeignent que par le libettinage des profelyes. Il consilte dans la croyance de l'uniré de Dieu, & de deux ou trois pratiques cérémonielles, relles que le Ramadan ou le Carême, le Baytam ou Pâques, & la Circostifion.

Jobson observe que les Habitans naturels de la Gambra adorent un seul Dieu, sous le nom d'Allah; qu'ils n'ont point de peinture ni d'Images, à la ressemblance de la Diviniré; qu'ils reconnoissent la mission de Mahomet, sans

(\$2) Afrique Occidentale, Vol. Il. p. 271. (\$3) Le Maire, p. 90,

qu'il invoquent jamais son nom s qu'ils comptene les années par les pluyes , de qu'ils ont des noms particuliers pour chaque jour de la femaine ; qu'ils donnent le nom de Sabbat au Vendredi , mais qu'ils l'observent si peu régulierement , que leut commerce & leurs occupations ordinaires n'en reçoivent pas d'interruption (84).

RELIGIONS DES NEGRES.

Ils ont quelques traditions confuíes de la personne de Jesus Christ. Ils parlent de lui comme d'un Prophète qui viet tendu celèbre par un grand nombre de miracles. Mais ce qui li racontent de si sinteré de de la puissance, et un risti de estbelse sins virai e-simbance de lins order. Ils lui donnere le nom de Nats. Ils nomment si Merce, Maria. La sainteré, la bonté, la justice, font des qualités qu'ils lui artitubent dans le plus haut deget; mais il leur paroti impossible qu'il soir le Fils de Dève, parce que Dieu, disfent-ils, ne peut etre vi par les hommes. La doctine de l'Internation leur paroti famdalessis. Elle supposé, dans leurs idées, que Deus foir capible d'une l'aison charmelle avec les femmes. Capendant (§ 1) Ment carable d'une l'aison charmelle avec les femmes. Capendant (§ 3) Ment carable d'une l'aison charmelle avec les femmes. Capendant (§ 3) Ment carable d'une l'aison charmelle avec les femmes. Capendant (§ 3) Ment carable d'une l'aison de l'aison de

Les Négrés croyent aussi la ptédéstination, & mettent toutes leurs infortunes sur le compte de la Providence. Qu'un Négre en assassine un autre, ils croyent que c'est Dieu qui est l'auteur du meurtre. Cependant ils se sai-

fissent du meurtrier, & le vendent pour l'esclavage.

A l'égard de leur dévotion & de la forme de l'eur culte ; le Maire obferve que le commun du Peuple n'a pas de pratiques regiées qui puillent porter le nom de Culte religieux, mais que les personnes de difinction affectent plus de zele, & ne sont jamais s'ans un (86) Marbut, qui a beaucoup d'ascendant fut leur esprit, de sur leur conduite.

Jobson dit qu'ils n'ont pas de Temples, ni de lieux consactés aux usages de leur Religion, mais qu'il croit pouvoir juger que leurs assemblées teligieuses se tiennent en plein champ, à l'ombre de quelque grand arbre. Il sonde cette conjecture sur la manière dont il vit un Marbut étranger faire sa

priere & se laver sut le botd de la Gambra, près de Setiko (87).

Brue dir auffi qu'ils n'ont ni Mosquéer', ni Sabbat, (88) ni jours réglée dévotion. Mais le Maire affure que fi le Pruple ne prend pas la peine de birir des Mosquées, les Rois & les Seigneurs ont parmi leurs éditices des lieux couverts de paille, qui s'ont éditinés ut extrecitées de Religion. Il sy demeurent affes long-tems débout, les yeux fisés fur le mut, du côté du Cevant. Enfaire s'avançant de quelques pas, lis prononents quedques most entre les éntits après quoi ils étendent la face contre certs, & se levant fur tête. Enfait lè salient la terre plateurs fois, ils de pretent du fable contre le visige avec (les (89) deux maita, & toutes ces cérémonies ne dutrent pas moins s'une d'entie heurs.

(84) Jobson , p. 67. (85) Ibid. p. 73. (86) Le Maire , p. 91. (87) Jobson , p. 68. (88) Afrique Occidentale , Vol. II. p. 272. (89) Le Maire , p. 91.

RELIGIONS ~ ss Negres.

Les Turcs, & d'autres Mahométans rigides, font le Sala, ou la priere, cinq fois le jour & la nuit, Le Vendredi, qui est le jour de leur Sabbat, ils la font sepr fois. Mais les Mahomérans Négres se contentent de prier trois sois le jour, c'est-à-dire, le matin, à midi & le soir. Chaque Village a son Marbut, ou fon Prêtre, qui les raisemble pour ce devoir. Le lieu de leurs affemblées est un champ, qui leur serr de Mosquée. Là, après les ablutions ordonnées par l'Alkoran, ils se rangenr en plusieurs lignes, derrière le Prêtre, dont ils imitent les mouvemens & les gestes. Ils ont le visage tourné vers l'Orient; mais lorfqu'ils font fatigués de leur posture, ils s'accroupissent à la maniere des femmes, en toutnant le visage à l'Ouest (90),

Le Marbur étend ses bras, repere plusieurs mots d'une voix si lente & si haute, que toute l'assemblée peur les repéter après lui, se met à genoux, baile la terre, recommence trois fois cette cérémonie, & ne fair rien qui ne foir imité par tous les affiltans. Enfuire il se remet à genoux pour la quatriéme fois, & fair quelque tems fa priere en filence : il se releve, & traçant du doigt, autour de lui, un cercle, dans lequel il imprime plusieurs caracteres, il les baile respectueusement; après quoi, la tête appuyée sur les deux mains, & les yeux fixés contre terre, il passe quelques momens dans une profonde méditation. Enfin, il prend du fable ou de la pouffiere, se la jette fur la rête & contre le visage, commence à prier d'une voix haute, en rouchant la terre du doigt & le levant au front ; & pendant toutes ces formalités, il répére plusieurs fois les mots Salati Maleck, c'est-à-dire, je vous falue Seigneur. Il fe leve : toute l'affemblée fuit fon exemple, & chacun fe retire. La modestie, le respect & l'attention qu'ils apportent à cet exercice , cause une juste admiration à nos Voyageurs. La priere dure une grosse demie heure & fe renouvelle trois fois le jour. Il n'y a point d'affaire ni de compagnie qui leur en faile oublier le rems. S'ils ne peuvenr affifter à l'affemblee, ils fe rerirent à l'écart pour observer (91) les mêmes pratiques : & lorfqu'ils manquent d'eau pour leurs ablutions, ils (92) employent de la terre. Brue (93) qui fut plusieurs fois rémoin de leurs cérémonies, eut la curiofire de demander aux Marburs quel étoit le fens de leurs postures & de leurs prieres. Ils lui répondirent qu'ils adoroient Dieu en se prosternant devant lui; que cette humiliarion éroit un aveu de leur néant aux yeux du premier Etre i qu'ils le prioient de pardonner leurs fautes & de leur accorder les commodités dont ils avoient besoin, telles qu'une femme (94), des enfans, une moisson abondante, la victoire sur leurs ennemis, une bonne pêche, la fanté, & l'exemprion de toutes fortes de dangers (95).

Le Maire, qui s'informa aussi de l'intention qui accompagne leur priere, dit que l'un demande la victoire sur leuts ennemis, & qu'il plaise à Dieu de ne lui pas nuire; qu'un autre demande une belle femme, une provision de

(90) Jannequin , p. 106 & 108.

(91) On a vû ci-deffus les scrupules de Job Ben Salomon.

(91) Jannequin dit que les voyant se laver avec de l'eau on du fable , il leur demanda madan an mois de Février , le Maire au mois d'où leur venoit cet usage, & qu'ils lot ré- de Janvier. Il est donc mobile, & Labat s'est pondirent que s'étoit seulement un gout de trompé.

propreté , p. 108. (91) Afrique Occidentale, p. 119.

(94) Le Maire , p. 91. (95) Jannequin leur fait observer le Ra-

millet

miller, &cc. & qu'ils prient avec tant d'attention, qu'on mettroit le feu à leur cabane fans pouvoir les interrompre (96).

RELIGIONS DES NEGRES.

Les Négres qui habitent le Sénégal ont leur Ramadan, fixé au mois de Septembre, contre l'usage des Mores, pour qui c'est une Fête (97) mobile ou lunaire. Aussi tôt qu'ils voyent paroître la premiere Lune de l'Equinoxe d'Automne, ils la saluent en crachant dans seurs mains & les érendant vers le Ciel. Ensuite il les tournent plusieurs fois autour de leur (98) tête, & repetent deux ou trois fois la même cérémonie. En général les Mahométans rendent beaucoup de respects à la nouvelle Lune, la saluent aussi - tôt qu'ils la voyent paroîrre, ouvrent leur bourse, & demandent au Ciel que leurs richesses puissenr augmenter (99) avec les quartiers de la Lune.

Le Ramadan, ou le Carême des Mahométans Négres, est observé avec beaucoup de rigueur. Ils ne mangent & ne boivent qu'après le coucher du Soleil. Les dévors n'avalleroient pas même leur salive, & se couvrent la bouche d'un morceau d'étoffe, de peur qu'il n'y entre une mouche. Malgré la paffion qu'ils ont pour le tabac (1), ils ne touchent point à leur pipe. Mais lorsque la nuit arrive, ils se dédommagent de l'abstinence du jour. On les voit manger, boire, danser, chanter jusqu'au retour du Soleil. Les Grands & les Riches passent ensuire tout le jour à dormir.

Jannequin est surpris (2) de l'exactitude avec laquelle ils s'assujerissent au jeune, dans le tems qu'ils appellent, dit-il, Jente Karafana. Les instances & les presens mêmes des François ne pouvoient engager leurs Interprêtes, qui étoient sans cesse avec eux, à prendre la moindre nourriture jusqu'à la nuir. Ils ont pout principe, que celui qui rompt son jeune doit le recommencer. D'ailleurs, ceux qui se rendent coupables de cette transgression sont condamnés à recevoir la bastonnade, avec des canes, l'espace d'un quart d'heure. Si leur Religion étoit bonne, ajoûte pieusement le même Voyageur, ils se feroient un grand mérite de leur jeune aux yeux de Dieu.

Lorsque le mois du Ramadan approche de sa fin, ils proclament le Tabasket, c'est-à dire, la plus grande Fêre des Mahomérans Négres, comme des Tutes & des Persans, qui lui donnent le nom de Bayram. Brue, qui en avoit été témoin, nous en a laissé la description suivante.

Un peu avant le coucher du Soleil, on vit paroîrre six Marbuts, ou Prêtres Mahométans, revêtus de Tuniques blanches, qui ressemblent à nos surplis. Elles leur descendent jusqu'au milieu des jambes, & le bas est bordé de laine rouge (3). Ils marchoient en rang, avec une longue zagaye à la main, précédes de cinq grands Bœufs, qui éroient couverrs d'une beau drap de coton & couronnés de feuilles, chacun conduit par deux Negres. Les Chefs des cinq Villages dont la Ville de Buckfar est composée suivoient les Prêtres, sur une seule ligne, parés de leurs plus riches habits, armés de zagayes, de sabres, de poignards & de boucliers. Ils étoient suivis eux-mêmes de tous les Habi-

<sup>(96)</sup> Barbot paroît croire qu'ils riennent cet ulage des Juifs. Il renvoye au Chap. XX. du Livre I. des Rois (97) On dit que les Pécheurs & les Mare-

lots de Normandie, ont l'ulage de saluer la nouvelle Lune tête nue. Tome III.

<sup>(98)</sup> Barbot , p. 53. (99) Moore pre end qu'ils ne font jamais la guerre pendant le Ramadan , p. 143.

<sup>(1)</sup> Labat , Vol. II. p 291. (1) Jannequin , ubi sup. p. 110.

<sup>(3)</sup> Froger , p. so.

RELIGIONS DES NEGRIS.

tans, leuts Sujes, cinq fur chaque rang. Lorfque la proceffion fur arrivée as bord de la Riverse ; nel Benfi rivers arachès à des presents ; die plus ancien Mabur cria rofs fois à haure vours, sale Malets, qui eff l'enbotration à la prieze. Enfoire meranta bas à ragger, à fleendie les bas vess I.lh. Les autres l'évres finivirent fon exemple & commencerent la priere de corocett. He fe leverent & reppirient leurs armes, Alors Lianen Mabur donna ordre aux Nègres d'amener les Beufs, & de les renverfer par terre; ce qui fur exécuté à l'inflant. Ils les artachent ai erre par les cortes; & le urt out-nanr la tère à l'Eff, ils leur coupereur la gorge, avec lesaucoup de précautions pour empécher que ces ainmanx ne les regardaffent ratios que leur fang, couloit, parce que c'eft pour eux un fort mauvais préfage. Ils pennent of ins, pour fe garantir de leurs regards, de leur gierret du fable dans les yeux. Auffi-ret que le facifice ell achevé & les victimes écorchées, ils les coupent en pieces, & chaque Village emporte celles de foi Beurí (4).

Après cette cérémonie, le Folgar commence. Les femmes & les filles fe présentent d'abord, partagées en quatre bandes, dont chacune est conduite par un Guiriot du même fexe, qui chante quelques vers convenables aux circonstances, aufquels route la bande répond en chœur. Elles s'avancent ainfi, pour venir danser autour d'un grand seu, qui est allumé au milieu de la place. Les Chefs & les principaux Habitans sont assis fur des natres, où ils s'entreriennent tranquillement. Bientôt on vir paroître une autre trouppe, composée de rous les jeunes hommes, dans la même division que les femmes, c'est-à-dire en quarre compagnies, avec des Tambours & d'autres instrumens. Ils étoient vêtus de leurs meilleurs habits, & chargés de leurs armes, comme s'ils eussent touché au moment d'une baraille. Ils firent leur procession autout du feu; après quoi, metrant bas leurs habits & leurs armes , ils commencerent à lutrer, homme contre homme, avec beaucoup d'agilité. Les filles, rangées en ligne, derriere eux, les encourageoient de la voix & par leurs gestes. Ceux qui se signaloient en recevoient sur le champ la récompense, par des chants à l'honneur de leur victoire & par des barremens de mains. Cet exercice fur suivi d'un bal, où les deux sexes firent briller leur adresse & leurs agrémens. La danse est leur amusement favori. Ils ne s'en lassent jamais. Un Negre, qui s'est farigué pendant tout le jour au travail, ne trouve rien de si propre à le délasser, que quarre ou cinq heures de danse. Le bal, ou le Folgar, fit place au Festin, lorsqu'on eut averri que les viandes étoient préparces. Ces réjouissances durerent pendant trois jours (5).

La Circoncision est une prazique rigoureassement observée parmi les Mahométans Nègres. Elle s'est na sum'ales (s'), ves 'lège dequatore ou quinze ans a autant pour leur donner le rems (r) de se fortister contre l'opération, que celui d'arte bien instruits dans la profession de leur s'oi. On artend assis, pour certe s'anglante cérémonie, qu'il y ait un grand nombre de jeunes gens ralssemblés, ou que les sils de quelque Roi & d'autres Grands ayent atrein l'àge de la Citconcisson. Alors on avertit que cous les Sujers du même Roi, s'et alliés & se sovssifus, peuveur anmer leurs enfans, car l'éclat de la Fète

<sup>(4)</sup> Afrique Occidentale , Vol. II. p. 234. ou quatorze ans , p. 184.

<sup>(5&#</sup>x27; Ibid. p. 296. (7) Jannequin la croit fort dangerense,

<sup>(6)</sup> Moore dit que c'est toujours à douze p. 115.

1012.

210 A

Turning Google



Circoncision des Negres.

RELIGIONS

répond au nombre des Acteurs, & les Chefs d'une Nation fouhaitent toujours que l'assemblée soit nombreuse, parce que dans ces occasions les jeunes gens DES NEGRES forment des liaisons & des amitiés qui durent autant que leur vie.

Quoign'il n'y air pas de rems reglé pour la cérémonie, on observe de ne jamais choisir la saison des grandes chaleurs, ni celle des pluyes, ni le Ramadan, qui ne sont pas des tems propres à la joie. On a soin ausli de prendre le décours de la Lune, dans l'idée que l'opération est alors moins douloureuse & la playe plus facile à (8) guérir. On est surpris, malgré ce témoignage, de trouver ici dans le Maire (9), que le véritable tems de la Circoncision est le Ramadan. Moore le place un peu avant la saison des pluyes (10).

Brue nous donne une description exacte de la cérémonie. Il y avoit asfisté, dans l'Isle de Jean Barre, près du Fort Saint Louis, & les plus petits

détails n'étoient point échappés à ses observations.

Le lieu de la scene étoit un champ fort agréable, environnée de beaux arbres, à trois cens pas du Village de Jean Barre, riche Négre qui fervoit d'Interprête à la Compagnie Françoise, & dont le fils étoit le principal des jeunes gens qui devoient être circoncis. On choise toujours un endroit éloigné des habitations, à cause des femmes (11), qui sont absolument exclues de l'assemblée. Lorsque Brue se fut assis avec les gens de sa suite sur un banc qui avoit été préparé pour lui , la procession commença dans l'ordre suivant. Les Guiriors, ou les Musiciens faisoient l'avant-garde, en battant une marche lente & grave, sans y joindre (12) leur chant. Ils étojent suivis de tous les Marbuts des Villages voilins, qui marchoient deux à deux en robes de coton blanc & leut zagaye à la main. Après les Marbuts, on vit venir, à quelque distance, tous les jeunes gens qui devoient être circoncis. Ils étoient vêtus de longs pagnes de coton, croilés par devant, mais sans hauteschausses. Ils marchoient sur une seule ligne, c'est-à-dire l'un après l'autre, accompagnés chacun de deux parens ou de deux amis, pour servir de rémoins à leur profession de foi, ou pour les encourager à souffrir constamment l'opération. Yam fek, Négre de distinction, qui devoit être l'Exécuteur, suivoit immédiatement, avec Jean Barre, Chef de la Fête. Certe marche étoit fetmée par un corps de deux mille Négres bien armés. Au milieu du champ . fort près du lieu où les François étoient assis, on avoit placé une planche sur une petite élevation. Les Prêtres & les Chefs des Villages se rangerent (13) sur deux lignes, de chaque côté de la planche; & tous les candidats, avec leurs parreins, demeurerent au centre, dans le même ordre que celui de leur marche. Le reste des Négres formoit un cercle autour des Prêtres & des victimes.

Aussi-tôt que l'ordre & le silence furent bien établis , le principal Marbut fit le Sala, ou la priete. Tous les affiftans repetoient ses paroles, d'une voix claite & intelligible, avec aurant de respect que d'attention. Après cet exercice, Yamsek, accompagné de Jean Barre, s'approcha de la planche, le couteau à la main. Aussi tôt, Guiopo, fils de Jean Barre, fut annoncé par ses deux parreins, qui le firent monter sur la planche, en le soutenant des

(13) Afrique Occidentale. Vol. II. p. 180. Dd ii

<sup>(8)</sup> Afrique Occidentale, Vol. II. p. 272. (9) Le Maire , p. 95.

<sup>(10)</sup> Moore, p. 134 (11) On a vu tout le contraire dans le Jour-

nal de Jobson : mais chaque lieu peut avoir fes usages différens. (11) Voyez la Planche.

RELIGIONS DES NEGRES. deux côtés. Yamfek, sans aucun intervalle, leva sa robbe, lui ptit le prépuce en le tirant aussi loin du gland qu'il est possible, & tandis que le pere tenoit de la main le reste des parties, il sit heureusement (14) l'opération. Guiopo descendir immédiatement , suivi de ses deux parteins , & branlant sa zagaye d'un ait riant. Il se retira detriere les Marbuts , pour laisser saigner la playe, pendant que les autres jeunes gens allerent le présenter successivement à l'Exécuteut.

Lorsque la blessure a jetté assez de sang, on la lave plusieurs fois le jour avec de l'eau froide, jusqu'à ce qu'elle se ferme d'elle même; ce qui ne demande ordinairement que dix ou donze jours. Pendant l'opétation, le Candidat doit tenir le pouce droit élevé, & prononcet (15) la formule de foi Mahometane. Les plus fermes la prononcent d'une voix haute. Ils affectent même de la gayeré après la cérémonie. Mais il est aifé de juger à leur marche qu'ils souffrent une vive douleur. La plûpart ne peuvent se retiter

fans être foutenus par les parreins (16).

Jannequin raconte qu'après la Circoncisson, & pendant tout le mois qui la fuit, les jeunes gens ont droit de prendre toutes fortes (17) de libettés avec les filles, à la feule exception du viol. Lorfqu'ils font rétablis de leur blessure, ils s'assemblent, pour coutit dans tous ses Villages, & lever des contributions en forme de présens. Ils ne reviennent jamais les mains vuides. Moore ajoûte qu'ils se déguisent de plusieurs manieres; qu'ils pottent des bonners d'une forme bizarre, armés de deux cornes de Bœuf; & que dans cette parure, ceux de la Côte commettent (18) beaucoup de défordres. Mais au long du Sénégal ils font plus reglés dans leurs ufages, & la plûpatt se contentent de ce qu'on leur offre.

Quoique la Citconcision ne soit pas ordonnée pour les femmes, les Docteuts Mandingos les admettent à la participation du privilege. Ce font leurs proptes femnies qui font l'office de Prêtresses. Mais cet usage n'est pas univer-

fel parmi les Négres (19).

Moore explique la cérémonie de la Citconcision en fort peu de mots (20). Un peu avant la faifon des pluyes, dit-il, on circoncir un grand nombre de jeunes gens, de l'age de douze ou quatorze ans. Après l'opération ils portent un habit différent de l'ufage ordinaire, & chaque Royaume a le sien. Depuis la Circoncision jusqu'au tems des pluyes, les jeunes circoncis ont la liberté de commettre routes fortes d'excès, fans être foumis au châtiment de la juftice. Lorfque les pluves commencent, ils font obligés de rentrer dans l'ordre, & de reprendre l'habit commun de leur Nation.

Les Mandingos croyent que la cause des Eclipses de Lune est l'interposition d'un chat, qui met sa patre entre la Lune & la terre. Dans ces occasions, ils ne cessent pas de chanter & de danser à l'honneur de leut Prophète Mahomet; mais il ne paroît pas que leuts mouvemens foient l'effet de la crainte.

(14) Le Maire dit que le Candidat est obligé de manger son prépuce, p. 95. Le Maire dit qu'on voit souvent rire dans l'opéra-

(15) C'est la Allah il a Allah , Mohamed Reful allah i c'est a dire , il n'y a de Dieu que Dieu, & Mahomet est le messaget de Dieu. (16) Jannemin , p. 116.

(17) Voyez la Figure.

(18) Moore, p. 114. (19) Afrique Occidentale, Vol. II. p. 283.

(10) Moore, ibid.

En géneral, ils sont extrêmement livrés à la superstition. Lorsqu'ils ont un voyage à faire, ils égorgenr un poulet, & les observations qu'ils sont sur Tions pas fes entrailles leur servent de régle pour avancer ou differer leur départ. Naoazs. Ils n'ont pas moins d'égard pour certains jouts de la semaine, qu'ils regatdent comme malheureux; & rien ne seroit capable de les leur faire choisir pour une entreptife d'importance (21).

Moore raconte que pendant tout le rems qu'il passa dans leur Pays, ils étoient persuadés que les Sorciers avoient répandu des qualités malignes dans l'air & dans les eaux , & qu'il ne mouroit personne qui ne fût tué par ces ennemis publics; à l'exception néanmoins d'un miserable, qu'il vit enterrer, & que tous les Négres croyoient tué par Dieu même, pour avoir violé son ferment, ou fon vœu. L'usage des vœux est fort commun dans toutes ces Nations. On leur voit porter autour du bras des manilles de fer, pour marque de leur engagement, & pour s'en rappeller la mémoire. Celui qu'ils accufoient de parjute, avoir fair vœu de ne jamais vendre un Esclave dont on lui avoit fait présent, & portoit une manille, dans la crainte de l'oublier, Mais ses besoins & ceux de la famille l'ayant emporté sur son serment, sa mort, qui arriva quelques jours après, fut regardée de tous les Négres comme un effet signale de la vengeance du Ciel (22).

Entre une infinité d'autres superstitions, la plus commune & la plus remarquable est celle des grisgris. Jobson, qui les appelle Gregories, observe que (23) ce charme, ou cet amulette, confifte dans certaines lettres tracées sur du papier. Suivant (24) Jannequin , les grifgris sont des bandelettes de papier , chargées de caracteres Arabes. Le Maire dit que ce sont de petits billets Arabes, entrelassés de (24) figures Nigromantiques. Au contraire, Barbot les représente fort grands. Ils contiennent quelquefois , dit - il , une seuille ou deux de papier commun, remplie de grandes Lettres Arabes, qui font écrites avec une plume, & (26) une forte d'ancre composée des cendres d'un certain bois. Labat affure que les grifgris ne sont que des passages de l'Alcoran & d'autres sentences, en caracteres Arabes. Cependant Barbot en ayant apporté quelques - uns en Europe, & les ayant fait voir à diverses personnes versées dans les (27) Langues Orientales, il leur fut impossible d'y rien entendre. Il y a beaucoup d'apparence que les mors, quoiqu'en caracteres Arabes, sont pris du Langage des Mandingos; d'autant plus que le Mandingo n'a point de caracteres qui lui soient propres.

Les (18) grifgris sont enveloppés dans de la soie, ou dans de petites bourfes de cuir. Les Marbuts n'y metrent que le papier & l'écriture; mais ceux qui les achetent prennent soin de les orner diversement, & de les renfermer quelquefois dans des étuis d'or ou d'argent.

Mais les enveloppes les plus communes sont de beau cuir ou de drap rouge. Les unes ne sont pas plus longues que le pouce, travaillées à facettes comme les diamans, & proptes à servir de bracelets. Souvent les Marbuts n'y met-

(11) Moore, p. 143. (11) Ibid. p. 113.

(13) Voyez ci-deffus fa propre Relation.

(14) Jannequiu , p. 119.

(15) Le Maire , p. 64.

(16) Barbot , p. 60. (17) Ibidem

(18) Moore, p. 144. On les enveloppe auffi dans des boctes de différens métaux,

Dd iii

TIONS DES NEGRES.

tent rien, comme on l'a reconnu à ceux (19 que portoient les Esclaves. Ils Sopresti- en font aussi de crin & de corne, qui ne sont pas moins couverts de serge ou de drap rouge (30).

Jannequin nous apprend que chaque grifgris a sa vertu particuliere, l'un contre le péril de se noyer, l'autre contre la (31) blessure des zagayes ou la morfure des Serpens. Il y en a, dit le Maire, qui doivent rendre invulnérable , aider les Plongeurs & les Nageurs , procurer une pêche abondante. D'autres éloignent l'occasion de tomber dans l'esclavage, procurent de belles femmes & beaucoup d'enfans. Entin les Marburs inventent des grifgris en faveur de tous les desirs & contre toutes les craintes. Le même Voyageur ajoûte que la confiance des Négres est si aveugle pour ce charme, que plusieurs ne feroient pas difficulté, avec un si (31) bon garand, de braver un coup de fléche. Barbot observe aussi que les grisgris sont un préservatif contre les dangers de la mer, contre les bleifures & contre le tonnerre; qu'ils écartent les dangers dans un long voyage, qu'ils artirent des richesses, de la santé, & qu'ils procurent aux femmes grosses une heureuse délivrance (33).

Moore remarque qu'en allant à la guerre, le plus pauvre Négre achete un grifgris des Marbuts, pour se garantir de toutes sortes de blessures. Si le charme manque de pouvoir, les Marbuts en rejettent la faute sur la mauvaife vie du Négre, (14) que Mahomet n'a pas jugé digne de sa protection. Jobson assure que dans les maladies, les douleurs, les moindres enflures, l'usage (35) des Negres est de s'appliquer un grisgris sur la partie affligée. Ainfi, conclud Jannequin, il n'est pas surprenant que leur foi pour des vertus si puissantes, faile un des principaux arricles de leur Religion. Il ne doit pas paroître plus étrange que les Marbuts tirent un profit confidérable de ce pieux trafic (36). Moore affure qu'ils s'enrichissent tous en (37 peu de tems. Le Maire dit que les Marbuts ruinent les Négres, en leur faifant payer jusqu'à trois Esclaves, & quatre ou cinq Veaux pour un grifgris, suivant les qualités qu'ils lui attribuent. Barbor confirme la même chose, & ne fait pas difficulté d'assurer qu'il n'y a rien dont un Négre ne soit prêt à se priver pour obrenir un grifgris de la premiere vertu. Mais l'adresse des Marbuts leur fait mettre cette espece à si haut prix, que les Princes mêmes ne sont pas toujours en étar de s'en procurer.

Suivant Jobson, les grisgris de la tête se portent en croix depuis le front jusqu'au cou, & depuis une oreille jusqu'à l'autre. Ceux du cou se portent en forme de colliers. Les épaules & les bras n'en sont pas moins garnis ; de sorte que cette religieuse parare devient un véritable fardeau. Les Rois en sont plus chargés qu'aucun (38) de leurs Sujets. Moore prétend que le poids monte fouvent julqu'à trente livres (39).

(29) Jannequin, pag. 219. & le Maire,

(30) Barbot . p. 10.

(31) Jannequin , p. 120. (12) Le Maire, p. 91.

(11) Barbot , p. 60. (14) Moore , p. 144. Il fait ici une com-paraifon fort odicule des ulages de l'Eglife

Romaine avec ceux des Négres . & de la ver-

tu des Grisgris avec celle des Agnus. (31) Jobson , p 10.

(16) Jannequin , p. 120. (37) Moore, p. 40. (38) Jobson, ibid.

(39) Moore, p. 41.

Au reste les grisgris poutroient souvent les faire arreindre à leur but par une autre voie , c'est-à-dire , lorsque leur multitude & leur grandeur forme TIONS DE une cuirasse que la zagaye auroit peine à pénétrer. Les Grands en ont la tête Nagass. & le corps reliement couverts, qu'étant presque incapables de se remuer, ils ne peuvent monter à cheval qu'avec le secours d'autrui. Ils en couvrent aussi leurs chevaux, pour les rendre hardis (40) & invulnérables. Les grifgris du dos & celui de l'estomach sont de la grandeut d'un Livre in-quarto, & d'un pouce d'épaisseur. Ils leut donnent la forme d'une croupe de cheval, celle des cornes d'un Cerf ou d'un Taureau Sauvage. Ils parent leurs bonnets de ces derniers, & fe rendent la figure terrible. Cependant ils reconnoissent que les plus puissans ne sont point à l'épreuve des armes à feu ; cat il n'y a rien, difent-ils, qui puissent résister aux Pouss (\*).

Il s'est rrouvé des Européens assez simples (41) pour s'imaginer que l'enfer avoit part aux prétendus enchantemens des Négres, & que la magie ou la forcelle ie leur étoit familiere, fut-tour lotfqu'ils leur voyoient faire de tidicules grimaces, & pousser des cris, en se plaignant qu'ils étoient maltraités par le diable. Mais l'Aureur a fouvent vérifié que le meilleut exorcifme étoit un baton, & que le diable, conjuré par cette méthode, n'étoit pas tenré de

reparoître (42).

Ces notions de forcellerie & de charmes magiques font confirmées par une forte d'épouvantail que les Mandingos nomment Mumbo Jumbo, de la même nature que le Horey, dont on a donné la description dans le Journal de Jobson (43).

Moore, feul Voyageur qui parle de cette imposture, prérend que c'est une Idole mystérieuse des Négres, inventée par les maris pour contenir leurs femmes (44) dans la foumission. Elles ont tant de simplicité & d'ignorance, qu'elles prennent cette machine pour un homme fauvage; & les plus fins , ajoure Moore, pourroient être trompés par l'horrible bruit qu'elle fait entendre. Elle est revêrue d'une longue robe d'écorce d'arbre, avec une toque de paille fur la rête. Sa haureur est de huit ou neuf pieds. Peu de Négres ont l'art de lui faire pouffer les sons qui lui sonr propres. On ne les enrend jamais que pendant la nuit, & l'obscurité aide beaucoup à l'imposture. Lorsque les hommes ont quelque différend avec les femmes, on s'adreffe au Mumbo Jumbo, qui décide ordinairement la difficulté en faveur des maris.

Le Négre qui agit fous la figure monstrueuse de Mumbo Jumbo, jouit d'une autorité absolue, & s'attire tant de respect, que personne ne paroit couvert dans sa présence. Lorsque les femmes le voyent ou l'entendent, elles prennent la fuire & se cachent soigneusement. Mais si les maris ont quelque liaison avec l'acteur, il fait potter ses ordres aux semmes & les sorce de reparoître. Alors il leur commande de s'affeoit, & les fait chanter ou danfer fuivant son caprice. Si quelques-unes refusent d'obéit il les fait chetcher par d'autres Négres qui exécutent ses loix, & leur désobéissance est punie par

<sup>(40)</sup> Jannequin dit que les jambes mêmes ce qu'on appelle magie, mais à donner ce des chevaux en font couverres , p. 110. nom aux tours de fouplesse des Négres. (\*) Nom ou ils donnent aux balles.

<sup>(41)</sup> Leur simpliciré ne consistoir point à eroire que l'esprit malin puille avoir part à

<sup>(41)</sup> Le Maire, p. 93. (43) Voy. ci-dellus, le Voyage de Joblow. (44) Voyez ci-dellus, le Voyage de Moore.

SUPERSTI-TIONS DES NEGRES. le fouer. Ceux qui font initiés dans le myftere de Mumbo Jumbo, s'engagent par un ferment folemnel (45) à ne le jamais revolet aux femmers, ni même aux autres Nêgres qui ne sont pass de la société. On n'y peut être reçu avant l'âge de seize ans. Le Peuple jure par cette Idole, & n'a pas de serment plus respecté.

Vers l'an 1717, le Roi de Jagra ayant une fenme curienfe, eut la foisbleffe de lui révelle le fectre d'a Munto Jamba, Avec l'undifrétion ordinaire à fon fette, elle ne manqua pas, du l'A neur, d'en informat toure fe compagnes. Le buit alla full-viau oreultes de quelques Sezgraon. Nègres, qui n'exisien par bien dispose pour le Roi. Ils s'affemèlerene pour déliberer tur ue affinire de cette impartance, 8 ne doutant pas que leurs fenunes ne devinificat fort difficiles à gouverner fi la crainre du Mumbo, umbo ne les artècios plus, il pritera une réfoliation fort hardie, q ni ne fur pas réductée avec moins d'andoce. Ils fe rendirent à la Ville coyale avec l'Idole, L'à, premant l'air d'autorité qui el propor à la Religion dans tous les Pays du monle, il tifrent avertir le Roi de veite parler à l'Idole. Ce foible Prince m'ayan of freuler d'obète; Mumbo Jumbo lui reprocha fon criune, & lui donna orfte de faire paroitre fa fenne. A princ eur-elle part, que par la fenence de Marbo Jumbo, list furent poignacide tous deux

Il y a peu de Villes confidérables qui n'ayent une figure du Mumbo Jambo. Pendant le jour, elle demeure fur un poteau, dans quelque lieu voifin de la Ville, jufqu'à l'entrée de la nuit, qui elt le tems de fes opérations '45'.

PRESTRES OES NEGRES.

Il noir c'îte l priter des Marbais ou des Pêtres Nêgres. Quoique leur hibille nere onlaire fait en Pau que celui du Pauple, its forst d'uniregi le man que celui du Pauple, its forst d'uniregies par un grand nombre de différences, Jobfon obferve que pour la demeute & con anrece de la vie, its n'out rein de comann avec les (47) aures Nêgres, & qu'ils s'attachent fur pluffaus points à la loi du Lévitique, dont ils ort qu'alque contoillance. Le mise Voyagaru ajoule qu'ils ont des Vulles & des Terres particuliteres à leur Triba (43) où its n'almetent pas d'autres Nêgres qu'e leur stéluire se les montes & les femmes de leur cace, & tous leurs enfans font élevés pour la Pêtrife. Leur Lisi paur ces alliances ne four pas dufférence de celles des Nêgres ; c'elt-à-dire, qu'ils ont a liberté de n'en-ûre plus ou moins de femmes, faivant leur digniré & leur prudence. Charpe Ville a fon ancien ou fon Grand Pêtre. Le Chef Géneal, ou le Grand Pontife, fair fa réidence à Seriko, qu'i et leur Ville Capsiale (49).

Laba les repéfente con me de Grapaleux obfervateurs de tous les préceptes de l'Alkoran. Ils s'abblicament de vin & de liqueurs figituales. Il so befervent le Ramadan avec beaucoup d'exaditude. Ils ont plus de douceur & de plaitieft que le comman des Négres. Ils aiment le Commetce, & Ge plaifent à voyager dans cette vûe. Leur honnêteet & leur bonne foi font gê-

(45) L'Auteur les compare aux Frie Maffent. (48) Johfon les appelle Marphuks, on Bifferous, Moore, Mahornétians ou Bulcherines; Labar, Marabouts; tous les autres,

(46) C'écoit apparemment un de ces finulactes que Brue renverfa, comme on l'a via dans (es Relations.

(49) Jobson, whi fup.

(47) Jobion, p. 116.

péralement

néralement reconnues dans les affaires. La charité est une vertu qu'ils ne violent jamais entr'eux; & jamais ils ne fouttrent qu'un homme de leur Nation PRESTRES! 19 foit vendu pour l'esclavage, s'il n'a mérité ce châtiment par quelque grand crime (so).

NIGRES.

C'est des Marbuts qu'il faut entendre tout ce que Moore rapporte des Mandingos Mahomérans. Ils parlent la langue Arabe. Ceux qui scavent l'écrire . continue le même Auteur, sont extrêmement exacts à faire leurs exercices de Religiou trois ou quatte fois le jour, & n'ont pas moins de sobriété & de retenue dans le reste de leur conduire. Ils souffritoient plutôt la mort que de toucher aux liqueurs fortes; & rien n'est si ordinaire que de les voir passer à jeun des jours entiers, pour ne pas manger d'autres viandes, que celles qui ont été tuées par des gens de leur Religion. Les Mandingos leur rendent toutes fortes de respects, & les prennent pour Médecins dans toutes leurs maladies. Mais les remedes qu'ils reçoivent d'eux ne sont que des papiers charmés ou des grifgris, qu'ils achetent à grand prix (51).

Entre pluficurs bonnes qualités des Marbuts, Jobson loue beaucoup leur tempérance. A cette feule marque, dit-il, on les distingue aisément des autres Négres. Ils se réduisent à l'eau pure, sans excepter les cas de maladie & de nécessité. Dans le Voyage que l'Auteur fit sur la Riviere, un Marbut, qu'il avoit pris avec lui, ayant voulu prêter la main aux gens de l'Equipage pour traverser une basse, fur entraîné par un courant qui mit sa vie dans un grand (52) danger. Il disparut deux fois dans l'eau; & les Anglois ne l'ayant remis à bord qu'avec beaucoup de peine, il y demeura quelque tems sans connoissance. Dans cet état même, ceux qui le secouroient ayant porté à sa bouche, un flacon d'eau-de-vie, il ferma constamment les lévres, à la seule odeur de cette liqueur; & lorsqu'il eut tappellé ses sens, il demanda avec un mélange de colere & d'inquiétude s'il avoit eu le malheur d'en avaler. On lui répondit qu'il s'y étoit opposé avec trop d'obstination. J'aimetois mieux être mort, dit-il à Jobson, que d'en avoir avalé la moindre goutte ( ( ).

Cet excès de scrupule s'étend jusqu'à leurs enfans. Non - seulement ils ne leut permettent pas de toucher au vin, ni aux liqueurs fortes; mais ils ne souffrent pas même qu'on leur présente du raisin , du sucre & d'autres confitures. Les Anglois de Seriko étoient souvent querellés par les peres & les meres . lorsqu'ils entreprenoient de leur faire violer ces usages.

A cet exemple de tempérance, Jobson en joint un de bonne foi & de probité dans un Marbut nommé Fadi Katire (54). Ce fut le premier qu'il prit à ses gages, pour en tirer quelque service sur la Riviere. Cet honnète Mahoméran prit autant d'affection pout les Anglois, que s'il eût été de la même Religion & du même Pays. Il s'empreila toujours de leur donner ses avis, sur tout ce qui regardoit leur voyage & leut commerce. Il joignit, dans l'occasion, le secours de son travail aux bons conseils; (55) &

(50) Ibid. p. 62.

(51) Moore, p. 39. (52) Voyez la Relation de Jobson. (51) L'Auteur les compare sux Rechabites du Chapitre XXXV. le Jeremie, & s'imagi-

ne qu'ils penvent être descendus de Jonadab , Tome III.

parce que le Prophère le fait fortir de Haba, eau-pere de Moyfe, dont on fçait que la femme étoit une Egyptienne.

(54) Jobson , p. 74. (55) Ibid. p. 63.

Εc



PRISTRES NEGRES.

Jobson ne lui trouva pas moins de jugement, que de zele & de fidelité.

Le même Auteur ajoûte, que le respect des Rois & des Grands pour les Marbuts, ne le céde gueres à celui du Peuple. Si les perfonnes de la plus haute distinction rencontreut un Marbut en chemin , ils forment un cercle autour (56) de lui, & se merrent à genoux pour faire la priere & recevoir sa bénédiction. Le même usage s'exerce dans la chambre du Roi, lorsqu'il y entre un Marbut. Labat dit que les Négres en géneral, mais fur-tout ceux du Sénegal, ont tant de respect pour leurs Prêtres, qu'ils croyent que ceux qui les offensent meurent dans l'espace de trois jours (57 .

Les Marbuts Mandingos gagnent leur vie à tenir des Ecoles pour l'instruction des enfans, ou à faire des grifgris. Jobson rend témoignage qu'il a vû des Ecoles, bâties en rond, spacieuses & ouvertes, où les enfans viennent recevoir l'instruction. Il se seroit persuadé volontiers que les mêmes lieux fervoient aux exercices publics de Religion, d'autant plus qu'ils font ordinairement voilins de la maifon du principal Marbut; mais les voyant ouverts

& toujours fort fales, il n'a pû s'attacher à cette opinion.

Les Marburs apprennent à lire & à écrire à leurs enfans, dans un Livre composé (58) d'une petite planche de bois fort uni, où la leçon est écrite avec une forte d'encre noire, & une plume en forme de pinceau. Leurs caracteres reffemblent à ceux de la langue Hébraique. L'Auteur n'érant pas capable de les lire, en apporta plusieurs exemples en Angleterre. Cependant il observe que leur Re igion & leurs Loix sont écrites dans une langue particuliere, & fort différente de la langue vulgaire; que les Laics Négres, de quelque rang qu'ils foient, ne sçavent ni lire ni éctire, & qu'ils n'ont par conféquent ni caracteres ni livres. Le grand Livre de la Loi est un manuscrit, dont les Marbuts s'exercent à faire des copies pour leur propre usage. Les Rois Mahométans en obtiennent à grand prix, & se font un honneur de les porter, malgré la péfanteur du fardeau. Jobson a vù plusieurs Marbuts, qui en étoient chargés aussi dans leurs voyages (59).

Suivant Labat, le tems de l'instruction pour les enfans, est la nuit, ou plutôt une heure ou deux avant le jour. Leurs leçons font écrites sur de petites planches de bois blanc. Lorfou ils scavent les sire, ils les apprennent par cœur. Il est aise pour un Erranger de reconnoître les Ecoles, au bruit qu'ils font en régetant les inftructions de leur Maître avec route la force de leur voix. Lorfqu'ils ont lû tout l'Alkoran, ils passent eux mêmes pour autant de Docteurs. Ils apprennent enfuite à écrire en Arabe; car la langue du Pays n'a pas de caracteres (60).

Moore dit que le Peuple Mandingo est d'une extrême ignorance, & qu'il n'a aucune forte d'instruction & de sçavoir. A peine un Negre sçait-il compter jusqu'à dix; ou du moins, il s'aide pour cela des marques qu'il fait sur la terre. Cependant Moore avoue que les Marbuts, qu'il appelle Buscherins, scavent lire & écrire l'Arabe; qu'ils l'enseignent à leurs enfans, & qu'ils ont

des Maîtres d'Ecole pour leur instruction (61).

(19) Johfon, p. 67. (60) Afrique Occidentale, Vol. IV. p. 355. (16) Ibid. p. 49. (17) Labat, Vol. III. p. 135. (18) Les Ang'ois ont des Livres de corne

(61) Moore, p. 145. pour le même usage.

NIGHES.

Tannequin, en leur accordant auffi la lecture & l'écriture, qui fervent, diril, à les faire vivre, par l'usage qu'ils en font pour transcrire l'Alkoran & pour composer des grifgris, n'a pas honte d'ajoûter qu'ils sont souvent tourmentés par l'Ange Kamaté; qu'ils en tirent des lumieres pour découvrir les voleurs & les lieux où les vols sont cachés; enfin qu'à son avis, on ne peut apprendre à lire & écrire l'hébreu fans être en commerce avec le diable (62).

Ce n'est pas seulement dans les Ecoles que les Marbuts communiquent leur science aux enfans. Ils se répandent dans les Villages des autres Négres . pour y porter l'instruction à ceux qui veulent la recevoir. On les voit courit ainfi avec toute leur famille & leurs livres. Le Pays leur est toujours ouvert; & dans les guerres même les plus fanglantes, ils ont la liberté de passer d'un Royaume à l'autre & de s'arrêter dans les Villes. Mais ils ne se rendent jamais à charge fur la route, ni dans les Villes où ils sont appellés. Ils portent avec eux leurs provisions; & vrai-semblablement, lorsqu'elles sont épuisées, ils les renouvellent dans les mailons des Grands; à moins, dit l'Auteur, que fuivant l'usage général du Pays ils ne demandent l'aumône, & que le besoin qu'on a d'eux ne permette à personne de les refuser. D'ailleurs une main de papier de trois fous doit fournir long-tems à leur subsistance , puisqu'ils en peuvent composer une infinité de grisgris, qu'ils vendent avec beaucoup d'avantage. Jobson confirme cette remarque en nous apprenant, que lorsqu'il chargeoit quelques Marbuts d'un message, ils lui demandoient toujours, audessus des conventions, une ou deux feuilles de papier pour acheter leurs nécessirés sur la route (64).

Les Marbuts ne sont pas seulement Prêtres. Ils sont Marchands , & sont la plus grande partie du Commerce du Pays, sur-tout ceux de Seriko. On ne voit pas d'autres Négres qui amenent des Efelaves de ce Canton dans le Royaume de Barfalli , d'où ils remportent quantité de fel , que la Mer produit d'elle-même fur les Côtes, mais de mauvaile nature, & mêle d'impureres qui le rendent femblable au charbon que les Anglois appellent Sea coal. C'est en quoi consiste la plus grande partie des revenus du Roi. Les Marbuts font peu d'usage de ce fel, mais ils le transportent fort loin dans l'intérieur des terres, d'où ils tirent en échange des noix de kola & de l'or. Au fond, c'est l'or dont ils font leur principal commerce & pour lequel ils ont le plus d'avidité. fur le fondement d'une ancienne opinion qui leur en fait espérer (64) beaucoup d'utilité dans l'autre monde. Ils en font secrettement de grand amas , qu'ils cachent apparemment dans la terre, ou (65) qu'ils prennent soin de faire enterrer avec eux. Cependant ils en réservent un peu, pour acheter des Porrugais une sorte de pierre bleue que leurs femmes portent autour de la ceinture, comme un préservatif pour les pettes de sang, ausquelles elles sont fort sujertes. Les Négres ne sont pas d'autre usage de l'or; à la réserve des femmes qui en mêlent (66) quelques grains sans forme, à leurs colliers & leurs pendans d'oreilles.

<sup>(61)</sup> Jannequin , soi fup. p. 118. (63) Jobson , p. 77.

<sup>(64)</sup> C'est apparemment un prétexte de leur propte invention , pour colorer leur avarice.

<sup>(65)</sup> L'auteur même ne vit tien d'approchant à Seriko, où il fur témoin de l'enterrement du Grand-Prêtre. Voyez ci-dessus, fa propre Relation. (66) Jobson, p. 80.

Paystres des Negres.

Quoique les Marbuts de Setiko ne manquassent point d'affection pout les Anglois, ils firent leuts efforts pour ôter au Capitaine Jobson la pensée de remonter plus loin sur la Gambra. Ils lui reptésenterent les difficultés & les dangers de ce Voyage, avec d'aurant plus d'exagération, que dans la vûe de s'affurer tous les avantages de ce commerce, ils s'étoient procurés avec beaucoup de peine & de dépense une grosse quantité d'anes (67), pour le transport de leurs marchandifes. Leur méthode, en voyageant, est de suivre leurs ânes à pied & de marcher du même pas que ces animaux. Ils pattent à la pointe du jour, qui dans ces climats ne précède guéres le lever du Soleil. Leur marche dure trois heures, après lesquelles ils se teposent pendant la chaleur du jour. Ils recommencent à marcher deux heures avant la nuir : & la crainte des bêtes farouches ne leut petmer pas de se hasarder dans l'obscurité, excepté pendant les clairs de Lune, qui leur paroissent un tems fort commode pour les voyageurs. Ils s'arrêrent deux ou trois jours près de grandes Villes; & déchargeant leurs marchandifes, qu'ils étalent fous quelques arbres, ils font une espece de foire pour la Ville voisine. Dans ces occasions, ils n'ont pas d'autre logement que leurs paquets, entre lesquels ils passent la nuit fur des nattes (68).

(67) Ibid. p. 81.

(68) Ibid. p. 91.

#### CHAPITRE XIV.

Description du Pays & des Habitans de Bumlberre, ou Sierra de los Leones, appellée vulgairement Sierra-Léona.

INTRODUC-

ETTE description est particulièrement recueillie des Relations de mais on ne laille pas de les donner séparément, contre la méthode qu'on s'est imposée dans cette Collection.

Quatte Veya-

Le premier et William Finch, Marchand Anglois. Ce Voyageur, dans fa navigation ves les Indeo Orientales en 1667, relicha au Port et Sierta-Léona, & nous a laiffe les meilleures obfervations qu'on air eues jusqu'à préfen fur crete Contrée, particulèremen fur l'Hibriorie naturelle. Son Journal, un des plus curieux qu'il y air dans aucune langue, se trouve dans la Colledion de Purchás.

Le second est Villault de Bellesond, qui toucha au même lieu, en 1666, dans un Voyage qu'il faisoit en Guinée.

Le troifémie el Burba, qui se trouvan à Sierra-Léona en 1678, Joignis fer emarques sir ce Paya s'à a description de Cuince. Le quarrième est Aubra, dont on a vû paroitre le rom dans plusseurs descriptions du second Volume de ce Recueil. L'occassion qu'il eut de teléshes fru cette Côte, en 1731, dans son Voyage en Guinée & au Bresil, lui sit apporter tous ses soins à donner une décription de la Baye & du Paya.

Comme on trouve aussi dans Labat quelques bonnes remarques sur la même

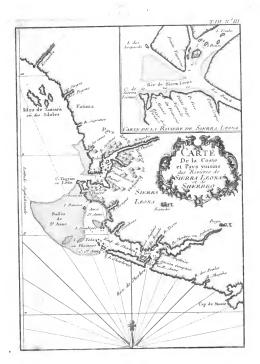

Contrée, on a cru devoir s'en fervir pour suppléer aux récits de ces quatre Introduc-Ectivains. Après tout il faut confesser que toutes ces Relations, soit qu'on les prenne ensemble ou séparément, sont fort éloignées de donner une idée complette du Pays. Il n'y en a pas une qui détermine surement la situation des fait donner sega-Villes & des Bayes qu'elle décrit, sans excepter la Baye de France, qui est la res. plus connue, & que nos quatre Voyageurs ont visitée. La description de Barbot est confuse, & sa Carte, quoiqu'assez grande, n'est point assez partieuliere. Il y a placé peu de Villes, & n'a pas nommé une feule Baye. C'est ce qui nous a fait prendre le parti de donnet féparément les remarques des quatre Ecrivains.

Raifon oui les

6. I.

## Observations de Finch sur Sierra-Léona.

A Baye, qui potre le nom de Sierta-Léona, n'a pas moins de trois lieues Le largeur. Du côté du Sud, la terre est haute & couverte d'atbres jusqu'au bord du rivage. On y apperçoit plusieurs petits enfoncemens, où la pêche est fott abondante. Au-deslus du quarrième est le lieu de l'Aiguade, Baye, qui fournit continuellement de l'eau excellente, avec affez de facilire à s'approcher du tuisseau. Là, Finch découvrit sur les tors plusieurs noms Anglois; entr'autres ceux du Chevalier François Drake, qui avoit touché au même lieu vingt-fept ans auparavant, de Thômas Candish, du Capitaine Lister, & de plufieurs autres. Au milieu de la Baye vis-à-vis le troilième enfoncement, on rencontre un Banc de fable, près duquel le fond n'est que de deux ou trois brasses. Mais dans la plûpart des autres parties, & même contre le rivage, on n'en rrouve pas moins de huit ou dix. La Latitude est de huit degrés & demi du Nord.

1607. Situation de la

FINCH.

Sa Latitude.

Le Roi du Pays fait sa résidence au fond de la Baye. Les Motes lui donnent le nom de Borea, ou Capitaine Karan, Karan, Karan. Il a dans sa dépendance d'autres petits Rois, dont l'un nommé le Capitaine Pinto, vieillard décrepit, faifoit alors fa rélidence dans une Ville au - dessus de la seconde crique, comme le Capitaine Boloone faisoit la sienne de l'autre côté de la Baye. Les Etats du Borea s'étendent l'espace de quarante lieues dans les terres. Ses revenus confistent dans un tribut d'étoffes de coton, de dents d'Eléphans, d'or, & dans le pouvoir de vendre ses Sujets pour l'esclavage. Les Jesuites & d'autres Prêtres Portugais, ont converti quelques-uns de ces Barbares. Ils ont une Chapelle, où l'on voir suspendue une table des jours de birres. Fêtes, suivant l'usage de l'Eglise Romaine. Le Roi & quelques-uns de ses Courtifans font vetus d'une maniere affez décente. Ils ont des cafaques , des Leurs modes. hautes-chausses, & mone des chapeaux. Mais le Peuple est tout-à-fair nud, avec une ceinture de coton , dont il descend une petite piece qui couvre le milieu du corps. Les femmes portent une forte d'échatpe, qui venant se lier par devant, leur tombe jusqu'aux genoux. Les enfans sont nuds sans exception. On ne voit personne, dans les deux sexes, qui n'ait le corps pique ou taillé en différentes figures. Ils ont tous aussi les dents limées en pointe. Leur usage est de s'arracher entierement les sourcils, quoiqu'ils laissent croître leur barbe, qui est naturellement coutte, noire & frisee. Leurs cheveux sont

Ee iii

ordinairement coupés en croix, & s'élevent sur la tête en petites touffes FINCH. quarrées. D'autres les portent découpés en différentes formes, Mais les fem-1607. mes oni généralement la tête rafée.

La plupart de leurs Villes ne contiennent pas plus de trente ou quarante maifons jointes enfemble, composées de mars de terre & couverres de rofeaux. Une narte leur fert de porte; mais elle n'en est pas moins ferince avec des ferrures & des verrouils. Pour lits, ils ont des folives croifées, fut lef-

Leurs maifons quelles ils étendent des nattes. On voit quelques maifons tapuffées de pattes. & leurs meubles. fur-tout autour du lit. Le reste des meubles consiste dans deux ou trois pors de terre, pour conserver de l'eau & faire cuire les alimens, une goutde ou deux, pout le vin de Palmier, une demie gourde qui fert de tasse, quelques plats de terre, une ou deux corbeilles dans lesquelles les femmes vont ramailer des coquilles , un fac d'écotce d'arbre que les hommes portent fur l'épaule lorfqu'ils vont chercher des provisions, avec leur pipe, fans laquelle on ne les voit jamais marcher. Ils ont au côté une petite dague, qu'ils forment eux-mêmes du fer qu'on leur apporte. Leurs autres armes sont l'arc & les fléches, la javeline & le dard. Ils arment leurs fléches d'une pointe de fer empoisonné, de la forme que les Peintres donnent à l'aiguillon des Ser-

Uliges civils & religiour.

Les hom nes ont la taille fort belle, le corps agile & vigoureux, le courage ferme, & l'hameur affez douce. Ils ne s'écattent gueres de leurs femmes. parce qu'une de leurs plus vives passions est la jalousie. Finch ne put être informe quel étoit le fond de leur Religion. Ils ont de petites idoles; mais ils n'en reconnoissent pas moins le Dieu du Ciel , car lorsque Finch leur demandoit l'usage de ces petites figures de bois, ils levoient les mains audessus de leur tête, pour faire enrendre que le véritable objet de leurs adorations étoit en haut. Quelque idée qu'on se faile de leurs principes , ils font circoncis, ajoûte l'Auteur, ils font justes, honnètes, & le vol parmi eux est sur le champ puni de mort. Leurs cérémonies funébtes se réduisent à mettre au-dessus de la fosse un petit toît de chaume, sous lequel ils entretiennent continuellement de l'eau fraîche, dans des pots de terre. Ils v plantent aussi trois ou quatre os, sans que l'Auteur explique si ce sont des os d'hommes ou d'animaux.

nommé Péne.

Au Sud de la Baye, à quarante ou cinquante lieues dans les terres, on trouve une Nation d'Anthropophages, qui inquiétent souvent leurs voilins. Les Mores de Sierra-Léona se nourrissent de riz, qu'ils ont en grande abondance, quoiqu'ils ne sément que ce qui est nécessaire à leur provision . & qu'ils soient obligés de brûler des bois pour trouver des terres à cultiver. Ils ont aufi une espece de petit grain , nommé Pene , dont ils font du pain. Le Pays produit quelques Poules; mais il n'a pas d'autres animaux domestiques. Autli les Habirans connoissent-ils peu l'usage de la viande, à moins qu'ils ne tuent par intervalles quelque bête fauve dans les montagnes, ou quelques oiseaux. Leur principale nourriture, avec le riz, consiste en racines, en légumes, en coquillages, fur-tout en huîtres, dont il se trouve une ptodigieuse quantité sur les rochers, & même au pied des atbres qui bordent le rivage ;

(69) Voyage de Finch aux Indes Otientales, dans la collection de Purchass, Vol. I. page 414mais le goût en est fade. Ils ont autour de leurs maisons des Plantains, des Gourdes, des Patates, des Courges, du Poivre de Guinée, & fur-tout du Tabac, qui fait une patrie de leur subsistance. La tête de leurs pipes est fort grande. & composée d'une terre bien cuite. Ils y inferent un petit ruyau de Passon des homcanne, d'un pied & demi de longueur, au travers duquel les hommes & mer & des femles femmes succent la fuinée. Les hommes porteur leur pipe dans leur sac, buc. & leur tabac dans une petite bourie qu'ils nomment Taffio. Les femmes ont leur pipe à la main, & leur tabac dans un coin de leur pagne. Leur usage pour le tabac est d'en exprimer le jus, lorsqu'il est verd; sans quoi ils prétendent que fa fumée leur cauferoit une vyresse continuelle. Ils le hachent fort menu, & le font sécher au feu. Finch vit une demie douzaine de Chévres dans une Isle fort voisine de leur Côte, mais il ne put se procurer le moven d'en goûter la chair.

FINCH.

Les fruits sont innombrables dans leurs bois. Il se trouve des Forêts entieres de limoniers, fur-tout un peu en deça du lieu de l'Aiguade, affez près

de la Ville, On y voit aussi quelques orangers. La boisson commune du Pays est de l'eau. Cependant les hommes sont passionnés pour le vin de Palmier, ou'ils appellent May, & le partagent rarement avec les femmes, ils ont des machines d'ozier, qui leut fervent à monter fur les atbtes avec beaucoup de vîtelle. On les voit descendre avec leurs gourdes de vin sous le bras. Ils ont diverfes fortes de prunes; les unes jaunes, qui font saines & agréables, d'autres bleues ou noires, d'un goût aromatique & fort estimé. On trouve dans le Pays beaucoup (70) de Mantanilles, espece de pomme vénimeuse, qui ressemble à la prune jaune, & dont le jus est si malin, que la moindre goure qui rejailliroit dans l'œil fetoit perdre austi-tôt la vue. On y voit des Beninganions, fruit fort fain de la groffeut d'un citron, & dont l'écorce est rougeatre; un autre fruit nommé Beguil, de la groffeur d'une pomme ordinaire & la peau rude, mais dont la chair a la couleur, le grain & le goût de la fraise. Les bois sont remplis de yignes sauvages, qui produisent un raisin dont le goût tire fur l'amer. Les Negres aiment beaucoup la noix ou la datte qui tombent du Palmier, & la mangent totie. Ils font des amas d'une forte de poivre, nommée cardamome, qui leur fert de remede dans plufieurs maladies & d'affaisonnement pour leur nourriture. Ils ont certains fruits qui croifsent fept ou huit ensemble dans une espece de grappe, chacun de la longueur & de la groffeur du doigt, d'une couleut brune & jaunâtre, couvert d'un petit duvet, & contenant fous l'écorce une certaine substance dont le goût est fort agréable. Il croît dans les bois du Pays une espece de hêtre, dont le fruit a l'apparence d'une féve. On en distingue trois sortes : l'un fort haut , portant une cosse semblable à celle des feves, dans laquelle il se trouve en effet Hêtres quarre ou cinq feves quarrées, qui ressemblent beaucoup à la graine du ta- Féves réalissesmarin, couve tes d'une peau dure qu'on prendroit pour une écaille, & qui contient une amande dont les Négres se servent pour envenimer leurs fléches. Ils appellent ce fruit Ogon. C'est un poison fort dangereux. La seconde sorte

est plus petite. Sa cosse est tortue & la peau fort épaisse. Elle contient cinq grandes féves, d'un pouce de long. Le troisième hêtre est gros. Il a les feuil-

Manzanillet.

Beninganions. Beguil.

les perites comme le premier, le fruit plus gros, dans une cosse dure &c (70) L'Auteur les appelle mal à propos Mansamilbias.

ou Gola.

ETWOH.

6paiffe, qui est un peu dentelée sur les côtés, & qui n'a pas moins de neuf
1607,
1607,
1608, Régres appellent Quendad, & qu'ils croyent fort dangereules.

Les Nêgres plantent des paratres; & plus loin dans les terres, ils cultived de Kumbe, hobé étoffes larges d'un quart. Ils ont un bois 5 qu'ils nomment Kambe, qui leur éte teums.

de teums de l'activité nouve de l'activité nouve le leur source. Leur limonier réundre en veue le la pommier fauvage. Sa feuille elt mince, comme celle du faule, il de temple de pointers, & porte une produjeus équaire du partié de fruits, qui commencent à meurit au mois d'Août, & qui demeurent fur l'arbre jufqu'au mois d'Ochbre.

Point de GarLe poivre de Guinée, qui porte ici le nom de Bangue a croit naturellenom de mass le bois, mais il n'y cit pas fort abondant. Sa plante ett petite, affez femblable à celle de Troine, Sc. chargée de prittes fœuilles fort minces.

Son fruit rellemble à l'Pipinevinette. Il elf d'abord trèveverd, mais en mearialiant il devient touge. Quoiqu'il ne fe réunifle point en grappe, il s'en trourence, de côte de d'autre deuro ut rois enfenthle, autour de la rige. Le Pene, dont 
on a déja patié, Sc dont les Nêgres de ce Pays compofent leur pain, est une 
plante fort mince, qui reflemble à l'Inthe octinaire, é dont les preites tiges 
font couvertes de graines, qui n'est renfermée dans aucune espece d'envelope.

Suivant l'Autreu, c'elt la mème graine que les Tures appellent Kuskus & les

Portugais Yfunde. Finch remarqua auffi des arbres qui ressemblent au saule, & qui portent des fruits semblables à la cosse abspois.

Noix de Koda Plus loin dans l'intérieur des terres, il croît un fruit nommé Gola ou Kola,

Plus Join dans l'inérieur des terres, il croit un fruit nommé Gole ou Rolg, dans une coque affice épaille. Il est dux, rougelieur, amer, à peu près de la groffeur d'une noix, & divifé par divers angles. Les Nègres font des provinons de ce fruit, & le michen; mêlé avec l'écocce d'un certain after. Leur maniete de s'en fervir n'a rien d'agréable pour les Européens. Celui qui commence à le micher le danne entitiez à fon voirin, qui le mâche à fon tour, & qui le donne au Nègre finivant. Ainsi chacun le miche fuccellirement, fans tien avaler de la fulblance. Ils le civorei exceller, pour la conférvation des dents & des gencives. Les Chevaux n'ont pas les dents plus forces que la plipart des Nègres. Ce fruit leur fert aufili de monnoye courante, & le Pays n'en a pas d'autre (71).

L'Auteur du Golden Tade 1, 10) obferve que le kola elt fort effiné des

Négres qui habirent les bords de la Gambra, & que les Anglois ne lui donnent pas d'autre nom que celui de noix. Elles tellemblert, dit-il, aux châraignes de la plus grolfe efpece, mais leut coque est moins dure. Le goûr en est amet. On en fait rant de cas parmi les Négres, que d'ar noix de kola plus commane prend le goûr du vin blanc & paroir mèlée de sucre. Le table même en tire une douceur singuister. On n'attribut d'ailleurs aucune autre qualité au kola. Les personnes agées, qui ne sont plus capables de le macher, le font broyer pour leut ufage. Mais ce n'est pas le peuple qui peut fe pro-

(71) Voyez la Relation de Finch, Vol. I.
de Purchaff, p. 414.

(72) Jobfon étoif alors à Tobabo Konda,
Port de Setiko. Voyez ci-deffus fa Relation.
Curer

FINCH. 1607.

eurer un ragoût si délicieux, car cinquante noix (74) susfissent pour acheter une femme. On en fit préfent de six à Jobson, mais il n'eut jamais l'occasion d'en voir croître fur l'arbre. Les Portugais prérendent que le kola vient du Pays de l'or, & que les Negres de la Gambra la reçoivent dans une grande D'où-the vient Baye au-delà de Cachao (74), où ils trouvent d'autres Negres qui leur appor- Sa cherce. tent de l'or & quantité de kola. Cependant Jobson remarque qu'on le trouve plus cher à melure qu'on descend la Riviere, & que plus haut, les Negres l'ont avec plus d'abondance, sans qu'il air pû découvrir (75) d'où ils le recoivent. Ils paroissoient surpris que les Anglois ne l'estimatsent pas autant qu'eux. Jobson se proposoir d'en apporter quelques noix en Angleterte, mais il s'apperçut qu'il s'y forme des vers, & qu'elles ne peuvent se conser-

Barbot décrit l'arbre qui produit cette fameuse noix. Il lui donne le nom Desertation de de Froglo. Il affure que la Région de Sierra-Léona en est remplie ; qu'il est l'aince qui la d'une haureur (77) médiocre; que la circonférence du tronc est de cinq ou fix pieds; que le fruit ressemble (78) aux châtaignes, & qu'il croît en pelotons de dix ou douze noix, donr quarre ou cinq fonr fous la même coque, divifées par une peau fort mince; que le dehors de chaque noix est rouge, avec quelque mélange de bleu; que si elle est coupée, le dedans paroit d'un violet foncé. Les Negres & les Portugais en demandent sans celle, comme les Indiens ne demandent que leur arrak & leur bétel. Il ne vient qu'une fois chaque année, continue Barbot, il est d'un goût qui tire sur l'amer'; il fait rrouver l'eau fort agréable; & il est fort diuretique. Les Negres en font un commerce considérable dans les terres. Ils en fournissent une race d'Hommes blanes, qui viennent le prendre de fort loin; & le même Auteur apprit des Anglois de l'Isle de Bense, qu'il en passe tous les ans par terre, une fort grosse quantiré à Tunis & à Tripoli (79).

Malgré des témoignages si formels, Labat prétend que le kola vient de Opinion de La l'intérieur des (80) terres, enviton trois cens lieues au-delà de Vintain en remontant la Gambra, Il avoue qu'il en croît une perite quantité à Sierra-Léona ; mais il affure qu'il n'est pas si estimé que celui des terres ; que le fruir est enveloppé de deux peaux; la premiere, grise, dure, forte & casfanre; la seconde, qui rouche à la chair, blanche & foible. Lorsque le fruit

vient à fécher; qu'il est extrêmement amer & d'une qualiré astringente ; qu'il fair trouver l'eau fort agréable; que plusieurs le croyent pernicieux à l'estomach; qu'il communique une couleur jaune sux dents & à la falive; enfin , que pour la forme, la grosseur, l'odeur, la couleur & le goût il ressemble enriérement à la châraigne. A l'égard de l'arbre, il se plaint de n'en avoir pas trouvé de bonne description dans ses Mémoires (81).

(73) Le prix des semmes doir être aug-menté; car Moore (p. 132), dit qu'elles cou-zeot aujourd'hui jusqu'à deux cens noix.

(74) Il paroît que c'est la Baye de Sierra-

(75) Il ne prit pas fans doute le foin de s'en informer.

(76) Jobloo , p. 114. Tome III.

Finch observe que la Baye de Sierra-Léona produit beaucoup d'huîrres, & Huhres qui s'ac-(77) Il dit ailleurs (p. 101), que l'arbre est brea.

fort haut. (78) Voyez la figure. (79) Barbot, p. 101 & 113.

(80) Au reste Moore dit la même chose. avec moins d'étendue & de circonstances,

(81) Afrique Occidentale, Vol. V , p. 8. FΕ

FINCH. 1607.

qu'elles s'attachent sur le rivage aux pieds de cettains arbres (\*) de la forme du faule, mais qui ont la feuille plus large & de l'épaitseur du cuir, avec de petits boutons comme ceux du cyprès. Les branches des mêmes arbres font de la groffeur d'une canne ordinaire, unies au dehors & moelleufes dans l'inrérieur. Celles qui s'abaiffent jusques dans l'eau sont si couvertes d'hustres, qu'on s'imagineroir que c'est l'arbre même qui les produit avec le secours de l'eau falée.

Differenter ef-

La Baya est remplie de poisson de toutes les especes, telles que le Mullet, pare de pasion. la Rive, la Vicille, le Brochet, le Gardon, le Cavallos, qui reffemble au Maquereau, l'Epée, dont la rête se termine en effer par une sorte d'épée, dentelée des deux côtés comme une fcie, le Schark ou le Requin, le Chien de mer , le Scharker , qui ressemble au Requin , excepté que sa tête se termine dans la forme (81) d'une pelle; le Cordonnier, qui a des deux côtés de la tête une espece de barbe ou de soie pendantes. & qui grozne comme le Cochon , &cc. Finch prir , dans l'espace d'une heure , six mille Poissons de la forme de l'Able.

Olfcaux de mer.

La Côte n'est pas moins abondante en toures sortes d'Oiscaux, parmi lesquels on voir des Pélicans blancs, de la grosseur de nos Cygnes, avec un bec fort gros & fort long, des Hérons, des Corlues, des Ourardes, l'Oifeau qu'on appelle Œil de Bœuf , & quantiré d'autres dont l'espece n'est pas connue dans nos climars. On trouve dans les terres un grand nombre de Perroquets gris, de Pintades aussi grosses que les Faisans & d'un fort beau plumage, mais fort nuifibles aux Plantations de riz; de Porcs-épis, & de Singes. Les monragnes voisines renferment des Lyons, des Tigres & des Léopards. Finch ne vit que trois Eléphans dans le Pays ; mais plus loin dans les retres, il s'en trouve un grand nombre. Les Négtes lui parlerent d'un Animal nommé animal fort étrange, que son Interprête nommoir Carbuncle. On le voit fouvent, mais toujours pendant la nuir; & sa rête jetre un éclar surprenant qui lui fert à trouver sa pâture. L'opinion des Habitans est que cetre lumiere vient d'une pierre qu'il a dans les yeux ou fur le front. S'il enrend le moindre bruit , il couvre aussi tôt cette parrie brillante , de quelque membrane

Carbande.

qui en dérobe l'éclar. Finch trouva l'air fabuleux à ce récit. Le Pays ne come Le Pays n'a rien d'aitleurs qui puisse exciter l'avidité des Marchands; mais que de vivres. plus haut. l'on trouve de l'or & de l'ivoire, que les Portugais vont prendre en échange, dans certains rems de l'année, pour du riz, du fel, des colliers de verre, des fonnettes, de l'ail, des bouteilles de France, des chaudrons de cuivre, des coureaux, des bonners, de la toile, des bassins de léton, des barres de fer & d'autres marchandifes communes. Dans la Baye de Sierra-Léona, toutes ces commodités (84) ne servent qu'à se procurer des rafraîchissemens & des provisions.

> (\* Ces arbres font une espece de Mangles, que Labat appelle Paletuniers, & les Anglois

Pantouflier. (81) Voyage de Finch, dans Purchafs, Vol. 1, p. 416.

(81) Il femble que c'est le marteau , ou le

#### €. I I.

### Description de Sierra-Léona par Villault de Bellesond.

Es Mores donnent au Pays de Sierra-Léona le nom de Bulombel (84) qui fignifie grande Contrée. Les Portuguis n'ont pas eu d'autre raison que la haureur des montagnes & la multitude des Lyons qu'elles contiennent, pout le nommer Sierra-Léona, ou Montagne des Lyons,

VILLAULT. 1666. Nom que les Moras las don-

Cette Région commence fort loin à l'Elt dans les terres , & finit vers le Nord-Ouelt, au Cap Ledo. De cette pointe, en s'avançant dans la Riviere, on trouve plusieurs Bayes, dont la quarrième s'appelle Baye de France, soit parce que les François étoient autrefois en possession de cette Côce, ou parce qu'ils y brûlerent une Ville. Cette Baye est la feule où l'on trouve de l'eau fraiche, dans trois différens Ruisfeaux. Villault eut la curiofité de vifiter une des sources. Il sit une lieue à pied jusqu'aux montagnes; mais il découvrit

les traces d'un si grand nombre de bêtes séroces, dont l'aspect seul est terrible.

Etendae du Pays-

qu'il prit le parti de retourner au tivage. Dans la faire il apptit d'un Portugais que la fource qu'il avoit cherchée est au milieu des bois, à quinze lieues inaccessiones. de la Mer, & qu'il n'auroit pû s'obstiner dans son dessein, sans s'exposer à devenit la proye des Tigres , des Eléphans & des Crocodiles , qui ne sont pas en moindre nombre que les Lyons dans les Montagnes. Les parries Septentrionales du Pays font fort bailes. Elles dépendent du Roi de Bulom, comme celles du Sud font foumifes au Roi de Burré. Le Royaume de Bulom est peu connu des François & des Hollandois. L'affection des Habitans s'est déclarée pour les Anglois, & pour les Portugais, dont plusieurs

s'y font formés des Erablissemens. Le Pays ptoduit beaucoup de tiz, de millet, de maïz, & une forte de . bled de Turquie. C'est de ce bled que les Habitans font leut pain, mais il y en a de si barbares, qu'ils mangent le riz erû, en se contentant de le tremper dans l'eau de mer. Les alimens communs sont le poisson & les fruits. On trouve en abondance routes fortes de fruits rouges, des figues, des poires, des prunes, des otanges, des citrons; & une forte de châtaigne, qui fans être Payaaussi bonne que celle de l'Europe, a la vertu (85) d'appaiser la plus grande foif. Les montagnes sont couvertes d'arbres qui produisent de la gomme, & qui offrent une verdure continuelle, la plupart affez femblables à notre laurier.

On y trouve un grand nombre de Chévres, de Porcs, de Lyons, de Ti- Les Animaus gres, d'Eléphans, de Sangliers, de Cerfs & de Chevreuils. Les derniers furtout y font si communs, que les Habitans en apportent jusqu'aux Vaisseaux & les donnent presque pour rien. S'il en faut croire les Mores & les Portugais, on rencontre dans les montagnes des Serpens si monstrueux, qu'ils (86) feroient capables d'avaler un homme entiet. Les Motes sont en guerre perpétuelle avec ces monstres, & connoissent l'usage de certaines herbes qui sont un temede infaillible contre leurs morfures.

(84) D'autres difent Bolmberre , c'eft-àdire , benne baffe terre. Bolm fignifie bat. (85) C'est apparemment la noix de kola.

(\$6) Les Portugais, dans ces Régions, one autant de gout pour les fables que la plupart des Négres.

Ff ij

VILLAULT. 1666. Geenre des Voers & les Eid-

Les Singes se rassemblent en troupes nombreuses, & détruisent tous les champs cultivés dont ils peuvent s'approcher. Leurs ravages inspirent pour eux une haine implacable aux Habitans. Les Eléphans sont l'objet d'une autre guerre pout les Mores. On les voir sans cesse à la chasse de ces animaux. Ils s'entichissent de leurs dents & s'engraissent de leur chair. L'Auteur ayant goûté de la chair d'Eléphanr, assute que loin d'être mauvaise, elle apptoche

plans. Ville de Berré

beaucoup du Bœuf. Quelques François, qui avoient fait le Voyage de Burré, apprirent à & fe Habitans. Villault que cette Ville ne contient pas plus de trois cens maisons, que le Palais du Roi est au centre , & n'a pas beaucoup d'apparence. Par d'autres informations, l'Auteur se crut certain que Burré a quatre ou cinq cens Habitans, sans y comprendre les enfans & les semmes, que le Monarque régnant se nommoir Felipe, qu'il avoit embrasse le Christianisme, & qu'il entretenoit à sa Cout un Jésuite & un Capucin.

Odleafe profititreton des Femmes.

La plûpart des Habitans de Sierra - Léona sont d'une belle taille. On en voit peu qui ayent le nez plat & comme éctafé. Ils font plus doux & plus civils que ceux du Cap Verd. On ne les voir jamais nuds, & la plûpart sont vêtus modestement. Les femmes au contraire connoissent peu la modestie. Elles sont généralement communes. Un homme en prend le nombre qu'il desire, & les proftitue aux Etrangers comme il le juge à propos. Celle néanmoins qui tient le premier rang & qui porte proprement le titre de femme, est gardée avec beaucoup de précaution. Aussi toutes les autres ne passent - elles que pour des concubines.

Habitana & leurs azmes.

Dans l'Iste de Saint-André, Villault eut la cutiosité de voir une de leurs maifons. Il la trouva composce de bois & de terre, avec une perire fenêtre couverte de feuilles, un trou pour fervir de porte, & un peu de feu au centre. Les Habitans prennent leur repos fut une natte, qui est étendue dans un coin , & ne s'y placent jamais fans avoit leurs atmes à leur côté. C'est ordinairement une épée, une dague, des dards, un arc & des sicches. La pointe de leurs fléches est empoisonnée du jus d'un fruit verd, de la longueur d'une rave. Ce poison est si prompt & si subril, que la guérison est presque impossible. On trouve parmi les Habitans quelques armes à seu, qu'ils aiment passionnément, & dont ils se servent avec beaucoup d'adresse. Les Portugais qui font établis dans le Pays ont converti quantité de Negres

au Christianisme. Tout le reste est partagé entre le Mahometisme & l'Idolâtrie. Les Idolâtres adorent quelques ridicules figures, aufquelles ils donnent le nom de Fériches ou de Dieux. Ils leur adressent des prieres soit & matin; & s'ils ont quelques mets un peu plus délicats que leur noutriture ordi-naire, tels que du Poisson, de la Volaille ou du vin de Palmier, ils commencent par les mettre à terre, devant leurs divinités. Villault entendant un jour prononcer, par un More, les noms d'Abraham,

d'Isaac & de Jacob , lui demanda quel étoit le sens de cette invocation. Le More répondit que c'étoit un remetciement qu'il faisoir à ses Fétiches, pour

des images. Barbot dit qu'il ne put découvrit

l'avoir confervé fut mer, & que tous les Mores (87) s'acquirtoient de ce de-(87) On doit donc supposer qu'ils n'étoient de Mahomérans à Sierra - Léona. Cependant as Mahomerans, fur-tout lorfqu'ils adoroient Villault en reconnoît ici.

voir dans les mêmes occasions. Ils portent tous quelques-uns de ces Fétiches = dans de petits fact, sur la poitrine ou sur les épaules; & jamais ils ne manquent de leur offrir à manger le soir & le matin. Ils les parent de Rassade, & de perits colliers de verre coloré; c'est-à-dire, de ce qu'ils regardent eux-

VILLAULT. 1666.

mêmes comme le plus riche ornement du monde.

Ils parlent tous la langue Portugaife. Dans la crainte de s'enivrer, ils boivent peu de liqueurs fortes, fur-tout lorsqu'ils sont avec les Européens. Les marchandifes ordinaires du Pays font le riz, l'ivoire, la civette, & quelquefois Leu commicce. un peu d'ambre gris. Sur toute la Côte, il n'y a point de lieu où le Commerce fe fasse avec tant d'avantage. Il est rare qu'il produise moins de cent pour cent. Mais le profit des Portugais est encore plus considérable , parce qu'ils achetent plus loin, dans l'intérieur des terres, l'ivoire qu'ils revendent sur la Côte aux Marchands.

La Riviere, qui est connue sous le nom de Sierra Léona, porte aussi ceux de la Riviere de de Mitomba & de Tagrin. Elle vient de fort loin dans les terres, & vers siera Léonason embouchure elle n'a pas moins de trois lieues de largeur; mais à quatorze on quinze lieues de la Mer elle se resserre à la largeur d'une lieue. Le Port n'a pas plus de deux brasses de fond. En y entrant, l'on est obligé de tirer autant qu'on peut vers les montagnes, au long desquelles on trouve dix , douze , & jusqu'à seize brasses.

Cette Riviere est bordée de certains arbres, nommés Mangles, dont les branches ne s'étendent jamais plus loin l'une que l'autre; mais leurs pointes se courbent, & n'ont pas plutôt touché à la terre ou à l'eau, qu'y prenant racine, elles forment des hayes qui ont quelquefois vingt ou trente pieds d'épaisseur. Il y a dans la même Riviere plusieurs perires Isles, la plûpart habitées & couvertes

d'arbres verds, sur tout de Palmiers, dont les Habitans tirent beaucoup de vin. Pendant que Villault étoit à Sierra-Léona, en 1666, les Anglois avoient Comptoir que un magafin , dans la plus fertile & la plus belle de ces Isles. Leur maison voint sur la Riétoir bâtie de brique & de pierre de taille. Elle avoit pour sa défense quatre viere. pieces de canon, de quatre livres de balle. Un beau bois de Palmiers, dont elle étoir entourée, lui fournissoit abondamment du vin. On voyoit d'un côté quinze ou vingt cabanes, qui servoient de logemens aux Habitans naturels. & de l'autre une source d'eau vive.

#### 6. I I I.

### Autre description de Sierra-Léona, par Jean Barbot.

I L est difficile de fixer les bornes de cette Région, de tout autre côté que BARBOT.

1/Ouest, où elle est arrosée par la mer. Quelques Voyageurs la font com1678. mencer au Cap Verga du côté du Nord. Mais les terres étant fort baffes vers le Nord, c'est proprement le Sud de la Riviere de Mitomba qui doit du Payt. porter le nom de Sierra-Léona , c'est-à-dire de Montagne. A l'égard de cette dénomination, quelques uns tirent son origine du bruit de la mer, dont les battemens, contre un rivage couvert de rocs, tessemblent au rugissement des Lions, d'autres, du grand nombre de ces animaux qui habitent les montagnes (88).

(88) Description de la Guinée par Barbot, p. 96 & 101.

Ff iij

BARBOT. 1678. Malignisé du clintar.

Quoique les jours d'Eré foient fort chauds dans le Pays plat & ouvert , les vents du Sud-Ouest y apportent de la fraîcheur pendant l'après-midi. Mais la chaleur est insupporrable dans les parties montagneuses, à cause des bois & des Forêts. En géneral, on peur dire que c'est une Région fort mal saine pour les Européens; témoins tous les Anglois qui font morts dans l'ifle de Benfe. La pluye & le tonnerre y regnent continuellement pendant fix mois . avec une chaleur si maligne aux mois de Juin & de Juiller, qu'on est obligé de se tenir renfermé dans les hutes. L'air, corrompu par tant de mauvaises influences, y produit en un instant des Magots sur les alimens & sur les habits.

dess Nations sui y habitent.

Quelquefois, les tornados y font capables de caufer de l'épouvante. Une épaitle obscurité, qui ne se dissipe pas un moment dans le jour, semble changer la face de la nature, & tend la vie presque insupportable. Le Pays de Sierra-Léona est habité par deux Nations différentes, dont l'une se nomme les Capez & Manez. Vieux Capez, & l'aurre les Kombas-Manez. Les Capez paisent pour les plus polis de tous les Nigres. Les Manez au contraire forment un Peuple barbare, audacie ix . incapable de repos, qui est même regardé (8)) comme anthropophage, fuivant la fignification du nom Maner dans la langue du Pays, Les Portugais de Congo & d'Angola, prenuent les Kombas-Manez pour la même race que les Jagos & les Galus , qui habitear l'Est & le Nord-Est de Congo. & qui ont été long-teins la terreur de plusieurs autres Peuples Negres. Ils les croveur tous descendus des Galas Monous, qui habirent dans les terres, fort loin de la Riviere de Settre ou Settos. Ces Manez & ces Capez n'ont pas celle d'être en guerre depuis l'année 1505, que les premiers fortant de l'intérieur des terres, vinreur fondre fur la Côte, dont les Capez éroient anciens Habitans ; dans la cruelle réfolution de ruiner leur Pays & de les vendre aux Portugais. nouvellement établis dans cette partie de l'Afrique. Mais le Pays leur parut si bon & si fertile, qu'ils prirent le parti de s'y arrêter. Ils vendirent les Capez, qu'ils firent prifonniers, & dévorerent ceux qui étoient morts dans le combar. Cependant le défespoir ayant ranimé ce malheureux Peuple, il fut impossible à ces barbares ennemis d'exécuter entiérement leur dessein. Ils ont confervé seulement les terres dont ils s'étoient mis en possession, & toujours animés de la même futeur, ils n'ont pas cessé d'entretenir la guerre avec leurs voifins. Une si longue haine n'a pù manquer d'être funeste aux deux Narions, mais sur tout aux Capez, dont elle a dérruit un grand nombre. On en a vû qui dans la crainte de tomber tôr ou tard entre les mains de leurs ennemis, qu'ils regardent toujours comme des anthropophages, ont pris volontairement le parri de se vendre aux Portugais pour l'esclavage. Tandis que Barbot étoir dans le Pays en 1678 , la guerre y étoit fort ardente . & les affure que les attaques ne sont plus aussi sanglantes qu'autrefois, & que le

nemt i sap- Capez se préparoient à recevoir vigoureusement leurs voisins. Cependant il commerce des Européens commence à rendre les Manez plus traitables que leurs ancêtres.

On prétend que ces deux Peuples ont une forte de foumission pour le Roi de Quoja, qui fait sa résidence près du Cap Monte. Flanstre, un des prédécesseurs de ce Prince, les ayant subjugués, la postérité royale du vainqueur

(80) Il n'en faut pas conclure qu'il le foit ; d'attribuer cette odicufe qualité à leurs ennecar c'est l'usage entre les Nations barbares mis.

continue de leut donnet des Gouverneurs ou des Vicerois, sous le titte de Dongahs. Mais les fieres d'un de ces Dongahs se diviserent ensuite par des guerres qui ruinerent la forme établie. Pendant le séjour de l'Auteur en Afrique, le plus jeune, nommé Jean Thomas, alors âgé de soixante-dix ans, possedoit à titre de patrimoine le Village de Tombey, qui n'est qu'à quatre lieues de la Baye de France, une lieue au-dessus du Village de Bagos, près duquel (90) on voit quantité de grands arbres. La plûpart des Anglois jettent l'ancre devant Tombey, qui cit l'endroit le moins éloigné de leur établiffement. On peut mouiller devant la Baye de France fur feize & dix huit braffes d'un fond de vase. Barbot ajoûte que le Village de Bagos (91) est fitué à qua re lieues de l'Aiguade, contre un perit bois, & qu'il a du côté de l'Est celui de Tombey, d'où la vue s'étend fort agréablement jusqu'à l'Isle de Taffo, qu'on prendroit dans l'éloignement pour la terre ferme.

BARROT. 1678.

Villares de

Pays qui log-

Le Nord de la Riviere de Mitomba, vers l'embouchure, est foumis à deux petits Rois; celui de Burré au Sud, & celui de Bulm au Nord. Du tems de deat la Riviere. 'Aureur , le Roi de Bulm se nommoit Antonio Bumbo. Celui de Burré fait ordinairement fa réfidence dans une Ville du même nom, qui est composée d'environ trois cens cabanes, & de cinq cens Habitans, sans y comprendre les enfans & les femmes. Les Missionnaires Portugais ont converti au Chrisrianisme le Roi de Bulm & quelques-uns de ses Sujers. Dans le langage du Pays, Bulm fignifie batle terre, d'autres le prononcent Bulem & Bulon, en y ajourant Berre, qui fignifie bon, & forment ainfi le nom de Bulimberre.

La Côte de Bulm est basse & platte en comparaison de celle de Burré ou de Timna, près de laquelle sont les sameuses montagnes que les Portugais ont nommées Sierra-Léona. Elles forment une longue chaîne; & si l'on excepte celles des Ambofes, on n'en connoît pas de plus hautes au Nord & au Sud de la Guinée. L'intérieut de ces montagnes renferme tant de détours . & des abîmes si creux, qu'un seul coup de canon tiré dans la Baye cause d'erranges retentificmens. Ceux du tonnerre n'y paroiffent pas moins furprerans, quand on les entend pour la premiere fois. C'est de-là que les Portugais ont donné aufli à ces montagnes le nom de Montes Claros.

Montes Clama:

A .'Ouest, on voit une pointe montagneuse, mais plus basse que les montagnes mêmes, qui s'étendant aifez loin dans la Mer forme une espece de peninfule. Les Négres qui veulent gagner la Mer, y transportent leurs canots sur leurs épaules, pour s'épargner la peine de ramer en sorrant de la Baye. Cette pointe porte le nom de Cabo Ledo ou de Tagrim. D'autres la nomment Tangaraiin. Suivant les observations de l'Auteur (92) elle est exactement à huit degrés trente minutes de Latitude du Nord. Il ajoûte que toutes les Cartes Holiandoifes placent les Côtes de cette partie de la Guinée , trente degrés (93) plus au Nord qu'elles ne font réellement; ce qui jette des er-

reurs dangereuses dans la navigation. La durée du flux dans la Baye est de sept heures, & celle du reflux d'en-

Pointe de Tarim ou Cap Le-

(90) Toutes ces fituations n'ont pas été Latitudes, rémoin celle du Cap-Verd qu'il marquées dans les ( arres. (91) Barbot , p. 96. Certe description manque de netreté dans la Relation.

(62) L'Auteur le trompe fouvent fur les

donne fort différente de la vérité. Sa Carte même la marque différente de sa propre obfervacion (91) L'Autour a voulu dire 10 minutes.

BARBOT. 1678.

viron cinq heures. Le flux a fon cours Nord-Eft, & quart-d'Eft, & Eft Nord-Est. Le reflux a le sien Sud-Ouest quart d'Ouest, & Ouest Sud-Ouest, Aux pleines Lunes, sur-rout depuis le mois de Seprembre jusqu'au mois de Janvier, le tems est fort calme pendant toure la nuit, & jusques vers midi, qu'il s'éleve des vents frais, Sud-Ouest, Sud Sud-Ouest, & Ouest Sud-Ouest. Ils durent jusqu'à dix heures du soir, & le calme ne manque point alors de leur sucdet. Il n'y a pas de Vaisseaux qui ne puissent mouiller libremenr hors de la Baye & dedans, fur sept ou huit brailes d'un bon fond de sable rouge. Plus on approche de la Côte de Burré, plus on trouve l'eau profonde, parce que les terres y font beaucoup plus hautes.

Ce an'on connoit de la Riviere de Sierra-Leona ou Mitomba.

La Riviere de Sierra-Léona vient de fort loin dans les tetres. Un Negre voulut persuader à l'Auteur qu'elle a sa source en Barbarie. Il assuroit qu'avant long-tems exercé le commerce sur ses bords, il avoit vendu fort souvent du Kola & des Esclaves à des Peuples que Barbot ptit, sut sa description, pont des Mores & des Arabes. Quoiqu'il en foit, cette Riviere porte le nom de Mitomba, jusqu'à vingt-cinq ou trente lieues de son embouchure, & n'est pas connue plus loin des Européens. Elle a du côté du Sud une Ville nommée Las Magoas, où la permillion de résider pour le Commetce n'est accordée qu'aux Pottugais. Les Habitans viennent seulement dans la Baye, pour y faire des échanges avec les François & les Anglois, lotsqu'ils y voyent entrer

Istes de la Ricelle de Benfe.

leurs Barimens (94). A l'entrée de la Riviere on voit plusieuts petites Isles, & quantité de petits rocs qui ressemblent à des tas de foin. Les principales tiles font celles de Togu, de Tasso & de Bense. Dans l'Isle de Bense, qui est à neuf lieues de la rade, les Anglois ont élevé un petit Fort, vis-à-vis l'habitation de Jean der Anglois dans

Thomas; mais il n'a rien de plus considérable que l'avantage de sa situation, fur un roc, dont l'accès est si difficile qu'il y a fallu tailler des degrés. Ce Fort, qui fert de magasin à la Compagnie Royale d'Afrique, est bâri de pietre & de chaux. Le mut en est bas, il est flanqué d'une terrasse montée de cinq canons, & tevêtu d'une courtine qui en a quatre pieces, avec une plate-forme qui en a six. Son meilleur édifice est le logement des Esclaves. Ordinairement la Garnison est composée de vingt Blancs & de trente Gromettes, ou Negres libres, qui habitent un petit Village fous le canon du Fort. L'Isle a peu d'étendue, & le terroir en est stétile. Le même Aureur fait une description plus avantageuse du Fort, dans un autre endroit; mais il parle alors de l'année 1704. Il le trouva, dit-il, fott bien bâti, avec quatre bastions réguliets, de très-beaux magalins, & plusieurs logemens. Les murs étoient montés de quarante-quatre pièces de canon; & sur une plate-forme qui couvroit la porte, il y en avoit quatre d'une groffeur extraordinaire. Mais le 17 Juillet de la même année, deux Vailleaux de guerte François, sous le commandement du Sieur Guerin, se faisirent de cette Place sans aucune résistance. Le

Diverles formper de leurs Fort »

> Commandant ayant pris la fuite avec enviton cent hommes, qui compofoient fa Garnison, il n'y testa qu'un Canoniet & dix ou douze Soldats, qui se rendirent après avoir tiré quarante ou cinquante coups. Les François raserent le Fort; mais ce ne fut pas sans en avoir tiré quatre mille (95) denrs de quatre mille livres , cat le sens naturel se-

(94) Barbot , p. 97. (95) Il faut entendre faus doute le poids toit incroyable.

d'Eléphans,



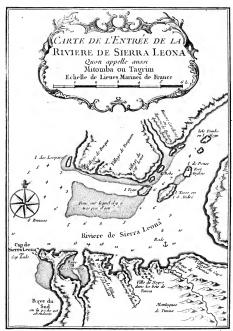

T.III.N. IIII.

d'Eléphans, outre trois mille qu'ils avoient pris dans un petit Vaisseau qui étoit à l'ancre dertiere l'Isle, & quantité d'autres marchandises proptes au

BARBOT. 1678.

commerce du Pays (96). Les Anglois avoient anciennement leur Comptoir dans l'Isle Tasso; mais en 1664, l'Amiral Ruyter, après son expédition de la Côte d'ot, entra dans la Riviere de Sierra-Léona, détruifit le Fort Anglois, & fit un butin confidérable. La Compagnie d'Anglererre entreprit de répater cetre perre, en faifant élever un autre Fort dans l'Isle de Kegu, pour la sûreré de son Commerce. Elle y avoir déja fait beaucoup de dépense, lorsque les Habitans du Pays, fur quelque défiance ou quelque sujet de mécontentement, pritent les armes, ruinerent le nouvel Etablissement, & forcerent les Anglois de chercher une aurre rettaite.

Les Portugais sont établis dans divers endroits du Pays , sut-tout à Dondermuch , ou Domdomuch ; mais la jalousse du Commerce ne leur permet pas d'entretenir beaucoup de correspondance avec les Anglois de l'Isle de Bense.

La Riviere de Mitomba recoit dans fon couts un grand nombre de petites Riviere qui Rivieres, dont les principales sont Rio-Karakone, qui vient du Nord, & tombent d'ans celle de Bonda ou Tomba, ou Sudmiguel, qui vient du Sud-Est. Celle-ci Leona. scipare les Capez des Kombas-Manez, & reçoit des Bâtimens de chatge. Le Pays qui la borde produit du bois de Sandal, que les Habirans appellent Bomba, & d'où elle tire son nom. Une troisième Riviere, dont l'Auteur ignore le nom, coule vers Forna de St Anna, au long du rivage méridional, & va se perdre dans la Baye, près de la Ville de Butré. Les Porrugais temontent ces deux dernieres Rivieres dans leurs Brigantins & leurs Canots.

Les deux rives de la Mitomba sont fort bien peuplées. On y trouve quantité de Villages & de Hameaux, tels que Binque, Tinquam, & l'habitation du jeune Capitaine Louis. Le Pays est si fertile qu'il en a tiré, comme on l'a fait remarquer, le nom de Bumberre, ou bonne basse-terre. Le Roi de Bulm traire plus favorablement les Anglois que les autres Nations, quoiqu'il y ait quantité de Potrugais dispersés dans ses Etats. Mais les Négres de Timna font fort affectionnés aux François. Quelques-uns prétendent que le Village de Serborakata est situé entre se Cap Tagrim, & les montagnes à l'Est. Ils ajoûtent que deux lieues plus loin dans les tettes, on rencontte une Nation fauvage & cruelle, nommée Semaura, qui est sans cesse en guerre avec les nommés Seman-Habitans de Serborakata.

Le Village du Capitaine Jean Thomas, Gouverneur de ce Canton, est Maion du Capitfitué dans un bois, à l'Est Nord-Est du lieu que les François appellent la Fontaine de France. Il n'est composé que d'un petir nombre de hures (97) rondes, dans le goût des maisons de la Gambra. Le Capitaine Thomas a défriché la terre autour de la fienne, dans un espace de cent pas quarrés, . pour en tirer quelques fruits par la culture. Mais il a, vers l'Ouest, une planration beaucoup plus étendue,

La Baye de France, où l'on trouve la Fontaine du même nom, est éloignée Baye & Fontaid'environ six lieues du Cap Tagrim. On la distingue aisément à la couleur brillanre du fable, qui se présente sur le rivage comme une voile étendue. Aussi n'y voir-on pas de rocs, qui rendent l'accès difficile aux Barques & aux

(96) Barbot , p. 418. Tome III.

(97) Voyez la Figure.

BARROT. 1678.

Chaloupes. La Fontaine est à quelques pas de la mer. C'est la meilleure & la plus commode de toute la Guinée. On y peut templir cent tonneaux dans l'espace d'un jour. Elle vient du centre des montagnes de Timna, qui forment une chaine d'environ quinze lieues, mais d'où les Tigres, les Lyons & les Crocodiles ne permettent pas d'approcher. Les eaux fraiches tombent du fommet des montagnes, & forment, en tombant, diverses cascades, avec un très-grand bruit. Enfuite se réunissant dans une espece d'étang, leut abon-

Pravid de cette I southing.

dance les fait déborder, pout se répandre sur un rivage sabloneux, où elles se taisemblent encore dans un bassin qu'elles se forment au pied des montagnes. De-là elles recommencent à couler fur le fable, & se perdent enfin dans la met. Barbot représente ce lieu comme un des plus précieux endtoits de la Guinée. Le ballin qui reçoit toutes ces eaux est environné de grands arbres d'une verdure continuelle, qui forment un ombrage délicieux dans les plus grandes chaleurs. Les rochers mêmes, qui font disperses aux environs. contribuent à l'embellissement du lieu. C'étoit dans cette agréable retraite que l'Auteur prenoit souvent plaisit à faite ses repas.

Cre game font quel prefet dangarantes.

Cependant il faut observer qu'au commencement de l'hiver, ou de la faifon des pluyes, fur-tout au mois d'Avril, l'eau de cette fontaine a des effets dangereux. On les attribue à l'excès de la chaleur, qui a corrompu la terre, & fait périr quantité d'animaux vénimeux. Toutes ces matieres malignes étant entraînées par les ruiffeaux qui descendent alors à grands flots, y répandent une infection dont quantité de Matelors se sont ressentis. On doit se garder, dans le même tems, de manger ttop de fruit & de boire trop d'eau, ii l'on ne veut être bien-tôt atteint d'une forte de maladie pestilentielle, qui cause presque infailliblement la mort.

Deoles your le bors & Feau.

Les droits, pour la liberté de prendre de l'eau & du bois, ne montent qu'à trois ou quatre écus de France, en petites merceries qu'on donne au Capitaine Thomas Le lieu où le bois se coupe est à cent pas de la Fontaine, au Notd-Est. Le travail est difficile, parce que les arbres sont sort serrés; mais rien n'est si facile que le transport, à si peu de distance du rivage.

Productions du Pays.

Le Pays est rempli de riz & de millet. Aussi les Habitans n'ont-ils guéres d'autre nourriture. Les femmes broyent le riz dans des ttoncs de bois creuses & le font cuire en forme de balles. Il se trouve des Négres qui ne font que le tremper dans l'eau de la met, & qui le mangent fans autre préparation. Ils ont des limons, des bananes, de petites otanges, qui ont beaucoup de jus, du manioke ou de la cassave, & du poivte de Guinée, mais en petite quantité, Leur raisin sauvage est allez agréable. Plus haut sur la tiviere, vers l'établissement des Anglois, les oranges, les limons, les bananes, les figues des Indes, les ananas, les melons d'eau, les ignames ou les yams, les patates, les poires fauvages, les prunes branches, différentes fortes (98) de légumes, & les noix de kola font dans une extrême abondance. On voit les Negres apporter ces provisions, dans leuts Canors, aux Vaisseaux qui entrent dans la rade. Ils sont ordinairement cinq ou six, qui rament debout, avec de longues pelles, fort semblables à celles du Cap Lopez.

Ils ont une grande multitude de Coqs & de Poules, de Chévres de Porcs, & d'autres animaux privés, qu'on achere d'eux pour un peu d'eau-de-

(98) Barbot , p. 99 & fuivantes.

vie & quelques couteaux. Les cantons montagneux sont remplis d'Eléphans, de BARBOT.

Lyons, de Tigres, de Sangliers, de Cerfs, de Daims, de Chevreuils, de diverses especes de Singes, & de monstrueux Serpens. Mais les Singes, sur-tout, font en si grand nombre, que parcourant le Pays en troupes, ils portent le ravage dans roures les Plantations. On en distingue particuliérement trois fortes : Singe les uns nommés Barrys, d'une taille monitrueuse, qu'on accourume dans Barrys. leur jeunesse à marcher droits, & qui se forment par degrés à broyer les

1678. Singes prodi-

Leur adreffe à

grains, à puiser de l'eau dans des calebatles, à l'apporter sur leur tête, & à tourner la broche pour rôrir les viandes. Ces animaux aiment si passionnément les huîtres, que dans les basses marées, ils s'approchent du rivage entre prendre des Huiles rocs; & lorfqu'ils voyent les huîrres ouvertes à la chaleur du Soleil, ils mettent dans l'écaille une perite pierre qui l'empêche de se fermer, & l'avallent ainsi facilement. Quelquefois il arrive que la pierre glisse, & que le Singe se trouve pris comme dans une trappe. Alors ils n'échappent gueres aux Négres, qui les tuent & qui les mangent. Cette chair & celle des Eléphans leur paroissent délicieuses. L'Aureur vit un jour, chez le Capitaine Thomas, un Singe qu'on faisoir bouillir à l'eau. Mais quoique plusieurs Européens l'eussent assuré que la chair en étoit fort bonne, il ne put vaincre assez son dégoût pour en faire l'essai. Il parle de certaines huîtres d'une grosseur si extraordinaire, qu'une seule peut faire le diner d'un homme. Il ajoûte à la vériré qu'elles sont fort dures; & qu'il seroir difficile d'en manger si on ne les faisoit bouillir & frite ensuite en morceaux.

Les bois sont la retraite d'un nombre infini de Perroquets, de Pigeons Oiseaux des boiss ramiers, & d'aurres Oifeaux. Mais l'épaisseur des arbres ne permer guéres qu'on les puisse tirer. La Messe les Rivieres fournissent les mêmes especes de poillon que celles du Cap-Verd, fans parler de plusieurs autres qui sont inconnues aux Européens, & dont on voit la figure dans nos Planches. C'est une grande ressource pour les Matelots de l'Europe , lorsqu'ils sont bien

quer ces instrumens, ne prennent guéres d'autres poissons que ceux que la

mer laisse entre les rocs. L'Aureur vit quelques Esclaves du Capitaine Thomas, qui à l'aide de Pleha des Néquelques vieux morceaux d'éroffe, prenoient entre les rocs, sur la surface gresde l'eau, une quantité incroyable de perits poissons, dont le plus gros ne l'étoit pas plus qu'un tuvau de plume. Ils les font bouillir dans un grand pot de

fournis de filets ou de lignes; car les Négres, trop parefleux pour se fabri-

Tour le Pays est si couvert de gros arbres, qu'on peut lui donner le nom de forêt continuelle. Les plus communs sont le Palmier dans les plaines, & une espece de Laranier sur les montagnes. Le rivage de la Mer & les Rivieres font bordés de Mangles ou de Paletuniers , dans une infinité d'endroits. En général le bois du Pays est assez propre à la construction des Vaisseaux; mais il trichon-

terre, jusqu'à les réduire en colle, & ce mers leur paroît excellent.

est massif & pesant (99).

Les Habitans de Sierra-Léona ne sont pas d'un noir si brillant que ceux Habita & condu Cap-Verd, & n'ont pas le nez si plat. Ils ornent leurs oreilles de quan-test des Negra eire de bijoux, qu'ils appellent Mazubos. L'usage commun, parmi eux, est de Sienta-Louas. de se faire, sur les joues & sur le nez, plusieurs perires marques avec un ser

(99) Barbot , p. 101 & fujv.

1678.

chaud. Leurs doigts font chargés de baques d'or, % leuts bras de bracelets. Les deux fens sont nuds jufqu'i l'îge d'environ quinze aus, qu'ils commencent à couvrir leur nudité avec un moreau d'étoffe ou d'écorce d'arbre. Quelques-uns ne porten néamonies qu'une ceinture de cuit for téroite, l'alquelle luis attachent leur couteau. Les perfonnes riches ou de qualité portent une petite robbe de califoc avé, comme les Mores.

Lear buncur.

Comme ils font tous naturellement malins & turbulents, ils ne peuvent vivre entre ux fans querelle. Les Européens, quin e font pas plus à couvert de leuts infultes, ne trouvent pas de vengeance plus fûte que de brûler leuts natures & de ruiner leuts planataions. D'un autre côt el en Nêgreg de Sierra-Léona font fobres, & boivent peu d'ean-de-vie, dans la fœule crainte de l'ivreffe. Ils one plus de fentiment & d'intelligence que les Nêgres des autres parties de la Guinée, far-tout les Capez, qui apprennent même facilement cout ce qu'on leur montre. Il se écoient autrefois lafofis & effentimées mais leurs guerres continuelles, avec les Kombas, les ont rendus plus courageux & prus chaftes.

Infinction des

plus chaftes,

Chaque habitation eft pourvûe d'une falle ou d'une maifon publique, où
toutes les perfonnes amietes envoyent leurs filles, après un certain âge pour
y apprendre à danfer, à chanter, ce d'autres rectecies, fous la conduite d'un
Vieillard des plus nobles du Pays. Lorfqu'elles ont paffe un an dans cette
cole, il les mêne à la grande place de la Ville ou du Villeg. Elle sy danfont, elles chantent, elles donnens aux yeux de tous les habitans des témograges de leurs progrès. Sil fe trouve quelque jeune homme à marier, c'et
alors qu'il fait choax de celle qu'il aime le mieux, fans aucun égard pour la
naiflance ou la fortune. Un amant n'a psy plus; déclar fée sintentions, qu'il
paffe pour marié, à la feule condition qu'il fort n'et a de faire quelques préfers aux pasens de la fille & à fon vieux précepteur (1).

Langue du Pay.

La plujart des Négres qui habitent les environs de la Baye patlent la langue Fortugaife, o und moins la langue qu'on appelle dans routes est Régiona Lingua fianca. Quelques-uns entendent un peu le Hollandois & l'Anglois, Mass leur langage commun eff le disletée de Bellm, qui paroit fort défagréable aux Etrangers, & dont il fetoir fort difficile, de donner quelque notion (1).

Nattes etunia

On fair dans le Pays des natres fort entieufes, de jones, de ronces & d'autres arbriffeaux. On les reint de diverfes conleurs, qui font fort eflimées des Eutopéens. C'est fur ces natres que les Négres prennent leur trepos pendant la nutr. Il est impossible aujourd hui d'approfondit s'ils en ont appris l'art des Portugais, ou di les Portugais le iennent d'eut.

Commerce de Satara Louna.

La Riviere de Sierra-Léona ell fréquentée depuis long-tems par les Eurofens, mais principalement par les Anglois & les François, foit pour le Commerce ou les rafraichillemens, dans leurs navigations à la Côte d'ot & au Royaume de Fida ou Juda. Les marchandifes quilsy achterent font des dents d'Eléphans, des Efclaves, du bois de fandal, sune petite quantité d'or, beaucoup de cire, quedques perlets, du crital, de l'ambre gris, du (3) poivre

<sup>(1)</sup> Barbot , p. 100. (1) Ibid p 101.

merce de ce Pays est l'ivoire, les Esclaves & le bois de campéche.

<sup>(3)</sup> Smith prétend que le principal Com-

BARBOT. 1678.

long &c. Les dents d'Eléphans de Sierra-Léona passent pour les meilleures de route la Guinée. Elles sont d'une grosseur & d'une blancheur extraordinaire. L'Aureur en a vû qui pefoient cent livres, & qui ne se vendoient que la valeur de cent fols de France, en petires merceries fort méprifables. Mais les Portugais s'efforcent de ruiner ce commerce. L'or qui se trouve dans le Pays vient des Mandingos, qui l'apportent des Régions qu'arrose le Niger, ou des parties méridionnales de la Guinée par la Riviere de Mitomba. Les Européens donnent en échange, de l'eau-de-vie, du Rum, des barres de fer, des calicos blancs, des roiles de Silefie, des chaudrons de cuivre, des pots de terre, des boutons de verre, des anneaux & des bracelets de cuivre, des eolliers de verre de diverfes couleurs, des médailles de cuivre, des pendans d'oreilles de plusieurs formes & de dissérentes matieres, des couteaux de Hollande, qui s'appellent Bosmans, des serpes & des haches; de grosses dentelles, des brins de criftal, des toiles peintes en rouge, qui se nomment Chintz : de l'huile d'olive, des armes à feu, des balles & de la poudre à rirer; de vieux draps de lits; du papier, des bonnets touges, des chemifes d'hommes, toutes fortes de perles contrefaites, du eoton rouge, de perites bandes d'étoffes de foies, ou de petit point, de la largeur d'une demie aune, pour fervir de ceinture aux femmes (4).

Les Peuples de Sierra-Léona ont quelques points de Gouvernement & de Singolaritet de Religion qui leur font propres. Les Capez & les Kombas onr chacun leur gouvernement de Rebgion. Gouverneur ou leur Viceroi , qui administre la Justice suivant leurs loix. Ils tiennent leurs Cours & leurs autres assemblées dans un Funkos, espece de Galerie, qui environne leur demeure. Là le Gouverneur est assis sur une forte de trône, qui s'éleve na peu au-dessus de la terre & qui est couvert de belles natres. Ses Saltatesquis, ou ses Conseillers, prennent séance près de lui fur des bancs. Les Partics font introduites dans l'affemblée avec leurs Avocats. Agrès l'exposition de la cause, le Gouverneur prend les opinions des Saltatesquis, dont le Corps est formé des plus habiles gens de la Nation,

& prononce, à la pluralité des voix, une sentence qui est exécutée sut le champ devant lui. Les moindres crimes font punis du bannissement, Les Avocats, qui portent le nom de Troens, ont un habillement fort fin- Market dent gulier. Ils portent un masque sur le visage & des cliquettes aux mains ; des dent. fonnertes aux jambes ; & fur le corps , une forte de casaque ornée de diverses plumes d'oifeaux, ce qui leur donne l'air d'autant de bouffons plutôt que de

Jurisconsultes. Les cérémonies qui accompagnent l'élection des Saltatesquis ne sont pas Election des moins ridicules. Le fujer defigné s'affir dans une chaire de bois, ornée à la leges nome maniere du Pays. Alors le Gouverneur le frappe plusieurs fois, au visage, de la fressure sanglante d'un Bouc, qu'on a tué dans cette seule vue. Ensuite il lui frotte tout le corps de la même piece; & lui eouvrant la tête d'un bonnet rouge, il prononce le mor de Saltatesquis. Après cette incommode formalité, le Candidar est porté trois fois, dans sa chaise, autour du Funkos; & pendant trois jours, il donne une fête à toute l'habitation. Elle est accompagnée de danses, de feux & de plusieurs salves de mousqueterie. Enfin, l'on immole un Bœuf, qu'on met en pieces pour les distribuer à l'assemblée (5).

(4) Barbot , p. 100 & 101.

(5) Ibid. p. 103.

Ggiij

BARBOT. 1678. Succession à la Couronnic.

La dignité royale étoit héréditaire dans le Pays des Capez avant qu'ils fussent subjugnés par les Quoias. C'étoit le plus jeune des fils du Roi qui devoit lui fuccéder. Si la ligne manquoit, le plus proche parent de la famille royale éroit appellé à la fuccellion, mais avec des formalités fort tingulieres. Quantité de personnes se rendoient d'abord à sa maison, pour le visiter dans sa qualité ordinaire. On le lioit ensuite; & dans cet état il étoit conduit au Palais du feu Roi, parmi des flots de Peuple, qui le railloient en chemin , & qui avoient droit même de le maltraiter à coups de verges. A fon atrivée, il étoit revêtu des ornemens Royaux, & mené au Funkos, où les Saltaresquis & les premiers Seigneurs du Pays l'arrendoient. Le plus ancien Confeiller faifoit alors une harangue au Peuple, pour lui représenter la nécessité de créer un nouveau Roi. Il y joignoit l'éloge de celui que le rang de la nature appelloir au trône; après quoi il mettoit une hache entre les mains du Prince, pour lui faire entendre qu'un bon Roi doir être ennemi du crime & le punir. Le Roi étoit proclamé autil-tôt avec des applaudissemens unanimes, & l'assemblée lui rendoit hommage comme à son Souverain.

Les Rois motts sont entertés sur les grands chemins qui conduisent à la Ville capitale. Ils alleguent en faveur de cet usage, que eeux qui ont vêcu dans une condition si supérieure au commun des hommes, doivent en être séparés après leur mort.

Enerremens.

Les cérémonies fundères reflemblent beaucoup à celles de rous les autres Pays au long de la Côte. On enterre avec le mort ce qu'il a polledé de plus précieur, & l'on éleve un petir toir au-déliux de la toile. Quelques- uns fe contentent de la couvrir d'une piece d'étoffe. La cotps el porté à la Épulture par un correge d'anis, plus ou moins nombreux, fuivant la diférence du tang ou des qualités petfonnelles. Des Pleuteurs gages font retentit leurs cris, à proportion du pavement cuil le forent.

Conversion du Roi Fatima. Après la conversion du Roi Fatima, que le Pere Bareira, Missionnaire Jesuire, avoit baptis en 1677, quantité de Négres s'étoient soumis aux lumitets de la Religion Chrétienne. Mais, dans la suite, ils sont retombés dans les ténébres de l'Idolátrie.

Dans le Pays de Sierta-Léona, commé dans la plûpart des autres Régions de l'Afrique, les Nêgres portent aux bras, aux coudes, à la poirrine de aux jambes, des grifigiis, & de petites figures aufquelles ils rendent fort foignement leur culte. Chaque fois qu'ils mangent ou qu'ils boivent, ils mertent à part une petite portion de leurs alimens pour ces tables. Ils ne fe hafardent jamais dans leurs canots, fur la Mero ufur leurs Kviteres, fans être munis d'un figuillant préferevairf; & comme ils n'attribuent le fucesé de leur royage qu'à fa vertu, ils ne manquent pas, au terour, de faire éclater leur reconnoillance pau un escloublement de répôcé de zele.

Idoles nommées Fetiches Barbor vir un jour, dans un bois qui est entre la Fonraine & le Village, voisin, un griffire Fatiek, ou une Idole de extere, qui espréfenoir une têre d'homme fur un pied - d'estal. Elle étoir couverte d'un petit toir, pour la garantir des injures de l'air. On affura l'haureur que dans les Cantons de Balm & de Tinma, il se trouve un grand nombre de ces Idoles sur les grands clienins, & petrès des maions, pour honoret la mémoire des morts ;

Ommella Google

& que dans le culre que les Négres leur rendent, on leur entend souvent prononcer les noms d'Abraham , d'Isaac & de Jacob (6).

BARBOT. 1678.

L'Auteur u'apprit jamais qu'il y eût aucun Mahométan dans le Pays de Sierra-Léona. Les Negres de cerre Religion , dir-il , habirent plus loiff , vers le Niger. Cependant il ajoûte que suivant le rémoignage d'un Auteur moderne, tous les Peuples de Bulm, de Timna & de Silm, aussi - bien que ceux de Kondo, de Quoia, de Folia, de Gala & de Monau, vers le Sud, font circoncis à la maniere des Mahométans. Malgré la superstition des grifgris & des Feriches, ils ne teconnoisent qu'un Dieu, Créareur de l'Univers, auquel ils donnent le nom de Kanu. Ils croyenr un érat futur, & ne rendent de vérirables adorations qu'à l'Ette tout-puissant, qui est capable de les récompenset ou de les punir (7).

# Sierra - Léona , par Atkins.

E Cap de Sierra-Léona est connu par un seul arbre, qui surpasse tous les autres en haureur, & par la haure terre qui se présente par derriere. En entrant dans la Riviere, le Vaisseau d'Arkins jetta l'ancre dans la troisième Baye, où l'eau & le bois se trouvent sans peine. Les marces y sont aussi téguieres que dans le canal qui sépare l'Anglererre du Continent.

ATKINS. 1721.

> Marque post econnocue le

Vie de quelques

Ce mouillage est cinq lieues au-dessous de l'Isle de Benje ou de Brent, Etabliffement des Anglois dans la Riviere de Sierra-Léona. Le Chef du Comproir étoit M. Plunker. Mais il y avoit fur la rive un aurie Erablissement Anglois (8) de Marchands particuliers, au nombre de trente ou quarante, Marchands Augens qui exerçoient le Commerce avec si peu de contrainte, que s'il ne leur giois. reuffissoit point par des voies honnères, ils avoient recours sans scrupule à celle du vol; moins cependant pour s'enrichir, que pour se mettre en étar de se réjouir & de traiter leurs amis : de sorte que tous leurs profits n'étoient employes qu'à se procurer du vin, des liqueurs, & tout ce qui sert à la bonne chere & à la joie, par le moyen des Vaisseaux de Bristol, qui fréquentoient cette côre en grand nombre. Jean (9) Loadflone, furnomme communément le vieux Cracqueur, passoit pour le plus riche de cette ttoupe. Ils entretenoient rous à leur fervice des Gromettes, on des valets Négres, qu'ils louoient fur la Riviere de Scherbro, à deux Acys ou deux barres par mois. Les femmes éroient chargées des foins domeftiques, & joignoient la proftitution aux fervices qu'elles rendoient à leurs Maîtres. La fonction des valets Négres étoit d'aller sur des Canots & des Periaques, au long de la Côre & des Rivieres, pour y exercer le Commerce avec du corail, des vases de cuivre & d'étain, des armes, des liqueurs fortes, qui leur valoient dans la Riviere de Nugnez,

(6) Cette circonftance, & quelques antres, paroiffent prifes de Villault.

(7) Barbot , p. 103 & fuiv. Un Lecteur capable de réflexion, fentira fort bien ici que les remarques de Barbot fur la Religion font extremement superficielles, & la plupare hafardées fur de foibles lumieres

(8) C'étoit peut - être dans la Baye des

Pyrates, que Smith place la premiere après la Cap , dans la Carre de Sierra-Léona.

(9) Jobion, dans fon Hiftoire des Pyrates, parle de ce Loadstone; il dit que c'étoit un vieux Boucanier, & qu'en 1710, il avoir une bonne maifon, avec deux on trois pieces de canon devant la porte,

ATKINS.

des Esclaves & de l'ivoire, ou du bois de Cam dans celle de Scherbro. La plus grosse quantité qu'on puisse tirer de ce bois, est la charge d'une Chaloune ou deux dans le cours d'une année. Ce n'est pas même sans difficulté, parce qu'on est obligé de remonter fort loin dans la Riviere, qui est étroite & bordée de Mangles; ce qui rend l'air fort mal sain. L'ivoire qui se vend ici est ou d'Eléphant ou de Cheval marin, dents

Mildeshle des des Etclaves.

grandes & petires; les premieres à quarante acys par quintal, les aurres pour la moitié moins. Les Esclaves demeurent dans les chaînes , sous l'infa pection des Gromettes, jusqu'à l'occasion de les mettre en venre. Leur prix, quand ils sonr de bonne constitution, est ordinairement de quinze livres sterling. On les place dans des loges grillées, non-seulement pour la commodité de l'air & pour leur fanré, mais encore pour faciliter à ceux qui les acherent le moyen de les mieux observer. L'Auteur remarqua que la pluparr avoienr le visage forr abarru. Un jour, examinant ceux de Loabstone, il en découvrie un d'une haure raille, qui lui parut hardi, fier & vigoureux. Ce misérable fembloit regarder ses compagnons avec dédain, lorsqu'il les voyoir prompts & faciles à le laisser visiter. Il ne rournoir pas les yeux sur les Marchands : & si son Maître lui commandoir de se lever, ou d'érendre la sambe, il n'obéilsoit pas tout d'un coup ni sans regrer. Loabstone indigné de cetre fierté, le maltraitoit sans ménagement à grands coups de fouet, qui faisoient de cruelles imprefuons fur un corps nud; & l'auroit tué s'il n'eut fair attention que le dommage retomberoit sur lui-même. Le Négre supportoit toures ces infultes avec une fermeré surprenante. Il ne lui échappoit pas un cri. On lui voyoit seulement couler une larme ou deux au long des joues; encore s'efforçoit-il de les cacher, comme s'il eur rougi de sa propre foiblesse. Quelques Marchands, à qui ce spectacle donna la curiosiré de le connoître, de-

manderent à Loadstone d'où cet Esclave lui éroir venu. Il leur dir que c'étoir Comment il un Chef de quelques Villages, qui s'étoient opposés au Commerce des Anftoit tombé dans glois fur la Riviere Nuguez; qu'il se nommoit Capitaine Tomba, & qu'il avoit rué plusieurs Négres de leurs amis , brûlé leurs cabanes & donné des marques d'une hardiesse extraordinaire; que ceux qu'il avoit trairés si mal, avoient aidé les Anglois à le surprendre pendant la nuir, & l'avoient amené prisonnier depuis un mois; mais qu'avant de tomber entre leurs mains, il en avoit rué deux de la sienne (10).

trables.

l'esclavage,

La Riviere do Sierra-Léona a beaucoup de largeur dans cet endroit : mais dix ou douze milles plus haut elle se retrécit jusqu'à n'être pas plus large que la Tamise à Londres, & ses deux rives sont bordées de Mangles, Hayes impené-Ces arbres, ou plutôr ces arbrisseaux, croissent abondamment dans les climars chauds, au long des basses terres qui bordent les Rivieres. Les branches se courbent jusqu'à rerre; il y descend assez de séve pour leur faire pousser une seconde racine, qui produit d'autres arbres; & ceux-ci continuant d'en produire de même, ils forment des hayes si épaisses, que toute la force humaine n'y peut quelquefois pénétrer. Les Manateas, qui sont les Vaches de mer, les Crocodiles, & d'aurres monstres y trouvent des retrai-

Vache maring.

tes & les rendent encore plus inaccessibles. La Manarée a dix ou douze pieds de long, & la moitié moins dans sa

(10) Atkins, Voyage en Guinée, &c. p. 19 & fuiv.

groffeur

grosseut. Ses dents sont au fond de sa gueule ; qui est semblable d'ailleurs à celle des Vaches de terre, aussi-bien que son muzeau & sa tête, avec cette différence qu'elle a les yeux fott petits, & qu'à peine un poinçon pourroit entrer dans ses oreilles. Fort près des oreilles, elle a deux larges nageoires, de seize ou dix - huit pouces de longueur, qui se divisent à l'extrêmité. Sa queue est fort large. La pellicule superieure est grence, avec l'apparence & la douceur du velours; mais sa peau même est épaisse d'un doigt. Aux neut Indes Occidentales, on en fair des fouets pour châriet les Esclaves. Une Vache marine pese cinq ou six cens livres. Sa chair est ferme, & blanche comme celle du Veau. Elle n'a pas le goût fade & aqueux du poisson. Il n'y a pas de maniere de la préparer qui n'en fasse un fort bon mets. La méthode des Négres pour la tuer est à peu près celle qu'on employe pour la pêche de la Baleine. Ils s'avancent doucement vers la Manatée, parce que la petitesse de ses oreilles n'empêche pas qu'elle n'ait l'ouie fort subtile. Lorsqu'ils font affez près , ils lui lancent un harpon de fer au bout d'un manche de bois fort long, & la laissent aller sans autre obstacle à sa fuite. Elle

se retire ausli-tôt vers les Mangles. Le manche du harpon, qui se fait voir souvent au-dessus de l'eau, leur sert de quide pour la suivre; & si elle reparoît sans être trop affoiblie, ils continuent de lui lancer d'aurres dards. Enfin lorsque ses forces s'épuisent, & qu'elle cesse de s'agiter, ils ne manquent pas

ATEINS. 1721.

Comment Ira

de moyens pour l'attirer sur le rivage. Arkins prétend que les Alligators , dont la même Riviere est templie , Description , PARIGNOS.

ressemblent entiétement aux Crocodiles du Nil (11), & sont en effet de la même espece. Leur forme differe peu de celle du Lézard, mais ils pesent jusqu'à deux cens livres. L'écaille qui les couvre est si dure, qu'elle est à l'épreuve de la balle, si le coup n'est tité de fort près. Ils ont les gencives fort longues, armées de dents tranchantes; quatte nageoires femblables à des mains, deux grandes & deux perites; la queue épaisse & d'une grosseur continue. Ils vivent si long-tems hors de l'eau, qu'ils se vendent vivans dans les Indes Occidentales. Quoique le moindre bruit les éveille, ils s'effrayent si peu, Moulte, qu'ils ne prennent pas tout d'un coup la fuite. Les Barques qui descendent la Riviere en sont quelquesois fort proche avant qu'on leut voye quittet les gîtes qu'ils se sont dans la vase, où ils se chaussent au Soleil. Lorsqu'ils flottent sur l'eau, ils patoissent si rranquilles qu'on les prendroit pour une piece de bois, jusqu'à ce que les petits poissons qui se tassemblent autour d'eux semblent les excirer à fondre sur leut proye. Un Matelot Anglois, qui avoit la tête échauffée de liqueurs, entreprit de passer à gué l'extrêmité de la pointe de Tagrim, pour s'épargner la peine d'en faire le tout dans son Canot. Il fut sais en chemin par un Alligator; mais ne manquant point de courage, il perça l'animal d'un coup d'épée. Le combat n'en fut pas moins 🦸 vif, & recommença deux ou trois fois, jusqu'à l'arrivée du Canot, d'où l'Anglois reçut du fecours. Mais il avoit les bras, les épaules, les fesses & les cuisses cruellement déchirés; & quoique ses blessures ne fussent pas mortelles, on ne douta pas que si le monstre avoir été moins jeune, il n'eûr péri

dans cette avanture. Les Requins n'infestent pas moins l'embouchute de la Riviere, & passent monstres,

(11) On en verra la différence réelle dans les deux Figures , suivant des observations. Tome III.

ATKINS. 1721. avec ration pour les plus hardis & les plus tertibles de tous les monfluse marins. L'Equipage d'un Vailfeau de guerre nommé l'Hirondtile, en prit tois dans l'espace d'une heure. Ils avoient tons trois huit ou dir pieds de long, & I'on en tit a quarante pietes d'huile. Ils avoient quare ou cinq rangs de dants fort tranchantes & dentelées en forme de scie. La largeur de leur gozier est de quatorace ou quitare pouces. Ils avoient encore dans le veutre des orde Beurl & d'autres relles d'altimens qu'on avoit jetrés du Vailsau pendant le jour. On prétend qu'ils le toutneut fair le dos pour trecvoir leur proye. Les Matelois Anglois en firent cuire la chair & la mangerent, passe caracter entre des des la chair de la mangerent passe caracteristique entre des des la chair de la mangerent passe caracteristique entre des des la chair de la mangerent passe caracteristique entre des la chair de la mangerent passe caracteristique entre des la mangerent passe caracteristique entre de la mangerent passe caracteristique de la chair de la mangerent passe de la chair de la chair de la mangerent passe de la chair de la mangerent passe de la chair de la mangerent passe de la chair de la chair de la mangerent passe de la chair de la chair de la mangerent passe de la chair de

Poissons qui les occompagnent,

Ces Requins font ordinairement accompagnés de deux, trois , ou d'un plus grand nombre de petite poifions, d'affez belle couleur, & de la grofleur d'un Hareng, aufquels on a donné le nom de Pilotes. Ils s'approchent familierement du monfret; & l'on fuppole que fervant à lui taire trouver fa proye, & à l'avertir des dangers qui le menacent, ils en reçoivent pour récompenfe des alimens & de la protection.

Voracisé de Requin.

L'Auteur tapporte deux exemples de la hardiesse & de la voracité de ce poisson. Une grande Barque étant à remonter la Riviere , le bruit des Matelots & d'une multitude de Rameurs, n'empêcha point un Requin de s'approcher, de se saisir d'une rame & de la briser en deux, d'un seul coup de dents. Sur la Côte de Fida, ou Juda, qui est fort dangereuse, un Canot qui s'efforçoit d'aborder au rivage avec quelques matchandises d'un Vaisseau voisin, fut renversé par les vagues. Les Marelots cherchant à se sauver à la nage , il y en eut un qui fut saisi pat un Requin. L'homme & le monstre surent iettés sur le rivage. Mais la violence même du flot qui les avoit poussés ne fit pas quitter prise au Requin. Il ne la perdit pas plus tandis qu'il fut à sec sur le fable, jufqu'à ce qu'un autre flot l'ayant remis en mer, il disparut avec sa proye. Enfin ce monstre vorace avalle fans distinction tout ce qu'ou iette à la mer. L'Auteur en a vû plusieurs fois se saisir d'un cadavre à l'instant qu'on le précipitoit, le mettre en pieces, & dévoter jusqu'au filet dans lequel on enveloppe les morts, sans le lacher nne seule sois, quoiqu'on y attache toujours un boulet ou quelque gros morceau de leste pour le faire aller à fond.

Poissons divers.

On trouve dans la Baye de cette Riviere une grande varieté d'excellent position, qui fupplée à natree des autres viandes, rels que la Tortue, le Muller, la Skate, le Dis-livres, la Vieille | Le Cavallo, le Barricado, le Succeut, le Chat, les Huitres, la Breme, la Torpede, &c. Les gens de l'Equipage en prenoient tous les jours une quantrié l'imprenante; & n'ayant befoin que de deux ou trois heutes pour cette pêche, un travail fi court four-nilfoit chaque main une provition fraiche au Vailfeau.

Le Dix-livres.

Le Dix-livrar ressemble beaucoup au Mullet , mais fa chair est remplie de petits os comme l'Alose. Le Pritis et un possion plat , couver d'écillet , épais de la moisié de fa longueur , auquel on a donné le nom de Vicille parce qu'on crôti lui rouver, dir l'Atucaur , quelque ressemblance avec migure d'une vieille Religieuse. Le Cavallo à la couleur britlante & comme argentée. Il est armé de chaque côté , dans la moitié de fa longueur , d'un rang de pointes fort aigues. Le Barriado ét un possion d'excellent goûr ;

Le Cavalio.

long d'un pied & demi, mais qui passe pour mal fain lorsqu'il a le palais noir. Le Succeur tient un peu du Chien marin. Il a sous le ventre un ovale plat de trois pouces & demi de largeur, qui est grenelé comme la muscade, & par lequel il s'atrache si fort, que ce n'est pas sans difficulré qu'on l'arrache du tillac. On prétend qu'il poursuit le Requin, qu'il s'attache à lui, & que le succant il en tire sa nourritute. Le Chat tire son nom de quelques poils . qui lui forrent des deux côtés de la machoire inférieure, avec l'apparence de

1721. Le Succeur. Le Chat.

ATEINS.

deux moustaches (12). Les Huîrres (13) font ici d'une nature extraordinaire. Elles s'atrachent en

pelotons, jusqu'au nombre de trente ou quarante, aux rochers & aux branches d'arbres; mais elles sont fort petites & de mauvais goût.

Huftres finge-

Le Pays de Sierra-Léona est si couvert de bois, qu'on ne sçauroit pénétrer boit. vingt pas sur le rivage, excepté du côté de la Fontaine où les Bâtimens prennent leur eau. Cependant ses Négres ont des sentiers qui les conduisent à leurs lugans ou leurs plantations. Quoique ces champs, femés de miller, de riz & de maiz, ne foient pas à plus d'un mille ou deux de leur Ville, ils servent de promenade ordinaire aux bêtes féroces. L'Aureur apperçut de tous côtés leurs excrémens. Les Négres mettent de la différence entre les Lugans & les Lollas. Les premiers sont des champs ouverts & fort bien cul- Logans & Lollag. tives; mais les lollas, quoiqu'ouverts comme les lugans, demeurent sans culture & ne servent d'habitations qu'à une sorte de soutmie blanchâtre, qui est armée d'un aiguillon, & qui dévore les étosses. Elle est plus perite que l'espece ordinaire, & les petites loges qu'elle se fabrique avec beaucoup d'industrie, n'ont pas plus d'un pied & demie de hauteur.

Les Côtes sont des rocs continuels, qui sans être couverts de tetre, produisent de grands arbres dont les racines s'étendent sur la sutface. Le palmier, rocs. le cocotier & le cotonier sont les principaux (14). Entre les autres végeraux qui servent d'alimens aux Négres, on trouve en abondance des yams ou des ignames, des plantains, des pommes de pin, des oranges, des limons, des papas, des Différent finité darres, & diverses sorres de racines. La pomme de pin, qui est leur principal fruit, croît sur un arbre qui n'est pas si haut que le Paony, mais qui est de la même grosfeur. Elle est d'un verd & d'un jaune admirable, aussi ferme & aussi juteuse que le melon. On la mange avec du vin & du sucre. Quelques Anglois d'une imagination forte croyent y trouver les goûts de toutes fortes de fruirs; mais l'Auteur n'y a jamais remarqué qu'une saveur piquante & abstergente. Les plantains & les bananes sont fort communs à Sierra-Léona. Les limoniers y font à peu près de la grosseur des pommiers d'Angletetre, & s'élevent sur quantité de racines. Leur feuille est ovale. Le fruit est petit, mais d'une odeur plus forte que les limons ordinaires. On trouve dans les bois quantité d'orangers, dont le fruit surpasse, pour la grosseur & pour le goût, toutes les otanges que l'Auteur avoit jamais vûes. Le papas est de la grandeur d'un melon médiocre, aussi verd & aussi rempli de graine. La hauteur de son arbre est vingt ou trente pieds.

(11) Voyez la Figure. dane l'Histoire naturelle, avec celle de la Pirates, p. 196. Torpede.

(14) Atkins renvoye pour la description de (13) On en verra ci-dessous la description ces arbres au premier Volume de l'Histoire des

Hhij

ATEINS. 1724. Les fuits & les racines sont les alimens les plus communs des Négrest ; faveur de la nature, qui ne leur couren ifoin ni travail. Ils pourroient la multiplier & la rendre plus parfaite avec un peu de culture; mais la parelle les arrète; & le plus riche partin eux est cleul qui peut se procurer sa provision de riz pendant route l'année. L'Aureur ne leur vir point d'autres animant domelfques que des Chiveres & de la volaille, & Beaucoup moins nombreux, qu'ils ne pourroient l'être avec un peu plus de peine & d'industrie.

Pécondité du tiz.

Les Négres fement leur riz dans les terres baffes. Il croît de la hauteur du froment; & du fommer de la rige, il poulle de perits épis qui renferment le grain. Sa multiplication est furprenante. Un boilfeau en produit quatre-vinger. Cependant relle est l'indolence des Négres, que manquant fouvent du nécesfaire, ils font oblicés de recourir à la Rivière de Scherbro.

Taille des hom mes ét des femnics.

Les hommes du Pays sont bien fairs & n'ont pas le nez tout-à-fair plat. Mais la plupart font incommodés d'une exomphalose, qui vient des mauvais accouchemens, ou de la négligence avec laquelle ils sont trairés dans leur enfance. On les voir ramper du matin au foir sur des narces, jusqu'à ce qu'ils ayent affez de force pour se lever d'eux-mêmes; ce qui n'empêche pas qu'ils ne foient ordinairement fort droits. L'Aureur affure, malgré quelques rémoignages oppofés, que les Négres de Sierra-Léona ne sont pas circoncis. mais que les Esclaves qu'on y amene du côré du Nord le sont presque rous , apparemment, dir-il, parce qu'ils sont voisins (15) du Royaume de Maroc. Les femmes ont la raille beaucoup moins belle que les hommes. Elles ont le ventre pendant, & les mammelles fi longues, qu'elles peuvent allairet un enfant derriere leurs épaules. Les travaux pénibles dont elles s'occupent continuellement les rendent extrêmement robuftes. Elles cultivent la terre, elles font l'huile de Palmier, les étoffes de coton, &c. & lorsqu'elles ont fini cer ouvrage, leurs indolens maris les employent au foin de leur chevelure laineuse, dont ils sont extrêmement curieux, & leur sont passet deux ou trois heures à cer exercice.

Maifons & meu-

Leurs maifons four de perires hutes four baffes, compofées de fourches de bois qu'ils planteme en forme ronde ou quarrée, & qu'ils couvreme d'un toit de chaume. Ils les entretiennent fort propres. Pour meubles, ils ont une natre ou deux, you lieur fervenu de lit i deu not urios plans de bois oud etrere, quelques fiéges & une grande cueillière de bois, ouvrages groffiers de leurs propress mains. L'ignorance des arrs et une des principales caudés de leur oi-fiverés il flemble qu'ils appréhendent de femer & de planter trop. L'avenir ne deur caufe jamais d'inquirduc la la gaffert rout le jour à fumer dans leurs longues pipes rouges, s'ans s'embartaffer du lendemain, s'ur lequel ils ne portern pas même feurs idées.

On voir fouvent des Villes entieres qui se transportent d'un canton à l'autre, soit par haine pour leurs voisins, soit pour se proturer plus de commodirés dans un autre lieu. Il ne leur faur pas beaucoup de tems pour défricher le terrain. Le Seigneur Joseph, Chritein Nègre, abandonna ainsi une fort belle Ville, avec rour son Peuple, pour aller s'établir plus haut fur la Ri-

Defeription d'une Viste des Négres.

> (15) Ils en sont à pluseurs centaines de milles. Mais la taison est qu'ils sont Mahométans.

viere. Les hutes dont il fortoit, sans en avoir rien détruit, éroient pout la plûpart orbiculaires, & disposées pour former dans leut centre, une grande place quarrée, fut laquelle donnoient les portes de chaque maison, avec un pavé de coquillage vis-à-vis de chaque porte. La place étoit plantée de limoniers, de papas, de plantains, de pins, & templie dans les intervalles, d'un grand nombre de ruches d'Abeilles , composces de vieux troncs d'arbres creux, de la longueur de trois pieds, & placées fur deux pilliers de bois. On y voyoit auffi plufieurs (16) Croix. Mais ce qu'il y avoit de plus curieux étoit un grand arbre au milieu de la place, sur lequel on distinguoit plus de cinq cens nids, d'une espece de perits oiseaux, qui bâtissent ainsi, autour des Villages, sur l'extrêmité des branches, & qui paroissent suspendus comme s'ils en étoient le fruit. On y reconnoît l'instinct de la nature : car sans toute autre situation, les jeunes seroient exposés aux insultes des Singes, des Per-

toquets, des Ecureuils, & même des Serpens, à qui leur péfanteur ne permet Les hommes & les femmes ne manquent pas chaque jour de s'oindre le corps d'huile de palmier, ou de civerte; mais cette onction, qui n'est pas sans

quelque mélange, jette une odeur forte & désagréable.

pas d'en approcher (\*).

La Civerte est à peu près de la grosseut du Chat. Elle vient des environs de Scherbro. Sa tête tessemble à celle du Renard. C'est le mâle seul qui fournit le parfum du même nom. On lui en tire chaque jour avec une plume, trois ou quatte grains, d'une petite bourse qu'il a près de l'intestinum redlum.

Les Cours de Judicature, ou les Assemblées qui se forment pour l'administration de la Justice, se nomment Palavers. Elles sont composées des principaux & des plus vieux Négres de la Nation, qui se placent en cercle sous une loge, pour régler les différens qui naissent entre les Sujets, ou avec les Comptoits Europeens. Les Conseillers se saluent à leut rencontre, en courbant le bras & portant la main au vifage. Aptès avoir entendu les raifons de chaque partie, ils déliberent, & portent leur Sentence à la pluralité des voix. Dans les cas de fornication , le coupable , homme ou femme , est vendu pour l'esclavage. Un Blanc, qui couche avec l'Esclave d'un autre, est condamné à l'acheter au prix courant.

Sur les accusations de meurtre, d'adultere & d'autres crimes odieux dans Méthole de pala Nation, les personnes suspectes sont forcées de boire d'une eau rouge nicon. qui est préparée par les Juges , & qui s'appelle Eau de purgation. Si la vie de l'accusé n'est pas réguliere, ou si on lui connoît quelque sujet de haine contre le mort, quoique l'évidence manque à la conviction, les Juges rendent la liqueur affez forte ou la dose affez abondante, pour lui ôter la vie. Mais s'il mérite de l'indulgence par fon caractere, ou par l'obscurité des accusations, on lui fait prendre un breuvage plus doux, pour le faire patoître innocent aux yeux de la famille & des amis du mort.

On donne le nom de Poniarring, fur toute la Côte, à l'enlevement d'un homme ou d'une femme. Mais à Sierra - Léona , le moindre vol est nommé volde même; & l'usage, qui tient lieu de loi dans le Pays, mer un homme en

(16) Elevées fans doute par le Seigneur Jo-(\*) Ces Oifeaux fe nomment Kuhales. feph, qui avoit été converti par les Mission- Yoyez ci-dessous, l'Histoire naturelle.

Hh iii

1721.

Civetter.

ATKINS. 1721.

droir de prendre à celui qui le vole, la même quantité de bien qu'on lui a dérobé.

Danses de Siets m-Leona.

La danse est l'amusement commun des Négres du Pays. Les hommes & les femmes s'assemblent le foir dans quelque endroit ouvert de la Ville , & chacun danse à son rour, avec une grande variéré de mouvemens & beaucoup d'agilité. La musique consiste dans deux ou trois Tambours, composés d'un tronc d'arbre creux, & couverts d'une peau de Chévre. L'assemblée aide au bruit des instrumens, en barrant des mains avec une sorre de mesure. On voit quelquefois des cercles particuliers, qui se forment avec de grands éclats de rire, pour louer ou pour blamer quelque danseur. L'Auteur rendir une

visite au Seigneur Joseph dans la nouvelle habitarion qu'il avoit formée sur la Riviere, a quinze milles de l'embouchure. Ce Chrétien Négre lui raconta naturellement les raisons qui l'avoient engagé à quitter son ancien Village. Il y étoir obligé trop fouvent de tenir des Palavers , pour accordet les différens de ses Sujets avec les Gromettes; & le voilinage des Anglois le jerroit dans des dépenses excessives. Joseph avoir fair le voyage d'Anglererre & de Portugal. Il avoir reçu le batême à Lifbonne, Depuis son retour , non feulement il avoir bati une petite Chapelle & planté plusieurs Ctoix; mais Son rele pour le son zele pour le Christianisme lui avoir fair renir une Ecole pour instruire

ceux qui s'étoient rendus dociles à ses leçons. Il avoir appris à lire à plusieurs de ses parens, & leur avoir distribué de petits livres de prieres. En effer il se trouvoit des Négres qui avoient profité de ses instructions, & pris des noms Chrétiens, rels que ceux de Thomas, de Jacques, qu'on a vûs quelquefois paroître dans cette Relation. A Sierra-Léona, l'usage des Négres est de ne porter qu'un nom. Mouse, qui signifie Movse, Yarrat & Kambar, sont communs pour les hommes.comme Baulim & Kibullu le sonr pour les femmes. D'aurres rivent leurs noms de quelque qualité naturelle, ou de leuts inclinations. Ainsi Lion, Mouton, Outs, Porc, &c. sont des noms fort en usage. Les Négres de Sierra-Léona font d'un caractere doux & docile. Le Seigneur Joseph assura l'Auteur qu'ils fouhairent beaucoup d'obtenir des Missionnaires. Mais Atkins prétend que l'arrrair est foible pour le zele apostolique, dans un Pays où les nécessités de la vie ne sont point en abondance, & où les bêtes farouches se sont craindre jusqu'aux environs des Villes & des Villages. Les maisons mêmes sont infectées d'une multitude de Rats, de Serpens, de Crapauds, de Mosquites. de Scorpions, de Lézards, & sur-tout d'une prodigieuse quantiré de Fourmies. On en distingue trois sorres ; les blanches , les noires & les rouges, Celles-ci s'élevent des logemens de huir ou neuf pieds de haureur, employent deux ou trois ans à jetrer les fondemens de leur édifice, & réduisenr en poudre une armoire pleine d'éroffe , dans l'espace de quinze ou vingt jours.

Infeffet qui

Le Seigneur Joseph avoit tiré si bon parti du Commerce, qu'il avoit mis toute sa famille à l'aise. On ne manquoir dans son Village ni de pintades, ni de poisson & de gibier, tandis qu'à plus de cinquante milles au-delà de son nouvel érablissement, les Négres n'avoient pour vivre que leur manioque avec un peu de miel. Il reçur la visire des Anglois, en habit Européen, c'est-à-dire en juste-au-corps, en fouliers & en chapeau. Il leur prèta ses Canots, pour leur donner la chasse de la Manarée. En deux heures de tems sea

Négres en amenerent une au rivage. Elle fut préparée de plusieurs façons, c'est-à-dire, qu'une partie fut rotie, une autre bouillie, étuvée. &c. Les Anglois furent fetvis fur une table fort propre, avec une nappe, des couteaux & des fourchettes. On y présenta plusieurs sortes de vins , & de la bierre en abondance. La chair de la Manatée est fort blanche, & n'a pas le goût aqueux du poisson. Mais Atkins la trouva dure. L'assaisonnement d'ailleurs lui parut trop fort, comme celui de tous les mets du Pays. Les Négres y metrent de l'Ocre, de la Malaguette & beaucoup de Cardamome.

ATKINS. 1721.

Les Dames, amies ou parentes de Joseph, entrerent dans la falle après le Dumes du Pays festin. Il y vint aussi quelques femmes du voisinage, qui se saluerent entr'elles en courbant le coude & portant la main fort près de leur bouche. Celle qui est saluce fait le même geste; après quoi se prenant les mains, elles fe la preffent doucement, & se retirent avec une petite inclination qui resfemble affez à nos réverences, & qui est accompagnée d'un air sérieux & décent. Elles se marquerent aussi beaucoup de complaisance & de civilité . jusqu'à diviser en plus de vingt parties deux ou trois biscuits . & une demie bouteille d'eau de citron que les Anglois avoient apportée ; chacune en eut sa part. Enfin le Seigneur Joseph conduisit Atkins & ses Compaenons jusqu'à la Barque, & n'omit rien pour les rendre fort satisfaits de sa reception.

La Religion du Pays se réduit à beaucoup de vénération pour les grisgris. Tous les Négres ont dans leur maifon , dans leur canot , ou fur leur perfonne, quelque petit charme qu'ils respectent singuliérement, & qu'ils regardent comme la source de rout le bien qui leur arrive. La matiere de ces charmes ou de ces grifgris est fort variée. Dans les uns c'est une petite piece de bois fendue; dans les autres un petit faisceau de certains bâtons ou de certains os, un crane de Singe, & d'autres reliques de cette nature. Chaque famille célebre dans cerrains tems la fête de son grifgris, & les habitans des mêmes lieux s'y invitent mutuellement (17).

Religion,

## Supplément à la description de Sierra-Léona.

A Riviere de Sierra-Léona, suivant les Mémoires de Labat, est (18) une des plus considérables de toute l'Afrique. Il donne quatre lieues de largeur à son embouchure. Le Pays du même nom, dit-il, est borné par deux fameux Caps, celui de la Vega au Nord, & celui de Tagrim ou de Ledo au Sud. Ces deux Caps forment une Baye spacieuse, où la Riviere de Sierra-Léona vient se décharger. On nomme ainsi cette Riviere , parce qu'elle vient de Sierra-Liona ou de Sierra de los Leones , c'est-à-dire , montagnes des Lions.

LABAT. 1728.

Le Pays, autour de cette Baye, est d'une ferrilité extrême, & fort bien Rivieres qui se arrose par quantité de Rivieres, qui serviroient beaucoup au progrès du sernare Commerce fi elles étoient navigables. Les principales font celles de Stones,

(17) Atkins, Voyage en Guinée, &c. p. 53 (18) Labat, Vol. I. p. 46. 80 fuiv.

1728.

de Karkais, de Pichel, de Palmas, de Pangue, de Kamgrani, de Kasse, de Karokanes . de Kapak , & de Tambasine. La plupart viennent des montagnes nommées Machemala, qui traversent le Pays du Nord au Sud, & qui se joignent à celle de Sierra - Léona. La Riviere de Sierra - Léona porte aussi le nom de Mitomba & celui de Tagrim; observation nécessaire pour empêcher qu'on ne faile quelque jour trois Rivieres d'une seule. Cette variéré de noms vient de la disposition de l'embouchure, qui se trouve partagée en trois Trois Canaux Canaux par les sables qui sont au Nord & par les Isles qui sont au Midi. Le

de la grande Ri-Wicce.

Canal du Sud & celui du Nord sont si profonds & si libres , qu'on y peut passer en tout tems; mais celui du milieu est embarrasse par quantité de rocs & de basses qui le rendent fort dangereux. Les plus grandes Barques & des Vaisseaux d'une grandeur médiocre peuvent remonter l'espace de quatrevingt lieues dans la Riviere, en trouvant depuis six jusqu'à seize brasses de Plufeur Bayes, rond. Lorfqu'on est entré dans la grande Baye & qu'on a passé la petite Isle Celle de France, de Saint-André, on s'apperçoit que la Côte du Cap Tagrim ou de Sierraavolent autrefuia Léona, forme plusieurs autres Bayes dont l'ouverture est au Nord-Ouest, La quatriéme, qui est la plus proche de la Riviere, se nomme la Baye de France, c'est la plus sure & la plus commode pour l'eau & le bois. Les Habitans racontent par tradition que les Normands avoient autrefois un Comptoir dans cette Baye. Ils montrent le lieu de sa situation, près d'une des trois Fontaines, dont l'eau passe pour excellente. En effet, il y a peu d'endroits aussi propres à l'établissement d'un Comptoir & d'un Fort. Les Négres y sont encore affectionnés aux François, & parlent leur langue de pere en fils. Les Vaisseaux y peuvent mouiller sur seize brasses, vis-à-vis les Fontaines à la portée du moufquet.

La Rivière de Sierra-Léona sépare deux Royaumes, celui de Balon (19) ou de Bulon, au Nord, & celui de Burré au Sud. Son lit commence à se retrécir dans cet endroit jusqu'à deux lieues de largeur. Cinq ou six lieues plus haut il se ressere jusqu'à une, & continue de diminuer à mesure qu'on remonte. La rive du Sud est couverte de grands arbres, sur-tout de Palmiers de toutes les especes. La prodigieuse quantité de poisson dont la Riviere est remplie y Mes de la Ri- attire un grand nombre de Crocodiles. On y rencontre plusieurs Isles, dont le terroir est excellent, & produit sans culture tout ce qui est nécessaire à la

Le climat fort vic. Mais le principal avantage de Sierra-Léona est la bonté (20) de l'air, neftes & communes en Guinée. Les Isles de la Riviere font remplies, comme le Continent, d'une multitude de Palmiers, qui produisent de fort bon vin. Les Négres sont grands buveurs (21), & les Européens les imitent, quoique fort souvent au hazard de leur vie. Ces lsles sont bordées de Mangles , qui leur servent de défense naturelle. Le bois en est excellent pour faire du charbon. Il est serré, dur & pésant. On admire la maniere dont cer arbre se multiplie. Aussi-rôt que ses branches sont arrivées à une certaine hauteur ,

> (19) C'est Labar qui l'appelle Bulon , par ragraphes précédens. le penchant qu'il a toujours pout les terminai-

(10) Labat est le seul qui parle si avanta- Européens qui corrompt ici les Négres. geusement de ce climat. Voyez les quatre pa-

(at, Labat s'écarte encore ici des autres Ecrivains. Cest au contraire l'exemple des

clics

elles se courbent vers la terre ou vers l'eau, & prennent une nouvelle racine. La Ville (\*) où le Roi de Burré fait sa résidence, est à huir lieues de l'embouchure de la Riviere, au Sud. Elle est composée d'environ trois cens ville de Burré.

maisons, dont la forme est ronde, & qui se ressemblent parfaitement, avec Préstiption des cette seule différence, que celles des riches Habitans sont composées d'un plus maions. grand nombre de hutes. Les piliers ou les fourches des côtés ont sept ou huit pieds de hauteur, & soutiennent des cheverons qui s'unissent au sommer en forme de cône. Ils font couverts de roseaux ou de feuilles de Palmiers, si bien entremêlés dans les lattes, qu'ils forment des murs impénétrables au Soleil & à la pluye. L'intérieur est revêtu aussi de roseaux, & de petites branches attachées entre les piliers, fur lesquelles on étend une sorte de platre, composé de coquillages brûlés, qui donne un air fort net aux cabanes. mais qui dure peu, parce qu'il n'est pas mêlé de sable. Le foyer est au centre. Un trou, qui est au sommet de la hute, donne passage à la sumée, Quoique le climat foir fort chaud, les nuits sont froides & humides, ce qui oblige les Habitans d'entretenir constamment du feu. Leurs portes sont quarrées, & les seuils élevés d'un pied au-dessus du rez de chaussée. Ordinairement la porte d'une cabane n'a que deux pieds de large sur trois de haureur; de sorte qu'il faut se baisser beaucoup pour y entrer, & qu'avec un peu d'embonpoint on n'y peut passer que de côté,

Le lit d'un Négre est composé de grandes nattes rouges, assez épaisses, Liu & armes, qui s'élevent, l'une sur l'autre, d'un pied au-dessus de la terre. Le fond de la hute est d'argile, & s'entretient fort proprement. On voit les armes du Maître suspendues près de son lit, C'est un sabre, un poignard, de grands coureaux de Flandres, des zagayes, un arc & des fléches, qu'ils empoisonnent lorsqu'ils vont à la guerre. Des-Marchais juge que leur poison est le jus de la (22) Manzanille. Quelques uns ont des armes à feu, qu'ils conservent précieusement & donr ils sçavent se servir. On prétend qu'ils tiennent cet att Luige detar des Normands. Les Portugais & les Anglois qui font établis parmi eux, ont les Neges vient eu affez de prudence pour leur vendre fort peu de fusis, avec la précaution de des Normands.

les mettre en fort mauvais ordre.

Le Palais du Roi, ou plutôt l'assemblage de ses hutes, est au centre du Village, & ressemble aux édifices de ses Sujets. Cependant il a quelques cabanes un peu plus grandes, qu'il réferve pour les vilires qu'il reçoit des Européens. Les Princes du Pays sont fort aimés de leurs Sujets, & les gouvernent avec beaucoup de douceur & d'équité.

Les hommes & les femmes de Burré sont de belle raille, & géneralement Figure des bomd'une figure agréable. Ils ont la peau noire, les traits réguliers, les yeux mus. vifs, & les dents fort blanches. On ne voit point parmi eux de nez écrafés, ni de grosses lévres; difformité qui vient, dans d'autres Pays, de l'usage où sont les meres de porter leurs enfans sur le dos. Les hommes se donnent

autant de femmes qu'ils peuvent en acheter; [mais ils n'ont de véritables égards, & ne sont capables de jalousie que pour la premiere, parce qu'elle (\*) Le détail fuivant est tiré de la Relation forte de pomme qui croît dans ce Pays ; mais des Des-Marchais, publice par Labat, qui pa- c'est d'un autre fruit que les Négres empoilontoitra dans la fuite de ce Tome. nent leurs armes.

(12) On a vû que la Manzanille est une Tome III.

Ιi

ATKINS. 1721.

est regardée seule comme leur véritable épouse. Les autres passant pour de timple, concubines, ils ne font pas difficuité de les prêter aux Ettangers, & cette licence n'a tien de feandaleux dans la Nation. Elle n'expose pas non plus les femmes au moindre reptoche, parce qu'étant Esclaves de leur mati ou de leur Maitre, tout leur moure contifte à lui plaire par leur attachement & leur foumission. Il n'a pas de commetce avec elles pendant leur gtessesse, ni quatre ans après qu'elles font délivrées. On compte dans la Ville de Burre six ou sept cens hommes capables de porter les armes; mais le Pays étant bien peuplé & fort attaché à son Roi, ce Prince est en état de lever une armee beaucoup plus nombreuse.

Convention du Bos de Burre.

Celui qui régnoit en 1666 avoit embrassé le Christianisme & portoit le nom de Dom Philippe. Il avoit accorde à ses Sujets la liberté de conscience; mais n'en desirant pas moins leut conversion, il entretenoit à sa Cour deux Brifun qui em -Missionnaites, l'un Jésuite, l'autre Capucin. Le zèle de ces denx Prédicapiolic celle de fea teurs avoit peu de succès contre la passion des semmes & du vin , qui sont deux obstacles presqu'insutmontables dans le cœur des Négres. Ils sont d'ail-

A groi fe réd't leur Reli FIND.

Vorgies.

leurs honnêres, bons, finceres, amis des Etrangers. Ils ont même rerents quelque chose des manieres & de la politesse des Normands, qui ont découvert les premiers cette Côte. La Religion dominante du Pays est l'Idolatrie, mais sans principes, sans ordre, sans fêtes & sans cérémonies. Le noml re de leuts divinités n'est pas fixe, ou plutôt il est innombrable. Chacun se fait des idoles suivant son caprice : l'un adore une corne , l'autre une patte de crabbe, d'autres un clou, un caillou, une perite coquille, une tête d'oifeau, une tacine, &c. Ces obiets de leur culte portent le nom de Fetiches. Ils les portent autour du cou dans un petit fac otné de grains de vetre, de buis, on de coquilles qu'ils nomment koris, & d'autres bagarelles. Ils offrent, marin & foir, à leurs Fetiches ce qu'ils ont de plus exquis dans leurs ptovisions. Ils leur demandent leurs besoins. Telles sont les bornes de leur Religion : plus heureux, dit Labat, que les Sauvages de l'Amérique, que le diable bat cruellement lorsque (23) cette fantaine lui vient ; au lieu que les Fetiches ne s'emportent jamais à la violence. Les Négres Mandingos, qui font zelés Mahométans, avoient entrepris

A referret Malon metans.

de répandre ici leut Religion. Mais ils trouverent les Négres de Sietta-L'ona peu disposés à changer d'usages. Cependant un Idolâtre est toujours plus facile à convertir qu'un Mahométan. On lent entend souvent répéter les noms d'Abraham, d'Isaac & de Jacob. La circoncision est ptatiquée au long de la Côre, depuis Sierra-Léona jusqu'à Benin.

Fertilité du Royanne de Bur-

Il n'y a pas de différence, pour la fertilité, entre le tertoit de Burré & celuides Isles de la Riviere. Le riz, le miller, les pois, les féves, les melons, les parates, les bananes & les figues, y croissent en abondance & se vendent presque pour rien. La Riviete est templie de poisson, & les Habitans en mangent beaucoup plus que de toute autre viande, quoiqu'ils ne manquent d'aucune forte d'animaux & qu'on les achete à bon marché. La volaille ordinaire, les Pintades, les Oyes, les Canards, les Poules d'Inde, les Pigeons ne leur coûtent que la peine de les prendte. Leurs champs présentent de vas-

(13) Labat méle au récit des Anteurs qu'il tions, qui décréditent le bon sens d'un Ecria publices quantité de ces pueriles imagina. vais.

zes troupeaux de Bœufs, de Vaches, de Chévres, & de Moutons, Les montagnes sont remplies de Cerfs, de Sangliers, de Daims & de Chevreuils. Ceux à qui le gibier manque n'en peuvent accuser que leur pareise. Les Eléphans, les Lions & les Tigres offrent de l'amusement & de l'utilité aux Chasseurs; sans parler des Serpens, dont il se trouve de si monstrueux, qu'on les prétend capables d'avalet un homme & même un Bœuf (24 .

ATEINS. 4721.

Leur intelli-

La bonté du Pays & l'abondance des fruits y attirent une quantité incroya- Nombre înce 92ble de Singes. On en voit de toutes les especes, à l'exception (25) des blancs. Ils font en fi grand nombre, que les Habitans, pour garantir leurs plantarions, font obligés de faire constamment la garde, & d'employer le poison, les rrappes & les armes. Lorsqu'un Européen rapporte de la chaife ung ou fix Singes qu'il a tués, il est reçû des Négres comme en triomphe. D'un autre côté les Singes s'apperçoivent fort bien des piéges qu'on leur rend , & gence. ne donnent pas deux fois dans le même. Ils ne connoillent pas moins leurs ennemis. S'ils voyent un Singe de leur troupe blessé d'un coup de fléche, ils s'empressent de le secourir. La stéche est-elle barbue? ils le distinguent fort bien à la difficulté qu'ils trouvent à la tirer; & pour donner du moins à leur Compagnon la facilité de fuir, ils en brifent le bois avec les dents. Un autre est-il bletsé d'un coup de balle ? ils reconnoissent la playe au sang qui coule , & machent des feuilles pout la panser. Les Chasseurs qui tomberoient entre leurs mains, courroient grand tisque d'avoir la rête écrasée à coups de pierres, ou d'être déchités en pieces, car entre ces animaux il s'en trouve de très-gros, & d'une humeur fort cruelle lorsqu'ils sont irrirés.

Outre les provisions & les rafraîchissemens dont les Vaisseaux peuvent se Linn modern de foutnit à Sierra-Léona, on y trouve de l'ambre gris, de la civette en masse, des civettes en vie, & le meilleur ivoire de toute l'Afrique. Il y est net, mitter

fans tache, & d'une blancheur éblouissante; ce qui prouve encore l'excellence du climat & la fertilité du tetroit. Les dents néanmoins y font plus petites que celles qu'on appelle Morfil eskarbeille, c'est-à-dire, celles dont quatre ne pesent pas un quintal. Les Négres mangent la chair des Eléphans. Quelques Européens, qui en ont fait l'essai, prétendent que si elle étoit gardée, & préparée un peu mieux qu'elle ne peut l'être par des Négres, elle seroit peu différente du Bœuf.

Le profit qu'on fait à Sierta-Léona sut les marchandises de l'Europe, est au moins de deux cens pour cent. Il feroit beaucoup plus confidérable fi l'on acheroit les commodités du Pays de la premiere main, au lieu de les

prendre des Anglois & des Portugais.

On s'y procure quelquefois de l'or & des Esclaves, mais sans pouvoir apptofondir d'où l'or y est apporté. Le Pays même ne paroît pas propre à la production des métaux. C'est le partage des Régions séches & stériles ; telles que Bambuck. Ceux qui rravaillent à la découverte des mines, prennent pour un heureux signe les apparences les plus contraires à la fertilité, telles que les rocs, la fécheresse des terres, la couleur pâle & motte des plantes & de l'herbe (26).

(14) Labat en paroît fort perfuadé. Au teste de Bambuck. (16) Voyez à la fin du Volume précédent sout ce récit paroit exageré. (15) Il ne s'en trouve que dans le Royaume la Relation du Pays de Bambuck.

252

ATEINS. 1711. D'où I's y vient.

Le Royaume de Burré a des Peuples au Nord-Est & à l'Est , qui manquant de certaines commodités, les acherent de leurs voifins pour de l'or-D'ailleurs les Marchands Mandingos, qui portent leur commerce depuis les Côtes de la mer jusqu'au centre de l'Asrique, répandent leur or du côté de Sierra-Léona, & ne manqueroient pas d'y en apporter davantage, s'ils étoient toujours sûts d'y trouver des marchandises de l'Europe à des prix fixes & réglés. Ce sont les Anglois & les Portugais (17) qui sont en possesfion de ce Commerce.

A l'égard du Commerce des Esclaves, il est peu considérable sur les Côtes de Sierra-Léona. Il se réduit à quelques Prisonniers de guerre, & à quelques Criminels dont la Sentence de mort est changée dans un bannissement perpétuel.

### CHAPITRE

# Histoire naturelle de la Côte Occidentale d'Afrique.

HISTOIRE NATURELLE.

ETTE Histoire naturelle sera divisée en cinq classes. Les Végétaux, les Quadrupedes, les Oiseaux & la Volaille, les Amphibies avec les Insectes Unifion du fojet. & les Repriles, enfin les Poissons. Ces cinq articles seront traités successivement dans l'ordre où l'on vient de les nommer. Mais il est à propos de commencer par quelques remarques générales des Voyageurs, sur le climar & les saisons, l'air, les maladies & le terroir, dans cette division de l'Afrique.

#### 6. I.

# Saifons , Arbres & Terroir.

Saifons . pluge , & sampite.

Na s les parties de l'Afrique dont on traite ici l'Histoire, l'année peut être divisée entre la saison séche & la saison humide. La premiere dure huit mois, c'est à-dire depuis le mois de Seprembre jusqu'au mois de Juin. La seconde depuis le mois de Juin jusqu'à celui d'Octobre exclusivement. C'est cette derniere faison qui fait l'hiver. Pendant celle de la sécheresse, les chaleurs sont excessives, par la rareté des pluyes. A peine tombe-t-il quelques rofées dans rour cer espace (28).

Les pluyes, suivant Jobson, commencent fort doucement & par quelques ondées passageres, mais qui ne laissent pas d'être accompagnées d'éclairs & de tonnerre. Elles augmentent vers la fin de Juin. La chute des eaux devient alors fi violente, avec des orages, des vents, un sonnerre & des seux fi rerribles, qu'on croiroir avoir à redouter la confusion des Elémens. C'est néanmoins dans cetre faison que les Habitans du Pays sont obligés de travailler à la terre. La plus grande impéruosité des pluyes est depuis le milieu de Juillet jusqu'au milieu d'Août. Les Rivieres s'élevent alors de trente pieds

<sup>(17)</sup> C'est à dire, les Portugais établis de-(18) Jobson dans le Golden Trade, p. 115 puis long-tems dans divers endroits du Royau- & fuiv. me de Bulm , & de Burré.

au-dessus de leur hauteur naturelle; & si les rives sont basses, l'eau se déborde impétueusement (29).

NATURELLE.

Suivant le Maire, on voit peu de pluyes sur cette Côte dans tout autre mois que ceux de Juiller, d'Août & de Septembre. Mais au Sud de la Ligne elles commencent plutôt; & ces trois mois font le tems de leur abondance. Elles font accompagnées de vents furieux, & fuivies d'un si grand calme & de chaleuts si excessives, que la respiration en devient disticile. Après un intervalle de deux ou trois heures, la tempête recommence. Elle dure pendant trois mois avec ces alternatives (30).

Moore observe que sur la Gambra la faison des pluyes commence ordinairement au mois de Juin & continue jusqu'à l'extrêmité de Septembre, ou quelquefois jusqu'au commencement d'Octobre. La premiere & la derniere tempète sont généralement les plus violentes, il s'éleve d'abord un vent fort impétueux, qui dure une demie heure ou plus avant la chûte de la pluye; de forte qu'un Vaissean, surpris par cette agitation subite, peut être fort aisement renversé. Cependant les apparences du Ciel sont des avertissemens qui la font prévoir. Il se charge quelque-tems auparavant. Il devient noir & triste. A mesure que les nuces s'avancent il en sort des éclairs, qui sont capables de répandre l'effroi. Les éclaits sont si terribles en Afrique & s'entre-suivent de si près, que pendant la nuit même ils rendent la lumiere continuelle. Le fracas du tonnerte n'est pas moins épouvantable, & va jusqu'à faire trembler

Pendant la pluye, l'ait est ordinaitement frais. Mais à peine est-elle finie que le Soleil se montre & fait sentir une extrême chaleur. On est quelquefois porté à prendre ce tems pour se deshabiller & pour dormir. Mais avant qu'on foit forti du fomeil il arrive fouvent un nouveau (31) Tornado, qui Danger pour les fair passer le froid jusques dans les os, & dont les suites deviennent funestes. Européens. C'est ordinairement le sort des Européens , lorsqu'ils négligent les précautions 3 car les Habitans naturels du Pays sont à l'epreuve de ces révolutions de l'air. Dans la faifon des pluyes, on voit peu de vents de mer ; mais à leur place, il vient au long de la Riviere des vents d'Est , qui sont d'une fraîcheur extrême depuis le mois de Novembre jusqu'au mois de Janvier, fur-tout pendant le jour (32).

Moore fait observer plusieurs Tornados qui le remplitent d'effroi. Le premier, qui n'étoit que de venrs & d'éclairs, commença de grand matin, le 16 de Mars 1730. Il en essuya un autre le 19 de Mai de la même armée; mais ce fut un mêlange affreux de vent, d'éclairs, de tonnetre & de pluye. Le 3 de Juillet 1731, ce fut le même mélange. Pendant ces trois premieres tempères Moote étoit dans l'Isle James. La quatriéme arriva pendant son séjour à Yamyamakonda. Elle fut encore plus terrible, & l'Auteur remarque qu'avant commencé la nuit du 10 de Juin 1742, elle amena de fort groffes mouches d'une espece extraordinaire. La cinquiéme artiva le 11 de Mai 1733. Moore étoit à Bruko pendant la fixième. Ce fut le 16 Mars 1733. Elle fut accompagnée non-feulement de tonnerre & d'éclairs, mais encote de

Li iii

<sup>(</sup>sg) lbid. (31) Voyages de Moore, p. 134. (30) Le Maire, Voyage aux Isles Canaries. (31) Ibid. p. 56, 71, 77, 118 & 157. 8cc . p. 57.

pluye; ce qui étoir presoue sans exemple dans cerre saison (33).

HISTOIRE NATURELLE. bonaires.

Le même Auteur observa dans ce Pays deux éclipses lunaires, la premie-Deux scippes re à Yamyamakonda la nuit du 20 Novembre. Depuis huit heures du foir jusqu'à dix, la Lune sut entiétement obscurcie, quoiqu'elle sut foit brillante après & devant l'éclipse. Il vit la seconde à Bruko, le 11 de Mai pendant la nuit. Elle fut encore totale & d'une heure entiere (34).

ployes du l'ays.

Tous les Ecrivains attribuent aux pluyes les débordemens du Sénégal, de Explication des la Gambra, & des autres Rivieres de la mêne Côte. Le Matre prétend que la cause même des pluyes est le retour du Soleil (35) qui s'éloignant alors du Tropique du Cancer fait en France le Soiftice d'été, & ceiui d'hiver dans cette partie de l'Afrique. Cet astre, dit-il, attire une grande masse de vapeurs, qui retombent ensuite en grosses pluyes, cause réguliere des inondations. Le même Voyageur attribuant le débotdement du Nil à la même cause, ajoûte qu'en Ethiopie ces pluyes commencent au mois d'Avril & continuent pendant ceux de Mai & de Juin; mais que vers la Côte occidentale d'Afrique elles commencent le 15 de Juillet, & vont en croissant pendant quarante jours, après lesquels elles décroiffent dans le même espace. Il remarque encore que les chaleurs font ici plus insupportables au mois de Janvier que dans le cours des mois de Juillet & d'Août (35); ce qu'il faut attribuer aux pluyes de ces deux mois.

Ceux qui arrivent des climats froids, doivent compter, suivant Moote, de trouver en Aftique quatre mois fort mal fains & fort ennuveux. Mais ils font dédommagés de cette affreuse saison par le retour d'un Printems de huit mois, pendant lequel ils voyent continuellement les arbres couverts de fleuts & de fruits. L'air est alots d'une fraîcheur charmante Cependant il conserve une qualité particuliere, qui ne doit pas être fott saine pour le corps, puisqu'elle est capable de rouiller une clef dans la poche. Le tems des chaleurs excessives ett ordinaitement la fin de Mai, quinze jours ou trois

femaines avant la faifon des pluyes.

Observations for les apparenges du Suleil.

Le Soleil se fait voir perpendiculaitement deux fois l'année. Jamais la longueur du jour ne surpasse treize heures ; mais il n'a jamais moins d'onze heures; c'est-à-dite, deouis le lever jusqu'au coucher du Soleil, car on connoît peu les crepuscules en Afrique. La lumiere n'y paroît qu'avec le Soleil , & l'on se trouve dans les rénébres aussi-tôt qu'il disparoit. Au mois de Novembre , le tems du matin & du soir est froid , quoique la chaleur soit fort grande au milieu du jour. A la fin d'Octobre , les matins & les soirs sont obscureis par des brouillards épais, quoiqu'au commencement du même mois la matinée foit d'une chaleur extrême (37).

Effets du climat.

En géneral l'air de ces Côtes est fort mal sain, sur-tout vers les Rivieres, les tertains marécageux, & dans les cantons couverts de bois. Sur toute la Côte, depuis le Sénégal jusqu'à la Gambra, la faison des pluyes est petnicieuse à tous les Européens; & celle des chaleurs, qui dure depuis le mois de Septembre jusqu'au mois de Juin ne leur est pas moins funeste (18).

Cette intemperie de l'ait cause aux Etrangers, qui n'y sont pas accoutumés,

(33) Ibid. p. 143 & 158.

(16) Le Maire , p. 61.

(14) Ibid.

(17) Moore, p. 88, 135 & 139. (18) Barbot , p. 17.

plusieurs sottes de maladies dangereuses. Mais l'effer en est encote plus fâcheux, lorfqu'ils ne menent point une vie réguliere; c'est-à-dire, lorfqu'ils NATURALLE mangent trop avidement les fruits du Pays, & qu'ils se livrent avec excès à l'usage du vin de Palmier & des femmes. Le Maire assure (39) que les moindres maux aufquels ils doivent s'artendre font la hévre, le cholera morbus, des ulceres aux jambes, & de fréquenres convultions, fuivies infailliblement de la mort ou d'une paralysse. De toutes ces maladies, les plus fatales font la fièvre, qui emporre fouvenr en vingt-quatre heures l'homme du meilleur tempérament; & les vers, que la corruption de l'ait produit dans les chairs, & qui onr quelquefois cinq ou fix pieds de longueur. L'habirude gondent dans le du Pays n'empêche pas que les Négres (40) ne soient fort sujets à cette derniere maladie. Moore rapporte l'exemple d'une jeune femme, qui avoit dans chaque genouil un ver long d'un aune. Avant que le ver parût, elle fouffrit de violenres douleurs, & ses jambes enflerent beaucoup; mais lorsque la tumeur vint à s'ouvrir, & que le ver eut commencé à se faire voir. ses soutfrances diminuerent. Le ver sortoit chaque jour de la longueur de cino ou fix pouces. A mesure qu'il s'étendoit, on le rouloit doucement autour

d'un perir bâton, avec la précaution de le lier d'un fil, pour l'empêcher de rentrer. S'il se rompt malheureusement dans l'opération, la gangrene suit immédiarement. L'opinion des Négres sur la cause de ces vers est qu'ils viennent de l'épatileur de l'eau (41), qualiré que la saison des pluyes fait prendre nécessairement à leur boisson. La même maladie est commune sur la Côte de Guince, dans les Isles des Caraibes, & dans plusieurs parries des Indes Orientales. Un Ecrivain François (42) l'attribue à la nature des pluyes

Vers qui s'en-

Jobson ne négligea rien pour découvrit les véritables causes de la cot- comment Josruption de l'air das se Pays de la Gambra. Il se proposoit de détruire le se commission de préjugé qui séroir déja répandu au défavantage du climat. Après quantité l'ait. de recherches & de taisonnemens, il se persuada qu'il y a beaucoup de poison dans l'air de cette Contrée, soit celui qui s'exhale des végéraux infectes, comme on n'en est que rrop certain par l'usage géneral d'y empoisonner les fléches du fuc des fruits & des plantes; foit celui qui fort continuellement d'une infiniré d'animaux vénimeux , tels que les Crapaux , les Scorpions & les Serpens de diverses especes. Ce poison, si l'on en croir le même Voyageur, est retenu dans la poussière & le sable pendant la saison de la fécheresse; mais les premieres pluyes le développent; & le Soleil venant 2 l'exhaler dans l'intervalle des pluyes, il retombe avec elles, & donne à l'air des qualités dangereuses. Jobson croit cette remarque bien confirmée par un effet fingulier des premieres pluyes. Elles laissent des marques & des taches .. non-seulement sur la peau, mais jusques sur les habits; & pour peu qu'on les laisse à l'humidité il s'y engendre des vers fort dégoûtans. Au contraire, il n'arrive rien de sembiable après les dernieres pluyes; ce qui vient alors, suivant Jobson, de ce que l'air (43) est purgé des patticules malignes dont il éroit infecté. Il se fonde ici sur son expérience, pour conseiller à

(19 Te Maire, abi fup. p. 57. Il en avoit fait l'expérience. (40) Barbot , p. 32.

qui corrompent tour ce qu'elles rendent humides.

(41) Moore, p. 130. (41) Afrique Occidentale, Vol. II. p. 214. (43) Jobion , whi [up. p. 127.]

Confeils ou'il donne aux Voya-

HISTOIRE NATURELLE. tous les Voyageurs de ne pas s'exposer sur la Riviere dans le tems des premieres pluyes; & fut-tout d'être fournis d'une bont provision d'eau, & de prendre leurs repas avant la chûte des pluyes. C'est à l'oubli de toutes ces précautions qu'il attribue la mortalité dont le Vaisseau le Saint Jean fut

Autre explication des pluyes.

L'Auteur ayant encore observé que les nuées qui apportent la pluye viennent toujours du Sud-Eit, suppose qu'elles sont attirées par le Soleil jusqu'à ce qu'il touche au Tropique du Nord; qu'elles se résolvent en pluye lorsqu'elles approchent trop de sa chaleur; & qu'à son retour, les rencontrant, & fon action étant beaucoup plus forte, il les rompt avec violence, les écarte, & cause ces tonnerres & ces éclairs redoutables qui semblent ménacer la nature de sa ruine, jusqu'à ce que les nuées étant dissipées par degrés, l'air reprend fa clarté vers le tems où le Soleil atteint à l'Equinoctial, c'est-à-dire à la fin de Septembre (44).

Terroir da Pays & tems de la culfons.

A l'égard du terroir & de la fertilité du Pays, le Maire observe qu'au pure & des mois- long des Côtes, entre le Sénegal & la Gambra, les terres font fabloneuses & stèciles (45), parce que la chaleur y est fort ardente. Jobson parlant des rerres qui bordent la Gambra, dit que ne recevant jamais de pluye pendant l'espace d'environ neuf mois, elles deviennent si dures & si enflammées qu'il est impossible de les cultiver. On est obligé d'attendre que la saison des pluyes vienne y répandre de l'humidité & les rendre propres au labourage (46).

Le Maire remarque que l'inondarion dont la terre s'enrichit , n'érant pas génerale & se bornant aux Cantons qui bordent les Rivieres, la fertilité ne se (47) communique pas beaucoup plus loin. Il ajoûte que le Pays est peuplé & couvett de bois. Suivant Barbot, les Habitans ne plantent & ne fement qu'à la fin de Juin, peu de tems après la (48) diminution des pluyes. La moisson se recueille au milieu de Septembre ; de sorte que dans l'espace de trois mois les terres font labourées, femées & moissonnées; ce qui prouve

La variété des arbres est extrême dans cette partie de l'Afrique. Barbot die

assez la fertilité du terroir (49).

Grande variété des arbres.

que les forêts font différentes de celles de l'Europe; que le (50) bois en est doux, spongieux, & qu'il n'est guéres propre qu'à brûler. Labat assure au contraire que sur les bords de Rio - Grande & de plusieuts autres Rivieres, on trouve d'excellent bois de construction pour les Vaisseaux & pour d'autres usages. On a vû, près du Sénegal, des arbres d'une groffeur si extraordinaire. Lear groffeur. que vingt-hommes ensemble n'en pouvoient (51) embrasser le tronc. Barbot en mesura un, près de Gorée, dont la circonférence étoit de s'aixante pieds. Il étoit à terre, abattu par le nombre des années, & le tronc en étoit creux, Vingt hommes y auroient pû tenir debout. L'Auteur ne donne pas le nom de cet arbre, mais il le représente semblable au Noyer. Les seuilles du moins croiffent en pelotons, & l'écorce est douce & rendre (52).

Le plus utile & le plus commun de tous les arbres du Pays, comme de tout

(44) Jobson , ibid p. 118. (45) Le Maire, p. 62. (46) Jobson, abi sup. p. 125 & suiv. (47) Le Maire, abi sup. p. 57. (48) Jobson dit pendant les pluyes.

(49) Le Maire , p. 62. (50) Barbot , p. 31. (51) Labat , Vol. V. p. 357.

(11) Barbot , whi fup. p. 31.

le

HISTOIRE NATURILLS.

le reste de l'Afrique, eti le Palmier. Les Atriquains en distinguent huit especes i mais les Européens d'en comptent que quatre ou cinq & les diffinguent toujours. Les principaux sont le Dattier, & le Cocotier, l'Areka, le Cyprès, & celui qui porte du vin. Dans plutieurs Cantons c'est la cinquieme sorte qui est la plus abondante. Dans d'autres lieux , c'est une des quatre autres ; & l'espece qui domine dans un Pays y passe pour la principale. Au Sud du Sénegal on ne trouve pas de Dattiers, & les Cocotiers font en petir nombre, Le Maire dit (53) qu'on ne trouve pas un seul Cocotier sur toute la Côte, & que l'arbre le plus commun dans toute cette Région de l'Afrique est le Palmier qui produit du vin. On doit par consequent se borner ici à la description de cet arbre, & remettre celle des aurres aux Livres fuivans.

On peut tirer du vin de toures fortes de Palmiers; mais quelques especes, relles que le Dattier & le Cocotier, étant plus utiles à d'autres usages, on mic. les ménage pour l'utilité qui leur est propre , & l'on ne tire la liqueur que de ceux dont les fruits sont moins estimés. Il y a deux ou trois especes de Dattiers. La premiere a les feuilles piquantes & plus petites que celles du leur fronts. vrai Dattier. C'est en quoi consiste uniquement leur différence. Ses sleurs font rouges, composées de cinq feuilles dans la forme d'une étoile. Au centre elles ont un pifton, qui se change en un fruit rond de la grosseur d'un petir œuf, & dont la couleur est un rouge lezer ou orangé. La chair en est blanche, maistirant sut le rouge. Elle est de bonne consistance. Son odeur est celle de la violette, & son goûr un peu amer, comme celui de l'olive. Les grappes ou les bouquets contiennent depuis quarre-vingt jusqu'à (54) cent noix dont le noyau est de la grosseur de celui des pêches. Lorsque le fruit est mur, sa couleur d'orange se change en un jaune pâle. On le broye doucement, pour le mettre fur le feu dans un pot rempli d'eau. Aussi-tôt qu'il commence à bouillir, on le remue avec un bâton plat ou une spatule, & ce mouvement sert à séparer la chair des noyaux, qui tombent au fond du pot. On passe alors le fruit; & lorsqu'il commence à se refroidir, il forme une substance couleur (55) de chair pâle, & d'une véritable odeur de (56) violette. C'est une espece de beurre, qui est aussi doux & d'aussi bonne saveur que notre meilleur beurre d'Europe, sur-tout lorsqu'il est frais. Les Négres l'appellent huile de Palmier. Cependant le nom de beurre lui convient beaucoup mieux; car il a le même goût, la même consistance, & les Négres le font servir à tous les usages où nous employons le beurre & le lard. Ils en usent aussi pour s'oindre le corps, & cette onction leur rend les membres fouples & la peau douce. Les Européens, qui s'en servent dans leurs sauces, le trouve aussi bon que le beurre frais & le lard, du moins quand il est fait nouvellement; car en vieillissant il perd son gout & prend une odeur forte. En Europe, les Médecins l'employent pour soulager les douleurs de la goûte.

Description de

(ct) Les Palmiers font en abondance fur les côtes voifines du Cap-Verd. Les Seigneurs des Villages en tirent un droir. On y en diftingue trois fortes : l'nn qui ressemble au Dat-tier , l'autre semblable à cevx de France, le troifiéme, qui est une espece de Latanier, mais on n'y trouve pas de Cocotiers. Le Maire, p. 65.

(54) Barbot , p. 111. (50) Le Maire dit que cer arbre produit une forte de petit cocos , d'où l'on tire l'huile anique, qui fent la violette, qui a la couour du fafran & le goût de l'olive , p. 65. (56) Barbot dit que l'huile est couleur de fafran, & qu'elle a le goût de l'olive.

Tome III.

K k

HISTOIR I

On le regarde comme un spécifique contre le rhumatisme & les humeurs froides, en l'appliquant extérieurement avec un métange d'esprit de vin. Le noyau du fruit, que les Négres nomment Kiavos, est fort dut, & contient une amande de fort bon goût, que ces Peuples aiment avec passion (57).

Un autre arbre, donc les Négres tirent du vin, est la troisséme espece de Palmier. On le nomme Hondire. Ce Palmier est haut, & son tronc, comme fest feuilles, est couvert de petites pointes. Celles du tronc ont ordinairement deux pouces de longueux. La nature les a disposées avec beaucoup de régularité ét de symmetrie, comme pour servit de défensé l'arbre contre l'artaque des animaux. Ses feuilles font grandes & dentiéles comme celles de l'artichaux; elles composent une grosse cousile, qui couronne agréablement le l'artichaux; elles composent une grosse cousile, qui couronne agréablement le fonmet du tronc. Au mois de Juillet, vers le commencement de la faison des pluyes, il fort trois branches, longues d'environ quatre pieds, & chargées e pettres fleux s'elles plusons se changent en un fruit rond, de la forme & de la grosse a de la noira. Sa premiere enveloppe est une pean peta notre, qui est templie, d'une sobblance blanche & huileufe, de la conssistance du maron. Les enfans cullent ces noix avec une pierte & les mangent for taviedement.

Palmiers l'Amérique.

Dans les Illes de l'Amérique on appelle cet arbre, Palmier à pointes & à fruit, pour le dilfinguer d'un autre arbre du même nom qui elt fiérile, mais dont le bois fert à la menuiferie. Les Habitans en rirent aussi une huile qui est fort agréable à manger dans la fraicheur, muis qui devient bien-toë fort puante, jusqu'à ne pouvoir plus fervir que pour les lampes. Labat est persuadé que si cette huile étoit trêe à froid, elle se conserveroir plus long-tems. Il donne une mérshode pour test opperation.

Defeription du Palmetto par Finch

Au refle il femble que le Hondier Goil le même arbre que le Palmure) déciri par Finch, dont les Habitans de Sierra -Léona tierne leur vin. Cet arbre, dit Finch, est drois & haut. L'écore en est noueuf; sê le bois, d'une diblance fort douce. Il n'a des branches qu'au fommet. On les prendoir moins pour des branches que pour des roséaux. Le dedans en est moelleux el la peus fort dure. Les feuilles font longues & minere. Chaque branche est longue d'une aune, stratée, des deux côrés, de pointes fortres & piquantes, femblashes aux deuts d'une feier, mais plus longues. Elles portent un petit fruit qui ressemble à la noir d'Inde, cc de la grosseux Elles portent un petit fruit qui ressemble à la noir d'Inde, cc de la grosseux elles portent un petit fruit qui ressemble à la noir d'Inde, cc de la grosseux elles portent un petit fruit qui contient une annabet d'une fobblance dare & tracornie, funs sucen goite. Les Habitans la mangent rôcie & la nomment Bel. Ils donnent à l'abre le nome of Fabel (19).

La troisséme espece de Palmier qui produit du vin, est le Cyprier. Il a tronc & les feuilles (do) beaucoup plus grosses que le Darrier; mais son fruit ne geur être mangé. Cependant il porte des sleurs qui ressemblent

(57) Afrique Occidentale, Vol. III. p. 23. (58) Jobson die qu'il se trouve des Palmettos qui portent quantité de fruits, dont les Habitans se nouvillent, sur-tout lorsque l'atbre est jeune, p. 131.

(50) Finch, dans le Recueil de Purchafs, Vol. I. p. 406.

(60) Il erolt de la hauteur de 60, 80, & 100 pieds, avec une écorce fort unie. Moore, p. 36.

beaucoup à celles du Palmier à pointes; & ces fleurs produisent un petit fruit oblong, revêtu d'ene peau rouge, qui contient un noyau fort dur, NATURELLE. donr l'amande est fort amere. Cette noix ne se mange point, & l'arbre ne feroir d'aucun usage si l'on n'en tiroit cette liqueur célébre qui rienr lieu de vin aux Habitans & qui en porte le nom. Les deux Palmiers précédens en ptoduiroient aussi, si les Habitans ne se faisoient une loi de ne les pas couper, dans la crainte de nuire à leur fruit. Le vin du premier est fotr bon. Celui du second le surpasse beaucoup. Mais celui du Cyprier l'emporte sur

l'un & l'autre, & passe pour la Malvoisse d'Afrique (61). Le vin de Palmier est une liqueur qui distille de l'arbre par une incision Ce que c'est que qu'on fair au sommet. Il a la couleur & la consistance du vin d'Espagne. Il mier, Ses qualipetille comme le Champagne. Il joint à la douceur une forte d'acidité, qui tés. le rend fort agréable. Il envoye des vapeurs à la tête; & les Etrangers, qui en boivent trop librement, fans en avoir formé l'habitude, (62) en ressentent

de fâcheux effers. Il est trop purgatif, lorsqu'il est fait nouvellement, quoique ce soit alors qu'il a plus de douceur & d'agrément ; car dans l'espace d'un jour ou deux, il fermente & devient aussi dur & aussi forr que le vin du Rhin. Les Habitans ne se l'épargnent pas dans cette nouveauté, & ne rrouvent pas qu'il leur foit fort nuifible. Il n'est véritablement bon que pendant trente-fix heures. Enfuite il s'aigrit & s'altere par degrés, jusqu'à se changer en vinaigre. Un autre Voyageur ne le croit bon qu'après avoir sermenté deux ou trois heures dans le vase. A mesure qu'il vieillit, il devient plus capable de communiquer des vapeurs à la tête. C'est un puissant diuretique & cette qualité explique fort bien pourquoi les Négres ne sont pas fujets à la gravelle ni à la pierre. Il fermente avec tant de violence , que si l'on ne fait beaucoup d'attention aux vases qui le contiennent, il les agire & les brife. Le vin de Palmier paroît délicieux à quantité d'Européens lorsqu'il fort du rronc de l'arbre. Les Négres y mêlent quelquefois de l'eau. Ils affurent que si l'on en prend à l'excès , il enflamme les parties naturelles. En effet, on observe que les Négres ont souvent des tumeurs considérables près du fcrotum (63).

Jobson prétend que le vin de Palmier est dans une si haute estime parmi Plusseur sones les Négres, qu'il n'est pas libre au peuple d'en boire, & que les Princes le de vier. réservent pour leur usage. Il ressemble , dit-il , pour la couleur & le goût , au vin blanc nouveau; mais s'il est gardé plus d'un jour, il s'aigrit. Les Négres en distinguent différentes sortes, qu'ils reconnoissent à la différence de l'odeur , comme nous diftinguons nos vins blancs. Ils ont le Sabbegi , le Bangi, &cc. suivant les diverses (64) qualités des arbres. Leur méthode, Méthodes pour pour le recevoir du trone, est de suspendre leur gourde quelques doigts au- le tiert de l'aibre. dessous de l'incision, pour y faire couler la séve. Ils coupent une branche, & laissent la gourde attachée au chicor. Mais il ne leur arrive guéres d'en couper plus de deux, dans la crainte d'affoiblit l'arbte. Lorsque la seve a coulé trente

ou quarante jours, par différentes incilions, ils couvrent de terre graffe & (61) Afrique Occidentale, Vol. III. p. 18. de tête. (63) Afrique Occidentale , Vol. III. p. 32. (61) Moore dit la même choie (p. 18) mais Barbot affure (p. 104) que ces vapeurs & Voyages de Moore , p. 12 le diffipent bien tot, & ne laitlent aucun mal (64) Joblan , whi fup. p. 151.

HISTOIRE NATURELLE- les ouvertures du rouc & (5) la place des branches coupies, pour donner à l'abrie le remu de c résubit. Une autre méchod est de faire l'isosifion un peu au-deffont de la toutife de branches qui est au forment de l'abrie, & d'y appliquer le bour d'un uyau qui conduir la lisqueur dans la calcaballe, ou dans an por deretre (65). Il est fort étrange que la fêve du Palmier foit fi donce & fi agrable; randis que le fruit a dequalitré didiférences (67).

On higherine syname, que rende au explaintes traumentes (197);
Johon, après avoir rappoint que de fon tenu on vojota a long de la Johon, après avoir rappoint que de fon tenu on vojota no de vin et de feire au tronc une ou plufente ouvertures, oil l'on applique une canne cruté, couple de bairs, and qu'elle joigne l'abribe de plus prês. Le jus découle par ce canal dans des gourdes qui (68) font placée à terre pour le recevors, & qu'on retire a about de vingre-quarte beues. Cell-à-dires, qu'il ne faut pas moins de rens pour les templis. Labat aflure que fi l'arbre éls jeune, a vingre-quarte beures (Cell-à-dires, qu'il ne faut pas moins de rens pour les templis. Labat aflure que fi l'arbre éls jeune, a vingre-quarte beures (Lell-à-me pour remplir deux) pines. Le bat ind it trois.

Maniere do les segres gue pent au formin des arbres. Les Nêgrea n'employent pas d'échelles pour grimper fur les Palmiers , foit uylis en veaillent cueillir le fruit ou tiert du vin. Il, le fervent d'une forre de fangle d'ozier, ou de gros fil de coton, ou de feuilles feches de Palmier, qui et al sée grande dans la roudeur pour renferner l'aubre & le Nêge qui veur y monter, en Luislant eutre l'homme & l'aubre l'épace d'un pred & renferner en la laistim eutre l'homme & l'aubre l'épace d'un pred & renferner en laistime et de se grouns. Il grimpe au fonnuet avec une aquité farprenante. Il choisit l'endroit suupuel al veus atracher fa goarde. Il vy arrête aufit ranquellement que s'il éroit aifs, ca certer machine ne les tient pas moins fermes que s'ils éroitent à terte. On eft effrayé de les voir fusfpendus haut avec une focus fi foible (69). Moore dit qu'ils moment à la vérité avec beascoup de viteffe, mais que lichant que/quefois prité, jis tombent du haut de l'aubre & 6 reune miletablement (70).

## 5. I I.

### Arbees & Fruits.

Le Sièca.

A P a's le Palmier, c'est au Siboa (7)) que le premier rang femble apparentie, parce qu'il a quelque ressemblance avec lun, & qu'il est d'une haureur extraordinate. Les Pays de la Gamba en produissen un grand nommes. Ses femilles fevrent aux Habitans pour couvrit leuts maisons. Ils rivent du trouc une sorte de vin, qui a beancoup de rapport avec le vin de Palmier, quoiqu'il ne soit pas s' dout. Dans s's searestle, le tronce el austi plein de seve que celui du Palmier; mais le nombre des années le rend dur & coriasse (72).

Le Launier. On peur comprer entre les Palmiers un arbre de la même espece, qui croît

(61) Vers le Sod', après avoir avallé le produit d'un Palmier, ils coup ne ou brûlent l'arbre. Voyce Barbor, p. 2021.

[46] Moore dit que le tuyau est composé de feui les du même arbre.

(67) Afrique Occidentale, Vol. III. p. 36.

(e8) le Maire (p. 61) & Moore (p. 38) difent que ce jut est fait d'écorce d'arbre. (e9) Le Maire, p. 66.

(20) Moore, abi fup.

(71) Moore écrit Ciben. (72) Moore, abi sug. ibid. en abondance sur le Sénegal, & que les François ont nommé Latanier. C'est le nom qu'il porte aussi dans les Isles de l'Amérique. Il est droit, haut, & NATURELLE. d'une grosseur égale jusqu'au sommet. On en a vu de la hauteur de cent pieds. Sa tête est environnée d'une écoree rude & inégale , d'où il fort irente, quarante & jusqu'à soixante branches. Elles sont toutes fort droites, vertes, unies, fans nœuds & flexibles; d'une ftibstance qui tient le milien entre le roseau dans sa parfaite maturité & le roseau verd. Ces branches font longues de trois ou quatre pieds, & creuses au centre. Elles se fendent comme l'ozier, en fils de toutes fortes de groffeur, qui peuvent recevoir différentes fortes de teinture. A leur extrêmité elles produisent une feuille d'un pied de long, qui venant à s'ouvrir, forme un éventail naturel d'environ deux pieds de largeur. On employe ces branches à divers usages. Les Négres en font des cribles pour leurs grains, mais fur-tout des paniers & des corbeilles, qui portent en Amérique le nom de Paniers Caraibes, parce que c'est de ces Sauvages que les François en ont tiré l'invention. Les feuilles du Latanier sont fort commodes, & pourroient être d'une grande utilité si les Négres avoient affez d'industrie pour les rendre molles & pliables. Immédiatement au-desfous de la feuille, c'est-à-dire, dans l'endroit même où elle fort de la branche, il croît chaque année un fruit rond, de six ou sept ponces de circonférence, couvert d'une peau rouge, aussi forte & aussi épaisse que le cuir. Il contient un gros noyau rude & inegal, dont l'amande est fort amere, & n'a pas d'utilité connue. La chair du fruit est spongieuse, pleine de filets ou de fibres jaunes, d'une faveur astringente lorsqu'on la mange crue, mais plus agréable, & même affez semblable au coin lossqu'elle est cuire fous la cendre. Elle est purgative, & capable même de relâcher excessivement eeux qui (73) n'y sont pas accoutumes. Les Négres des environs du Cap-Verd rirent de cet arbre une forte de liqueur froide, aussi claire que de l'eau, & par la même méthode qu'ils employent pour le Palmier (74).

L'arbre que fon utiliré doir faire placer après les précédens, & qui croît Le Conenies fort communément près du Sénegal, est le Cotonier. Il aime les cantons élevés; ce qui le met à convert des inondations. Peur-être ne devroit-il être compré qu'au rang des arbriffeaux. Quoiqu'il foit plus haut dans ce Pays qu'en (75) Amérique, les plus grands ne surpassent pas la hauteur ordinaire d'un Abricotier. Le coton n'en est pas excellent, parce que les Négres en né-

gligenr la culture (76).

L'écorce du Cotonier est unie, du moins dans la jeunesse de l'arbre. Elle est mince, serrée, & d'une couleur grisstre. Le bois est blane, doux, & poreux quand il est jeune. Mais en vieillissant il devient dur, cassant, & se creuse au centre. Ses branches sont droites, & couvernes de feuilles, qui font douces, laineuses, & divisées en cinq parties comme celles de la vigne, quoique plus petires. La tige des feuilles est velue. Les seurs fortent & fleurissent à la naissance de la tige, ou du moins fort racement sur les bran-

(7 ) Afrique Occidentale, Vol. III. p. 48.

Kk iii

<sup>(74,</sup> Ibid. Vol IV p. 119. (71) Moore observe que sur la Gambra les Négres défrichent les environs de Jeurs Villes pour planter du coton , p. 76.

<sup>(76)</sup> Le même Auteur remarque qu'il y en a de fort grands fur la Gambra. Il en vit un près de Seska, auquel il donne trente aunes de circonférence , c'eft à dire , apparemment , à la maile des branches.

NATURILLE.

ches. Elles font composées de cinq feuilles, assez semblables à celles de la tulipe, & leur calice est sourenu par cinq autres perires seuilles vertes, dures & pointues. Ces fleurs font d'un jaune pale, bordées d'une raye rouge, & marquerces au-dedans de quelques taches pourpres. Elles contiennent quelques filers rouges, autour d'un piston verd, terminé en tête de cloux, qui se change en ovale un peu pointu, verd d'abord, mais d'un brun foncé & même noir dans sa maturité. Il devient alors de la grosseur d'un petit œuf de Poule. Ce bouton , suivant la qualité du terroir & la bonté de l'arbre . meutit dans l'espace de quatte ou cinq mois. Alots, il s'enste davantage, & creve avec un petit fruit. Tout ce qu'il contient seroit perdu, si l'expérience n'avoit appris aux Négres à veiller soigneusement dans ces occasions. La maturité du fruit se fait connoître à la noirceur qui paroît vers l'extrêmité, Chaque bouton renferme six ou sept grains de la grosseut d'un pois commun, mais (77) d'une furface inégale & même cornue. Cette semence étant remise en terre produit de nouveaux arbtes, qui font capables de porter leur fruit dans l'espace d'un an ou de quinze mois.

En Amérique on a des machines, qui pottent le nom de Moulin à coton, pout séparer le coton de sa graine ou de sa semence. Mais les Négres d'Afrique se servent de leurs mains. C'est l'ouvrage de leurs femmes , qui le

filent ensuite avec un simple fuseau sans touet (78).

L'Indigo croît naturellement dans plusieurs cantons du Pays, & les Négres en font usage pour teindre les pagnes ou leurs étoffes de coton. Ils leur donnent une couleur fort vive; mais l'art de teindre (79) n'est pas aussi cultivé parmi eux qu'en Amérique. Barbot dit que l'indigo ctoît en Afrique fur un arbuste, que les Porrugais ont nommé Finto, dont la hauteur est d'environ trois pieds (80).

Les Isles du Sénegal, & les Cantons voilins, produisent quantité d'ex-Le Tabac. cellent Tabac. Cette plante pourtoit être fort avantageusement perfectionnée, si les Négres avoient assez d'industrie pour la cultiver, & pour la travailler un peu après l'avoir recueillie. Moore observe que sur la Gambra les Negres plantent le Tabac près de leurs maisons; qu'ils le sement aussi-tôt qu'ils ont fait la moisson du grain; que celui qui croit près des Rivieres est très-fort, & qu'à peu de distance des mêmes lieux il est beaucoup plus foible (81).

Le Sinara.

L'taliga.

Dans les Pays du Sénegal, il croît un arbre nommé le Sanara. Les rettes humides font celles qui lui conviennent. Il est généralement de la hauteur & de la groffeur du Poirier. Ses feuilles ressemblent à celles du Laurier-tose. Il porte de petites seurs blanches, composées de cinq feuilles, qui forment un calice dont le fond est couleur de chair, & contient quantité de petits filets autour d'un piston qui a la rête ronde & couleur de chair. Ce piston se change en une perite cosse, qui est remplie d'une graine dure, ronde, noire & luifante. L'odeur de la fleur est agréable. L'écorce de l'arbre est grise, mince. féche & molle; le trone, brun dans l'intérieur; le bois dur, & d'autant plus propre à la construction des Vaisseaux & des Barques , qu'il acquiert une

<sup>(77)</sup> Labat, Vol. II. p. 98, & Vol. III.

<sup>(78)</sup> Ibid.

<sup>(7.9)</sup> Ibid. p. 167. (80) Barbot , p. \$2.

<sup>(81)</sup> Moore, p. 11 & 76.

nouvelle dureré dans l'eau. Mais les Négres ne fouffrent pas volontiers qu'on abbatte ces arbres, parce que les Abeilles aiment à s'y réfugier, & qu'ils en NATURLES tirent beaucoup de miel & de cite (81).

Jobson observa sur les botds de la Gambra l'arbre nommé Locuste ( ou L'arbre nommé Sauterelle ), qui porte des pelotons de longues cosses. Le tems de leur maturiré est le commencement du mois de Mai. Les Habitans s'en nourrissent, fur-tout les jeunes gens, qui sont passionnés pour ce fruit. L'arbre est gros & d'une bonne hauteur. Comme les Abeilles y font souvent leur miel, l'Auteur observe qu'un autre Jean-Baptiste pourtoit s'y rassasser de miel & de Sauterelles (83).

On rrouve sur toutes les Côtes Occidentales de l'Afrique le Calebassier . Le Callamer. que les Négres estiment avec raison, parce qu'il leur fournit tous leurs vales. Cet arbre a communément trois ou quarre pieds de circonférence. L'écorce en est grise, & fort unie dans sa jeunesse, mais ridée lorsqu'il commence à vieillir. Il se perpétue plus aisement par ses rejettons que par sa graine; mais il est facile à transplanter. Ses branches sont longues, épaisses & fort unies. Il porte beauconp de feuilles. Elles ont quatre ou cinq pouces de longueur. Elles sont étroites vers la tige, mais s'élargissant par degrés, elles s'arrondissent comme un spatule (84) à l'autre extrêmité. Elles sont épaisses & d'un brun foncé. La nature les a placées au long des branches, à des distances presqu'égales. La couleur des sleurs est bleuarre, tirant sur celle de la rose sauvage lorsqu'elle commence à s'épanouir. Elles sortent du corps de l'arbie, à l'infertion des branches; fage disposition de la nature, car le fruit est si gros que les branches auroient peine à le soutenir.

Il y a des Calebassiers de différentes formes & de diverses grandeurs. L'écorce en est mince , & ne surpasse pas l'épaisseur d'un écu, mais elle est dure lebalics. & corialle. Le bois est doux & se polir facilement. Cet arbre porte des fleurs & des fruits deux fois l'année, ou plutôt il est constamment couvert de fruits & de fleurs. Lorsque la Calebasse est mûre, on le reconnoît à sa tige, qui se flétrit & devient noire. Alors on se hâte de la cueillir, pour prévenir sa chûte, quiene manqueroit pas de la briser. Les Négres en font diverses fortes d'ustenciles. Il se trouve des Calebasses assez grandes rour contenir tròis gallons (85) de liqueur. Leur maniere de les préparer est de les percer à l'extranité, pour y faire entrer de l'eau chaude, qui amollit & diffout la chair intérieure. Ils la tirent ensuite avec un petit bâton; & mêlant du fable avec leur eau, ils continuent de rinfer & de nétoyer le dedans jusqu'à ce que les moindres fibres en soient sorties. Après cette opération, ils faissent sécher la Calebasse, qui devient propre alors à contenir du vin & d'autres fortes de liqueurs , sans leut communiquer aucun mauvais goûr-Pour couper une Calebasse en deux, & s'en faire des bassins ou des plats, ils la serrent par le milieu avec une corde, immédiatement après l'avoir cueillie. La coque est alors si molle, qu'elle se divise aisément.

(83) Jobson , p. 111. (84) Ou plutôt comme une raquette. (85) Jobson parle des ealebasses, lorsqu'il

dit que les Négres ont des gourdes de toutes les grandeurs , depuis la groffeur d'un œuf

(82) Afrique Occidentale, Vol. II. p. 515. jusqu'à celle d'un boissean. Il ajoure qu'ils ont ausi des courges, comme celles d'Anglererre, p. 130. Un gailon est une mesure Ang oise qui contient quatre quarres, ou buit

pintes de Paris.

HISTOIRE

Ils broyent les fœuilles du Calchaffier, & les mèlent dans leur kuuken pour ennedre le goûr plus agrétable. Ils donnent de ce mêlange le nom de £46. La graine même ne leur est pas inuvile. Ils la mangent guillée. Ils la mettent audit dans l'eau qui leur fert de boilfon, pour la tenri plus fraiche. La chair des Calchaffes est un remede excellent pour toutes forres de brilates, en Expeligant en forme de cataplafine. On s'en fiert avec le même finceis pour les mass de rête, la colique & les meurrissures; mais dans ce dernier cas, c'ett le jus qu'on avalle (86).

Le Tamarin.

L'arbre qui se nom ne Tanarin croît dans toutes les parties Occidentales de l'Afrique. Ceux qui se trouvent au Sud du Sénegal sont d'une hauteur extraordinaire; mais communément le Tamarin n'est pas plus haur que le Noyer, quoiqu'il foit beaucoup plus touffu. La racine en est forte, & se divise en quantité de branches très fibreuses. Le tronc est roujours droit . & n'a pas moins de trois pieds de diamétre. L'écorce est épaisse, brune, & pleine de petites fenres; le bois dur & d'un grain fort gros, Les branches font groffes, s'étendent réguliérement de tous les côtés, & se divisent en plutieurs autres branches d'où il en fort encore de plus petires. Elles font converses d'une peau fort douce & d'un brun verdarre. Elles produisent une infinité de feuilles, qui font la beauté de l'arbre par l'ombrage & la fraîcheur qui l'accompagnent toujours. Chaque feuille peut passer pour une petite branche, longue de quarre ou cinq pouces, d'où forrent dix ou douze paires d'autres perires feuilles, longues & étroites, obruses à l'extrêmiré, & rondes du côré de la tige. Elles font d'un verd luifant, velues près des bords, & féparées au milieu par une petite fibre, d'où il s'en détache encore de plus petires. Ces feuilles s'ouvrent pendant le jour, & se fe ferment ou se ressertent pendant la nuit.

Les fleurs du Tamarin croissent en touffes de cinq ou six pouces de longueur. Chaque touffe n'est composée que de neuf ou dix seurs, parce qu'elles font à quelque distance l'une de l'autre. Ces touffes sorrent des côtés & de l'extrêmité des branches. Les fleurs ont une tige affez courte, & ne font composées que de trois feuilles, couleur de tose, avec des veines d'un rouge plus foncé. Elles font fans odeur. Leur longueur est d'environ six lignes . & leur largeur de quarre. Le piston est pointu lorsqu'il commence à se former en bouton; mais il se courbe en s'allongeant, & devient semblable à la fève de jardin, de la longueur d'environ quatre pouces, fur un pouce de largeur. Il est composé de deux peaux l'une dans l'autre. Celle du dehors est épaisse d'une ligne, & la seconde ressemble au parchemin. Entre les deux, on trouve une chair moelleuse, d'un brun foncé, glutineuse & d'un goût fort acre. Cette chair contient fous la seconde peau trois ou quatre graines plattes, longues de quatre ou cinq lignes, épaisses, de différentes formes; mais fort unies, & d'un rouge qui rire sur le bazané, Chacune de ces graines renferme deux cosses blanches, qui se séparent en les faisant tremper dans l'eau , & qui laissenr voir la semence du Tamarin (87). C'est la chair & la graine séparées de la peau extérieure, & broyées en consistance, qu'on transpotre en Europe, & qui est employée dans la Médecine. En Afrique . les Négres en composenr une liqueur avec de l'eau, du sucre & du miel. Ils

(86) Afrique Occidentale , Vol. II. p. 317. (87) Moore , p. 38 & 259.

en composent aussi des confections, qu'ils conservent pour appaiser leur foif (88). Le Kahower est une espece de Prunier qui ressemble beaucoup au (89). Cé-

HISTOIKS NATURELIE. Le Kahower.

risier. L'Ape ou l'arbre aux Singes est assez grand. Il croît sur le bord des Rivieres. C'est fur ses branches que le Kubolos (90) fait son nid. Le Bischalo est un bois dur & bon pour la charpenre. Il croît sur les rives

Le Bischalo,

de la Gambra. Son tronc est droit, & son feuillage donne beaucoup d'orabre. C'est sous ces arbres que les Négres prennent le plaisir de la conversation & de la danse (91).

Le Tabakomba porte un fruir qui ressemble à nos poires de Bon-chrétien, Le Tabakomba. mais son écorce est semblable à celle du Grenadier. Ce fruit s'ouvre de luimême dans sa maturité & contient quatre ou cinq autres petits fruits, de couleur rougeatre, qui ont le noyau fort gros, & qui n'ont aucun (91) goût. Barbot dit qu'ils sont de la grosseur d'un œuf de Pigeon , d'un goût désagréa-

Sur le Sénegal on trouve une sorte d'Epine, de la grandeur des Pommiers de l'Europe. Le bois en est dur, rouge, pésant, & sert parmi les Négres à faire des pilons pour broyer leur maiz & leur riz (94).

Près du Lac de Kayor il croît une multitude d'Ebeniers, qui donne de l'Ebene de la plus belle espece. On en trouve aussi à Donay & dans d'autres

cantons fur le Sénegal (95).

ble, & d'une qualité fort chaude (91).

Les environs de Fatatenda produisent le Pao de Sangre, d'où l'on tite la Le Pao de Sangomme adragante ou le fang de Dragon. Les Habitans l'appellent Komo. Il grea si peu de haureur & de grosseur, qu'on en trouve peu d'où l'on puisse tirer une planche de quatorze ou quinze pouces de largeur. Il rend une odeur agréable lorsqu'il est nouvellement coupé. Son bois est dur, d'un beau grain & prend un fort beau poli. On en fait des écritoires & des ouvrages de marqueterie, dont la vermine n'approche jamais. Les Habitans s'en fervent pour composer leur Balaso, instrument de Musique dont on a déja donné la descripcion. Cet arbre aime un terroir sec, pierreux, & sur-tout le sommet des montagnes (96).

Le Kurbarisi

Les bords de la Gambra & les Cantons voilins produisent une abondance extraordinaire de Kurbaris , arbre gros & touffu qui sert en Amérique à plusieurs usages, mais fort négligé par les Négres. La séve se distingue à peine du bois même, tant ils ont de rellemblance par le touge sale & fonce qui fait leur couleur. Les feuilles sont perires (97), longues, dures & cassantes, d'un verd foncé & croissent deux à deux sur la même tige. L'écorce est blanche, mince, & s'arrache aisément. Le bois est dur & compact , quoiqu'il soit humeché par une séve grasse, huileuse & amere. Il eroit fort lentement, comme tous les bois durs. Le tronc est ordinairement droit & rond. Il s'en trouve, sur la Gambra, qui n'ont pas moins de trois pieds de diamétre & de quarante pieds de hauteur. Il est fort branchu, & ses branches bien garnies

(82) Ibid. Vol. II. p. 325. (89) Barbot, p. 11. (90) Ibid. p. 31 & 133. (91) Moore, p. 38 & 159. (91) Ibid. p. 68. Toms III.

(e1) Barbot, p. 51. (94) Labat , Vol. II. p. 326. (95) lbid p. 178. (96) Moore , p. 167. (97) Labet , Vol. IV. p. 101

HISTOIRE NATURELLE. de feuilles, qui forment un ombrage agréable. Le bois est aise à travailler, parce qu'il a peu de nœuds, & qu'il n'est pas sujer à se fendre,

Les l'aux du Kurbari font jaunes & largés, composées de cnn fenilles, qui forment un caluce, dans lequel plusieurs liées environnent un piton de couleur rouge. Elles ont aussi peu de écaute que d'odeur. Les fruits qui leur fuccedent sont de figure ousle, de cinq si fin pacie de longueur, & de trois à quarte de largeur. Leur épailleur est d'un pouce, & leur couleur un rouge barné. Il sont la peue dure, calânte, rude & grainée comme le chaprin, couleur d'orange, & d'un goût aronnique, donn la fasthance et for nouerislinee.

Chaque fruit a trois on quatre nopaux de la groffeur & de la forme d'une amande commune, duts & d'un touge forcé, remplis d'une noix dont le goût eftà peu près le même que ceiui de la noiferte, mais un peu plus aigre. Les enfans Nêgres les aiment pallionnément, & les Européens leut trouvent leaancoup de reflemblanea seve le goût du plan-dépère, aqued la steffenblent auffi par la couleur. De l'écorce de l'arbre on fait des tabasteres, des boeres à pour det, &c. Le romojeten une gomme claite & transparence, qui ne fe diflout point aifément, & qui jette, au feu, une odeur aromatique, peu différence de l'encens.

Pifo, dans son Histoire naturelle du Bresil, déctit cet arbte sous le nom de Jeraile, & prétend que les Portugais prennent si gomme pour la gomme Anima. Il en recommande la fumée comme un reméde excellent pour les maux de cête, & sur-tour comme un spécifique pour les douleurs de nerfs (98).

Le Polen au le Franzge. Le Polor ou le Tromage coût ici dans pluficurs Cantons, particuliference fur la Riviere de Cachao, & dans les Ilhe de Billao, où les Habitans le plantent autour de leurs maifons. C'ell un arbre fort haut & fort grot. Si l'on ne prend foin de le taillet, fe banaches s'écurrent fort loin. L'écorce et verte dans la jeunellé de l'arbre. Elle a cinq ou lir lignes d'épailleur; mais en vieillifiant elle devient plus brane & plus épaille. Les feuilles font longues, & parolifient értoites, patre qu'elles font d'orifées en trois, comme celles du trefle. Elles font tendres, minces, d'un verd brillant dans leur naiffance, mais qui perd fon éclat en vieillifiant; elles tombent enfin, pour faire place à d'autres leuilles qui leur fuccedent; de forte que dans l'espace de quatre ou ciqu jours l'arbre change de livrée. Lorque les Négres veulent l'élargir, ils font à l'écorce des fences perpendiculaires qui donnent passage à de nouvelles tranches.

L'écorce est templie d'épines de fotme pyramidale, c'ét-3-dire larges par le fond, & d'un pouce & demi de longeuxe. Elles noir pas leut racine au-deli de l'écorce. Elles y riennent même si peu, qu'il sussite d'y toucher pour les abbartes & dans le lieu doù elles tombers; il ne reste qu'une petite taché blanche. Le bois et doux, blanc, mais cordonné, & par conséquent aflex distilcié à couper, sut-tous quand il commence à vieillir. Il est d'ailleurs sou-ple & plaible, & coris fot prompetenne (99).

Quelque: jours après qu'il a changé de feuilles, ce qui arrive toujours au (98) Afrique Occidentale, Vol. IV. p. 364. (99) Ibid. Vol. V. p. 36.

commencement de la faison séche, les fleurs paroissent en grosses tousses. Elles Cont petites, blanches, si délicates qu'elles tombent dans l'espace de NATURALLE. huit ou dix jours. On voit succèder à leur place une coque verte de la forme & de la groifeur d'un œuf de Poule, mais un peu plus pointue par les deux bouts. Elle contient un duvet ou une souse de coton , qui n'est pas plutôt mût . qu'elle creve avec quelque bruit; & le coton feroit e moorré auth-tôt par le moindre vent, s'il n'étoit recueilli avec beaucoup de foin, Il est couleur de perles extrèmement fin , doux & luifant , plus court que le coton commun , mais aifé à filer, & propre à faire de fort beaux bas. Avec le coron, la coque renferme plusieurs graines de couleut brune, & de la grosseut des feves que les François nomment Haricots. Elles sont de peu d'usage, car les arbres croiffent beaucoup plus vîte de leurs propres rejettons, qui les environnent en affez grand nombre pour fervir de retraite aux Serpens, aux Crapeaux & même aux Chauve-souris (1).

HISTOIRE

Le Ghelola, qui croît dans le Royanme de Kayor, ressemble à l'ozier pour la hauteur, la groffeur, & la forme des feuilles. Le bois en est amer. Les Négres, sur-tout les personnes de distinction, s'en servent pour se frotter les dents & conferver leur blancheur (2).

Le Ghelolae

Près de Maka, dans l'Isle Bifecha, sur le Sénegal, on trouve un petit ar- Arbeche Bifecha. bre dont les feuilles ressemblent à celles du poirier. Elles ont une odeur aromatique, qui tient beaucoup du mirrhe. La chair des Bestiaux qui s'en nourrissent passe pour une viande fort délicate (3).

Le Savonier,

Le Soap ou le Savonier est de la grosseur d'un Noyer, & ressemble à l'arbre qui porte le même nom en Amérique. Aussi est-il de la même espece. Les Négres écrasent le fruit entre deux pierres pour en tiret le noyau, & font usage de la chair pour laver leur linge. Elle mousse & netroye fort bien; mais elle use le linge beaucoup plus vite que le Savon (4).

Le Mischery n'a gueres plus de vingt pieds de hauteur; mais son tronc est fort gros. Son écorce est brune, d'une épaisseut médiocre, & contient un suc fort amer. Le bois en est bon. Il est gris , sans nœuds , & facile à scier. Ses feuilles, qui font fort abondantes, retlemblent affez à celles du Cérifier, mais le bord en est ridé, & le moindre vent les fait tomber. On estime d'autant plus les planches de ce bois, que les vers ne s'y mettent jamais. Le Mischery est fort commun sur les bords de Rio-grande (5).

Le Mischere

Les bords des Rivieres & les lieux marécageux de la Côte produisent un arbre de hauteur moyenne, qu'on croit de l'espece du Mahor d'Amérique, Le bois en est poreux, & les feuilles larges & minces. De l'écorce, qui est fibreule & qui quitte aisément le trone, on fait une sorte d'étoupe qui sert fort bien à calfarer les Vaisseaux. On la pile dans cette vue, pour en separer les perits rejettons. Au lieu de goudron, on se sert d'huile de Palmier, mêlée

Le Mahot.

avec de la chaux vive (6).

Le Fizuier.

Le Figuier fauvage d'Afrique est de vingt ou vingt-deux pieds de haureur. Ses branches s'étendent beaucoup & produssent beaucoup de seuilles. On en voit un à Albreda, sur la Riviere de Gambra, qui n'a pas moins de trente

(1) Afrique Occidentale, Vol. II. p. 15.

(4) Ibid. Vol. IV. p. 183.

(1) Ibid. Vol. III p. 63. (4) Ibid. Vol. IV. p. 181, (5) Ibrd. p. 157.

(6) Ibid. Vol. V. p. 118.

HISTOIRE NATURELLE. girds de circonférence. Par le bois & l'écouce il reffemble au Figuier de jardin, mais fes feuilles ont plas de reffemblance avec celles du Noyer. Elles font fortes, unica, luiánpes, d'un verd clair au dedfüs, & pâle au-deffous, Elles font en fi grand nombre & fi ferrées, qu'elles forment un abri impénérable aux rayons du Soleil. Le spitte de la groffeur d'un eur d'e Bigeon, & d'un goûr fort infipiée. Dans fa maturité il a la peau jaune. Le bois de l'arbet ne'fla pas propre à brûlet , ni même à faire des planches, parce qu'il elt fort dur; mais comme il eft fort blanc & fort uni, on ne laifle pas de l'employer pour les lambris. Par la même raifon, les Nègres en four des plats, des écuelles, des affectes & des cuillieres; d'autant plus que lorsfuv on le travaille verd, il n'elp as fijore à fe findre. Les Habitans prennen plais à s'affemblet fous son feuillage, pour y tenir leurs Kaldés, c'elt-à-dire, leurs converfations (2).

Le Guave.

Le Guave est moins un arbre qu'un arbuste, car le plus gros n'a pas plus de sept ou huit pouces de diamétre. L'écorce en est grise, & marquetée de petites raches brunes. Elle est mince, fort serrée contre l'arbre tandis qu'il est sur pied, mais facile à séparer austi-tôt qu'il est abbattu. Le bois est gris, entremêlé de longues fibres, qui le rendent dur & difficile à couper. Les feuilles sont longues, pointues des deux côtés, plus longues trois sois que larges, rudes, pleines de suc, & d'un verd pâle, avec quantité de filamens. Ce petit arbre produit un grand nombre de branches, couvertes de feuilles, qui font arrangées deux à deux. Il fleurit deux fois l'année. Ses fleurs sont blanches, assez semblables à celles de l'Oranger, mais d'une odeur moins agréable. Il porte un fruir qui ressemble à la rénette, excepté qu'il est couronné comme la grenade. La peau paroîr douce & unie à quelque distance , mais elle est dure & inégale quand on la touche. Son épailleur est d'environ trois lignes lorsque le fruit est verd. La chair est ou rouge ou blanche, car il y en a de deux fortes. Avant sa maturité, elle a la consistance d'une poire ou d'une pomme vette; mais en meurissant elle devient semblable à la nesse. Elle contient un grand nombre de petits pepins rudes, inégaux, de la grosseur de la semence de navet, & si durs qu'ils ne peuvent être digerés. Le Guave vient du Bresil, d'où il a été transporté en (8) Afrique. Suivant Moore, il ressemble à nos pêcbes, avec cette différence que le dehors en est plus rude; & qu'au lieu de noyau, il a des pepins plus petits que ceux de la pomme. On le regarde comme un spécifique pour le flux de ventre (9).

Orangers & Limonites.

Le Limier.

Toute la côte produit des Orangers & des Limoniers. A Jamesfort, súr La Gambra, les Anglois en recordilent oignuedmenne le fruit, « à n'en manquent jamais pour leur Ponche. Les Orangeri protiperent dur-tout dans l'Ilde de Bildo. Bute en vit un, dans la cour du Palas Royal, d'une fiprodigieufe grandeur (10), qu'il couvroit tout l'efpace. Cependant Barbot affure qu'il y a beaucoup moint d'Orangers fait a Chee, que de Limons flavages (11).

L'arbre qui porte les Limes, est de la grandeur des pommiers ordinaires. Il a feuille ovale, & le fruit moins gros que le limon, mais l'odeur plus forte (12).

(7) Ibid. Vol. V. p. 375-(3) Ibid. Vol. V. p. 75. (10) Moore, ibid. (11) Barbot, p. 31.

(9) Moore , p. 68.

(11) Afrique Occidentale, Vol. V. p. 118,

Un arbre que le Pays produit en abondance, c'est le Citronier. Celui des bords de la Kasamansa porte un fruit d'une espece particuliere, rond PNATURILLE. plein de jus, l'écorce de l'épaisseut du parchemin, & communément fant Le Citropier. aucune forte de pepins (13).

Moore trouva dans l'isse Charles , un Cérisser sauvage , arbre fort rare dans cette Contrée. Le fruit n'étoit pas mur au mois de Février. L'arbre en feuilles avoit beaucoup de ressemblance avec les Cérisiers d'Angleterre , & ne les surpassoit pas en grosseut (14).

Le Cérifier.

Médecine (18).

astringent (19).

Sur le bord des Rivieres on trouve un arbuste qui a la feuille rude, & L'arbre Sensus. qu'on ne peut toncher sans que toute la touffe de feuilles ne se tire & ne se resserre par une espece de sympathie. Il porte une espece de sleur jaune, semblable à nos roses de haye (15).

Jobson parle d'une autre espece d'arbre dont le tronc est fort gros, & qui porte fur une longue tige un fruit rond, rempli d'une chair moelleuic dont

les Singes font leurs délices (16). Il y a, suivant le même Autenr, d'autres grands arbres, qui portent une sorte de pomme pierreuse, supportable dans sa maturité, & qui sert de

nourriture aux Porcs (17). Le Quamiay est un arbre grand & touffu, dont le bois est fort dur. Les Le Quamiay. Négres, aux environs du Cap-Verd, en font des mortiers pour piler le riz & le maiz, parce qu'il n'est pas sujet à se fendre. L'écorce est employée dans la

Le Franc encens se trouve dans les Pays au Sud d'Arguim & au Nord du Sénegal. Ses branches, qui font en grand nombre, font menues & flexibles, cena, couvertes d'une peau mince & serrée. Les feuilles sont longues & étroites, Elles croissent en couple & ne perdent jamais leur verdure. La tige qui les soutient est rouge & forte. Elles sont molles & épaisses : si on les broye dans la main, elles rendent un jus huileux d'une odeur aromatique, & d'un goût

Dans le Pays du Cap-Verd on voit communément un petit arbriffeau qui porte un fruit semblable à l'abricot, de la grosseur de la noix & d'un goût

fort agréable. Les Négres l'appellent Mandananza. Il passe pour mal-sain. Le Me Ses seuilles ressemblent à celles de l'If & sont d'un verd leger (20).

Barbot nomme quantité d'arbres qui se trouvent aux environs de Sierra-Léona.

Le Biffy est ordinairement haut de dix-huix ou vingt pieds. Son écorce est Le Riffy. d'un rouge brunârre, & sert à la teinture de la laine. Les Négres l'employent aussi à faire leurs Canots.

Le Katy est un grand arbre, dont le bois est fort dur, & sert à faire des Canots qui sont à l'épreuve des vers. Ses feuilles & son écorce sont médi-

Le Billagoh, plus grand encore que le Katy, communique aussi à ses feuilles une verru purgarive.

(13) Atkins , P. 49. (17) Ibid. (14) Moore, abi fup. (15) Jobian , p. 135.

(18) Barbot, p. 32. (19) Afrique Occidentale, Vol. II. p. 47. (10) Barbot, whifup. p. 12. Ll iij

(16) Jablon, p. 133.

HISTOIRA
NATURILLE
Qu'ut fort amer, maistrèt-faine. Les Nègres employent l'écorce à faire des Le 80%; c'endres pour leurs lessives.

Le Bonde. Le Bonde est un arbre gros & touffa, de sept ou huit brasses de tour. L'écorce en est épineuse, & le bais fort doux. On s'en ser pour la construction des Canots; & de sa cendre, mêtée avec du vin de Palusier, on fair du fayon,

Le Millé est gros, dour & corraffe. C'est le bois que les Negres employent pour leurs conjurations.

Le Burro.

Le Buro est extraordinairement toussu, quoiqu'il n'ait pas plus de six piets de diamétre. L'écorce est remplie d'épines totsues, & le bois n'est propte qu'à brûler. Les feuilles & l'écorce jettent un sue jaune, qui passe pour un violent purgatif.

Le Mamo Le Mamo elt couffu, couronné de touffes rondes, & ptoduit un fruit qui ressemble beaucoup au Kala, blanc dans l'intérieur, d'un goût fort âcte, & de vertu purquitve. Ce fruit se conserve une année enciree sus serve

Le Hoyaella est roustu. Son fruit croît dans une colle de seize à dix-huir pouces de long. Le noyau est plus gros qu'une feixe. Son écorce de se fest uilles son purgatives. Les Nêgres en employent la cendre à laver leurs étossées de

leur linge (11).

Le Dombok. Le Dombok produit un fruit qui ressemble aux cormes, & dont les Négres mangent beaucoup. L'écorce, trempée dans l'eau, cause le vomissement,

Le bois est rouge & sert à la construction des Canots.

Le Kolach est un grand arbre qui porte une sorte de prune, fort bonne à

manger. L'écorce en est purgative.

Le Day est fort roufu. Son fruit rescendle à la pomme, & plair beaucoup aux Négres. Ils s'en sevent en infusion, comme d'un cordial & d'un

restauratif.

L'écorce du *Naukony* (21), losqu'elle est coupée, 2 le goût du poivre.

Le Dongah. Le Dongah et commun au long des Côtes, & produit un fruit qui ressemble.

ble à nos glan.ls.

Le Bondou a la feuille mince & luisante. Son bois est jaune sur l'arbre , & devient roug : lorsqu'il est coupé.

4. Juja, ile trouve en abondince dans tous les endroits marécageur, an broefs destacts et une les rives reute les Hollandois lui ont donné le nom de Mangelare (14), & les François celui de Mangle & de Paletanier. Il n'est pair un anniement de monter fur les branches , qui s'étendent fur l'eau , pour y pendre de haitets qui s'y attachent (14) en grand nombre. Ces mêmes branches fe courbent vers la terre ou vers l'eau , y prennent facilement racine, & se mêlent avec s'i peu d'ordre, qu'il d'event imposible de distinguer lo véritable tronc. Un même arbre s'étend ainst fort loin sur les bodes d'une Rivière, ou sur le ryeage de la mer. Tous let Vorgageurs conviennent que

c'est un passe-tems fort agréable de manger des busites au lieu même où elles se prennent. Les branches inférieures servent à s'avancer sur la surface de l'eau; celles du milieu offient des seges pour s'y reposer, &c celles (41) Hid.p. 114-(43) Hid.p. 114-(43) Hid.

including Gorgle

d'en - haut donnent de l'ombre. Ordinairement les huîtres tiennent si fort aux branches balles, que fans une hache ou quelque autre instrument de fet, il est impossible de les en artacher. Elles sont plattes, grandes comme la main, & d'un gout affez acre; (25) mais on les trouve bonnes dans le Pays , parce qu'il n'y en a pas de meilleures.

On rencontre, dans les Voyageurs, les noms de plusieurs fruits, dont les Fruits dont out les arb es ne sont pas connus : Tel est le Kakaten, qui a la peau mince & d'un verd foncé. Il est rafraî-

Le Kakaten.

chiffant; mais il a quelque chofe d'aigre & de fauvage (26).

Le N'aniple a la forme du gland. Il est plein de jus. Sa peau est jaune & Le Naniple, fort unie. Les Négres l'employent pour engraisset la terre.

Les Noix - médicales contiennent deux ou trois amandes. Elles (27) font Noix médicales. tout à la fois vomitives & purgatives. La dose est une ou deux noix,

Les Nonpetes sont de la grosseur d'un gland , vertes au - dehors , & d'un Les Nonpetes gout délicieux. Elles croissent sur un arbre fort élevé, & passent pour un fruit chaud.

La Banale est un fruit rouge, de la forme d'une pêche, aussi doux que le La Banale,

Les Diabolas ressemblent au maron pour la forme, & à l'amande pour le Les Diabolas. goût (28). 6. I I L

## Racines & Plantes.

ARTHUS, que la plûpart des Auteurs qui ont écrit fut la Guinée n'ont pas A fait difficulté de copiet , ou plutôt de pillet , obsetve que le fruit ausquels les Négres de Guinée donnent le nom de Banana, potte ailleuts des noms Le Bananier. fort différens. Au Brefil il se nomme Pakona , & l'arbre Paghover. Les Ma- Ses diversnoms. labates (19) l'appellent Patan. Bosman le tange sous l'espece du Pisang , qu'il divise en trois branches; les Backoverts , les Banantes & les Bananes. Labat dit que les Espagnols lui ont donné le (30) nom de Plantain. Mais suivant Moote, le Plantanier n'est pas le même que le Bananier. Le fruit du premier est beaucoup plus gros, quoiqu'il ressemble à celui de l'autre, & qu'il ait presque le même goût. Labat remarque (31) qu'il y en a de différentes fortes; que le court se nomme Figue, & le plus long, Plantain ou Banane, cat il en fait la même chofe. Le Bananier, ajoûte-t-il, se trouve (32) en Asie,

Suivant le témoignage d'Arthus, l'Inde en est remplie; & ne cédant qu'au Différence d'o-Coco , c'est après lui le plus utile & le meilleut fruit de cette grande Région. parore de cet si-Le Pays qui est entre Corée & le Sénegal (33) en produit un nombre infini. bre. Mais, fur la Gambra, Jobson observe qu'il ne s'en trouve qu'à l'embouchute,

(24) Batbot , p. 113. (30) Description de la Guinée par Bosman, (26) Ibid, p. 31.

(17) Moore , p. 61. (31) Afrique Occidentale , Vol. IV. p. 162. (18) Barbot, abi up. p. 11. (31) Labar, mbs /up.

(10) Arthus, descripcion de la Guinée, (33) Moore , p. 67. dans de Bry , Part. VI. p. 63.

en Afrique & en Amétique.

NATURELLE.

quoiqu'ils y foient (34) aussi gros & aussi bons qu'aux Indes Occidentales. D'un autre côré Moore assure en géneral qu'ils sont fort communs sur la Gambra; comme s'il s'en trouvoit dans tous les Pays qui bordent cette Riviere (35).

Finch prétend que le Bananier devroit être rangé parmi les rofeaux plutôt qu'entre les arbres, parce que son tronc ne consiste qu'en feuilles enveloppées l'une sur l'autre, à peu près comme la tige (36) de l'artichaux. Arthus est de la même opinion, mais il employe le terme d'arbuste au lieu de Roseau. Il ajoure, pour confirmer son sentiment, que le Bananier est sans branches, & que le fruit sort de la tige. Labat dit qu'il n'est pas aisé de déterminer s'il doit être compté au rang des arbres ou des plantes, parce qu'il n'a pas de tronc ni de branches. Il est trop tendre, ajoute-t-il, pour être regardé comme un arbre . & trop gros aussi pour être reduir au nombre des plantes (37). .

Sa hauteur & fes autres per priciés.

Le Bananier ne produifant point de femence ne se perpetue que par ses rejettons. Dans sa maturité il n'a pas moins (38) de dix ou douze pieds de hauteur. Atkins l'appelle une (39) plante, & lui donne la hauteur de nos cérisiers. Labat assure qu'il arrive à sa perfection dans l'espace de neuf mois, & que son diamétre (40) est alors de dix ou douze pouces. Suivant Moore . la tige a fix pieds (41) de haut, & les feuilles environ deux pieds de long, Arthus dit simplement (42) qu'il croît de la hauteur d'un homme, & qu'il commence ensuite à pousser des feuilles, ausquelles il en succède de nonvelles à mesure que les premieres se fletrissent , jusqu'à ce que le fruit soir parvenu à sa maturité. Ces feuilles sont divisées en deux parties égales (43) par une côte ou un ligament fort épais. Lorsque l'arbre arrive à sa perfection, les feuilles changent de forme; & comme elles ne peuvent plus lui rendre aucun service, elles s'éloignent du tronc, soutenues par une tige d'environ un pouce de diamétre, ronde d'un côté & plate de l'autre, avec une raye creuse qui la rend concave. Cette tige, qui n'a pas moins d'un pied de longueur, supporte une feuille longue de sept ou huit pieds, & large de quinze ou dix-huit pouces. Les fibres qui forment la feuille (44) fortent de certe côte qui la divife. Les feuilles en elles-mêmes n'ont pas plus d'épaisseur que le parchemin. Leur couleur extérieure est pâle & blanchâtre. Celle du dedans, d'un verd clair de vernis. Comme elles sont fort délicates, le vent les déchire aisément, de sorre qu'à quelque distance on les prendroit (45) pour aurant de raquettes. Arthus prérend que les Turcs s'en fervent au lieu de papier, & d'autres Peuples pour couvrit leurs maisons. Arkins (46) nous apprend que leut pellicule extérieure est d'un usage admirable pour nettoyer les ulceres.

(14) Jobson . abi fup. (55) Moore, p. 67. (16) Finch, dans le Pilgrimage de Purchais, Vol. p. 416. (37, Labat, Vol. IV. p. 163. (38) Ibid. p. 162.

(19) Atkins , mbi fup. p. 49. (40) Labat , abi fup. Vol. IV. p. 165. (41) Moore , p. 67. (41) Arthus , mbi fup

(43) Ibid.

(44) Moore dit (p. 67) que les feuilles ont deux aunes de long & un pied de large. Queles uns difent plus, d'aurres moins. Finch dit deux aunes de long & une de large, avec une fort grande côte au milieu. Atkins mer trois annes de long & une de large.

(45) Afrique Occidentale, Vol. IV. p. 161. (46) Atkins . p. 49.

Lorfque

HISTOIRE Naiffance &

Lorsque le rejetton commence à sortir de la terre, il a l'apparence de deux feuilles roulées ensemble, qui venant à s'ouvrir donnent pallage à deux autres, & celles-ci aux fuivantes, jusqu'à ce que l'atbre ou la plante ait atteint l'age de neuf mois. Alors elle poulle de son centre une tige d'un pouce & progrès de Bausdemi de diamétre. & longue de trois ou quatre pieds, entiérement couverte de petits bourgeons d'un jaune verdâtre. L'extrémité de cette rige s'arrond t elle-même en un gros bouton, de la forme d'un cœut, long de six ou sept pouces, sur trois dans sa plus grande largeur. Il est composé de plusieurs pellicules, enveloppées l'une dans l'autre, comme les peaux de l'oignon, & rouges à l'extérieut. Il est couvert, avec cela, d'une peau grise qui se divise en

quarre, comme pour le laisser paroître. Les fruits, qui succedent aux perits bourgeons dont la tige est chargée, Son fuit, a s'inclinent (47) vets la tetre par leut propre poids. Ils sont murs quatre mois lites, après (48) que les bourgeons ont commencé à se faire voir , & contiennent depuis trente jusqu'à cinquante ou soixante Bananes, suivant la bonté de la plante & du terroir. Ces pelotons font affez lourds. Comme ils croissent en cercle autour de la tige , & que leur nombre est ordinairement de cinq , les Négres (49) les appellent dans leut langue une patte de Bananas.

Chaque Banane peut avoir un pouce & demi de diamétre, sur (co) dix ou douze pouces de longueur. Ce fruit n'est point exactement rond : c'est une espece d'exagone, dont les angles font obtus, & qui se termine aussi par une pointe de la même forme. La peau, qui est verte & unie avant que le fruit soit mûr, se change en un jaune foncé après sa maturité (51). Elle est épaisse de deux lignes, douce & fouple, comme une peau de chamois. Elle contient une chair jaune de la consistance d'un fromage gras (52) sans aucune graine, mais avec quelques grosses fibres, qui, lorsque le fruit est ouvert, représentent une espece de croix. Si le fruit passe le rems de la maturité, cette peau devient noire, & la (53) chair ressemble parfaitement à du beutre. Le goût de la Banane est un mélange de la poire de Coin & de celle du Bon-chrétien. Elle est faine & nourrissante, mais elle donne des vents lorsqu'on la mange crûe (54).

Sujvant Arthus (55), le fruit est tendre & doux, sa couleur est un blanc jaunâtre, sa chair est plus agréable & plus moelleuse que le meilleur beurre. Il

(47) I es figues de l'autre espece de Bananier eroiffent à peu près de la même maniere. Arthus dit que du centre de la feuille s'éleve la fleur, qui est de la groffeur d'un œuf d'Autruche, de la couleur d'une pêche, & qui s'epanouit de la largenr d'un enoux. Il en fort des fruits ou des figues , qui tant qu'elles font dans leur coffe, reffemblent à nos groffes féves & croissent jusqu'à la grosseur de nos concombres. De B·y, nbi sup. p. 84. (42) Finch dit que le tems de leur maturité

est le mois de Septembre. (49) Labat, noi fup Vol. IV. p. 165.

(10) Moore dit que le fruit a fix ou fept pouces de long, qu'il est couvert d'une pean sendre & jaunaire, dans sa matgriré, p. 67. Tome III.

(51) Atkins veut que le Plantain & la Banane reffemblent au concombre , mais qu'ils foient plus menus & plus longs, p. 49. Ce fruit , luivant Finch , confifte dans des pelotons de dix ou douze plantains, chaque peloton de la groffeut du poignet, an peu courbé à l'extrêmité. Il croit, dit-il, fur une tige feuillée, vers le milieu de la plante. Il eft d'abord verd, & devient jaune en murilfant , whi fup. Vol. I. p. 406. (51) Barbot dit qu'il est marqueté de rou-

ge, p. 101. (55) Moore la compare à de la marmelade , p. 67.

(14 Labat, Vol. IV. p. 161. (55) Arthus , whi fup. p. 84

HISTOIRE NATURALLE. ratraîchit (56) l'eltomach; mais fi l'on en mange avec excès, il cause des fontes d'humeut, & produit la diarrhée. Il est provocatif pour les femmes : 57).

Finch observe que sous ie fruit, & de la même tige, il pend une tousse pointue, qui paroit avoir été la fleur; mais il ignore li elle contient quelque femence (58).

Renowellement de Bananser.

Bofman dit que les rejettons ont besoin d'un an pour portet du fruit, & qu'ils n'en portent qu'une fois, parce qu'on les coupe apres leur production; que de leur racine il fort cinq ou fix autres rejettons, & que cette propagation continue tous les a s (59).

Sur la Gambra, Moore observe qu'une tige ne porte qu'une grappe ou qu'un peloton d'environ quarante ou cinquante Bananes, & que lorsqu'elles font cueillies, on coupe ia tige, parce qu'il (60) ne faut plus en attendre de fruir. Arthus affure (61) que ce seul peloton contient ordinairement plus de deux cens figues; mais il parle de la Guinée, où les Bananiers sont plus communs que dans tout autre Pays. Labat dit qu'ils ne portent du fruit qu'une fois, qu'on les voit ensuite décliner, flétrir & tomber; mais que la racine, qui est grosse, massive, & couleur de chair pale, pousse bien tôt de nouveaux rejettons, qui portent à leut tour, dans l'espace de douze ou quinze mois; & que si elle n'est transplantée ou détruite, elle se reproduit sans ceffe (62).

Lorsque le fruit est cueilli, on coupe aussi l'arbre ou la plante, pour ne laisser que la racine, qui dans l'espace d'un mois produit un nouvel arbre & de nouveaux fruits; de forte que le Bananier porte du fruit chaque mois de l'année.

Les Efpagnols prencent la Baand power to fruit detenda.

L'espece de croix dont on a parlé, qui paroît quand on coupe une Banane, a fait juger aux Espagnols que c'étoit le fruit défendu qui a causé tous les malheurs du monde, & qu'en l'ouvrant (63), Adam y avoit apperçu la croix, c'est-à-dire le mystere de la Rédemption. Aussi l'appellent-ils la pomme d'Adam, & Barbot paroît en avoir ignoré la raifon. Arthus rapporte que les Portugais Négres font scrupule de couper une Banane, par respect pour la Croix. C'est de lui apparemment que Barbot a tiré cette circonstance. Atkins observe aussi que la beauté de l'arbre & la douceur de son fruit ont persuadé a plusieurs Speculatifs (\*) que c'étoit le fruit défendu du Paradis terrestre. D'autres conjecturent que ce fut du moins de ses seuilles qu'Adam & Eve couvrirent leur nudité. Bofman déclare qu'il y trouve afsez de vrai semblance, parce que ces seuilles sont longues & larges. Cependant il ajoûte qu'elles sont peu propres à servir d'habits, puisqu'on n'y peut (64) toucher du bout du doigt sans les percer.

L'Ananas

Les Aureurs ne sont pas plus d'accord sur la nature de l'Ananas ou de la pomme de Pin , que fur celle de la Banane. Est-ce le fruit d'un arbre on d'une plante? On en trouve en abondance près du Sénegal, & sut toute la Côte en tirant vers le Sud. A Sierra-Léona, c'est ce fruit qui tient le pre-

- (56) Labat ne lui donne pas de semence.
- (57) Bofman , whifup. p. 191.
- (58) Finch , ubi fup
- (59) Bolman . p. 152.
- (60) Moore, p. 67. (61) Arthus, whi fup.

- (61) Afrique Occidentale, Vol. IV. p. 163. (63) Atkins , p. 48. \*) Le même , ibid.
- (64) Barbot dit qu'ils sont insipides & fort inférieurs à ceux de Porrugal , p. 31.

miet rang. Il est d'un beau verd jaune , ferme & plein d'eau comme le melon ; il se mange avec du vin & du sucre. Atkins lui croit le soit abster- NATURELLE. gent.

L'Igname.

Les Melons d'eau, que les François appellent Pastaques (65), sont fort com- Le Melon d'eau. muns dans les mêmes parties de l'Afrique. Les habitans da Royaume de Hoval, fur les bords du Sénegal les nomment Pompions, ils en ont de touges & de verds, qui croissent en perfection dans le Pays. Ceux de la premiere espece pesent quelquesois jusqu'à soixante livres. La chair est d'un touge luifant, & le jus fort doux & fort rafraichissant. On reconnoît le

tems de leut maturité en les touchant avec une petite baguette, qui les fait tetentit comme un arbre creux (66).

L'Igname ou l'Yam est une plante qui ressemble à la Bete rave, & qui demande un terrain gras & profond. La racine en est grolle, rude, inegale, & pleine de petits cordons. An dehors, sa couleur est un violer soncé. Le dedais a la consistance d'une bere rave; & foir cuit ou crû, il est d'un blanc sale, rirant fur couleur de chair. L'Igname est fade avant que d'être bouillie; mais le feu lui donne du goût , la rend noutrissante , & facile à digérer. Elle peut servir de pain, si on la mange avec de la chair. Sa rige est quarrée, & chaque face a quatre lignes de largeur. Elle rampe à terre, & pouffe des fibres qui prennent aisément racine. Ses feuilles croissent deux à deux , & sont atrachées à des pedicules quarrés, qui font un peu crochus. El es font de la forme d'un cœur, assez épaisses, avec une petite pointe, & d'un (67) verd brunâtre. La tige pouffe une espece de petites oreilles, couvertes de petites fleurs en forme de clochetres, dont le piston devient une petite cosse, remplie d'une graine noire fort menue. Cette graine se seme, lorsqu'on ne peut avoir la plante autrement; mais les rejettons suffisent, & n'ont be oin que de cinq mois pour meutir. On reconnoîr leur maturité à la couleur des feuilles, qui commencent alors à fe flétrir (68).

Le Maniok croît ici fort abondamment ; mais comme c'est une production particuliere de l'Amérique, nous en remettrons la description à l'end-oit de norre Recueil qui regarde cette Partie du monde. Les Portugais de Cachao

employent beaucoup la farine de cette plante au lieu de bled 69). On distingue ici trois sortes de Patates, les rouges, les blanches, & les Les Patates,

jaunes. Elles s'entretiennent par les rejettons. Les unes meurissent dans l'espace de six semaines; d'autres, qui passent pour les meilleures, ont besoin de quatre mois. Ce légume est bon, sain, neurrissant, mais capable de donner des vents. Sa feuille a la forme d'un cœur. I lle est dentelée de deux petits crans, mince, d'un verd luifant, auffi donce au roucher qu'au goût. Sa rige est d'un verd pâle; elle est tendre, juteuse, flexible. Les fleurs sont petites, semblables à la double violette, & de couleur janne. Elles font entourées de plusieurs petits filamens, qui n'ont pas plutôt touché la terre qu'ils y prennent racine, & forment de nouvelles plantes. Il se trouve des Parates fort grosses & fort péfantes. Ordinairement, leur forme est irréguliere, & leur diamétre de

Le Maniok,

Mm ij

<sup>(61)</sup> Labat, Vol. III. p. 62. & Vol. V. au palais, p. 113.
(62) Labat, Vol. V. p. 50. (e8) Ibid. p. 81. (66) Barbot die qu'ils perent ordinairement huit ou dix livres, qu'ils sont blancs & secs (69) Lbid.

HISTOIRE NATURELLE.

deux à cinq pouces. La couleur de la chair est la même que celle de la peau, c'est à dire rouge, blanche ou jaune. Le goût (70) en est délicieux.

Barbot dit que près de Russico on trouve une forte de petits pois blancs, & de féves rouges & blanches, qui sont d'une bonté médiocre (71).

Pourpler & su-

Au commencement de la faison des pluyes, le Pourpier croît ¡ci nautrellement; & Gru les bords de la Gambra il et non-feulement fort ton, mais tour-à-înit femblable à celui d'Angleterre. On y trouve suffi une herbe nommée Kallila, qui refemble à l'épinard & qui fert aux mêmes usiges. Le Pays produit une variété infinite d'autres bonnes herbes; mais les Négres ont peu de goût pour les faldass, & s'étonnent de voir manger de l'herbe aux Européens comme aux chevaux & aux vaches. Ils n'ont pas plus d'inclination ni de curiofité pour les fleuts (73).

Miller on Male. Ce

Ce qu'on appelle Mill ou Millet fur le Sénegal, porte le nom de Mahis on de Maste na Merique, de Bled de Truquie en France, & de grand Tutce o Italie. On en diffinjeue de deux fortes à le petir & le grand. Dans le Pay des ce le Orulis, le grand Millet fe feme à la fin d'Ocbobe, & se fecueille aux mois aide de Mars & d'Avril. Dans le Royaume de Hoval, le tems de femer etl la fin de Decembre, & ce celui de la mojfion en taur mois de Maix & de Juni.

A l'égard du petit Millet , il fe seme par-tout après les premietes pluyes, c'éth-à-dire au mois de Juin, pour être recueilli aux mois de Novembre & de Décembre. Ains lorsqu'on veut faire sit provision de grand Millet dans le Pays des Foulis, il faut s'y prendre dès le 1 y de Juin Mais pour le petit, il suffit d'y penser a la fin de Novembre, ou au commencement de Décembre, & de prendre la faisson oil les Barques peuvent passer les bancs de s'able qui se touvent en divers endoriss de la Riviere.

Il fe confomme parmi les Négres une prodigieuse quantité de ces deux fortes de Miller. Ils le confervent en le suspendant en fassicaux, par la tige, dans des lieux (esc. Il dure a ainsi des années entières. Leur maniere de le préparet est de le broyer dans un mortier, de de le passer est de le broyer dans un mortier, de de le passer aux entre le partier dans un crible pour en séparet le son (7;1).

Bled d'Inde.

Moore dit qu'ils plantent le Bled d'Inde plutôt qu'ils ne le fement. Ils font de petits trous à quatre pieds de diflance, dans chacan desquels ils mettent enfemble trois ou quatre grains, qui croillent comme le houbbon. Il s'éleve jusqu'à neul' ou dix pieds de hauteut dans une grosse canne qui pousse de pis de chaque côté.

Bled de Gun

On diftingue deux fortes de Ried de Guinée. Le plus gros elt rond, à peu près de la gofficur de nos peits pois, On le feme de la mais, comme nous femons le froment & l'orge. Il croît à la hauteur de neuf ou dis pieds, fur un perit tuyau. Le grain et la u fommet dans une affez groffe roufe. La feconde forte, qui est la plus petite, a reçu des Portugais le nom de Manfaröke. Elle fe feme comme laurre, «8 éleve à la même hauteur, mais la tige en est plus groffe. Le grain n'est pas beaucoup plus gros que le Miller de Cananor, & lu treffenble pour la forme (7).

Barbot nous apprend que sa tige est fort droite, & pousse quantité de feuil-

(70) Ibid p. 78, & Barbot, p. 113.

Barbot appelle Quelli roques, p. 113. (73) Labat, wbr fup. Vol. II. p. 165.

(72) Moore, p. 62 & 108. C'est ce que

(74) Moore, p. 109.

les; que se sépis ont jusqu'à douze pouces de longueur; que le grain ell longue plutô que tond, & tessemble beaucoup à la coriandre; que les Nègres tont leur moisson avec des instrumens de fer asse sembles à nos serpes, equ'après avoir iassis s'empendant un mois le Bled dans l'épi, sis le renferant dans des hutes bâties pour cet usage. Ils le battent ensuite, comme nous battons le Bled (187).

HISTOIRE NATURELLE.

Le Kurkus, (76) qui ell l'aliment le plus commun des Négres, ell une composition de fairie. Après en avoit fait une piec, il la mettern sur le feu dans un pot de terre ou de bois, petré d'un grand nombre de trous comme nos coulois s' le l'arcoffant d'eau bouillante, il la 1 remeunt continuellement pour l'empécher de s'épaisil. A force de mouvement, elle se divise en petires boules, s'éches d'eures, qui s'e gardent long-rems losfqu'on prend soin de les garantir de l'humidité. Pour en faire usge, on les arrole d'eau chaude; e qui les fair enfier comme le rix. Cette nouritrue el flaire, du moins s'il en sur juger par les Négres, qui sont ordinairement gras & plein de fante (77).

Le Kurkus,

Le Sangler est la simple farine du maïs. C'est l'aliment le plus ordinaire des pauvres Habitans. Il se vende népis ou en grain. Il no barril de grain à achete depuis quatre francs jasqu'à hout, en j'anethandisés de l'Europe. On en fait un affez gros commerce au long du Sénegal, parce qu'il est en abondance sur les deux botos de cette Riviere. Le Sanglet.

Dans pluseurs Cantons, sur-tout aux environs du Cap-Verd, il ctoît un grain (78) nommé Jenoute, qui ressenble au mais, avec cette différence qu'il est plus petir, & qu'il vient sans culture. La nature l'a rensemé dans une cosse losse princes, qui contient une sussitante blanche, follide, & de fort bon goût. Ses épis ont deux pouces & un quatt de long. Les Négres

Jemotte.

le ptéparent comme le mais (79).

Le Riz croit fort abondamment fur les bords & dans les Isles du Sénegal, fur la Gambra, & dans les autres parties de la Côte, fur-tout dans les lieux qui sont sujets aux inondations des Rivieres. Le commerce du Riz ell considérable sur les côtes vossines de Cachoo. & au Sud de Bissa (80).

Le Riz.

On seme le Riz dans les terres basses. Il eroit de la husteur du fromert. Di fommet de sa inje il pousse d'autres petits tuyaux qui souriennent les épis. Sa multiplication est si extraordinaire qui un bossistau en produit souvent jusqu'à quarte-vingt. Cependant la paresse de Nègres les mer quelques sois avi eas d'en manquer. Moore det que le Riz se seme dans de petites rigoles, comme on plante les pois en Angleterre; qu'il croit dans les terres luunides, & que se sept ses estessibles de l'avoire 831.

Comment on feme le Riz.

Il n'y a point de champ ni de bois qui ne soient ornés d'une grande variété de steurs sauvages, tout à-fait disférentes de celles de l'Europe, mais d'une beauté fort médiocre. On en distingue une, qui est d'un fort beau cramois, & qui ressemble pour la figure à celle que les François nomment. Besté de muit. Elle est du

. ....

(75) Barbot, p. 40. (76) Yoyez ci-deffus, Liv. VI. (77) Moore, p. 100. Barbot précend que c'est une nourriture groffiere & indigeste, p. 49. (78) Afrique Occidentale, Yol. II. p. 167.

(79) Barbot dit qu'il a le goût de la noifette, & l'appelle Racine soire, p. 30 & 40, (80) Labat, Vol. III. p. 91. (81) Ibid. Vol. V. p. 144.

M m iij

HISTOIRE NATURELLE. plus beau cramois du monde; mais les Négres n'ont aucun goût pour les fleurs (82).

Ils ont une forte de lys, qu'ils appellent Bunning, d'un goût fort âcre, dont les Anglois se servent pour assaisonnet leurs sauces (83).

(81) Moore, p. 31. (83) Barbor, p. 31, & Jobson, p. 135.

## CHAPITRE XVI.

Animaux sauvages & privés.

6. I

Lions , Tigres , Léopards , Loups , &c.

ETTE valle patrie du continent, de l'Afrique, qui est depais le Cap Blanco jusqu'à Sierra-Léona, contient des antiauats de toutes les efeces, sur-tout une inhinité de Bétes de proie, qui vivent en surcé dans cette retraite. Donnons le premier rang au Lion, puisque de tous tems on l'a nommé le Roi des Animaux.

L'Afrique Part comme naturel du Lion.

If femble que l'Afrique foir le Pays naturel de cette noble créature, nonfeulement parce qu'il n'y a point de Régions connues où les Lions foient en fi grand nombre, mais encore parce qu'ils y font d'une taille & d'une fierte terribles. Cependant on remarque que ceux du Mont Atlas n'approchent point de ceux du Sénequê de la Gambra pour la hardieffe de la groifleur.

Description de cet animal,

Quelques Naturalistes se sont imaginés que la face du Lion a quelque resfemblance avec le visage humain. Il a la tête grosse & charnue, couverte de longues boucles d'un crin fort rude. Son front est quarré & comme silloné par de profondes rides, sur-tout lorsqu'il est en fureur. Ses yeux sont vifs & percans, ombragés d'épais sourcis qu'il fait mouvoir d'une maniere terrible. Il a le nez long, large & ouvert , la machoire épaille, & garnie de muscles, de tendons, & de ners d'une force singuliere. Il a de chaque côté quatorze dents, quatre tranchantes, quatre de l'œil, & tix molaires. Les premieres sont d'une grandeur médiocre; les secondes, plus grandes mais inégales, de la longueur d'un pou e, & larges à porportion, avec trois petits points au centre, aufquels plusieurs Naturalistes trouvent de la reffemblance avec la fleur de lys. Sa langue est fort groffe, rude, & couverte de plusieurs pointes aussi dures que de la corne , longues de trois ou quatre lignes, & tournées vers le gozier, Cette étrange superficie de sa langue rend fes léchemens si dangereux qu'ils écorchent aussi - tôt la peau; & pour peu qu'il sente le sang, il ne pense plus qu'à dévorer. Le Domestique d'un François ayant souffert qu'un Lion privé, qui couchoit dans la chambre de son Maître, prît l'habitude de le caresser & de le lécher, sur averti souvent des funestes conséquences ausquelles il s'exposoit. Mais se fiant à la douceur & à la familiarité de cet animal, il négligea les avertissemens. Son Maître, réveillé par quelque bruit, jetta les yeux dans sa chambre, & ne fut pas peu

effravé de voir la tête de son Valet entre les griffes du Lion, qui avoit déja dévoie le corps. Il te leva aussi-tôt; & gagnant son cabinet, il appella au HISTOIRE fecours quelques autres François qui tuerent le monstre à coups de fusil (84).

Quorque ie cou du Lion foit d'une bonne longueur, il est d'une force & d'une roideur étonnante. Aristore s'est trompé lorsqu'il l'a crû composé d'un seul os. Il consiste en plusieurs verrebres mobiles, qui ne laissent pas d'être parfaitement jointes. Celui du mâle est couvert d'une longue & rude crinier : . qui se diesse lorsqu'il est en furie. La femelle est sans criniere , mais on la croit plus féroce encore & plus terrible que le mâle.

Le Lion a les jambes courtes , offeuses & fort souples. Sa marche est lente & majeitueuse, excepté lorsqu'il poursuit sa proie, car il court alors avec une viteile extraordinaire. Il a les pieds gros & larges. Ceux de devant font divisés en cinq griffes, bien articulées. Ceux de derriere en quatre, toutes armées d'ongles fortes & pointues. Sa queue est longue, vigoureuse, couverte d'un poil rude & court , jusqu'à l'extrêmité , qui est frisce , & qui se termine en touffe.

Hardleffe &

Personne n'ignore quelle est la fierué & la hardiesse de ce rerrible animal. Son intrépidité est si surprenante, que soit hommes ou bêtes, il ne paroît jamais effrayé du nombre de ses ennemis. S'il ne pense point à l'attaque, il palle dédaigneusement & continue sa marche avec lenteur. Si la faim le prelle, il tombe indifféremment sur rout ce qui se présente, & la résistance ne fait qu'augmenter sa rage. Aussi est-il fort dangereux de le blesser sans l'abbattre. Quelque inégal que puisse être le combat, il ne tourne jamais le dos. S'il est force de se retirer, il le fait en arriere, & fort lentement , jusqu'à ce qu'il ait gagné quelque retraire affurée.

Fait fingulier

Un Gentilhomme Florentin (85) avoit une Mule si vicieuse, que non-seulement elle rendoit peu de service, mais que se révoltant contre les Valets & les Palef enters, elle maltraitoit des dents ou des pieds tous ceux qui l'approchoient. Son Maîrre après avoir employé inutilement toutes fortes de moyens pour la dompter, réfolut de l'exposer aux bêtes féroces de la ménagerie du Grand Duc. On lâcha un Lion, dont le rugiffement auroit d'abord effrayé tout autre animal. Mais la Mule, sans paroitre allarmée, se retira prudemment dans un coin de la cour, où elle ne pouvoit être attaquée que par derriere , c'est à dire du côté de sa principale force. Dans cette situation , elle attendit son ennemi , l'observant du coin de l'œil , & lui présentant la croupiere. Le Lion , qui parut sentir la difficulté de l'attaque , employa toute son adresse pour prendre ses avantages. Enfin la Mule trouva l'occasion de lui lancet une si furieuse ruade, qu'elle lui brisa neuf ou dix denrs, dont on vir saurer les fragmens en l'air. Le Roi des animaux s'apperçut qu'il n'étoit plus en état de combattre. Il ne pensa qu'à se retirer en arriere jusques dans sa loge, en laissant la Mule maîtresse du champ de bataille.

Suivant l'opinion de quelques Naturalistes , le Lion a constamment la sièvre . ou du moins une violente inflammation dans la masse du sang. Le célèbre Du Verney a remarqué que la vessicule du fiel dans eet animal, a divers replis, d'où il conclut qu'il abonde en bile. Sa proie ordinaire est une multitude de petits animaux , excepté lorsqu'étant presse par la faim, il n'épargne rien.

484) Afrique Occident. Vol. II. p. 11. (85) Ibid. p. 16. On raconte ce fait d'après Labaes

NATURELLE.

Cependant on assure qu'il respecte les femmes, & qu'il prend même la fuite à leur vûe. Mais on n'a pour garand de cette vérité que le témoignage de Labat, qui parle d'après Paul Lucas. Ce fameux Voyageur, dit-il, lui rales Sergeus & les conta qu'étant à la Momessa près de Tunis, il avoit vu les femmes du Pays, sans autres armes que des bâtons & des pierres, poursuivre des Lions pour leur faire quitter leur proie, & ces fiers animaux l'abandonner, plutôt que

de se défendre. Le Lion supporte long-tems la foif. On prétend qu'il ne boit qu'une fois en rrois ou quatre jours, mais qu'il boit beaucoup lorsqu'il en trouve l'occafion. C'est une erreur vulgaire que de le croire épouvante du chant des cogs.

tent à la chaffe.

On a vérifié au contraire qu'il fait peu d'attention à la volaille ; mais il n'est Maniere dont pas moins vrai qu'il redoure les Serpens. La ressource des Mores , lorsqu'ils font poursuivis par un Lion, est de prendre leur rurban (86) & de le remucr devant eux, dans la forme d'un Serpent. Cette vue suffit pour faire précipiter sa retraite à leur ennemi. Comme il arrive souvent aux mêmes Peuples de rencontrer des Lions dans leurs chasses, il est fort remarquable que leurs Chevaux, quoique célébres pour leur viresse, font saiss (87) d'une terreur si vive qu'ils deviennent immobiles, & que les chiens, non moins rimides, se tiennent rampans aux pieds de leur Maître ou de son Cheval. Le seul expédienr, pour le More, est de descendre & d'abandonner une proie qu'il no peut défendre. Mais si le ravisseur est trop près, & qu'on n'ait pas le tems d'allumer du feu, seul moyen de l'effrayer; il ne reste qu'à se coucher par terre. dans un profond filence. Le Lion, lorsqu'il n'est pas rourmenté par une faim dévorante, passe gravement, comme s'il étoir satisfait du respect qu'on a pour la présence (88).

Le Lion est d'une raille assez haure & fort bien prise. Ceux d'Afrique ne font pas moins gros qu'un Cheval barbe. Quoique la Lionne n'ait que deux mammelles, e'le porre souvenr quarre lionceaux, & quelquefois davantage. Comment ils On affure qu'ils naissent les yeux ouverts. Lorsque les Mores en trouvent dans quelque antre, ils ne manquent point de les porter aux Européens, qui s'empressent ordinairement de les acheter. Si la Lionne revient assez ror pour courir après les ravisseurs, ils lui jettent un de ses petits, & tandis qu'elle le porte à sa caverne, ils ne perdent pas un moment pour s'échapper avec les

ennent les mceaux.

> Nos Histoires offrent quantité d'exemples de la générosité & de la clémence du Lion. Labat en rapporte deux, qu'il avoir appris de plusieurs témoins. Le Pere Joseph Colomber, Religieux Jacobin, étant dans l'esclavage à Mequinez, résolur avec un de ses compagnons, de se mettre en liberté par la fuite. Comme ils connoissoient assez le Pays, ils espéroient de pouvoir se rendre à Larathe, Place qui appartient aux Portugais sur cette Côre. Ils trouverent le moyen de s'échapper, & ne marchant que la nuit, ils se reposoient pendant le jour dans les bois, où ils se couvroient de feuilles & de ronces pour se défendre de l'ardeur du Soleil. Après deux jours de marche, ils arriverent près d'un étang, seule eau qu'ils eussent rencontrée depuis leur départ; & le

Pere Jacobin.

(86) Ce trait paroît pris de la Lettre qui (87) Afrique Occidentale, Vol. II. p. 11. est à la fin du Voyage de Frejus en Maurita-(88) Ibid. p. 16,

mic, p. 17.

premier

Autre perive

premier objet qui frappa leurs yeux fut un Lion, qui étoit fort près d'eux, & qui paroissoit garder le bord de l'eau. Un moment de conseil sur un danger si pressant, leur sit prendre le parti de se mettre à genoux devant ce terrible voisin; & d'une voix touchante, ils lui firent le récit de leur infortune. Le Lion parut touché de leur humiliation. Il s'éloigna volontairement à quelque distance, & leur laissa la liberté de boire. Le plus hardi ne balança point à s'approchet de l'érang, où il remplit son flacon, tandis que l'autre continuoit ses prietes, Ils passerent ensuite à la vûe du Lion, sans qu'il sir le moindre mouvement pour leur nuire; & le jour d'après, ils arriverent heureusement à Larathe.

La seconde avanture étoit attivée à Florence. Un Lion du Grand Duc étant fotti de la Ménagerie, entra dans la Ville, & ne manqua point d'y répandre de la cier. beaucoup d'épouvante. Entre les fugitifs, il se trouva une femme qui portoit son enfant dans ses bras, & qui dans l'excès de sa crainre le laissa romber. Le Lion s'en faisit, & paroissoit prêt à le dévorer; lorsque la mere, trans-

mépris du danger, se jerra aux pieds du Lion, & lui demanda son enfant. Il la regarda fixement. Ses cris & ses pleurs semblerent le toucher. Ensin, il mit

portée du plus tendre mouvement de la nature, retourna sur ses pas, au

l'enfant à terre, & se retira sans lui avoir fait le moindre mal (89). Un autre Auteur ajoûte à ces deux histoires, que vers l'an 1614, deux Esclaves Chrétiens s'étant échappes la nuit de leur prison, dans l'espérance de se rendre à Mazagan, Place Portugaise, ils apperçurent près d'un arbre, sous lequel ils cherchoient à se cacher pendant se jour, un Lion, qui matcha comme eux lorsqu'il les vit marcher, qui s'arrêta lorsqu'il les vit arrêtés, enfin qui les suivit sans les perdre de vue. Bien-tôt ils furent joints par quelques Cavaliers, qui avoient été détachés pour les poursuivre, Mais le Lion faisant face à leurs ennemis les obligea de se retirer. Ensuite ne cessant point de conduire ces malheureux Esclaves, il ne les quitta qu'à la vûe de Mazagan, & lotfqu'ils furent hors de danger (90).

Les François du Fort Saint-Louis avoient une belle Lionne , qu'ils gar- Lionne du Fort doient enchaînée pour l'envoyer en France. Cet animal fut arreinr d'un mal à la machoire, qu'on prérend aussi dangereux pour son espece, que l'hydropisse de poirrine pour la race humaine. N'étant plus capable de manger, il fut bien-tôt téduit à l'extrêmité; & les gens du Fort, qui le crurent désesperé, lui ôterent sa chaîne & jetterent le corps dans un champ voifin. Il étoit dans cet état, lorsque le sieur Compagnon, Auteur (91) du Voyage de Bambuk, l'appetent à son retour de la chasse, Ses yeux étoient fermés, sa gueule ouverte, & déja remplie de fourmies. Compagnon prit pitié de ce pauvte animal, & s'imaginant lui trouver quelque reste de vie, il lui lava le gozier avec de l'eau, & lui fit avaller un peu de lait. Un remede si simple eur des effets merveilleux. La Lionne fut rapportée au Fort. On en prit tant de soin qu'elle se rétablit par degrés. Mais n'oubliant pas à qui elle étoit redevable

(\$9) Quelque opinlon qu'on prenne de ces ployer la priere. deux récits fur le rémoignage de Labat, on (90) Voyez la remarquera sans doute que s'il est vrai, suiwant le même Auteur , que le Lion craigne les femmes , celle - ci n'avoit pas beloin d'em-

(90) Voyez la Lettre qui est à la fin du Voyage de Frejus, p. 19. (91) Voyez ci-dellus la Relation.

Tome III.

Nn

NATURILLE.

d'un si grand service, elle conçut rant d'affection pour son bienfaiteur, qu'elle ne vouloit rien prendre que de sa main; & lorsqu'elle sut tout-à-fait guérie , e'le le fuivoir dans l'Itle, avec un cordon au cou, comme le chien le plus fa-

Le Lien eft gretjusties ef-Luje.

milter (92). Le hazard favorife quelquefois de foibles animux jufqu'à leur donner de l'avantage fur le Lion. Tandis que le fieur Brue étoir Directeur de la Compagnie françoite au Sénegal, on apporta dans l'Isle de Saint-Louis un troupeau encier de Chévres qu'on avoit acheté des Mores. Il y avoit dans le Fort un beau Lion, qu'on y nourrissoit soigneusement depuis plusieurs années. La vue de ce terrible animal inspira rant de frayeur aux Chévres , qu'elles prirent toutes la fuite, à la réserve d'une scule, qui le regardant avec audace, fit un pas en arriere, & s'avança vers lui les cornes baillées. Chaque attaque, qui fur répetée plusieurs fois, jetta le Lion dans un tel désordre, que soit frayeur ou pitié, il se mit comme un Chien entre les jambes du Directeur, pour évicer un adverfaire si incommode.

Animous qui me c atendest pas

On nomme quelques animaux qui ne craignent pas de mesurer leurs de le combattre. forces avec le Lion, rel que le Tigre & le Sanglier. L'Eléphant, quoique redoutable par fa grotfeur, devient fouvent fa proie. En 1695 (63', dans un marais rempli de rofeaux proche de Maroc, on trouva un Lion & un Sanglier expirans des bleffures qu'ils avoient reçues l'un de l'autre dans le même lieu. Les rofeaux étoient abbatus aux environs & teints de leur fang (94).

Sa moniere d'america.

L'attaque du Lion paroît toujours déliberée. Il ne s'avance pas directement vers sa proie; mais faisant un circuit, & rampant même pour s'approcher , il s'élance ensuire , lorsqu'il est à portée de fondre dessus d'un seul saur. Malgré cetre férocité naturelle, les Lions s'apprivoisent facilement dans leur jeuneile. Il s'en trouve d'aussi doux & d'aussi caressans que des Chiens (95).

Maniere de le prendec.

La méthode ordinaire des Mores & des Négres pour prendre des Lions . est d'ouvrir dans la terre un grand trou qu'ils couvrent de branches & de feuilles, sur lesquelles ils laissent une piece de chair pour amorce. Lorsque l'animal est pris dans cette trappe, ils le tuent à coups de fléches & de zagayes, & se nourrissent de sa chair pendant plusieurs jours (96).

Clare de fa peau.

Les Mores employent la peau des Lions à se faire des couvertures de lits. En Europe on s'en ser pour les garnitures de selles & les sieges de carosse. Labat lui attribue une propriété remarquable ; c'est celle d'éloigner les rats & les mites du lieu où elle est conservée. Il cite le témoignage de Paul Lucas, qui s'en étoir affuré par fa propre expérience.

Jackal, on Chien face oge , qui Faccompagne.

Quelques Voyageurs assurent que le Lion est ordinairement accompagné d'un autre animal, qui va pour lui à la chasse & qui lui rapporte sa proie. C'est une espece de Chien sauvage, que les Anglois nomment Jackal. Jobfon observe qu'étant à l'ancre sur la Riviere de Gambra, lui & ses gens enrendirent, pendant les ténébres, le bruit de cet animal, qui chassoit pour le Lion, & distinguerent une sorte de réponse, ou d'accueil, que le Lion lui

p. 46. Mais elle y est rapportée à l'année 161 p. (91) Des Marchais, Voyage de Guinée, (94) Afrique Occidentale, Vol. II. p. 30. (91) Cette histoire paroît encore prise de (95) Le Maire, p. 68. la Lettre qui est à la fin du Voyage de Frejus, (96) Labat, Vol. II. p. 31.

faifoit à fon retour; de forte qu'entre (97) les Anglois du Bâtiment, c'étoit un propos commun de se dire l'un à l'autre; allons au rivage pour rendre nos devoirs au maître chasseur. Mais quoique Jobson fût homme sense, on ne voir rien à recueillir d'une observation de cette nature.

NATURELLE.

Bofman affure que le Jackal ou le Chien fauvage est d'une férocité qui ne Designi n'en le céde qu'à celle du Tigre ; qu'il dévote tout ce qui se présente , Homines , que animaux, & fur rout les Vaches, les Chevaux & les Moutons; qu'au Fort d'Akra, fur la Côte d'or, il vient pendant la nuit jusques sous les murs; qu'il y enleve des Porcs, des Brebis, & qu'il pénétre quelquefois jusques dans l'étable; que pour détruire ces bêtes carnacietes, on a trouvé le moyen de difposer plusieurs fusils bien charges, de maniere qu'une corde qui sourient une piece de viande, ne peut être ébranlée fans faire partir trois ou quatre coups, qui metrent autant de balles dans la tête de l'animal. Ce pièze manque rarement. En 1700, l'Auteur vit un Jackal qui avoit été tué dans le même lieu, & fa groffeur étoit celle d'un Mouton; mais il avoit les jambes plus longues & d'une évaisseur proportionnée. Son poil étoit court & marqueté, sa têre grosse & platte, avec des dents, dont la moindre étoit plus grosse que le doigt. Ses griffes n'étoient pas moins tertibles; de forte que toute fa force

Un de ces animaux étant entré pendant la nuit, près d'Akra, dans la cabane d'un Négre, enleva une fille, qu'il chargea fur fon dos, en se servant d'une patre pour la tenir ferme dans cette firuation , tandis qu'il marchoit légerement sur les trois autres. Mais les cris de sa proie ayant éveillé quelques Négres, elle fut délivrée par ceux qui se hâterent de la secourir. On ne lui trouva qu'une petite meuttrissure dans l'endroit où le Jackal l'avoit serrée de

fa parte (98).

paroît confifter dans ses griffes & ses dents.

Les Tigres, fur cette Côte d'Afrique, font de la taille d'un grand lévrier, On Tigre: d'Afrique, prétend qu'ils font beaucoup plus grands dans l'Abyslinie. Leur peau forme un spectacle agréable par la variété de ses taches & de ses couleurs. Le poil en est doux & luifant. Ils ont la tête semblable à celle du Chat , les yeux jaunes & féroces, le regard cruel & malin, les dents fort pointues, la langue ausi tude qu'une pierre, & les muscles fort longs. Tous leurs mouvemens font vifs & agiles, comme ceux du Chat. Ils ont la queue longue, couverte d'un poil fort court, les jambes bien proportionnées, fouples & fortes, & les pieds atmés de griffes aigues. Ils sont très-voraces; & dans leur faim, ils attaquent avec beaucoup d'adresse des animaux beaucoup plus gros qu'eux, tels que l'Eléphant & le Taureau. Le Tigre d'Afrique est beaucoup plus féroce que ceux de l'Asse & de la nouvelle Espagne. Les Négres mangent sa chair, & la trouvent bonne.

Brue, après avoir employé toutes fortes de moyens pour adoucir la férocité d'un Tigre, qu'il avoit fair élevet au Fort Saint-Louis, eut un jour la Tigre, curiofité d'éprouver comment un Porc seroit capable de se désendre contre cer animal. Il en prit un des plus forts, & le Tigte fut lâché contre lui, Après une courte escarmouche, le Porc se rerita dans un angle des murs du Fort, où son ennemi fut long-tems sans pouvoir prendre sur lui le moindre avantage. Enfin se trouvant setté de plus près, il se mit à pousser des ctis si su-

(97) Jobson , p. 116. -

(98) Bolman , p. 146 & fuiv. Nnij

NATURELLE.

rieux, que tout le troupeau de Porcs, qu'on avoit pris soin d'éloigner, accoutut à ce bruit , sans que rien fût capable de l'arrêter; & tous ensemble , ils fondirent si brusquement sur le Tigre, qu'il n'eut pas d'autre tessource pour se mettre à couvert, que de sauter dans le fosse du Fott, où les Porcs n'ose-

rent le suivre (09).

On a temarqué que les Tigres d'Afrique n'attaquent jamais les Blancs, c'est-à-dire les Européens, quoiqu'ils dévorent fort avidement les Négres. En général, ils sont plus cruels & plus voraces que les Lions. Lorsqu'ils sont presses pat la faim, ils entrent dans les Villages, ils enlevent le premier animal qu'ils tencontrent, à la vûe même des Habitans, qu'ils dévotent quelque-Difficulté de fois eux-mêmes. Il est difficile de se procurer des Tigres vivans, parce que stembre des Tiles Négres les tirent avec des fléches empoisonnées, & que dans les pièges mêmes où ils trouvent quelquefois le moyen de les prendre, ils ne peuvent ou n'osent s'en saisir qu'après les avoir tues à coups de séches. Un Tigre mortellement blessé ne laisse pas de fuir encore avec beaucoup de vîtesse, &

n'expire ordinairement que dans sa fuite (1).

Multicude inermable de cus animaus,

pres vivans.

Il se trouve, sur la Côte d'or, des Tigres aussi gros que des Buffles. On en diftingue de quatre ou cinq fortes, dont la différence confifte dans leur grandeur, leut férocité, & la disposition de leurs taches. Le nombre de ces animaux est incroyable dans certe Contrée. Bosman ne put s'assurer si les Léopards & les Pautheres sont une espece de Tigres; mais les observations de Pline lui parurent si fausses dans la comparaison qu'il en sit souvent avec le témoignage de ses yeux, qu'il ne daigne pas le nommer. Les Négres distinguent les Tigres par plusieurs noms; mais il seroit difficile, suivant le même Auteur, de rendre ces expressions barbares en caracteres de l'Europe.

Lepe fusie.

Tous les Tigres, dit Bosman, sont des animaux enragés, qui donnent souvent des scenes fort tragiques. Ils n'épargnent ni les hommes ni les bêtes. Cependant, lorsqu'ils trouvent assez de bêres pour rassalier leur faim, ils n'atraquent point les hommes; sans quoi le Pays de la Côte d'or seroit bientôt sans Habitans. Avec cette étrange férocité, on ne laisse pas de les apprivoiser dans leur jeunesse; & l'on en voit d'aussi familiers que les Chiens & les Chats de l'Europe (2). Bosman en vit six de cerre espece à Elertina. Mais il observa que tôt ou tard ils reviennent à leur férocité, & qu'il ne faut jamais s'y fier fans précaurion (3).

Témoignage de le Maire.

Le Tigre, dit (4) un autre Voyageur, est à peu près de la longueut & de la haureur du Lévrier. Il est plus féroce que le Lion & se jette indifféremment sur les hommes & sur les bêres. Les Négres en tuent un grand nombre à coups de fléches & de zagayes, dans la seule vûe de les dépouiller de leur peau. Jamais cet animal ne se rend , tandis qu'il lui reste un souffle de vie ; & rarement menrt-il sans ôter la vie à quelqu'un de ceux qui le tuent,

Le Chat tigre.

P. 245.

Le Chat tiere tire son nom de ses taches noires & blanches, qui lui donnent beaucoup de ressemblance avec le véritable Tigre. Il est de la forme des Chats de l'Europe, mais trois ou quatre fois plus gros, & naturellement

(99) Afrique Occidentale, Vol. II. p. 37. (1) Bofman , p. 145.

(1) Arthus , sibs /up. p. 78. (4) Le Maire, p. 68. Yoyez auffi la Plan-(2) Bolman , description de la Guinée , che-

286

vorace. Il mange les rats, les fouris, &c; & si l'on excepte la grosseur, il est fott peu différent du Tigre (5).

HISTOIRE NATURELLE.

Le Léopard est agile & cruel. Cependant il n'attaque jamais les hommes, Le Léopard, à moins qu'il ne se trouve dans quelque lieu si étroit qu'il craigne de ne pouvoir s'échapper. Dans ces occasions, il se jette sur l'ennemi qu'il redoute, il lui déchire le visage avec ses griffes, il continue de lui arracher autant de chair qu'il en peut trouver, jusqu'à ce qu'il le voye mort & sans mouvement. Il porte aux Chiens une haine mortelle, & s'expose à tout pour dévoter ceux qu'il rencontre (6).

La Panthere d'Afrique est de l'espece des Léopards. Sa peau est marquetée de fort belles taches. Elle est vive & légere. Elle a la taille d'un Lévrier, la rête ronde, le gozier large, & les dents tranchantes. Son regard n'a rien de farouche; cependant elle est vorace, & fans cesse autour des Villages, pour furprendre les bestiaux ou la volaille. Il est rare qu'elle attaque les hommes & les enfans (7).

Jobson raconte que les bords de la Gambra sont remplis de Léopards & de Pantheres, que les Négres tuent pour en vendre la peau aux Européens. On lui fit voir un jeune homme qui avoit été enlevé dans son enfance par Jeune Négreenune Panthere. Sa mere l'avoit laissé à sa porre, sur une natte, randis qu'elle there étoit allée puiser de l'eau à quelque fontaine, A son retour, découvrant l'animal, qui entraînoit tout à la fois la natte & l'enfant, elle poussa de grands cris qui atrirerent plusieurs Négres au secours. Cependant le monstre continuoit de fuir avec sa proie, lorsqu'un heureux hazard fit glisser l'enfant de dessus la natte, & le rendit ainfi à ceux qui s'efforçoient inutilement de le fecourir. La Panrhere s'échappa, sans quitter la narte. Cet animal est si hardi, que dans l'obscurité, il s'approchoir quelquesois de la cabane que Jobson avoit fait élever sur le rivage. Un chien, qui faisoit la garde, renrroit alors avec les dernieres marques de frayeur, & se cachoit derriere le dos de ses Maîtres, qui étoient obligés d'allumer des feux pour effrayer le monstre à son tour (8).

Ouelques Voyageurs mettent de la différence entre la Panthere & l'Ounce. La Panthere & Le Maire, qui les prend pour le même animal, prétend que c'est une es- l'Ounce, ce sont le même animal. pece de Tigre, & le représente encore plus féroce. Il ajoûte que sa peau est beaucoup plus belle que celle du Tigre, quoiqu'elle soit mouchetée de même (9).

Les Loups ressemblent entiérement à ceux de France; mais ils sont un Loupe peu plus gros & beaucoup plus cruels.

(c) Ibid.

(6) Afrique Occidentale, Vol. IV. p. 361.

(7) Jobson , p. 138.

(8) Le Maire, ubi fup. p. 69.

(o) loid.

Na iii

HISTOIKE NATURELLE.

## CHAPITRE XVII.

Bêtes fauvages & privées.

6. I.

Elephans , Buffles , Vaches fauvages , &c.

l'Eléphang,

Defeniption de La n'y a point d'animal terrestre qui puisse le disputer à l'Eléphant pour liephant. Il a grosseur. On en trouve peu au Nord du Sénegal ; mais les Régions du Sud en font remplies. S'il patoît que la matiere n'ait point été employée avec épargne dans la composition de cet animal, on ne peur pas dire que la nature air pris autant de foin de sa forme. Sa tête est monstrueuse. Ses oreilles, quoique longues, larges & épailles, fes yeux, quoique fort grands, paroillent d'une peritesse extrême dans cette masse d'énorme grof-feur (10). Son nez est si épais & si long qu'il touche à terre. On l'appelle proboscide jou trompe. Il est chatnu, nerveux, creuse en forme de tuyau . flexible, & d'une force si singuliere qu'il lui serr à briser ou à déraciner les petits arbres, à rompre les branches des plus gros, & à se frayer le passage dans les plus épaisses forêts. Il lui fert autil à lever de terre sur son dos (11) les plus lourds fardeaux. C'est par ce canal qu'il respire & qu'il reçoit les odeurs. Le nez de l'Eléphant va toujours en diminuant depuis la tête jusqu'à l'extrêmité, où il fe termine par un cartilage mobile, avec deux ouvertures, qu'il ferme à fon gré. Sans ce présent de la nature (12), il mourroit de faim; car il a le cou si épais & si roide, qu'il lui est impossible de le courber affez pout paitre comme les autres animaux. Auffi périt-il bien-tôt, lorfqu'il est privé de cet utile instrument pat quelque blessure. Sa bouche est placée au-dessous de sa trompe dans la plus basse partie de sa tête, & semble jointe à sa poirrine. Sa langue est d'une petitesse qui n'a point de proportion avec la maife du corps. Il n'a dans les deux machoires (13) que quatre dents pour brover sa nourriture; mais la nature l'a fourni, pour sa défense, de deux autres dents qui fortent de la machoire superieure, & qui font longues de plufieurs pieds. Il se sett furieusement de ces deux atmes. Ce sont les dents qui s'acherent, & qui font mieux connues fous le nom d'Ivoire. Leur groffeur est proportionnée à l'âge de l'animal. La partie qui touche la machoire est creuse. Le reste est solide & sa tourne en pointe. Comme les Européens payent ces dents affez chet, c'est un motif qui atme continuellement les Négres contre l'Eléphant. Ils s'attroupent quelquefois pour cette chasse, avec leurs fléches & leurs zagayes. Mais leur méthode la plus commune est celle des fosses,

Ses dente.

(10) Voyez la Figure. (11) Jannequin dit qu'un Eléphant porte

avec la trompe un gros canon l'espace d'une

(11) Il s'en fert auffi facilement que nous fophiques , Vol. V. p. 121.

nous servons des doigts.

(13) Celles de la machoire d'en-bas font plus longues de deux doigts que celles d'en-haut. Voyez l'abregé des transactions Philo-

qu'ils creusent dans les bois, & qui leur réussissent d'autant mieux qu'on ne

peut guéres se trompet à la trace des Eléphans (14).

HISTOIRE NATURELLE. Sa chair . fa

La chair de ces animaux est un mets délicieux pout les Négres , sut-rout lorfqu'elle commence à se corrompte. Un bon Eléphant en contient plus que mesure. quarre ou cinq l'œufs. La mefure ordinaire de ceux d'Afrique est de neuf ou dix pieds de long, fur onze ou douze de hauteur. On en distingue trois fortes; mais cette diffétence vient moins de leut forme que des lieux (15) qu'ils habitent. Les Elephans qui se retitent dans les cantons déserts & montagneux font plus farouches & plus adroits que les autres; ce qu'il faut fans doute attribuer à leur situation parmi les Tigres, les Lions, & quantité d'autres bêtes féroces. Ceux qui vivent dans les plaines font moins intraitables, parce qu'ils font accourumés à la vûe des hommes. Ceux du Sénegal ne s'éloignant guéres des habitations & des terres cultivées, feroient encore plus familiers, si les fréquentes arraques des Négres ne les tendoient inquiets & défians. Cependant il n'arrive guéres qu'ils infultent les hommes , s'ils ne

Son caraftere.

sont infultés les premiers. Quoique la raille des Elépans fasse juger qu'ils doivent être pésans dans leur marche & qu'ils ont peu de legereré à la course, ils marchent & courent fort légerement. Leur pas ordinaire égale celui de l'homme le plus agile, Leur course est beaucoup plus prompte; mais il est rare de voit un Eléphant courir. Avec un ventre (16) pendant, un dos courbé, des jambes fott épaifses & des pieds de douze ou quinze pouces de diamétre, ils ne peuvent aimer beaucoup le mouvement. Leurs pieds sont couverts d'une peau dute & épaisse , qui s'étend jusqu'à l'extrêmité de leurs ongles. L'Eléphant d'Afrique est presque noir, comme ceux de l'Asie. Sa peau est dure & ridée, avec quelques poils longs & roides, qui font répandus par intervalles & fans aucune continuité. Sa queue est longue & semblable à celle du Tauteau, mais nue, à l'exception de quelques poils qui se rassemblent à l'extrêmité, & qui lui servent à se délivrer des mouches : secours d'ailleurs assez peu nécessaire , puifque sa peau est à l'épreuve de la baile. On s'est persuadé faussement qu'il n'a Enter respite point de jointure aux pieds, & qu'il ius est impossible par conféquent de se lever & de se coucher. Cette erreur vulgaire est dérruite par le rémoignage de tous les Voyageurs. Mais il a un defaut moins connu, qui est de se tourner difficilement de la droire à la gauche. Les Négres , qui l'ont reconnu par des expériences continuelles, en tirent beaucoup d'avantage pour l'attaquer en

Se legerenf.

plain champ (17). Quoique les Afiatiques ayent trouvé l'art de former leurs Eléphans pour la guerre & pour quantiré d'autres usages , on n'a jamais (18) appris que les Négres en ayent tiré la même utilité; & fi quelques Princes particuliers l'ont entreptis , comme on l'a vu dans l'exemple de Boh Jean , le : pareffe ou d'aurres obstacles les ont bien-tôt rebutés. Plusieurs Naturalistes assurent que les femelles de ces animaux portent leurs petits dix-huit mois , d'autres , Aurer opinione trente-fix : mais rien n'est plus incertain, & l'on ne peut espeter d'en être fausier ou dors

des colomnes; les gieds courts; ceux de de-

<sup>(14)</sup> Afrique Occidentale, Vol. III. p. 170. vant plus larges & plus ronds; voyez les translations l'hilosophiques, mis sup. p. 175. (17) Afrique Occidentale, mis sup. p. 175.

<sup>(18)</sup> lbid. p. 181.

HISTOIRE NATURALLE.

jamais mieux informé, parce que les Eléphans privés ne produifent point. D'autres affurent auffi que les Eléphans voyent & marchent auffi-tôr qu'ils sont nes, & que les femelles les nourrissent de leur lait pendant sept ou huit

ans ; simples conjectures , qui n'ont aucune autorité pour fondement. L'Eléphant a peu d'embatras pour sa nourritute. Il se nourrit d'herbe, comme les Tauteaux & les Vaches. Si l'herbe lui manque, il mange des feuilles & des branches d'arbres, des rofeaux, des joncs, toutes fortes de fruits, de grains & de légumes. Dans une faim pressante, il mange quelquesois de la terre & des pierres; mais on a rematqué que cetre noutritute lui caufe bien-tôt la morr. D'ailleurs il souffre pariemment la faim, & l'on assure qu'il peur passer huit ou dix jours sans aucun aliment. Cependant il mange beaucoup lotsqu'il est dans l'abondance; témoins les dommages qu'il cause aux plantations des Négres. Un seul de ces animaux consume dans un jour ce qui suffitoit pour nourrir trente hommes pendant une semaine ; sans compter les ravages qu'il fair avec ses pieds. Aussi les Négres n'épargnent-ils tien pour les éloignet de leurs champs. Ils y font la garde pendant le jour. Ils y allun s'enirre dans ment des feux pendant la nuit. Le tabac enivte quelquefois les Eléphans, & leur fait faire des mouvemens fort comiques. Quelquefois leut yvresse va jusqu'à tomber endotmis. Les Négres ne manquent point ces occasions de les tuer, & se vengent sut leur cadavre de tous les maux qu'ils en ont reçus. Les

les champs de tahac.

> Eléphans boivent de l'eau; mais ils ne manquent jamais de la troubler auparavant avec les pieds. Ils ont quantité d'ennemis, qui les exposent à des combats fréquens, & dont ils deviennent fott fouvent la proje. Le principal est le Rhinoceros : mais Labat prétend qu'il ne s'en trouve point (19) en Afrique , quoique Barbot assure (20) qu'on en voit sur le Sénegal. Les autres ennemis de l'Eléphant

Ses ennemis.

font les Lions, les Tigres, & les Serpens, fans compter les Négres. Le plus redoutable est le Tière; il saisit l'Eléphant par la trompe, & la déchite en pieces. Les Eléphans s'attroupent ordinairement au nombre de cinquante ou

soixante. On en rencontre souvent des troupeaux dans les bois; mais ils ne nuisent à petsonne lotsqu'ils ne sont point attaqués (21). Jobson rapporte qu'ils sont en si grand nombre au long de la Gambra, qu'on appercoit de tous côtés leurs traces. Les roseaux & les bruyeres, où ils

Erreur des Pein-

aiment à se retiter, laissenr voir ordinairement la moitié de leur corps à découvert. Les deux dents qui nous donnent l'ivoire fortent de la machoire d'en-haut, quoique les Peintres (22) nous les représentent dans la situation opposée. C'est avec ces puissantes armes que les Eléphans arrachent les arbres. Mais il arrive quelquefois aussi qu'elles se brisent, & de la vient, suivant le même Auteur, qu'on trouve li souvent des fragmens d'ivoire dis-persés dans les terres. Jobson accuse d'erreur ceux qui se sont imaginé que les Eléphans changent de dents, comme les Cerfs de cornes, & les Serpens de peau. Il cite sa propre expérience pour assurer que la chair de ces animaux est

Jublua,

de fort bon gout. Il ajoute qu'ils sont aussi timides que les Daims; & se (10) Ibid. p. 181. (11) Labat, Vol. III. p. 186. (10) Kolben, dans fa Relation du Cap de (11) Jobion, p. 139. Bonne-Eipérance, dit qu'on y en voit aufa.

legers

legers à la course, qu'un Eléphant qu'il avoit blessé de trois coups de fusil, & qu'on trouva mort le jout d'après dans les bois, ne laiffa pas de surpasser la vîtesse des chevaux.

Le Maire conseille de ne jamais attaquer l'Eléphant dans un lieu (23) où il a la liberté de se tourner. Sa trompe est terrible, dit-il, & l'ennemi qu'il saisst dans sa fureur ne peut éviter d'êtte écrasé. La femelle, suivant le même Voyageur, porte souvent trois jeunes à la fois, & les nourrit avec de l'herbe & des feuilles. Il ajoûte que ces monstrueux animaux entrent souvent dans les Villages pendant la nuit, & que s'ils rencontrent quelques Négres ils ne passent pas moins tranquillement. Quelquesois , le hasard les faisant heurter contre les cabanes, ils les renversent comme une coquille de noix (24).

Ils causent de furieux ravages au milieu des arbres fruitiers, sur-tout parmi Ravates des Elég les orangers & les bananiers. Ils mangent non-seulement les bananes, mais phana, jusqu'à l'arbre qui les porte. Suivant Bosman, qui prétend l'avoir appris des Négres, l'Eléphant poursuit l'homme dans l'eau & lui cause du moins beaucoup de frayeur. Boiman en vit pailer souvent près de lui quatre ou cinq, qui ne lui causerent aucun mal, mais que lui & ses compagnons n'oserent tiret, parce qu'il est très-difficile de les blesset mortellement, à moins qu'ils ne soient frappés entre les yeux & les oreilles : encore la balle doit-elle être de fer ; car la peau de l'Eléphant résiste au plomb comme un mur; & contre l'endroit même que le fer perce, une balle de plomb tombe enriérement applatie,

Les Négres assurent que jamais l'Eléphant n'insulte les passans dans un bois ; mais que s'il est tiré & manqué, il devient furieux (25).

Au mois de Décembre 1700, à fix heures du marin, un Eléphant (26) s'approcha de Mina, fur la Côte d'or, marchant à pas mesurés au long du rivage, sous le Mont de Saint Jago. Quelques Négres allerent au-devant de lui fans armes, pour le tromper par des apparences tranquilles. Il se laissa environner fans défiance, & continua de marcher au milieu d'eux. Un Officier Hollandois, qui s'étoit placé sur la pente du Mont, le tira d'assez près, & le blessa au dessus de l'œil. Cette insulte ne fit pas doublet le pas au fier animal. Il continua de marcher, les oreilles levées, en paroissant faire seulement quelques menaces aux Négres, qui continuoient de le suivre, mais enrre les arbres qui bordoient la route. Il s'avança jusqu'au jardin Hollandois, & s'y arrêta. Le Directeur Général , accompagné de l'Auteur , & d'un grand nombre de Facteurs & de Domestiques, se rendit au jardin, & le trouva au milieu des cocotiers, dont il avoit déja brisé neuf ou dix, avec la même facilité qu'un homme auroit à renverser un enfant. On lui tira aussi-tôt plus de cent balles, qui le firent faigner comme un Bœuf qu'on auroir égorgé, Cependant il demeura sur ses jambes, sans s'émouvoir. La confiance qu'on prit à cette tranquillité couta cher au Négre du Directeur. S'étant imaginé qu'il pouvoit badiner avec un animal si doux , il s'approcha de lui par derrie-

(13) Le Maire , p. 68, (14) Le Maire, ibid.

(as) Un Negre, dit-il, près d'Axim fur la Côte d'or, ayant tiré & manqué un Eléphant,

Tome III,

l'animal fondit furiersement sur lui , & le mis en pieces lui & fon fufil. Bofman, p. 118. (16) Bolman ; p. 141.

00

HISTOIRE NATURELLE.

re, & lui prit la queue. Mais l'Eléphant punit sa hardiesse d'un cons de trompe, & l'attitant à lui il le foula deux ou trois fois fous ses pieds. Ensuite, comme s'il n'eut point été fatisfair de cette vengeance, il lui fit dans le corps, avec ses dents, deux trous où le poing d'un homme autoir pû passer. Aptès lui avoit ôté la vie , il tourna la tête d'un autre côté , sans marquer d'attenrion pour le cadavte; & deux autres Négres s'étant avancés pour l'emporter, il leur laissa faire tranquillement cet office.

Il passa plus d'une heure dans le jatdin , jettant les yeux sur les Hollandois , qui étoient à couvert sous des arbres, à quinze ou seize pas de lui. Enfin la crainte d'être forcés dans cette retraire leur fir prendre le parti de se retirer; heureux de n'erre pas poursuivis hors du jardin par l'animal, contre lequel ils n'auroient pû trouver la moindre ressource. Ils avoient à se reprocher de n'avoir point apporté d'autre poudre & d'autres balles que la charge de leuts fusils. Mais le hasard conduisit l'Eléphant par une autre porte, qu'il renversadans fon passage, quoiqu'elle fur d'une double brique. Il ne sortir pas néanmoins par cette ouverture; mais forçant la haye du jatdin, il gagna lentement la Riviere, pour laver le sang dont il égoit couvert, ou pour se rafraichir. Ensuite retournant vers quelques arbres, il y brisa pluneurs ruiaux d'un aqueduc , & quelques planches destinées à la construction d'une Barque. Les Hollandois avoient eu le tems de se rassembler avec des munitions. Ils tenouvellerent leur décharge & le firent tomber à force de coups. Sa trompe, qui fut coupée auffi-tôt, étoit à dure & si épaisse, qu'il fallut plus de trente coups pour la séparer du corps. Cette opération dut être fort douloureuse pour l'Eléphant, car après avoir essuyé tant de balles sans pousser un seul cri, il se mit à rugir de toute sa force. On le laissa expiret sous un arbre . où il s'étoit traîné avec beaucoup de peine; ce qui confirme l'opinion établie parmi les Négres, que les Eléphans, à l'approche de leur mort, se retirent,

s'ils le peuvent, fous un arbre ou dans un bois.

léphan, ett à l'é-

Ausli-tôt qu'il fut mort, les Négres tomberent en foule sur son eadavre, & couperent autant de chair qu'ils en purent emporter. On trouva que d'un si grand nombre de coups, il en avoit reçu peu de mortels. Quantité de La peaude l'E- balles étoient restées entre la peau & les os. D'autres n'ayant pû pénétrer repraire et à 100 preuve despetites qu'une partie de la peau s'y trouvoient encore nichées. Mais la plûpart étoient rombées applaties. Quoique Bosman conclue delà qu'elles doivent être de fer, il y a beaucoup d'apparence que celles des Hollandois étoient troppetites, & n'avoient pas d'autre défaut, puisqu'on a l'exemple d'un Anglois, qui tirant un Elépant de son canot, sur le bord de la Gambra, le tra d'une

seule balle de plomb. Quoiqu'il en soit , l'Auteut effrayé de cette avanture , prit la résolution de n'approcher jamais d'aucun Eléphant, & donne le même conseil (27) à ceux qui aiment leur sureré.

L'Eléphant n'est pas moins admirable par sa docilité que par sa grosseur. Il vit l'espace de cent cinquante ans. Sa couleur s'embellir en vieillissant. De melle ma- Les Négres en prennent un grand nombre en creufant de profondes fosses niere les Negres dans les lieux que ces animaux fréquentent, & les couvrant de branches & te prennent. de feuilles d'arbres. L'Eléphant se précipite dans le piège, où il est bien-tôt assommé avec toutes sortes d'armes & d'instrumens. Le corps est partagé entre

(17) Barbot , p. 318.

les Chasseurs, & la peau leur sert à couvrir leurs bancs & leurs chaises. Ils font présent de la queue au Roi , qui l'employe pour chasser les mou-

Le Buffle est un autre animal des mêmes Contrées. Il est plus (19) gros que le Bœuf. Son poil est noir, court, & fort rude, mais si clair qu'on découvre aisement la peau. Elle est brune & poreuse. La tête du Buffle est petite à proportion du corps, maigre & pendante. Ses cornes sont longues, noires, courbées, avec la pointe ordinairement tournée en dedans. Il est dangereux, fur-tout dans sa colere, & lorsqu'il est strité par quelque insulte. Comme sa course est fort prompte, s'il atteint la personne qu'il poursuit, il la soule aux pieds, il l'écrale, jusqu'à ce qu'il ne lui trouve plus de respiration. Plusieurs Négres ont échappé à sa fureur en se contraignant long-tems (30) pour retenir leur haleine. Il a les yeux grands & le regard terrible , les jambes courtes, le pied ferme dans son assiete; son mugissement est capable d'effrayer. Il mange peu & travaille beaucoup. On s'en sert en Italie pour labourer la terre & pour tiret les voitures. Son tempérament est si chaud, qu'au milieu même de l'hiver, il cherche l'eau & s'y plait toujours. Sa chair eit corialle & peu estimée; ce qui n'empêche pas qu'elle ne se vende dans les Boucheries de Rome (31). Bosman trouve beaucoup de ressemblance entre le Buffle & l'Eléphant. Cer animal est rare, dit -il, dans la Guinée. A peine s'y en voit-il un dans l'espace de trois ou quatre ans. Bosman rrouve que la chair en est bonne. Il ne croit pas le Buffle affez leger pour égaler un homme à la course; mais à son avis il faudroit s'y fier moins dans l'eau; apparemment parce qu'il est fort prompt à la nage. Sa couleur, suivant le même temoin, est d'un brun foncé. On prétend (32) qu'il contrefait le gémissement d'un homme en pleurs, & qu'il employe d'autres artifices pour surprendre les Négres; mais Bosman traite ces récits de fables.

Dans plusieurs parties du Continent, sur-tout dans les bois & les monta- Vaches sauveges, gnes, on voit des Vaches sauvages, qui craignent beaucoup l'approche des hommes. Elles sont ordinairement de couleur brune, avec de perites cornes noires & pointues. Elles multiplient prodigieusement, & le nombre en se-

roit infini fi les Européens & les Négres ne leur faisoient sans cesse la guerre (11).

Jobson nous apprend qu'outre les Buffles, on trouve quantité de gros San- Sangifers de la Gambra & du gliers fur la Gambra. Leur couleur est un bleu foncé. Ils sont armés de larges Seneral défenses, & fournis d'une longue queue touffue, qu'ils tiennent presque toujours levée. Les Habitans parlent beaucoup de leur hardiesse & de leur fétocité. Ils les tuent pour prendre leut peau, qu'ils apportent aux Comptoirs Anglois. Jobson en vit une de quatorze pieds de longueur, brune, & rayée

de blanc (34). Le Maire observe qu'aux environs du Cap-Verd les bêtes fauves sont en fort grand nombre. Il met dans ce nombre les Sangliers, les Chévres, &

> (31) Labat, abi fup. p. 360. (12) Jobson, p. 143. (33) Le Maire, p. 171. (34) Jobson, soi sup.

(19) Barbot dit que les Négres du Cap-Monte mangent la chair du Buffle. (30) On raconte la même chose du Tau-LCau lauyage,

(18) Arthus , whi fup. p. 77.

Oo ij

HISTOIRE NATURALLE. les Lièvres; mais il regrettoit de n'avoir vû aucun Cerf du Pays. Ils ont la tête ausi belle qu'en France, avec cette différence, que leurs cornes tessemblent à celles des Chévres Suiffes, excepté feulement (35) qu'elles font plus droites. La chait des Sangliers du Sénegal est plus blanche que celle des Sangliers d'Europe, mais (36) fort inférieute pour le goût.

## 6. I I.

Antilopes , Cerfs , Biches , Capiverds , Singes , Champaniz , Civettes . Chevaux . Boufs . Moutons . &c.

Descripcion de l'Anchige ou de la Gazelle.

N trouve fur le Sénegal & fut la Gambra de grands troupeaux de Ga-zelles ou d'Antilopes. Cet animal a la tête, la queue & le poil du Chameau, le corps de la Biche, & le cri des Chévres. Par les jambes, qu'il a plus courtes par devant que pat derriere, il ressemble au Liévre. Aussi a-t-il plus de facilité à monter qu'à descendre. Dans un terrain uni, sa légereté est médiocte. Il tient les oreilles levées au moindre bruit. Ses cornes sont droites à mais à un pouce de la pointe elles se tournent en dedans. Il est d'un naturel doux, qui s'apprivoise aisément. Autour de l'œil, il a un cercle noir comme le Chameau.

Cerfi & Lichen. Maniere dont lex

Les Cetfs & les Biches ne sont pas moins communs dans le même Pays. Noges les trent. Ils viennent en troupeaux fort nombreux des Régions qui font au Nord du Sénegal, pour chercher des pâturages au Sud de cette Riviere. Les Négres leur font payet ce secours bien cher. Ils attendent que l'herbe commence à sécher, ce qui arrive au mois de Mars ou d'Avril; & metrant le seu à ces especes de forêts, ils contraignent tous les animaux dont elles sont remplies de gagner le bord de la Riviere pour se sauver à la nage. Là, d'autres Négres les attendent en grand nombre, & ne manquent pas d'en faire une sanglanre boucherie. Ils font fécher la chait après l'avoit falce, & vendent les peaux aux Européens (37).

Animal de la Gambez, qui n'a eg'une come.

Sur le rapport des Négres de la Gambra, Jobson dit qu'il y a dans leur Pays une bête de la taille & de la couleut du Daim, avec (38) une seule corne, de la longueur du bras. Il observe qu'à juger de cet animal par la description des Négres, il ne ressemble point à la Licorne, telle qu'on la peint en Europe; mais peut-être les Négres ne s'en formoient-ils l'idée que parce qu'il la leur faisoit naître pat ses questions. Le Maire nous dit à la vérité qu'il (19) se trouve des Rhinoceros dans le même Pays; mais il confesse qu'il n'en a jamais vû.

Animal fingulie du Cap Verd.

Près du Cap-Verd, on voit un animal fort temarquable (40), qui a le cotps d'un Chien, les pieds d'un Daim, mais beaucoup plus grands, le mufeau d'une taupe, & qui se nourrit de fourmis.

Capiverd on Bomba.

Parmi les Sereres, qui sont voisins du même Cap, on trouve un autre

(11) Vovez la Figure. (36) Jobson, p. 146. Labet, Vol. II. p. 41. (37) Labat, Vol. IL p. 41.

(18) Jobson , p. 146. (39) Le Maire , p. 70. (40) Barbot, p. 18.

animal que les Habitans nomment Bomba & les Européens (41) Capiverd. Il est fort connu au Bresil. On en voit d'aussi gros qu'un Porc d'un an. Son poil est blanchâtre, court, menu & roide. Ses pieds sont armés d'ongles fort pointues, qui lui fervent à montet fur les arbres & à descendre. Il s'y assit fur les branches & mange le fruit. Sa tête ressemble beaucoup (42) à celle de l'Ours. Ses yeux font petits, mais vifs; fon gozier fort large, & fes dents pointues. Il est amphibie , jusqu'à vivre ausli facilement dans l'eau que sur rerre. Les Négres lui sont ordinairement la guerre, & mangent sa chair, qu'ils trouvent excellente (43).

Les Singes, de différences especes, sont innombrables au long de la Gam- Différence elbra. Ils paroissenr en troupes de trois ou quatre mille, rassembles chacun pecer de Singer. dans leur espece. On prétend qu'ils forment des Républiques où la subordination est fort bien observée; qu'ils voyagent en bon ordre, sous certains chefs, qui font de la plus groffe espece; que les semelles portent leurs petits sous le ventte quand elles n'en ont qu'un, mais que si elles en ont deux, elles chargent le fecond fur le dos; & que leut atriere-garde est toujours composée d'un cettain nombre des plus gros. Il est certain qu'ils sont d'une hardiesse extrême. Jobson, voyageant sur la Riviere, étoit surpris de leur témérité à se présenter sur les arbtes, à secouer les branches, & à menacer les Anglois avec des cris confus, comme s'ils eussent été sort offensés de les voir. Pendant la nuit , on entendoit quantité de voix , qui sembloient parler toutes ensemble, & qu'une voix plus forte, qui prenoit le dessus, reduisoit ensuite au silence. Jobson rematqua aussi, dans quelques endroits fréquentés par ces animaux, une forte d'habitation composée de branches entrelassees, qui pouvoient servir du moins à les garantit de l'ardeut du Soleil. Les Négres mangent fort avidement la chair des Singes (44).

Leurs divers

Le Maire diftingue plusieurs especes de Singes au long du Sénegal & des Côtes. Il appelle Guinous ceux qui ont la queue fort longue, & Magots ceux no qui sont absolument sans queue. Mais il n'en vit aucun de la seconde espece. Ceux de la premiere sont par-tout en grand nombre, & paroissent de trois fortes ; l'une petite , qui est peu nuisible , & qui s'appellent Lewailers ou Pleureurs, parce que leur cri ressemble à celui des enfans; les deux autres sortes, à peu près de la taille des Magots. Ils ont non-seulement des mains & des a peu pres ue la lattie des bragosts au ont nomenance qui reffem-pieds, mais quelque chofe dans les geftes & dans la contenance qui reffem-ble beaucoup à la figure humaine. Les Négres (45) font perfuadés que ces Opinios que les Singes peuvent parlet comme les hommes, mais qu'ils s'obtinent à fe taire. Mêtre ous des Singes peuvent parlet comme les hommes, mais qu'ils s'obtinent à fe taire. dans la crainre qu'on ne les force au travail. Ils ne sont propres qu'à mordre & à déchirer. Aussi les Négres du Sénegal, qui voyent les François rechercher ces animaux, leur apportent des rats en cage, en les assurant qu'ils sont plus méchans encore & qu'ils mordenr mieux que les Singes.

On ne peut s'imaginer les ravages que ces pernicieux animaux causent dans les champs des Négres, lorsque le millet, le riz & les autres grains sont Singer.

(41) Voyez ci-desses, Livre I de ce Vo- Sud, page 117. (41) Froger dit qu'il a la tête d'un Liévre, le corps d'un Porc , le poil épais & couleur de

(41) Labat, Vol. IV. p. 168. (44) Jobson , p. 145. (45) Jobson, p. 143. Barbot dit la même

cendre, fans queue. Yoyage à la Mer du

Oo iii

MATURELLE.

dans leur maturité. Ils se joignent quarante ou cinquante, pour entrer dans un Lugan. Un des plus vieux se place en sentinelle au sommet de quelque arbre, tandis que les autres font la moisson. S'il apperçoit quelque Négre, il se met à pousser des cris furieux. Toute la troupe avertie par ce signal se tetite avec son butin, en fautant de branche en branche avec une merveilleuse agilité. Les femelles chargées de leurs petits (46) n'en sont pas moins legeres. Froger ajoûte que les Singes enlevent souvent de jeunes filles de huit ou neuf ans, & qu'il est fort difficile de les délivrer d'entre leurs mains. Ils les transportent, dit-il (47), sur des arbres d'une grande hauteut. La vengeance des Négres contre ces cruels ennemis, est d'en tuer un grand nombre & de manger leur chair. Les jeunes s'apptivoisent aisément. La plus sure méthode pour les prendre est de les blesset au visage, parce qu'y pottant les mains dans le premier sentiment de la douleur, ils lâchent la branche qui les soutient, & rombent ordinairement au pied de l'arbre. On s'engageroit dans un détail infini si l'on vouloit décrire toutes les différentes especes de Singes qui se trouvent depuis Arguim jusqu'à Sierra-Léona. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est qu'elles ne se mêlent point (48), & qu'on n'en voit jamais de deux fortes dans le même quartier.

Singes des boir?

Ceux qui ne quittent point les bois sont ou gris, ou blancs, ou marquetes de gris, de blanc & de rouge. Ils ont le visage noir, mais les extrêmités de la soue blanche, & une petite barbe pointue au bas du menton. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus laids, & dont la figure est même effrayante. Les Négres les mangent sans distinction (49), & tegardent cette chair comme un de leurs meilleuts mets. Les uns la préparent avec du riz ; d'autres la font fécher & fumer comme nos jambons. Mais la seule vûe de ce misérable aliment fouleve le cœur aux Européens (50).

On connoît une autre espece de Singes que les Portugais nomment Elselvago

ou le fauvage, & les Nègres Quoja vorau. Il a cinq pieds de longueur.

Singe fort his écux.

> Sa figure est hideuse. Il a la tête , le corps , & les bras d'une grosseur extraordinaire. Mais il est docile. On lui fait apprendre à marcher droit sur ses pieds, à potrer de l'eau dans un bassin sur sa tête & à rendre d'autres services (11). Sans éducation, il est si méchant & si fort qu'il atraque un homme, le renverse, lui arrache les yeux ou lui fait quelque autre mal. Ces Singes se battent entr'eux. Ils mettent en pieces, avec leurs dents & leurs ongles, les filers les plus forrs. Aussi ne peut-on les prendre que dans leur jeunesse. Ils ont la face (12) & les oreilles de l'homme, mais le nez fort plat. Leurs femelles ont la gorge pleine comme les femmes & le ventre rond, avec le nombril fott enfoncé. Les jointures du bras & de la main, les jambes & le talon ont une parfaite ressemblance (53) avec les nôtres. Ils marchent souvent droit sans avoit été instruits, & portent d'un lien à l'autre des fardcaux

(46) Le Maire, p. 70. (47) Froger, ubi sup. p. 45. (48) Labat , Vol. III. p. 301. (49) Barbot, p. 113. (50) Les Matelots mêmes refulent d'y tou-

cher , dit Jobson , en arrivant de la mer.

fort pélans (54).

(11) C'est l'Oran Urang de Borneo & de

Java, on le Champaniz. On en a vû un depuis peu en Angleterre (52) On a là ci-deffus la même chofe du

(13) Ceft à-dire , qu'ils paroissent tels lors.

qu'ils sont debout (54) Barbot, p. 115.

Jobson rend témoignage qu'il se trouve des Porc-épis & des Civettes sur . la Gambra, & que ces deux especes d'animaux font une guerre (55) cruelle NATURELLE. à la volaille. Les Civertes, ou les Chars musqués, sont en grand nombre entre le Sénegal & le Mont Atlas, aussi-bien que dans le Royaume (56) de Girenes. Nathia , près de l'Abysinie , & dans celui de Quoja , au-deflus de Sierra-Léona. Les Voyageurs ne s'accordent point dans la description de cet animal. Quelques - uns l'ont pris pour l'Hyene. D'aurres le nomment Civette (57), & Différentes opis d'autres Chat musque. Ce dernier nom paroît d'autant moins juste, qu'à la veue. réserve des oreilles, & de que ques poils qui se présentent comme des moustaches, la Civerte n'a tien de semblable au Chat. Thevenot, qui en avoit vû plusieurs, la représente de la grosseur d'un Chien ordinaire. Il lui donne un museau pointu, de petits yeux & de petires oreilles, des moustaches comme celles du Char, une peau marquetée de blanc & de noir, entremêlée de quelques rayes jaunes, une queue longue & touffue (58) comme celle du Renard, Il la représente fatouche, vorace, ctuelle. Ses morfares, dit-il, sont fort dangereuses. On prend les Civettes au piège & dans des trappes. On les garde dans des cages de bois, & pour nonttitute on leut donne de la chair

Dapper qui en fait à peu près la même description, ajoûte que leurs jambes sont couvertes de longs poils noirs; que leurs pieds sont composés de Dapoer. cinq griffes, avec des éperons noirs fort dtoirs & fort aigus, & qu'à l'exception de quelque partie de la tête, elles ressemblent à nos grands Chiens, de l'espece qu'on appelle Matins, plus qu'à tout autte animal. Pomet, qui en avoir une (19), affure qu'elles reflemblent au Pole-cat ou Chafouin d'Espagne, & dans sa Planche néanmoins il leur donne la figure du Renard. Brue, qui en avoit vû un grand nombre, dit comme Dapper, qu'elles ressemblent à nos grands Chiens de baffe-cour, & que par la tête elles tiennent du Chat & du Renard.

Le prix de cet animal confifte dans une matiete épaisse & huileuse qui se Saproduction. tamasse dans une petite bourse. Les mâles l'ont entre le scrotum & le penis. & les femelles entre le padendum & l'anus. On a du moins de fortes raisons pour croire que ce petit fac , dans les femelles , est situé près de l'anus. Il est profond d'environ trois doigts, & large de deux & demi. Il contient plu-fieurs glandes qui renferment la matiere odoriferante, qu'on fait fortir en le preffant. Pour la tirer, on agite l'animal avec un baton, infou'à ce qu'il fe retire dars un coin de fa cage. On lui faisit la queue, qu'on tire assez fore au travers des barreaux. L'animal se roidir, en pressant la cage de ses deux pieds de derriere. On le prend dans cette posture, pour lui passer au-dessous du ventre un baron qui le rend immobile. Il est aise alors de faire entrer une perite cuilliere dans l'ouverture du fac, & pressant un peu la membrane on en tire, fair fortir le musc qu'il contient (60).

Comment 2 fe

trr) Johfon . p. 119. (16) Voyages de Thevenor, Part. I.p. 131. II. p. 18.

erue bien hachée.

(59) Pomet, Histoire des Drogues, Part. (60) Barbot veut que la cuilliere foit d'étaip

(57) Voyez la Figure. Barbor dit comme un ou de plomb, de peur qu'elle ne bleffe les (18) L'Ifle de Sokotra en eft remplie. Elles parties , p. 116,

se s'y vendent que sept schellings,

HISTOIRE NATURELLE Cette opération ne fe renouvelle pas tous les jours, patec que la matiere nét pas alles abondane, fur rout torfuel l'animal ett renfreuxé. On y revient feulement une fois en deux ou trois jours, & l'on tire chaque fois une dragme & demis de mufe, ou deux dragmes au plus. Davs les premiers momens i est d'un blanc grifarret mais il prend bien-têt une couleur plus bruns. L'odeur en est douce & argenéal e djuecleu distance, mais trop forre de prês, & capable même de nuite à la êtee. Aulfi les Parfumeurs son-tis obligés de l'Adoucir par des michanges.

Civettes de Hol-

On voit quamité de ces animaux en Hollande, «& c'eft del à que la plus grande partie du mufe paffe en France & en Angleterte. On nourrir la Crievette d'eufs' & de lait; e qui treud le mufe beauoup plus bian que celui d'Affique & d'Afle, où (61) elle ne vit que de chair. Au Caire comme en Hollande, ec fon les Juirs qui se mêlten particuliérement de commerce, On connoît les propriéées du mufe. Il entre dans la composition de plusieurs médecines (62).

Civetes de Guinée, eltimées Les meilleures,

Les Porrugais nomment la Civette Karo de aguli , & les Ethiopiens Kankon, Elle eft for commune fur la Côte d'or, & dans plutieurs Régions de l'Inde; mais elle n'égale nulle part celle de la Guinée, que les Nêgres nomment Kafor. Les Porrugais de Pays en tiren un profit condétable. Ils envoyene l'agusti ou le mufe, bien nettoyé, dans dets boutcilles de verre, à Lithonne & dans d'autres laure, où il fe vend fort ben, Mais ul n'eft pas aif éen nourric ces animaux. Outre qu'ils font extrênction fart benches & que leurs morfures font dangereufes, la dépenfe de leur entretien et condiétable, car on ne les nourris en Guinée que de Volaille, de Pigeons & d'autres Oileaux. Leur forme, fuivant Arthus, eft celle da Renard, ercepé la queue qui refemble à celle du Chazt. Leur peau est marquetée comme celle du Léopard, On les prend ordinairement ne fet, Jorfaque les bois font couvers de feuilles. Le mâle est préferé à la femelle, & le mufe des plus farouches est le plus estimé (45).

Témnignage de

§ Suivant Bofman, le même Pays produit trois ou quatre forter de Chats favages, La Giverte, divil. j. en eft un. On l'apporte à vendre lor(qu'elle eft encore fort jeune, & fon prix ordinaire eft de huit ou neuf fchellings, On a beaucoup d'embarras à l'étèver. La premiere nourriture qu'on lui donne eft de la bouillie de miller, avec un peu de chait ou de poisfon. Elle produit la mairee odoritérane de fort bonne heute; mais c'est foujouss celle du mâle qu'on eftime le plus, parce que l'urine des femelles tombant nécessairement dans leur perit face en altree un peu la qualité (é4).

Liérres & Lapins, Chevaux,

Les Liévres & les Lapins des mêmes contrées ressemblent entiérement à ceux de l'Europe, & n'y font pas moins en abondance. Les Mores & les Négres qui vivent entre le Sénegal & la Gambra, sont

fort bien pourvus de Chevaux. On voit aux Seigneurs du Pays des Barbes

(61) Bathot dit que le meilleur aliment est comme les Lapins. Voyez les Transactions la chair crue, & sur-tout les intestitus de la Philosophiques, N° 36, p. 704.
volaille. Le Docteut Sithbs observe que la (62) Labat, Vol. II p. 105.
Civette vit un mois entier sans boire. & (63) Arthus, sur lup. p. 30.

Civerte vit un mois entier fans boire . & (63) Arthus, ub: ub. p qu'elle rend plus de mufe lorsqu'elle est nourtie avec du poisson. Elle mine beaucoup,

d'uns

On Toy Google

d'une beauté extraordinaire & d'un grand prix. Les Mores entendent parfaitement ce commerce. Au lieu d'avoine , ils nourrissent leurs Chevaux NATURELLE. avec de l'herbe & du mais broyé. S'ils veulent les engraisser, ils réduisent le mais en farine, dans laquelle ils melent du lait. Ils les font boire rarement. Le grand défaut de leurs Chevaux, est de n'avoit pas de bouche. En 1697, le Siratick, ou le Roi des Foulis, avoit pour son propre usage quelques Barbes (65) d'une beauté admirable, dont chacun étoit estimé quinze Esclaves. En 1754, Bumey Haman Seaka, frere du Roi de Barsalli, avoit un beau Cheval, d'un blanc de lait (66), haut de seize paulmes, la queue & les crins trainant jufqu'à terre.

Jobson, Moore & Labat, rendent également témoignage que les Régions du Sénegal & de la Gambra produisent beaucoup d'Anes. Toutes sortes de bestiaux y sont dans la même abondance. Les Bœufs y sont gros, robustes, Bœufs & Vaches. gras & de très bon goût. Les Vaches font perites, mais charnues & fortes.

Elles donnent beaucoup de lait; & dans plusieurs gantons elles servent de monture. A Billao, elles tiennent lieu de Chevaux, & leur pas est fort doux. Le nombre en doit patoître incroyable, quand on confidere la multitude de cuirs qui fort de ce Pays, & combien ils font à bon marché. Le Roi de Baol, plus connu sous le titre de Tin , en a cinq mille dans ses troupeaux. Les bois en sont remplis. On les rencontre au nombre de trois ou quatre cens , gardées par un Négre, qui les ramene le foir dans un enclos voilin de l'habitation, pour les mettre à couvert des bêtes féroces. La Nation des Foulis est la plus entendue pour l'entretien des bestiaux. Le lait qu'ils en tirent est doux & de bon goût. Un Bœuf gras se vend deux pieces de huit en marchandises de l'Eutope, & les Vaches beaucoup moins (67).

Les Moutons sont aussi en très grand nombre. On en distingue deux sortes ; les uns couverts de laine comme ceux de l'Europe, mais avec des queues fi grosses, si grasses & si pésantes, que les Bergers sont obligés de les soutenir sur une espece de petit charior, pour aider l'animal à marcher. Lorsqu'on les a déchargées de leur graisse extérieure, elles passent pout un aliment fort délicar. Les Moutons de la seconde sorte sont revetus de poil comme les Chévres. Ils font plus gros, plus forts & plus gras que les premiers. Quelquesuns ont jusqu'à six cornes, de disférentes formes. Leur chair est tendre & de bon goût.

Chfyres.

 Quelques Voyageurs confondent cette derniere espece avec les Chévres, qui sont aussi fort nombreuses dans les mêmes Pays, sur-tout au Sud de la Gambra, & dans les Isles des Bissagos où l'on ne voit pas de Moutons. Les Chévres d'Afrique sont peu différentes de celles de l'Europe; mais la chair en est plus agéable. Outre les Chévres communes , les bords du Sénegal en produisent une espece qui a la peau noite & unie, & qui est fort estimée des

Les Chiens sont ici fort laids, la plupart sans poil, avec des oreilles de Chiens son hi-Renard. Ils n'aboyent jamais. Leur cri est un véritable heurlement; & les en margent la Chiens étrangers qu'on amene dans le Pays prennent peu à peu la même voix. chier

(65) Labar, Vol. III. p. 60 108, & 137. III. p. 141. & Vol. V. p. 111. Voyez auffi Barbot, p. 18.

(66) Moore, p. 114. (67) Labat, Vol. II. p. 189 & 177. Vol.

Tome III.

HISTOIRE NATURELLE. Les Négres mangent leur chair, & la préferent même à celle de tout autre animal; mais ils n'apportent aucun soin pour les faire multiplier (68).

(68) Labat, Vol. V. p. 75. Moore 141, & Barbot, p. 84.

# CHAPITRE XVIII.

# Insectes & Reptiles.

Guana , Lézard , Cameleon , Sauterelles , Mosquites , Fourmis , Abeilles , Grenouilles , Scorpions , Vers , &c.

Defeription du

I É Guara, qui est une espece de Lézard, est fort commun sur le Sénegal & la Gambra. Il reliemble au Crocodis (es), mais il est beaucoap plus petit , & sa grandeur est rarement de plus d'une aune. Les Nègres te mangent, Plusicuss Européens, qui en ont sitt Pella ; le trouvent (70) auss long que le Lapin. Barbor rapporte que non seulement eet animal frequente les Kombres ou les huere des Nègres, nais qu'il leur est fort incommode pendant la nuir, & que dans leur sommeil il prend plassir à leur paffer far le visige (71). Pendant le Espour que Brue fir à Kayor sir le Sènegal, on lui fit voir un Guana long de trois pieds depuis le museau jusqu'à la queue, qui avoir encore deur pieds de plus. Sa peat éoir couverte de peutres éxailles de dissentes couleurs, juanes, vertes & noires, si vives qu'elles parsissionen colosies d'un beau verints. Il avoir les yeux for grands, rouges, ouverts jusqu'à au sommer de la cête. On les autoir pris pour du feu, lorsqu'il étoir irrier. Alors, sa gonge s'ensibit audit, comme celle d'un Pigeon. On prétend que s'a most pur que l'animal ne qu'unite passair prise jusqu'à la liet véniment. , muit parce que l'animal ne qu'unite passair pride jusqu'à la leur d'un de l'anima ne qu'unite passaire pride jusqu'à la leur véniment. Put nuite parce que l'animal ne qu'unite passair pride jusqu'à la leur d'un comme de l'anima ne qu'unite passaire passaire par la pride jusqu'à la sitte de l'anima ne qu'unite passaire passaire.

de agricule fans venus-

mort, & qu'il n'elt pais aife de le tuer par les voyes ordinaires. Cependant l'Expérience en a fait découvrir une, qui ell courte & fant adapser. Il fuffic de lui enfoncer dans les narines un ruyau de paille. On ea voir fortir quelques gouttes de fang; de l'animal levant la machoire d'en-haut expire aufli-bet. Ses pieds font armés de cinq griffes aigues, qui lui fervaet à grimpet fur les arbers avec une agalité furpresantes. Sil elt artaqué, il fe défend avec fa

Comment of

queue. Quand sa chair est bien prépatée, on ne la distingueroit pas de celle d'un Pouler, ni pour la couleur ni pour le-goûr. Les Négres le surprennent lorsqu'il est endormi sut quelque branche d'arbre, & s'en saissileut avec un lacet qu'ils attachent au bout d'une gaule (71).

Groffeur de

Jannequin dir que le Lézard de ces contrées est de la grosseur d'un petit enfant. Les Serpens y sont d'une taille monstrueuse. Mais il ne nomme particulièrement que le Basliie, le Scorpion , le Crocodile, & nne autre elspec de petit Reprile dont les Négres ignorent le nom; ce qui lui donne lieu de conclure, à l'exemple de Pline, que l'Afrique produit rous les jouts quelques.

(49) Barbot, p. 18. (71) Jannoquia , išid. (72) Jannoquia , išid. (72) De Bry, Indes Orientales , Part. VI. Jannoquia , p. 114. P. 75 , & P. 79.

nouveaux monstres, inconnus même à ses Habitans.

HISTOIRE NATURELLE;

Arthus observe que les Hollandois rencontrerent dans la Guinée un Lézard long de six pieds & de la grosseur d'un homme, couvert d'écailles blanches de la forme de celles des huîtres. Après s'être laisse voir l'espace d'un quart d'heure, il s'enfonça dans le bois, avec le bruit d'un daim qui prendroit la

Cameleons.

fuite au travers des feuillages. On trouve des Cameleons dans les Pays qui botdent le Sénegal & la

Gambra. Moore dit que cet animal se nourrit de mouches & d'insectes, contre l'opinion des anciens Naturalistes, qui le faisoient vivre d'air. Il darde une langue de sept ou huit pouces, c'est-à-dire, de la longueur de son corps. Elle est converte d'une matiere glurineuse, qui atrête tout ce qui la touche. Il est certain que la couleur du Cameleon varie sans cesse, mais au Variété contigré de l'animal plutôt que par la communication des objets voisins. Lorsqu'il est endormi, il paroît presque toujours d'un jaune luisant. Il s'en trouve d'aussi gros que les plus gros Lézards, & d'une figure fort hideuse; mais ils ont les yeux très-beaux, & placés de maniere, que de l'un ils peuvent regarder (73) en haur, & de l'autre en bas. Bathot nous apprend que les Négres du Cap de Monte appellent cet animal Barotfo , & ne veulent pas foutfrir qu'on le tue; que les Cameleons ordinaires ne font pas plus gros que la grenouille, & qu'ils font génétalement couleur de fouris. Il ajoûte qu'il croit leur peau transparente, & susceptible par conséquent de toures les couleurs qui en approchent. Le Cameleon , dit-il encore , vir de mouches , & fair des

œufs comme le Crocodile & le Lézard; mais au lieu d'êrre couverts de peau, ils ne le sont que d'une épaisse membrane (74). Bosman nous donne la figure de deux sortes de Cameleons. La couleut Deux sigures du de l'un est un verd tacheré de gris. Celle de l'autre est un mêlange de verd,

de gris, & de couleur de feu. Le-Bruyn, dans ses Voyages au Levant, a donné la plus patfaite description qu'on ait encore vûe du Cameleon , avec une figure de la même exactitude. Il trouva l'occasion à Smyrne de se procurer quelques-uns de ces animaux ; & voulant découvrir combien de tems ils peuvent vivre, il en gardoit foigneusement quatte dans une cage. Quelquefois il leur laissoit la liberté de courir dans sa chambre, & dans la grande salle de la maison qu'il habitoit. La fraîcheur du vent de mer sembloir leur donnet plus de vivacité. Ils ouvroient la bouche pour recevoir l'ait frais. Jamais Le-Bruyn ne les vit boire ni manger, à la réferve de quelques mouches qu'ils sembloient avalet avec plaisir. Dans l'espace d'une demie-heure, il voyoit leur couleur changer trois ou quatre fois, sans aucune cause extraordinaire à laquelle il pût attribuet cet effet. Leur couleur habituelle est le gris, ou plutôr un soutis-pâle. Mais ses changemens les plus fréquens sont en un beau verd, tacheté de jaune. Quelquefois le Cameleon est marqueté de brun sur - tour le corps & sur la queue. D'autres fois, c'est de brun qu'il parost entiérement couvert. Sa peau est fort mince & presque transparente. C'est une erteut de s'imaginer qu'il prenne toutes les couleurs qui se trouvent près de lui. Il y a des couleurs qu'il , ne prend jamais, telles que le rouge. Cependant l'Auteur confesse qu'il lui a vu quelquefois recevoir la teinture des objets les plus proches. Il lui fut (73) Voyages de Moore , p. 107. (74) Description de la Guinée per Barbot, p. 114.

Sa deferiorion

Pp ij

HISTOIRE NATURELLE. impossible de conserver plus de cinq mois en vie ceux dont il vouloit éprouver la durée. La plûpart moururent dès le quatriéme mois. La curiofité d'observer leurs intestins lui en fit ouvrir un. Il y trouva quelques œufs de la grosseur de ceux des petits oiseaux, joints ensemble par une espece de fil a mais il fut surpris de n'appercevoir aucun boyau , ni les autres parties communes à la plupart des bêtes. Ce qu'il trouva de plus remarquable fut la langue, qui éroit aussi longue que le corps.

Si le Cameleon descend de quelque haureur, il avance fort soigneusement un pied, & puis l'autre, en s'attachant de sa queue à tout ce qu'il rencontre en chemin. Il se sourient de cette maniere, aussi long-tems qu'il trouve quelque affistance; mais lorsqu'elle lui manque il tombe aussi-tôt à plat. Sa

marche est fort lente.

Il ne rient pas continuellement la bouche ouverte, comme l'affurent quelques Naturalistes. Le-Bruyn remarqua au contraite qu'ils l'ouvrent rarement, à moins qu'on ne les place dans quelque lieu où ils puissent prendre un nouvel air. Alors, non seulement ils la tiennent ouverte, mais ils découvrent leut fatisfaction par leurs mouvemens & par la variété de leurs couleuts. Le Cameleon a l'œil rond, fort noir, & d'une petitesse remarquable. Mais ce qu'il y a de plus curieux, c'est qu'il peut les tourner tous deux de différens côtés (75), & regarder de l'un au-deffus, & de l'aurre au-deffous de lui.

Obfervarions de Reigian.

Bosman trouva de la différence entre les Cameleons de Smyrne & ceux de Guinée. Dans le second de ces deux Pays, ils vivent autant d'années que de mois dans le premier. A la vérité ceux qui lui servirent à vérisser cette expérience étoient fouvent mis dans le jardin fur un arbre, où ils demeuroient quelque tems à l'air. On sçair d'ailleurs qu'on en a quelquesois apporté de vivans en Europe.

Le même Auteur n'en vit jamais en Guinée qui eussent la bouche ouverte. Il n'eut point, par conféquent, l'occasion de voir leur langue ni de leur voir prendre des mouches. Dans toutes les autres citconstances , il s'accorde parfaitement avec la description de Le-Bruyn. Il remarque seulement que les Les cenfs des œufs qu'il leur vit faire ressembloient moins à ceux des petits oiseaux qu'à ceux du Lézard. Il ajoûte, fur ses propres observations, que tous les ani-maux ovipares, tels que le Lézard, le Cameleon, le Guana, les Serpens & les Tortues, n'ont pas leurs œufs couverts d'une écaille, mais d'une pean

Ovipaces fort fans écaille.

> épaisse & pliable (76). Arthus observe que le Cameleon differe peu du Lézard, à l'exception de la couleur, qui est, dit-il, orangée. Mais il ajoure qu'à l'approche d'un nouvel objet cette couleur change; que s'il mange fi peu, c'est qu'il vit de l'air; que les Négres ne le croyent pas venimeux, & qu'ils font fécher sa

chair & la mangent (77).

Infe ffes en emnd

Les Infectes sont en fort grand nombre dans tous les cantons du même Pays. Des armées de Sauterelles infestent souvent l'intérieur des terres, obscurciffent l'air dans leur passage, & détruisent tout ce qu'il y a de verd dans les lieux où elles s'arrêtent, fans laisset une seule feuille aux arbres. Elles sont ordinairement de la grosseur du doigt, mais plus longues; & leuts dents.

(75) Le-Bruyn , Voyages au Levant. (77) De Bry , abi fup. p. 79. (76) Bolman , mbi fup. p. 157.

font fott pointues. Leur peat est rouge & jaune ; quelquefois tout - 2 - fait Historial verte. Les Mores & les Negres s'en nourrissent (78). Mais cet aliment ne les NATURALLE. dédommage pas de la famine qu'elles apportent souvent dans les Pays qu'elles ravagent.

On voit ici quantité de Mouches (79) d'une fotme extraordinaire. Dans Mouches exla faison des pluyes, il s'en fotme des mulritudes, que les Négres nomment Getle, Elles ont la tête groffe & large, sans aucune apparence de bouche.

Les Négres les mangent (\$0).

Les Pays qui bordent la Gambra sont infectés d'une espece particuliere de vermine que les Anglois ont nommé Bugabugs. C'est une sorte de Punaises, qui causent de grands ravages. On n'est pas moins incommodé d'une prodigieuse multitude de Fourmis blanches, qui se tépandent par des voyes fort fingulieres. Elles s'ouvrent sous terre une route imperceptible & voutée avec beaucoup d'art, par laquelle des légions entieres fe rendent en fort peu de tems au lieu qui renferme leur prove. Il ne leur faut que douze heures pour faire un tuyau de cinq ou fix toifes de longueur. Elles dévorent particuliérement les draps & les étoffes. Mais les tables & les cofftes ne sont pas plus à l'épreuve de leurs dents ; & ce qu'on auroir peine à croire si l'expérience ne le vérifioit tous les jours , elles trouvent le moyen de ronger l'intérieur du bois sans alrérer la superficie ; de sorte que l'œil est trompé aux apparences. Le Soleil est leur ennemi. Non seulement elles suyent sa lumiere; mais elles meurent lorsqu'elles y sont exposées trop long-rems. La nuit au contraire leur tend toute leur force. Les Anglois, pour conserver leurs meubles, sont obligés de les élever sum des pied'estaux, de les enduire de goudron, & de les

Fountis blan-

Il y a dans les bois une groffe Mouche vette, dont l'éguillon (81) tite du Mouches rente fang comme une lancette. Mais la plus grande peste du Pays est une espece de Coufins que les Portugais nomment Mosquites, qui se répandent dans l'air d'amillions vers le coucher du Soleil. Les Négres sont obligés d'entretenir constamment du feu dans leurs hures , pour chasser ces incommodes animaux par la fumée. Les Mosquites ressemblent aux Cousins de l'Europe. C'est un perit insecte de couleur brune, avec de longues ailes, qui se terminent en pointe lorsqu'il est repose. Il a deux cornes, & une trompe pointue pat laquelle il prend fa nourriture. Son éguillon est fort fubtil & cause des pustules sur la peau. Le plus court remede est de les laver avec de l'eau-de-vie (83). Moore fait regarder ces moucherons comme le plus grand mal du Pays, Il les trouve plus redoutables que les Mouches mêmes de fable, qui sont dangereuses à la vérité par leur petitesse, mais qui ne mordent du moins que lorsque le vent s'eleve ; au lieu que les Mosquites vous tourmentent sans cesse, & fur-tout à l'approche de la nuit. Leur morfure cause une demangearen fort violente. Celui qui se gratteroit jusqu'au sang s'exposeroit à des suites beaucoup plus

faire souvent changer de place (81).

<sup>(78)</sup> Labat . Afrique Occidentale, Vol. II. p. 176; & Vol. III. p. 306.

<sup>(79)</sup> Moore donne la figure de deux infectes fort etranges, mais fans y joindre leur description.

<sup>(80)</sup> Description de la Guinée par Barbot, p. 33 & 117. (81) Moore, p. 111. (\$1) Barbor, p. 133. (\$3) Labat, Vol. II. p. 527.

HISTOIRE facheuses; & lors même qu'on est guéri, il reste toujours une tache noirâtre

NATURELLE. à l'endroit de la motfure (84).

ANTIALLIA.

The bold of a landing leg fournis (85) d'une groffeur extraordinaire. Elles 
Leuraidems bâtifient leurs nids, ou leurs ruches, de retre graffe en forme pyramidale une 
les elevent à la hauteur de fix ou feps peiods, & les redonte aufil fremes par 
mur de plâre. Ces animaus font blanes, ils ont le mouvement fort vit (86). 
Leur groffeur ordinaire ett celle d'un grant d'avoine, & les leur longueur jero 
poprion. La plupart de leurs édities ont quatorze ou quinze pieds de circonférence, avec une feule entrée, qui et là peu prês au terse de la haureur. La 
toute pour y monter et tortuculé. A quelque dillance on les prend pour de 
petites cabanes de Négres. Su le Sciengal il é trouve de petites fournist rou-

ges, d'une nature fort vénimeuse (87).

Il n'y a point de Pays, sut-tout vers la Gambra, qui ne soit peuplé d'A-

beilles. Auffille commerce de la Cire est-il confiderable parmi l'es (38) Nègreu. Ils nomment Kombafife les Moustes qui produitent le miel. Ces president animaux habitent le creax des arbres ; & Seffrayent peu de l'approche des homnies. On en distingue une autre espece, sous le nom de Quabolik-bolif; mais leur miel est bunn, & la cipe blanche. Il y a des Frelons, qui tréquentent beaucoup les Villages (89) & qui ne produitent rieu. On les nomme dans le Pays Quois-bolif, Moure et que les Mandingos, fur la Gambra, ont des ruches de paille, comme celles d'Angleterre; qu'ils y mettent un fond de slanche. & ou'ils les atrachera aux branches des arbres. Lo froits veulen

Micl & ruches.

Frelons

40. de planche, & qu'ille les strachent aux branches des abres. Loriqu'ils veulent renneillie requ'illes contiement, ils éconféres les Abeilles, ils prement les gauffres, les preffers pour en tirer le miel, dant ils font une forre de vin, font bouillir la cire ét la coulence, pour en faire des pains, qui pefent ordinairement depuis vingt piaqu'il cent vingt livres. C'eft le Pays de Cachao qui en produit la la lust grande quantité (90).

Jobson tapporte que de fon rens les Négres de la Gambra faisoient leurs ruches d'un tiffi de roscaux, & les súspendiones à l'extrémité des branches d'arbres. Dans plusieurs cantons «elles évoient en si grand nombre», qu'on les prenoits, dit-oil, pour le fruit de l'arbre. Le miel fauvage, qui fe tire dans les bois, du creux des arbres, n'a rien d'inferieur à l'autre (91).

Grenouithe

Les Genouilles de la Gambra fong besincomp plus groffes que celles d'Angleerre. Dans la Gialon des pluyes, elles fons, pondant la mat, un bruit qui refemble dans l'éloignement à celui d'une meure de chiens. On trouve dans les mèmes lieux des Scorpions fort gors, dont la bleffure et mortelle fi le remede et differé. En 1733 Moore vir, à Bruko, un Scorpion long de douze ponces (92).

Serpens de plu-

Entre plaffeum especes de Serpens, il y en a dont la morsure est sans remede. Ce ne sont pas les plus gros qui sont les plus dangereux. Dans le Royaume de Kayor, ils vivent si familièrement parmi les Nègres, que sans nuite même aux enfans, ils viennent à la chasse des rass & des poulets jus-

(84) Moore, p. 141. (85) Labar, who fup. p. 90. (86) Le Maire, p. 77-(87) Labar, Vol. III. p. 193. (88) Barbor, p. 30,

(\$9) Ifrid, p. 116. (90) Moore, p. 16. (91) Jobion . p. 133. (92) Moore, wir fwp. p. 111 & 157. que dans les rues. S'il arrive qu'un Négre soit mordu, un peu de poudre à tirer, brulée ausli-tôt sut la blessure, est un reméde qui réussit toujours. On voit des Serpens de quinze ou vingt pieds de longueur, & d'un pied & demi de diamérie. Il y en a de si verds, qu'il est impossible (93) de les distinguer de l'herbe. Moore en tua un sur la Gambra, qui éroit (94) long de trois aunes. D'autres sont tout-à-sait noirs, & suivant le même Aureur, ils passent pour les plus venimeux. Il en vit plusieurs de douze ou quinze pieds de long, & gros comme la jambe. On en trouve de marquetés. Les Négres affurent qu'il y en a de rouges, dont la bleffure est mortelle. La Nation de Sereres les mange, avec quelque précaution, fans doute, pour se garantir de leur venin. Les Aigles en font aussi (95) leur proie. Sur la Riviete de Kutbali, on voit des Serpens de ttente pieds , qui (96) seroient capables , dit -on , d'avaler un Bœuf entier. Les Négtes de la Gambra parlent de quelques Setpens qui ont une crête sur la têre, & qui chantent comme le Coq. D'autres ont deux têtes, qui fottent du même cou. Mais en faisant leur descripțion, Moore confesse que c'est sut le témoignage d'autrui (97).

NATURELLE.

Les Chenilles du Pays sont aussi larges que la main , & d'une (98) figute extrêmement hideuse. On y voit deux sortes de Vers, également incommodes. Les premiets se nomment Chiques , & pénéttent ou s'engendrent dans les mains & dans la plante des pieds. S'ils y font (99) une fois leurs œufs, il devient impossible de les extirper. Les autres sont produits par le mauvais air, & se logent aussi dans la chair, en divers endroits du corps. Ils y acquerent souvent jusqu'à cinq pieds de longueur. On ne s'en apperçoit qu'aux tumeurs douloureuses , qu'ils forment à la fin dans les parties qu'ils habitent. Il est fort difficile de les en tirer , & s'ils se rompent dans l'opération , le malade doit s'artendre à des tourmens fort vifs. On prétend qu'ils viennent des mauvaises eaux (1) que les Négres boivent dans la saison des pluyes.

(91) Afrique Occidentale, Vol. IV. p. 195.

(94) Moore, ubi fup. p. 140. (95) Labat , ubi fup. (96) Ibid. Vol. V. p. 149.

(97) Moore, p. 140. (98) Barbot, p. 133. (99) Ibid. p. 32. (1) Moore, p. 130.

# CHAPITRE XIX.

# Oifeaux & Volaille.

'AIR, quoique sujet à des chaleurs si excessives & troublé par tant de révolutions, n'a pas moins d'Habitans en Afrique que la terre & les Rivieres. Il n'y a point de Pays où les Oiseanx soient en plus grand nombre. ni dans une plus grande variété. On a déja décrit les Autruches, le Quatr'ailes, la Spatule , l'Aigle , le Flamingo , le Monoceros , à l'occasion des Cantons où chacune de ces especes se trouve plus particuliérement. Il seste à parler de ceux qui sont communs à toutes les parties de cette division, & qu'on n'a fait que nommer sans aucune description.

Celui qui se présentent le premier est le Pélican, oiseau affez commun sur poset,

HISTOIRE NATURELLE. Sa description.

les bords du Sénceal & de la Gambra, C'est l'Onocrotalus des Anciens, Les François du Sénegal lui ont donné le nom de Grand - goster. Il a la forme, la grosseur & le (2) port d'une grosse Oye, avec les jambes aussi courtes. Sa rête est plarre des deux côtés, & d'une grosseur proportionnée au bec, qui est (3) long d'un pied & demi , & large de deux pouces. La parrie supérieure est un os d'une seule piece. Celle d'en-bas consiste en deux os, qui sont réunis à l'extrémité par un gros cattilage. Ils composent comme deux machoires, renfermées dans la supérieure, qui est le centre de leur mouvement, & tevêtues de petites dents fort aigues, en forme de scie. De l'intervalle des deux os inférieurs, part un perit sac dont l'ouverture est dans le même endroit, & qui s'érend au long du cou, auquel il est lié, quoiqu'il en soit séparé, par divers perits ligamens qui le foutiennent. Il est composé d'une membrane épaisse, gtaffe, chatnue & fort flexible. Il n'a point de plumes, mais il est couvert d'un poil doux, fin, aussi uni que le fatin, & dont la couleur est un gris de perle avec des taches de plusieurs couleurs. Lorsque ce sac est vuide , à peine s'apperçoit-il : mais lorsque l'animal a mangé beaucoup de poisson , il s'enfle d'une maniere furprenante, & l'on autoit peine à croire la quantité d'alimens (4) qu'il contient. La mérhode du Pélican est de commencer d'abord par la pêche. Il remplit son sac du poitson qu'il a pris; & se retirant,

Son monteneux g.her.

il le mange à loifir. Quelques Voyageurs prétendent que ce fac bien étendu peut contenir jusqu'à deux (5) galons d'eau (6). Le-Maire lui donne le nom de jabot, & raconte que le Pélican avalle des poissons entiers, de la grosseur d'une carpe moyenne (7). Moore (8) vit à Tilieftay un grand nombre de Pélicans. Ils se nourrissent

de poisson; ce qui leur fait chetcher ordinairement le bord des Rivieres (9).

Quarre fortes d'Aigles.

On distingue ici quatre fortes d'Aigles; l'une qui se nomme Quolanoja, & qui résidant dans les bois, se perche au sommet des plus grands arbres, Elle se nourrit de Singes. La seconde espece porte le nom de Quolanoja-klow, & fréquente les lieux matécageux ; où elle se noutrit de poisson. Elle a les griffes fort crochues. La troisième, qui se nomme Simbi, fait sa proie des oifeaux. La quarriéme, dont le nom est Poy, habite ordinairement les bords de la mer, & se nourrit de crabbes & d'autres coquillages (10).

Esucons,

On rrouve de tous côtés des Faucons, aussi gros que nos Gerfauts, qui sont capables, suivant le récit des Négres, de tuer un Daim, en s'attachant sut sa tête, & le barrant de ses aîles jusqu'à ce que les fotces lui manquent. On voit aussi une sotte d'Aigles bâtards, & plusieurs especes de Milans & de Buzes. La peau d'une espece particuliere de Buze jette une odeut de muse, comme celle du Crocodile (i1).

(1) Froger & Moore difent qu'il a la taille & la couleur d'une Oye; Le-Maire, qu'il est deux fois aussi gros qu'un Cygne, avec un bec ong d'une coudée.

(1) Voyez la Figure. (4) Ceft ce qui lui a fait donner pat les

François le nom de grand Gosier. (5) Moore (p. 68) die la même chofe. Froger (p. 42) dit deux quartes, Jannequin (p. 168) dit un fcau d'cau,

(6) Labat, Vol. II. p. 139. (7) Le-Maire, p. 71. (8) Moore, p. 68.

(9) Barbot , p. 116. (10) Jobson , p. 151.

(11) Le-Maire dit qu'on voit des Autruches d'une groffeut surprenante ; que celles qui volent sont un mets délicieux ; qu'elles font de la groffeur d'un Cygne , avec des plumes neires & grifes , p. 72.

Vers

Autruche voe

Vets le Sénegal, on trouve un Oiseau nommé l'Autruche volante, quoiqu'il ait fort peu de ressemblance avec l'animal qu'on a déja décrit sous ce nom. Il NATURILLE. est de la taille d'un Coq-d'Inde (12); ses jambes & son cou ressemblent à ceux du même animal. Sa rêre est grosse & tonde, son bec court, épais, fort. Il est couvett de plumes brunes & blanches. Ses aîles sont larges & fetmes. Il a quelque peine à prendre l'effor ; mais lorfqu'une fois il s'éleve, il vole fort haut & fort long-rems. Ses cuisses sont revêrues de plumes, qui paroissent collées sur la peau. Ses pieds font d'une grandeur extraordinaire, divisés en trois setres, avec un éperon, atmées de griffes fort aigues. On ne peut le mettre au rang des Oiseaux de proie, cat il ne se nourtit que de fruits. Sa stéche est blanche, excepté celle des jambes, qui est tout-à-fait noire. Il passe pour un oiseau très rendre & d'un goût délicat.

Près de Buckfar, fur le Sénegal, on voit un oifeau qui se nomme Combbird ou le Paigné. Il est de la grandeur d'un Coq-d'Inde; son plumage est gris, rayé de noit & de blanc. Il a de fort grandes ailes, dont il fair peu d'usage, parce que leur force apparemment ne répond point à leut poids. Il marche aussi gravement que les Espagnols, en levant pompeusement sa tête, qui est couverte, au lieu de plumes, d'une sorte de poil doux, de la longueur de quatre ou cinq doigts. Cette chevelure descend des deux côtés. La pointe en est frisce, ce qui a fait donnet le nom de Peigné à l'animal. Mais sa plus grande beauté est dans sa queue, qui ressemble à celle d'un Coqd'Inde. Lorsqu'il fait la roue, la partie supérieure est d'un noit de jais fort brillant, & le bas aussi blanc que l'ivoire. On en fait des éventails naturels (13).

Les Oyes sauvages sont ici d'une couleur fort différente de celles de l'Eu- Oyes sauvages. rope. Elles ont les aîles armées d'une substance dure, épineuse & pointue, qui a deux pouces & demi de longueur. Le-Maire dit que les Oyes fauvages du Pays sont rrès-brunes, mais que la Sarcelle est d'un goûr qui surpasse celui de tous les autres oifeaux. Il ajoûte que les Oyes grifes du Sénegal font les

meilleures 7 (4). Les Perdrix se perchent sur les arbres , aussi bien que les Pintades , qui sont Pordrix & Pinfuivant le même Auteur, une espece de Perdrix.

Perroquetta

On trouve ici deux fortes de Perroquers; les uns petits & tout-à-fair verds; les autres beaucoup plus gros, avec la tête grife, le ventre jaune, les ailes vertes, & le dos mêlé de gris & de jaune. Ceux-ci n'apprennent jamais à parler; mais les petits ont l'organe elair & agréable, & prononcent distinctement tout ce qu'on prend la peine de leur répeter (15).

On trouve au long de la Riviere le Héron nain , que les François nom- Le Héron nain; ment l'Aigrette. Il ressemble aux Hérons communs, à l'exception du bec & des jambes, qui font tout-à fait noits; & du plumage, qui est blanc sans mélange. Il a sur les aîles & sur le dos une sorte de plumes fines , longues de douze ou quinze pouces (16) qui s'appelle Aigrette en François. Elles font fort estimées des Tutes & des Persans, qui s'en servent pour orner leurs Turbans (17).

> (16) Voyez la Figure. (17) Jannequin dit que l'Aigrette fait son nid près des Lacs & dans les Marais, p. 168,

(11) Labat , Vol. III. p. 101. (14) Labat , Vol. III. p. 93, 114) Le-Maire, p. 71. (15) Barbot , p. 19. Tome III.

Qq

HISTOIRE KAT RELLE. La Nonette

L'oiseau que Jannequin appelle la Nonette est blanc & noir. Il a la tête revêtue d'une toutse de plumes qui a l'apparence d'un voile. Sa taille est celle d'un Aigle. Il se nourrit de poisson. Il fréquente les bois, & s'apprivoise difficilement (18).

Cormorans & Vautours.

Le-Maire observe que les Cormorans & les Vautours sont ici semblables à coux de l'Europe. Entre les derniers il s'en trouve d'aussi gros que des Aigles. Ils dévotent les enfans, loifqu'ils peuvent les furptendre à l'écait. Le même Auteur vit plusieurs Oiseaux d'un plumage si variable, qu'il ne put les décrire exactement. Le Rossignol n'a point ici un chant si agréable qu'en Europe (19).

1. Londie.

Pres du Défert, au long du Sénegal, on trouve un Oifeau de proie, de l'espece du Milan , auguel les François ont donné le nom (20) d'Ecouffe. Labar prérend que c'est une espece d'Aigle bârard, de la forme & de la hauteur d'un coq ordinaire. Sa couleur est brune, avec quelques plumes noires aux ailes & à la queue. Il a le vol rapide , les ferres groffes & fortes , le bec courbé , l'œil hagard , & le cri fort aigu. Sa proie ordinaire est le Serpent, les Rats & les Oiseaux; mais tout convient à sa faim dévorante. Il n'est point épouvanté des armes à feu. La chair, cuite, ou crue, le tente fi vivement, qu'il enleve leurs morceaux aux Matelots dans le tems qu'ils les portent à leur bouche.

Pson d'Afrien , on Demoi-

Le Paon d'Afrique ou de Guinée, que d'autres appellent l'Oifeau Impéhis de Numidie, rial, ou la Demoiselle de Numidie, est de la taille (11) du Coq-d'Inde. Son plumage, au dos & fur le ventre, est d'un violer (22) foncé, & variable comme le Tabis. Suivant les différences réflexions de la lumiere, il paroît quelquefois d'un noir luisant, quelquefois d'un violet clair ou pourpre, & Sa defeription. comme doré. Froger dit (23) que les plumes de sa queue sont d'un violet ordinaire, & que fur la tête il a deux touffes, l'une, fur le devant, d'un beau noir, l'autre couleur d'aurore ou de flamme. Ses jambes & son bec font affez longs (24), & fa marche fort grave. Il aime la folitude, & fait une guerre mortelle à la volaille. Sa chair est nourrissante (25) & de bon gout, Cer Oiscau, suivant la description que l'Académie Royale des Sciences de Paris en a donnée fous le nom de Demoiselle de Numidie, est remarquable par sa démarche & ses mouvemens, qui paroissent imités de ceux des femmes, & par la beauté de fon plumage. Ses oreilles font ornées de plumes blanches, longues de trois pouces & demi , & composces de longues fibres, comme celles que le jeune Héron a sur le dos près des ailes. Tout le reste de son plumage est de couleur de plomb, à la réserve de quelques plumes de la tête, du cou & des aîles, qui sont d'un brun foncé. Il se trouve des Demoiselles du Numidie (26) qui ont sur la tête quelques plumes en forme de crête, de la longueur d'un pouce & demi. Les côtes & le det-

> (18) Jannequin, Voyage de Libye, p. 70. (19) Jannequin , abi fup.

(10) Le-Maire, p. 71. On a vû dans les Relations du fieur Brue, l'audace & la voracité de cet animal.

(11) Labat, Vol. III. p. \$41. (11) Froger dit meir , p. 151. (13) Voyez la Figure. (14) Froger , p. 43.

(15) Froger, shid. (16) Il faut remarquer, une fois pour tre

tes, que ce font les premiers Voyageurs qui ont donné des noms à la plupart des animaux &Afrique.

riere de la tête sont garnies de plumes noites, plus courtes que les aurtes. Du coin de l'œil il leur part une raye de plumes blanches qui va former les NATURELLE. oreilles. Le devant du cou est orné de plumes noires & fibreuses, beaucoup plus belles & plus douces que celles du Héron, & qui tombent gracieusement sur l'estomach. La longueur de cet animal depuis l'extrêmité du bec jusqu'à celle des pieds, est de trois pieds & demi. Le bec a deux pouces de long. Il est droit & pointu. Le cou n'a pas moins de quatorze pouces , & depuis l'os de la cuisse jusqu'à l'extrémité des pattes, il y en a dix. Les yeux font grands, & couverts de paupieres noires. L'intérieur de la paupiere est fort blanc, mais rayê de plusieurs vaisseaux sanguins. Le devant des jambes est revêtu de grandes écailles, longues de cinq lignes & larges de quatre. Le derriere est garni d'écailles exagones. La plante des pieds est grainée comme le chagrin : les ferres noires , & médiocrement crochues : celle du milieu a

On a vu plusieurs de ces Oiseaux dans le Parc de Versailles, où tout le dans le Parc de monde admiroir leur figure, leur contenance & leurs mouvemens. On pré- vertaillesrendoit trouver dans leurs fauts beaucoup de reflembiance avec la danfe Bohentienne, qu'ils paroissent imirer. Il semble qu'ils s'applaudissent d'erre regardés, & que le nombre des spectateurs anime leurs chants & leurs danfes (17).

quatre phalanges; la plus perite en a cing; la movenne trois, & celle de

Sur les bords du Sénegal on voit une autre forte d'Oifeau, que son chant La Trempetre. a fair nommer la Trompette, Il est noir , de la grosseur d'un Coq -d'Inde , &c presque de la même sorme. Ce qu'il a de particulier est un double bec dont 'un se rrouve placé sur l'autre : celui d'en-haur lui serr à formet des sons qui ressemblent beaucoup à ceux de la trompette (18), Froger, qui le décrit comme un animal inconnu, dit qu'avec la groffeur d'un Coq-d'Inde il a le plumage noir (19), & les jambes courtes & épaisses. Il y a beaucoup d'apparence que c'est le même dont on a déja parle fous le nom de Monoceros (30).

Le même Voyageur donne la description d'un autre Oiseau, qui se trouve Autre Oiseau. ausii sur le Sénegal. Il est un peu plus perit que le précédent. Son plumage est blanc, son bec long & jaune, sa queue & le bout de ses ailes couleur de flamme, fes pieds longs & fort minces (31).

Dans l'isle Bifescha, près de l'embouchure du Sénegal, on trouve un grand nombre d'Oiseaux que les François appellent Suce-Bæufs, de la grosseur d'un Merle, noir comme lui, avec un bec'dur & poinru. Il s'attache fur le dos

Suce-Boufs.

des Bestiaux, dans des endroits où leur queue ne peut le toucher; & de son bec il leur perce la peau pour succer leur sang. Si les Bergers & les Pastres ne veillent pas soigneusement à le chasser, il est capable à la fin de ruer l'animal le plus vigoureux (12). Nous avons déja décrit l'Oiseau qui porte le nom de Quatr'ailes, & qui le tire moins du mondre de ses ailes, puisqu'il n'en a que deux, que de la

Quatr'alles.

(17) Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de Paris.

(10) Voyez ci-deffus, Chap. IL (11) Froger , p. 47.

(18) Labat , Vol. III. p. 156. (19) Froger, p. 44.

(31) Labat , whi fup. p. 111.

derriere une seule.

Qqij

HISTOIRE NATURELLE. disposition de ses plumes. Mais Jobson en vir un qui a réellement quatre aîles distinctes & séparées. Cer Oiseau ne paroît jamais plus d'une heure avant la nuir. Ses deux premieres atles sont les plus grandes. Les deux aurres en sont à quelque distance, de sorte que le corps se trouve placé entre les deux

Moore parle du même animal. On ne le voit, dir-il, que vers le commencement de la nuir. Il a réellement quarre aîles, & sa grosseur est celle d'un Pigeon. Mais Moore ajoûte que malgré le nom d'Oiseau qu'on lui donne, il doure s'il n'est pas de l'espece des Chauve-souris. Il ne pur le voir d'as-

sez près pour s'en assurer parfairement (33).

Oth au tare. Brue remarqua, dans le même Pays, un Óifeau d'une espece extraordinaire. Il est plus gros que le Merle. Son plumage est d'un bleu céleste torr luisant; fa queue grosse, & longue d'environ quinze pouces. Il la déploie quelquefois comme le Paon. Un poids si peu proportionné à sa grosseur rend son vol lent & difficile. Il a la rête bien faire & les yeux forr vifs. Son bec est entouré

d'un cercle jaune. Cet Oiseau est fort rare (34). Près de la Riviere de Pafquer, au Sud de la Gambra, on voir une forte Olicau à gros bec. d'Oiseau à gros bec, qui ressemble beaucoup au Merle. Sa chair est fort bonne. Son cri est remarquable, par la répetition qu'il fait de la syllabe ha , ha , avec une articulation si nerte & si distincte, qu'on prendroit sa voix pour celle d'un homme (35).

Variété de peeits Otleaux.

Les bords du Sénegal font peuplés d'un grand nombre d'aurres Oiseaux, les uns bleus, d'autres rouges, noirs, & des couleurs les plus vives. Ils font naturellement forr privés. On en a vû plusieurs à Paris , dans les années 1713 & 1716. Par la rêre & le cou ils ressemblent à la Linorte. Leurs couleurs onr l'apparence d'un vernis. Leur chant est doux , & proportionné à leur raille, qui est forr perire (36).

On en diftingue un qui se nomme Kurbalos ou Pécheur, parce qu'il (37) se Les Kushalosnourrit de poisson. Il est de la taille du Moineau, & son plumage (38) est forr varié. Il a le bec aussi long que le corps enrier, fort, & poinru, armé audedans de petires denrs qui onr la forme d'une fcie. Il se balance dans l'air & fur la surface de l'eau, avec un mouvement si vif & si animé que les yeux en sonr éblouis. Les deux bords de la Riviere en sont remplis, sur-rout vers l'Isle du Morfil, où il s'en trouve des millions. Leurs nids sont en si grand

leurs nads.

nombre sur les arbres (39), que les Négres leur donnent le nom de Villages. Méchanique de Il y a quelque chose de forr curieux dans la méchanique de ces nids, Leur figure est oblongue, comme celle d'une poire. Leur couleur est grise. Ils sont composés d'une rerre dure, mêlée de plumes, de mousses & de paille, si bien entrelasses que la pluye n'y trouve aucun passage. Ils sont si forrs, qu'érant agités par le moindre vent, ils s'entre-heurtent sans se briser; car ils sont suspendus (40) par un long fil à l'extrêmiré (41) des branches qui donnent

> (13) Moore, p. 117. Son doute ne tombe nullement sur les quatre ailes dont il parle au contraire avec admiration & comme témoin oculaire, mais seulement dans le vol-(14) Labat , Vol. II p. 54.

(15) Labat, Vol. V. p. 41.

(16) Ibid. Yol. III. p. 177.

(38) Moore, p. 250. (39) Barbot compta mille nids fur un feul arbre , p. 131. Atkins en compta cinq cens fur un arbre à Sierra-Léona.

(17) Vovez la Figure.

(40) Barbot dit de ronces. (4t) Un pied & demi fuivant le Maite, p. 71. fur la Riviere. A quelque distance, il n'y a personne qui ne les pris (41) pour le fruir de l'arbre. Ils n'ont qu'une perire (43) ouverture, qui est toujours tournée à l'Est, & dont la disposition ne laisse point de passage à la pluye. Les Kurbalos font en fureré dans ces nids contre les furprises des Singes, leurs ennemis, qui n'ofent se risquer sut des branches si foibles & si mobiles (44).

HISTOIRE NATURILLE.

Jobson, patlant du même Oiseau, dir qu'il fait ordinairement son nid fur un atbre dont les feuilles font picquantes, & qui croît en abondance fur Oleanz, les bords de la Gambra. L'arr de cet animal confiste, dir-il, à se placet vers l'extrêmité des branches, & à se faire, pour entrée, un petit canal qui resfemble au cou d'une bouteille. Les Singes veillent à l'autre bout des branches, & lorsque la nichée commence à croître, ils ont la malice de secouer la branche & de faire tomber quelques petits. Les Kurbalos fe font aussi des

Divert témo'nages fur ccs

nids contre la rive, aux endroits les plus escarpés, & leur donnent jusqu'à trois ou quatre pieds de profondeur (45).

Le-Maire dit que ces petits animaux font leur nid fur les Palmiers, avec une architecture admirable, qui les met à couvert des Serpens & des autres animaux qui montent quelquefois au long du tronc. Ils bâtissent, dir-il, à l'extrêmité des branches, aufquelles leurs édifices sont suspendus par un lien de paille, d'un pied & demi de longueur, avec un petir trou vers le fommet, pour leur fervir d'entrée. Les Cormorans & les Vautours, suivant le même Écrivain, ressemblent ici à ceux de l'Europe; il s'en trouve d'aussi gros que l'Aigle (46).

Frefaves or

Il y a fur la Gambra une forte de Chouettes, que les Négres croyent foreieres, & pour lesquelles ils ont tant d'aversion, que s'il en paroît une dans Gambra. le Village, tous les Habitans prennent l'allarme & lui donnent la chasse (47).

Perdrix & leuz

Les Perdrix font d'une couleur obscure, qui les rend beaucoup moins belles que celles d'Angleterre. Elles aiment à se rassembler autour des (48) Villages. Moore leur donne des (49) éperons comme aux coqs. Stibbs rapporte qu'au dessus de Barrakonda on trouve quantité de Perdrix de roc, qui portent ce nom, parce qu'elles choisissent les rochers & les précipices pour leur retraite ordinaire. Elles font, comme on l'a dir, mêlées d'un brun obscur, avec une tache couleur de tabae , de la grandeur d'un écu , au milieu de la poirrine. Elles ont les jambes & le bec rouge; un cercle autour des yeux, comme certains Pigeons d'Europe, la forme de nos Perdrix, mais moins de groffeur, & beaucoup de vitelle dans leur course. En courant, elles retroussent la queue comme les Poules (50).

On voir, dans rous les cantons du Pays, un grand nombre de Pintades ou de Pintades en Poules de Guinée. Elles font natutellemere fauvages, mais on en apprivoife grand nombre, aisement, & l'on en fait souvent passer en Europe. Elles ont à pen près la chesforme des Perdrix; mais elles font plus groffes (51). Leur plumage est d'un

```
(42) La figure de ces nids répond mal à
cette description, ce qui marque la négligence
de Barbor
```

<sup>(43)</sup> Comme un ballon , dit Le-Maire, fuf-

pendu par un fil, p. 71. (44) Labat, Vol. III. p. 165 & 188.

<sup>(45)</sup> Jobion , abi fup. p. 149.

<sup>(46)</sup> Lc.Maire, p. 78.

<sup>(47)</sup> Moore , p. 108. (48) Jobson , p. 148.

<sup>(49)</sup> Moore , p. 108. (50) Journal de Scibbs , p. 187. (51) Yoyez la Figure.

HISTOIRE NATURELLE. cendré obléur , marqué régulièrement (51) de raches blanches. Le mile a fur la tête une toutile en forme de crête, de la couleur d'uné caille féche de nois , & les oreilles rouges. La femelle n'à aucun de ces ornemens. Les Pintades font des animaux fort hardis. On en voir peu qui syent la queue longue , excepté lorfaje-elles volenn beaucoup. Leur bec eft dur & épais, leurs griffes ontes peu pour les des des la committe de veux de fauerelles. Leur chair eft blanche & de bon goût. Il s'en trouve qui l'ont noire. On les rencontre en et blanche & chiens & des bisons. Celles qu'on prend jeunes deviennent auffi privées que la volaille dométique (14).

Johlon & Moote relevent beaucoup l'hondance des Pintades au long de la Gambre. Le preimie leur donne la groffert du Faifin, loue leur heaure, & fiar-tout cette multirude de taches réguliers qu'on prendroir pour autant dyeax. Elles fe railemblern, dir-il, en troupeaux nombreux, & se noutriflent du grain qu'elles pillent dans les champs. Leur chair est une excellente (§4) nourisare. Moore dir qu'elles font de couleur brune & marquerées de taches blanches, avec d'autres raches bleues & rouges autour de la rête. Il dir qu'elles fort au fait faucoless en Afrique que les Faifans en Anglesterre.

Peu d'affeaux prives en Afrique.

Le même Ecrivain nous apprend que les feuls Oifeaux privés de l'Afrique font ceux qui s'élevent dans les cours, comme nos Coqs & nos Poules, mais que le nombre en eft fort grand. On n'y voir point de Canards & d'Oy.

privés (55).

Les Chauve-Fouris ne font pas moins groffes ici que des Pigeons. Leurs aflee font fost longues, avec deux ou rotis angles pointues, qui leur tévernet comme de crochers pour s'aracher aux arbres, d'où elles le laifent pendre la rice en bas. Elles ont la pean brune, & couverte d'un duver. Les Negres les évorehens pour les manger. De tous les animaux qui volens, c'est le feut à qui la nature ait donné du lair (56) pour normir fes perits. Les Négres les nomment Tonga. On en voit une quantrié prodigieuse aux environs du Cap de Monte (57).

Wake, on Al-

Jobôn parle du #eås, Oifeau qu'on nomme ainfi parce qu'il esprime ce buit en volant. Il aime les champs femés de riz, mais c'êtt pour y caufer beaucoup de ravage, Il elt gros & d'un fort beau plumage. On admire fuitoral la forme de la tête, & la belle rouffe qui lui lert de couronne. En Angletere, elle fait (§8) quelquefois la parure des plus grands Seigneurs. Cer Officau paroit être le même dont on trouve la décription dans Barbot, fous le ritre d'Atleavish, ear Wake n'êlt apparenment qu'une contraction de com. Il et de la raille da Poan. Il a la tête caronnée d'une belle touffe da perites plumes, & marquerée de raches blanches. Son plumage a la douceur du velours (§9).

Faucon qui se Entre Rufisco & Byurt, près du Lac d'Eutan, on trouve une espece de nourit de puis-

(51) Le Maire dit marqueté de gris & de noir, avec des rayes rouges, & les croit de l'espece des Perdrix, p. 73-(55) Cest une sonce de petits Faisans, qui

s'apprivoisent sans peine, & qui aiment les buillons. Labat, Vol. II. p. 316 (54) Lahat, Vol. II. p. 316; & III. p. 139. (55) Jobson , p. 147. (56) Moore , p. 180.

(57) Labat, Vol. V. p. 19. (58) Jobson, p. 147.

(59) Barbot , p. 19.

Faucon, qui se nourrit de poisson. Il a le plumage brun, avec quelques plumes blanches à l'extrémité des aîles & sur la postrine. Son bec est grand, crochu, & dentelé comme une scie; ses jambes courtes, mais armées de ferres fortes & pointues. Il a le vol ferme. On le voit suspendu long-tems fur l'eau, se balançant avec grace, pout choisir sa proie, qu'il va dévorer

fur le rivage (60). Les Cailles de la Gambra font ansii grosses que nos Becasses. Elles y sont cailles fois en grand nombre. Jobion suppose qu'elles sont de l'espece de celles qui tom- Fosses. berent dans les déferts, pour la nourriture des Ifraélites,

On voit jusqu'à la porte des cabanes quantité de Pigeons sauvages, qui Pigeons sauvaviennent se nourrit des restes de grain qu'ils y trouvent; mais les Négres n'ont ges. point encore penfe à les apprivoiler, en leur formant des colombiers ou d'autres tetraites.

Le plus grand Oiseau de ces contrées d'Afrique, si l'on en croit le même Auteur, se nomme le Stalker ou la Cigogne d'Afrique (61). Mais il ne tire cet avantage que de fon cou & de ses jambes, qui le rendent plus grand qu'un homme. Son corps a la groffeur d'un Agneau. La chair en est fort seche, quoique les Habitans la croyent nourrissante & l'estiment beaucoup.

D'une infinité de petits Oiseaux, dont la couleur est charmante & le chant délicieux , le plus extraordinaire est celui qui n'a pour jambes (62) , comme jambes. l'Osseau d'Arabie, que deux filets par lesquels il s'attache aux arbres, la rête pendante & le corps sans mouvement. Sa couleur est si pâle & si semblable

à la feuille morre, qu'il est fort difficile à distinguer dans ce repos. On ne voit point de Petroquets sur la Riviere de Gambra, ou du moins la feule espece qui s'y trouve en est une à queue touge, qui n'apprend presque jamais à parler. Mais on y est bien dédommagé par l'abondance des Parakitos (64), Oiseau d'une tare beauté.

(60) Cette description ressemble à la figure

(61) En cela, il reffemble au Manucodiora . qu'en a donnée Moore, p. 128. Voyez la on l'Oifeau du Paradis. (63) Jobion , p. 146 & 150. On doit re-

Planche. (61) Labat , Vol. IV. p. 155.

# gretter qu'il n'en ait pas donné la description-

### Poissons & Monstres marins.

CHAPITRE

'ANIMAL que les François nomment Marsonin & les Anglois Porpoifes, les Portugais l'appellent Tamnos, & les Négres se sont accourts- deux iones. més à lui donnet le même nom. On en distingue deux sortes ; l'une qui a le mufeau pointu; ce qui lui fait donner aussi le nom de Cochons de Mer : l'autre au (64) contraire, avec la face plate comme les Lamies. Aussi les Hollandois leur ont-ils donné ce nom. On les appelle aussi Moines de Mer, parce qu'ils sont revêrus d'une espece de coules. Leur graisse ressemble au lard du Cochon-

(64) Vovez les Figures.

NATURELLE.

Leuts intestins ont la même ressemblance avec ceux de cet animal. Ils nagent en trouppes, & jettent austi le même cri. On regarde leur rencontre comme un figne de mauvais tems (6 c).

Le-Maire donne au Marsouin d'Afrique la grosseut du Schark ou du Requin , & vante la bonté de sa chait. On en fait du lard, mais d'assez mauvais goût. Avec les mêmes entrailles & les mêmes côtes que le Porc, il leur attribue deux estomacs ; l'un à l'extrêmité de l'œsophage ; l'autre contre les côtes, & presqu'aussi grand que le premier. L'un communique à l'autre par un petit passage, de la grandeur d'un tuiau de plume. Ils sont remplis de petites cellules, comme les gauffres des Abeilles. L'Auteur se souvient, dit-il, que le duodenum prend sa naissance du dernier; mais dans l'état où les Matelots avoient mis le Marsouin, sut lequel il sit ses obsetvations, il lui sut impos-

Baleines.

fible de les potter plus loin (66). Les Baleines sont d'une grandeur prodigieuse dans toutes leurs dimensions, Elles paroissent quelquefois plus grosses qu'un Bâtiment de vingt-six tonneaux, Cependant on n'a point d'exemple qu'elles ayent jamais renversé un Vaisfeau, ni même une Batque ou une Chaloupe. Mais suivant l'Auteur, on en est moins tedevable à leur bonté qu'à la délicatesse de leut peau, qui ne peut toucher à quelque chose de dur sans en être blessée. Pour les Nacelles des Pècheurs, on n'y est point avec la même sûreté.

Le Souffeur.

Le Souffleur a beaucoup de ressemblance avec la Baleine, mais il est beaucoup plus petit. S'il lance de l'eau comme la Baleine, c'est pat un seul passage, qui est au-dessus du muzeau; au lieu que la Baleine en a deux (67).

Lamier.

Les Lamies nagent sur les basses comme le Marsouin, mais beaucoup plus légerement. Elles sont affez groffes, sans êtte comparables aux Baleines, & elles n'ont pas de passage pour lancet de l'eau (68). Les Scharks, que les Pottugais appellent Tuberones, & les François Re-

Scharks ou Re-

uins, paroissent ordingirement dans les tems calmes. Ils nagent lentement, à l'aide d'une haute nageoire qu'ils ont fur la tête. Leur gueule s'étend jufqu'au milieu du cou; de sotte que pout avaler, ils sont forces de se toutner avec beaucoup de peine. Ils ont la rête plate & unie. Leur principale fotce consiste dans leut queue, avec laquelle ils frappent violemment; & dans leurs scies tranchantes, car on ne peut donnet d'autre nom à leuts dents, qui coupent la jambe ou le bras d'un homme aussi nettement que la meilleure hache, Ces terribles animaux sont toujours affamés. Ils avallent tout ce qui se présente,

de forte qu'on leur a trouvé souvent des crochets & d'autres instrumens de fer dans les entrailles. Leur chair est corialle & de mauvais goût (69).

Grandeur du Require.

Le-Maire donne au Requin la forme du Chien marin; mais il le croit trois fois plus long. La fémelle est vivipare. Sa matrice ressemble à celle de la chienne, & ses autres parties à celle des poissons. On regarde le Requin comme'le plus vorace de tous les animaux de mer. Labat paroit perfuadé que c'est un véritable Chien de mer, qui ne differe de ceux des Mers de l'Europe que (70) par la grandeur. On en a vû fur les Côtes d'Afrique, où il est fort

(65) Arthus, whi fup. p. 75. (66) Le-Maire . p. 75. (67) Arthus , soi fup. (68) Ibid.

(69) Le-Maire , p. 74. (70) Le-Maire dit qu'il a communément depuis quatre jusqu'à buit pieds de long.

commun

commun & même dans les Rivieres, de la longueur de vingt-cinq pieds, & de quatre (71) pieds de diamétte, couvetts d'une peau forte & rude, quoique d'une médiocre épaisseur. Le Requin a la tête longue, les yeux grands, ronds, fort ouverts & d'un rouge enflammé; la gueule latge, armée de trois rangées de dents à chaque machoire; les unes rriangulaires, d'autres plattes & d'autres pointues. Elles sont toutes si serrées & si fermes que rien ne peur leur résister. Heureusement cette affreuse gueule est presqu'éloignée d'un pied piche de dépos de l'extrêmité du muzeau; de sorte que le monstre pousse d'abord sa proje de- pier la mer. vant lui avant que de la mordre. Quelques Auteurs ont cru (71) qu'il se rourne sur le dos pour dévorer : mais dans cette position il lui seroit aussi disficile d'avaler, que lorsqu'il nage sur le ventte. Sa méthode la plus sure est de se tourner sur le côté. Ses nageoires sont fort grandes. Il en a deux de chaque côté; une sur le dos, une plus petite près de la queue, & deux médiocres audesfous du ventre. Sa queue est large & forte. Il poutsuit sa proje avec rant d'avidité, qu'il s'élance quelquefois sut le sable. Sans la difficulté qu'il a pour avaler, il depleuperoit bien-tôt l'Océan. Avec quelque legereté qu'il se tourne, il donne le tems aux autres poissons de s'échapper. Les Négres prennent ce moment pour le frapper. Ils plongent sous lui, dit Arthus (73), & lui ouvrent le ventre. Il est d'ailleurs assez facile à tromper , parce que sa voracité lui fait saisir toutes sortes d'amorces. On le prend ordinairement avec un crochet attaché au bout d'une chaîne, auquel on lie une piece de lard ou d'autre viande. Sa chair est coriasse, maigre, gluante, & de mauvais goût, La seule partie supportable est le ventre, qu'on fait mariner l'espace de vengtquatte heures, & bouillir à l'eau pour le manger avec de l'huile. Si l'on prend une femelle, avec quelques petits (74) dans le ventre, on se hâte de les en tiret; & les ayant fait dégorger dans l'eau fraîche, pendant un jout ou deux, on trouve leur chair fort bonne. La cervelle du Requin, rôtse au feu,

HISTOIRE

Sa cervelle . &

Exemples de la

Il est fort dangereux de se baigner dans les Rivieres qui produisent des Requins. En 1751, une petite Esclave de Jamesforr, sur la Gambra, sut empottée tandis qu'elle étoir à se laver les pieds (76). Une Barque de Weymouth remontant la même Riviere en 1731, il y eut un Requin affez affamé pour s'en approchet, malgré le bruit qui s'y faisoit, & pour se saisir d'une rame qu'il brisa d'un seul coup de dents.

devient aussi dure qu'une pierre. Les Anglois prétendent que (75) rapée dans du vin blanc, elle soulage beaucoup les femmes au travail.

Sur la Côte de Juida, où la mer est roujours fort grosse, un Canot fut renversé en allant au rivage avec quelques marchandises. Un des Matelots fur saisi par un Requin, & la violence des slots les jetta tous deux sur le fable. Mais le monstre, sans lâchet un moment sa proje, attendit le retour de la vague, & regagna la mer avec le Matelot qu'il emporta (77).

Bolman assure que c'est une erreur groffiere de confondre les Requins avec

(7t) Le-Maire dit, long de quatre à huie gueur, & qu'on en tira dix galons d'huile,p. 45. (74) On a déja remarqué qu'elle est vivi-(71) Arthus, Bolman & d'autres Voya-

ars affutent la même chofe. (74) Arthus dit qu'il en prit trois, en une

heute, qui avoient huit à dix pieds de Jon-Tome III.

(71) Labat, Vol. II. p. 348. (76) Moore , p. 78, (77) Arthus , abi fap. p. 46.

HISTOIRE MATURELLE.

les Chiens de mer, & prérend au contraire qu'ils n'ont pas la moindre refsemblance. Le Requin est forr long & forr épais. Il a quelquefois vingt & trente pieds de long. Sa têre est large, plarre, avec un museau fort pointu-Le reste du corps est d'une laideur extraordinaire. C'est de rous les poissons celui que les Negres aiment le mieux , & qu'ils mangent le plus fouvent. Sur la Côre d'or ils en prennent tous les jours parmi les basses. Les Européensn'en mangent jamais, parce qu'ils trouvent sa chair trop dure; mais les Négres sçavent remédiet à ce défaut en la gardant huit ou dix jours, c'est-àdire, jusqu'à ce qu'elle soir puanre de corruption; après quoi ils la regardent comme un mers forr délicat. Aussi s'en fair-il un commerce considérable dans le Pays.

eculute de Bal-Bhilly.

Si quelqu'un, continue Bofman, a le malheur de romber dans la mer, il faut désemprer de le revoir, à moins qu'il ne se rrouve alors aucun Requin aux environs du Vaisseau; ce qui est extrêmement rare. Lorsqu'il mouroit un Esclave & qu'on le jettoir dans la mer, Bosman voyoit avec horreur quatre ou cinq de ces affreux animaux qui se lançoienr vers le fond pour failir le corps, ou qui le prenant dans fa chûre le déchiroient en un instant. Chaque morfure féparoir un bras ou une jambe du rrone; & rour étoir dévoré, dir-il, en moins de rems qu'il n'en faur pour comprer vingr. Si quelque Requin arrivoir trop rard pour avoir parr à la proje, il paroissoir prer à dévorer les aurres; car ils s'atraquent entr'eux avec une violence incrovable; on leur voic lever la rêre & la moirié du corps hors de l'eau, & se porter des coups siterribles qu'ils font trembler la mer. Lorsqu'un Requin est pris & riré à bord, il n'y a point de Matelot affez hardi pour s'en approcher. Outre ses morfures, qui enlevent toujours quelque partie du corps, les coups de sa queue font si redoutables, qu'ils brisent la jambe, le bras & tout autre membre, à ceux qui ne se hâtent pas de les évirer.

Les Requins eft la rasion.

Le même Aureur ajoûre que sur roure la Côte d'or les Requins sont moins avides de chair humaine que dans d'aurres lieux. La raifon qu'il en apporre con ur certaines est qu'ils y trouvent une extrême abondance de petits poissons, dont ils peuvent continuellement se raffasier ; au lieu que vers Ardra , Juida , Benin , &c. fouffrant fort fouvent la faim, ils cherchent à dévorer les hommes. On les a vûs suivre un Vaisseau pendant plus de trois semaines & d'un mois, pour attendre les immondices & les cadavres des Esclaves morrs qu'on jette à la mer. Malgré cer excès de voraciré, que rour le monde s'accorde à leur attribuer, plufieure personnes assurerent Bosman, qu'au Cap-Verd, où ces animaux sont assez affamés, le Parron d'un Vaisseau Hollandois étant en dan-Foit peu vrais get de périr faute de sçavoir nager, un Requin le prir doucement par la jambe & le conduisir au rivage. A la vérité l'Aureur déclare qu'il rrouva ce

femblable.

Correge du Re-

récit sans vrai-semblance (78). Arrhus & d'aurres Voyageurs observent que le Requin est ordinairement environné d'une multirude de petirs poissons nommés Quequadores (79), qui ont la gueule & la rêre platte. Ils s'attachent au corps du monstre; & lorsqu'il s'est saiss de quelque proje, ils se rassemblent autour de lui pour en manger leur part, sans qu'il fasse aucun mouvement pour les chasser (80). De ce nombre

(78) Bolman, Description de la Guinée, ... (79) Voyer la Figure. p. 181, (80) Arthus , nbs fup. p. 76. est le Succeur, petit poisson de la grosseut d'une Sole, qui s'attache par la gueule aux Vailleaux pour les succet. Lotsqu'ils sont en grand nombre contre le gouvernail, ils peuvent retatder la course d'un Bâtiment; mais on a prétendu faussement qu'ils étoient capables (81) de l'arrêter, comme la Remore. C'est Le Maire qui patle ici, & qui se trompe sur ces deux circonstances ; car le Succeut s'attache aux Vailleaux par le detriere de la tête; & l'on ne peut supposer raisonnablement qu'étant si petit, il ait le moit dre effet pour

NATURALLE. Le Succett. Fauffe idée de

retarder la coutse d'un Bâtiment, On compte encore, dans le cortege du Requin, un petit poisson de la grandeur du Hareng, qui se nomme le Pilote, & qui entre librement dans sa gueule, en fort de même, s'attache à fon dos, sans que le monstre lui nuise jamais (81),

Le Pilote.

Le Zigene ou le Pantouslier, nommé par les Anglois Hammersish ou le Mar- le Pantouslier, teau, est, suivant Jannequin, un poisson fort & vorace, presqu'aussi dangereux que le Requin. Labat en vit un jeune (83) d'environ douze pieds de long, & de la groffeut d'un Cheval. Sa forme est à peu près celle du Requin, excepté la tête qui a l'apparence d'un marteau. Il a de grands yeux , placés aux deux extrêmités, & le tegard tetrible. Ses dents, comme ceiles du Re-

Le Zigene ou

quin, font disposces en plusieurs rangs (84). La Vache de mer , que les Espagnols appellent Manatea , & les François La Victe de Lamentin , est ordinairement longue de seize ou dix-huit pieds (85) , sur mentra, quatre ou cinq de diametre. Elle est ronde depuis la tête jusqu'au nombril, d'où s'applatifant par degrés elle forme une queue dont la figure tessemble à la pelle d'un fout. Sa tête est grosse & pésante, sa gueule fort large, avec de grosses lévres, & quelques poils longs & rudes à la partie supérieure. Elle a les yeux petits & fans feu . & la vue foible; mais l'ouie fi fubtile (86), qu'elle prend l'allarme au moindre bruit. Elle est fort timide, comme tous les poisfons qui sont comme elle sans dents & sans défense (87).

Le nom de Manatea, ou de Poisson qui a des mains, a jetté (88) dans l'et- Normée Mareur quantité de Graveurs & de Peinttes. Ils la représentent avec des mains partes por les Effects réelles, quoique dans la vérité ces mains prétendues ne soient que deux fottes raifre par ce nageoires, placées près de ses oreilles, plus larges à l'extrémité qu'au lieu de no.... leur inferrion, dentelées en trois divisions qui forment quatre petites pointes, dont chacune est terminée par une callosité en forme de corne. La femelle se fert de ces nageoites pour soutenir ses petits & les approchet de ses (89) mammelles, qui sont un peu au-dessus. C'est le seul usage qu'elle en puisse faire, cat elle ne va jamais au tivage comme le Cheval marin; & d'ailleurs deux secours si foibles ne pourtoient pas servir à supporter son corps, qui pese jusqu'à douze ou quinze cens livres. Mais ce qui ne doit laisset aucun doute, et mensire.

Pélinteur de \_

(\$1) I e-Maire, Voyage aux Isles Canaries, fi perites qu'à peine y entreroit-il un poinçon. &c. p. 76.

(81) Atkins, Voyage en Guinée, p. 57. (83) Labat , Vol. IV. p. 351.

(84) Jannequin, Voyage de Libye, p. 46. (85) Atkins lui donne onze ou douze pieds

de longueur , p. 43.

(86) Atkins lui doane pourtant des ossilles

(87) Atkins lui donne des dents au fond de la gueule, comme aux Vaches, p. 43. Il leur trouve aussi beaucoup de ressemblance par la tête & le mureau. (\$8) Voyez la Figure-

(\$9) On a vû ci-dessus une histoire remarquable de ce l'ouffon.

Rrij

HISTOIRE

c'est que si la Manarée se trouve engagée dans quelque anse, d'où elle ne puisse sortin avec le restur, elle demeure à terre sut le sable, sans pouvoir s'aider des mains & des bras qu'on lui arribue. Sa noutritute est l'herbe qui se trouve au sond de la met & des Rivieres.

Comment les Négres la tuent.

La Manatée ou la Vache marine aime l'eau fraiche. Aufin ne s'éloigne-r'elle guéres des Coix. Comme elle s'enhort quelquetôs, la gueule ouverte au-deffus de l'eau, les Picheurs Négres la furprennent dans cette finuzion, & li four perdie tant de fang qu'il leut devient aifé de la tiere au rivage. On ignore combien de teuns elles portent leurs periss mais elles en our ordinatement dessai lois, qui el faiffent prendre avec la mete hortqu'ille n'a qu'elle eft comparable (90) au veau de Riviere. Les mellieures parires form celles qui approchen du ventre de des mammelles. Le lard de la Manatée a quarte ou cinq pouces d'épaiffeur, & ne le cede point à celui du Potc. Ilya dans les visfeers une cersaine partie qu'on fait fondre (91) & dont on fait d'excellen beurre, qui se conferve fort long-tems. La peau est affec épaiffe pour ètre tamée & peut fevir à l'aplieurs ufages au line de cuit (92). Dans la

ebc marine.

postetient en de la contract de montégramme lieu par en de la contraction de la cont

L'Frée ou l'Em-

Le même Auteur parle d'un Poisson fur ces Côres, dont la machoire d'enhaut s'avance de la longueur de quarte pieds, avec des pointes aigues rangées de chaque côré à des dillances égales. Le-Maire ne pur apprendre le nom de ce poisson mais il y a de l'apparence que c'est l'Fpér ou l'Empreur ; dannen plus qu'on featr, comme : Il spointe , que c'est l'ennemi déclaté de la Baleire, & qu'il la blefie quelquefois si dangereusfement qu'elle fair jusqu'au rivage, c'ul et expire après avoir perdu tout lon fang (94).

Spensons.

Les Gens de met ont donné le nom de Spontons à d'aurres animaux mairis dont la téce el armée auil d'uno s fort long, mais uni és pointus, qui reffemble à la corne fabulculé de la Licorne. Le-Maite elt perfundé que ce monftre el le même qui les François speplient Naruval. Il ett apable de petrer un Bâtiment, & d'y faire ure voie d'eau. Maisi il y brife quelquefois fon os, qui fer de cheville pour boucher le trou.

Vicillet.

Les Failles, grande espece de Morues, sont dans une finguliere abondance al long de cere Côre occulentes, sur-cout prés du Cap-Blanco & de la Baye d'Argain. Il s'en trouve qui péfent jusqu'à deux cens livres. La chair en et blanche, tendre, graffe, ferme, & fe décache en Recons. La peau ent grife, épaiffe, graffe, couverte de petires écaliles. Cet un position fort vorace, & que fon avigidir fair prendre affement. Comme il à beaucoup de force, il

(90) Arkins dit que sa chair restemble à celle du Veau, mais suicile est dure. Il reste à sçavoir si les gens de mer la gardent assez

à Cavoir fi les gens de mer la gardent affez long temt. (91) Ceft ce qu'on appelle proprement la p. 338.

(91) On s'en fert aux Indes Occidentales

pour frapper les Esclaves, comme d'un ners

inne. (94) Le-Maire, p. 78.

fait des mouvemens prodigieux pour s'échapper. Sa chait peut se manger fraîche; mais elle est beaucoup plus délicate après avoir été cinq ou six heures dans le fel. La tête fait d'excellent bouillon. En géneral la Vieille est un poisson nourrissant, & facile à digeter, lorsqu'il est cuit suffisamment; mais capable de nuire s'il n'a point affez bouilli. Il demande plus de sel que la morue de Terre-neuve; & comme il est plus gros, il faut plus de soin pour le faire fecher & le mettre en baril. Lorsqu'il est bien préparé (95) il se conserve parfaitement, & l'on en pourroit faite un commetce avantageux. Les Hollandois en transportoient beaucoup lorsqu'ils étoient maîtres du Fort

d'Arguim (96). De tous les animaux qui nagent, il n'y en a point d'une espece plus sutprenante que la Torpede, nommée par les Anglois Numb-Fish, ou Poisson qui a la vertu d'engourdir. Kolben , qui lui donne le nom de Crampe , dit qu'on en prend souvent au Cap, avec d'autres poissons. Il est cartilagineux & presque rond, mais assez perit dans sa forme. Ses yeux sont sert petits. Sa bouche l'est aussi. Elle est bien garnie de dents, & sormée comme en demielune, jusqu'à la moitié du corps, dont la tête même n'est pas distinguée. Audessus de la gueule, on apperçoir deux petites onvertutes qui servent de narine. Le dos de l'animal est couleur d'orange, & son ventre tout-à-fait blanc. Sa queue est courte, mais charnue comme celle du Turbot. Sa peau fort unie & sans écailles. Lorsqu'il est ouvert, on apperçoit fort distinctement sa cervelle. Son foie est blanc & très-tendre. Avec toutes ses parties, il ne pese pas plus d'un quart de livre.

Kolben vérifia souvent par sa propte expérience ce qu'on lit dans plusieuts Auteurs, qu'en touchant la Torpede avec le pied ou la main, ou seulement Kolben. avec un baron, le membre qui prend cette espece de communication avec l'animal s'engourdit tellement qu'il devient immobile, & qu'en mêmetems on reffent quelque douleur dans toutes les autres parties du corps. En un mot, Kolben éprouva une espece de convulsion; mais cer esfet ne dura jamais plus d'une heure. C'est l'affaire d'une ou deux minutes, & l'engourdiffement diminue ensuite par dégrés.

Les Pêcheurs du Cap évitent soigneusement de toucher à la Torpede, & leur crainte va fi loin, que s'ils en apperçoivent une dans leur filet, ils aiment mieux le renverser & rendre toute leur prise à la mer, que d'amener la Torpede au rivage (97).

Le Docteur Kempfer nous a donné une description si exacte de ce merveil-

leux animal, qu'elle mérite de trouver place ici.

Le Poisson, dit-il, que les Romains ont nommé Torpedo, à cause de l'engourdiffenient qui se contracte en le rouchant, porte, par la même raison, Kemp le nom de Lerz Mahi chez les Perses, & celui de Riaad chez les Arabes. Le Golfe Persique en produit beaucoup. Le corps de la Torpede est plat , & ressemble à celui de la Raye, sans autre exception que la queue, qui (98) est plus circulaire. Les plus grandes n'ont pas plus de deux pans de diamétic. Au centre, qui est sans os, elles ont deux doigts d'épaisseur, & de-là elles dimi-

(97) Etat du Cap de Bonne-Espérance par (96) Labat , ubi fup. p. 60 ; & Bathot , Kolben. Vol. II. p. 205.

Rr iii

HISTOIRE NATURELLE.

nuent insensiblement jusqu'aux bords, qui sont carrilagineux & qui sont l'office de nageoires. Leur peau est glissante, sans écailles, & pleine de taches. Celles du dos sonr blanches & brunes, celles de la queue plus foncées; mais le ventre est tout-à-fait blanc, comme à la plupart des poissons plats. Des deux côtés, la surface est inégale, particuliérement sur le dos, dont le milieu s'enfle comme un petit bouclier. Cette élevarion continue jusqu'à l'exrrêmité de la queue, qui s'étend de la largeur de la main au-delà du corps. La tête de la Torpede est fort platte. Elle est contenue dans le cercle du corps. Les yeux sont perits, & sont placés dessus, à la distance d'un pouce l'un de l'autre. Ils ont une double paupiere (99), dont la premiere est assez forte & fe ferme rarement. L'intérieure est mince, transparente, & se ferme lorsque le poisson est dans l'eau. Au-dessons des yeux, il a deux conduits de respirarion, de la même grandeur, qui se couvrent dans l'eau d'une petite pellicule; de forte qu'on les prendroit pour (1) d'aurres yeux. La gueule est au dessous de la tête, dans l'endroit opposé aux yeux. Elle paroît très-petite lorsqu'elle est fermée, mais elle devient fort grande en s'ouveant. Les lévres s'y rabbaifsent, & sont enrourées de petites pointes qui servent à retenir ce que l'animal y fait entrer. Dans la caviré des machoires on appetçoit une petite rangée de dents aigues. Des deux côtés de la gueule, est un petit creux rond, séparé de la gueule même par un petit espace (2) de chair fort douce, & soutents d'un os affez fort,

Continuation & Kempler

An long du ventre, qui est doux, mince, & spongieux, il y a deux rangées de perirs trous oblongs, cinq de chaque côté. Ils sont placés transversalement, & converts chacun d'une forre peau, liée par deux nerfs, qui tiennent aux deux côtés de chaque trou. L'anus est aussi de figure oblongue, & percé exactement à la naissance de la queue. On ne scauroit presser cette partie fans en faire fortir quelques faces, entremêlées de vers de terre fort menus, mais longs comme la moirié de la main. La queue est épaisse, & de figure conique. Elle se termine par une nageoire dont les pointes sont obliques, & présentent assez exactement (3) la forme de la lettre X. Au-dessus, à peu de distance, sont deux autres nageoires, plus grandes vers le dos que du côté de la queue, & rerminées en rond. A l'endroit où commence la queue, il se trouve encore de chaque côté une nageoire platte & charnue , latge de deux pouces. Dans les mâles, elles se terminent à un pénis cartilagineux, d'un pouce de long, creux, & percé, à l'extrêmité, de deux trous, d'où la moindre prellion fait fortir une humeur graffe & visqueuse. En dissequant une Torpede , l'Auteur lui trouva la peau épaisse , la chair blanche , & mêlée de bleu, le peritoine ferme, les vertebres du dos catrilagineuses, & s'étendant vers la queue. Il ne vit aucune de ces pointes laterales, qu'on nomme arrères, mais à la place il découvrit des tendons qui fortent des vertebres. Le cerveau a cinq paires de nerfs, dont le premier se dirige vers les yeux; & le dernier vers le foie. Les autres prennent différentes directions, affez près de lenr origine. Le cœur, qui est sirué dans le plus petit creux de la poitrine, a précisément la forme d'une figue. L'abdomen est accompagné d'un

(99) Elles (ont obliques dans la Figure.
(1) Borrichius s'y est trompé, & les a pris
effectivement pour d'autres yeux.

(1) Craticula. (3) Extremitate desoffata,

large ventricule, fortifié de plusieurs fibres, & rempli d'excrémens noirs & puans. Il a plutieurs veines, dont l'une, qui est fort groffe, s'étend jusqu'au obe droit du foie, & s'entotrille autour de la vesicule du fiel. Le foie est une substance épaisse, d'un rouge pâle, & composée de deux lobes, dont l'un remplit toute la cavité du côté droit, & l'autre, qui est à gauche, mais plus perit, laisse voir une veine enfice de sang noir. On pourroit prendre ce second lobe pour la rate, s'il n'étoit joint au petit isthme qui est au-dessous de la poirrine, & s'il n'étoit de la même substance & de la même couleur. Les deux lobes sont pleins de glands, serrés l'un contre l'autre, & pattent peut être (4) du pénis. Après avoir vuidé les intestins & les ventricules , on découvre contre le dos un petit sac transparent, mais inégal & rortu, plein de perits conduits, auquel rient une substance charnue, qui ressemble beaucoup aux ailes de la Chauve-fouris. C'est l'uterus ou l'ovaire, Dans la semelle . l'Auteur trouva plusieurs œufs, poses sur le lobe ganche du foie, ils n'étoient pas renfermés dans une écaille, mais dans une mince pellicule, couleur de fouffre pâle. A l'égard du reste, ils ressembloient exactement aux œufs de poule. Ils nageoient dans une liqueur mucilagineuse & transparente. Ils étoient renfermés dans une membrane commune, mince, transparente, attachée au foie. L'excès de la chaleur, qui ne permettoit pas de demeurer long tems renfermé dans une chambre, força Kempfer d'intercompre ici ses observations (s).

La Torpede du Golfe Persique paroit différente de celle de la Méditer- Rematuses rance, du moins si l'on juge de celle-ci par les descriptions d'Aristote, de ment succasse la Pline & de Galien. La qualité que celle du Golfe a d'engourdir, n'est point Torpede. nne vertu qui l'accompagne toujours. Elle ne s'exerce que dans certaines occasions, comme lorsqu'il ressent l'impression de quelque chose qui le blesse, on qu'on arrête sa fuite au moment qu'il veut la prendre. Il se fait alors un mouvement convulsif dans ses boyaux. Les onvertutes de sa respiration se on l'explosur. dilatent , & dans cet effort il répand ses pernicieuses influences. Ce poison n'agir pas sensiblement sous l'eau, soit que parce que l'épaisseur des parties en arrête l'effer, foit parce que l'animal étant dans son élément naturel ne developpe point routes ses forces. Hors même de l'eau, il peut quelquesois être manié affez long-tems, jusqu'à ce que l'imparience d'y retourner, ou quelque douleur qu'on lui cause en le pressant lui fait décharger son venin.

Lorfqu'il est pris nouvellement, il agit plus souvent & d'une maniere plus fensible; mais après avoir éré quelques heures hors de l'eau, sa vertu languit & diminue par dégrés. Kempfer croit avoir remarque qu'elle est plus violente dans la femelle que dans le mâle. On ne peur toucher la Torpede femelle La Torpede feavec les mains, fans ressentit un horrible engourdissement dans les bras & melle a plus de jusqu'aux épaules. On ne sçauroir marcher dessus, même avec des souliers, le sans éprouver la même insensibilité dans les jambes, aux genoux & jusqu'aux cuisses. Ceux qui la touchent du pied sont sailis d'une palpitation de cœur encore plus vive que ceux qui ne l'ont touchée qu'avec la main. Après en

- (4) Fortaffe p. n. nafcontibut.

N'ayant pû me procurer cet Ouvrage , je m'atrache exactement à la traduction Angloi-

fe, quoique les trois notes précédentes faffeue (5) Kempfers Amanitates exerica , p. 109. connoître que le Traducteur n'a pas été fans embarras.

HISTOIRE

avoir fair une ou deux fois l'expérience, l'engourdissement recommence de même à la troisseme. Les Pêcheurs ne convienente pas qu'à la pêche il se communiqué à leurs mains par les cordes du filet. On ne le gagne pas non plus en blessen l'animal de quelque instrument de ser. Pline assure qu'on est à couvert aussi, on le touchant d'un baton ou d'une baguette.

Continuation des mêmes re marques.

Au reste cet engourdissement ne ressemble point à celui qui se fait quelquefois sentir dans un membre, lorsqu'ayant été pressé long-tems, la circulation du fang & des esprits s'y trouve contrainte. C'est une vapeur subite , qui passant au travers des pores pénétre en un moment jusqu'aux sources de la vie, d'où elle continue de se répandre dans tout le corps, & d'agir sur l'ame par une véritable douleur. Les nerfs se contractent tellement, qu'on s'imazine que tous les os, fur-tout ceux de la partie affectée, sont sortis de leurs jointures. Cet effet est accompagné d'un tremblement de cœur , & d'une convulsion génerale, pendant laquelle on ne se trouve plus aucune marque de sentiment. Enfin l'impression est si violente, que toute la force de l'autorité & des promesses, n'engageroit point un Matelot à reprendre le poisson dans sa main, lorsqu'il en a ressenti l'effet. Cependant Kempfer rend témoignage qu'en faifant ces observations, il vit un Afriquain qui prenoit la Totpede sans aucune marque de frayeur, & qui la toucha (6) quelque tems avec la même tranquillité. L'Auteur ayant marqué de la curiolité pour un si rate secret, apprir que le moyen de prévenir l'engourdissement étoit de retenir soigneusement son haleine. Il en fit aussi-tot l'expérience. Elle lui réuslit; & tous ses amis à qui il ne manqua point de la communiquer la tenterent avec le même succès. Mais lorsqu'ils recommençoient à laisser sortir leur haleine, l'engourdissement recommençoit aussi à se faire sentir.

La Torpede est un poisson tendre, qu'on tue fort aisement. Il ne paroît pas même qu'il foit facile à conserver hors de son élément; car le Docteur Kempfer en avant fair mettre un le matin dans un tonneau d'eau de mer , le trouva mort dans le cours de l'après-midi. Non-seulement on peut le toucher fans crainte après fa mort, mais quelques Voyageurs assurent qu'il peut être mangé. Cependant, disent-ils (7), on est accoutume à le rejetter dans la mer, lorsqu'on l'apperçoit dans les filets, parce qu'on redoute sa pernicieuse vertu. Les Pêcheurs croyent qu'il l'a reçue de la nature, pour sa défense contre les autres poissons. Aristote l'a cru comme eux. Pline le prouve & Kempfer en a trouvé la confirmation dans les loches qu'il a quelquefois distinguées parmi (8) d'autres petits poissons, en ouvrant le ventre d'une Torpede. Cependant il ne s'est point apperçu qu'érant dans la même cuve avec d'autres poissons elle leur fir sentir sa qualité; peut-être, dit-il, parce qu'ayant perdu sa liberté elle néglige ses ennemis. Cet animal n'étant d'aucun usage, il obtenoit facilement des Négres toutes les Torpedes qui tomboient dans leurs filets, pour faire ses observations.

boient dans leurs filets, pour faire les observations.

Ludolphe (9) rapporte que les Ethiopiens guérissent la fiévre en appliquant

Ludoiphe, de Sennare & de plusieurs autres.

(4) Ce fait est raconté par Ovington, dans (7) Johnn, p. 23. (8) Ibid. Johnn ajoure que la Torpede (e du Doctev Kempfer, qu'il avoit vi aux înides. On l'avoit déja cité cans la Relation de . On l'avoit déja cité cans la Relation de . Qu'elle en fait la proie.

Moore. Mais un Phénomene & curieux de- (9) Hift. Ethiop. l. 1. c. 2, mandoit du détail.

la

la Torpede aux malades. Ces Torpedes d'Ethiopie se prennent dans les Rivieres & dans les Lacs. Sennare & d'autres Ecrivains auroient pû s'épargner NATURELLE. la peine de chercher des remedes pour l'engourdissement cause par ces animaux, puisqu'il se distipe si promprement, fans qu'il en reste aucune trace. La figure d'une Torpede Italienne, donnée par Mathiole, ne differe de celle de Kempfer que par la disposition de ses taches & par la forme de sa queue. Dans la Torpede de Perse, la queue est oblique & levée. Dans l'aurre elle est ronde & plarte (10).

L'exactitude de cette description n'a point empêché que les Voyageurs ne se partageassent sur la forme & les qualités de la Totpede. Atkins s'accorde avec Kempfer fur la forme. Elle est, dir-il, fort plare; mais il arreibue la vertu d'engourdit, à la froideut extrême de ce poisson (11). Suivant Windus, qui vit plusieurs Torpedes dans la fange, près de Tetuan, elle est à pen près de la grandeur de la Plie, mais plus épaisse, & fort ronde; de forte (12) qu'on distingue à peine la tête du corps. On voit que, du moins pour la figure, ces deux Aureurs ne s'éloignent pas de Kempfer. Mais Jobson & Moore rendent ici un témoignage bien différent. Le premier affure que la Torpede ressemble à la Brême (13), mais qu'elle est beaucoup plus épaisse; l'autre, qu'elle ressemble au Goujon, mais (14) qu'elle est beaucoup plus grosse. Ce Leurs opposiqu'on peut conclure de cette différence d'opinions, e'est que la vertu d'engourdir est propre à (15) plusieurs poissons. Moore & Jobson conviennent que lorsqu'ils ont rouché une Torpede avec un baton, ils n'ont pas reisenti l'effet qu'on lui attribue. Windus assure qu'en la touchant avec la canne qu'il portoir à la main, il fentit un engourdissement qui dura une (16) minute ou deux après qu'il eut quitté fa canne. Sur ce dernier point Kolben s'accorde avec Windus. Ainsi la qualiré de la Torpede peur être plus ou moins force . & différer d'un Pays à l'aurre; à moins qu'on n'aime mieux attribuer ces deux effets à la différence nature des batons, dont l'un étoit peut-être une canne de roseau, & l'aurre un morceau de bois plus compact. Moore dit qu'ancun Anglois de sa compagnie ne pur tenir la main sur ce poisson pendant la vingtième partie d'une minure. Il fit lui-même plusieurs expériences du bour du doigt; & dans un instant, son bras devint insensible jusqu'à l'épaule; mais en retirant la main, il se trouva bien-tôr rérabli. Il éprouva le même effer après la mort du poisson, & même en portant le doigt à sa peau, qui avoir été fraîchement écorchée (17); mais lorsque le poillon fut sec, il ne

lui resta plus rien de sa vertu. La Riviere du Sénegal produit quantité d'Ecrevisses & de Carpes plus groffes & de meilleur goût que celles de France. Les Anguilles n'y font pas Carpes du Séneplus rares, On en prend une multitude furprenante dans la faifon du débor- fal. dement. Elles sont graffes , & d'une groffeur extraordinaire. Les Négres les Mullets, font fecher au Soleil, & les fument fans fel. On trouve aussi des Mullets dans

la Riviere & fur les Côtes; mais ils font couverts de grandes écailles noires;

Ecreviffes &c

```
(10) Amanitates exetice, p. 513.
(11) Atkins, ubi fup p. 47.
(11) Voyage de Windus à Maroc, p. 21.
```

(15) La Torpede de Kolben differe de celle

<sup>(13)</sup> Jobson , p. 25.

<sup>(14)</sup> Moore, p. 176,

Tome III.

de Kempfer par la forme & la polition de (16) Windus , soi fup.

<sup>(17)</sup> Moote, whifup.

...

HISTOIRE NATURELLE.

- ce qui let tend fort différens de ceux d'Amérique, qui font fans faillet. Le muicau du Mullet d'Afrique el court, & fon corp oblong. Il el rod adiasirement fort gras, & très-lèger là nage. Il fe prend à l'hanneçon, ou dans des paniess d'ocier. On prétend que la piere qui fe trouve dans fa trèe, eft un pécifique pour la pierre & la gravelle. Les œufs du Muller pourroient être employés, comme ceux de l'Effurgeon, à faire du Cavisud' (18).

Barbeau.

Le Barbeau eft couvert de grandes & douces écailles. Il 'est un peu plus gros que celui d'Europe. On en trouve dans la mer & dans les rivieres; mais ceux du Sénegal péleot ordinairement entre luit & dix livres. C'est un poisson de proie, qui se laisse prendre néanmoins fort aissement, & qui fair une fort bonne nouritruse.

Tornes. Leur de'cription & leux propriétés,

La Tortue vette, o ude mer, eft commune pendant toute l'année aux lifes de dans la Baye d'Arguin. Elle nicht pas ig rolle que celle des lifes de l'Amérique; mais elle n'elt pas moius bonne. La chair en est blanche, lardée d'une graille vette, ayu ein férme de de bon goût; sé qui a l'avannage fur celle de tous les autres animaux, qu'elle peut être mangée feule. Elle est fi déliexae qu'elle ne peut lipporter le fel. Mais faiche, elle el fort nourriffante, s'e fi facile à digerer, que l'excite mème n'en incommode jamais. De partie est le ventre, en petranet aus l'estaile qu'i le couvre, s'e l'épailleut de avec du jus de limon, de fl. da pinent, du poivre commun s'es des doux de girofte. Cuit avec un feu lent, c'est un mets que tout le monde trouve esquis (19).

La Tortue fait fes œufs fur le fable da rivage. Elle remarque foigneufseme le lieu si édit-ferp jours après, elle recome pour les coaver. Elle a quarte partes, ou plutôr quarte nagesires, au-delfous du ventre, qui lui trennent lieu de jambes; mais courtes, avec une feule jointare qui touche au cotps. Ces partes, ou ces nageoires, étant un peu dentelées à l'extrémité, forment une effece de griffes, qui font liées par une fotte membrane, & fort bien armées d'ongles pointas. Quoiqu'elles ayent beaucoup de force, elles n'en ont point affez pour finpopret le cotps de l'animal, de forte que fon ventre touche toujours à terre. Cependant la Tortue marche affez vite (10) loffqu'elle el pourfaivie, & pourfaivie & pourfaivie su hou nomes fur fon hommes fur fon borfqu'elle et pourfaivie, & pour foit be fond the nomes fur fon hommes fur fon hommes

Freange muliplication de la

Il fe trouve des Tortues qui pondens jusqu'à deux cent cinquante eufs. Ils font de la groffiert d'une balle de paume & parficiment rondo. L'écaille n'eft pas plus duce que du parchemin humide, & n'eft jamais fi pleine qu'il y refle un peter viude. Le jamaie de activa tu rea, & fe mange fort bien, mais le blanc ne perd jamais fi liquidiré. Losfique la Tortue a fait fa ponte & couver fie route, elle laifie as Soleil à le faite éclore, & les petirs ne font pas pluté fortis de l'écaille qu'ils courent à la mer. Les Mores les prennent, pas pluté fortis de l'écaille qu'ils courent à la mer. Les Mores les prennent, pas pluté fortis de l'écaille qu'ils courent à la mer. Les Mores les prennent, pas qu'ils courent à la mer. Les Mores les prennent, pas qu'ils courent à la mer. Les Mores les prennent les furpetendre fuir le fable, cat une Tortue dans cette fituation ne feauvoir fe retourner. Son huile fondue fe gasde fert bien, 8x n'ett quetes inférieure à l'huile.

Son harle;

(18) Labat , Vol. II. p. 335. (19) Ibid. p. 63.

(20) lbid.

Democracy Google

d'olive & au beurre, fur - tout lorsqu'elle est nouvelle (21).

A Rufisco, & dans un grand Lac entre ce Port & le Fort Saint-Louis sur NATURELLE. le Sénegal, on prend une groffe quantiré de poisson qui ressemble au Pilchard & que les Négres font fécher. Ils ont trois ou quatre fortes (12) de Moines, Leurs Soles, leurs Turbots, leurs Maguereaux, leurs Rayes font femblables à celles de l'Europe; mais les Ecrevilles, les Bremes & les Homars sont différentes (23) des nôtres. La Riviere de Byurt, au Sud du Sénegal, & d'autres (24) parsies de la Côte produifent beaucoup d'huîtres de la grande espece. Toute la Côte est bien fournie de Barbeaux, de Marsouins, d'Epées ou d'Empereurs , &c.

Sur la pointe de Barbarie, à l'embouchure du Sénegal, on rrouve un grand espece singuli re. nombre de petires Crabbes, que les François appellent Tourlouroux. On les croir (25) d'une nature dangereuse. C'est une fort perire espece de Crabbes de terre, qui ressemblent pour la forme à nos Ecrevisses de mer. Le diamétre des plus grandes est de trois pouces. Leur écaille est dure, quoique fort mince, & naturellement rouge, c'est-à-dire, que le sommet du dos est d'un brun rougeatre, qui s'éclaireir par degrés vers les côtés & le ventre, jusqu'à devenir d'un rouge fort luisant. Leurs yeux sont noirs & durs comme de la corne, se levent ou se baissent à leur gré. Elles ont de chaque côté quatre jambes, composées chacune de quatre patres, qui leur servent à marcher fort vîte. Elles onr d'ailleurs deux pattes de devant, placées près de leur gueule, de plus groffes que les autres. Leurs pinces reffemblent à celles de la Crabbe Propriété de ces de mer. Elles se riennent très ferme à tout ce qu'elles saisissent; ce qui n'empêche pas qu'un de leurs avantages ne foit de pouvoit fe défaire de leurs jambes audi facilement que fi elles ne tenoient au eorps qu'avec de la glue : de forte que si vous en saissifez une, vous êres surpris (26) qu'elle vous reste dans la main, & que l'animal ne laille pas de courir fort vite avec le reste; & dans la faison suivante, lorsqu'il change de cuirasse, il lui revient une autre jambe. Mais ce qui est fort étrange dans cette espece de Crabbes , c'est qu'elles dévorent celles qui font estropiées ainsi par quelque accident. Elles marchent en rroupes nombreuses, & roujours en droite ligne, jusqu'à ce qu'elles foient arrêtées par une maifon, par un mur, ou par quelque obstacle qu'elles ne puissenr surmonter, & qui les oblige de prendre une autre route (17).

(11) Labat, Vol. IV. p. 135. (11) Barbot dit qu'une de ces especes est couverte de taches bleues.

(13) On a vu ci deffus que dans plusieurs cantons leshuitres eroi fent, ou du moins s'attachent, sur les branches des arbres qui bordent le rivage. Voyez Moore, p. 135 & 139.

(14) Cependant Barbot dit qu'il n'y a pas d'huitres dans cette contrée , mais qu'il s'en trouve beaucoup à Jamblos, & d'aussi grandes

que la main , p. 30. (15) Labat, mbi fap. Vol. II, p. 140. (16) Ibed p. 136. (17) Ibid.



History NATURULLE.

### CHAPITRE XXI

# Animaux amphibies.

Cru;odiig.

E-Maire affure qu'il se trouve peu d'Amphibies sur les Côtes occidentales d'Afrique (28), & qu'on n'y voit de Crocodiles, de Chevaux marins, de Vaches de mer & de Tortues, qu'à l'embouchure du Sénegal & de la Gambra. Le Crocodile, qui est regardé comme la plus grande espece de Lézard, est, suivant (29) Smith, d'un brun foncé. Labat dit que sa tête est platte & pointue, avec de petits (30) year ronds, sans aucune vivacité; ce qui a donné lieu vrai-semblablement à l'opinion de ceux (31) qui le font pleurer. Il a le gozier large, & ouvert d'une oreille à l'autre, avec deux, trois, ou quarre rangées de dents, de forme & de grandeur différentes, mais toures pointues ou tranchantes (32). Ses jambes font courtes, & fes pieds armés de griffes erochues, longues & pointues. Ceux de devant en ont quatre ; & ceux de derriere cinq. C'est avec ce rerrible présent de la nature qu'il fassit & qu'il déchire sa proie. Il est couvert d'une peau dure, épaisse, chargée d'écailles, & garnie de tous côtés d'un grand nombre de pointes, comme autant de clous, qui ne sont pas disposés neanmoins si réguliérement, que les Peintres & les Graveurs nous les représentent (33). Plusieurs parties de son corps, telles que la tête, le dos & la queue, dans laquelle consiste sa principale force, sont d'une dureté impénéttable à la balle.

Bosman dir que les écailles, dont la peau est couverte sont quarrées, & réfistent à la balle du mousquer; que les Négres s'en font des bonners aussi durs que l'os & que l'écaille même de Tortue, jusqu'à ne pouvoir être fendus (34) d'un coup de hache. Smith prérend que les écailles font affez grandes pour en faire des bonners, ou plutôt des casques, dont les Négres se servent d'autant plus volontiers qu'ils le croyent à l'épreuve de la balle. C'est donc inutilement qu'on arraqueroir le Crocodile (35) avec cette arme. Cependant il est facile à bleffer sous le ventre & sous une partie du gozier. Aussi n'exposet-il guéres ces endroits foibles au danger (36).

Barbot observe que sa plus grande force consiste dans sa queue, & qu'elle est aussi longue que le reste de son corps; qu'elle est capable de renverser un Canot; que hors de l'eau néanmoins il est moins dangereux que dedans. Il ajoure que le Crocodile ne peut remner que la machoire (37) d'en-haus; mais Labat accuse de fausseté cette derniere remarque.

(18) Le-Maire, p. 77.

(19) Smith , Voyage en Guinée, p. 46. (10) Navarette dans (a description de la Chine ( p. 317 ) affure fur fa propre observation que le Crocodile a quatre yeux, deux en

haut & deux au-deffous. (31) Jannequin affure qu'il a entendu erier

le Crocodile, ou pleurer comme un enfant, p. 116,

[12] Le-Maire dit que les Crocodiles de la Gambra avalent un Chevreau entier , p. 77-

(13) Labat, Vol. II. p. 347. Voyez la Figure.

(14) Bolman , p. 247-(35) Smith , ubi fup.

(16) Bolman, ubi fup. (17) Barbot , p. 73 & 110. Labat , wbi fup.

Navarette cite le témoignage de Colins pour établit que le Crocodile ne se vuide d'aucun excrément, & qu'il n'a pas d'ouverture pour cet usage (38).

HISTOIRE MATURILLE,

Quoique le Crocodile soit une lourde masse, il marche fort vite dans un terrain uni, où il n'est pas obligé de tourner; car ce mouvement lui est fort difficile. Il a l'épine du dos fort roide, & composée de plusieurs vertebres si ferrées l'une contre l'autre, qu'elle en est immobile. Aussi se laisse-t-il entrainer par le fil de l'eau comme une piece de bois, en cherchant des yeux les hommes & les animaux qui peuvent venir à fa rencontre. Labar dit qu'il artaque quelquefois des Canots, & qu'il est souvent trahi par sa propte avidité, qui lui fait saiste l'hameçon, & qui le rend la proie de ceux dont il cherche à faire la sienne (39).

Suivant Le-Maire, lorsque le Crocodile est presse par la faim, il se cache Anther du Crodans quelque Riviere fréquentée (40); & s'il voit un Veau s'approchet pout boire, un Negre qui se baigne, ou quelqu'un dans un Canor, il l'assomme de sa queue & le dévore aufli-tôt. Mais il n'est pas capable de nuire beaucoup (41) hors de l'eau. S'il trouve quelque proie sur le rivage, il se hâte de la cacher dans l'eau; & lorfqu'il se sent affamé il resoutne à terre pour la

Barbot dit que sa nontriture ordinaire est le poisson, & qu'il le cherche sans cesse au fond des Rivieres. Le Maire en distingue de plusieurs sortes; les uns qui ne se nourrissent que de poisson; d'autres qui n'épargnent pas les hommes. Il prétend qu'il y en a de vénimeux , d'autres qui font sans venin , & d'autres qui vivent de (41) fourmis. Barbot confirme la même chofe (43).

Navarette observe qu'on a trouvé dans le ventre du Ctocodile des écailles, des os, des cailloux; & qu'il avale, dit-on, des pierres pour lui servir

de lefte (44).

Le Crocodile est plus gros dans quelques Régions que dans d'autres Pays. En Cuinée, Arthus & Bolman ne lui donnent pas plus de vingt pieds de prolincule. longueur. Parbot rapporte qu'il s'en est trouvé dans le Sénegal & la Gambra (45) qui n'avoient pas moins de trente pieds. Smith attribue (46) la même taille à ceux de Sierra-Léona. Jobson juge par les traces qu'il a mesurées sur le sable de la Gambra, qu'il s'y en trouve de trente-trois pieds (47).

La plupart des Voyageurs affurent que le Crocodile est un monstre d'une Bestmoinsvovoracité dangereuse, & que dans l'eau sur-tout, il attaque indifféremment que l'are les hommes & les bêtes. Cependant Bosman le représente comme un animal innocent : & jamais dans les voyages il n'apprit que personne en eut été dévoré (48).

Jobson observe que les Négres de la Gambra redoutent beaucoup ce monstrueux animal; que la crainte qu'ils en ont les empêche de passer la Riviere à gué, de s'y bargner ; & que s'ils (49) la font reaverser à leurs bestiaux , c'est avec de grandes précautions. D'un autre côté, Bolman affure qu'en Guinée,

(38) Navaretre, abi fus. (39) Labat , wbi fup. p. 345. (40) Le-Maire. p. 78, (41) Rarbor , p. 110. (41) Le Maire, p. 77. (45) Barbot , p. 30.

(44) Navarette, abi fup. (45) Barbot , p. 75. (46) Smith , abi fup. (47) Jobson , p. 16. (48) Bolman , whi fup. (49) Jobson, p. 17.

Sfiii

NATURELLE.

dans les grandes chaleurs, on voit une multitude de Crocodiles qui se chauffent au Soleil sur le bord des Rivieres, & qu'à la vue du moindre passant,

ils (50) se retirent sous l'eau avec beaucoup de précipitation & de violence. De quelque maniere que ces contradictions (51) doivent être expliquées,

les Relations du plus grand nombre des Voyageurs fournissent des exemples de la voracité du Crocodile. Smith étant un jour à se promener autour de l'Isle de Bense, avec le Capitaine Connel, qui se faisoit suivre d'un gros Dogue Anglois, apperçut un Crocodile de prodigieuse grosseur, couche sur le rivage, où il paroilloit comme une piece de bois que la marée avoit laissée dans ce lieu. Le Dogue marchoit quelques pas devant son Maître. Lorsqu'il fur vis-à-vis de la tête le monstre fit un faut & s'en faisit. L'effroi des deux Anglois fut si grand, qu'ils prirent la fuite; & Smith paroît persuadé que s'ils n'eussent été devancés par le chien, l'un ou l'autre auroit eu le même fort ( 52).

Cet animal est terrible jusqu'après sa mott. On rapporte qu'un Négre employé par les François pour en écorcher un, le démuzela forsqu'il fur à la tire, dans la vue de conserver sa peau plus entiere. Le Crocodile, quoique

Maniere done les Nigres attaquent le Cruco-

réellement mort, emporta un doigt au Négre (53). Malgré la férocité de ce monitre, les Négres se hasardent quelquesois à l'attaquer , lorsqu'ils peuvent le surprendre sur quelque basse , où l'eau n'ait pas beaucoup de profondeut. Ils s'enveloppent le bras gauche d'un morceau de cuir de Bœuf; & prenant leur zagaye de la droite, ils se jettent sut le monstre, & le percent de plusieurs coups au gozier & dans les yeux, & lui ouvrent enfin la gueule, qu'ils l'empêchent de fermet en la traversant de leurs zagayes. Comme il n'a point de langue, l'eau qui entre ausli-tôt, n'est pas long-tems à le suffoquer (54). Un Négre du Fort Louis faisoit son exercice ordinaire d'attaquer tous les Crocodiles qu'il pouvoit surprendre. Il avoit ordinairement le bonheur de les tuer & de les amener au rivage. Mais fouvent il fortoit du combat couvert de blessures. Un jout, sans l'assistance qu'il reçut d'un Canor, il n'autoir pû évirer d'être dévoré (55). Arkins fait le récit d'un engagement, dont il fut rémoin à Sierra-Léona, entre un Matelor Anglois & un Crocodile. Le secours des Négres délivra l'Anglois du danger; mais il en forrit miférablement déchiré (56).

Crocodites priy & & familiers.

Cependant on nomme quelques Pays où les Crocodiles patoissent moins intraitables. Près d'un Village nommé le Bot, vers l'embouchure de la Riviere de Saint Domingo, ils font si doux & si familiers qu'ils (57) badinent avec les enfans & recoivent d'eux leur nourrirure.

Brue en vit prendre un par ses Négres , près de Tuabo sur le Sénegal. Quoiqu'il n'eût pas moins de vingt-cinq pieds de long, il ne se défendit point avec la férocité qu'on devoit attendre d'une taille si monstrueuse. Dans une autre occasion, quelques Pècheurs firent présent à Brue de deux jeunes Crocodiles qu'ils avoient surpris dans leur sommeil , & qui se laisserent porter sans re-

(50) Bolman, p. 147. (51) On peut supposer qu'ils sont moins voraces, & même plus timides, dans un Pays

(52) Smith , Voyage en Guinée , p. 47.

(53) Labat, Vol. III. p. 152. (54) Ibid. Vol. II. p. 337.

(55) Ibid. Vol. V p. 139. (56) Voyez ci-deffut, Chap. XVIII.

(17) Labat , abi fup. p. 138.

listance. Leur longueur étoit de cinq pieds. Mais les Matelots Anglois n'ayant pas voulu s'en charger jusqu'au Fort-Louis (58), Brue les fit tuer, pour conserver leur peau. Barbot se trouvant au Fort d'Akra dans la Guince , reçut du Géneral Danois un jeune Crocodile de sepr pieds de long, & le fit mettre dans (59) une grande cuve pour le transporter en Europe. Mais la ctainte d'en recevoir trop d'incommodité, lui fit prendre ensuite le parti de le tuer. Les Négres & quelques-uns de ses Matelots en mangerent la chair. Elle avoit le goût du Veau, mais avec une odeut de mulc extrêmement forte (60).

Le Crocodile vient d'un œuf, qui n'est pas plus gros qu'un œuf d'Oye. La Origine du Crofemelle fait sa ponte dans le sable, où elle laisse éclore ses petits à la chaleur du Soleil; & lorsqu'ils sont sortis de l'écaille, ils gagnent l'eau ou les bois (61).

Tous les Voyageurs rendent témoignage que cet animal jette une forte son odeur de odeur de muse, & qu'il la communique aux eaux qu'il fréquente. Navarette make, assure qu'on lui trouve entre les deux partes de devant, contre le ventre, deux petites bourfes de musc pur. Colins prétend que c'est sous les oujes (61). Les Négres n'en aiment pas moins sa chair; & Moore raconte qu'un de leurs mets les plus délicats est un œuf de Ctocodile, qui contient un jeune de la longueur du doigt. Barbot patle d'une forte de Crocodiles, nommés Ligans, de la forme des premiers, mais rarement plus longs que de quatre pieds. Ils ont le corps tacheté de blanc, l'œil fort rond & la peau tendre. Ils ne font la guerre qu'aux Poules & aux Poulets. Les Habitans préferent leur chair à celle de la meilleure Volaille. Le même Auteur en nomme une troisième forte, qui vit fans celle sur terre & que les Négres appellent Langadis (63).

Barbot & plusieurs autres Ecrivains confondent le Crocodile avec l'Alligator, quoique les figures qu'on en a données, & le témoignage de divers animal que le Voyageurs, y fassent remarquer des différences. Smith dit que l'Alligator est Crocollie. un animal commun à Sierra-Léona; qu'il est à peu près de la forme du Crocodile, mais beaucoup plus petit; que les plus grands n'ont pas plus de huit pieds, & que n'étant pas capables par conféquent de nuire beaucoup, toute leur voraciré se toutne sur le poisson (64).

L'Afrique produit un autre animal amphibie, que les Grecs nommoient Cheraux marins; Hippopotamos, & qui est aujourd'hui connu sous le nom de Cheval marin. Il s'en trouve beaucoup dans les Rivieres de Gambra & de Saint Domingo. Le Nil, & toutes les Côtes, depuis le Cap-Blanco jusqu'à la Mer rouge, n'en sont pas moins remplis. Cet animal vit également dans l'eau & sur la terre. Dans sa pleine grosseur, il est (65) plus gros d'un tiers que le Bœuf, auquel il ressemble d'ailleurs dans quelques parties, comme dans d'autres il est semblable au Cheval. Sa queue est celle du Cochon, à l'exception qu'elle est sans poil à Leurissement l'extrêmité. Il se trouve des Chevaux matins qui pesent douze & quinze cens

```
(61) Navarette , ubi fup. p. 317.
  (18) Ibid. Vol. III. p. 151.
                                                          (61) Moore, p. 108.
(64) Smith, whi fup. p. 48.
  (59) Barbot , p. 110.
  (60) Arthus, wbi fup. p. 79; & Labat, Yol.
II. p. 147.
(61) Bolman, p. 147.
                                                          (65) Barbot, adi fup.
```

HISTOIRE NATURELLE. livres. Ils ont le corps charnu, bien ramassé, couvert d'un poil épais, court & brun, qui tourne en grifatre ou couleur de cendre dans la vieillesse de l'animal. Cette peau paroit toujours unie & luifante lorsqu'il est dans l'eau.

Il a la rête (66) fort groffe, mais courte à proportion du corps, & plate au for mer; le gozier large, les lévres rondes & épaisses, le nez gros & relevé, avec des narines (67) larges & ouverres. Outre les dents machelieres, qui font

groffes, & creufes vers le milieu, il a quatre défenfes comme celles du Sanglier, deux de chaque côté, c'est-à-dire une à chaque machoire; longues de sept ou huir pouces, & d'environ cinq pouces de circonférence à la racine. Celles Beauté de leurs d'en-bas sont plus courbées que celles de la machoire supérieure. Elles sont compofées d'une substance plus dure & plus blanche que l'ivoire; l'animal en fait fortir des étincelles, lorsqu'étant en furie il les frappe l'une contre l'autre; & les Négres s'en servent comme d'un cailloux pour allumer du

Ufage qu'op en fint.

Les Opérareurs recherchent beaucoup ces grandes dents, pour en composer d'artificielles; parce qu'avec plus de dureré que l'ivoire leur couleur ne se ternit jamais. On prétend que si l'on en fait de petires plaques pour les porter au cou, elles font un spécifique merveilleux contre la sciatique, le rhumafont pointues. Il les dresse comme le Cheval , lorsqu'il entend quelque bruit,

tisme & la crampe (69). Les oreilles du Cheval marin sont petites en comparaison de sa tête. Elles

Son hennillement est le même aussi que celui du Cheval , mais si fort & si aigu qu'il se fait entendre de fort loin. Il a la vue perçante, les yeux grands, à fleur de têre, & bien taillés. Ils paroiffent rouges & enflammés lorfqu'il est en colere. Alors ses regards sont terribles; & quoiqu'il ne soit pas naturellement porré à nuire, s'il est arraqué, blessé, ou qu'étant poursuivi de près il ne puisse se sauver dans l'eau, il se tourne furieusement contre ceux qui l'attaquent. Cependant comme il n'a point de cornes, ni d'autres armes Les Chevaux marins ne fone que ses pieds & les dents, sa fureur est peu dangereuse; ou du moins il n'est pas dangereux. pas difficile de l'éviter en s'écartant. Son cou, qui est fort court, se dépouille de son poil à mesure qu'il avance en âge. Il a beaucoup de force dans cerre partie & dans les reins. Un célébre Voyageur raconte qu'une vague ayant jerté & laisse à sec, sur le dos d'un Cheval marin, une Barque Hollandoise, chargée de quatorze ronneaux de vin , sans comprer les gens de l'Equipage , cet animal attendit patiemment le retour des flors qui vintent le délivrer de son fardeau, & ne fit pas connoître par le moindre mouvement qu'il en fût farigué (70).

Il a les jambes groffes & charnues , le pied d'une grandeur médiocre , le fabot comme celui du Bœuf; mais ses paturons n'étant point assez forts pour foutenir le poids de son corps, la nature a pris soin de suppléer à ce défaut, en placant au-dessus deux petites cotnes sur lesquelles il se sourient dans sa

(66) Jobson dit, de la taille d'un Cheval de service, & la tête comme celle du Tau-(67) Elles lui fervent à fouffier de l'eau

-

(68) Afrique Occidentale, Vol. V. p. 261. (69) Ibid , p. 178. (70) Les Auseurs du Recueil ne disent pas d'où ce trait eft tiré.

comme la Baleine , ibid.

marche

marche i de forte qu'il laisse sur (71) la terre les vestiges de quatre pointes. Plusieurs Ecrivains en ont pris droit de le représenter atmé de griffes, comme le Crocodile. Il marche aflez vîte, fur -tout dans un terrain uni ; mais il avance beaucoup moins qu'un Cheval ordinaire, ou même qu'un Négre un peu léget à la course, comme les Négres le sont presque tous. Aussi ne manquentils jamais de hardiesse pour l'attaquer, sur-tour sorsqu'ils peuvenr le surprendre à quelque diffance de la Riviere, & couper fon pailage; car il cherche roujours à s'échapper plutôr qu'à se désendre. S'il regagne le bord de la Riviere, Il plonge aufli-rôt jusqu'au fond. Ensuite reparoissant sur l'eau, il secoue les oreilles, il promene ses yeux sur ceux qui l'ont insulté, il (72) hennit, & se replonge. Il est plus robuste & plus dangereux sur la terre que dans l'eau; mais il nage plus légerement qu'il ne marche. Les lieux qu'il fréquente sont les côtes & fur-tout les rivieres (73), parce qu'il aime beaucoup l'eau fraîche, & qu'il se plait à monter sur les rives, pour se reposet dans les rrairies & dans les champs (74) cultivés. Mais on le voir rarement en haute mer.

La peau du Cheval marin est si dure, particulierement sur le dos, au cou, Pean du Cheva-& fur l'extérie ar des cuisses & des fesses, que les sléches, la zagaye, & les bal-maria. les mêmes n'y font aucune impression. Les Négres & les Portugais s'en servent pour faite des boucliers. Mais entre les cuisses & sous le ventre, elle est beaucoup plus douce, & c'est vers ces parties que les Chasseurs tachent de le bleuer. On ne le tue point aisément. Les Européens cherchent à lui casser les jambes, avec des balles ramées; & lorsqu'il est une fois tombé, la difficulté n'est pas grande à l'achever. Mais quoique les Négres ayent la hardiesse d'attaquer le Requin & le Crocodile à coups de zagayes & de couteaux , ils en ont moins contre le Cheval marin, s'ils ne trouvent l'occasion de le surprendre avec beaucoup d'avantage. Lorsqu'il elt insulté dans l'eau , soit qu'il dans rex far corme au fond de la Riviere, ou qu'il se leve pour hennir, ou qu'il nage les Rosettes. fir la surface, il se jette furicusement sur ses ennemis, & quelquesois il emporte, avec les dents, des planches de la meilleure Barque. Mais ce qui oft encore plus dangereux, c'est que la prenant par le bas, il la fait quelquefois couler à fond. On en trouve quantité d'exemples dans les Voyaceurs (74).

En 1731, un Facteur de la Compagnie d'Angleterre, nommé Galand, & le contre-Maître d'un Vaisseau Anglois furent malheureusemen: (76) novés dans la Gambra, par un accident de cetre nature. Sur la Riviere du Sénegal, un de ces animaux ayanr été blessé d'un coup de balle, & ne pouvant gagner le côté de la Barque d'où le coup éroit parti, la frappa d'un coup de pied si furieux, qu'il brifa une planche d'un pouce & demi d'épaisseur, & sit une voie d'eau qui faillit de faire périr la Barque (77 ). Celle de Jobson sut trappée trois fois par des Chevaux marins, dans ses différentes naviga-

Earmpite.

(71) Jobson dit que son sabot est divisé en cinq griffes, ubi fup. p. 10. (71) Labat dit hardiment qu'on entend ses

hennissemens d'une lieue.

zécageux , p. 73-Tome III. (74) Afrique Occidentale, Vol. V. p. 264. (75) Ilid. p. 169 & 174.

(76) Voyez ci-deffus, Chap. XII. (77) Labat, ubi fup. dit qu'il renverse sou-

(73) Barbot dit qu'ils aiment les lieux ma- vent les Barques, mais sans noire aux hommes.

HISTOIRE NATURALLE.

tions fut la Gambra. Un de ces animaux la perça d'un coup de dent , jufqu'à faire une voie d'eau fort dangereuse. On ne put l'éloignet pendant la nuit que par la lumiere d'une chandelle, qu'on nut fur un morceau de bois, & qu'on abandonna au cours de l'eau (78). Le m'me Auteur trouva les Chevaux marins encore plus féroces, lorsqu'ayant des petits ils les portent sur le dos en nageant. Il observe que le Cheval marin s'accorde fort bien avec le Crocodile , & qu'on les voit nager tranquillement l'un à côté de l'autre.

Haft - her fore-THE PERSONS Grand L'Edille

Cet animal est plus souvent sur la terre que dans l'eau. On prétend que ne pouvant demeurer plus de trois quarts d'heure au fond de la Rivie e, il remonte pour humer l'air, après quoi il replonge, & demeure tranquille pendant le même tems. Il lui arrive souvent d'alter dormir entre les toseaux. dans les marais voifins de la Riviere. Ses ronflemens le trahissent, Les Chaffeurs le furprennent & le tuent facilement dans certe firuation, mais ils ne peuvent s'approchet trop doucement, car il a l'oreille fi tendre qu'il s'éveille au moindre bruit; & lorsqu'il est allarmé, son premier mouvement le conduit à la Riviere. Il feroit inutile d'employer des filets pour le prendre ; d'un coup de dent, il briferoit toutes les cordes. Lorfque les Pêcheurs le voyent approcher de leurs filets, ils lui jettent quelque poisson dont il se faisit; & la fatisfaction (79) qu'il ressent de cette petite proie, le fait tourner d'un autre côté.

\$2 woerriture.

Outre le poisson, qui est sa principale nourriture, il pait l'herbe, il aime passionnément le riz, le mais, & les légumes qu'il trouve dans les Plantations des Négres. Comme il a l'estomac vigoureux , & qu'il mange beaucoup, il caufe en peu de tems beaucoup de ravage. Les Negres font fouvent obligés d'allumer des feux (80) pendant la nuit , pour éloigner les Eléphans & les Chevaux marins de leurs chamos.

La chair même des bêtes ne déplaît point au Cheval marin , lorsqu'il en trouve à dévorer ; mais , lent & massif comme il est, on ne doit pas craindre qu'il prenne beaucoup d'animaux à la course. Les Négres sont persuadés qu'il dévore les femmes & les enfans, lorsqu'il les trouve endormis sur le bord des Rivieres. Ils prétendent aussi qu'il a beaucoup plus d'aversion pour les Blancs que pour les Négres.

Comblen il porte de pents.

La femelle se délivre de ses perirs à terre, les nourrit de son lait, & matche derriere eux pour les défendre. Elle en porte quatre à la fois; de sorte . qu'en ne lui supposant qu'une portée tous les ans, ces animaux, qui sont en si grand nombre, doivent multiplier à l'infini. Aussi s'en voit - il, dans quelques Rivieres, des troupeaux de trois ou quatre cens. Ils ne sont pas si nombreux dans celle du Sénegal (81).

Les Peuples d'Angola, de Congo, & des Côtes orientales d'Afrique, regardent le Cheval marin comme une espece de diviniré; mais ils ne font pas scrupule de le manger. Les Portugais établis sur toutes les Rivie-

riere

(79) Afrique Occidentale, whi fup. p. 170. (80) Jannequin s'est persuadé mal a propos que ces animaux aiment le feu, & courent après

(78) On allume aussi une lanterne à l'ar- la lumiere plutôt qu'ils ne la fuyent. Delk vient l'erreur où il est tombé sur la maniere de les tuer. Voyez ci - dessus sa Relation au Tome II.

(81) Labat, whi sup. p. 272.

330

res de la Côte ne sont pas moins patlionnés que les Négres pour la chair de cet animal. Elle est graffe, & de fort bonne qualité; mais les Européens lui NATURELLE rrouvent le goût rance & l'odeur défagréable. Ils l'ettiment moins bouillie, que rôcie ou étuvée. Une poitrine de Veau marin rôtie ne le cede guéres à clair. celle du Veau. La chair des jeunes est excellente.

Quoique cet animal appartienne plus à la terre qu'à la mer, les Portugais le traitent de poitson. Un Auteur Protestant les accuse de se faire volontairement illusion, pour acquérir le droit d'en manger les jours de jeune & dans le tems du Carênie (81).

La graisse ordinaire du Cheval marin , & l'abondance extraordinaire de Remete que la fon fang, le rendent fort sujet à l'apoplexie. Mais la nature lui en apprend le remede. Il se saigne lui-même, en le frottant contre un angle de quelque policie. rec; & lorsqu'il s'ett (83) tiré affez de sang, il se couche dans la fange pour fermer fa bleifure.

On le nomine

Moore dit que les Chevaux marins sont en abondance dans toutes les parties de la Gambra. Les Mandingos leur donnent le nom de Milleys. Ils nagent la têre haute, en soutslant de l'eau par les narines, & pouisant des hennissemens terribles. Au-dellus de Barrakonda, ils sont en si grand nombre, que leur bruit continuel fait perdre le sommeil. Le Capitaine Stibbs avoue qu'il ne pur jamais avoir la fatisfaction d'en voir un de près. Mais il croit s'êrre assuré qu'ils vivent d'herbe, par la vûe de leurs excrémens. A l'égard de leurs descriptions, il recommande celle de Pomet, comme la meilleure (84).

Quelques Naturalistes ont mis de la différence entre le Cheval marin & le Cheval de Riviere; d'autres ne trouvent pas cette distinction ailez bien fondée maria et dispour s'arrêter à leur opinion. Le-Maire l'approuve fi peu, que l'inégalité de Rive e. même de la groffeur, dans ceux de la Riviere du Sénegal, ne lui paroît point une affez forte raison pour le faire balancer. Il dit que les Chevaux marins qui se trouvent dans cette Riviere, sont de la grosseur d'un Ane & de la forme du Cheval; que leur peau est dure & sans poil; qu'ils vivent également fur terre & dans l'eau, mais qu'ils ne quittent l'eau que pour allet chercher leur pâture. Il ajoûte qu'ils causent beaucoup de désordre dans les champs de riz & de millet, & qu'ils minent dix fois plus de grain qu'ils n'en mangent; qu'ils renversent quelquefois les Canots, mais qu'ils ne sont jamais de mal aux hommes (85); enfin qu'ils ont deux grandes dents, dont on fait le même

Si to Cherns

usage que de l'ivoire. Schouten assure que cet animal ressemble plusôt à l'Ours qu'au Cheval; Témoirnage de qu'il n'a tiré le nom qu'on lui donne que de son hennissement; qu'il n'a du Schoulen. Cheval que les oreilles, & que suivant d'autres Observateurs il ressemble au Bœuf par le corps, à l'exception seulement des cornes. Il a fix dents, ditil, qui lui servent d'armes, & que les Médecins employent à plusieurs usages, Quelques-unes ont jusqu'à seize pouces de long, & ne pesent pas moins de treize livres. Elles sont si dures, que l'acier en fait sortir des étincelles comme

(82) Ibid. p. 178. (81) Ibid. Vol V. p. 175. de Moore, p. 156 & 176. (85) Le-Maire, p. 78.

(84) Voyez fa Relation dans les Voyages

Ttij

#### HISTOIRE GENERALE: &c.

HISTOIRE NATURELLE. Vertu d'une dent de Cheval marin.

du caillou. On en conserve une, dans l'Hôpital de Goa, à laquelle on attribue des (86) effets merveilleux , comme d'arrêter tout d'un coup le fang dans les hémorragies (87).

D'autres Ecrivains ont confondu mal à propos le Cheval marin avec la Manatée ou la Vache de mer. On examinera dans un autre lieu, si Le-Maire, & ceux qui pensent comme lui, ne se sont pas trompés de même en le confondant avec le Cheval de Riviere.

(86) Barbot (p. 73) dit qu'elle est souve- tales; dans la collection des Hollandois; Tom. VI. Part. II. p. 440. raine pour les hemorroïdes.

(87) Schouten, Voyage aux Indes Ozien-



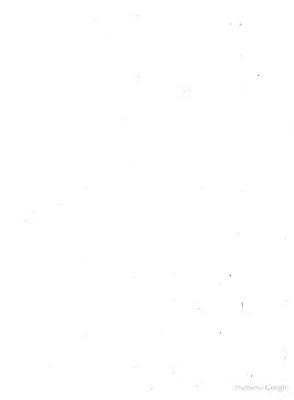



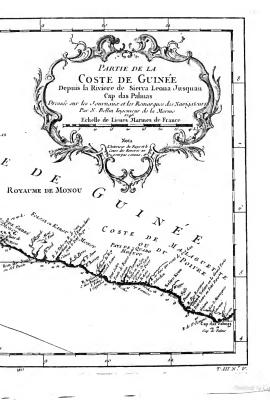



# HISTOIRE

# GENERALE DES VOYAGES

DEPUIS LE COMMENCEMENT DU XV° SIÉCLE.

PREMIERE PARTIE.

LIVRE HUITIÉME.

VOYAGES EN GUINÉE, A BENIN, ET SUR TOUTE LA CÔTE, DEPUIS SIERRA-LEONA JUSQU'AU CAP DE LOPE-CONSALVO.

# CHAPITRE PREMIER.

Voyage (1) de Villault, Sieur de Bellefond, aux Côtes-



Na vû, dans le premier Tome de ce Recueil, les premieres INTRODUCnavigations aux Côtes de Guinée; & dans la Préface générale, les raisons qui ont déterminé l'Auteur Angleis à donner cette préférence aux Ecrivains de sa Nation. Mais la nature même de ces premiers Voyages les rend affez indépendans de

l'ordre. La plupart sont si superficiels, qu'à l'exception de quelques remarques sur la Navigation, sur le Commerce & sur les Côtes, on n'y rouve rien de plus intérellant que le dellein & les préparatifs de l'entre-prife. Aufi l'Auteur ne les a-t-il confervés que par un fentiment de refect ne les a-t-il confervés que par un fentiment de refect ne les faites ma-pour leur origine, fans les faire même fervir au plan de fes Réductions. Les fintaines de cit-Voyages fuivant portem un autre caractere. Ils regardent les mêmes Pary, le du prenautr dans un tems où l'avidité de s'enrichir commençoit à s'accorder avec le goût Volume.

(1) Le Titte eft, Relation des Côtes d'A-Sieur de Bellefond, 1666 & 1667: imprimée fique, qu'on appelle Guinée, avec la Def-à Londres chez Jean Starkey en 1670. L'Ou-cription des Pays, des Meurst, de Ulages, vrage fur réimprimé la même année, mais des Productions, & e. & quelques observations fans additions. historiques , par le sieur Villault , Ecuyer ,

Tt iij.

INTRODUC-TION.

du scavoir & le desir de l'instruction. Villault, Arkins, Snelgrave, Smith. Lover . Des-Marchais , & pluficurs autres Voyageurs qui vont le présenter succettivement , paroiffent avoir été plus jaloux de la qualité d'Objervateurs que de celle de Marchands. On commencera , suivant la méthode de ce Recueit , par les Journaux de leurs Voyages, pour réduire ensuire toures leurs observarions dans un corps, avec cettes d'Arrhus, de Bosman, & de quelques autres, qui ont écrit fort au long fur la Guinée, mais plutôt en Géographes & en Historiens qu'en Voyageurs.

Relation de Villault,

La Relation de Villault, à laquelle on donne ici le premier rang, est Françoise dans son origine, & doit avoir été bien reçue du Public, puis que dans le cours d'une seule année, on en vit paroître deux éditions à Londres. Elles sont sans Prétace, sans Table des Marieres & sans Figures. On y trouve plusieurs remarques utiles; mais qui paroilfent copices de celles d'Arthus, fans aucun aveu de cet emprunt. L'Ouvrage est divisé en articles, sons les titres suivans. Départ d'Amiterdam. Description du Cap-Verd. Royaume de Sierra-Léona. Cap de Monte. Cap Mesurado. Rio de Junco. Petit Dieppe. Rio Seltos, Malaguetta, ou Côte de Grain. Côte d'Ivoire. Côte d'Or . & Avantures. Description de cette Côte , Habitans , Manieres & Habits. Caractere & Habits des Femmes, Mariages, & éducation des Enfans, Maisons, Alimens & Liqueurs. Marches , Commerce , Poids & Mesures. Religion, Feilles, Sacrifices, Prêtres, Superflitions & Enterremens. Maladies & Remedes. Danses & Fêtes. Exercices, Métiers, Marchandises & Pêche. Rois du Pays , leur autoriré , leurs Officiers d'Etar , leurs Femmes & Enfans. Successions, Revenus, Morts, Sépulture & Election, Nobletle du Pays, Armes , & maniere de faire la Paix & la Guerre. Juges & administration de la Justice. Bères, Orleaux & Poissons. Fruits, Herbes & Grains. Or du Pays; d'où il y vient, Ouvrages qu'on en fait. Retout de l'Auteur. Description de l'Isle Saint Thomas. Au commencement du premier article, Villault exhorte les François à

L'Auteur exbotte les Franle commerce de Guigee.

renouveller leur Commerce dans la Guinée, & leur reproche d'avoir laissé prendre trop d'afcendant fur leur courage à certains préjugés qui leur font croire ce climat pernicieux. Il a , dit-il , observé avec beaucoup de regret , que les Anglois, les Hollandois & les Danois, par leur adresse à décrier l'air du Pays, ont presque persuadé aux François d'abandonner une Côte qui a sept cens lieues d'étendue, depuis le Cap-Verd jusqu'au Cap Lope-Consalvo, & leur ont fait perdre le goût d'un Commerce, dont ils tirent eux-mêmes des Raisons qu'il profits considérables. Il en prend occasion de demander quel François peut être affez infentible, pour voit fans douleur au long de cette Côte, un grand nombre de Bayes que les Habitans nomment encore Bayes de France, telles que le Petit Paris, le Petit Dieppe & plusieurs autres, entiérement abandon-

en apporte.

nées par les Négocians de France? Il confesse que sous le régne de Henri IV les guerres civiles ayant empêché les François de renforcer leurs garnifons dans cette contrée, ils y per-dirent des Etabliffemens, dont ils étoient en possession depuis le tems de Louis XI. Les Porrugais leur enleverent routes leurs possessions sur la Côte d'or; & pour affurer leurs Conquêtes, ils bâtirent un Château sous le nom de Saint George del Mina, Mais entre plusieurs preuves qui ne peuvent laisset

INTRODUC+

aucun doute des anciens droirs de la France , Villault parle d'une belle Eglise qui subliste encore avec les armes & les monumens de la Nation; sans compter. dir-il, qu'aujourd'hui même, la principale batterie du côté de la mer, porte encore, entre les Habitans, le nom de Batterie de France. Il est certain d'ailleurs que les François étoient autrefois mairres d'Akra, de Cormentin, du Cap-Corie, & de Takoray. C'est dans la derniere de ces Places que les Suédois éleverent un Fort sur les ruines de celui des François; mais les guerres de la Suede l'ont empêchée de s'y foutenir. D'un autre côté les Hollandois ont empiéré aussi sur l'Erablissement de la France à Commendo, qui n'est ou'à deux lieues de Mina. L'Aureur dans fon Voyage y vir encore deux Francois, qui habiroient une belle maifon, & qui croient si estimés dans le Pays, que les Fiollandois ne purenrobtenir d'èrre reçus à Commendo qu'après leur mort. Il reste aux Fiabitans un fond d'amirié pour les François. Leurs Tambours battent encore une marche de France.

L'air du Pays . suivant Villault , n'est dangereux que pendant trois mois de l'année. Il l'est ensuire si peu, qu'avec le moindre soin on y peut vivre en objections. auffi bonne santé qu'en France, & peur-être avec moins de maladies; car l'Europe en a plusieurs qui ne sont pas connues en Guinée. Villault conclut que la mauvaise répuration du climat n'est qu'une invention des Hollandois, pour éloigner les Vaisseaux de France d'une Côte, dont ils voudroient se réserver tout le Commerce, après en avoir reconnu les avantages. Il n'est pas vraisemblable, dir-il, qu'une Nation aussi intéressee que les Hollandois. eur voulu s'engager dans une guerre contre les Anglois, à l'occasion du Fore de Cormantin dont ils s'éroient emparés, si elle ne titoit du Commerce de cette Côte des profits considérables. Elle pousse si loin la jalousie, qu'elle n'auroit pas même admis les Anglois & les Danois à la participation de ses avantages, si elle n'y avoir éré forcée par les Habitans. Villault ajoûte que la conduire de Valbenborgh , Général Hollandois de Mina , dans un tems où la Hollande étoir en paix avec la France, marque affez que les François ne doivent rien attendre de généreux ni d'humain de cette Nation , lorsqu'elle est poussée par le morif de l'intérêt.

Le soin niême que les autres Nations apportent à fermer aux François les Ports de la Guinée, paroît une preuve incontestable aux yeux de Villaut, de seidees. qu'ils sont regretrés dans le Pays, & qu'ils ont plus de conformité avec le caractere & l'humeur des Habitans. S'ils y reparoissoient, dit-il, ils seroiem bien-tôt en possession de tous les avantages du Commerce. Quelle vaste quantité d'Ivoire & de Poudre d'or n'en apporteroient-ils pas tous les ans ; fans compter l'utilité qu'ils tireroient du Commerce des Esclaves pour leurs Colonies d'Amérique ! Il conclut que rien ne devroit être capable de les arrêter ; d'aurant plus qu'après avoir une fois passé les Canaries, les vents ne cessent plus d'être favorables, & que l'ancrage oft si bon sur toute la Côte, qu'un ancre de neuf ou dix pouces, suffit pour la sureté d'un Bâtiment de quatre cens tonneaux.

6. I.

# Départ de l'Auteur, & son Journal jusqu'au Cap de Monte.

VILLAULT. 1666. toir dans ton w syage.

A Compagnie Françoife des Indes Occidentales avant fait équipper en Hollande, pour son propre service, un Bariment de quatre cens tonneaux, Emploide l'Au- nommé l'Europe, Villault s'y procura l'office de Contrôleur. Il partit de Paris le jour de faint Matthieu 1666. Etam arrivé à Amsterdam le 13 de Seprembre, il y passa deux mois, tandis qu'on achevoit de freter le Vassseau. Entin l'onze de Novembre il se rendit au Texel avec le Capitaine, qui se nommoit Williamburg, avec Matthews, Secretaire du Vaisseau, & deux Marchands nommés Vantesk & Vanderberg. Le jour suivant, ils monterent à botd; & le 13 ils mirent à la voile. Mais en passant devant le Forr du Texel, qu'ils saluerent de trois coups de canon, ils prirent le parti d'arborer Pavillon d'Oftende, parce qu'ils craignoient d'être attêrés en vertu d'un nouveau Réglement des Erats Géneraux, qui défendoir aux Vaisseaux de Hollande de servit les Ettangers sur cette Côre. Ils passerent le Canal de la Manche à la faveur d'un brouillard qui les détoba aux Angiois. La guerre qu'ils avoient alots avec la Hollan-

Scon je galau Dip Verde

most la Vaif. de faifoir appréhender leut rencontre. On eut le vent favorable jusqu'à la haureur de quelques Isles, qui sont à vingt lieues de la Riviere de Lisbonne. Mais, par une erreut du Pilote, on manqua l'Isle de Madere, où l'on s'étoir proposé de relâcher, & l'on tomba sur la Côte de Barbarie, au Golfe de Santa-Cruz, près du Cap Guet, Enfuire prenant entre les Canaries & le Cap Bojador, on passa le Tropique du Cancer le 10 de Décembre. Le 12, après avoit passé se Cap Blanco, on s'approcha de la Côte, au dix-huitième degré de latitude du Nord. On la fuivir jusqu'au seizième, au long d'une côte basse & sablon use. Le 14, au Soleil levant, on fut arrêre par un calme à l'embouchure du Sénegal. Le 15, on découvrir les Mammelles du Cap-Verd; & le jour d'après, on doubla le Cap, dans le dessein de relâcher à (2) Rufisco, Ville de la Côte, à six lieues du Cap (4).

CareVard & fee Pricatella.

Le Cap-Verd tite son nom de sa verdure, qui le rend un des plus agréables lieux du monde. Du côré du Nord il est montagneux , mais revêru d'arbres toujours verds. Sa pointe orientale est un roc escarpé & pointu vers la mer, qui en arrose doucement le pied, parce qu'elle a perdu toure sa force contre plusieurs rochers dont il est environné, & qui ne se font point appercevoir. Ces deux poinres, s'avançant comme deux montagnes, forment entr'elles une terrasse verte, dont la perspective est admirable. Elle n'est pas moins belle du côté du Sud. La tetre y est basse; mais les arbres y sont plantés si régulièrement, qu'ils paroissent avoir été rangés au cordeau.

Mede Gorée, 4.415.

On s'avança, trois lieues plus loin, jusqu'à l'Isle de Gorée, qui étoit alots mines possence entre les mains des Hollandois. Ils avoient un Fort sur la montagne, à la pointe de l'Ouest. Aussi-tôt qu'on eur falué la Colonie de Hollande, on vit

> (1) L'Auteut nomme cette Ville de son conformons encore. wéritable nom , qui est Rio-Frosco. Mais com-(3) L'Auteur parle ici du Batême de mer, me la corruption en a fait Rufileo , & que que nous avons déja reprélenté plufieurs fois. gous l'avons toujours fuivie , nous nous y

patoître

VILLAGET. 1666.

paroîtte une Barque, que le Gouverneur envoyoit pour reconnoîtte le Vaiffeau. L'Officier parloit fort bien la Langue Françoife. Il vanta fon Isle, comme le plus beau lieu de l'Univers & le plus favorable au Commerce. Il représenta le Cap-Verd comme un Pays amufant pat la quantité de gibier dont il est rempli; Perdrix, Liévres, Daims, & divers animaux incounus en Eutope, dont la chair est excellente. Après avoir dinés bord, il retourna dans l'Isle; maisce ne fut pas sans avoit averti le Capitaine d'éviter la Gambta, où les Anglois avoient un petit Fort, armé de huit canons.

On gagna Rufisco, & l'on y jetta l'ancre dans la Baye de France, dont circa Kustico, le fond est d'un gravier serme, & n'a pas plus de six brasses en basse marée, Le Sécretaire du Vaisseau fut envoyé au Gouverneur ou à l'Alkaïde de la Place, avec un préfent d'eau-de-vie & de quelques couteaux, pour obtenit des rafraîchissemens & la liberré du Commerce. Cet Officier Négre reçut civilement le Député, & lui fir servir une collation de fruits & de vin du Pays, avec promesse d'envoyer le lendemain des provisions fraîches au Vaisseau, & de faire averrir les Marchands du Canton, particuliérement les Portugais; mais à condition que le Vaisseau ne s'arrêtât pas moins de quinze jours.

Tandis que le Sécretaire étoit au tivage, il vint à bord quantité de Canots, avec du poisson, que les Négres paroissoient charmés d'échanger pour des couteaux & de l'eau-de-vie. L'Alkaide même eut la politeste d'en envoyer un, mais équippé d'une maniere qui surprit l'Auteur. Les Matelors, dit-il, étoient d'une noirceur surprenante; leur ait étoit celui d'une troupe de Mandians, & leut habit une simple perite toile qui leur cachoit le devant du corps & qui laissoit tour le teste nud. Ils demanderent d'où étoit le Vaisseau, & s'il Esplications de venoit dans le dessein de s'atrêter, ou seulement pout renouveller ses provisions. On leur répondir qu'on ne desiroir actuellement que des provisions, mais qu'on se proposoit de revenit bien-tôt pout s'arrêter. Bon , bon , teprirent les Négres en Langue Françoise ; les François valent mieux que toutes les Nations du monde.

On fit foigneusement la garde pendant toute la nuit, dans la crainte de quelque surprise. Le 18 au marin, l'Alkaïde, qui se nommoit Abdensich, vint à botd dans son Canot, accompagné des principales petsonnes de la Ville. C'étoit un homme d'environ quarante ans, de belle raille, & fort entendu dans le Commercé. Son habillement étoit une robbe blanche de coton, fermée aux poignets & au cou. Elle lui tomboit jusqu'aux genoux, & les manches en étoient fort larges. Il avoit des hautes-chauffes rouges, & pour bonner, une espece de capuchon. Les gens de sa suite étoient enveloppés dans des mantes de coton , rayé de bleu & de blanc. On les auroit pris pour une troupe d'Egyptiens. L'Alkaïde fit avec les Officiers du Vaisseau une convention qui fut lignée. Il leur dit que le Roi du Pays se nommoir le Damel Biram, que le nom de son Royaume étoit Kayot; qu'il faisoit sa résidence à trois journées de chemin dans l'intérieur des terres, & qu'il aimoit les François. L'Alkaïde parloit en perfection l'Anglois, le François & le Hollandois.

Quoique les Négres foient naturellement menteurs, & qu'il y ait peu de vaisseu sont confiance à prendre à leurs promeiles, l'Alkaide fit donner avis de l'artivée trompés par un du Vaisseau à tous les Marchands du Pays. Mais si l'on trouva de la bonne steriam.

Tome III.

VILLATER. 1066.

foi dans les Négres, on sut trompé par un Bâtiment d'Amsterdam, qui perfuada aux François de ne pas se fier à l'Alkaide, tandis qu'il fit son profit de leur crédulité. Ils se contenterent d'acheter quelques Poules, quelques Chevreaux, &c, & la défiance que les Hollandois leur avoient inspirée, leur fit rappeller tous leurs gens à bord par un coup de canon. Dès la nuit suivante, ils remirent à la voile pour gerra-Léona, où ils arriverent le 16 de Décembre, sans avoir relaché dans aucan autre lieu. Le lendemain, avec le secours de la marée, ils entrerent dans la Baye de France, qui est la quatriéme après le Cap Ledo, du côté méridional de la Riviere. Ils y jetterent l'ancre sur six brasses, à une portée de mousquer de la Fonraine, dont ils trouverent l'eau excellente. On prit encore se parri de se couvrir sous le Pavillon d'Oftende, pour éviter toutes fortes de différends avec un Vaisseau Anglois qui arrivoit dans une des Isles, & dont le Capitaine y étoit établi dans une fotr belle maifon, defendue par quatre pieces de canon, sous la ptotection du Roi du Pays.

11s décement au Ros de Burre.

Le 27 Décembre, on dépêcha deux Officiers du Bâtiment au Roi de Burré, avec les présens ordinaires, pour obtenit de ce Prince, qui faisoit sa résidence à dix lieues dans la Riviere, la liberré du Commerce, & celle de prendre de l'eau & du bois. En même tems la Chaloupe fut envoyée au rivage pour commencer d'avance à se procurer ces deux nécessités. L'Auteur descendit, avec l'Ectivain du Vaisseau & un Domestique.

gres, fors la con-durte du Capitalme Thomas.

Pendant son absence, il vint à bord cinq ou six Canots, dans l'un desquels étoit un Capitaine Anglois nommé John Thomas , Commandant d'une des petires isles qui sont dans la Riviere. Il appottoit de l'ivoire à vendre. Le Capitaine du Vaisseau, qui étoit alors le seul Officier à bord, lui fit un ascueil civil, mais refusa d'acherer son ivoire, par la seule raison qu'il le trouva trop cher. Thomas en fut si offensé, qu'étant parti brusquement il retourna au rivage , accompagné de quinze ou feize Négres. Villault & l'Ecrivain revenoient dans leur Chaloupe, qu'ils avoient fait charger de leste. Les Travailleurs étoient restés à couper du bois. Thomas qui observa le retour de la Chaloupe, prit la résolution d'attaquer les Travailleurs. Le Capitaine du Vaisseau se défiant de son dessein avoit sait tirer un coup de canon pour avertir ses gens. Mais Villault s'imagina toute autre chose. Il crut que ce fignal pouvoit marquer quelque révolte à botd, & se hâra d'y retourner. Heureusement les Travailleurs n'étoient pas sans armes. Ils avoient un mousquet, qui leur servit d'abord à contenir les Négres; & leurs haches firent un fi bon effet entre leurs mains, qu'ils n'eurent personne de tué ni de blessé. Le Vaisseau n'ayant pas perdu de tems post s'avancer à leut secours, il ne resta point aux Negres d'autre ressource que la fuite. Ils demeurerent cachés dans les bois pendant le reste du jour. Mais la nuit sui-

les dittiper.

vante, on leur entendit faire beaucoup de bruit aux envitons de la Fontaine. On acheve de Le 29 de Décembre, l'Ecrivain & le Contre-Maître, escortés de vingt Matelots & de plusieurs Valets, tetournerent au rivage pour l'eau & le bois. A leur arrivée, les Négres abandonnerent la Fontaine, & regagnerent l'épaisseur des

arbres. Cependant ils continuoient encote d'y faire un bruit étrange. Mais les gens du Vaisseau s'en étant approchés à grands pas, tirerent au hasard quelques coups de fusil, qui firent disparoître entiérement leurs ennemis.

VILLAULT.

Dans le cours de l'après-midi, on vit arriver les deux Officiers qui avoient été députés à la Cour du Roi de Burré, Ils avoient employé toute la nuit dans leur voyage, & revenoient accompagnés de plufieurs Canots chargés Resour des Déd'ivoire, que les Négres vendirent à des prix raisonnables. Le jout saivant, putés. on reçut à bord le frere du Roi de Burré. Ce Prince se fit distinguer à son approche par les trompettes qu'il avoit dans son Canot. Il étoit accompagné d'un Portugais que les deux Officiers du Vaisseau avoient vû à la Cour, & qui faisoit toutes les affaires du Roi. On se hâta d'envoyet la Chaloupe audevant d'eux. Ils entretent avec un Ttompette & un Tambour, au bruit de l'arrillerie du Vaisseau.

Le Frere du Roi de Sierra-Léona étoit âgé de cinquante ou foixante ans. Ses cheveux commençoient à blanchir. Mais quoique d'une taille médiocre, il avoit la contenance fort noble. Son habillement tessembloit beaucoup à celui de l'Alkaïde de Rufisco, excepté par la couleur, qui étoit rayée de noir & de bleu. Sa tête étoit couverte d'un bonnet gris. Il portoit un grand baton, sur lequel il s'appuyoit pésamment. Les gens de son correge éroient vêtus de robes de coton, mais le Portugais avoit les habits de son Pays. Après avoir teconnu que le Prince entendoit fort bien les affaires, on lui fir des plaintes du Capitaine Thomas. Il répondit que cet Anglois étoit un rebelle & un mutin, que le Roi même souhairoit de voir humilie; & que si les gens du erecce Prince. Vaisseau pouvoient s'en saisse, le Pays leur auroir obligation. Le dinet fut setvi fort proprement, Ensuite le Prince tira d'une bourse vingt petites pietres, qu'il jetta sur la table, & demanda autant de barres pour les droits du Roi & pour la permission de prendre du bois & de l'eau. Ouoique les Négres ne scachent ni lite ni écrite, ils ont appris des Portugais l'usage de compter par barres \*, & ce calcul leur est devenu familier.

Le Capitaine satisfit le Prince sur toutes ses prétentions, il lui donna . douze barres en fer, quatre en eau-de-vie, deux en chaudrons & deux en chapeaux. Aux droits, il joignit un ptésent volontaite de deux bouteilles d'eau-de-vie pout le Prince même, & de quelques couteaux pour son cortege. Il célébra le traité pat une nouvelle décharge de l'arrillerie, & la fatisfaction parut mutuelle. Ce Prince étoit fort respecté de ses gens. Il ne paroissoit jamais sans son Trompette & son Tambour. On vit arriver après son départ quantité de Porrugais, dont Villault tira des informations sur les usages du Pays, Les Anglois avoient dans une des Isles qui font à l'embouchure de la Frahissement de la Grangion dans

Riviere, un Magazin, dont le Facteur, nommé Abraham, écrivit plusieurs une ille de la Rifois au Capitaine pour lui proposer quelque commerce. On lui répondit vicre. qu'il pouvoit venir à bord sans crainte. Il y vint le 3 de Décembre, dans sa propre Batque, sans autre escotte que trois Négres & trois Blancs, dont l'un éroit Portugais. Le Capitaine le recut d'abord civilement ; mais contre la foi de ses promesses il le fit arrêter après souper, lui & les trois Blancs de sa arrête seur Facsuite. Le jour suivant, qui éroit le premier de Janvier 1667, il se mit avec trente hommes dans la grande Chaloupe, & prenant un feul canon, il enreprit d'alliéget & de piller le Comptoir Anglois. Cet édifice étoit de bri-que & de pierre crue. Il étoit défendu par quatre pieces d'arrillerie de quatre muir i livres de balle, environné d'un grand nombre de palmiers, & couvert d'un un entreprié.

Le Capitaine

1667.

côté par un Village Négre de quinze ou vingr maisons; de l'autre côté, il avoit une Fontaine.

Les Hollandois s'approchoient de la rive pour débarquer, lorsqu'ils dé-couvrirent un corps de deux cens Négres, qui sembloient disposés à défendre la Maison; & plus loin, dans les bois, une trouppe encore plus nombreuse. Ils remonterent plus haur, pour gagner l'avantage du vent. Les Négres s'étant imaginé que la Chaloupe Hollandoife avoit deslein de s'avancer jusqu'à Burré, dépêcherent un Canor à Bulom, pour répandre l'allarme. Les Hollandois fondirent sur ce Canot & s'en saissteat, mais ils apprirent des Rameuts qu'il appartenoit au Pottugais de la suite d'Abraham. Cependant on faisoit seu de route l'artillerie du Comproir, & trois boulets vinrent tombet à dix pas de la Chaloupe. Le Capitaine Hollandois prir le patri de jetter l'ancre hors de la portée du Canon, & d'attendre que la maiée favorifat sa retraite. Le tems étoir calme. Une heure après, on vir paroîtte dans un Canot deux Négres d'une Isse voifine, qui s'approcherent de la Chaloupe à la portée du pistolet, mais qui s'obstinerent à ne pas s'avancer davantage. Le Comptoir rira deux coups, pour les avertir du danger, & dans leur étonnement, ils se baisserent comme s'ils eussent été menaces de leur propre feu. Les Anglois continuerent de tirer, quoique sans espérance de nuire à la Chaloupe. Mais leur dessein, fuivant l'opinion de l'Auteur, étoir de faire connoître aux Négres qu'ils

vouloient se rendre les défenseurs du Pays.

Prince Negre.

Enfin la marée vint faciliter le retour des Hollandois. En arrivant à bord ils y trouverent quelques Portugais & quelques Mores, entre lesquels étoit le Greenfut from Prince Bombo , fils du Roi de Bulom , & forr ami d'Abraham, Ce Prince , qui étoit âgé de trente ou quarante ans, & d'une figure assez majestueuse, étoit venu folliciter les Hollandois de rendre la liberté à fon ami. Le lendemain, il apporta cent dents, du poids d'environ neuf cens livres, & deux Civettes, qu'il offrit pour la rancon d'Abraham. Il lui fut rendu , lorfque ce prix eut éré délivre; & le Capitaine fit présenr au Prince d'un petit baril d'eau-de-vie, d'un rouleau de tabac & d'un Fromage. A son départ, il le falua de trois coups de canon.

Le Vaisseau devoit remettre à la voile le 6 de Janvier, mais le tems étant devenu fort calme, on ne put surmonter la marée qui étoit contraire. Le foir du même jout, il vint à bord, dans un Canot, deux Négres, qui se difoient de Bulom. Ils apportoient quelques fruits ; mais comme ils n'avoient pas d'ivoire, le Capitaine les prir pour des espions, & les congedia sur le champ. Le Vaissens part On leva l'ancre la même nuit, & doublant le Cap de Ledo, on porta au Sud-Est, pour éviter les bancs de Sainre-Anne. Le lendemain, on joignir un

de Sierra Léuna.

Bâtiment Hollandois, qui faifoit la même toure, pour se rendre au Cap-Monte, à foixante milles de Sierra-Léona. Le 7 on rraversa l'embouchure de la Riviere Madre Bomba (4) où les Anglois ont un établissement. Le Pio destia linas. même jour on eut la vue de Rio das Gallinas, qui tire ce nom d'une si grande abondance de Poules, que les Négres en donnent deux ou trois pour un conteau d'un fou. Les Hollandois y avoient autrefois un Comptoir, & les Habitans firent divers signes pour engager le Vaisseau à s'approcher de leur Côre. Mais le Capitaine allarmé du voilinage des Anglois continua la course

(4) C'eft Scherbro.

à l'Est, jusqu'au neuf de Janvier, qu'il découvrit le Cap de Monte, à dix lieues, dans un tems fort clait. Cependant le vent ne permit pas de gagner le rivage ; & l'on fut obligé vers la nuit, de jetter l'ancre à une demie lieue de la terre, sur un fond de sable où l'on trouva douze brasses après la

VILLAULT. 1667.

Le Cap-Monre a pris fon nom d'une pointe de terre, qui s'élevant vers la mer forme une montagne ronde , dans un lieu où toures les Côtes voisines ive au font fort basses. On n'apperçoit de la mer ni Village ni la moindre cabane. Mais le 19, en abordant au rivage, on découvrit à quelque distance quatre ou cinq maisons, où les Négres faisoient du sel. Ils parurent effrayés à l'atrivée du Vaisseau. On apprit d'eux que la résidence de leur Roi étoit à trois journées dans les terres. Ils offrirent d'y porter avis de l'arrivée du Vaisseau. & de faire paroître en peu de jours de l'ivoire fur le tivage. Le apitaine crut qu'il fuffisoit de tiret deux coups de canon pour le signal . ? feux à terre. En effet, les Négres de quelques Villages voilins : empresserent de venir dans leurs Canors, & le jour suivant sut employé à faire des échan-

ges à bord. Le 12, Villault se tendit à terte, mais avec beaucoup de difficulté. La met battoit avec tant de violence, que la Chaloupe ayant éré laissée à sec à vingt pas, les Matelo:s furent obligés d'en fortir & de porter les Officiers fur leurs épaules. Les Habitans avoient eu la précaution de construire sur le rivage Commerce avec une grande Halle de branches & de feuillages, pour merrre les marchandises à couvert. On commença le commerce avec eux. Mais tandis qu'on négocioit tranquillement, on enrendit un bruit fubir, qui fut fuivi d'un grand mouvement parmi les Négres. Villault se défiant de quelque trahison , fit forrir ses gens de la Halle avec leurs armes. Il apprir bien-tôt que c'éroir le Roi, qui venoit lui-même au Marché. Ce Prince étoir précédé d'un Tam- Le Roi vient au bour & d'un Trompette, avec quelques Officiers. Ses femmes & ses filles marché, marchoient à ses côtés. Après lui venoient ses Esclaves, & plusieurs semmes, qui portoient son dinet dans des plats de bois & d'étain qu'elles tenoient levés sut leut tête. Quatre Esclaves, qui marchoient près du Roi, le couvroient de larges boucliers. D'autres portoient ses stéches, son arc & sa zagaye. Villault envoya quelques-uns de fes gens au devant du correge royal, & le falua d'une décharge de cinq ou fix mousquers. Les Négres de leur côté, se diviserent en deux rrouppes, l'une des hommes & l'autre des femmes, pour faire leurs fauts & leurs danses, avec des gestes & des contorsions ridicules. Le Roi prit un dard, & feignit de le lancer vers eux. Ils se jerterent à niere il yest rese tetre, mais ce fut pour se relever aussi tôt. Ceux qui étoient venus à sa fuite des Negres, commencerent alors à danser & à chantet à leur tour. Bientôt le Roi prit une fléche, qu'il lança dans l'ait. Toute l'assemblée courut avec beaucoup d'empressement du côté qu'elle étoit partie, & le bonheur de celui qui la prit & qui la tapporta au Roi fit beaucoup de jaloux. Enfuite il feignit encore de vouloir rirer fur eux. Ils se jerterent tous à terre, avec de grandes exclamations. Ce passe-tems dura un quart d'heure. Le Roi s'apptocha au milieu de cette pompe. C'étoit un vieillard grave & vénétable, qui se nommoit Falam Butre. Son habit ne diffetoit de celui de ses gens que par la couleur. Il étoit tout-à-fait bleu, au lieu que celui des autres étoit rayé de V u iij

VILLAULT.

bleu & de blanc. Villault lui rendit tous les respects qu'il ctut convenables, & lui fit les présens ordinaires. Ce Prince se tetita ensuite dans une autre falle de verdure que ses sujets lui avoient dresses, & voulut que le Marché sur continué sans interruption.

Careffes qu'il fait à Villault, lui

Villault, a prèx avoir expedié une partie de se affaires, se rendir à la falle da Roi, se lui in son compliment en Portugais. Ce bon Prince lui dit qu'il n'avoir pas vù de Blanc sépais quarte ans entiers; se versant des larmes de joie; a ll'assinca que les François feroient roquious reçus voloniters dans ses Etats; qu'il les trouvoir à la vériré un peu vifs & capricieux, muis honnètes gens; se que lui & son Pars, qu'il ne cropoir pas méprifables, feroient rou-jours à leur service. Pendant son dines, Villaur prir la liberté de boire à la fanté d'une des fermanes de son lis, qui lui répondir en François, Monssur, je vous ramercia. Elle lui dit ensuite en Portugais que le pete de son mat avoit toujours au des François à sa Cour, pendarq qu'ils avoient des Etablis-semens dans le Pays, & qu'elle avoit aissement distingué à l'air de Villault & de no Domethique, qu'ils s'ocient les feals de certe nation dans la Compagnie.

6. II.

Description du Cap de Monte. Cap-Mesurado. Petit-Dieppe-Rio de Sestos. Côte de Malaguette, &c.

dinaire & richelie du l'avi-

'AFRIQUE seroit préférable à l'Europe si toutes les parties de cette L'AFRIQUE seroir pierecause : Justifica du Cap de Monte. En descendant sur la Côte on a la vûe d'une belle plaine, qui est bordée de toutes parts par des bois toujours verds, dont les feuilles ressemblent beaucoup à celles du laurier. Du côté du Sud la perspective est terminée par la monragne du Cap, & du côté du Nord par une vaste forêr, qui couvre de son ombre une petite Isle à l'embouchure de la Riviere. Du côté de l'Est , l'œil se perd dans la valte étendue des prairies & des plaines, qui sont revêtues d'une verdure admitable, parfumées de l'odeur qui s'en exhale sans cesse, & rafraîchies par un grand nombre de petirs ruisseaux qui descendent de l'intérieur du Pays. Le riz, le millet & le mais, sont ici plus abondans que dans aucune partie de la Guinée. On y voit des oranges, des amandes, des cérifes, des melons, des gourdes, & une forte de prunes femblables aux brignons, quoiqu'elles ne foient pas rout-à-fait de si bon goût. La volaille & le gibier n'y font pas moins communs; Poules, Pigeons, Canards, Pintades, Chévres, Porcs; enfin l'abondance de tous ces animaux fait qu'au lieu de s'y vendre, ils s'y donnent presque pour rien. Le poisson de mer & de riviere y est si bon, que les Habitans le préferent à la chair de leurs bestiaux. Les tortues y font excellentes, mais l'écaille n'en est pas estimée.

If fe peuple tout d'un coup,

Quoique Villault n'eur apperçu que cinq ou fix cabanes en prenant rere au tivage, dans l'elipate de deux jour tourte la pâtine, à plus d'une lleue de circonférence, le trouva couverte de hutes dreffées pour les Négocians du Pays. L'ivoire, le riz & les natere parutent de tous côrés. L'espoce en étoit excellente de le prix médiocre. Cependant le Roi promit à Villault que s'il vouloit attendre fealement trois jours, le Marché féroit infiniment plus riche en ivoire, de les Négres en beaucoup plus grand nombre, Ces offices

VILLAULT. 1667.

n'empêcherent point qu'on ne levât l'ancre le 13 pour gagner le Cap Mesutado. Le jour suivant, on jetta l'ancre à trois lieues du rivage, dans l'opinion que la terre étoit plus proche. On tira deux coups de canon pour avertir les gens du Pays. Mais le jour suivant , qui étoit le 15 , on reconnut l'erreur . & le tems étant fort calme, on fut obligé de demeurer à l'ancre jusqu'à midi. Dans cet intervalle, il patut un Canot conduit par deux Négres, qui invirerent les Officiers du Vaisseau à s'approcher, mais qui ne voulurent monter à bord qu'après leut avoir vû tourner la voile vers le rivage. Ils s'excuferent sur le doute où ils étoient de l'amitié des Blancs, parce que depuis un an ils n'en avoient pas vû fur leur Côte.

Le Capitaine leur fit quelques petits présens, & mouilla l'ancre sur six Rivier de Duro. brasses, à une demie lieue du rivage, près d'une petite Riviere nommée Duro, au pied même du Cap. Comme la Riviere de Duro n'a tiré son nom que du

caractere des Habitans, il fit mettre un canon dans la Chaloupe, pour leur fervir de frein. Cette Riviere est si petite, qu'elle ne peut recevoir que des Canots.

En arrivant au rivage, Villault trouva que les Habitans y avoient dresse Villault trouva une hute, pour mettre les marchandises à couvert. Leur Capitaine, ou leur Neuts. Prince, étoit à fumer sous un arbre, avec quelques Négres qui patoissoient former sa garde ou son correge. Villault lui présenta deux bouteilles d'eaude-vie , qui furent avallées presqu'à l'instant. Il fut conduit ensuite dans une maison , pour y passer la nuit. Le Chef étoit un homme d'une taille puissante, & d'une physionomie severe. Il étoit vetu comme l'Alkaide de Russico, excepté que sa robbe étoit rouge, & son bonnet de la même couleur. Il avoit pour escorte cinquante ou soixante Négres, tous armés de grands dards, d'ares, de fléches & d'épées, avec quelques femmes, qu'il renvoya dans les bois. Ayant remarqué le canon de la Chaloupe, il demanda aux Officiers s'ils venoient en qualité d'amis ou d'ennemis; mais comme ses propres gens étoient armés, il sentit que c'étoit une juste excuse pour des Etrangers. Aussi promit-il de faire apporter des marchandises au rivage.

Quelques - unes de ses femmes s'approcherent des Hollandois avec leurs enfans, & l'on ne put se dispenser de leur faire quelques présens. Cependant le Chef mit son ivoire à si haut prix qu'il parut impossible de s'accorder. Tons les Négres qui se présenterent pour le Commerce parloient la langue Portu-

gaife, & n'étoient pas mal vêtus.

Le Chef demanda pendant son diner s'il y avoit quelqu'un du Vaisseau Il lui prometen qui voulût demeurer avec lui. Villault répondit hardiment qu'il y consentoit badinant de de voloritiers. Alors le Chef lui prit la main , la mit dans celle de sa fille , & Effet lui dit qu'il la lui donnoit pour épouse. L'amitié étant devenue fort étroite promesse. après ce Ttaité, il présenta Villault aux autres Négres, qui le traiterent d'ami & de parent. Ils lui promirent de lui donner des Esclaves, & le plaçant au milieu de leur trouppe ils lui firent boire du vin de Palmier. Villault observa qu'un de leurs Chefs répandit du vin par terre avant que d'en boire. A la curiosité qu'il marqua d'en sçavoir la raison, le Négre repondit, que si fon pere, qui étoit mort, avoit foif, il viendroit se désaltéter dans ce lieu. Il vir austi parmi eux quelques Prêtres, qu'ils traitoient avec beaucoup de respect, & qu'ils écoutoient comme des oracles. Leurs habits ressembloient à ceux qu'il vit ensuite à la Côte d'or. Tandis qu'il les observoit, le principal

## HISTOIRE GENERALE

Chef, qui remarqua son attention, lui dit qu'il y avoit entr'eux un grand VILLAULT. Prophéte, & que s'il avoit perdu quelque chose cet homme le lui teroit 1667. tetrouver. Toute la Nation respecte beaucoup les (5) Fetiches. Le principal Commerce du Pays est en ivoire, & en riz, qui est d'un goût forr agréable. Les Anglois avoient un Magasin de l'autre côré du Cap, & s'étoient acquis tant de considération dans le Pays, que si les Hollandois avoient à se plaindre

d'y être mal reçus, c'est parce qu'ils étoient leurs ennemis.

En rerournant à bord, ils promirent de revenir le lendemain au rivage : rii les Hollar- mais ayant temarqué qu'une partie de l'ivoire qu'on avoit d'abotd présenté ne paroifloit plus, ils commencerent à former quelques soupçons. En effet, les Anglois cherchoient à les amuset pat des espérances de commerce , pout se donner le tems de rassembler leurs forces. Le Capitaine Hollandois en demeura si persuadé, que sans écourer les plaintes d'un de ses Officiers, qui avoit laille un anneau d'or au Chef Negre pour gage de son rerour, il fit lever l'ancte la nuir suivante, & mettre à la voile pour Rio Sestos.

Après avoir passe le Cap, on découvrit des feux au long du rivage. C'étoient autant d'invitations que les Habitans faisoient au Vaisseau, pour l'engager au Commerce. Le lendemain à dix heures, on mouilla directement à l'opposite d'un de ces feux, sur la Côte de Rio Junco, & l'on tira aussi-tôt deux coups de canon. Comme il ne parur aucun Canot, on fir avancer la Chaloupe avec quelques marchandises; mais la violence des flots ne lui petmit pas d'aborder au rivage. On fit alors divers fignes aux Négres : quelques-uns firent la moirié de l'espace à la nage; mais ils retournoient ausli-tôt, comme

si la crainte les eût arrêtés. Enfin, trois des plus hardis se hasarderent dans un Canot. Ils furent reçus civilement. Trois autres tisquetent de paiser à la

Cance.

nage, & furent encore mieux traités. On leur fir présent d'une boureille d'eau-de-vie. On leur montra des chaudrons & d'autres matchandises , qui leur causerent des transports de joie. Ils demanderent de la tassade blanche de la plus grande largeur. Leurs compagnons, qui les observoient du rivage, montroient plusieurs grosses dents d'Eléphans, pout exciter la Chaloupe à s'approcher. Mais les difficultés de l'abordage ne paroillant pas diminuer. on prit le parti de renvoyer les Négres qui étoient à bord & de lever l'ancre. Rio de Junco est à cinq degrés cinquante minutes de latitude du Nord. L'embouchure de cette Riviere se reconnoît à trois grands arbres . & à trois grandes montagnes qui leur sont opposées dans l'intérieur des terres. Elle n'a pas moins de cinq cens pas de largeut; mais elle est peu profonde. Ses tives sont ornées d'arbres & de fleurs, qui, joint à la lenteur de son cours, forment un Paysage charmant : des deux côtés, le Pays est couvert d'otangers, de cittoniers & de palmiers, dans un ordre admirable. La Volaille & le vin de palmier ne manquent jamais aux Habitans. Mais comme il y avoit peu d'apparence de commetce, on continua de faire voile pendant la nuit;

Petit-Die ment François.

fer burds,

& le marin du jout suivant, on arriva devant le Perit-Dieppe, Cette Ville n'est pas éloignée d'une Riviere, qui forme une fort jolie petite Isle à son embouchure. Elle étoit possedée autresois par les François; mais ils l'ont abandonnée depuis long-tems. A l'entrée de la Riviere, on trouve

(c) On verra ce nom revenir fort louvent termes le trouvent expliqués aufi dans les enavec d'amples explications. Tous les autres droits qui leur font propres,

pluficurs

plusieurs qui la tendent dangeteuse. Les Hollandois découvrirent au long de la Côte un petit Vaisseau, auquel ils donnerent inutilement la chasse. Ils arriverent le 11 de Janvier à Rio-Sestos.

1667.

On assure que Rio-Sestos vient de fort loin dans les terres , du côté du Nord & du Nord-Ouest. Il n'a pas moins d'une demie lieue de largeur à ser bossis. son embouchure. Ses rives sont fort agréablement revêtues de grands arbres. Les Anglois y avoient autrefois, à trois lieues de la mer, une Maison dont il ne reste aujourd'hui que les nsurs. Cette Riviere est navigable l'espace de douze lieues, pour les grandes Barques.

Rio-Sellos &

Villault apprit ici de quelques Pècheurs Négres, que depuis quinze jours on avoit vù passer sur la Côte deux Vaisseaux Flamands, qui alloient à Mina. Ils l'assurerent aussi que leur Pays n'étoit pas sans ivoire, mais que leurs Canors étant trop petits pour les moindres fardeaux, il falloit que les marchandises du Vaisseau fussent transportées au rivage. Le Capitaine consentir à mouiller fur fix brasses à une demie lieue de la rerre, & quelques Officiers se mirent dans la Chaloupe avec diverses marchandises. Ils remonterent l'espace de trois lieues dans la Riviere, jusqu'à la premiere habitation, où le Roi, qui faifoit fa demeure plus loin, vint exprés pour les voir, ou plutôt pour recevoir leurs préfens.

L'Ecrivain du Vaisseau fir à son retour le récit de ce qui s'étoit offert à sa Carastere de curiosité. Le Roi étoir un homme de haute taille, qui avoit l'air fier & sé grage de 1 Letirieux. Il faifoit profession d'aimer beaucoup les Anglois; ce qui ne l'avoit vainpoint empêché d'apporter avec lui beaucoup d'ivoire : mais comme il avoit fait depuis peu un commerce avantageux avec les deux Vailleaux Flamands, il mettoit ses prix si haut qu'il éroir difficile de traiter avec lui. Sa Nation paroissoit beaucoup moins douce que les Négres du Cap Mesurado. La beauté de la Riviere ne diminuoit pas dans les Terres, & ses rives étoient couverres de petites pierres de la nature du caillou, mais plus dures, dont on

tiroit du feu, Pendant que la Chaloupe étoit à commercer, il étoit venu au Vaisseau douze ou quinze Canots chargés de Brochets de mer, d'une bonté extraordinaire, & de plusieurs aurres sortes de poisson.

Pravious Guene & fon origine.

Les Négres de cerre Côte sont géneralement bien faits & robustes. Comme ils portent tous le nom de quelque Saint, Villault voulut être informé de l'origine de cet usage. Quelques verres d'eau-de-viè qu'il distribua lui firent apprendre, qu'au départ de tous les Vaisseaux dont ils avoient reçu quelque bienfait, ils avoient demandé les noms des Officiers & de tous les gens de l'Equipage, pour les faire porter à leurs enfans par un sentiment de reconnoissance. L'Auteur se crut en droir de conclure que ce Peuple n'est point aussi méchant qu'on l'a representé. Il apprit aussi qu'à la mort d'un Marchand Anglois, le Roi avoit pris possession de son ivoire & de tous ses biens, mais qu'un Vaisseau Anglois étant ensuite arrivé sur la Côte, il avoit rettitué volontairement toute la fuccession au Capitaine. Villault charmé de ce récit donna deux couteaux au Négre qui le lui avoit fait, pour lui témoigner le plaifir qu'il avoit pris à l'entendre. Ce pauvre Afriquain, furpris de cette génerofité, lui demanda fon nom, & lui promit de le faire porter au premier enfant mâle qu'il auroit de sa femme, qui étoit prête d'accoucher.

Tome III.

VILLAULT. 1667.

Le 23 de Janvier à la pointe du jour, on découvrit une petite flotte d'environ quarante Canots, qui environnerent le Vaisscau dans l'espace d'un quart d'heure. Il s'en détacha un qui apporta quelques dents à bord; mais il en mit le prix si haut, que l'ayant congédié sans avoir traité on sir voile aussi-rôt vers Rio-Sanguin, douze lieues plus loin, Pendant quatre heures on porta au Sud, pour éviter les rocs, qui font eu grand nombre entre les deux Rivieres; mais on reprir enfuire à l'Est par Nord.

Les. Frinceds ent tremente les premera cette Coie.

Les noms de plusieurs Bayes & quantité d'autres Monumens de la Nation-Françoise, ne peuvent laisser aucun doute que les François n'avent été les premiers Negocians fur cette Côte. Ce font les Portugais aujout d'hui qui en rirent rous les avantages, par le moyen de fepr ou huit Comptoirs. Les Portugais avoient d'abord succedé aux François; mais ayant été chasses des Côtes par les Applois & les Hollandois, ils fe retirerent vers l'année 1604 dans l'intérieur du Pays, où se mariant sans distinctions avec les enfans des Négres-Portogais ma-Litter, & leur or .. ils ont produit une race de Mulâtres. L'ascendant que leur posterité n'a pasging dans ce celle de conferver fur les Habitans, est devenue fort pernicieux aux découvertes & au commerce. Ces demi-Portugais ferment l'entrée d'une si belle Région à rous les Errangers, & l'on ne pourroit entreprendre d'en partager avec eux les avantages sans s'exposer aux insultes des Négres. Ils commercent ainsi sans rivaux, depuis le Niger jusqu'au Royaume de Benin (6), c'est-à-

Leor smerité parma les Negres.

dire, l'espace d'environ huir cens lieues. Leur autorité sur les Négres a tant de force qu'ils les conduisent à leur gré, fans qu'on les ait jamais vus se révolter contr'eux, comme il leur est arrivé tant de fois à l'égard des autres Nations de l'Europe. Enfin , les Pottugais sont fi absolus dans cerre grande Contrée, qu'ils se sont quelquesois servir à table par les enfans du Roi de Rio-Sanguin. Si quelque Blanc d'une autre Nation infulte un de leurs Chefs, il n'y a rien à quoi la vengeance foit capable de les porter. Un de ces Portugais se trouvant à Sierra-Leona pour le Commerce, dit à l'Auteur qu'il faisoir rous les ans un voyage au Sénegal, c'est-à-dire à deux cens lieues de son séjour ordinaire, & que si les commodirés lui manquoient pour faire ce voyage par eau, il se faisoit porter par des Négres » lui & toutes ses marchandises. Les Mularres Portugais ont ordinairement de perites Chapelles près de leuts maisons, & n'épargnent rien pour faire des-Profelytes à la Religion Chrétienne. Ils leur font porter des Chapelets autour du cou , & prennent ordinairement foin d'eux pendant le refte de leur vie.

Côte de Maia-

C'est à Rio-Sanguin que commence la Côte de Malaghette ou Manighetta , gotte, or l'aces pour s'étendre l'espace de soixante lieues, jusqu'au Cap De-las-Palmas, à trois degrés quarante minures de latitude du Nord. Elle comptend les Places fuivantes : Rio-Sanguin , Sertrekrou , Brova , Bafou , Zino , Krou , Krou-Seftre , Wapo , Batow , Grand-Seftre , Petit-Seftre , & Goyane. Le Vailleau Hollandois parcourut tous ces lieux en dix-neuf jours.

Rio-Sanguin se décharge dans la mer au Sud Sud-Est . & peut recevoir une Barque l'espace de douze lieues. Il a sur ses bords une Ville d'environ cent

(6) Villault est ici fort obseur. Il fait couler pouvoit soupconnet quelque erreur d'impres-le Niger vers Benin; ce qui n'est encore venu fion, & qu'on doit lire depuis le Niger, au à l'esprit de personne. Mais il m'a para qu'on lieu de par le Niger. l'ai suivi cette idée.

maisons, environnée de grands arbres. Rio-Sanguin n'a pas plus de cinq cens

pas dans fa plus grande largeur. Dès la premiere nuit, on vir attiver à bord, dans un Canot, trois Négres, dont l'un étoit frere du Roi. On le retint civilement à bord. Il avoit fait le qui avoit fait le

VILLAULT. 1667.

voyage de Hollande, où il avoit passe trois ans. Il patloit fort bien la langue royage de Holde ce Pays. Dans les entretiens qu'on eut avec lui, il raconta qu'un Vaisseau Hollandois étant venu fut la Côte, un mois auparavant, pour faire sa provifion d'eau & de bois, avoit regagné la haute met à l'approche d'un Vaiffeau Anglois qui faifoit voile vers Rio Sestos. Il décrivit si bien ce Bâtiment, qu'on ne put doutet que ce ne fût celui qu'on avoit vû croifer fur les Côtes du Perit-Dieppe. Le Prince Négre ajoûta que les Anglois avoient abandonné depuis quelques années une maifon qu'ils avoient à Rio-Sanguin , & qu'un petit Vailleau, qui avoit passe depuis peu de jours, avoit surpris & enlevé douze Motes près de Ktou-Sestre.

Le 26 de Janvier, un Canor, escotté de deux autres, amena au Vaisseau le Roi même, avec une fuite de dix ou douze Négres. C'éroit un vieillard vénérable, qui avoit les cheveux blancs & la taille fort groffe. Il éroit vêtu d'une robbe bleue. Pendant tout le diner, il ne voulut boite que de l'eau. Il demeura fur le Vaisseau jusqu'à l'entrée de la nuit, & partit avec son frete,

après avoir reçu quelques présens,

Le 3 de Février on alla jetter l'anere à Wapo. Le lendemain au lever du Soleil, on apperçur en mer un Vaitfeau qui s'avançoir à pleines voiles. Les partie fain cire fait cire cire. Hollandois s'imaginerent d'abord que c'étoit l'Armateur qu'ils avoient déja sonnu. vû & se préparerent à le recevoir. Mais vers la fin du jour, ils le perdirent entiérement de vûe. Le 5, on alla mouiller à Batow, d'où l'on découvris encore un Bâtiment qui s'approchoit de la rade avec toutes ses voiles. A mesure qu'il s'avançoit, on reconnut qu'il n'étoit pas moins gros que celui de Hollande. Le Capitaine, Villault & tous les Officiers pritent la résolution de l'attaquer. Ils renvoyerent au rivage tous les Négres qui étoient déja venus à bord pour le Commerce, & s'avancerent avec beaucoup de résolution. Les deux Vaisseaux n'étoient plus qu'à une lieue l'un de l'autre, lorfque l'Ettanger arbora le Pa- tre & mensica villon de Hollande, & fit entendre son cornet. L'Europe présenta le Pavillon de France, Bientôt on reconnut que c'étoit une Fregate d'Amsterdam, de quatre cens tonneaux, & de trente-fix pieces de canon, équipée aux frais d'un Négociant particulier, & partie pour la Côte d'Ardra, avec une petmission

de la Compagnie Hollandoife des Indes Orientales. Le Capitaine de ce Bâtiment, qui se nommoit Villare, s'étoit vanté, tandis que l'Europe étoir encore au Texel, de le couler à fond s'il le rencontroit dans fa courfe. De part & d'autre on s'efforça de gagner le vent. Vers le coucher du Soleil, Villare, qui étoit affez mauvais voilier, voyant l'Europe à deux cens pas avec l'avantage du vent, prit le patti de faire des signes d'amitié, & de s'armer d'une bouteille & d'un verre pour boire à la fanté de ceux qu'il avoit crû pouvoir braver. Ils ne firent pas difficulté de lui répondte en de penil. bûvant à la sienne; aptès quoi il continua sa course vers Mina. L'Europe mouilla cette nuit devant le Grand-Sestre, où Villault continua son commerce. Il fe trouve au Grand-Sestre des Ouvriets qui travaillent fort bien en fer. Ils raccommoderent pour le Vaisseau les gros cizeaux de mer qui s'ap-X x ii

Fin comique

pellent Forces, dont on fe fert pour rogner les barres, & les tendirent d'une VILLAULT. meilleure trempe.

Cête de Malade ce nom.

Toutes les Villes de cette Côte sont bâties sut le bord de quelque Riviere phene. Origine dont elles tirent leut nom. Les principales de ces Rivieres font Rio-Sanguin & le Grand-Sestre, fut-tout celle-ci, qui vient d'assez loin dans les terres, & qui est assez profonde pour recevoir une Parache. Les Marchands de Dieppe donnoient le nom de Paris à la Ville, par la feule taison que le poivre y est en abondance. La Côte se nomme Malaghette ou Maniguette, à cause du poivre de Rio-Sestos, que les François nomment Malaghette. Cette marchandise, qui est la principale du Pays, rapporte plus de profit qu'on ne se l'imagine, sur-tout lorsque le retardement des Flottes de l'Inde la tend plus chere. Le poivre de ce canton est plus fort, & meilleut que le poivre commun, fur-tout le blanc.

Fertilité de cette Lote.

Outre le poivre, cette Côte fournit du riz & du millet, dont les Habitans font leur pain; d'excellens pois, des féves, des citrons, des oranges, & des noix admirables, dont l'écaille est un peu plus épaisse que celle des noix de France. Le vin de Palmiet y est excellent. On y trouve aussi des prunes d'un goût extrémement agréable. Les Bœufs, les Vaches, les Chévres, les Porcs & la Volaille y font à très bon marché.

Toutes ces Côtes font bordées d'une infinité de grands atbres. La terre est basse & platte, arrosée d'un grand nombre de ruisseaux & de petits torrens, qui contribuent à rendre l'air fort mal fain. C'est poutquoi il y a peu d'Eutopéens qui puissent y faire un long séjour sans essuyer quelque maladie. L'Auteur ne put se procurer d'autres informations sur les propriétés de la Côte de Malaghette, ni fur la Religion & les usages du Pays. Il s'imagine seulement qu'on y peut prendre autant de femmes qu'on est capable d'en noutrir , parce qu'un Negre de Rio-Sanguin l'affura que son frete en avoit cinquante, & que

Propriétés da

lui-même en avoit oumze. Comme les gens du Vaisseau ne comprenoient tien au langage des Habitans, ils furent obligés d'avoir recours aux fignes. Ces Négres ont la taille fort belle & les traits du visage assez réguliers. Ils vont nuds pieds & nue tête, fans autre habit qu'une petite piece d'étoffe qui leur couvre le devant du corps. Quoique le climat foit si peu favorable aux Etrangers , les Habitans naturels ont beaucoup de force & de fanté. Villault en vit un qui étoit incommodé d'une furieuse hernie, & qui avoit à la tête une bleisure qui lui découvroit le crane. Dans cet état, il venoit tous les jours à botd. Il funioit,

il bûvoit, comme s'il n'eût tessenti aucune incommodité. Les Marchands de Dieppe ont entretenu long-tems un commerce avanta-

Confirmation

Pajs,

de l'anvien com-merce des Fran- geux fur ces Côtes. Ils y avoient acquis tant d'habilité qu'ils avoient trouvé le confarcente Co- moyen de mêlet le poivre d'Afrique avec celui des Indes. C'étoit avant qu'il füt devenu fort commun, & que les Portugais eussent découvert l'isse Saint-Thomas, d'où ils se répanditent dans toutes les parties de la Guinée; de sorte que tout concourt à prouver que les François ont eu dans cette contrée un commetce très florissant. Ajoûtez que non seulement le Grand-Sestre conferve encote le nom de Paris, mais que si les Habitans ont retenu quelques mots du langage Européen, ils font clairement de la langue Françoise. Ils appellent le poivre, non sessos, comme les Portugais, ni grain, comme les Hollandois, mais Malaghette, qui est le nom François, Lotsqu'il atrive un Vaisseau de l'Europe , on les entend ctier , Malaghette tout plein ; tout à terre de Mala-VILLAULT. phette. A la vétité c'est tout le François qu'ils sçavent encote. 1667. Villault remarqua un de leurs usages. A la rencontre de leurs amis d'un Politeffe de la

autre lieu, ils se prennent l'un l'autre par la partie supérieure du bras, en langue des Necriant Toma. Ensuite s'empoignant l'épaule, ils crient encore une fois Toma. gres. Puis ils se prennent mutuellement les doigts & se les sont craquer, comme on l'a déta fait observer à Rio-Sestos, en criant, Enfa Nemate . Enfa Nemate . c'est-à-dire, suivant l'interprétation d'un More qui parloit la langue Hollandoise; Mon cher ami, comment vous portez-vous? Tout ce que j'ai est à votre service, & ma vie même. On voit, conclut l'Auteur, que leur langue

n'est pas sans élegance pout ceux qui l'entendent. L'onze de Février au matin, on partit de Goiane, en portant au Sud-Eft, our doubler le Cap De-las Palmas, & se garantit des rocs qui l'environnent. pour doubler le Cap De las rainias, ou le distances, se transporte devant L'Aureur, sans s'affujettir à marquer les distances, se transporte devant Greya, où l'on jetta l'ancre. C'est la premiere Place de la Côte qui se nomme

Le Cap Palmas ou De-las-Palmas , doit fon nom aux Palmiers qui le cou- Cap De-lasvrent de leur ombre dans routes les parties qui regardent la mer. Il s'éleve Palmasen plusieurs petites montagnes revêtues de ces arbres, à quatre degrés dix minutes de laritude du Nord. Le nom d'Ivoire qu'on donne à la Côte, vient de la grande quantité de dents d'Eléphans qui s'y vendent. Elle est si surprenante, que la plupart des Vaisseaux qui touchent au rivage, en allant vers Ardra ou-vers Mina, se laissent séduire par l'occasion, & prennent tant d'ivoire qu'ils ne conservent point assez de marchandises de l'Europe pour faire

des échanges dans d'autres lieux.

d'Ivoire.

s echanges cans quates neura. La Côte d'Ivoire s'étend l'espace de vingt-quatte lieues, depuis le Cap Delas-Palmas jusqu'à la Riviere d'Asene ou d'Isliny , où commence la Côte d'or. Son étenhae, Elle contient les Places suivantes, sur les bords de la mer : Krova . Tabo . contient, Petit-Tabo , Grand-Drouin , Tao , Rio St André , Tiron , Petit-Drouin , Barerou , Cap-la-Hou , Jacques-la-Hou, Valloche , & Gammo. Le Vaisseau Hollandois employa dix-sept jours à visiter tous ces lieux, sans autre accident que celui qu'il ne pur éviter à Cap-la-Hou. Le 26 de Février, étant tranquilles fur leurs ancres, quelques gens de l'Equipage découvrirent un Vaisseau qui s'avançoit vers eux avec toutes ses voiles. Dans l'opinion que ce pouvoit êrre l'Armateur Anglois, dont on avoit entendu parler à Rio-Sanguin, on se hâta d'arborer le Pavillon François. Sur quoi l'Armateur commença par lâcher fa bordee & présenta aussi-tôt Pavillon Hollandois. L'Europe répondit d'une volce de canon. Mais lorfqu'on doutoit encore à quoi ce prélude alloit aboutir, on vit partir la Chaloupe de l'Armateur, qui s'approcha fort près de l'Europe. L'Officier qui la commandoit n'eut pas de peine à reconnoître que la plus Rencontre d'un grande pattie de l'Equipage éroir composé de Hollandois, & dans cette sup. Armateur Esse position, il ne devoit pas faire difficulté de venir à bord. Cependant il pri com le parti de se retirer. Peu de tems après, on vit venir dans la même Chaloupe le Lieutenant du Vaisseau, qui s'avança jusqu'aux échelles, & qui monta sans témoigner aucune défiance. Il fut reçu civilement. On apprir de lui que son Vaisseau étoit de Bretagne, quoique commandé par un Capitaine Zelandois, L'Equipage étoit composé de cent hommes, l'artillerie de hait

VILLAULT. 1667. Ce qu'on ap-prend des Offi-

pieces, & le Bâtiment étoit du port d'environ cent ronneaux. Comme il avoir l'air d'une Pinace & le mouvement fort léger, il fit le tout du Vaisseau tambour battant, trompetres fonnantes, avec d'aurres démonstrarions de joie. Le Lieurenant ne fut pas moins de deux heures à bord. Il raconra qu'ils avoient été féparés par un orage, de vingt-fix autres Armateurs, avec lef-

quels ils étoient venus en Afrique; qu'ayant relâché à Sierra-Léona, ils avoient trouvé le petit Bâriment que l'Europe y avoit laisse; qu'il se plaignoit beaucoup du Facteur Abraham & du Capitaine Thomas, qui avec le secours des Portugais s'éroient saisse de sa Chaloupe & de neuf de ses Marelors; que pour en titer satisfaction, il avoir attaqué la maison des Anglois à coups de canon, & tué plusieurs Négres qui s'éroient présentés pour la défendre; mais que cetre vigueur n'ayant pu lui faite restituer ses gens , qui avoient été emmenés dans les bois, il avoir été forcé de donner pour leur rancon trenre quintaux d'ivoire. Le Lieurenant retourna sur son bord, aptès

- avoir accepté une légere collation.

Vers minuir, le Capitaine Zelandois vint fur l'Europe & demeura jusqu'au jour à boire avec les Officiers. Il leur dir que les Négres qui étoient près de leur Vaisseau lorsqu'ils avoient levé l'ancre pour aller à sa rencontre , l'avoient averri que s'il éroit Anglois il devoit courir les hafards d'un combat , mais que s'il éroit Hollandois il étoit en sureté; après quoi ils s'éroient remis dans leurs Canots pour attendre l'évenement, avec l'espérance d'avoir part au butin, si l'un des deux Vaisseaux étoir coulé à fond. Au départ du Zelandois, on lui fit présent de deux barils de poudre, de quatre barils de balles & d'un fromage. On le salua de trois coups de canon, ausquels il répondit par le même nombre. Il faisoit voile à Mina, d'où il comptoit de se rendre à Ardra, & au Cap Lopez-Consalvo, pour gagner de-là les sses el Amérique, Successe PAr- s'il ne faisoit aucune prise sur les Côtes d'Afrique. Mais Villault & ses Compagnons apprirent dans la suite, à Saint-Thomas, qu'on l'avoir vû passet avec quatre cens Négres qu'il avois enlevés fur deux Vailleaux, près du Cap Lo-

raiceur.

pez, où il s'étoir arrêré pour faire de l'eau. Le premier s'éroit laisse prendre fans rélitance. L'autre avoir éré coulé à foud après avoir perdu son mar. Le même jour, les Négres du Cap la-Hou s'appercevant que les deux Vaif-

feaux étoienr en bonne intelligence, retournerenr à bord pour finir leurs marchés. Le lendemain on fit voile vers la Côre d'or. Le 9 de Février, on jetta l'ancre à l'embouchure de Rio-Saint-André, & l'on

Rio-St-Audré.

employa trois jours à renouveller la provision d'eau. On trouve sur la Côte une source très pure, mais couverte d'un grand arbre, dont les seuilles rombent dans le bailin & rendent pendant quelque rems l'eau forr amere. La provision qu'on en fir dura presque jusqu'à Saint-Thomas. On ne remit à la voile que le 26 de Février, & le lendemain au foir on découvrit la Côte d'or, vers laquelle on porta directement. Le 18 on mouilla sur seize brasses ptès d'Affini, premiere Place de cette Côte. Le Pays est fort bas aux environs. La Ville est située à l'embouchure d'une Riviere du même nom, qui coule affez long tems au Nord - Ouest entre les montagnes, & qui se jette dans la mer vers le Sud. On s'y arrêta trois jours pour le commerce de la poudre .

Albiane. Tabo. Le 4 de Mars on passa devant Albiani, Tabo, & d'autres Villes, en con-

tingant de trouver la terre basse & couverte de bois, mais sans Rivieres. Les Canors, qui venoient à la fuite du Vaisseau, n'apportant point d'or & ne donnant aucune espérance d'en trouver, on ne cessa point d'avancer, dans la vue de doubler avant la nuit le Cap Apollonia. Mais deux Canots qui se présenterent ayant promis de l'or, on prir le parti de mouiller dans le même lieu. En effer, le jour suivant sit trouver une petite quantité de cette précieuse poudre.

1667.

Poulze d'or-

Le Cap Apollonia s'avance affez loin dans la mer, en s'élevant par degrés cap Apollonia, jusqu'à formet une montagne, qui rend la perspective fort agréable. La mer y vient battre avec tant de violence, que l'approche en est fort dangereuse. On leva l'ancre pendant la nuit ; mais un calme qui survint ne permit point de gagner Axim jusqu'au six de Marsaprès midi. Azim est un Fort qui appartient aux Hollandois, à douze lieues du Cap Apollonia. On s'y arrêta deux Hollandois. jours; mais s'appercevant que les Hollandois de cette Place empêchoient les Négres de se rendre à bord, on leva l'ancre le 8, & l'on doubla le Cap de Tres-Puntas, qui rire son nom de trois montagnes, dont la position forme deux perites Bayes. Le même jour, après midi, on arriva devant Botrou, Fort de Botrou. autre Fort des Hollandois, fituée au-dell du Cap, fur une éminence, qui ne laisse pas d'être arrosce d'un ruisseau fort agréable. Après y avoir passé trois jours à faire le commerce dont on trouva l'occasion, on patrit le r1, pour aller jerter l'ancre six lieues plus loin entre Sakonda & Takoray. Ces deux Places sont situées entre des montagnes, qui sont si près de la Riviere qu'elles kuray. semblent se pancher sur ses bords. On reçut ici des Lettres du Gouverneur de Frederichourg, proche du Cap-Corfe, par lesquelles cet Officier offroit une retraite au Vaisseau dans sa rade, en considération de l'alliance qui fubfiltoit alors entre la France & le Dannemark. Il faifoit prier aussi le Ca-

pitaine de conserver pour lui quelques marchandises. Pendant deux jours qu'on passa dans la même situation , Villault eut la Roines d'lor curiofité de voir les ruines du Fort François de Takotay. Il étoit firué fur une Takoray, montagne qui commandoit tout le Pays. Mais les environs sont secs & sans

la moindre verdure. La couleur des rocs est rougeâtre. Le 13, on arriva dans l'espace de deux heures à la rade de Commendo, Grand & peas dont les Habitans ont plus d'affection pour les François que pour toute autre Com Nation. Le Comptoit que les François y avoient autrefois étoit à l'extrémité de la Ville, du côré du Nord. Il n'y a point de catesses & de témoignages d'affection que les Négres ne fillent éclarer en venant à botd. Leur Roi qui tenoit sa Cour quatre lieues plus loin, dans une autre Ville nommée le Grand-Commendo, envoya aux François de la viande fraîche & d'autres présens, les fit inviter à se rendre dans sa Ville & leur en offrit toutes les commodités. Il leur sit dire qu'il avois refusé le Pavillon de Villembourg , Général de Hollande à Mina , & qu'il lui avoit répondu que les François ayant été de tout tems en possessions de son Pays, ils étoient les seuls qu'il y voulût recevoir. Après avoit fait de ju-Acs remerciemens au Roi Négre pour tant de politesses, on mit à la voile le 16 de Mars pour Fredericsboug, & vers le commencement de la nuit on arriva Fonde Fride devant le Château de Mina, où l'on ttouva trois petits Vaisseaux dans la richourg. rade. Deux heures après, on doubla le Cap-Corse, où les Anglois avoient an petit Fort.

VILLAULT. 1667.

En arrivant devant Fridericsbourg on dépêcha un Officier au Géneral Hollandois, avec des complimens du Capitaine & des François du Vaisseau. Ce Géneral qui se nommoit Harry-Dalbreckhe, étoit natif de Hambourg, homme vif & hardi dans fa petite taille, mais spirituel & civil. Il envoya aussi-tôt à bord fon Sécretaire, nommé Daffe, Hollandois d'Amsterdam, qui occupoir depuis cinq ou fix ans cet emploi dans le Fort. On le vit arriver dans un Canot, avec huit Rameurs Esclaves qui ne faisoient que chanter en ramant, fuivant l'usage des Négres lorsqu'ils ménent quelque Blanc dans leurs Canots, Ils firent trois fois le tour du Vaisseau avant que de monter à bord. On salua le Sécretaire de rrois coups de canon. Il fut traité pendant le reste du jour & toute la nuit sur le Vaisseau. Vers minuit, le vent devint si impétueux, qu'on fur obligé de jetter la plus grande ancre. Le lendemain après avoir choifi les marchandifes qui convenoient au Géneral, le Sécretaire retourna fort farisfait au rivage.

Le Gouverneur de ce Fort protege le Vaificau.

Le marin du jour suivant, tandis que l'Ecrivain du Vaisseau se rendoit tranquillement à terre avec les marchandifes du Géneral, on lui tira un coup de canon du Cap-Corfe, & le boulet vint tomber à cinq ou six pieds de la Chaloupe. Le Géneral itrité de cette action fit feu de Fridericfbourg, fur la batterie Angloife. Les Anglois comprirent alors qu'il prenoit le Vaifseau sous sa protection, & lui rendirent un autre coup, mais en forme de falut, & fans boulet. Quoique la guerre fût déclarée entre l'Angleterre & le Dannemark, à l'occasion des Hollandois, les Géneraux des deux Nations

étoient convenus d'une neutralité qui s'observoit parfaitement. Le 22 de Mars, Villault descendit au rivage, pour rendre au Géneral

Hollandois les devoirs de la civilité & de l'amirié. Il en fut recu avec beaucoup d'honnêteré. La conservation fut en larin , que le Géneral parloit faci-Guerres dans le lement ; mais il ignoroit la langue Françoife. Villault apprit de lui que Pays. depuis quatre ans les Rois du Pays s'étoient fait une guerre ctuelle, qui avoit

causé beaucoup de préjudice au Commerce ; qu'il y avoit actuellement trois Vaisseaux Anglois dans la rade d'Ardra; & que le Fort de Fridericsbourg étoit obligé de fournir des provisions à Christiansbourg, Fort Danois, où la guerre avoit causé tant de ravages, que le Pays étoit demeuré sans eulture. Le reste du mois de Mars & les quarre premiers jours d'Avril furent employés au commerce. Le s on appercut une Patache, qui passoit vers Mina, avec une Felouque remplie de Soldars, que le Géneral Hollandois envoyoit à Cormantin, Fort de Hollande. Villault apprit ensuite des Négres, que le Gouver-

Le Gouverneue

arché, & pour neut de ce Fort étant allé à Anambou, ou Anamabo, pour y boire, avec quelques Soldats de sa Garnison, du vin de palmier du Pays, qui est le meilleur de l'Afrique, avoit été arrêté avec toute sa suite par le Roi de cette Contrée. Deux de ses Soldats avoient été tués en voulant se défendre. Le nom de ce Royaume est Fantin. Le Roi s'étoit engagé avec les Anglois du Cap-Cotse à les mettre en possession du Fott de Cormantin, & leur avoit livré son fils pour garant de cette promesse. L'ayant ensuite redemandé, les Anglois avoient refuse de le rendre jusqu'à l'exécution du Traité; & le Roi avoir fait arrêter

le Gouverneur Hollandois pour l'échanger contre son fils. Le sept, on reçut avis que le Contrôleur Géneral des Hollandois avoit été tué à Axim, & que les Habitans de ce canton s'étoient déclarés pour les An-

glois





N' VII

glois. Le même jour, Villault fit arrêter deux Négres à bord, & les rerint prisonniers, pour la sûreté d'une somme qui lui étoit due par deux Marchands du Pays. Il les fit garder pendant deux jours; mais le Géneral Danois s'entremit pour obtenir leur liberté, & fit payer la somme dans l'espace de

VILLAULT. 1667.

huit jours.

On quitta Fridericsbourg le jour du Vendredi Saint, pour s'avancer à Levaisseaus'a-Eniackam, quatre lieues plus loin. Le Fort Danois salua le Vaisseau à son vance à Eniacdépart, & recut de lui les mêmes honneurs. On passa devant Mauri, où les Hollandois onr un perit Fort nominé Nassau. Dans l'après-midi, on mouilla près d'Eniackam. Les Anglois y ont un Fort sur une petite éminence, à six cens pas du rivage. Le Pays appartient au Roi de Sabou, dont la Ville

capitale n'est pas éloignée d'Eniackam.

Le 10, jour de Pâques, quelques Habitans apporterent à bord une bonne provision de vin de Palmier, & promitent aux Marchands du Vaisseau de revenir le lendemain avec de l'or. Le lendemain ils y envoyerenr une fricaffée de Poulets, aussi bien accommodée qu'elle le seroit en France. Mais ils firent fort troorner à dire aux Officiers que la même nuit, les Soldats du Roi de Fantin étoient Frantissourg. entrés dans leur Ville, y avoient tué quatre hommes & fait plusieurs prisonniers; fur quoi tous les Habirans avoient pris les armes, & mis leurs femmes & leurs enfans en sureté dans les bois voisins. Villault & tous les Officiers du Bâriment ne douterent pas que cet avis ne fût une maniere d'implorer leur affiftance; & pour éviter des inflances plus ouvertes, ils réfolutent de retourner la nuit suivante à Fridericsbourg. Il y avoir peu d'espérance de commerce du côré de Cormantin, à cause des Hollandois; & moins encore dans la rade d'Akra, parce que le Roi de ce Pays étoit en guerre avec

D'Eniackam, Villault découvrit Cormantin, mais à trop de distance pour en distinguer les Fortifications. Il est situé sur une colline. Les Hollandois, Commune. qui en étoient les maîtres, avoient un Comptoir à Fantin, & un autte à Anamabo, dans le même Royaume.

Le 12 d'Avril, à la faveur d'un vent Nord de terre, qui souffle constamment sur cette Côte depuis minuit jusqu'à midi, on retourna heureusement à Friderichourg, & l'on y demeura jusqu'au 20. Mais l'épuisement des pro- Le Valifieu se visions fit prendre le parti de gagner l'Isse Saint-Thomas, où l'on esperoit d'en Thamas. rrouver en abondance. On mouilla le 6 de Mai, à la vûe du Château. Le 8, Villault & quelques autres Officiers rendirent visite au Gouverneur, qui les reçut civilement, mais sans leur permettre d'entret dans la Ville. Il se nommoit Acosta; petit homme de quarante ou cinquante ans, bien fait, vif & passionne, mais civil. Il prit prétexte d'une indisposition, pour se reposet fur son Lieutenant du soin de traiter les François. La nuit suivante, le Contrôleur du Château se rendit à bord. On lui présenta un Mémoire des provisions dont le Vaisseau avoit besoin, & le Gouverneur donna ordre qu'elles fusient fournies dans peu de jours.

Pendant que le Vaisseau fut à l'ancre, les Matelots alloient prendre de finguliere, l'eau chaque jour dans une petite Riviere qui coule jusqu'à la mer, & qui passe pour la meilleure de l'Afrique. Elle se garde une année entiere , aussi fraîche que le premier jour. Villault fut le seul à qui les Portugais permirent,

Tome III.

VILLAULT. 1667. Haine des Pertigus contre les Hollandois,

"Jour 16 fanté, de défendre libement au tivage. Lorsqu'il demanda la même leveur pour l'Estroisin du Vailleur, a Couverneur tepondit qu'il ne pouvoir l'accorder aux Hollands (par le pouvoir l'accorder aux Hollands) et le course de la respectation de la respectación de la respect

Dérour du Vaiffran piur revenir en Augisterre-

On leva l'ancre le jour de l'Afcenfon, en falannt le Châceau de cinq coups, dont il ne tendit que trois. La course du Vailléau ayant éte reglée au Sad-Oueft, on découviri dès le lendemain, Annolon, a utre ille qui appartient aux Portragais, & Ton comment, a de ce point, à changer de route pour tourner les voiles vers l'Europe. En artivant dans les mers du Nord, on neur pas d'autre parti à prendre pour évire le na Anglois, que de faire le tout de l'irlande & de l'Ecolfe. On palfa par les Illes de Petro, qui appartient aux Danois, & l'ignorance des Phiores, taba une courfe à décourrée, en carcontra quelques Vaisfeaux Hollandois, de qui l'on apprit l'heureure, on rencontra quelques Vaisfeaux Hollandois, de qui l'on apprit l'heureure nouvelle de la Pair de Brech. Le 29 d'Antie nomme, qui mourure, en paf-fant la Ligne, d'une dyffenretie qu'il avois gagnée à Saine-Thomas, pour avoir annagé trop de furce.

### CHAPITRE II.

Voyage du Capitaine Thomas Philipps au Royaume de Juida, & dans l'Isle de Saint-Thomas.

INTRODUC-

E Journal de Phillips fe trouve dans la Collection de (7) Churchij.

Lous le titre de Voyage fait dans L'Annibat At Londrus, en 1693 &
1694, d'Anglectere au Cap Mefurado, & de-là, au long de la Côte de
cainée, piqu'au Royaume de Whida (8), a 11ft de és saine-Thomas, & à la
Barbade, avec des oblevations fair le Pays, fur les Habitans & fair les Meurs,
par Thomas Phillips Commandand du Vailfeau. Ce Journal contiene quantité
de temarques curieufes, mais en géneral il eft fort mal écrit, & plein de
petites réconflances nauriques, qui n'ayart approut qu'au fraitantie paffacier de la compagné d'au de la compagné de la contraction paffatier de la compagné d'au d'au la compagné de la contraction paffatier de la compagné d'au d'au l'au le contraction partier part la navigation. Auffi ac on pris leure utilité dout l'Ithorie par intérment. Il et accompagné d'au Plan de Porto-Praya, & de quelques perfpédives, relleu que le Pric de Tenerife. Mayo, la Pointe Nord de Saine-Jayo,
se Capa de Monte, de Mefurado, & de Lopez-Confalve. L'Auteur eft fort

Caractere du Journal de Phillips,

Avantures de Philospharant ce

Yoja,c.

exact à donner les latitudes & les distances des Places.

Son Voyage en Afrique n'étoit pas son essai de navigation. Il avoit parcouru les mets du Levant pendant les guerres du Roi Guillaume, & sa mauvaise fortune l'avoit fair tomber entre les mains des François à son re-

(7) Il commence à la page 171 & finit à la me d'aurres l'appellent Fide. Voyez ci-deffous, page 139.

Tome IV.

(3) Les Anglois lui donnent ec nom, com-

tout de Venife & de Zante, Il commandoit alors le William , Bâtiment de vingt pieces de canon & de deux cens tonneaux. Trois Vaisseaux de Guetre François, qui étoient tombés fur lui à foixante lieues au Sud-Ouest du Cap Clear en Irlande, l'avoient forcé de se rendre sans résistance. Son Vainqueur avoit été la Couronne, Vaisseau de soixante-dix pieces de canon de sonte. Un boulet qui avoit percé fon arriere ne lui avoit pas laisse le tems de déliberer fur fa défenfe. Il avoit été conduit à bord du Commandant François, nommé 11 eft prifonnier le Chevalier de Montbrun, qui l'ayant traité fort civilement l'avoit mené à Brest, & lui avoir donné l'occasion de connoître un Pays pour lequel il avoit eu jusqu'alors une parfaire aversion.

INTRODUC-TION.

Après son retour en Angleterre il étoit demeuré quelque tems sans emploi . jusqu'à ce que le Chevalier Jeffrey Jeffreys, dont il loue la génerosité, lui confia le foin d'acherer l'Annibal , Vailleau de quatre cens cinquante tonneaux & de trente-six pieces de canon. Jesfreys paya la somme entiere; mais ayant fait entrer dans fon entreprise Jean Jeffreys son frete, Samuel Stanger nee, sous-Gouverneur de la Compagnie Royale d'Afrique, & quelques autres Négocians distingués, il leur recommanda particuliérement l'Agent qu'il avoit employé, Une prorection si déclarée, sit choisir Phillips par les Matchands affociés, pour faire le Voyage de Guinée sur le même Vaisseau. Sa Commission étoit de se procurer des denrs d'Eléphans, de l'Or & des Esclaves

Motifs de fon

Il partit de Londres le 5 de Septembre 1693. Le 13 étant arrivé aux PHILLIPS. Dunes, il y rrouva l'Amiral Nevil, qu'il falua d'onze coups de canon, L'Amiral lui en tendit neuf, & partit le même jour fur un Vaisseau de Guerre du Départé l'Autroisiéme rang, pour se rendre à Copenhague en Dannemark, où il étoir tour appellé par des affaires importantes. Phillips, demeuré dans la rade avec cinq Vaisseaux Marchands, qui se préparoient aussi à faite voile, convint avec eux de lever l'ancre ensemble se 9 d'Octobre. L'un étoit un Bâtiment de trente pieces de canon, commandé par le Capitaine Thomas Schurley, qui partoir pour l'Inde Orientale; le second de 24 canons, pattoit pour Angola, sous la conduite du Capitaine Daniel. Les trois autres, de différentes grandeurs, étoient destinés aussi pour l'Afrique. Comme le Capitaine Schurley connoissoit les Côtes de Guinée par une longue fréquentation, tous les autres Commandans s'accorderent à le choisir pour leur chef, c'est à-dire, à recevoir de lui l'ordre de navigation , & à faite voile fous fon Pavillon & fous

Le vent ayant change au Sud & au Sud-Est quart de Sud, avec tous les pronofetous pres des sics d'un fort mauvais tems, on prit le parti de retourner aux Dunes. Mais dans Dunes. l'obscurité d'un brouillard fort épais, Schurley eut le malheur d'échouer à deux milles au Sud-Est de la pointe du Sud. Phillips, qui se hâta d'aller au secours, trouva les gens de Schurley peu disposés à l'obédifance. Ils parurent également insensibles aux ordres de leurs Officiers & au péril du Vaisseau, ce qui venoit apparemment de quelque sujer de plainte qu'ils avoient recu de leur Capitaine. Phillips en prend occasion de faire regarder aux Officiers d'un Vaisseau, sur-tout d'un Vaisseau Marchand, l'humanité & la douceur pour leur Equipage, comme des qualités indispensablement nécessaires. Il leur recommande particuliérement de prendre soin que la portion de vivres

Yyij

356

1693. C mduite néceffairranceles Matelots.

soit distribuée sidélement, & qu'il n'y ait point de plainte à faire de la qualité des provisions; patce qu'il n'y a rien , dit-il , qui rende un Matelot si content que d'avoir l'estomac rempli, ni qui le révolte plus que la dureté & les injures. Qu'on leur rende justice, & qu'on leur permetre leurs chansons & leurs plaifanteries de mer, en y joignant quelquefois un mot de bonté-& d'amitié, ils s'exposeront au feu & à l'eau pour le service de leur Capitaine. D'un autre côté, il faut qu'ils foient employés fans ménagement tandis qu'il rette quelque travail à finir : mais on doit bien fe garder de les fatiguer par des travaux inutiles, & de leur faire fentir que la tytannie & l'humeur y ont plus de part que le besoin. C'est néanmoins, ajoute l'Auteur, ce qui n'arrive que trop fouvent ; au préjudice extrême des Propriétaires du Vaisfean.

Le Vendredi 27 d'Octobre , on passa l'Isle de Wight , & ce sut la derniere partie d'Angleterre dont on eut la vue. Un vent frais écarta quelques Vaiifeaux de l'Escadre Marchande, Phillips découvrit plusieurs Bâtimens qui passoient à pleines voiles; mais il ne parla qu'à un Portugais de deux cens tonneaux, qui se rendoit à Londres avec sa cargaison de vin d'Opporto. Son intention auroit été d'en achetet quelques barils , si le vent ne l'en eût empêché. Il avoit à bord foixante-dix hommes qui appartenoient au Vaisseau, & trente-trois Pallagers de la Compagnie d'Afrique, pour le fervice des

Forts de Guinée; ce qui montoit au nombre de cent trois hommes. Le Lundi 30, on rencontra le Capitaine Hereford, qui se joignit à l'Es-

ver rent le Vari hauttut clarge.

cadre. Le 1 de Novembre, on découvrit quatre grands Bâtimens chacun de foixante ou foixante-dix pieces de canons, qu'on prit pour des Vaisseaux de Guerre François. Schurley, que tous les autres Commandans confulterent fur cette rencontre, fut d'avis de prendre le large & de les éviter. On le fit sans peine à la faveur d'un tems obscur, & d'un vent impétueux qui sembloit Tempête qui être l'avant-couteut d'un orage. En effet, il devint si violent que Phillips met Pralaps en eut deux de ses mâts fendus, & que Jean Southern, un de ses meilleurs Matelots, fut emporté dans la mer, fans pouvoir êtte sauvé par aucune assistance. Cette petre sut extrêmement regrettée. La fureur des stors ne sit qu'augmenter, avec d'autant plus de danger pour Phillips, qu'il n'avoit plus de voile qui pût commander le Vaisseau. Le jour suivant, on s'apperçut que le mât de mifene étoit poutri jusqu'au centre. Phillips ayant consulté ses Officiers, les trouva tous d'avis d'allet se radoubet à Plymouth. Mais il fut si choqué de certe proposition, que pour en faire perdre jusqu'à l'idée, il

Sa fermeré.

danger.

déclara brusquement, qu'à tor es sortes de risques, sa tésolution étoit de continuer son voyage. Toute l'habileté des Ouvriers sut employée à réparer les mâts. Dans cette tempête, Phillips perdit de vûe le Capitaine Schurley.

Femme stavel Lie en Soidat.

Le 18, on découvrit qu'un des Soldats qui passoit pour le service de la Compagnie de Guinée étoit une femme. Elle s'étoit engagée sous le nom de Jean Brown; & depuis trois mois qu'elle étoir à botd, on n'avoit pas eu la moindre défiance de son sexe, parce qu'elle étoit continuellement dans la compagnie des Passagers, & qu'elle avoit toujours mis fort ardemment la main au travail. Mais une maladie trahit fon fecret. On la pressa de déclarer la vérité. Elle fit cet aveu, les larmes aux yeux. Phillips donna ordre qu'elle fût logée à part , & lui fit faite pat le Tailleur du Vaisseau un ha-

Controd by Controls

bit de femme, de quelques vieilles étoffes. Elle se rendit utile à l'Equipage en lavant le lince, & dans d'autres emplois convenables à son sexe, jusqu'au Cap-Corfe, où elle fut mise à tetre. C'étoit une femme d'enviton vingt ans, qui avoir le reint fott bazané.

Le 11, on apperçut le Pic de Ténetife, à vingt cinq lieues Sud-Ouest-quart- Rencontre d'un d'Ouest. Le lendemain à quatre heutes du matin on se trouva fort près de la Annatur Fianrade d'Orotava, & l'on découvrir entre la Côte & le Vaisseau deux Bâtimens ; l'un qui patoissoit un grand Vaisscau ; l'autre , une Barque longue. Phillips croyant temarquer que le Vaisseau l'attendoit , louvoya au Nord , pour gagner du tems & se mertre en état de défense. Vers midi, après avoir fait ses préparatifs, il ne balança point à s'avancer vers ceux qui paroissoient si impatient de lui parler. Mais le vent étoit si bas, qu'à trois heures après midi, à peine se trouva-t-on à la portée du canon. On distingua que le Vaisseau inconnu étoit une belle & grande Frégate; de sorte qu'on ne douta plus que ce ne fût quelque ennemi.

Phillips arbora fon Pavillon, & tira un coup de canon, auquel l'autre ne

répondir qu'en arborant auffi le Pavillon Anglois. Mais on fut bien-tôt éclairei, lorsque présentant le flanc & faisant voir une bordée de neuf canons, il leva au même instant le Pavillon François. Comme on n'éroit plus qu'à la portée de la carabine, Phillips ne vit pas d'autre reflource que dans son courage. Il anima ses gens en leur faisant avaler quelques rasades d'eau-devie, & donnant l'ordre à tous les postes, il attendit la premiere décharge de l'ennemi. Elle commença presqu'aussi-tôt, avec un scu ardent de la mousqueterie. Phillips l'effuya d'un air ferme, & rendit le compliment avec beaucoup de vigueur. Alors l'Armateur le serrant de plus près, lui envoya une seconde décharge, qui le mit dans un grand désordre. Cependant il la lui rendit encore. Le feu continua de part & d'autre jusqu'à dix heures de nuit. Enfin l'Armateur, après avoir sans doute essuyé quelque perte. & s'êtte efforcé inurilement de venir à l'abordage , tomba sous se vent & prit le parti d'abandonner sa proie. Les Anglois remercierent le ciel de les avoir délivrés du danger. Mais leur Bâtiment le trouvoit dans un état fort milérable. Phillips eff fina Il avoit été percé d'un si grand nombre de coups, qu'à peine les Matelots maltraite dans le purent suffire à boucher les voies d'eau. On n'avoit perdu que cinq hommes, mais le nombre des blessés approchoit de quarante. Mârs, voiles, antennes, tout étoit en pieces. La lumière du jour fit appercevoir l'Armateur à la distance d'environ trois lieues, sans aucune apparence qu'il fût disposé à recommencer le combat. Phillips, après son retour en Europe, apptit du Capitaine Peter Wall, qui avoit été pris par le même Vaisseau, & qui étoit à bord pendant Ce me c'étoit

l'action, avec tous ses gens prisonniers comme lui, que c'étoit un Vaisseau que cet Arnade Saint-Malo, nommé le Louis, de cinquante pieces de canon & de deux dans cette rencens quatre-vingt hommes d'Equipage. Il avoit perdu plus d'hommes que les contre. Anglois & n'en avoit pas eu moins de blesses. Aptès le combat, il avoit mis à rerre dans l'tile de Ténerife, Wall & quelques autres prisonniers, pour aller se radouber plus librement à Lixa.

Phillips employa deux jours entiers aux réparations d'un Bâriment auquel il ne testoit pas une seule parrie saine. Entre les voies d'eau, il y en avoir quatre si terribles, que l'agitation de la mer & la nécessité d'employer la

Y.y iii

PHILLIPS. blit fon Vaiffeau.

plus grande partie des Matelots à pomper fans cesse, ne permit pas de les reboucher parfaitement. Pour comble de disgrace , le Charpentier avoit eu Arrequite pei, le bras emporté dans l'action. On ne vècut pendant quelques jours que de ne Philips rette pain & de fromage, parce que la capacitation de la constant que la capacitation de la capacitation pain & de fromage, parce que le canon ayant démoli les fourneaux, il n'y eur aucun moyen de préparer les alimens. Les barils d'eau-de-vie n'avoient pas été moins maltraités, & les Anglois regretterent beaucoup cette

> Le 26, après avoir reconnu l'Isle de Ferro, à douze lieues au Nord-Est. on mit à la voile pour Saint-Jago, où Phillips se proposoit de rétablir son Vaisfeau, de renouveller ses provisions, & de faire guérir ses blessés. Malgré les réparations qu'on avoit faites à ses voiles, il fallur des soins continuels pour en assurer l'usage. Le 27, on découvrit un Vaisseau à deux lieues en mer, & l'on se crut ménacé d'un nouvel engagement. Les prépararifs du combat se firent en moins d'une heure, car il sembloit que la derniere disgrace n'eûr fait qu'augmenrer l'ardeur & l'habileté des Matelots, Mais le Bâtiment qu'on avoir apperçu prenant le large avec beaucoup de légereré. on ne douta point que ce ne fût la Méditerranée, Vaisseau Anglois commandé par le Capitaine Daniel. Le même jour, on coupa la jambe à quelques Matelots, que leuts blessures avoient réduits à certe rrifte opération.

11 fe rend aux Iffer du Cap-Verd.

Le 30, on découvrir les Isses de Sal, de Saint-Jago & de Bona-Vista. Celle de Mayo parut le jour suivant; & le 2 de Décembre on jetta l'ancre à Saint-Jago, dans la Baye de Porto-Praya. De cette rade on voyoit à l'Ouest l'Isle de Fuego, qui jettoit de la fumée pendant le jour, & des étincelles pendant la nuit. Le 5, on perdit quelques hommes, qui moururent de leurs bleffures , entre lesquels on regretta extrémement Cronow , homme d'honneur & de courage, qui avoir eu du même coup une jambe enriere & la moitié de l'autte emportées.

II defeend dans be rade de Praya , & vifice le Gousemeat.

En descendant au rivage, Phillips & ses gens furent teçus par une douzaine de Soldats, à demi morts de faim, qui les conduissrent à leur Commandant par un chemin rude & fort escarpé. Cet Officier étoir un vieillard de fort bonne mine. Il les reçut avec beaucoup de civilité, & les fit monter dans sa maison par un fort mauvais escalier, qui les conduisit dans une assez grande chambre. Là, il leur fir des excuses d'avoir tiré sur eux à balle, tandis qu'ils entroient dans fon Port. Il les avoit pris pour des Pirates. Enfin ils lui trouverent autant de politesse que d'esprit. C'étoit un Flamand d'Osrende, que le Gouverneur de Lisbonne avoit engagé dans l'Office qu'il exetçoit, par de belles promesses, dont il attendoir encore l'exécution.

Au même moment ils virent arrivet le Lieutenant du Gouverneur, sur une Mule qui marchoit à grands pas entre les rocs & les précipices de la montagne, & qui paroissoit aussi ferme que le meillenr Cheval dans le terrain le plus uni. Le Lieutenant paroissoit un jeune homme de vingt ans. fier & plein de vanité. Phillips fut indigné de ses manieres, & de l'air d'infolence avec lequel il traitoir un homme aussi respectable que le vieil Officier

Flamand.

Le Dimanche 3 de Décembre, Phillips partit dans sa Pinace pour la Ville de Jago. Ce qui se Saint-Jago, avec quelques-uns de ses Anglois. Après avoir rame l'espace de sept milles, ils arriverent près d'une pointe qui couvre la Ville. Phillips ne ba-

PHILLIPS. 1693.

fanca point à s'avancer directement vers la porte, en faisant sonner ses trompettes. Ce bruit amena auffi-tôt un Officier, qui le conduifit au Palais du Gouverneut, fitué dans la partie haute de la Ville. Les Anglois ne rencontrerent en chemin que des femmes, dont ils admirerent l'impudence. Elles sça voient, en langue Angloise, quelques mots infâmes qu'elles répetoient avec des attitudes & des geltes de la même faleté. Le Gouverneur étoir à l'Eglife. Mais allarmé par le sen des trompettes, il se hâta de sortir à la tête de l'Affemblée. Il avoit à fes côtés le Prêtre & deux jeunes Officiers, Derrière lui, ses gens menoient en bride un cheval sort bien équippé. Après quelques complimens il conduisit les Anglois au travers d'une cour, dans une grande maifon, à laquelle néanmoins l'Aureur ne donne que le nom de grande cabane, revêtue d'un balcon de fer qui fait face à la mer, & d'où la perspective est charmante. On fervit au Capitaine & à son frere une collation à la mode Portugaife. Elle confiftoir dans un grand pain blanc, & une boete Pottuga le. de marmelade, préfentés fut une nappe. Pour liqueur, on apportaune bouteille de vin de Madete à demi pleine, mais dont le vin étoit si chaud, se épais & si trouble, que l'Auteur se fit violence pour en goûter.

Lorfou'il eut proposé d'acheter quelques Bestiaux pout sa provision , le Gonverneur lui déclara qu'il falloit les payer en argent, & que dans toute l'isle, il étoit le seul à qui le droit appartint d'en vendre. Le vieil Officier de Praya avoit déja fait la même déclaration à Phillips. Cependant il obtint la permission de prendre, des Habitans, quelques Chévres & quelques Moutons en échange pour des marchandises. Le Gouverneur acheta de lui deux Circonstances du sépon de Plate ou trois canes de rofeau; & lui en voyant une à la main, qui étoit garnie lipalisant Jagod'une pomme & de quelques petits clous d'argent, il lui dit que les Capitaines Anglois qui revenoient des Indes Orientales, étoient accoutumes à lui faire de pareils présens. Phillips se crut obligé de suivre l'exemple des Officiers de sa Nation, & fit présent de sa cane au Gouverneur, qui la reçut avec de grandes marques de satisfaction. Il l'invita ensuite à dîner à bord. Mais cette ptopolition fut écoutée plus froidement. Ou avoit à Saint-Jago l'exemple de quelques Pitates, qui ayant attiré les Gonverneurs à botd, ne leur avoient permis de retourner au rivage qu'après s'être fait apporter toutes les provisions dont ils avoient besoin. A la vétité ils donnoient en payement des lettres de change, mais sur des noms chimériques, à Londres on dans d'autres lieux. Le Pirate Avery en avoit laissé une, payable par le Gouverneur de l'Isle de Saint-Thomas. Enfin le Gouverneur, trop bien instruit pat l'expérience de ses Prédécesseurs, refusa l'offre des Anglois. Phillips s'entretenant avec lui fur le balcon , lui demanda si l'on apportoit de bon vin de Madere dans fon Isle. Il repondit qu'il s'y en trouvoit d'excellent ; & voyant un Portugais assez bien vêtu qui se promenoit dans la rue au-dessous de lui , il l'appella auffi-tôt pour lui demander s'il avoit du vin de Madere à troquer pour des marchandises. Le Portugais, à la vûe du Gouverneur, ôta son chapeau, fit une profonde réverence, & se mit à deux genoux. Dans cette Portuguis peut posture, il répondit qu'il avoit un baril de vin de Madere, mais qu'il ne dans. vouloit s'en défaire que pour de l'argent. On lui dit que Phillips n'avoit que des échanges à proposet. Il se leva , fir une seconde révérence , & s'éloigna promprement, le chapeau toujours à la main jusqu'à ce qu'on l'eut

\$60

PHILLIPS. 1693.

perdu de vûe. Phillips quitta le Gouverneur, assez satisfait de ses politesses, & lui promir pout le lendemain quelques fromages d'Angleterre.

Ce Commandant Portugais étoir de fort petire taille, âgé d'environ cinquante ans , & d'une famille noble de Portugal. Il avoir le teint fort bazané & la phylionomie basse. Ses habits étoient aussi fort communs, à l'exception d'une grande perruque qui lui tomboit jusqu'au bas du dos, mais dont le tems avoit applati la frifure. Cependant cet extérieur négligé paroissoit couvtir beaucoup d'esprit & d'expérience.

Phillips quitte les files du Cap-

utages.

Phillips eut le tems, jusqu'au sept de Décembre, de remettre son Vaisfeau en état de supportet les flors ; & comme la mort l'avoit délivté des blesses les plus incommodes, il quitta les Isses du Cap-Verd avec de Violent Toma- meilleures esperances. Le 10 il essuya un Tornado, espece d'ouragan, dont do qu'il efficie. Nature de cer on a déja expliqué la nature, & qui est forr commun sur les Côtes d'Afrique; mais n'en avant jamais vu dans d'autres mers, ce spectacle le surprit beaucoup. Daus l'espace d'une demi - heure , l'aiguille fit le tout entier du quadran; & le tonnerre, accompagné d'éclairs tertibles, rendit le ciel & la met une scene d'horreut & d'épouvante. Des traces de souffre enflammé, qui paroiffoient de tous côtés dans l'ait , firent craindre à Phillips que le feu ne prîr au Vaisseau. Cependant il s'accoutuma par degrés à ces affreux phénoménes; & dans la fuite, en ayant éprouvé beaucoup d'autres, il se conrenta, lorsqu'il étoit menacé de l'orage, d'amenet toutes ses voiles, & d'artendre patienment que le feu du ciel, les flots & les vents, eussent exercé leut furie; ce qui dute rarement plus d'une heure, & même avec peu de danget, surtour près des Côtes de Guinée, où les Tornados (9) viennent géneralement du côté de la terre. On les regarde comme un figne que la Côre n'est pas éloignée. Dans son Voyage de l'Isle Saint-Thomas à celle de la Barbade, Phillips fit quatre cens lieues au Sud de la Ligne, entre deux & ttois degrés de latitude du Sud, fans aucune apparence de tonnetre ni (10) d'éclairs, avec des vents frais d'enrre Sud Sud-Est & Est Sud-Est.

Car-Monte, & fa latitude obseryec.

Le 22, on découvrit le Cap-Monte à sept lieues de distance Est-quatt-de-Nord-Est-Nord. A midi, la latitude étoit de six degrés rrente-six minutes du Nord & l'on avoir alors le Cap Est-quart-de-Nord-Est-Nord à quarre lieues; de sorte qu'en étant à six minutes Sud, & six Ouest, Phillips ne crut pas se trompet dans son observation en le plaçant à six degrés quarante-six minutes de latitude du Nord; polition néanmoins qui ne s'accorde pas avec celle qu'on lui donne ordinairement dans les Cartes.

Phillips rejoint Schurley au Cap-Mcfurado.

On se trouva, le 23, à la hauteut du Cap-Mesurado. Le Capitaine Schutley, qui avoit été separé de Phillips par la premiere rempête, étoit arrivé heureusement à ce Cap; mais ce n'étoit pas sans avoir beaucoup souffert du Tornado. Dans la joie de teconnoître le Vaisseau de Phillips, il se hâta de lui envoyet sa Pinace, pour le supplier de telâcher au même lieu, & de lui accorder son assistance. Son mat de misene avoir été fendu d'un coup de tonnerre, & la voile de son perroquet consumée par les éclairs. Quoique Phillips se fut propose d'aller prendre du bois & de l'eau douze lieues plus loin, à Junco, où l'eau de la Riviere est excellente & le bois

(10) Il n'y a rien à conclure d'un feul (9) Plufieurs Voyageurs y ont paffé julqu'à Yoyage, cing ou fix mois, fans voir aucun Tornada,

#### DES VOYAGES, LIV. VIII.

en abondance, il ne balança point à fatisfaire fon ami. Le lieu qu'il choifir pour jettet l'ancre fut un bon fond de fable, un demi mille au Sud-Est de l'embouchute de la Riviere. Il y trouva un Vaisseau d'Interloppe, commandé par Gubkins de la Barbade, & chargé presqu'uniquement de Rum, pour le Commerce de l'Or & des Efelaves, Il en acheta eine cens gallons, à si bon marché qu'il le revendit lui-même avec beaucoup d'avantage. Il trouva aussi la Felouque, le Slander, commandée par Colker, Agent de (11) Cherborough,

qui exerçoit le commerce au long de la Côre.

s'assit à terre, les jambes croisées.

Le Cap - Mesurado est à seize lieues du Cap - Monte, sans aucune terre haute qui les sépare. C'est une moutagne ronde, mais moins haute que celle du Cap-Monte. Le mouillage y est fort bon au Nord-Nord-Est, fur douze, dix & huit braffes d'eau. Cependant le meilleur est fur neuf braffes, à deux milles du Cap, en le merrant à l'Ouest, & le Vaisscau au Sud & demi-Sud.

Cap - Mefura-

Un jour au matin Phillips s'étant mis dans la Pinace avec quelques uns Phillips le resd de ses Officiers, remonta l'espace de huit milles dans la Riviere, pour se Andre. rendre à la Cout du Roi André. Au long des rives il vir quantiré de Singes fur les arbres, fautant d'une branche à l'autre; & de plusieurs coups qu'il tira fuccessivement, il n'en put tuer un feul. La Ville est fur la droite en remontant, éloignée de la rive d'environ un quart de mille; le lieu du débarquement est entre deux grands arbres, où le Roi André vint au -devant des Anglois avec fa Noblelle, & les conduifit au travers des bois dans une plaine ouverte, où la Ville est située. C'est le seul terrain sans bois que Phillips remarqua dans le Pays; de forte qu'il ne pouvoit comprendre d'où venoit la grande quantité de riz qu'il voyoir parmi les Négres. Il fut recu dans la Ville avec beaucoup de careiles. On le fit monter dans la falle du Confeil, qui étoit élevée de quatre pieds au-dessus du rez de chaussée. Le Roi & deux ou trois de ses Grands s'assitent sur des blocs de dissérentes formes, On en présenta de pareils à Phillips & à ses gens, Le reste de l'assemblée

Phillips, qui étoit presse de la faim, donna ordre à ses gens de faire du Best rent la pounch, & leur fit tiret de leurs facs quelques langues falces, & d'autres Felin qu'il fire provisions qu'ils avoient eu la précaution d'apporter. Il invita le Roi & ses aux Negres Uta-Courtifans à manger avec lui, & leur distribus quelques morceaux de fes ge singuler. alimens. Mais il fut fort furpris de les voir aller fuccessivement vers un trou qui étoit au milieu de la falle, & jetter une petite partie de ce qu'ils devoient boire & manger, & revenir avec beaucoup de dévotion & de moeleftie. Enfuite ils se mitent à manger, ou plutôt à dévoter, tout ce qui leur fut présenté pat les Anglois. Sa Majesté & tous les Grands recevoient, avec une avidité extrême, les peaux, les os, & tous les restes de Phillips & de ses gens. A l'égard de la céremonie du trou, ils lui apprirent que leur dernier Roy ayant éré enterré dans ce lieu, & ce qu'ils jettoient par le trou, tombant sut son corps, ils se faisoient un devoit de lui donnet les prémices de tout ce qui devoit servir à leur nourriture.

Après le repas, Phillips donna ordre à ses gens de faire quelques déchar- Exercice millges du canon qu'il avoit apporré sur la Pinace. Le Roi parur fort satisfair taite des Negres. de cette galantetie, & donna de son côté, aux Anglois, le plaisir de voir

(11) C'est la Riviere que rous les autrès Anglois nomment Scherbre ou Scherbere, près de Sietra-Léona.

Tome III.

Zz

1693.

faire l'exercice militaire à ses Négres. Leurs armes étoient l'are & la lance ; mais Phillips ne tematqua pas beaucoup d'ordre dans leurs mouvemens & leurs évolutions. Il se trouvoit parmi les Soldats du Roi André, quelques Auviliaires, de la Riviere de Junco, qui étoient venus le secourit dans ses guerres. Deux de ces Négres étrangers étoient armés de fusils, & marchoient derriere deux autres, qui portoient de larges targettes, composées d'une piece de bois quarrée, de quatre pieds de longueur sur deux de large. Le bont des deux fusils passoit entre les deux targettes, comme si elles n'eussent été destinées qu'à couvrir les deux fusiliers. Dans cette posture, ils s'avancerent avec beaucoup de lenteur & de filence, en feignant d'aller à la découverte de l'ennami. Après avoit fait quelques pas, les fusiliers firent feu; & le reste de la Troupe, qui venoit à leur fuire, lanca auffi-tôt une grêle de fléches, avec des cris & des mouvemens fort hideux. Ils retournerent enfuire à leur premiet poste, mais avec beaucoup de confusion. Les fusiliers rechargerent, & s'étant remis dans le même ordre, ils recommencerent plusieurs fois cet exercice. Au reste Phillips jugea que cetre maniere de combattre étoir assez convenable au Pays, qui est couvert d'arbres & de bois. Il prit plaisir à tirer lui-même une forte de petits oifeaux, qui ressemblent beaucoup aux Beccassines pout la groffeur & la forme. Le nombre en étoit si grand , qu'il en tuoit quelquefois sept ou huir d'un seul coup. La chair en est assez bonne, quoiqu'ils soient ordinairement fott maigres. Mais les Anglois se trouverent mieux de la pêche, & laisserent à Colket, Agent de Cherborough, le foin de faire tuer tous-les jours un ou deux Daims par ses Gromettes. Ils tenditent des filets à l'embouchure de la Riviere, & se procurerent quantité d'excellent poisson. Ils avoient pour Interprêre un des Négres de Colker, car les

P'che abondance.

Chaffe de Phil-

Oterelle entre les Nogres & les Angloss patras vol impane,

Habitans du Canton n'entendoient ni l'Anglois ni le Portugais. Pendant le séjour qu'ils firent au Cap-Monte, un Négre du Pays accusa quelques Matelots de lui avoir dérobé un fac de riz. Sur les plaintes qu'il en fit au Roi, ce Prince vint lui-même au rivage; & matquant beaucoup de mécontentement il demanda au Capitaine que le riz fût testitué. Phillips fir assembler tout ce qu'il y avoit de Marelots à terre, & n'épargna rien pour découvrir l'Auteur du vol. Mais ne trouvant personne qui voulût se déclarer coupable, il en fit fon tapport au Roi avec des excuses fort civiles. Cette conduite ne fit qu'irritet ce Prince Négre. Il prit un tou plus impérieux , en protestant qu'il ne soussirioit pas que ses Suiets fussent insultés & demandant une prompte satisfaction. Enfin , les Anglois crurent s'appercevoir que leut parience le rendoit plus insolent. Ils résolurent d'affecter aussi de la mauvaife humeut. Phillips donna ordre que tour le monde parûr le fufil à la main. L'Agent Colker, qui connoissoit les usages du Pays, déclara au Roi, en secouant sa cane, qu'il falloit faire apporter sur le champ de l'estu rouge, forte de breuvage que les Négres employent pour la vérification des crimes, & qu'il en feroit boire à tous les Anglois pour faire connoître leur innocence, mais qu'après ce témoignage , il ne répondoir pas des effets d'un juste refsentiment, pout l'outrage que Sa Majesté faisoit à la Nation. A peine eut-il fini cette déclaration que le Roi changea de langage. Il ne douta point que les Anglois ne fussent innocens, puisqu'ils étolent résolus d'avaler la liqueur; & devenant humble & foumis, il jura de punir l'accufateur par un bannissement perpetuel. Cependant, ajoûte l'Auteur, s'il eût confenti à

l'offre de Colker, il n'y avoit point un Anglois qui eût voulu faite l'essai de

fa liqueur rouge.

A leut arrivée, ils avoient dreffe denx tentes pour la commodité du Commerce, & pour servit de retraite à leurs Chatpentiers pendant la nuit. Un Negrejour qu'ils y étoient à se reposet tranquillement, ils y virent artiver un Roi de l'intérieur du Pays. Phillips le represente comme le plus beau Négre qu'il eut jamais vu. Sa taille étoit fott haute & parfaitement bien prile , l'Auteur. ses traits réguliers, son port majestueux, enfin toute sa figure capable d'excitet l'attention , quoiqu'il fut dans un âge si avancé qu'il avoit la barbe & les cheveux tout-à-fait blancs. Sa tête étoit couverte de plus de cent petites cornes, d'environ la longueur d'un pouce, attachées à sa chevelure, & couvertes d'une pâte ou d'un vernis rouge qui ne changeoit rien à leut forme. C'étoient ses Fetiches , c'est-à-dire , les dieux sous la protection desquels il avoir mis fon Royaume & fa personne. L'Aureur fixa d'abord les yeux sur lui, par la feule impression de sa figure; & ne lui voyant tendre aucun houneut par le Roi André & pat ses Nobles, il étoit fort éloigné de devinet

sa naissance & son tang. Il passa plus d'une heure sans être mieux éclairci. Enfin le hasard lui ayant fait apprendre que c'étoit un grand Roi, il fut si surpris de la conduite d'André, qu'il ne balança point à lui en faire quelques reproches. Mais s'appercevant qu'il en étoit peu touché, il s'avança vets le Monarque étranger pour le prier de s'approchet de la Compagnie. Il ne put lui persuadet d'entret dans la tente; mais ayant fait potter dehors un flacon de Pounch, il l'engagea facilement à boite avec lui. Après avoir vuidé la premiere bouteille. Phillips vouloit paffer à la feconde. Le Roi Négre s'excusa sur la longueur du chemin qu'il avoit à faite avant la mit. Il fit présent à Phillips d'une belle peau de Léopard, qui lui fut payée sur le champ de quelques bouteilles de Rum. Il partit fott content des Anglois, mais fans avoit eu la moindre communication avec le Roi André. Phillips apprit enfuite que les deux Rois avoient mutuellement divers fuiets de plainte & ne vivoient pas en bonne intelligence. Il trouva parmi les Négres un Ecossois, qui lui patut fort embartasse à prinipe tronve

rendre compte de son sejout dans un Pays barbate. On fut informé , dans muits Nected la fuite, que c'étoit un Brigand, artivé fur la Côte dans un petit Vaisscau commande par Herbert, qui avant enlevé ce Bâtiment dans quelque Colonie de l'Amérique, avoit embrassé le métiet de Pitate. Il s'étoit élevé des queselles si fanglantes entre les gens de l'Equipage, que s'étant massacrés les uns les autres il n'étoit resté que cet Écosois. Dans l'imposibilité de conduite Avanture de cet plus long-tems le Vaisseau, il l'avoit fait échouer au Sud-Est du Cap; & tandis que ses compagnons expitoient de leuts blessures, il avoit eu le bonheur de gagnet le tivage. Il offrit ses services aux Anglois en qualité de Matelot. Mais il portoit sur son visage des traits si marques de friponnerie, que Phillips & Schurley-refuserent ses offres. Colker le prit sur sa Cha-

loupe, & l'engagea pour Cherborough,

Le 3 de Janvier, Colker après avoir remis à Phillips un paquet adresse " au Chevalier Jeffrey Jeffrey , partit pour Cherhorough, Gubbins mit à la Prés une le voile de son côté pout la Côte d'ot, & se chargea des Lettres de Phillips Phillips Phillips Phillips Phillips pour les principaux Facteurs de la Compagnie d'Afrique au Comptoir du la Cote l'or,

PHILLIPS. 1694.

Cap-Cotse. Il leur apprenoit qu'il étoit venu avec l'agrément de la Compagnie, & la permission d'acherer des Esclaves sur la Côre d'or. Comptant même fur leur affistance pour s'en procutet un grand nombre, il les prioit de les tenir prêts pour son attivée, avec d'autres marchandises dont il avoit besoin. Mais apres avoir rendu service au Capitaine Schutley, il fur obligé de s'arrêter quelques jours de plus pout réparer son propre Vaisseau. Enfin, ils mirent ensemble à la voile pour la Côte d'or. Le 11, ils passerent le Cap-

rittinini Sem. ou petit belius.

Mesurado; & le jour suivant ils jetterent l'ancre, sur treize brasses à la vue de Pikinini Setro, ou du petit Sestos. Il leur vint plusieurs Canots pour les inviter au Commerce, avec promesse de leur faire trouver de l'ivoire en abondance. Mais ayant profité d'un petit vent pour s'avancer jusqu'au rivage, on ne leur apporta que quelques dents médiocres, dont on demandoit le double de leur juste valeur ; avec un petit nombre de Poules , d'oranges & de bananes. Le Samedi 13 ils mouillerent à rrois milles du Cap-Can Baxos. Baxos, qui fait la pointe Est du grand Sestos. Elle est basse, mais hérisse de rocs. Phillips fe rendit au rivage dans fa Pinace, avec quelques marchandifes propres au Commerce. Schurley, qui étoit forr incommodé de la

Grand-Scflos.

fiévre, y envoya aussi sa Chaloupe, sous la conduite de sou Trésorier. Sur la pointe même du grand Sestos, en entrant dans la Riviere, on trouve un Village de trente ou quarante maisons, dont le Chef s'appelloit Dick-Lumley; nom qu'il avoit pris d'un vieux Capitaine Anglois, qui avoit exercé long-tems le Commerce sur la Côte de Guinée. Huit milles plus haut, on arrive à la réfidence du Roi Peter , Monarque du Pays, L'Auteur n'alia Port renels. pas si loin, parce qu'il avoit appris que les Habitans sont perfides & cruels. & que plusieurs Negocians de l'Europe en avoient fait une triste expérience. Les marchandifes qu'on desire ici sont des chaudtons de cuivre, des bassins de différentes grandeurs, des fusils, des étoffes rouges & bleues, des cou-

teaux, &c. Phillips avoit porté des essais de chaque espece; mais à la réserve de quelques Veaux, & d'un petit nombre de dents que les Négres tenoient à fort haut prix, il ne ttouva rien qui pût faire l'objet de fon commerce, Dans son absence, ses gens exercerent leurs filets à l'embouchure de la Ri-

& teur co.mmer-

Menfere done les Aigres a'entre-fahrent.

viere, & lui préparetent à son rerout quantité d'excellent poisson. Il observa que la maniere de saluer, entre les Habitans, est, comme au Cap-Mesurado, de ptendre le pouce & le ptemier doigt de celui qu'on falue, & de les faire ctaquer, en criant Akki o ! Akki o ! Tous les Negres du Canton avoient la physionomie si mauvaise, que Phillips bientés fattgué de leut compagnie revint à bord vers le foir, & ne se crut bien à ceuvert que sous son canon. Ils s'assemblerent en si grand nombre sur le rivage, armés d'arcs & de javelines, que se défiant plus que jamais de leurs intentions, il fir lever l'ancre malgre toutes les instances par lesquelles ils s'efforcerent de l'arrêter.

Divers Rocs.

Vis-à-vis le Cap-Baxos on trouve une chaîne de rocs » qui s'étend à plus de deux lieues dans la mer. Le courant y étoit fi fort au Sud-Eft, qu'il jetta le Vaitseau trois lieues à l'Est du Cap. A cette distance de la pointe de Seftos, on appercut un grand rocher blanc qui avoit l'apparence d'une voile, & deux lieues plus loin un autre roc, cinq lieues au-deilous de Sanguin. La premiere vue que Sanguin offre de la met, est un peloton de grands arbres,

entre lesquels & Sestos toute la Côte oft parsemée de rocs. On n'y trouve PHILLIPS point de mouillage à moins de vingt-cinq braffes.

1694 Estton.

Le 15, on jetta l'ancre à la vûe de Bartoa, où la terre commence à s'élever plus que depnis Sanguin. On s'apperçut ici qu'on étoit poussé, par le courant, près de trois milles au Sud-Est dans l'espace d'une heure. Plutieurs Canots , iortis de la riviere de Sanguin, s'approcherent hardiment du Vaisseau. Mais quoique ce foir ici que commence la Côte de Malaghette, ils n'apporterent rien à vendre. A dix heures, l'on éroit vis-à-vis la Riviere Sino, qui est à douze Riviere Sino. lieues de Sanguin. Elle se reconnoîr aisément, par un arbre qui se présente sous la forme d'un Vaisseau. On en vir sottir plusieurs Canors, chargés de Malaguette, c'est-à-dire, d'une espece de poivre qui ressemble beaucoup à celui de l'Inde & qui est peut-être aussi bon. Les Négres l'apportent dans des paniers d'ozier. Phillips en achera dix quintaux pour une barre de fer , de la valeur de trois schellings & demi d'Angleterre , & pour un ou deux couteaux, dont il fit présent au Courtier Négre. Ce poivre lui setvit pour affaisonner la nourritute de ses Esclaves, & les garantir du flux de ventre Maisgerite. & des tranchées aufquelles ils font fort fujets. Vets midi , il fit porter au Sud-Est-quart-d'Est, pour gagner le Cap De-las-Palmas. On se trouva le lendemain à la hauteur de Wappo, d'où l'on vit venir quantité de Canots charges de Malaguette. Phillips en acheta trois cens livres pour trois bassins d'étain.

U'age de la

Le Mercredi 17, on doubla la pointe du Cap-Palmas, qui est environnée de rocs. C'est là que finit la Côte de Malaghetre & qu'on cesse de rrouver du poivre. Phillips perdit dans ce lieu fon frere, qui éroir attaqué depuis huir . Mon & feptijours d'une fievre maligne. Le lendemain à six heures du matin, le corps Philippe. fut cloué dans son cercueil, & mis dans la Pinace, où le Capitaine, le Chapelain, & le Tréforier descendirent pour l'ensevelir dans les flots, au bruit des trompettes, des tambouts, & du canon des deux Vaisseaux. Ils s'éloignerent du Bâtiment à la distance d'un quart de mille; & les cérémonies Eccléfiastiques (12) étant finies, le Capitaine aida lui-même à précipiter le corps

de son frere dans le sein des flots. Le 19, étant à l'ancre, on essuya un Tornado fott violent qui dura l'es- Deux Tornador.

pace d'une heure. Deux Canots se présenterent avec de l'ivoire; mais il fut impossible d'engaget les Négres à monter à bord pour le Commerce, quoiqu'on leut fit voir les marchandises qu'ils aiment le mieux, & qu'on leur offrit de l'eau-de-vie. Le jour suivant, après avoit souffert les secousses d'un autre Tornado, on alla jerrer l'ancre vis-à-vis Drouin, à trente lieues du Cap-Palmas. Ce lieu se reconnoît sans peine à l'épaisseur de ses arbres, & à la haute terre qui borne la perspective; car la Côte est basse & couverte d'un beau fable blanc. A midi, les deux Vailleaux se crouverent à l'opposite du premier des Monts rouges. On en compte onze, d'une hauteur médiocre, Ments rouges & peu éloignés l'un de l'antre. Depuis qu'on avoit doublé le Cap, il n'étoit pas venu un feul Canot à bord, quoiqu'on ne manquât point de mouiller l'ancre chaque nuit pout se faire appercevoir, & que pendant le jour on suivit

Dronin,

de forr près le rivage. Le 21 à huit beures, on arriva devant Koëtre, terre fort basse, rrois ou Koëue.

(12) Sur les Vaisseaux Anglois c'est le Chapelain & le Chirurgien qui disent l'Office des morts fuivant leur Liturgie, Zziij

PHILLIPS. 1694. Cap-Labo

quatre milles au-dessus du Cap Laho. Il s'y présenta plusieurs Canors , avec quantité de belles dents; mais les Négres, avant que de monter à bord, exigerent que le Capiraine se mit dans les yeux trois goutes d'eau de mer, pour gage d'amitié. Il y consentit, dans l'espétance de faire un Commerce avantageux. Cependant la vue d'un grand nombre de Marelots que la curiolité amena sur les ponts leur causa tant d'inquiétude, qu'ils se hâterent de rentrer dans leurs Canots. Phillips n'eut pas peu de peine à les rappeller. Il leur fit voir ses marchandises, il leur offrit quelques verres d'eau-de-vie;

de Pays.

Crainte & de- enfin , ils se l'inserent persuader d'apporter quelques dents. Mais randis qu'ils convenoient des échanges-, un grand chien que Phillips avoit à botd entendant du bruit sur le tillac, s'avança la gueule ouvette, & sit retentir le Vaiifeau de ses aboyemens. Il n'en fallut pas davantage pour jetter l'aliarme parmi les Négres. Ils se précipiterent dans la mer; & laissant leur ivoire sur le Vaisseau, ils regagnerent leurs Canors à la nage. Phillips les pressa de retourner, en leur présentant leur ivoire du bord du Vaisseau & leur faisant divers fignes d'amitié. La crainte paroiffoit les rendre immobiles. Il se mit rrois gourres d'eau dans les yeux sectte céremonie même ne les touchoir pas. Enfin, il s'avifa de prendre le chien & de le frapper avec quelques marques de colere. Alors les Négres ne fiteot pas difficulté de revenir; mais la défiance éroit peinte sur leur visage, ils avoient les yeux sur tous les coins du Vaitleau, & le moindre mouvement qu'ils voyoient faite aux Anglois leur en faifoit faire un pour se jetter dans la mer, Cependant ils n'en furent pas moins subrils dans le Commerce, & le prix qu'ils mirent à leur ivoire sut si excellif, que Phillips en acheta fort peu.

D'Empleé de Acte Nation,

Ces Négres se rendent fort difformes, par une sorte de vernis rougeatre dont ils se peignent différentes parties du corps; & par leur parure de tête, qui confifte à treffer leurs cheveux avec un mélange de lin. Quelques-uns les laissent flottet sur leurs épaules; d'autres les relevent sur le sommet de la tête. Phillips fut furpais à leur arrivée de n'entendre fortir de leur bouche que qua, qua, qua, comme d'une troupe de Canards. Il juge que c'est delà qu'on a donné à leur Côte le nom de Pays ou Côte de Quaqua, Elle s'étend depuis le Cap de Palmas jusqu'à Bassam Picolo, où l'on commence à trouver

Peurquoi on mme ceue Cote O mente. thiopophages.

de l'or.

Les Habitans Les Habitans de ce Canton passent pour anthropophages. Robson, Contremaître du Vaisseau, qui avoit commerce long-temps avec eux, assura Phillips qu'ils mangent leurs ennemis, c'est-à dire, les prisonniers qu'ils font à la guerre, & qu'ils trastent de même leurs amis après leur mort. En effet, ils ont l'air farouche & votace. Leurs dents font pointues; apparemment parce qu'ils les aiguisent dans cette forme, car les Négres des Pays voisins les ont différentes. Ils sont robustes & bien faits, mais de la plus hideuse figure que Phillips eut jamais vue. Chaque Canor a son Courtier, qui en entrant dans le Vaisseau commence par demander un Daschi, c'est-à-dire, un présent d'un ou deux coureaux. A chaque marché qui se conclud, il demande un nouveau daschi, sons prétexte qu'il n'a pas d'autre salaire. En effer, les Marchands ne récompensent point autrement ses services. L'Auteur n'avoit point encore vû des Négres li défians & si difficiles que sur cette Côte;

se qui lui fit juget qu'ils avoient été trompés par quelque Corfaire, qui en

avoir enlevé quelques-uns sous ombre de Commerce. Les marchandises qu'ils PHILLIPS. desirent sont de grands pors & de grands bassins d'étain, du fer en barres & des conteaux de routes forres de formes.

Le 24, randis que les deux Vaisseaux étoient à la voile, il leur vint trois Pikinini Labre, Canots de Pikinini Laho, fix lieues à l'Est du Cap - Laho. L'un s'adressa au Commerce di-Vaiffeau de Schurley, & les deux autres à celui de Phillips, avec gnanrité de forr belles denrs; mais ils les tinrent à fi haur prix qu'on n'en put acheter beaucoup. Ils demanderent les mêmes marchandises qu'au Cap-Laho. Ce fut le dernier endroir où les Anglois trouverent de l'ivoire; mais ils remarquerenr que les Négres n'apportoient les groffes dents que pour la montre , & qu'ils s'obstinoienr à ne vendre que les petites & les médiocres.

Le 25, on vir arriver deux Canors de Bassam-Picolo, pour offrir le Com- Commerce de merce de l'ot. Phillips en achera trente achis pour du fer en barre, à four canotideux barres pour trois achis. La valeur de chaque achi est d'environ cinq Chellings. Tout l'or que les Anglois prirent ici étoit en Fetiches, c'est-à-dire en petires pieces ornées de jolies figures, que les Négres employent pour leur parure, & qui sonr ordinairement d'or rrès-pur. On n'y voit point de poudre ni de lingots. Le 26, quelques Canors vinrent offrit des Esclaves. mais n'en apporterent aucun. Le jour suivant, il vint à botd un Canor de Bassam, qui y passa toute la nuit. Phillips en rira trente-six achis d'or. Deux aurres Canots, qui arriverent le jour suivant, lui en fournirent seize onces. Il se servoit ici de ses propres poids; mais en remontant, il trouva les Négres mienx instruirs. Ils avoienr des poids, des balances, & d'autres mesures, aufquelles ils comparoient foigneusement celles des Anglois. Le prix des marchandifes leur parur augmenter aufii, à mefure qu'ils avançoient, parce que les Négres rrouvent moins souvent l'occasion de s'en sournir.

La maladie, qui avoit emporté le frere de Phillips s'éroir répandue dans les deux Equipages; mais celui de Schurley fut le plus malrrairé. Il perdit deux Va huit homnes; & le Capiraine même romba dans une langueur morrelle . avec la plûpart de ses gens. Un calme, qui dura plusieurs jours, accompa-gné d'un brouillard épais, & d'une chaleur pésante, sans le moindre venr, rendit leur fruation encore plus dangereuse. Pendant dix jours il fallur réfister au courant, qui poussoir les deux Vaisseaux plus d'un mille à l'Ouest dans l'espace d'une heure. Pour comble de disgrace , on se crut menacé d'un Rencontre d'a combat. Phillips apperçue un Bâtiment, qui s'étoit fort approché avant qu'il Armateur l'eûr pû découveir. Il fir rirer un coup de canon pour l'avertir de mettre à Hotlande. l'ancre; & choqué qu'il n'y parûr pas faire d'attention , il lui tira un second coup. Sa fabrique & ses peintures en blanc le lui avoient fair prendre pour un François; mais on le reconnut enfin pour un Armateur de Hollande. William Flemming, qui le commandoit, étoir revêtu d'une Commission parriculiere du Roi Guillaume. Il y avoit plus de neuf mois qu'il exerçoit le Commerce fur la Côte, sans avoir pû se défaite encore de sa cargation. Il revenoit d'Angola. Son Vaisseau, qui se nommoir le Jacob Hendrik, étoit de feize pieces de canon & de quarante-deux hommes d'équipage. Il apprit à Phillips que le Capitaine Gubbins & son Chapelain étoient motts dans leur voyage à la Côte d'or; que rout le Pays étoir trouble par la guerre, & les Rades si peu sures, qu'il paroissoit peu d'or sur la Côre; que les Négres

PHILLIPS. 1694. Récire Deheux or Phillips

s'étoient faiss du Fort d'Akra, après avoir tué le principal Facteur & blessé l'aurre fort dangereusement; enfin, qu'il y avoir peu d'apparence que les Danois pussent se rétablir dans cette Place. Phillips, déja fort affligé de tant fâcheuses nouvelles, fut bientôt forcé de tourner sa compassion sur lui-Ses maladies. même. Il fut pris d'une extinction de vûe qui ne lui permettoit plus de voir dix pas devant lui, & d'un étourdissement qui lui ôtpit le pouvoir de mat+ cher & de fe fourenir fans appui.

Vaiffeau de la Compagnic Hel-

Le Mercredi 8, on entendit le bruit de plusieurs canons : & presou'aussitôt on découvrit un Vaisseau, qui se fut bientôt approché de celui de Phillips, Comme on l'avoit d'abord reconnu pour Hollandois, on ne fut pas furpris de voir monter familiérement le Capitaine à bord. Il appartenoit à la Compagnie Hollandoise des Indes Occidentales, qui l'envoyoit à Mina. Mais il avoit été retenu cinq mois à Plymouth; & depuis qu'il en étoit parri , il avoir employé neuf femaiues entieres dans fa navigation. Il raconta qu'il avoir éré aux prises avec un Armareur François à cinquante lieues de Scilly, & que le Contre de Torrington s'étoit fauvé d'Angleterre. Phillips ne douta point que cette derniere nouvelle ne fût d'une fautleté abfolue. Il fçayoit que les Hollandois n'avoient jamais été bien disposés pout ce brave Officier , depuis que par leur propre imprudence, ils avoieur été fi maltraires en 1690 par la Flotte Françoife à la vue de Beachy. Ce Vaisseau étoit de vingtquatre pieces de canon & de quatre-vingt hommes, Soldats & Matelots. Les canonades qu'on avoit entendues venoient de lui ; mais il n'en avoit voulu qu'à l'Armareur de la même Nation qui avoit quitté depuis peu Phillips , & qui s'étoir éloigné à force de voiles, Quoique la Compagnie Hollandoise cut le privilege exclusif du Commerce

Privilege exclua' de la Consta- fur cette Côte, avec le droit d'attaquer tous les Marchands particuliers, & de

gnie del l'ollande. faisir leurs Vaisseaux & leurs marchandiscs, il y avoit alors plus d'une douzaine de Bârimens d'Interloge qui bravoient toutes les défenses & rous les droits. Phillips assure que les Marelors de ces Vaisseaux, lorsqu'ils avoient le malheur d'être pris étoient renfermés dans les cachots de Mina, & le Capitaine, avec les principaux Officiers, condamné au dernier supplice par le Gouverneur Géneral de Hollande, qui avoit sur eux le droit de vie & de mort, à la tête d'une Cour martiale, sans aucun appel en Europe. La même autorité s'étendoit sur tous les Négres voifins, parriculiérement fur ceux de la Ville même de Mina. qui acherent à ce prix la protection dont ils jouissent sous le canon du Fort. Aussi le nom d'un Gouverneur Hollandois est-il fort respecté dans routes ces Régions; tandis que le pouvoir des Agens Anglois se réduit à faire arrêter les coupables, & à les envoyer charges de chaînes en Europe, pour y être Hachielle des jugés suivant les loix. Il est cerrain que les Interlopiers Hollandois onr été quelquefois traités avec la derniere rigueur. Mais cette crainte n'est pas capable de les rebuter. Ils ont des Bâtimens si légers, qu'à la voile ils échappent toujours aux Vaisseaux de la Compagnie. Ils sont ordinaitement bien fournis d'armes & de munitions. Le courage est si bien établi parmi leurs Marelots & leurs Soldars , qu'ils périroient jusqu'au dernier fans penser à se rendre. Phillips rend témoignage qu'il en a vù quatre ou cinq à l'ancre, devant le Forr de Mina, pendant des semaines entieres, exerçant ouvertement le Commerce, comme pour affronter le Gouverneur & sa Garnison.

Marchands d'Interiope.

Les deux Vaisseaux Anglois s'étoient avancés jusqu'à la rade d'Ashhany, à . douze lieues de Bassam. Mais n'y voyant aucune apparence de commerce, ils gagnetent le Cap Apollonia, où la fortune ne leur fut pas plus favorable. Leur étonnement fut extrême de trouver cette férilité dans des lieux qui étoient autrefois célébres par l'abondance de l'or & la facilité des matchés.

1694. Cap d'Apollo-

Cap d'Axim.

Le 13, ayant doublé le Cap, ils jetterent l'ancre au Cap d'Axim (13), deux milles au-dessous du Fort Hollandois. Rawlisson, Chef du Comptoir de Hollande, vint à bord, pour demander des nouvelles de l'Europe. On le pressa de s'arrêter. Il y consentit; & se livrant à sa bonne humeur , il but , dansa, & chanta de fort bonne grace. Mais sa joie sur changée tout d'un coup en inquiétude, à la vûe d'un grand Canot à douze Rameurs, portant des Frayeur panique banderolles de divetses conleurs, qui s'avançoir de l'Est vers le Vaisseau. Fasteur Hollag-Phillips furpris de son trouble lui en demanda la taison. Il lui offrit même dois. de faire feu sur le Canot, s'il se croyoit menacé de quelque danger. Mais le Facteur le conjura de s'en bien garder; & sans s'expliquer davantage, il se jetta dans un petit Canot de Pecheur, où il se coucha sur le ventre ; il donna otdre aux Négres de ramer vers l'Ouest avec toute la diligence posfible, & prenant un grand tour, il alla gagner la terre un quatt de mille audessus du Fort. Phillips apprit bientôt la cause de tant d'allarmes. Rawlisson s'étoit imaginé que le grand Canot étoit celui du Fiscal Hollandois de Mina, Officier d'une autorité superieure à la sienne, dont l'emploi consiste à visiter tous les Comptoirs de Hollande, pour examinet l'état du Gouvernement & veiller sur-tour à la conduite des Facteurs. Cette visite se fait avec rant de Hollandon dans rigueur, que les coupables ne manquent jamais d'être arrêtés, & conduits lous Comptonts dans les prisons de Mina, où leur moindre punition est de payet une amende considérable, & souvent de se voir condamnés à porter le mousquet pour la garde du Fort, en qualité de fimple Soldat. Ce n'est pas seulement le com-

merce clandestin qu'on punit avec cette séverité dans les Facteurs. Ils doivent veiller au bon ordre dans leur Comprojr; empêcher par exemple qu'on ne couche dehors, & qu'on n'y faile entrer des femmes pendant la nuit. Les Anglois négligent dans leurs établiffemens cette partie de la bonne police. mais elle est rigoureusement observée parmi les Hollandois ; ce qui n'empêche pas que les uns & les autres n'ayent des femmes libres ou Esclaves, dont ils

changent à leur gré. Le grand Canot arriva bientôt à bord. Il amenoit un Anglois, nommé Frank, Avisque Phillies que les Agens de la Compagnie Angloise, au Cap-Corse, envoyoient à Phillips, pour recevoir de lui les Lettres & les paquets qu'il lui apportoit de l'Europe, & prendre les nouveaux Facteurs qui venoient occuper les postes de la Compagnie dans ses divers Comptoirs. Il avoir relaché à celui de Dicky, où il avoit engagé Buckerige, qui en étoit le chef, à l'accompagner. Les Agens marquoient à Phillips, par ce Canot, qu'ils lui conseilloient de disposer de , sa cargaison avant que d'arriver au Cap-Corse; parce que les guerres du Pays anéantissoient le commerce de l'or, & qu'il n'y avoit pas d'apparence qu'il pût

se procurer des Esclaves sur la Côte. Rawliffon , que nous avons laissé au rivage, ne manqua point de renvoyer fon Canot a bord, pout y prendte des informations. Il apprit bientôt Philipp & sy re-

Ravvliffon rejourt beautoup.

(13) Axim est à dix lieues d'Apollonia. Tome III.

Aaa

PHILLIPS. 1649. Il invite les Anfor rott. for à duter dans

glois. La nuit fin employee à se réjouir. Le Facteur de Hollande ne retourna que le lendemain dans son Comptoit; bien Lsté, suivant l'expresfion de l'Auteur, c'est-à dire, ivre de pounch & de vin. Mais, avant son départ, il engagea Buckerige, Schurley & Phillips, à lui rendre le lendemain une visite dans le Fort. Ils s'y renditent à l'heure dont ils étoient convenus. Rawlisson les attendoit sut le rivage, avec son Chapelain, qui étoit un jeune François. Il les conduifit à la potre du Fort, où ils furent falués de neuf coups de canon. Avant le dîner, il leur proposa de faire un tour de promenade autout de la place. C'est une espece de Château , bâts sur un roc , à la maniere des Pottugais, des mains desquels il est passé dans celles des Hollandois. Il est à quatre flancs, sur chacun desquels on voit quelques pieces de canon, dont le nombre total monte à dix-huir. Ceux qui regatdent la mer font assez gros. Phillips en distingua quelques-uns de sonte. Les murs sont d'une bonne haureur, & la Porte capable de quelque défense. Elle fair face au Continent. Au milieu du Fort sont le magasin, la cuisine, & le logement des Soldats, sur lequel on a ménagé trois ou quatre petites chambres pour les Facteuts. Celle où les Anglois surent traités n'avoit que la moitié de ses murs, c'est-àdire qu'avant été ruinés par le tems, ou par d'autres causes, personne ne s'étoit crit intéresse à les rétablir. La bonne chere ne parut pas si négligée. On servit aux Anglois plusieurs sortes de viandes & de poissons. Ce que Phillips trouva de meilleur fut un Pudding d Yam ou d'Ignames, assaisonné pat le Chapelain François avec du sucre & du jus d'Orange. Le vin du Rhin & le Pounch ne furent point épargnés; mais Phillips présera beaucoup à l'un & à l'autre une forte de vin de Palmier, nommé Kokoro, qu'on prendroit à la couleur pour du petit lair, & au gont pour du vin blanc de Florence. On but la santé du Roi d'Anglererre & celle de la Compagnie d'Afrique, chacune avec une décharge de sepr coups de canon; après quoi les Anglois furent invités à sortir du

de l'actour Hol-Lenguis.

\$4 ferrume & cella de ton Chapeils font leuts Canots (14).

Rawlisson y avoit sait porter des sieges & des liqueurs. Les Anglois y trouverent Madame Rawliffon, femme ou maîtreffe du Facteur, jeune Mulâtre qui avoit beaucoup d'agrémens. Elle éroit couverie, au milieu du corps, d'une riche écharpe de soie. Sur la tête elle avoit un bonnet à fleurs d'or & d'argent, sous legnel ses cheveux tomboient de toute leur longueut ; car les Mularres affectent de les porter comme les Blancs, pour se distinguer des Négres. Elle étoit accompagnée de la semme du second Facteur & de celle du Chapelain François, qui étoient de jeunes Négresses de douze ou quinze ans. Ces trois Dames commencerent la danse au son de trois infitumens , composés de dents d'Eléphans creuses, & d'un tambour de cuivre. Elles danserent successivement, avec des gestes, & des mouvemens ridicules de la tête, des épaules & des bras; de forte que leurs pieds avoient la moindre part à l'action. Le commencement de leur danse fut assez moderé; mais s'échausfant par dégrés, elles s'agitetent à la fin comme autant de folles ou de furieules. D'autres femmes parurent enfuite fur la scene. Les hommes eurent

Château pour voir une danse de Négres, sous quelques gros cotoniets, dont

Danfe des Né-

(14) Tous les Voyageurs qui ont été à l'on peut se soumit de Canots à meilleur Juida , remarquent que c'est ici le lieu où marché.

leur tour. Entre les plus galans, il en parut deux qui avoient l'os d'une machoire d'homme attaché à la poignée de leur épée. On apprir aux Anglois que c'étoit un trophée militaire, & qu'ayant rué dans un combat quelques fameux Guerriers, ils se faisoient honneur de porter sans cesse cette marque de leur victoire. Enfin les Anglois fatigués du spectacle, prirent prétexte de la fin du jour pour retourner à bord.

PHILLIPS. t694.

La Ville est à l'Est du Château, & contient environ cent maisons. Elle est fituée au long des bords de la Riviere, qui se décharge dans la mer au- Ville. desfous du Château. Phillips observa sur la rive une centaine de Négres des deux fexes, avec des pelles, qui leur fervoient à remuer le fable pour en tirer de la poudre d'or. Cependant le Commerce n'y étant pas forr avantageux, on remit à la voile le 16, pour gagner le Cap de Tres Puntas, en se tenant fur vingr-quatre braffes, dans la crainte des rocs qui s'étendent affez loin vis. Puntas. Conge à-vis le milieu du Cap. Vers midt, on se trouva devant un Comptoir de bourg. Brandebourg, & trois heures aptès, on jetta l'ancre à la vûe du Comptoir de Dicky, dans l'anse même où il est situé, environ trois lieues à l'Est du

Simusion de la

Cap Tres-Puntas. Les Anglois n'ont pas de Comproir Anglois sur la Côte où

Cap de Tret-

le débarquement soir si facile. Buckerige, chef du Comptoir de Dicky, s'occupoir actuellement à con- Anie, Ville, & fruire un petit Fort sur un grand roc plat, un demi-mille à l'Est de la Ville. Fort de Dick). Quoique cette entreprise fut fort éloignée de sa perfection, il avoit déja planté, près du Fort, quelques pieces de canon qui faisoient toute sa détense. La Ville est assez grande. Phillips descendit un jour au rivage, pour répondre aux civilités de Buckerige qui l'avoit invité à diner. Il prit du bois, de l'eau, & quelques pierres dures pour s'en fervir à broyer les grains du Pays, Mais les Habitans marquant peu d'empressement pour le Commerce, tarent du tl leva l'ancre, & se trouva vers midi devant Tagaratha, derniere place où Certaine lus les intructions de la Compagnie l'obligeoient de se défaire de sa cargaison. S'il eût observé cet ordre, il seroit retourné en Europe avec la plus grande partie des marchandises qu'il en avoit apportées. A peine en avoit-il vendu pont la valeut de trois cens livres sterling, quoiqu'il en eut pout trois mille. Aussi ne balança-t-il point à violer ses instructions.

Le même jour à deux heures après midi, il mouilla, sur sept brasses, dans Rade & Compla rade de Sukkandi, à deux milles du rivage. Les Hollandois y ont, sur la toir de Sukkanut. pointe, un petit Fort, qui commande le lieu du débarquement, à la portée du canon du Fort Anglois. Schurley qui n'avoit pas cessé d'accompagner Phillips, se rendit le 20 an Château Anglois, où il trouva Johnson, premier Facteur de ce Comptoir, non-seulement malade au lit, mais furieux d'un affront qu'il avoit reçu de Vankuheline, Marchand de Mina. Il apprit du second Facteur le détail de cetre avanture.

Une femme du Pays, nommée Taguba, avoit eu de quelque Soldar Anglois Avarrire de du Fort une fille mulatre, qui avoit éré élevée assez soigneusement jusqu'à test de Salezane l'âge de dix ou onze ans. Johnson, qui éroit alors Facteur du Cap-Corie, diconçur de l'inclination pour cette jeune fille, & proposa de la prendre pour sa femme, de la maniere, ajoure l'Auteur, dont les Européens (15) prennent

(15) Ils n'ont point d'autre engagement que celui de leur inclination. C'est un usage établi, contre toutes fortes de Loix.

Aaaii

PHILLIPS. 1694.

des femmes en Guinée. Dans le même tems, ayant été nommé premiet Facieur de Sukkandi, il y mena la petite Mulâtre avec lui, pour y être élevée fous ses yeux, jusqu'à ce qu'elle fut en âge de fervir à ses plaisirs. Il la traita pendant deux ou trois ans avec beaucoup de tendrelle. Lorsqu'elle touchoit à l'âge qu'il s'étoit propole, Vankuheline, qui avoit entendu vanter sa beauté, gagna Taguba, sa mere, à force de présens, & la fit consenur à se rendre au Comptoir de Sukkandi, sous prétexte de voir sa fille, mais en effet pour l'engager adroitement à s'approcher du rivage, où il devoit envoyer un Canot fort léger & les faire enlever toutes deux. Taguba ne manqua point d'adresse pour exécuter ce plan. Elle fut reçue civilement de Johnson, qui n'avant aucun fuiet de déhance, laissa volontiers forrir sa fille avec elle. Lorsqu'elles furent au bord de l'eau, quelques Matelots qui les attendoient enleverent la fille malgré ses cris; & sa mere la suivit, en seignant de cedet à sa douleur. Elles furent menées toutes deux à Vankuheline, qui recueillit bientor le fruir des foins & des espérances de Johnson. Phillips avoit vû cette petite créature au Châreau de Mina, lorsqu'il y avoit diné chez le Général Hollandois. Elle avoit dansé devant lui dans une parure fort brillante, fous le nom de Madame Vankuheline, Cetre avanture, & quelques autres

Tin tragique de Jointon

Arrivie d'un Faiglesot Audémêlés avec les Hollandois, avoient troublé la tête de Johnson jusqu'à le rendre presque sou. Quelques tems après, ce malheureux Facteur sut surpris par les Négres, qui le taillerent en pieces avec tous les gens, le failirent du Fort, & pillerent toutes les marchandifes. Son Lieutenant, que les Anglois appelloient M. le Second , n'ayant pas laisse de traiter fort civilement Phillips & Schurley, ils ne retournerent à bord que vers le soit. Le premier objet qu'ils virent approcher, fut reconnu ausli-tôt pour un Paquebot Anglois nommé l'Aigle, qui étoit parti des Dunes avec eux, chargé de paquets & de lettres pour la Gambra, Chetbourough & le Cap-Corfe. Le Capitaine de ee petit Bâtiment étoit mort à la Gambra. Brown, qui lui avoit succede, apprit à Phillips que l'Agent de Colker avoir eu de grands démêlés avec son fecond en arrivant à Cherbourough, & qu'il avoit eu besoin d'employer la force pour s'y faire recevoir.

Le 21 Phillips alla jetter l'ancre entre la pointe d'Abady & Schuma, où il lui vint quelques Canots, avec lesquels il fit des échanges avantageux pour de l'or. Les Marchands Négres paroissoient craindre que leurs marchan-obliscle que les diss ne fussent confisquées par les Agens de Hollande, pour avoir exercé le portent au Com- commerce avec le Anglois. Ils avoient effuyé plus d'une fois cette infulte, nonnarrer de Guinee, feulement à l'occasion des Vaisseaux Anglois qui évoient attirés sur leur Côte, mais pour s'être fourni de quelques marchandises à Sukkandy; & lorsque sur leurs plaintes les Facteurs Anglois avoient demandé fatisfaction au Général de Mina, en l'affurant que les marchandifes appartenoient à la Compagnie,

ils n'en avoient pu obtenir que de vaines prometles. 11s fo faid. Tent de Commendo.

Les Hollandois portoient si loin l'insolence au long de cette Côte, surtout depuis la révolution, qu'ils s'efforçoient par toutes sortes de moyens de ruiner le commerce des Anglois, fans en avoir reçu le moindre sujet de plainte. Ils ont enlevé Commendo à la Compagnie Angloife, c'est à dire, l'endroit le plus favorable de toute la Côte pour le commerce de l'or. Ils le gardent encore, quoique les Agens de la Compagnie ayent des titres par



.

écrit, fignés de tous les Princes du Pays; fans compter le droit d'une longue polletion. Sur des fondemens si justes elle tenta, il y a quelques années, de s'y rétablir. Mais lorsque son Vanseau passoit devant Mina chargé de matériaux pout bâtir un nouveau Comptoir, les Hollandois eurent la témerité de lui tirer plusieurs volées de canon, sans respecter le Pavillon Royal qu'ils ne pouvoient méconnoître à fi peu de distance. Cependant les Anglois ne continuerent pas moins leur entreprise, & commencerent à se fortifier avec affez de fuccès. Mais avant que leurs ouvrages fuffent en état de défente, les Négres, suscités par le Général Hollandois, leur causcrent tant de troubles & d'embarras, qu'ils se virent dans la nécessité de se retirer avec perte de plufigurs hommes.

PHILLIPS. 1694.

Le 22, Phillips & Schurley arriverent devant les hautes montagnes qui schuma & Comsont entre Schuma & Commendo. Le Commerce fut d'abord affez avanta- mendo. geux avec les Habitans de ces deux Places; mais la crainte des Hollandois les arrêtoit encore. S'ils acheterent trois ou quatre balles de Perpetuane, ce fut avec des précautions extrêmes pour les emporter. Ils les diviferent, & mirent chaque partie dans des sacs qu'ils avoient avec eux, dans l'espérance de les passer plus facilement. Phillips rebuté de leurs incertitudes alla mouiller à la pointe d'Ampeni, qui est entre Commendo & la Ville de Mina, à deux lieues de la Ville. Cette situation lui parut favorable pour commercer également avec ces deux Places; & dans l'espace de deux jours, il se procura effectivement plus de trente marcs d'or.

Le 25, il patla devant la Château de Mina, qu'il falua de sept coups; & ne Commette avanprévoyant aucun obstacle, il jetta l'ancre entre cette Place & le Cap-Corfe, à tageux pout moins d'une lieue de l'une & de l'aurre. Il y rrouva le meilleur commerce de Phallips. toute la Côte, par l'empressement que les Négres de toutes les Villes à l'Est, jusqu'à Cormantin, eurent les deux jours suivans à venir à bord. Le 27, il alla mouiller dans la rade du Cap-Corfe, après avoir salué le Château de sept coups, qui lui futent rendus.

Pendant vingt-neuf jours qu'il passa dans cette rade, il leva un Plan exact du Fort & du Comptoir Anglois. C'est le plus contidérable des Etablissemens de la Compagnie fur cette Côte,

Les Agens, les Facteurs & les autres Officiers, n'ofant s'éloigner de leur Fête ou'il donne Poste, dans la crainte des accidens qui pouvoient arriver pendant leur ab- aux Obieres Aufence, Phillips & Schurley leur donnerent à dîner, dans un beau cabinet corfe, de verdure, qui est au centre du Jardin de la Compagnie. Ils avoient fait débarquer chacun fix canons, pour donner plus d'éclat à certe fete, en accompagnant chaque fanté d'une décharge. Des trente Soldats que Phillips avoir amenés pour le service de la Compagnie dans le Fort, il n'y en avoit pas un qui ne fur en aussi bonne santé qu'au départ d'Angleterre; mais dans l'espace de deux mois, les maladies du climat en brent périr la moitié. Clayton, Chef du Comptoit Danois de Fredericsbourg, mourut aussi de la sièvre. Il fur enterré avec beaucoup de pompe dans le jardin de Blackjack, qui est voisin du Fort, & qui fert de sepulture commune aux Européens. Clayton eur pour succeffeur John Rootsey, Barbadien, qui étoit arrivé depuis peu avec les Vaisseaux Danois.

Un trompette du Vaisseau de Phillips , nommé William Lord , ayant pris Histoire de Wil-Aaaiii

PHILLIPS. 1694

pour deemier le is privates to

quetelle dans l'ivresse avec un Sergent du Château, lui fit au ventre une blessure qu'on crur d'abord très-dangereuse. Il fut chargé de fets dans une Tour qui servois de prison. Mais sur le rapport du Chirurgien , qui ne juges point la plaie mortelle, Lord obtint la liberté. Ce Trompette étoit nonfeulement fort vigoureux, mais si querelleur & si intraitable, que Phillips se vit obligé de le faire enchaîner sur la ponpe depuis Saint Thomas jusqu'à la Barbade. Son dessein étoit de le metrre sur un Vaisseau de Guerre en arrivant dans cette Isle. Mais fa bonté l'ayant fait céder ensuite aux sollicitations qu'il recut en faveur de ce miferable, il eut lieu de s'en répentir. A peine fut-on arrivé à la Barbade, que Lord se trouvant libre, sottit secretement du Vaisseau, & se cacha dans la Ville jusqu'à ce qu'il eut dépensé tout son argent. Il étoit arrivé au Port une Fregate de la nouvelle Angleterre, perite, Artifice de quel- mais bien équipée pour la guerre, excellente voiliere & monrée de vingt ours Marchands pieces de canon. Quelques Marchands de l'Isle l'avoient achetee; & sous prétexte de l'envoyer à Madagatear pour le commerce des Efelaves, nonsculement ils avoient obtenu une Commission de Russel, Gouverneur de la Barbade, mais ils l'avoient engagé à s'affocter avec eux dans cette entreprife, Lord s'engagea fur ce Bâtiment, & fon exemple fur fuivi de plufieurs Matelots de Phillips. Au reste le voyage de Madagascar n'étoit qu'un prétexte, Phillips fut informé par des avis certains, que la Fregate devoit se rendre à l'entrée de la Met rouge, pour y chercher des profits plus considérables dans le pillage des Vaisseaux Marchands du Mogol , & revenir ensuire avec quelques Esclaves Negres, pour couvrir les apparences en rentrant à la Barbade. La Commission d'un Gouverneur qui étoit proche parent de l'Amiral d'Angleterre, mettoit ce petit Batiment en droit d'incommodet beaucoup rous les Vaisseaux du Port. Sous prétexte du service du Roi, il engagea tous les Matelots qui étoient disposes à quitter leurs Marchands. Ceux mêmes qui pen-

> moins de trente livres sterling. Avant que de quitter le Cap-Cotse , Phillips prit une partie du Bledd'Inde qui est réglé pour la provision des Négres jusqu'à la Barbade. La mesure pour chacun est de quatre boisseaux, & le prix de la Compagnie deux achis par mefure. L'huile de palmier est à meilleur marché fur la Côte de Juida qu'au Cap-Corfe. Mais elle coute moins encore dans l'Isle de Saint Thomas.

> foient le moins à rompre leurs engagemens avec d'autres Capitaines, en prirent du moins occasion de faire augmenter leurs gages; & l'on n'en auroit pas trouvé un dans cette circonstance, qui voulût faire le voyage de l'Europe à

Whee du Rol de Sabo.

Phillips vit arriver au Cap-Corfe le Roi de Sabo, & Nimfa, Génétal des Arckanis, qui furent bientôt suivis d'un autre Prince, frere du Roi de Futru, Le Roi de Sabo, à la tête de vingr mille Négres, avoit défait le Roi de Futtu dans une bataille, l'avoit détrôné, & lui avoir donné pour successeur le Prince son frere, qui venoit jurer devant les Anglois de porter une haine constante à son Prédécesseur, de favoriser les intérêts de la Compagnie Angloise, & de ne pas troubler le Commerce des Arckanis, qui avoit fair le sujet de la guerre.

Signatione efecse de mariage.

Il se fit au Cap-Corse un mariage fort remarquable. Le Canonier du Château, fatigué de la femme ou mécontent de la conduite, la chassa de sa maison







Nº PHI.

pout en prendre une autre, qui étoit fille du Capitaine Amo, un des Kabaschirs du Château. La cérémonie ne confilta que dans un feltin qu'il donna aux Officiers, & une robbe dont il fir present à sa nouvelle compagne. Ils devoient vivre ensuite dans la plus parfaire liaison du mariage. Mais la jeune femme qui n'avoit pas plus de douze ans , & qui se sentoit peu d'inclination pour son mari, ne voulut jamais consentir à se mettre au lit avec lui. Le Canonier en conçut une futieuse colere. Cependant ayant fait réflexion que la violence serviroit peu, il acheta sur un Vaisseau trois ou quatre aunes de raffetas rouge qu'il fir voir à sa femme, en lui promettant d'en faire le prix de sa complaisance. La beauté de ce présent la sendit traitable; & dès le lendemain on la vir , non-seulement parce de ce nouvel ornement . mais dans une parfaite intelligence avec fon mari.

PHILLIPS. 1694.

Enfin Schurley & Phillips partirent du Cap-Corfe pour retourner à bord . Tornado est dans la resolution de lever l'ancre en y arrivant. Mais tandis que leur Chaloupe avançoit tranquillement à la rame, ils furent sutpris par un violent Tornado, qui rendir en un moment la met fort groffe. Leur inquiétude pout deux caisses d'or, qu'ils avoient avec eux, leur sit prendre le parri de se laisser entraîner par le vent, qui les repoussoit vers la terre, & d'y joindre même le secours des rames. Ils furent jettes sut la Côte à quelque distance. L'orage ayant cesse vers dix heures du soir, ils voulutent terourner sur leurs traces, mais ils trouverent leurs Vaisseaux à l'ancre sous Fredericsbourg. Etant tentrés à bord, ils prirent congé du Châreau le lendemain, par une

décharge de roure leur artillerie. Le 26, ils passerent par Mauri, ou le Fort Cap Corfe. Nassau, possedé par les Hollandois, à une lieue du Cap-Corfe. Ce Fort est Nassau élevé, & présente l'apparence d'une forrification moderne, revêtue de seize ou vingt pieces de canon. Vers neuf heures, ils passerent devant Anischen, où la Compagnie Angloise avoit alors un perit Comptoir, qui n'étoit qu'une maison convette de chaume. Une heure après ils arriverent à Anamabo, une lieue plus loin.

Phillips avant salué le Château de sept coups qui lui furent rendus dans le Fort & Compton même nombre, descendit au rivage pour demander au Facteur, nommé Searl, mabo. le refte du bled-d'Inde qui lui avoit été affigné dans ce lieu par les Facteurs du Cap-Corfe. Il tronva dans les soins de Searl, & dans ceux de Copper Facteur d'Aga, une demie-lieue à l'Est d'Anamabo, toute la sarisfaction qu'il destroit. Ils dinerent tous deux avec lui, accompagnés de leurs femmes, qui étoient mulârres, comme celles des Facteurs du Cap-Corfe. Phillips ne se lasse pas d'admirer des mariages si commodes. La liberté que les maris ont de changer mariagetali atte de femmes à leur gré, rend celles-ci fort complaifantes & fort douces. Elles lavent le linge, elles entreriennent la propreté dans leur maison. Il n'y a point d'emploi ni de travail qu'elles ofent refuser, & la dépense qui regarde leur

Phillips & Schurley virent souvent au Château d'Anamabo, le Gouverneur Fort Hollandon Hollandois de celui de Cormantin, qui se nommoit Fusteman. Il les engagea de Communia. même à le visirer dans son Fort. Cer Etablissement est fort beau. Sa défense confifte dans vingt pieces de canon. Il est situé dans un lieu beaucoup plus haut que celui des Anglois, du côté de l'Est, à la distance d'une lieue.

personne se réduir presque à rien.

Les Facteurs d'Anamabo firent présent à Phillips de deux perits Négres. 18

PRILLIPS. 1694.

avoit reçu la même politesse de ceux du Cap-Corse, avec quantité de Canards & d'autres rafraichillemens,

Winiba.

Le 3 de Mai , les deux Capitaines s'étant procuté chacun cent quatrevingt mesures de bled-d'Inde, mitent ensemble à la voile. Le 4, ils mouillerent à Winiba, où Nicols Buckerige, Facteur de ce Comptoir, leur avoit fait espéter des Canots pour le voyage de Juida. Ils y en prirent deux à cinq rameuts, un pour chaque Vaisseau; & leur premier soin fut de les fortifier par une bonne charpente. Ils réparerent leur Barque longue, à laquelle les vers s'éroient attachés, & qui failoit eau dans plusieuts endroits. Ils prirent de l'eau fraîche, & leur provision de bojs à brûler. Mais ce ne fut qu'après avoir Reine du Pays. obtenu la permission de la Reine du Pays. Cette Princesse, agée d'environ cinquante ans, éroit aussi noite que le jais, & d'une grosseur extraordinaire, Les deux Capitaines allerent lui faire leur cout avec Buckerige. Ils la rrouverent affife fous un grand arbre, où elle les recut avec beaucoup de bonté. Elle fit danser devant eux tous les gens de sa fuite; & dans l'intervalle des danses, elle prodiguoit des baisers à Buckerige, qu'elle paroissoit aimer beaucoup. En effet, ajoute l'Auteur, ce jeune Anglois avoit tant d'esprit & d'agrément dans l'humeur, qu'il s'attiroit la considération de tout le monde. D'ailleuts il sçavoit parfaitement la langue & les usages du Pays. Ils présenterent à la Reine un Baril d'eau-de-vie, & quelques touleaux de tabac qu'elle patue charmée de recevoir. Elle poussa la civilité jusqu'à leur offrir à chacun, pour

Sa figure. Son Cout pour Buc-

Joine involontauc.

compagne, une de ses Filles d'honneur, pendant rout le tems qu'ils voudroient s'attêter à terre ; mais ils se dispensetent modestement d'accepter cette offre, & pafferent la nuit avec Buckerige. Le jour suivant, ils se virent forcés de garder un jeune involontaire. Tandis que le Cuisinier leur préparoit à diner, le feu prit si subitement aux branches de palmier, dont la cuisine étoit composée, que dans moins d'un quart d'heure, l'édifice & toutes les viandes furent réduires en cendre.

Dancers de Buc-I stage dans for tit un Fort.

Buckerige n'avoit pas d'autre logement qu'une maison de terre, couvette \* Comproir. Il bar de branches & de chaume, au danger continuel d'être pillé par les Quamborrs, espece de Négres qui habitent l'intérieur du Pays, & qui se répandent souvent vers le rivage pour y cliercher leur proje. Ils avoient déja tenté de l'effrayer par leurs menaces, Mais il étoir railuré par les promesses de la Reine, qui protestoit ouvertement qu'elle perdroit plutôt la vie que de lui voir souffrir une insulte. Cependant il paroissoit charmé d'avoir quelque Vaisseau dans la rade, & son sommeil en étoit beaucoup plus tranquille. Il avoit commencé à bâtir un Fort pour sa sûreté, sur une éminence à cent pas du rivage. Les murs avoient déja huit pieds de hauteur, Mais faute d'Ouvriers, & par la lenteur des Agens du Cap-Corfe à lui envoyer des matériaux, l'édifice avançoit fi peu, qu'il en ressentoit beaucoup de chagrin. Les briques qu'il y employoit ne promertojent pas une longue durée; mais il faisoit un ciment d'écailles d'huîtres, qui patoiffoit excellent.

Anglois,

Phillips admira ici la quantité de Pintades & d'autres Oiseaux, dont les Multimée de campagnes étoient remplies. Il prit encore plus de plaifir à voir des légions Daims Sauvages. de Daims qui traversoient les plaines. Un jour il en compta jusqu'à cinq cens dans une seule rroupe, mais si farouches qu'il ne put en tirer un seul. Buckerige lui dit que la méthode des Négres étoit de se coucher près des

fontaines

fontaines où ces animaux se rassemblent pour boire, & qu'avec un peu d'adresse & beaucoup de filence, ils en tuoient en grand nombre à coup de fléches. Sut ce récit les deux Canoniers du Vaisseau, qui se vantoient d'avoir été d'habiles Braconiers en Angleterre, entreprirent de faire la même chasse. Ils partirent avec tous les secours qu'ils pouvoient desiter; mais ils reparurent le lendemain avec beaucoup d'excufes & fans venaison. Phillips vit aussi reaupour latieur quantité de gros Singes , qui vont en troupes de cinquante & même de met. cent. Il est dangereux de les rencontrer, sut-tout pour les femmes. On assura l'Aureur qu'ils s'en faisssenr & qu'ils les violent l'un après l'autre, avec une brutalité furieuse.

1694.

Buckerige faifoit ici le commerce de l'or avec beaucoup d'avantage. Les marchandiles recherchées par les Négres sont les mêmes que sur le reste de la Le 9 Schurley & Phillips remirent à la voile, accompagnés de Buckerige,

qui s'étoit offert à les conduire jusqu'au Comptoir d'Akra. Ils y arriverent le 12. John Bloome, Facteur de ce Comptoir, fit distribuer aux deux Vaisseaux le reste du bled qui leur appartenoit. La bonté de l'eau & d'assez belles apparences de commerce les encouragerent à s'arrêter jusqu'au 17. Dans cer intervalle ils recurent quarorze mars d'or, comme ils en avoient recu treize depuis qu'ils étoient partis du Cap-Corse. Toute leur course leur en que Phillipa avoit produit cent treize, tant pour le compte de la Compagnie, que pour celui des Propriéraires du Vaisseau. Phillips acheta un Canot à cinq Rameurs, d'un Prince Négre qui s'étoit faisi du Fort Danois dans ce Canton , & qui les Danois el affes d'un gort sat avoit forcé le Facteur de se refugier chez les Hollandois après avoir massa- un prince bigires cré, à ses yeux, son second & plusieurs Soldars. Le Négre, établi dans le Fort, exerçoit tranquillement le commerce avec les Interlopiers de l'iollande, qui recevoient de lui leur eau , & d'autres commodités qu'ils ne pouvoient trouver qu'à St Thomas ou dans l'Isle du Prince. Lorsque le Château avoir été surpris, les Danois y avoient un magafin rempli de toutes sortes de marchandifes, & plus de cinquante marcs d'or. Phillips tenoit ces circonstances de la bouche même du l'acteur, qui avoit bientot qui té les Hollandois pour fe retirer au Cap-Corfe, dans l'espérance d'y voir arriver quelque Vaisseau de sa Nation. Mais Phillips lui ayant offert le passage gratis, il avoit accepté cette offre, quoiqu'il craignit beaucoup qu'en arrivant dans sa Patrie on ne le rendît responsable de son infortune. Îl confessa aux Anglois qu'il avoit été furpris par un peloton de Négres, qui s'étoient présentés au Comptoir sous de belles apparences de commerce. Ils avoient commencé par maffacrer son second, tandis qu'il leur montroit des marchandises, Ensuite ils s'étoient répandus dans le Fort, pour surprendre de même un petit nombre de Soldars & de Domestiques, dont ils pouvoient apprehender quelque résistance. Le Facteur, allarmé par le bruit, étoit forti de la chambre l'épée à la main; mais il s'étoir

Quantité d'or

Détail de cos

nombre des Négres augmentant autour de lui, il avoit pris le parti de se précipiter par une fenètre, après avoir reçu plusieurs blessures, & de chercher un Le Prince Négre, qui avoit pris le titre de Gouverneur depuis qu'il sq Tome III.

azile chez les Hollandois.

vû attaquet ausli-tôt par deux Négres, contre lesquels il s'étoit défendu quelque tems, en criant au secours. Ne voyant paroître aucun de ses gens, & le

PHILLIPS. 1694. Le Prince Niere · Plaffips refisfe éparala porte.

voyoit tranquille dans fon Fort, envoya deux de ses gens à bord, pour inviter le Capitaine Phillips, Buckerige & Bloome à diner. Ils accepterent cette étrange invitation. A la porte du Fott , la Garde leur demanda leurs épées , qu'ils ne firent pas difficulté de donner, à la réserve de Phillips. Comme son refus canfa quelque altercarion , le Gouverneur parut lui-même , & lui déclara que tel étoit l'usage à sa porte. Phillips répondit que cela pouvoit être, mais de do ner fon que l'ufage d'un Capitaine Anglois n'étoit jamais de quitter son épée. Sa résolutton paroiffant ferine, le Gouverneur feignit d'en être fatisfait, & conduifit ses hôtes dans la falle à manger, où l'on montoit par une échelle & l'on entroit par un trou, comme par une espece d'écoutille. Lorsqu'on y fut arrivé, il but à la fanté de tous les convives ; & l'artillerie du Chateau se fit entendre. On se promena ensuite l'espace d'un quart d'heure; après quoi Phillips tirant volontairement son épée la mit entre les mains d'un de ses gens. Cette galanterie parut plaire beaucoup au Gouvetneur.

Le Gouverneur N re avost été Catallet.

Le diner fut servi, avec une grande abondance de Pounch & de toutes forres de viandes. Les mets n'étoient pas mal préparés, Phillips apprit que le Gouverneur avoit été Cuifinier dans un Comptoir Anglois. Aufli quitroit-il souvent la Compagnie, pour aller donnet ses ordres à la cuisine. Il ne laissa pas de paroirre à rable avec beaucoup de pompe. Outre plusieurs Négres qui se tenoient derriere lui , il en avoit un de chaque côté, le pistolet à la main pour garder sa personne. Il but souvent la santé du Roi d'Angleterre, celle de la Compagnie & de ses Hôtes, avant autant de volces de canon. Phillips compta plus de deux cens coups pendant le tems qu'il passa dans le Fort. Le Drapeau qui fur arboré etoit blanc, & portoit la figure d'un Négre armé Les de font forts du cimetere. Il y avoit peu d'endroits du Châreau où l'on n'apperçût quelques marques de sa vieillesse, & de la négligence du Mairre à le reparer. De seize pieces qui composoient l'artillerie, la moitié étoit sans affurs. Cette Place est éloignée de quatre milles , à l'Est , du fort Auglois. En revenant à bord les gens de Phillips tucient deux Lievres cornus, & remarquerent que rous \* les buillons voilins en étoient remplis. Ils avoient un peut épagneul , que en auroit pris feul un grand nombre en fort peu de tems; mais l'essai qu'on en avoit fair au diner du Gouverneur, avoit appris à Phillips que leur chair

The Dathnis sty & volutions.

oft fort infinide. Le pair fuivant on vit arriver deux Vaisseaux Danois, chacon de vingttix canons. Ils venotent traiter de la restitution du Fort avec le Gouverneur Négre, dans la vue de relever cet Etablissement & d'y former un nouveau Comptoir. Ils avoient amené un Gouverneur & des Soldats, avec des munutions, des vivres & des marchandifes. Phillips ne fut pas témoin du Traité, parce que le Gouverneur se rendit long-tems fort difficile sur les conditions, mais il apprit enfuire que le Fort avoit été délivré aux Danois, sur un acte solemnel, par lequel ils dispenserent le Gouverneur de routes sortes de restirutions, de satisfactions & de réparations, s'engageant même à lui payer cinquante marcs d'or le jour qu'ils rentreroient en pollession de leurs anciens droits. Ces conditions furent observées sidélement, & le Géneral Danois remit le Château en état de défense. De-là il fit le voyage des Côtes de Juida " pout acheter des Esclaves. Mais voulant prendie, à son retour, par les Indes Occidentales, il relâcha malheureusement dans l'Isle du Prince, où le Pyrate

T ille fort de la Fi etc Danosie.



A lieu du debrequement.

B . Tilgar de Proquere.

C. Mont de Mantie.

PHILLIPS.

Avery fondit sur ses deux Vaisseaux, les prir, les pilla, & les détruisit par le feu, Telle fut la fin de certe fatale entreprife, L'ancien Gouverneur Danois avoit quitré Phillips pour se joindre à ses compatriotes.

1649.

Il y avoit long tems que le Capitaine Schuiley languissoit, de la même maladie qui avoit emporte une partie de ses gens. Il mourut enfin sur son boid, lev & des unes à la vue du Château d'Akra. On lui fit des obseques militaires dans le Châteaulla. Clay lui teau, où il fut décemment enterré. Bloome, Phillips, Buckerige, & le Chef du Comptoir Hollandois, porterent les coins du poille, au buit de toute l'atrillerie des deux Vaisseaux & des Forts. Schurley marqua beaucoup d'aversion pour toutes les formalités d'un restament, & prit même en mauvaise part le foin que Phillips prir de l'en faire fouvenir. Il se contenta de nommer Clay fon Contre-maître, pour lui succeder au commandement. A l'égard des marchandifes & de fes propres interets, il déclara qu'il se reposoit de tout sur Brice,

Tigre prive.

fon Tréforier. Bloome affura Phillips qu'il se trouve, aux environs d'Akra, plus de Lions, de Tigres, de Civertes & d'autres animaux farouches, que dans toute autre partie de la Guinée. Le même Facteur avoit envoyé à ceux du Cap-Corfe un jeune Tigre, privé, dont ils fitent présent à Phillips. Ce bel animal fut mis à bord dans une cage de bois, où il fut nourri d'intestins d'oiseaux, parce qu'il refusoir tour autre aliment que de la chair. Il étoit si doux que tous les Blancs badinoient avec lui de la main, au travers des barreaux de sa cage; mais il devenoir furieux à la vûe d'un Négre. Phillips mettou fouvent la main dans fa gueule, & lui prenoit la langue, fans en recevoir le moindre mal. Il étoit absolument de la forme du Chat, mais marqueté de belles taches, comme un Leopard, & de la grandeur d'un Lévrier. A la fin, on s'apperçut qu'il prenoit par degrés la férocité de son espece, & qu'il ne faut pas se promettre de changer la nature. Phillips s'étoit aussi procuré deux Civettes. Elles avoient exactement la figure du Renard, & la même grandeur; fans autre diffé- Pielly soure, rence que la couleur, qui étoit d'un gris clair. On les gardoit dans des cages de bois, où elles étoient nourries de farine bouillie dans l'eau; mais elles jettoient une odeur si forte, qu'on ne prenoit pas de plaisir à s'en approcher. Phillips achera plusieurs Singes, & quanrité de Perroquets, d'un Bâriment Hollandois d'Interlope qui revenoit d'Angola, où se trouvent les plus beaux Perroquets verds.

Animaux que

Le 16 , il s'éleva un si furieux Tornado que le Vaisseau de Phillips eut Tornade. deux cables rompus. Le fond d'ailleurs est si mauvais sur certe Côte, qu'il y a peu de Vaitleaux affez heureux pour n'y pas laitler quelques ancres. Le lendemain, ayant mis à la voile, Phillips fur poussé par le courant à quarre lieues d'Akra vers l'Est. Mais, après s'être dégage le 18, il s'avança heureusement à la vûe de la Riviere de Volta, où les basses étant en grand nombre, il fallut Riviere de Volta. se conduire la sonde à la main. Lorsqu'on eut passé le banc de sable, que le cours impérueux de cette grande Riviere a poussé plus de trois lieues dans la mer, on trouva l'eau plus profonde. On avoit assuré l'Anteur que le courant portoit de l'eau donce à la même distance, mais l'essai qu'il en sit ne s'accorda point avec ce témoignage.

Le 19, fur la Côte d'Alampo, on vit arriver à bord un Canot chargé de ched'A'anno. trois femmes & de quatre enfans, que les Négres apportoient à vendre. Mais

Bbb ii

PHILLIPS. 1694.

is are forces d Elsiaves

ils les mirent à si haut prix qu'on ne fut pas tenté de les acheter. D'ailleurs c'étoit autant de squelettes, si affoiblis par la faim, que la force leur manquoit pour se soutenit. Le Chef du Canot promit deux ou trois cens Esclaves aux Anglois, s'ils vouloient s'approcher du rivage & s'y arrêter quelques jours. Mais on jugea des autres par la montre. La prudence d'ailleurs ne permettoit pas de se fier à des Peuples, avec lesquels on n'avoit pas de commerce établi, & dans un Pays où la Nation Angloife n'avoir pas de Comptoir. Phillips observe que les Négres de cette Côte passent aux Indes Occidentales pour les plus foibles & les plus manyais de l'Afrique. Ce font aussi ceux qui se vendent le moins, ou qui se donnent au plus bas prix. Il ajoute qu'il n'en a pû trouver la raison, & qu'ils lui ont paru ausi bien faits que dens les autres Cantons. La seule différence qu'il ait temarquée est celle de la couleur, qui n'est pas si noire. Ils sont tous circoncis; ce qui ne doit rien changer à leur force, mais qui les distingue encore des Négres de toute la Côte, où l'on ne s'est jamais apperçu que la circoncision foit en usage. Les Négres de la Côte d'or, qu'on appelle aussi Négres de Cormantin, font les plus techerches à la Barbade. Ils s'y vendent trois on quatre livres sterling plus que ceux de Juida, qui sont connus autrement sous le nom de Papas, ou Negres de Popo. Ceux-ci sont préserés à ceux mêmes

Million arrive fir 's Cite de Juida.

d'Angola. Le 20 au foir, on arriva fur la Côte de Juida (16), environ foixante lieues à l'Est d'Akra. Dès le lendemain, les deux Capitaines, accompagnés de leurs Chapelains, de leurs Tréforiers, & d'une douzaine de Matelots bien armés, fe rendirent au rivage, dans la réfolution de s'y arrêter jusqu'à ce qu'ils euffent trouvé l'occasion d'achetet treize cens Esclaves; e'est-à dire, fept cens pour le Vaisseau de Phillips, & six cens pour celui de Clay, succoffcur de Schurley. Telles étoient les conventions des Propriétaires, avec la Compagnie.

Comptoir Angion.

Le Comptoir Anglois étant à trois milles de la Côte, Joseph Pierson, qui en étoit le Chef, envoya aux deux Capitaines routes les commodités nécelfaires pout leur débarquement, avec une garde de plutieurs Négres pour leur surcté. Les commodités confiltoient dans une forte de brancards, que les Anglois nomment Hamacks, c'est-à-dire Branles, suspendus à de longues perches, dont les Négres portent les deux bouis sur lears epaules. On s'y couche . & I'on y est assez à l'aife. Les Porteuts marchent fott legerement. Cette voiture n'est gueres connue qu'en Afrique.

La lituation du Comptoir est dans des marais, où l'air est très-mal sain.

Sa figuration.

Mais les deux Capitaines s'estimerent fort heureux de trouver cette retraite pour leurs marchandises, qui ayant été débarquées fort tard, ne pouvoienr arriver avant la fin du jour à la Ville Royale, où les l'acteurs avoient leur magazia. Elles autoient été fort expofées au pillage des Negres, & de ceux mêmes qui les portoient, car ils ont tant de subuliré à voler ce qui excite leur convoirise ou leur curiosité, que pendant le jour même on a besoin de veiller continuellement fur eux. Comme ils en veulent particuliérement aux noix de kowris, ils ne sont jamais sans une espece de coins, qui leur

Larcins des Négres.

> (16) Autrement nommé Whida, Queda & Fida. Les François nomment ce Pays, par badinage ou par corruption, le Royaume de Juda. Voyez ci-deflous fa description.

1694.

servent à séparer les planches du batil, pout en saire tomber les noix. S'ils voyent paroître quelque Blanc qui les observe, ils retirent aussi-tôt leur coin; & les planches se resserrant d'elles-mêmes, tout se retrouve dans son étar narurel. Ces Porteurs sont ordinairement suivis de leurs femmes & de leurs enfans, oui emportent le fruit de leur larcin. En vain les Facteurs adressent-ils leurs plaintes au Roi. L'autorité & les punitions mêmes, ne sont pas capables de faire renoncer les Négres à leurs vieilles habitudes.

Le Comptoir devint encore utile aux deux Capitaines pour y loger les Esclaves, lorsqu'ayant été conduits au rivage, le mauvais tems ne permettoit du Compton Anpoint aux Canois de les venir prendre & de les transporter à bord ; car il s'en trouvoit quelquefois cent qui devoient être embarqués à la fois. C'étoit d'ailleurs une trifte habitation que ce Comptoir. Les marais y produifent une puanteur continuelle, & des cilains de Mosquites, si insupportables, que si l'on n'a recours au Laudanum, ou à quelque autre soporisique, il faut renoncer au fommeil. La nuit que Phillips fut obligé d'y passer, lui parut la plus longue & la plus fâcheuse de sa vie. A peine étoit il au lit, qu'il sur tourmenré cruellement par ces cruels animaux. Il sut forcé de se lever, de reprendre ses habits, de se couvrir les mains avec des gants, & le visage d'un mouchoir, pour attendre le jour dans cette fituation; & toutes ses précautions mêmes ne le garantirent pas de l'éguillon des Mosquites.

Pierson, qui avoit l'esprit vif & entreprenant, s'étoir acquis du crédir à Carache de la Cour du Roi, & de la confidération dans le Pays. Il avoir appris à connoître le caractere des Habitans; & l'expérience lui fervoit de guide fuivant les occasions. La plupart des Esclaves qui apparrenoient au Comptoir étoient des Négres de la Côte d'or, nation hardie, brave & capable de fentiment. Il les trairoit si bien, que se les étant forr attachés, il auroit été sur avec dix de ces fidéles Afriquains, de battre quarante Soldats des meilleures troupes du

ys. La Ville Royale de Juida est à quatre milles du Comptoir Anglois. Le Ville Royale de chemin est une belle plaine, couverte de bled-d'Inde & de Guinée, de pa- vicous tates, d'ignames, & d'autres fruits, dont le Pays produir deux moissons chaque année. On y rencontre plufieuts perits Villages, que les Négres appellent Krums, & qui ont chacun leur Capitaine ou leur Chef. Les maifons n'ont gueres plus de quinze pieds de longueur. Elles sont sans lumière, excepté celle du Chef, qui est éclairée par un rrou dans le mur. On peut les comparer à nos étables. N'ayant qu'une feule chambre, les Négres y mangent, y dorment, fur la rerre, comme les Moutons. Les Kabaschirs, c'est le nom qu'ils donnent à leurs Chefs, out des nattes, qui leur setvent de lit, avec une pierre pour oreillers.

A l'arrivée des deux Vaisseaux, le Roi envoya au Comptoir Anglois deux de ses Kabaschirs, ou de ses Nobles, chargés d'un compliment pour les Facteurs. Phillips & Clay, qui étoient déja débarqués, firent répondre au Monarque qu'ils iroient le sendemain lui rendre leurs devoirs. Cette réponse ne le satisfit pas. Il fit partir sur le champ deux autres de ses grands , pour les inviter à venir dès le nième jour, & les avertir non-seulement qu'ils les attendoir, mais que tous les Capitaines qui les avoient précedés, étoient venus le voir dès le premier jour. Sur quoi, dans la crainte de l'offenser, les

Bbb iii

PHILLIPS. 1694. Reception des deux Capitaines, accompagnés de Pierson & de leurs gens, se mitent en chemin pour la Ville Royale

Ils furent reçus à la porte du Palais par plufieurs Kabaschirs, qui les sa-Factoris 44 Pa- Juerent à la mode ordinaire des Négres, c'est à-dire, en faifant d'abord claquer leurs doigts, & leur ferrant enfuite les mains avec heaucoup d'amirié. Lorsqu'ils eurent traversé la cout, les mêmes Seigneurs se jetterent à genoux près de l'appartement du Roi, firent claquer leurs doigts, toucherent la rerre du front, & la baiferent trois fois ; cérémonie ordinaire Jorfqu'ils s'approchent de leur Maître. S'étant levés, ils introduisirent les Anglois dans la chambre du Roi, qui étoir remplie de Nobles à genoux; ils s'y mirent comme tous les autres, chacun dans son poste, & s'y tintent constamment pendant toute l'audience. C'est la siruation dans laquelle ils paroissent toujouts devant le Roi.

Sa Majefté, qui étoit cachée derriere un rideau, avant jetté les veux fur

Trone du Roi.

les Anglois par une petire ouverture, leur fit tigne de s'approcher. Ils s'avancerent vers le rrône, qui étoit une estrade d'argile, de la hanteur de deux pieds, environnée de vieux rideaux fales qui ne se tirent jamais, parce que le Monarque n'accorde point à ses Kabaschirs l'honneut de le voit au visage. Il avoit près de lui deux ou trois petits Négres, qui étoient ses enfans. Il renoit à la bouche une longue pipe de bois, dont la tête auroit pû contenir une once de tabac. A fon côté il avoit une bouteille d'eau-de-vie , avec une perite taffe Sea habillement. d'argent affez mal-propre. Sa tête étoit couverte, ou plutôt liée, d'un calico fott groffier; & pour habit, il portoit une robe de damas rouge. Sa garderobe étoit fort bien garnie de cafaques & de manteaux, de drap d'or & d'argent, de brocards de foie, & d'autres étoffes à fleurs, brochées de grains de verre de differentes couleurs; préfens qu'il se vantoit d'avoir tecus des Capitaines Blancs que le Commerce avoir amenés dans ses Etats, & dont il prenoit plaisit à faire admirer le nombre & la varieté, Mais de toute sa vie , il n'avoit

Caroffes qu'il

Les Anglois se découvrirent la tête pour le saluer. Il prit les deux Capifair aux Factours, taines par la main, & leur dit d'un air obligeant, qu'il avoit eu beaucoup d'impatience de les voir ; qu'il aimoit leur Nation ; qu'ils étoient ses freres , & qu'il leur rendroir tous les bons offices qui dépendroient lui. Ils le firent Leurs divisions. affurer, par l'Interprête, de leut reconnoissance personnelle, & de l'affection de la Compagnie Royale d'Angleterre, qui malgré les offres qu'elle recevoir de plufieurs Pays où les Esclaves étoient en abondance, aimoit mieux tourner fon commerce vers le Royaume de Juida, pour y faire apporter toutes les commodités dont il avoit besoin. Ils ajouterent qu'avec de tels sentimens, ils se flattoient que Sa Majesté ne feroit pas traîner en longueur leur cargaison d'Esclaves, principal objet de leur voyage, & qu'elle ne fouffritoit pas que ses

en Angleterre, ils rendroient compte à leurs Maîtres, de ses faveurs & de ses bontés. Il répondit que la Compagnie Royale d'Afrique étoit un fort honnéte homme, (17) qu'il l'aimoit lincerement, & qu'on traiteroit de bonne-foi avec ses Marchands. Cependant il tint mal fa parole; ou plutôt malgré les témoignages de respect qu'il recevoit de ses Kabaschirs, il sit voir par sa conduite

Kabaschirs leur en imposassent sur le prix. Enfin, ils promirent qu'à leut retout

(17) On conçoit que c'est un trait de l'ignorance de ce Monarque,

jamais porté de chemife, ni de bas & de fouliers.

qu'il n'osoit rien faire qui leur déplût.

foulever le cœut à Phillips.

Dans cette premiete audience, il ne manqua rien à ses politesses. Après avoit fait alleoir les Anglois près de lui , fur un banc , il but à la fanté de son refliquele Red frere le Roi d'Angleterre, de fon ami la Compagnie Royale d'Afrique, & donne aux Andes deux Capitaines. Ses liquents favorites étoient l'eau-de-vie, & le Pitto. glois. Celle-ci est composée de bled-d'Inde , long-tems infusé dans l'ean. Elle tire fut le gout d'une espece de biere que les Anglois nomment Ale. Il y en a de si forte qu'elle se conserve trois mois, & que deux bouteilles sont capables d'enivrer. On apporta bientôt devant le Roi une petite table quarrée, fur laquelle un vieux drap tenoit lieu de nappe, garnie d'afficties & de cuillieres d'étain. Il n'y avoit ni couseaux ni fourchettes, parce que l'ufage du Pays est de déchirer les viandes avec les doigrs & les dents. On l'ervit enfaite un grand baffin d'érain, de la même couleur, dit Phillips, que le teint de Sa Ma elté, rempli de Poules étuvées dans leur jus, avec un plat de paraies bouillies, pour servir de pain. Les Poules étoient si cuites qu'elles se dépeçoient d'elles-m'mes. Des mets de cette espece n'exciterent pas beaucoup l'appetit des Anglois. Cependant ils eurent la complaifance d'avaler deux ou trois cuillerées de bouillon, où la malaguette & le poivre rouge n'étoient pas épatgnés, ils eutent l'honneur de boire plusieurs tois à la fanté de sa Majesté, dans une taffe de coes. Toute l'argenterie Royale se réduisoit à la perite taffe qui lui servoit à boire de l'eau-de-vie. Le Roi saluoit souvent les Anglois par des inclinations de tête, baifoit sa propre main, & poutsoit quelquefois de grands éclats de rire. Lorfou'ils eurent ceifé de manger, il prit, dans le bouillon, quelques pieces de volaille qu'il donna à ses enfans. Le teste sut distribué entre les Nobles, qui s'avancerent en rampant fut le ventre, comme autant de Mal-proprete chiens. Leurs mains leur fervirent de cuilliere pour pêchet la viande dans le Osicini. bouillon. Ils les lecho ent enfuite avec beaucoup d'avidité. Ce spectacle sit

PHILLIPS. 1694.

Après le diner, le Roi demanda des nouvelles du Capitaine Schutley. On Regress du Roi lui dit qu'il étoit mort à Akia. Il se mit aussi-tôt à crier , à se tordre les mains , schueley. & à le frotter les yeux , quoiqu'il n'en fortit pas de larmes , en répetant qu'il avoit beaucoup perdu, & que Schurley éroit son ami. Il ajouta que la Côte d'ot l'avoit empoisonné. Enfuite il parla de peintures, de mortiers de cuivre, & de quantité d'autres présens que Schurley lui avoit promis. Clay ayant répondu qu'il n'avoit tien de ceue nature à bord , le Monarque parut de fort mauvaile humeur, & lui foutint que les préfens étoient sans doute sur le Vaisfeau, mais que depuis la mort de Schurley, il vouloit les faire tourner à fon profit. Clay, pour l'appaifer, déclara qu'il y avoit tur le Vaisseau d'autres presens qui lui étoient envoyés par la Compagnie, rels que des arquebuses. des étoffes de foie, &c. Enfin, lorsque le Roi se fut informé quelles sottes de marchandises ils apportoient, & de combien d'Esclaves ils avoient besoin, ils lui demanderent la permission de se retiret.

Le lendemain, suivant leurs promesses, ils retonrerent au Palais avec des Palanta on essais de leurs marchandises; & l'on convint du prix des Esclaves. Ces con- trante confu ventions ou ces Traités portent à Juida le nom de Palavera, quoique dans chandres. les Regions Occidentales de l'Afrique, le même mot fignifie au contraire dispute ou querelle. Après beaucoup de difficultés, on convint de cent livres de Kowris pour chaque Esclave. Alors le Roi fit assigner aux Marchands

284

PRILLIPS. 1694.

Anglois, des Magafins, une Cuifine, & des Logemens. Mais toutes les chambres étant sans porte, ils furent obligés d'en faire à leurs frais & d'y mertre des verrouils & des ferrures. Le jour fuivant ils paverent les droits ordinaires au Roi & aux Kabaschirs; après quoi les Officiers du Commerce firent avertir les Habitans de la Ville, au son d'une cloche, d'amener leurs Esclayes au Marché. Cette cloche, qui est de fer, a la forme d'un pain de sucre, & contiendroit environ vingt livres de kowris. On frappe dessus avec un baton, qui en tire un son fort foible & sourd.

Bonne-chere des Anglois.

Chaque jour au matin, le Roi invitoit les deux Capitaines à déjeuner. & leur offroit toujours ses deux plats de Poules étuvées & de Patates bouillies à l'eau. Mais il leur envoyoit tous les jours pour leur table, un Porc, une Chévre, une Brebis & une bouteille de Pirro. De leur côté, ils lui faifoient porter avec la même régularité quatre bouteilles d'eau-de-vie, qu'il recevoit comme le souverain bien. Comme ils avoient leur Cuisinier dans la Ville, & que les provisions y étoient en abondance, ils faisoient fort bonne chere. Mais Maladia qui fue divers accidens leur firent bientor perdre l'appetit. La plûpart de leurs gens furent attaqués de la fiévre. Phillips fut atteint lui-même d'un violent mal de tête. A peine se trouva-t-il capable d'aller jusqu'au marché sans être soutenu, & la mauvaise odeur du lieu lui causoit quelquesois des évanouissemens dangereux. Cetre Halle, que les Habirans appellent Trunk, éroit un vieux Bâtiment, où l'on faisoit passer la nuit aux Esclaves, dans la nécessité d'y faire tous leurs excrémens. Trois ou quatre heures, que Phillips étoit obligé d'y

Les Esclaves du Roi furent les premiers qu'on offrit en vente; & les Ka-

passer tous les jours, ruinerent tout-à-fair sa santé.

pour prévenir les que relles.

Vente des Efclaves.

baschirs exigerent qu'ils sussent achetés avant qu'on en produisit d'autres, sous prétexte qu'étant de la Maison royale ils ne devoient pas être refusés, quoiqu'ils fullent non-seulement les plus difformes, mais encore les plus chers. Mais c'étoit une des prérogatives du Roi , à laquelle on étoit forcé . de se soumettre. Les Kabaschirs amenoient eux-mêmes ceux qu'ils vouloient vendre, chacun selon son rang & sa qualité. Ils étoient livrés aux observations des Chirurgiens Anglois, qui examinoient foigneusement s'ils étoient fains & s'ils n'avoient aucune imperfection dans les membres. Ils leur faifoient étendre les bras & les jambes. Ils les faisoient fauter, tousser. Il les forçoient d'ouvrir la bouche & montrer les dents, pour juger de leur âge; car étant tous rafés avant que de paroître aux yeux des Marchands, & bien frottés d'huile de palmier, il n'étoit pas aisé de distinguer autrement les vieillards de ceux qui étoient dans le milieu de l'âge. La principale attention étoit à n'en point acheter de malades, de peur que leur infection ne devint bientôt contagiense. La maladie, qu'ils appellent yaws est fort commune parmi ces mi-serables. Elle a presque les mêmes symptômes que la verole; ce qui oblige le Chirurgien d'examiner les deux sexes avec la derniere exactitude. On met les hommes & les femmes à part, séparés par une cloison de grosses barres de bois,

de cetts vente.

Après avoir fait le choix de ceux qu'on veut acheter, on convient de prix, & de la nature des marchandises. Mais la précaution que les Facteurs avoient eue de commencer par cet article leur épargna les difficultés qui naiffent ordinairement. Ils donnerent aux Propriétaires des billets signés de leur

Maniere doze on condult les Efclayes a bord,

main, par lesquels ils s'engageoient à délivrer les marchandises en recevance les Esclaves. L'Echange se fit le jour d'après. Phillips & Clay firent marquer chacun de la premiere lettre du nom de son Bâtiment. La place de la marque Jeur Lait. est frortée auparavant d'huile de palmier; mais cerre opération est si peu douloureuse, que rrois ou quatre jours suffisent pour fermer la plaie, & pour faire

PHILLIPS. 1694

paroître les chairs fott faines. A mesure qu'on a payé pour cinquante ou soixante, on les fair conduire Officiers Négros au rivage. Un Kabaschir, sous le titre de Capiraine d'Esclaves, prend soin de dent, les embarquer & de les tendre sûrement à bord. S'il s'en perdoit quelqu'un dans l'embarquement, c'est le Kabaschir qui en répond aux Facteurs; comme c'est le Capiraine du Trunk ou du marché qui est responsable de ceux qui s'échapperoient pendant la vente, & juiqu'au moment qu'on leur fair quitter la Ville. Dans le chemin jusqu'à la mer, ils sont conduits par deux autres Officiers que le Roi nomme lui-même, & qui reçoivent de chaque Vaisseau, pour prix de leur peine, la valeur d'un Esclave en marchandises. Tous les de. voirs furent remplis si fidélement, que de treize cens Esclaves, acherés & con-

duirs dans un espace si court, il ne s'en perdir pas un. Il y a aussi un Capitaine de terre, dont la commission est de garantir les marchandifes du pillage & du larcin. Après les avoir débarquées, on est quelquefois forcé de les laisser une nuit entière sur le rivage, parce qu'il ne se préfente pas roujours affez de Porteurs. Malgré les foins & l'autorité du Capitaine, il est difficile de mertre tour à couverr. Il l'est encore plus d'obtenir la restitution de ce qu'on a petdu.

Lorsque les Esclaves sont arrivés au bord de la mer, les Canots des Vais-Diffispoir des seaux les conduisent à la Barque longue, qui les transporre à bord. On ne Nigres dans l'es-

tarde point à les mettre aux fers, deux à deux, dans la crainre qu'ils ne se clavage. soulevent, ou qu'ils ne s'échappent à la nage. Ils ont tant de regret à s'éloigner de leur Pays, qu'ils saitissent l'occasion de saurer dans la mer, hors du Canot, de la Barque, ou du Vaisseau, & qu'ils demeurent au fond des stors jusqu'à ce que l'eau les étouffe. Le nom de la Barbade leur cause plus d'effroi que celui de l'enfer, quoiqu'au fond, dir l'Aureur, ils y menent une vie beaucoup plus douce que dans leur Pays. On en a vû plusieurs dévorés par les Requins, au moment qu'ils s'élançoient dans la mer. Ces animaux sont si accourumés à profiter du malheur des Négres, qu'ils suivent quelquesois un Vaisseau jusqu'à la Barbade, pour faire leur proje des Esclaves qui meurent en chemin, & dont on jerte les cadavres hors du bord. Phillips raconte qu'il en voyoir tous les jours quelques-uns aurour de son Bâtiment; mais il ne peut

assurer, dit-il, que ce fussent les mêmes. Les deux Vaisseaux perdirent douze Négres, qui se noyerent volontaire- Les Anglois en ment, & quelques autres qui se laisserent mourir par une obstination desef- perdentplusieuts.

perée à ne prendre aucune nourriture. Ils sont persuadés qu'en mourant ils retournent auffi-rôr dans leur partie. On conseilloir à Phillips de faire couper Confeil enu à quelques-uns les bras & les jambes, pour effrayer les autres par l'exemple. Phillips, Ses rai-D'aurres Capitaines s'éroient bien trouves de certe rigueur. Mais il ne put se sons pour le rerésoudre à reairer, avec eant de barbarie, de miserables créatures qui éroient jeuer. comme lui l'ouvrage de Dieu, & qui n'étoient pas, dit-il, moins cheres au

Tome III.

PHILLIPS. 1694.

Créateur que les Blancs. Il ajoute qu'il ne voit aucune taison de les mépriser pour leur couleur, puisqu'ils l'ont reçue de la nature, & qu'il ne comprends pas pourquoi les Blancs croiroient valoit mieux dans l'intérieut. Tous les hommes, dit-il encore, font portés à juget favorablement d'eux-mêmes, Les Négres s'eltiment, & se croyent même supérieurs à nous, puisque par mépris pour notre couleur, ils se figurent le diable blanc & le représentent de même.

Commerce clan-

Les Kabaschirs sont obligés, pour chaque Esclave qu'ils vendent publiquement, de payet au Roi des droits & des coutumes, qui consistent dans une partie du prix qu'ils ont reçu. Pour s'exempter de ces impôts, ils amenoient fouvent, pendant la nuit, à la maifon du Capitaine, deux ou trois Esclaves qu'ils lui vendoient secretement, & les marchandises d'échange leur étoient envoyées avec les mêmes précautions. Cependant Phillips avoir peu de penchant pour ce commerce clandestin, par la crainte d'offenser le Roi, qui défendoit toute forte de trafie & de traité hors du marché public. Quelquefois ce Prince, après avoit vendu dans un mouvement de colere une de ses fenimes ou quelqu'un de ses sujers, revenoir à lui-même & prioit les Facteurs d'accepter d'autres Esclaves à la place. Ils avoient la complaisance de lui accorder cette fatisfaction & le plaisir de tematquer qu'il y étoit fenfible.

Informations que Phillips prend tur L. porton des No-ĮJ :3,

Phillips, qui avoit entendu vanter tant de fois les poisons des Négres. & l'art avec sequel ils en infectent leurs fléches, eut la cutiosité de prendte la deffus des informations. Mais pour les rendre plus certaines , il engagea un Kabaschit à le visitet dans le Magasin. Là, il commença pat lui faire avaler plusieurs vertes de liqueurs fortes; & le voyant échausté par le plaisir de boire, il lui marqua une vive affection; il lui fit divers préfens; enfin . il le pressa de lui apprendre de bonne-foi comment les Négres empoisonnoient les Blancs, quel étoit leur fectet pour communiquer le poison jusqu'à leurs armes , & s'ils avoient quelque antidote dont l'effet fut auffi sût que \_ celui du mal. Tout l'éclaircissement qu'il put tirer fut que les poisons en usage dans le Pays venoient de fort loin , & s'acheroient fort chet ; que la quantité nécessaire pour empoisonner un homme revenoit à la valeur de trois ou quatre Esclaves; que la méthode ordinaire pour l'employer, étoit de le mêler dans l'eau ou dans quelque autre liqueur , qu'il falloit faire avaler à l'ennemi dont on vouloit se défaire; qu'on se mettoit la dose de poison sous l'ongle du petit doigt, où elle pouvoit être conservée long tems sans nuite au travets de la peau, & qu'adroitement on trouvoit le moyen de plonger la doigt dans la caleballe, ou la talle, qui contenoit la liqueur; qu'au même instant le poison ne manquoit pas de se dissoudre, & que son action étoit fi forte, lorsqu'il étoit bien prépaté, qu'il n'y avoit point d'antidote qui pût être affez tôt employé. Le Kabaschir ajouta que les empoisonnemens n'étoient pas si communs dans le Royaume de Juida que dans les autres Pays Négres; non que les haines y fussent moins vives, mais à cause de la cherté permettre que les Anglois fusient exposés au poison. Ce Prince avoit ri de cette priete, & l'avoit assuré que ce barbare usage n'étoit pas connu dans ses

Diffance de Plating.

du poison. Phillips avoir prié le Roi, dès sa premiere audience, de ne pas Etats. Cependant l'Auteur observa qu'il resusoit de boire dans la même tasse

dont les Anglois & ses Kabaschirs s'étoient servis, & que si on lui présentoir une bouseille de liqueur, il voutoir que celui doni il l'avoir reçue en essayar le premier. Au contraire, les Kabaschirs avaloient sans précaution tout ce qui leur venoir de la main des Anglois. Ils alloient deux ou trois fois le sour au Magasin, où chaque visse éroir payée d'un verre d'eau-devie. Les deux Capitaines ne paroissoient jamais au Trunk sans y faire porter trois ou quarre boureilles, qui servoient comme de sceau à rous les Traités. Sonvent les Kabaschirs venoient demander des liqueurs au Magasin, sous présexre de quelque mariage qui les obligeoir de se réjouir, ou de quelque maladie pour laquelle ils ne connoissoient pas de meilleur remede. L'envie de se conserver leur aminé faisoit toujours accorder une partie de leur demande.

PHILLIPS. 1694. Avidité des Ka-

L'Auteur rapporte à cerre occasion que le voluptueux & vieux Monarque Demande fineude Juida le fir appeller une fois secrerement pendant la nuit, pour lui dire bire qui le son qu'ayanı épousé une jeune fille qu'il devoir recevoir certe nuir même, il avoit far à Phallaps. besoin d'un perit baril d'eau-de-vie pour donner une sère aux parens de sa belle, & de quelque potion qui le rendis propre à la caresser. Ses deux demandes lui furent accordées. Le Chirurgien du Vaisseau lui donna un cordial qui répondir à ses intentions, & reçut de lui, pout récompense, deux robes le jour

Dans l'Isle Saint Thomas, les Portugais sont des empoisonneurs si habiles, Habilet empoique si l'on s'en rapporre aux informations de Phillips, en coupant une piece fonueurs. de viande, le côre qu'ils veulent donner à leur ennemi seta infecté de poison fans que l'aurre s'en ressenze; c'est-à-dire, que le coureau n'est empoisonné que d'un côté. Cependant l'Auseur fais remarquer avec soin qu'il n'en parle que sur le rémoignage d'aurrui, & qu'en relâchant dans l'Isle de Saint Thomas, ni lui, ni ses gens n'en firent aucune expérience.

Les femmes du Roi de Juida sont renfermées dans un quarrier séparé. L'au- Outrier des seus teur s'en approcha plusieurs fois, avec quelques-uns de ses gens; & jeriant les mes a luida. yeux par-dellus le mur, il vir plusieurs de ces Reines occupées à divers ouvravrages. Il lia même quelque entrerien avec elles. Mais un Facteur François de Improdence d'un la Compagnie, se laissant entraîner par sa cutiosité, renta d'ouvrir la porte, Fatteur François, qui éroir fermée avec quelques liens d'ozier. Toures les femmes prirent la fuire, en jettant un cri. Quelques Kabaschirs, envoyés par le Roi, vintent priet les Blancs de garder plus de mesure, & de rourner d'un aurre côté leur prome-

nade. Ils y confentirent voloniiers, à l'exception du François, qu'on eut peine

à faire enrrer dans des vûes plus raisonnables.

Le lendemain en déjeunant avec eux , le Roi leur fir un reprodue fort doux de leur curiofiré, & leur déclara que les loix du Pays ne permersoient à personne d'approcher si près du quarrier des femmes. Il ajoura qu'il les trouvoir excusables, en qualiré d'Errangers, mais qu'il les prioir néanmoins de ne pas retomber dans la même faute. Leurs excules furent aussi polies que le reproche. Il en parut forr fatisfait ; mais il marqua un peu plus de ressenriment contre le Facteur François, qui devoit mieux connoître les loix du Royaume. Phillips voyant l'embarras du Facteur, prir sur lui tour le blâme, & proresta que c'étoit lui-même qui avoir mené sa compagnie dans un lieu

qu'il éroit cutieux de voit, pour rendre témoignage de la galanterie du Roi,

Leurs exculen

PHILLIPS. 1694.

à son retour en Angleterre. Le Monarque le prit par la main, & lui dit que si sa compagnie n'avoir point en d'autre vue, il étoit faché d'en avoir fait des plaintes, & qu'il pardonnoit volontiers au Facteur François.

Ce Facteur & son associé, ou son Lieurenant, habitoient une perire cabane Ce que c'étois que ce Facteur près du Palais du Roi. Comme on n'avoit pas vû, depuis trois ou quatre ans, fran,ost. de Vaisseau François sur la Côte, il vivoit des liberalités du Roi, sans aucun moyen de retourner dans sa Patrie. Phillips l'avoir presque tous les jours à dîner, & lui offrit de le conduire à la Barbade, d'où il pourroit gagner facilement la Martinique. Mais l'Angletetre étant en guerre avec la France, il

Brille proc & marché. n'ofa paffer dans une Isle ennemie. A peu de distance de la Ville Royale, on trouve trente ou quarante gros arbres, qui forment la plus agréable promenade du Pays. L'épaisseur des branches, ne laissant point de passage à la chaleur du Soleil, y fait regner une fraîcheur continuelle. C'étoit sous ces arbres que Phillips passoit la plus grande partie du tems. On y tenoit un matché. Entre plusieurs spectacles bizarres , il eut celui d'une table publique , ou d'un ordinaire , qu'il a ctu digne

Table publique o crdisante Ne-Lic.

d'une description. Le Négre, qui avoit formé cette entreprise, avoit placé, au pied d'un des plus gros arbres, une grande piece de bois de trois ou quarte pieds d'épaisseut. C'étoit la table; elle n'étoit soutenue sur la terre que par l'on propre poids. Les mets étoient du Bœuf & de la chair de Chien bouillis, mais enveloppés dans une peau crue de Vache. De l'autre côté on voyoit, dans un grand plat de tetre, du Kanki, espece de pâte molle, composée de poisson pourri & de farine de mais, pour servir de pain. Lorsqu'un Négre avoit envie de manger, il venoit se mettre à genoux contre la table, sur laquelle il exposoit huit ou neuf coquilles de Kowris. Alors, le Cuisimer coupoit fort adroitement de la viande pout le prix. Il y joignoit une piece de kanki, avec un peu de sel. Si le Negre n'avoit pas l'estomac assez rempli de cette portion, il donnoit plus de coquilles & tecevoit plus de viande. L'Aureur vit tout à la fois, autour de la rable, neuf ou dix Négres, que le Cuisinier servoit avec beaucoup de promptitude & d'adresse, & sans la moindre confusion. Ils alloient boire enfuite à la Riviere; car l'usage des Négres est de ne boire qu'après leur

Nains de Roi. Lour tamp actual-

Le Roi avoit deux Nains, qui venoient sonvent demander des kowtis aux Anglois. On n'ofoit leur en refuser, quoiqu'ils méritallent la corde plutôt que des préfens. Ils troubloient continuellement le sommeil des Facteurs par des hurlemens, aufquels ils donnoient le nom de ptieres, & qu'ils faifoient routes les nuits fous quelques arbres qui touchoient au Magafin. Ils implorojent, dissient-ils, la puissance des Feriches en faveur du Roi. Ils prérendoient que ces divinités leur parloient fouvent par la bouche d'une grande Idole de bois qui étoit à la potte du Palais, & qu'ils s'étoient efforcés de taillet en figure d'homme, quoiqu'ils n'eussent réusse, dit l'Aureur, qu'à lui donnet celle du diable.

Phillips oft cuparler une soole.

Phillips avant entendu fouvent affurer que cette figure parloit toutes les riue d'entendre nuits aux Kabaschirs & à ses Devots , déclata naturellement qu'il seroit charmé d'affister à des cérémonies si merveilleuses, & demanda la permission de les y accompagnet. Ils lui répondirent qu'il falloit s'y trouver la nuit. Il ne manqua point de s'y rendre avec eux la nuit suivante; mais craignant quel-

que mauvais tour, il prit avec lui quatre de ses gens, bien armés de pistolets & de sabres. Les Négres, arrivant de plusieurs côtés, firent quantité de profondes falutations à l'image, tandis qu'il attendoit la voix & les discours qu'on lui avoit promis. Après s'être ennuyé pendant plus d'une heure, il demanda pourquoi il n'entendoit rien. On lui demanda un peu de patience. Il atrendit encore deux heures, sans être plus satisfait. Les Négres parurent fort furpris. & l'affurerent que leur Fetiche n'avoit jamais été fi long-rems muer. L'indignation prenant l'ascendant sur lui, il donna du bout de sa canne dans la bouche de l'Idole, & recommença plusieurs fois le même jeu, Phillips à mai malgré les instances des Négres, qui témoignoient beaucoup d'inquiétude pour lui. Il leur dit que ne voyant qu'une piece de bois, il n'avoit aucune raison de craindre; mais que s'il étoit vrai qu'elle sût capable de parler, il alloit la forcer de faire niage de cette qualité. La-deslus, il prit un de ses pistolets, & tirant à l'Idole, il lui mit une balle dans l'œil gauche. Les Négres prirent tous la fuite. Phillips & ses gens passerent encore une demie-heure dans le même lieu . & se rerirerent enfin , sans avoir pû faire rien perdre de

PHILLIPS. 1694.

Hardielle de

son insensibilité à la piece de bois. Le jour suivant, les Négres parurent fort étonnés de voir le Capitaine Anglois en bonne fanté. Il raconta lui-même son avanture au Roi, qui l'assura gravement que la figure parloit aux Négres, mais qu'elle gardoit le filence devant les Blancs. Phillips répondit que si elle avoit été capable de parler , elle n'auroit pas manque de faire entendre quelque menace ou quelque plainte lorsqu'il l'avoit si maltraitée à coups de canne & de balle. Le Monarque ré- Aris qu'il recut pliqua que ce n'étoit à la vérité qu'une figure de bois, mais qu'il étoit certain du Roi. que les Fetiches s'expliquoient souvent par sa bouche; qu'il en avoit été souvent témoin lui-même, & qu'il fouhaitoir que les Anglois ne se réjouissent point de l'avoir maltraitée. Phillips lui dit qu'il défioit également les Fetiches & la statue de lui nuire; & qu'il ne redoutoit que le poison de ses Sujets. Vous n'avez rien à craindre du poison, reprit encore le Roi; mais je ne vous répond pas des des Feriches.

Phillips voyoit fouvent, autour des maifons du Pays, de petites figures Autres Idoles du de terre ; & devant elles , du riz , du bled , de l'huile & d'auttes présens qu'on Pays. Leur avoit offerts. Quelquefois c'étoient des Chevres éventrées, & suspendues aux arbres. Les Négres ont tant de choses ausquelles ils donnent la qualité de Fetiches, qu'il ne pur comprendre l'idée qu'ils attachent à ce nom. Sur la Côte d'or, lorsqu'il se fait quelque promesse solemnelle ou quelque serment, le Prêtre mêle des poudres de différentes couleurs, dont il jette cinq ou fix cueillerées fur un des principaux Fericlies. Ce mélange doit caufer la mort à celui qui violetoit son serment. Les Négres en sont si persuadés, que plusieurs Ca- Refrest des Népitaines ont pris le parti de faire jurer leurs Esclaves, par les Fetiches, qu'ils gres pour leurs ne se jetteroient pas dans la mer pour regagner le rivage, & leur ont fait ôter leurs chaînes après ce ferment. Cependant Phillips confeille aux marchands de se reposer moins là-dessus, que sur de bonnes chaînes de fer.

Au Cap-Corse, il avoit vu les Feticlies employés solemnellement par les kanst. trois Facteurs de la Compagnie, Plad, Roman, & Melroff, pour engager la foi du nouveau Roi de Futtu, du Roi de Sabo, & de Nimfa Général des Arkanis. Voici le détail qu'il fait de cet incident. Les Arkanis, qui sont de tous les

Guerre des Ar-

Ccciii

PRILLIPS. 1604.

Marchands Négres ceux dont les Anglois aiment mieux le commerce, & dont l'or est le plus pur, habitent l'intérieur des terres; de sorte que pour se rendre aux Forts & aux Vaisseaux , ils ont quelques autres Pays à traverser. Le Pays de Futtu en étoit un ; & le Roi leur avoit accordé le passage assez long tems, fans leur caufer aucun chagrin, Mais fes Suiets, à l'infligation des Hollandois de Mina, leur fermerent les chemins, & les voulurent forcer d'acheter d'eux à plus haut prix des marchandises de moindre valeur, qu'ils

recevoient des Hollandois. Les Arkanis, ayant refusé de se soumettre à cette tyrannie, se virent exposés au pillage & à toutes sortes de mauvais traitemens, en traversant le Royaume de Futtu. Leur mécontentement produifit la guerre. Ils choifirent pour Général un de leurs principaux Negocians . nommé Nimfa , qui avoit toutes les qualités nécessaires à cet emploi. Les Anglois du Cap-Corfe, à qui ils communiquerent feur dessein, s'engagerent à leur fournir des armes & des munitions. D'un autre côté les Arkanis eurent recours au Roi de Sabo, de qui ils louerent un corps de Troupes Caraftere du Roi auxiliaires. Ce Prince avoir la figure la plus majestueuse & la plus guerriere, que Phillips ait jamais vue parmi les Négres. Sa conduite & son courage

de Sabo.

répondoient merveilleusement à son air. Les Arkanis soutenus par un secouts si puissant, & par quelques Négres du Cap-Corse, qui les joignirent fous la conduite des Capitaines Hanfika & Amo, composerent une armée de vingt mille hommes, & marcherent contre le Roi de Futiu, qui n'avoit point attendu leur arrivée pour assembler aussi ses meilleures Troupes. Il y eur quelques legeres escarmouches entre les deux partis, car il n'arrive gueres aux Négres de décider leurs querelles par de véritables batailles. Le pillage, les embuscades, les surprises sont les principaux événemens de leurs guerres. La fortune se déclara si heureusement pour les Arkanis, qu'ils forcerent le Roi de Futtu de chercher un azile & de la protection au Château de Mina,

Nimfa & le Roi même de Sabo profiterent de sa retraite pour s'approcher

1 es Arkanis ditronent le Roi de Futtu.

Articles de paix jurés & fignés au Cap-Corte

de sa Ville Capitale. Ils y entrerent sans résistance. Ils la pillerent, ils en brûlerent une partie; & pour affurer le fruit de la guerte, ils éleverent sur le trône le frere du Roi fugitif. Tous les Kabaschirs du Royaume de Futtu jurerent, par les Fetiches, d'être fidéles à leur nouveau Maître. Enfuite les Vainqueurs amenerent ce Monarque au Cap-Corfe, pour lui faire jurer à son rour d'être constamment attaché aux Anglois, & de favoriser leurs intétêts dans toutes fortes d'occasions; de porter une haine immortelle à son frere; d'entretenir une paix inviolable avec les Arkanis, & de leur accorder la liberté du passage dans son Pays, avec leur or & leurs autres marchandises, Ces articles furent écrits fur du Parchemin , au nom de la Compagnie Royale d'Angleterre, de Nimfa, & du Roi de Sabo. Le Roi de Futtu les figna, par une marque qui tint lieu de son nom. Schurley & Phillips, qui se trouvoient alors au Château du Cap-Corfe, les Facteurs, & plusieurs Kabaschirs signerent serment par les aussi en qualité de rémoins. Après quoi, le Roi de Futtu s'étant mis à genoux, jura solemnellement par les Fetiches d'être fidéle à l'observation du Traité. On joignit au serment la cérémonie des poudres. Le Prêtre des Fetiches prit cinq ou fix cueillerées d'eau, dans lesquelles il jetta plusieurs sortes de poudres, dont il connoissoir seul la composition. Après les avoir bien mêlées, il déclara au Roi de Futtu qu'à la moindre infraction des articles,

Fetiches,

il tomberoit mort sur le champ comme un clou de porte, Ce Prince parut fort perfuadé de la vérité de cette menace. Il avoit la physionomie basse & stupide. Un ver qu'il avoit au pied ne lui permettant pas de se soutenir sut ses jambes,

PHILLIPS. 1694.

il étoit porté sur les épaules d'un Négre. En arrivant au Cap-Corfe, le Roi de Sabo & Nimfa furent falués de neuf coups de canon, par le Château & les Bâtimens qui étoient dans la rade. Ils y répondirent par une décharge de leur moufqueterie. Leur entrée se fit sous un dais, auquel on avoit suspendu plusieurs queues de cheval, & leurs gens ne cesserent point de tirer jusqu'à la potte du Châreau. Là, le Monarque Negre, & le Général des Arkanis mirent le fabre à la main; & trouvant les Facteurs Anglois, qui étoient venus au-devant d'eux, ils leur baiserent les mains avec de grands témoignages de joie. Les Anglois prirent les leurs, & les secouerent à la mode du Pays. Mais pour donner plus de force à leurs félicitations, ils firent porter hors des murs un tonneau d'eau-de-vie, qui fut enfoncé, & bû par toute l'armée à la fanté de la Compagnie Royale d'Angleterre.

Le Roi de Sabo s'étoit fait accompagner de deux de ses femmes pendant toute la guerre. Elles l'avoient fuivi au Château Anglois; & fuivant l'ufa- refleséesterance ge du Pays, où l'on ne se fait pas honte d'être chargé de vermine, elles da Roi de Sabo. lui nettoyoient souvent la rête en public , & prenoient plaisir à manger ses poux.

Simpolieres es

Phillips n'ayant rien épargné pout découvrir tout ce qui appartenoit aux Recherches de Fetiches , 2 oute à son récit les circonstances suivantes. Les Négres ont de pe- Frances. tites pieces d'or, d'un travail fort recherché, qui représentent diverses figures . & qu'ils portent attachées à leur chevelure , au cou , au poignet , & à la cheville du pied. Ils donnent à ces figures le nom de Feriches. Ils ont des creatures particulieres, qui font l'obiet de leur dévotion ; & chaque Négre à la sienne, qu'il regarde comme sa divinité tutelaire, & qu'il appelle aush son Feriche. Celle du Général Nimsa étoit la Vache. Les Facteurs en ayant fair tuer une pour traiter les Princes Négres avant leur départ, il fut impoffible de lui en faire manger; & pour excuse, il confessa que cer animal étant son Fetiche, il n'avoit pu le voir égorger sans regtet. D'autres ont pour Fetiche, le Chien, le Mouron, le Lépard, & tout ce que leur imagination leur peint de plus puissant ou de plus respectable. Au Cap Mesurado, l'Auteur apprit d'un Négre de qualité, qui portoit autout du bras une aiguillette de peau de Léopard, que c'étoit le Feriche dont la protection le garantissoit du tonnette. D'autres portent une dent de Tigre, une corne de Boue, enduite de pare rouge, quelque os de Porffon, &c. & chacun attribue à fon Feche des vertus particulieres contre les maux ou les dangers qu'il apprehende le plus. Certe superstition a beaucoup de rapport avec celle qui est en usage sur le Sénegal & la Gambra pour les grifgris.

Le Prèrre des Fetiches du Roi s'attribue une puissance & des lumieres ex- puissance ore traordinaires. Dans la faifon des pluyes, où la mer est fort agitée, elle le les Prêtres s'au devint si excessivement, que pendant près de trois semaines, les Canots ne purent apporter de marchandises au rivage. Les Kabaschirs voyant les Anglois hors d'érat de payer les Esclaves, & ne voulant pas les livrer à crédir, renoient les Facteurs en suspens. Phillips en fit des plaintes au Roi, qui le



fucceflivement.

PHILLIPS.
1694.
Ils conjucent la

pria d'être tranquille, & de compter que par les mesures qu'il alloit prendre, la sureur des stors s'appaiseroit dès le jout suivant.

Pour exécuter cetté étrange promiefle, il envoya son Prêtre au rivage, avoir un bassin d'huile de palmier, un sica de ris de bled, une bouteille de pitro, une bouteille d'azu-de-vie, une pièce de roile peinte, & divers autres présens qui vouoir sire à la met. Le Prêtre chargé de toutes ces ri-chelles s'avança sur le bord de l'eau. Li, il fit un difcours aux vents & aux flors, pour les autrers que son Roi, qui éroit leur ami, avoir beaucoup d'affection pour les Blancs, & s'intretessici au succès de leur cargasson que le Blancs recioner de fort hometes gens, & se rendoient unites au Bys on plus long-tens, & de ne pas copposér au d'harquement des marchandises. Il lui dir que s'elle avoir besoin d'huile de palmier, son Roi liu en offerit un bassin. Alors il petra le bassin d'huile de palmier, son Roi liu en offerit un bassin. Alors il petra le bassin d'huile de palmier, son Roi liu en offerit un bassin. Alors il petra le bassin d'huile de palmier, son Roi liu en offerit un bassin. Alors il petra le bassin d'huile de la paire, son Roi le presa del petra del petra de l'acu-de-vie, le calicio, & cui lle sy petra aussin de l'acu-de-vie, le calicio, & cui lle sy petra aussin de l'acu-de-vie, le calicio, & cui lle sy petra aussin de l'acu-de-vie, le calicio, & cui lle sy petra aussin de l'acu-de-vie, le calicio, & cui lle sy petra aussin de l'acu-de-vie, le calicio, & cui lle sy petra aussin de l'acu-de-vie, le calicio, & cui lle sy petra aussin de l'acu-de-vie, le calicio, & cui lle sy petra aussin de l'acu-de-vie, le calicio, & cui lle sy petra aussin de l'acu-de-vie, le calicio, & cui lle sy petra aussin de l'acu-de-vie, le calicio, & cui lle sy petra aussin de l'acu-de-vie, le calicio, & cui lle sy petra aussin de l'acu-de-vie, le calicio, & cui lle sy calicio.

Le Roi s'en fait honneur, & les Anglois en protIl artiva, le jour fuivant que les flots étant devenus un peu plus tranquilles, on profits de ce changement pour apporter quelques machandiés au rivage. Le Roi ne manqua point d'en faite honneur à fes Fetiches, quoique la caule en flu trout-à-feit naturelle. On éroit au décours de la Lune. Les Voyageurs n'ignorent pas que dans les Régions méridionales le vent perd alors beaucoup de fa force, & que la mer eft plus calne que dans les Lunes pleines ou nouvelles. Cependant Phillips, charmé de pouvoir recommencer fon commerce, ne difiputa point aux Fetiches la gloire qui on leur attribuoir. Le Prêtre fe vanta d'être aflez puilfant pour faire pleuvoir, quand il le voudroir, du bled & du fel. Let Anglois lui ofifierne de grandes récompenfes pour leur accorder une feule fois ce spectacle. Mais les inflances & les offtes ne leur fient rite nobrenir.

Conjuration des Morts par un Pritts Nigre.

Pierson raconta l'histoire suivante à Phillips. Il avoit été envoyé à Juida pour servir de second Facteur au Comptoir, sous Smith, qui en étoit alors le Chef. Quelques jours après son arrivée, Smith fut dangereusement attaqué d'une fiévre maligne. Le Roi qui aimoit beaucoup cet Anglois lui envoya aussi-tor son Prêrre, pour chasser la mort par ses enchantemens & par l'invocation des Fetiches. En approchant du malade, le Prêtre commença par lui expliquer la commission. Ensuite s'étant rendu au cimetiere des Blancs, avec sa provision d'eau-de-vie, d'huile, de riz, &c. il s'écria d'une voix fort haute : O vous! Blancs morts, qui repofez ici, vous voulez avoir parmi vous le Facteur Smith. Mais il est aimé de notre Roi , il l'aime , & son intention n'est point encore de le quitter pour venir demeurer avec vous, S'étant approché de la sépulture du Capitaine Wyburn, fondateur du Comptoir; il lui dir du même ton : O vous, Capitaine de tous les Blancs qui reposent ici, la maladie de Smith est encore un de vos coups. Vous voudriez qu'il vînt bientôt yous tenir compagnie, parce que c'est un honnête homme. Mais notre Roi ne veut pas qu'il le quitte encore, & vous ne l'aurez pas. Après cette harangue, il fit un trou fur la fosse, dans lequel il versa de l'eau-de-vie & de l'huile, en difant à Wyburn que s'il avoit besoin de ces présens, on les lui offroit volontiers; mais qu'il ne devoit pas s'attendre qu'on lui livrât le Facteur, & qu'il falloit

falloit renoncer à cette prétention. Il revint ensuire su Comptoir, où il eut la hardielle d'affurer Smith que sa maladie ne seroit pas mortelle. On sit d'abord peu d'attention à ses ridicules promesses. Cependant comme il commençoit à se rendre incommode, Pierson le força de se retirer; & deux jours

PHILLIPS. 1694.

après, on perdit le pauvre Smith. Le Roi de Juida étoit âgé d'environ soixante ans, autant du moins que Fichte & carac-

Phillips fut capable d'en juger, car les Négres ne connoissent point leur âge, tere du Roi de & ne tiennent aucun compte de la mesure du tems. Ce Prince étoit d'une taille médiocre. Il avoit les cheveux gris, & la physionomie fort commune. L'Auteur ne lui trouva pas les sentimens plus relevés. Cependant il étoit d'un fort bon naturel, & d'une humeur assez douce, sur-tout lorsqu'il vouloir obtenir quelque présent. Pendant que le Vaisseau fut sur la Côte, il ne sortit point une seule fois de son Palais. Mais il se promenoit souvent dans les cours, pieds nuds au milieu de la boue, avec aussi peu d'attention pour sa personne que le plus pauvre de ses Sujets; quoiqu'on le prétende si puissant, que dans sa puissance, l'espace de vingt-quatre heures, il peut rassembler une armée de quarante mille hommes. Son Principal Kabaschir se nommoit Springgatha; vieillard Court de quatre-vingt ans, confommé dans la Politique, qui gouvernoit absolument son Maître, & qui s'attendoit à monter sur le Trône après lui. Les Anglois trouverent plus d'obstacle de sa part à l'établissement de leur Commerce, que de celle du Roi & de tous les autres Kabaschirs. Le second Seigneur de la Cour se faisoit appeller Capitaine Charter; nom qu'il avoit pris d'un Anglois, au service duquel il avoit été dans sa jeunesse, & qu'il se faisoit honneur de porter par reconnoissance pour son ancien Maître. Son age ne surpassoit pas rrente ans. Il étoit d'une figure agréable & d'un fort bon naturel. Les Anglois se rrouverent si bien de sa générosité & de sa douceur, qu'ils acheterent de lui plus d'Esclaves que de tous les aurres Kabaschirs ensemble. Comme Springgatha étoit trop vieux pour faire esperer qu'il pût survivre au Roi, c'étoit à Charrer que toute la Nation destinoit la Couronne. Les autres Seigneurs, c'est-àdire, ceux avec qui Phillips eut quelque rapport, se nommoient Capitaine Tom, Capitaine Bybi , Capitaine Aywa. Le Roi marquoit une confidération particuliere pour un Prince étranger, frere du Roi d'Ardra, qui ayant été banni des Etats de son frere pour quelque entreprise séditieuse, étoit venu chercher un azile à celle de Juida.

Seigneurs de l'a

La mer est toujours si grosse au long de la Côte, que les Canots n'alloient Habileté des Ras jamais du bord Anglois au rivage, fans qu'il y en eut quelqu'un de renversé. mours Negres. Mais l'habileté des Rameurs Négres est surprenante. D'ailleurs ils nagent & plongent avec tant d'adresse, que leurs amis n'ont presque rien à risquer avec eux. Au contraire, ils laissent périr impitoyablement ceux qu'ils ont

quelque sujet de haïr.

Tous les Capitaines achetent leurs Canots fur la Côte d'or, & ne manquent point de les fortifier avec de bonnes planches, pour les rendre capables plots pour les de rélifier à la violence des flots. Ils sont composés d'un tronc de cotonier. Canots. Les plus grands n'ont pas plus de quatre pieds de largeur, mais ils en ont vingt-huit ou trente de longueur, & contiennent depuis deux jusqu'à douze Rameurs. Ceux qui conviennent le plus à la Côte de Juida sont à cinq ou fix rames. Les Vaisseaux qui viennent pour le Commerce des Esclaves, se

Tome III. Ddd 1694.

poutvoyent ordinairement de deux Canots, parce qu'il artive souvent que l'un étant renverse par les vagues, il a besoin du lecours de l'autre pour fauvet les Négres & les marchandifes. Les Rameurs se prennent aussi à la Côte d'or, avec la précaution d'en choisit un qui ait assez d'expérience & d'habileté pour tenir lieu de Pilote; & l'on s'y trompe d'autant moins que les-Négres de cette Côte font les plus habiles Matelots de toute la Guinée. Le Pilote commande ses compagnons. & se fait obéit avec beaucoup d'autorité.

de la Cote d'or.

Test Marché Leuts appointemens sont regles, & se payent la moitie en or au Cap-Corfe, av., les Rameau & le reste en marchandises. Lorsqu'on est satisfait de leurs services, l'usage est de leur saire présent d'un des deux Canors , pour retourner sur leur Côte. On met l'autre en pieces, pout en faite du bois à brûlet; car il est rare qu'on trouve l'occasion de le vendre. Les Rameuts de Phillips lui perdirent six ou sept tonneaux de kowtis, & plus de cent barres de set; sans comptet d'autres marchandifes de moindre importance. Ce malheur arriva fort près du rivage, par une vague furieuse qui renversa le Canor. Il sur impossible aux Anglois d'obtenir la moindre satisfaction; & loin de maltraitet les Rameuts, ils pritent le parti de les confoler par de belles paroles, dans la crainte de quelque accident plus volontaire.

Imbarras de Philops poor la de tivage au Varileau.

Phillips avoit constamment deux hommes au rivage, occupés à remplie tous les jours un baril d'eau, qu'il n'étoit pas aifé de transporter à botd. Ils le rouloient fut le fable pendant la nuit, pout arriver le matin au rivage, avant que le jout eut ramené les vents de mer, qui étoient toujours fort impétueux. Il n'y avoit pas d'autre ressource que celle des Radeaux pout le conduite enfuite jusqu'à la Barque longue, au risque d'être souvent repoussé contre les tocs, où il ne manquoit gueres de se briser. La joie étoit extrême à bord lorfqu'on y voyoir arriver heureusement ce secouts. Phillips avoit une forte de petit esquis qui lui servoir à reansporter des porcs, de la volaille, des lettres, &c. mais dont il ne pouvoit tirer aucun fervice pour l'eau & les Esclaves. Il falloit deux hommes pour le conduire : & deux hommes faisoient toute fa charge.

Phillips & Clay paracia de Juida.

Le 27 de Juillet, Phillips avant embarqué sept cens Esclaves, entre lesquels il y avoit deux cens vingt femmes, prit congé du Roi de Juida, & mit à la voile avec Clay qui en avoit acheté fix cens cinquante. Leut dessein étoit de telâcher à l'Isse de Saint Thomas pout y prendte des provisions. Le 2 d'Août ils passerent à la pointe Sud de l'isse du Prince, qui leur parut fort haute & fort montagneuse, quatre-vingt-neuf lieues à l'Est de Juida. Le 4 ils se trouverent à la vûe de la tetre, vers cinquante-sept minutes de latitude du Nord. Le Pays étoit bas & couvert d'atbres, avec une petite Isle vers le Ils fe perdent de Sud. Pendant la nuit suivante, Phillips perdit la vûe du Vaisseau de Clay, patce que celui-ci effrayé au spectacle de plusieurs Baleines, qu'il avoit prisespout des tocs, avoit amené ses voiles pout n'avancer que la sonde à la main. Cette met est templie de monstres; mais particuliérement de Baleines, qui prennent plaifit à suivre un Vaisseau, le prenant, comme le suppose l'Auteut, pour quelque animal gigantesque de leut élemeut. Les Anglois s'amuse-

rent beaucoup à les voit combattre contre le Tresher ou le Batteur, cat ces deux especes d'animaux ne se rencontrent jamais sans se quereller. Le Tresher leur parut long de douze ou quinze pieds, mais fort affilé. Dans l'engage-

ment, il s'éleve de la moitié du corps hots de l'eau, & tombe sur la Baleine avec tant de violence, que le bruit se fait entendre jusqu'à bord.

PHILLIPS. 1694.

Le 6, on patsa la Ligne. Pendant que les Négres étoient à dînet sur le tillac, Le Tigre de Phille jeune Tigte, que Phillips portois en Eutope, trouva le moyen de fortir de lips a cabappe de sa cage, & saissistant une femme à la jambe, lui emporta le mollet dans un instant. Un Marelot Anglois, qui accoutut aussi-tôt, lui donna quelques petits coups qui le firent ramper comme un épagneul; & le prenant entre ses bras, il le porta sans résultance jusqu'à sa cage. On a déja fait rematquet que cet animal fembloit avoit pris les Negres en haine. Phillips ordonna que pendant leur dîner, on eûs foin de couvrir la cage d'un voile; sans quos le Tigre paroissoit dans une fureur continuelle.

Le 8, on découvrir le Cap Lopez. On se trouvoir alors vis-à-vis d'un

Grote White

grand banc de fable, qui fembloit botdet le tivage, & qu'on prit pour celui qui porte , dans la Carte Hollandoise , le nom de Grote White Pleken , près de la Riviere de Gabon. Il en fort un autre banc, qui s'avance fort loin Pleken. dans la met. A deux lieues de ces écueil, la fonde ne donna que dix brasses d'eau; mais il y a peu de danget, parce que la ptofondeut diminue fenfiblement pat dégrés. Le Cap de Lopez-Confalvo paroiffoit éloigné de cinq lieues au Sud. Par les observations on trouva rrente-cinq minutes de latitu- Contaivo. de. Phillips panchoit beaucoup à relâchet au Cap, pour y faire sa provision d'eau & de bois. Mais l'incertitude des vents, & la fotce qu'il reconnut aux courans, joint à la mortalité qui commençoit à se répandre parmi ses Esclaves, le déterminerent à continuer sa navigation vers l'isse St Thomas, dont il étoit encore éloigné de quatante lieues. Ainsi pattant , le 9 , du côté de cette Isle, il la découvrit le 11; & presqu'en même tems il apperçut les Latras, qui en sont à six lieues. En s'approchant, il eut soin de ne pas quittet la fonde, qui lui donna depuis quatorze jusqu'à sept brasses. Mais à peu de distance de la Ville, il sur étonné de se trouvet tout d'un coup sur cinq brasses. Enfin se défiant de sa struction, il prit le parti de mouiller l'ancre sur quarre & demie. Cependant il reconnut ensuite qu'il n'y avoit

Le même jout, il descendir au rivage, pour visitet le Gouverneur de la Phillips artire Ville, qui avoit le commandement absolu depuis la mort du Génétal. Il en mas. fut reçut civilement. Après avoit fausfait à quelques questions, qu'on ne lui fit que pour la forme, il obtint la permillion de prendre du bois, de l'eau, & d'acherer les provisions dont il avoit besoin. On l'aversit en mêmetems que la meilleure rade & la plus fréquentée étoit sous le Châreau, Phillips erut entendre qu'on le foupconnoit de n'y avoit pas mouillé d'abord, pour ne pas se placer sous le canon du Gouverneur. Il se hâta d'y faire avancer son Vaisseau, avec ordre de saluer le Château de cinq coups. Mais en approchant si près de la terre, il n'oublia pas de faite mettre tous les Negtes dans les chaînes, de peur qu'il ne leur prit envie de se sauver à la nage.

aucun danger. Quoique dans ce lieu , la met n'ait pas plus de profondeur environ deux milles à la ronde, elle en a beaucoup davantage vets la Côte

de l'Ifte.

Le seul tems, ou du moins le seul commode pout se fournit d'eau dans 11 part pour la l'Isle St Thomas, est celui de la nuit, parce que les femmes de la Ville troublent la fontaine pendant le jour en y layant leur linge. Phillips mit trois hom-

Dddii

PHILLIPS. 1694.

mes à terre pour ce travail. Il eut soin de faire garder ses Négtes pat des gens armés; précaution nécessaire au milieu des Porrugais, qui sont, dit-il, les plus grands voleurs du monde, & qui n'auroient pas manqué de leur enlever ou quelques Négres ou leurs fers. Il voyoit mourir un fi grand nombre d'Esclaves, qu'après avoir fini ses affaires à la hâte, il prit le parti de mettre à la voile pour la Barbade, sans attendre le Vaisseau de Clay, qui ésoit arri-

Voyage.

vé deux jouts après le fien. Il fait monter la longueur de ce voyage à treize cens cinquante-huir lieues, ou soixante-sept degrés cinquante-quaire minutes. qui réduites en milles d'Anglererre, en produisent quatre mille soixante quinze. Il observe en général que son passage fut fort heureux . & qu'il n'avança jamais plus de trois degrés au Sud de la Ligne; mais que plus il prit au Sud, plus il trouva les vents impétueux; & plus encore lorsqu'il potta vets l'Est. Il ajouta qu'il fut surpris austi de les trouver si frais, en considérant les laritudes. Depuis le 20 d'Octobre, il fit toujours voile dans le treizième degré douze minures du Nord, c'est-à-dire, dans la laritude accordée de la Barbade, jusqu'au quarre de Novembre qu'il découvrir cette Isle à la distance de sept lieues. Elle portoir, par rapporr à lui, Nord Ouest quarte de Nord. Ses obser-

Calculs de l'Autour har cette coarle.

vations, qu'il croit fort exactes, lui firent trouver à ce point treize degrés douze minutes du Nord; de sotte que sans s'arrêter à l'opinion reçue, il donne hatdiment pour latitude à l'Isle de la Barbade , treize degrès huit minures ; & pour distance méridienne de l'isse Sr Thomas, soixante huit degrès quaranteneuf minures Ouest. Il conclut de-là qu'on s'est rrompé lorsqu'on a prétendu que sa longitude n'est que soixante ou soixante-deux degrés Ouest du Cap Lopez; & l'on peut comprer, dit-il, sur ses calculs, ausquels il a pris soin d'apportet une parfaite exactitude. Il entra dans le Pott de Bridgetown le 4 de Novembre, après avoir employé

Pertre de Phillips dant ton Try age.

deux mois onze jours dans son passage. Les maladies avoiens fair tant de ravage fur fon bord, qu'il avoit perdu quatorze Maielois & troiscens Négres. Cette disgrace l'affligeoit senfiblement, quand il considetoit que la mott de chaque Esclave faisoit perdre dix livres sterling à la Compagnie, & dix livres dix schellings aux Capitaines du Vaisseau. Tel étoit le prix que les Agens de la Compagnie en devoient recevoir à la Barbade. Ainsi la petre totale montoit à fix mille cinq cens foixante livres sterling. Phillips ne livra vivans que rrois cens foixante douze Esclaves, dont la venre rapporra, l'un portant l'autre, environ dix-neuf livres sterling par tête.

Caufes des mafadici qui fe mi-

La principale maladie qui avoit emporté tant de Blancs & de Négres , étoit un flux blanc ( White flux ), d'une violence si extraordinaire qu'il n'y rost parmi les avoit point de remedes qui puffent l'atrêter. Ceux qui en étoient une fois faifis moutoient fans aucune reffource. Elle avoit commencé avant qu'on eur relâché dans l'Isle de Sr Thomas; mais les progrés en avoient été terribles dans le reste du voyage. Pour les Blancs, ourre les dangereuses qualités du climat, on n'en connoissoit pas d'autre cause que le sucre noir, saus aucune préparation, & le mauvais Rum, dont toutes les représentations du Capitaine ne les empêchoient pas d'user avec excès. Non seulement il employa plufieurs fois les châtimens pour arrêter cette licence; mais il faifoit jetter dans la mer tout le tum & le sucre qu'il pouvoit découvrir. Il chargea même de fer, Bord, son Trompette, qui étoit le plus livré à ce désordre, & qui ne se contentant pas d'y entraîner les autres par son exemple, alla un jour le couteau à la main, dans un accès d'ivresse, pour tuer le Contre-maître dans son lit. Ce malheureux demeura, près de deux mois, enchaîné fur la poupe, sans autre dais que le ciel, c'est-à-dite, exposé à toutes les injures de l'air, & n'y fur pas attaqué de la moindre maladie; randis que l'art du Chirurgien & les foins du Capitaine ne purent fauver un grand nombre d'honnêres gens. A l'égard des Négres, ce fur la petite verole qui causa les plus grands tavages; & toute l'affifiance qu'on put donner aux malades, se téduisit à ne les pas laisser manquet d'eau pour se désaltéret, ni d'huile de palmier pour en froter leurs playes. Ce qu'il y a de fott étrange, suivant l'Auteur, c'est que cette cruelle maladie, étant déchaînée parun les Négres, n'attaqua qu'eux, & ne se communiqua point aux Blancs. Il se trouvoit néanmoins à bord plufieurs Matelots, & même quelques jeunes garçons, qui ne l'avoient jamais eue, & qui n'en étoient pas moins constamment au milieu des malades. Phillips ajoute que les symptômes de la petite vérole sont les mêmes parmi les Negres que dans tous les Pays de l'Europe. Elle commence par des dou- des Negres to leurs de tête & de dos, par des maux de cœur, des vomisseniens, des fic- fonble 4 la mivres, &c. Mais ceux que la petite vérole avoit épargnés ne rélificient point au flux; avec d'autant plus de chagrin pour le Capitaine, qu'il avoit à regretter les foins qu'on s'étoit donnés pour les fauver de la premiere de ces deux maladies. Quel embarras, dit-il, à leur fournir régulièrement leur eouté ariniquenourrirure, à tenir leurs logemens dans une propreté continuelle; & quelle ter les Nigres. peine à supporter non-seulement la vûe de leut misere; mais encore leur puanteur, qui est bien plus révoltante que celle des Blancs! Le travail des mines, qu'on donne pour exemple de ce qu'il y a de plus dur au monde, n'est pas comparable à la fatigue de ceux qui se chargent de transpotter des Esclaves. Il faut renoncer au repos, pour leur conserver la santé & la vie, & si la mortalité s'y met, il faut comptet que le fruir du Voyage est absolument perdu , & qu'il ne reste que le cruel désespoit d'avoit soussent inutilement des

PHILLIPS.

1694

peines incroyables. Trois semaines avant l'arrivée de Phillips à la Batbade, on y avoir essuyé à la Batbade. un terrible ouragan, qui avoit jetté tous les Bâtimens de la rade au rivage, &

qui en avoit fracasse huit ou neuf entre les rocs. Phillips vit encore une partie de leuts débris. Mais il admira la bizarrerie du fort dans ces furieuses tempêtes. Le Briftol, Vaisseau de guerre commandé par le Capitaine Gourney, avoit laisse couler ses cables au premier mouvement des flots, & s'étant mis heureusement au large, il étoit rentré dans le Port après l'orage, sans avoir rien souffert. Au contraire, le Capitaine Thomas Scherman, qui étoit parti pour l'Angleterte avant l'outagan, avec le Colonel Rendal, dernier Gouverneur de l'isle, fut si maltraité par des tourbillons d'une violence sans exemple, qu'ayant perdu ses mâts, il revint au Port dans le plus trifte état où la fureur des vents & des flots puisse réduire un Vaisseau.

L'Isle de la Batbade, qui est, dit l'Auteur, un des plus agréables lieux de Pelle qui infomonde, & qui étoit alors habité pat quantité d'honnêtes gens, se trouvoit toit cette like. infectée d'une peste violente, qui en avoit déja fait le tombeau d'un grand nombre d'Etrangers. Le Capitaine Scherman y avoit enterré fix cens hommes

Dddiii

de son bord; non que son Equipage eut jamais été si nombreux; mais ayant PHILLIPS. entrepris de réparer ses perres, par de nouveaux Matelors qu'il engageoit sur 1694. les Vaisseaux Marchands, il n'avoit fait que les multiplier par dégres. Phillips petdit dix huit hommes. Comme il ne comptoit pas d'échapper à la maladie, Méthode qui il ne fit pas difficulté de visiter sans précaution ses gens & ses amis malades. fauva Plullups. C'est à cette liberté même qu'il attribue le bonheur qu'il eut de s'en garantir. L'habitude du mauvais air l'endurcit en quelque forte contre l'infection; tan-

dis qu'une infinité d'autres, que la crainte retenoit à la campagne, ne man-

quoient pas d'en être atteints des la premiere fois que la nécessité de leurs affaires les rappelloit à la Ville. Pendant le sejour qu'il fit à la Barbade, il vir périr vingt Capitaines de Vailleau, entre lesquels il regretta beaucoup Gourney & Bowls, qui commandojent tous deux chacun leur Vaisseau de Guerre. Le

nombre des Matelots morts est incroyable.

Retour de l'Autear er Europe.

L'Auteur embarqua sept cens barils de sucre, à neuf ou dix schellings le quintal, du coton à deux fous la livre, & du gingembre à huit schellings le quintal. Le 2 d'Avril, il se tint prêt à lever l'ancre, avec trente autres Bâtimens, dont seprétoient de vingt-huit pieces de canon sous l'escorte du Tigre, Vailleau de Guerre, commandé par le Capitaine Scherman. Ils étoient convenus de se mettre en ligne de bataille s'ils rencontroient quelque ennemi. Le Chester, autre Vaisseau de Guerre arrivé depuis peu à Bridgetown, se détermina auffi à partir avec eux. Enfin, après avoir salué la Ville de toute leur artillerie, ils mirent à la voile pour l'Angleterre. Ce n'étoit pas le hazard qui avoit amené le Chester à la Barbade. Le Colonel Codrington, Gouverneur général des Isles Angloifes sous le vent, ayant appris que les François avoient fait partir une Escadre de la Martinique, s'étoit etu obligé de fortifier le Con-

voi par ce secours.

Cependant ils n'eurent point l'occasion de s'en servir. Après une heureuse Mort de Mad. North. navigation, ils atriverent le 22 de Mai à la vûe de Schilly, sans autre accident que la mort de Mad. North, belle fille du Colonel Ruffel, que Phil-

férocité de son Tigre, avec quelque soin qu'on crût l'avoir apprivoisé. Un jeune Anglois du Vaisseau qui étoit accoutumé à badiner avec cet animal, se blessa un jour la main, dans sa cage, contre la pointe d'un clou qui lui Firocité du Tigre fit sorrir que ques gouttes de sang. Le Tigre n'eut pas plutôt vû le sang, que de Phillips. toute sa férocité s'étant reveillée, il sauta sur la main & la déchira en qui instant jusqu'au poignet. Le Chirurgien du Vaisseau en prit soin jusqu'au 24, qu'on entra dans le Port de Falmouth. Mais le mal n'ayant fait qu'augmenter par les premiers remedes, Phillips laiffa le bleffé dans certe Ville, en affez

lips avoit reçue à bord pour le patfage. Il y joint un nouvel exemple de la

grand danger. A la sorrie du Port, il sut exposé lui-même à périt, par la faute de son Contre-maitre, qui fit échouer le Vaisseau lorsqu'on s'y attendoit le moins. Cependant la marée l'ayant remis à flot, il passa, le 19 devant Plymouth, & le foir, il joignit la Flotte Angloife pattie de Billao, fous l'escorte du Capitaine Guy & du Capitaine Hughes, qui commandoient deux Vailleaux de Guerre. S'étant avancés ensemble jusqu'à la

pointe de Beachy, un vent Est Nord-Est, qui s'éleva tout d'un coup, fe à beachy. leur fit craindre de se briser les uns contre les autres. Ils en futent quittes

PHILLIPS 1694.

pour quelque défordre à la quille & au flanc même de plusieurs Vaisseaux, & pour la petre de trois Chaloupes qui futent submetgées au milieu de la Florte. Le Bâtiment de Phillips ne dut fon falut qu'à fa force. Il étoit luimême dans un état affez trifte. La fluxion qui lui avoit affoibli long-tems la vue avoit pris un autre cours. Elle lui caufoit une futdité, qui le chagtinoit presqu'autant que la pette de ses yeux. Il étoit au lit, sans se défier de ce qui se passoit autour de lui; lorsque voyant entrer le Contre-maître dans sa chambre avec des marques extraordinaites de frayeur, il se leva brusquement pout se trainer sur le pont, où il vit avec étonnement le danger de sa situation. Sa seule ressource sut de faite les signaux ordinaites, pour appellet les autres à fon secours. Le Capitaine Guy, qui avoit été autrefois Lieutenant de l'Annibal, fut le plus ardent à le secourir. Il l'aida, quoiqu'avec beaucoup de peine, à gagner Spithead. Le chagtin de ce dernier accident rendit la furdité de Phillips incurable. Il écrivit de Portfmouth aux affait fourd, Proptiétaires du Vaisseau, pour les prier de lui envoyer un successeur, qui se chargeat de le f...re radouber; sans quoi l'on n'esperoit point qu'il put aller jusqu'à Londres. On se hata d'envoyet le Capitaine John Hereford, auquel il réligna le commandement, avec les deux caisses d'or qu'il appotroit pout la Compagnie d'Afrique.

Il devient teur-

Il prit aufli-tot le chemin de Londres, dans une extrême impatience d'effayer des remedes pour le rétablissement de sa santé. On le mir entre les mains sait quitter les alde plusieurs Médecins renommés, qui le flatterent tous des plus belles espé-fairei. rances. Mais après l'avoir long-tems tourmenté par un grand nombre de potions, d'opérations Chiturgiques, ils reconnurent l'impuissance de l'art pour une guétifon qui sutpassoit les forces de la nature. Phillips dégoûté du monde, parce qu'il ne pouvoit plus s'y rendte utile, prit le parti de se retiter à Breknock fon Pays natal, pour y patfer le reste de sa vie.

# CHAPITRE III.

Voyage de Loyer à Issini sur la Côte d'Or, avec la description du Pays & des Habitans,

TETTE Relation fut publice (19) pour la premiere fois à Paris en INTRODUC-1714. L'Auteur étoit un Jacobin, qui s'est qualissé de Preset Apostolique des Millions fur la Côte de Guinée, & de Religieux du Couvent de l'Annonciation à Rennes en Bretagne. Son Ouvrage est orné de plusieurs figures, & Carattere de cet divisé en articles; mais il est sans table & sans index. La Préface ne contient Ouvrage. que des protestations de fidelité, & des promesses qui paroissent assez bien remplies dans l'exécution. Nous n'avons pas de meilleure description de la Region d'Issini & de ses Habitans. Elle est d'ailleurs écrite avec cet air de simplicité & de bonne-foi, qui fait toujours préfumer avantageusement du caractere d'un Anteut.

Le Lecteur, dit Loyer, sera surpris sans doute de trouver ici des Royau-(19) Un Volume in-octavo, chez Sepeuze,

INTRODUC-TION.

mes, dont les Monarques ne sont que des Paysans; des Villes, qui ne sont bâties que de roseaux; des Vaisseaux composes d'un tronc d'arbre, & surtout un Peuple qui vit sans soins, qui parle sans régle, qui fait des affaires sans le secouts de l'Ecriture, & qui marche sans habit; un Peuple, dont une partie vit dans l'eau comme les poissons, un autre dans des trous comme les vers, aussi nud & presque aussi stupide que ces animaux. L'ouvrage qui représeure ces étranges objets est divisé sous les titres suivans. 1. Voyage Prélimi-

vrage coatueles, naire aux Isles de l'Amérique, 2. Départ de l'Auteur pour Islini. 3. Description de l'Isle de Gorée & de la Côte voisine. 4. Cap Bernard & Russico. 5. Royaume de Sestre. 6. Reception solemnelle qu'Abasini, Roi d'Issini, fit à M. Damon. 7. Le Roj d'Issini; son Palais; ses conversations avec ses Courtilans; ses richesses; sa puissance; succession au Trône. 8. Habitans; leur taille, leurs dispositions, leur génie, leur industrie, leur tempéramment, leurs habits. 9. Femmes; leurs inclinations, leurs mariages, leur maniere d'élever leurs enfans, leurs habits, 10, Veteres & Kompas, 11, Maisons, meubles, ustenciles, pains, koris, vin de palmier, huile. 12. Comment le Royaume d'Issini a changé de place. 13. Terroir & Riviere d'Issini ; fruits & végéraux, air, climat, maladie. 14. Quadtupedes, Oiseaux, Poissons, Infectes. Marchands & Commerce. 16. Justice Civile & Criminelle. 17. Médecine & remedes; mort & funérailles, 18. Religion, Créance, Fetiches, Superstitions, Sermens; Grand-Pretre nommé Ofnon. 19. Guerres, armes, inftrumens militaires; attaque des Hollandois en 1702, 20. Retour de l'Auteur en France.

Figures & leur fujet.

Les Planches sont de la grandeur des pages, & fort mal gravées. Elles ne représentent rien d'ailleurs qui mérite beaucoup de curiosité. On voit au frontispice l'Audience du Roi Abasini. 1. Quelques Négres & quelques-unes de leurs maisons. 2. Une Cabane de Négre. 2. Un Négre vêtu & un Négre nud. 4. Un Négre monté sur un Chameau. 5 & 6. Différentes maisons des Négres. Un Négre qui grimpe sut un palmiet.

# Causes du Voyage de l'Auteur & sa navigation jusqu'à Issini.

Mission du Pere Gonzalvez à Mim. Elle eft abandoanée.

U mois d'Août 1587, le Pere Gonsalvez, Religieux de l'Ordre de Saint Dominique, natif du Puy en Velay, s'étoit embarqué au Port de la Rochelle avec quelques autres Religieux (20) du même ordre, pour aller prêcher l'Evangile en Guinée. Il étoit arrivé heureusement à Issini le 24 Décembre de la même année; & le Roi du Pays, qui se nommoit Zenan l'avoit (21) recu avec beaucoup de bonté. Ce Prince avoit donné au Pere Gonsalvez deux jeunes Négres, dont on a cru que l'un étoit son fils, & qui parurent tous deux en France sous les noms d'Aniaba (11) & de Rianga. Ils

(20) Labat dit qu'ils étoient fix , & qu'ils avoient été encouragés à cette entreprise par le voyage qu'il avoit fait lui-même à Islini, & par le bon accueil qu'il y avoit reçu. Voyez le Voyage de Des Marchais, Vol. II. p. 204.

(a1) Ce Zenan étoit Roi des Négres d'Issini , par les raifons qu'on verra dans la fuite. (11) Labat dit qu'ils furent envoyés en France pour y recevoir une éducation conve-pable à leur naissance.

y furent envoyés au retour des Vaisseaux de la Compagnie. Mais le Pete Gonfalvez, laisfant à Islini le Pere Henri Cerizier, en possession d'une maison & de quelques rerres qui lui avoient été affignées par le Roi, avec fix Efclaves au service de la Mission, étoir parti pour l'Inde, accompagné des autres Missionnaires, & n'y étoir atrivé que pour y mourir dans l'espace de quelques mois, lui & tous les Compagnons. Le Pere Cerizier, qui étoit resté à Issini, y avoit eu le même fort. Ainsi la Mission de Guinée étant demeurée sans Ouvriers, fur abandonnée dans cer état jusqu'à la fin du même

LOYER, 1701.

siécle. En 1700, le Pere Loyer, après avoir passe quelques années aux Isles de Originedo Voyal'Amérique, s'étant rendu à Rome pour le Jubilé, fut nommé par le Con- ge de Loyer. grégation de Propaganda fide, Préfer Apostolique des Missions de la Côte

de Guinée. Labar qui étoir du même Ordre & de la même communauté, rapporte que ce fur sur ses propres sollicitations que Loyer obtint ce ritre. & qu'il reçut de la Cour Romaine une fomme confidérable pour l'exécurion de les projets. Il retourna en France avec ses pouvoirs, dans la vue de s'y faire des Allociés, & d'obtenir la permission de passer sur quelque Vaisseau de la Compagnie Françoise d'Afrique. Il rrouva l'occasion favorable. Le Roi pensoir à renvoyer dans le Royaume d'Issini le Prince Louis Aniaba, qui st crouvele Prinavoit reçu en France une éducation fort noble, &c qui avoit même servi élevé en France. quelques années en qualité de Capitaine de Cavalerie. Zenan son pere, étant morr, on jugeoit à propos de le faire rerourner dans sa Patrie. Le Roi lui sir donner un équipage convenable à son rang, & deux Vaisseaux de Guerre pour l'escorrer, à la sollicitation sans doure de la Compagnie, qui comptoir sur la reconnoissance de ce Prince, & qui en esperoit beaucoup de faveurs pour le nouvel Etablissement qu'elle méditoir en Guinée. Le Marquis de Ferrol , Lieurenant Général des Isles Françoises , ayant présenté le Pere Loyer au Prince Aniaba, en lui communiquant le dessein de son voyage, il répondir qu'ayant été amené Payen, en France, par un Religieux de cer Ordre, c'étoir une vive satisfaction pour lui de retourner Chrétien, dans sa Patrie, avec un Religieux

du même Ordre. Loyer, après avoir eu quelques conferences avec le Chevalier Damou, Capitaine du Vaisseau de Guerre le Poly, que le Roi destinoit pour cette expédition, partir pour Orleans, d'où il se rendir par la Loire à Angers, & de-là par rerre à Rennes. Il vouloit prendre congé de sa famille & des amis qu'il avoir dans cette Ville. Enfin s'érant rendu à la Rochelle, Port nommé pour l'embarquement, il y rrouva le Pere Jacques Villard, Jacobin de la Province de Paris, qu'il avoir engagé, en passant par Lyon, à l'accompagner en Afrique. Le Chevalier Damou & le Prince Aniaba arriverent peu de jours après. On n'attendoir qu'eux. Ils s'embarquerent le 18 d'Avril 1701, Il part avec lui & le jour suivant, on sortit de la rade de Chedebois avec un vent favora- post l'Atrique ble. Le 20 on passa devant le Forr de Belle-Isle. Le lendemain , on jetta du Chevalur Day l'ancre sous l'Isle de Groas, à deux lieues du Porr Louis, où l'on s'arrêta mou, jusqu'au 27 pour prendre des rafraîchissemens, & pour attendre deux Vaisfeaux de la Compagnie de Saint Domingue, qui avoient ordre d'accompagner le Chevalier Damou jufqu'à la Côte d'Afrique. L'un qui se nommoit Impudent, éroit commandé par le sieur Basset; l'autre nommé la Hollande,

Tome III,

par le sieur Carle. Ils étoient tous deux de vingt pieces de canon, & de deux LOYER. cens cinquante hommes. 1701.

1ls effuyent une de l'imitere.

Le 27 d'Avril on mir à la voile avec un fort bon vent : mais les deux jouts tempère au Cap suivans il devint si variable & si impérueux, qu'on sut obligé d'amener toutes les voiles & de s'abandonner au cours des flors. Le 29 au foir , on arriva au Cap de Finistere. La met continua d'y être si furieuse, qu'a deux heures du marin une partie de l'arriere sut emportée, & les senêtres de la chambre du Confeil brifées avec rant de violence, qu'il y entra affez d'eau pour mettre plufieurs personnes en danger. L'allarme fur générale. Loyer qui étoit alors à dormir dans le cabinet du Canonier, avec son Compagnon, sur éveillé par ce déluge, autant que par les cris des Matelots & par le bruir des Ouvriers. Ils fe crurent perdus; mais la bonne conduire des Officiers sit bientôr évanouir le péril.

Extrêmisé où

Les deux Vaisseaux de Saint Domingue furent moins heureux. L'Impudent, elle reduit deux après avoir perdu son grand mat, se vit forcé de jetter dans les flors une partie de la cargaifon , qui confiftoit en marchandifes , en farine & en planches destinées pour l'érablissement d'Issini. Cette perte se sit sentir vivement dans la fuire. On jetta jusqu'au four & aux ustenciles de cuisine. Tont l'Equipage éroit réduit au désespoir, lorsque l'Enseigne du Vaisseau, nommé Gazan, fit vœuau nom du Public, d'aller à pied nud, en chemife, & la corde au cou, du premier Port où l'on aborderoit, à l'Eglise la plus voisine, pour rendre graces à Dieu de ses biensairs. Ce vœu sur accompli, avec beaucoup de pieté, à Santa-Cruz dans l'Isse de Tenerife.

A peine étoit-on délivré de ce danger qu'on reromba dans un autre-Contaire de sale. Le 1 delMai, vers une heure du marin, le Poly apperçut fort près de lui un Bariment qu'il prit d'abord à ses seux, pour la l'Iollande, Vaisseau du Convoi, mais qu'il reconnut bientôt à ses voiles pour un Corsaire de Salé. Ces Brigands croifent ordinairement à cette Latitude. Le soupçon fut confirmé par le filence auquel ils s'obstinerent, malgré rous les signaux. On se hâta de courir aux armes; mais elles avoient été si mouillées dans la derniere tempête, qu'elles étoient hors d'état de servir. Les Corsaires aborderent en même tems le Poly; & l'action seroit devenue sériense, si les vagues, qui éroient encore fort groffes, ne leur eussent fait manquer leur but. Ils briferent leur beaupré contre celui du Poly , & lui causerent aussi quelque dommage. Pendant ce tems là , les François s'efforçoient inutilement de rirer, & ne cessoient pas de demander à l'ennemi qui il étoit. On leur répondoit , rantôt Hambourg , tantôt Hollande , Angleterre & France. Heureusement que le Corsaire se trouvoir dans un tel désordre qu'il ne put se merrre en état de revenir à l'abordage; sans quoi le Poly étoit perdu , ou n'auroit fait du moins qu'une foible défense. On proposa d'attendre le jour . & d'arraquer les Brigands. Mais le Chevalier n'avant rien à se promettre de la victoire, jugea qu'il y avoit plus de prudence à continuer sa course. Le 7 de Mai, on palla à la vue de Fuerre-Ventura & de Lancerota, deux des Isles Canaries. Au Nord-Oueft de Fuerte-Ventura, on découvre une pointe, composée de quarre petits monts, dont le dernier forme l'extrêmité de la pointe, & patoît féparé du refte de l'Isle. Le même jour, à neuf heures du

matin, on apperent un vaillean qui s'avançoit à toutes voiles, & qu'on prix

encore pour un Corsaire de Salé. On se préparoit à le recevoir, & l'on arbora le Pavillon d'Angleterre. Mais à la distance d'une lieue, il reprir le large & disparur bientôt.

1701.

A fix heures du foir , on découvrit l'Isle de Tenerise. Le lendemain , on Les François atjetra l'ancre à Santa-Cruz, où l'on trouva un Vaisseau Marchand de Saint rivent dans l'ite Malo. Il y avoit dans la même rade plusieurs autres Bârimens, Espagnols & de Tentrise, Anglois, entre lesquels étoit un riche Vaisseau des Indes Orientales, chargé de piastres pour la Compagnie d'Anglererre. A la vûe des François, il se disposoit à mettre promptement à la voile. Mais le Gouverneur de l'Isle fit tirer un coup de canon à balle, pour lui défendre de fortir de la rade. & déclarer qu'il le prenoit sous sa protection. Il demeura dans cette confiance, & les François le laisserent tranquille. Ils mouillerent sur quarante-cinq brasses, à une portée de canon de la Ville. Le Chevalier Damou envoya son Enseigne au Gouverneur pour lui faire un compliment, & lui demander s'il éroit disposé à rendre coup pour coup, en cas que les François saluassent le Fort. Il répondit qu'ils étoient les maîtres de commencer, & qu'il ne manqueroit à rien pour convaincre le Commandant François de son estime. Le Poly rira onze coups, verneur. qui lui furent rendus dans le même nombre.

Lover descendit au rivage pour rendre ses devoirs au Viceroi de l'Isle. qui étoit alors le Comte de Palmas, & qui faifoit sa résidence à Laguna. Ce Seigneur reçut fort civilement les Missionnaires, & témoigna une joie extrême de l'accession du Duc d'Anjou au Trône d'Espagne. Le sieur Mustelier , Ils sont bien Conful François, rraita magnifiquement ses Compatriotes. Il étoit de Boulo- traitis rarle ficer gne en Picardie. Il s'étoir matié dans l'Isle avec une Dame Espagnole, dont il delsus Nations. avoir plusieurs enfans. Malgré l'usage du Pays, il sir voir au Chevalier Damou & à ses Officiers l'aînée de ses filles, vêtue fort richement; mais plus charmanre, fuivant l'Auteur, par sa bonne grace & sa modestie que par sa parure. Le 10 de Mai, après avoir renouvellé les provisions, on leva l'ancre à l'eurrée de la nuit. Le 18, on eur la vûe de l'embouchure du Sénegal, & l'on s'approcha de la Côte, dans la crainte de manquer le Cap-Verd. Le lendemain à

Depuis la Riviere du Sénegal jusqu'à sept ou huit lieues au Sud du Cap- ils arrivere à la Verd, la Côte appartient au Royaume de Kayor, qui est habité par les Ja- Roi & Pous la lofs (23), Nation gouvernée par un Prince fort absolu. Il se nommoit Damel du Pays. Tal Biram; mais Damel est un ritre de digniré. Ce Monarque se fait nommer Roi de Kayor. & de Baol ou de Jain. Le dernier de ces deux Pays est habité par les Sereres, Narion voifine des Jalofs, avec lesquels elle est sans cesse en guerre. Avant que les Européens eussent des Forts sur certe Côre. la réfidence ordinaire du Roi étoir à quinze lieues dans les terres. Mais le commerce qu'il entretient avec les Blancs l'a porté à s'approcher de la mer. Il fait aujourd'hui sa demeure ordinaire à Russico, dans une maison assez propre, ornée de belles natres de differentes couleurs & fort bien nuancées. qui se font en persection dans le Pays. Ce Prince sur les moindres prétextes, vend ses Sujets aux Blancs, pour des marchandises de l'Europe, & sur-tout our de l'eau-de-vie. Il a tant de passion, pour cette liqueur, que dans un feul jour on prérend qu'il en boit jusqu'à six quartes. Mais l'Auteur trouva ce

(15) L'Auteur met par-tout les Geloffes, comme d'autres mettent Ghialofs.

midi . on mouilla dans la rade de Gorée sur treize brasses.

1701.

tecit fans vraifemblance. Il ajoute, comme d'autres Voyageurs, que la tigueur, ou pluto la tyrannie du Damel, va jufqu'à tendre un Village enrier responsable fautes d'un Habitant, & qu'à la moindre offense il les vend tous pour l'esclavage.

Comptoir Francons du Cap Bernet.i.

Les François defeendirent auffi au Cap-Bernard, à deux lieues de Gorée, pour viliter le Comptoir, ou le Magafin, qu'ils y ont dans un Village Neggre, Le Chef, ou le Facteur, lent fit le meilleur acoueil qu'il lui fur poffible, dans un logement qui n'étoit pas fort commode. Ils fe dispoferent enfuire à payer les drois l'Alkaide, c'éth-à-dire, une boureille d'eau-de-vie pour chaque Barque d'eau & de bois; mais cet Officier Négre étoit parti pour fuivre le Damel à la quet de la comme de l

Le 3 de Mai, ils leverent l'ancre pour l'aller jetter à Rufico, Ville plus grande que celle du Cap-Betande. Ils sy arcièreurs infujuu 3 a 3 uoi 16. Ayant remis 13 voile, ils découvirent le 11 de Juin la montagne de Softre, qui fe préfente comme une petite llé; à le foit is l'anouliterent fur one braffes, une lieue à l'Ouelt du Grand Softre, nommé autrement le petit Paris. Le 13 de Juin, trois Négres, qui fe préfenterent adna un Canot avec trois Annas, demanderent dou étoit le Vailleau, ou platôt folliciterent quelques préfens qu'ils nomment adéchies, de dont ils parollient forts avide. Un d'entre une vayant le l'rince Aniaba boite du thè, demanda qu'on lui en fit boite aufit. On lui te-pondir que ceru liqueut n'étot que pout le Blannas. Il réplique que puisqu'un var fort choqué d'un diricours fi libre. Mais il n'en décendir pas monts auti-vage; ils pendant buit jours qu'il y demeura, il véeuu avec le Négréle d'une maniere qui n'édifia perfonne. On touva dans cette tade deux Bütimens Anglois, l'un il l'arce y'autre qu'in metori à la voile. Ils faluereut les françois

Amaba offente des linertes que les Negres preuneur ay ec los.

Vailf. 22 Poerugais que les trangus facqueux, de trois coups.

Le 3 sa matin, on découvrit deux Vaisseaux qui s'avançoient à pleines voiles & qui vincent mouiller fort prês du Poly. L'un éroit Anglois & l'autre Bortagais. La Chalouge du Poly terennar alors de navega evec la provinción d'eau, 
le Capitaine Portugais, qui étoit un Nègre libre, y entra pour se rendre su 
le boid du Chevalier Damon, avec un interprés que tour l'Equipage s'rançois prit pour un Provençal, quoiqu'il le nist constamment. On apprit d'eux 
qu'ils écoient partit de la Baye de nous s'assima, au Breili, pour la traite des 
Nègres, mais qu'il leux retour ils avoient elluré des vents s'i impétueux, qu'en 
prés avoir predu terministe de l'autre de rous s'assima, au Breili, pour le contra 
prés avoir predu terministe d'entre de rous s'assima, au Breili, pour le contra 
prés avoir predu terministe d'entre de rous s'assima, au Breili, pour le contra 
prés avoir predu terministe d'entre de rous s'assima, pour 
l'autre de la contra 
prés de l'autre de

Le Chevalier envoya aufii-tot fes Charpentiers à bord du Portugais. Ils ny trouverent in martean i clour pour boucher les voise d'eau. Tous les agrese étoient brifés ou pourris. Il falbut deux jours de travail pour les réparations les plus prefiantes a petes quoi le Chevalier confeilla au Capitaine de fe rendre à Saint Thomas, ille Portugaite fous la Ligne, où il pourrois achever de fe radouber, & difforêr de quater-vings Efelaves qu'il avoit à

bord. Il lui fit présent d'un quintal de biscuit & de cinquante livres de chait falce, en lui promettant des fecours plus confidérables s'il vouloit l'accompagnet julqu'à filini. Le Portugais s'y engagea; mais il manqua de parole.

LOYER. 1701.

On remit à la voile le 18; & le 21 on doubla le Cap de Palmas, où l'on Quaquas, habijetta l'ancre. Les Habitans de ce Pays, qu'on nomme la Côte d'Ivoire, font tans de la Côte connus fous le nom de Quaquas, & l'ont tité de l'habitude qu'ils ont de répeter continuellement ce mot, qui signifie dans leur langue, votre serviteur. Cet air de compliment n'empêche pas qu'ils ne foient fort lauvages, & qu'étant même anihropophages , (\*) ils ne dévorent tous les Blancs dont il peuvent se saisir. Leur Côte est fort dangereuse, par la quantité de rocs dont elle est bordée. Ils apporterent à vendre, dans leuts Canots, du poivre. du miller, du riz, de la volaille, des petroquets, des finges, & beaucoup d'ivoire, qu'ils proposerent d'échanger pour des couteaux, de l'eau-de-vie, des haches, des uftenciles de fer, des étoffes de coton & des pagnes. Mais on temit à la voile le 22 de grand matin , & l'on mouilla le lendemain après midi , à la vue de la Côte. Le Chevalier Damou appercevant un perit Vaiffeau Anglois, qui s'éloignoit à force de voiles, lui envoya fa Chaloupe, plots qui prend que les Anglois reçurent les armes à la main, patce qu'ils avoient ptis le des Pyraces, Poly pour un Pyrare. Mais reconnoissant leur erreur ils traiterent fort civilement les François, & leur dirent qu'ils étoient près d'Islini. Cependant le Chevalier ne prit point allez de confiance à leur témoignage pour ne pas se procurer d'autres informations. A la vue de plutieurs Négres qui se présenterent sur le rivage, il y envoya sa Chaloupe; & le second Charpentier du Vaisseau, qui étoit un Négre libre, tisqua de se jetter à la nage, pour eparener de plus grands rifques aux François de la Chaloupe. Il revint avec beaucoup de peine. mais avec l'heureuse nouvelle que certe Côte étoit celle du Royaume d'Abasfam , à dix lieues de Taqueschua , où commence le Royaume d'Isini. Le 25 Ils arrivest à on leva l'ancre au matin; & vers midi , on mouilla tranquillement près de Ta- Taqueschus queschua. Quoique la mer sut fort grosse, il vint à bord un Canot, qui tecon-ni,

çois, ils ne putent moderer leurs transports de joie. Amonin , qui les com- Joit des Nigrat.

jours dans le voyage. Le vingt-fix le passa tout entiet à tecevoir & à traiter les Négres, qui ne firent qu'aller & venir continuellement. Il en demeura neuf ou dix à botd; & pendant toute la nuit ils firent à tout l'Equipage la cérémonie de l'Aquio mingo. C'est une maniere de se serrer les mains, en faisant craquer les doigts, & tepe ant ces deux mots, qui fignifient; ferviteur, mon ami. Le jout fuivant, Damou & le Prince Aniaba descendirent au rivage, avec quelques Suldats. 1 e 28 Akasini, Roi du Pays, vint d'Affoko, sa Capitale, escotte de recroit le Chefes principaux Officiers & d'un grand nombre d'Esclaves. Il reçut le Com- valier Damou,

nut le Chevalier Damou pour l'avoir vu plusieurs fois sur cette Côte. Mais lorsque les Négres eurent appris qu'il venoit former un établissement Fran-

mandoit, fit trois fois le tour du Vaisseau avec son Canot; & fautant hatdiment fur le tillac, il se mit à chantet & à danset de joie. Le Chevaliet, pour plaire à la Nation, falua le Village de trois coups. Amonin & ses Compagnons furent extremement carelles à bord ; & retournant au tivage , ils y porterent la nouvelle de l'arrivée des François. On avoit employé deux mois & quelques

(\*) Erreur démentie par cent autres Relations,

Ecciij

LOYER, 1701.

mandant François avec les plus grandes marques de tendresse & d'estime. Il le remercia particuliérement des bontés du Roi de France pour Aniaba. Enfin, il accorda aux François la liberté de bâtir un Fort, dans la partie de ses Etats qui conviendroit le mieux à leurs projets de commerce,

6. II.

Eredion d'un Fort. Audiences du Roi. Le Fort est attaqué par les Hollandois. Ingratitude d'Aniaba. Son origine,

E Chevalier Damou passa les deux jours suivans à se concilier l'affection des Seigneurs Négres par ses carelles & ses présens. Toutes les mesures étant prifes pour l'Etablissement , il retourna le 1 de Juiller sur son Vaisseau , fort satisfait de ces heureux préliminaires. Le matin du jour suivant, il leva l'ancre pour l'aller jetter trois lieues plus bas, au-dessous de l'embouchure de la Riviere, vis à-vis une étroire peninfule qui a deux lieues de longueur, & Lien que les quarre-vingt ou cent pas de large entre la Riviere & la mer. Cétoit le lieu Tran, et caount-tent pour batte défigné pour bâtir un Fort. Le 3 & le 4, la mer fut si grosse que le débarquement parut impossible. Cette violente agitation des slots est commune sur la Côre aux mois de Juin, de Juillet & d'Août, & rend l'approche de la terre fort dangereuse. Le 5, la mer étant devenue plus calme, Gabarel, Lieutenant du Vaitseau, fut envoyé à terre pour choisir un terrain propte à la con-

François coolaf-LE Fort.

L'Anteur eft en danger de pétit, svec Gabarel Licutenant du Vaulcan.

stuction du Fort. Loyer & Villard l'accompagnerent. En arrivant à la Barre ils furent forcés d'entrer dans un Canot des Négres, parce que le passage étoit impossible à la Chaloupe. Mais à peine eurent-ils touché aux grandes vagues, que le Canot fit Kikribu, terme dont les Négres se servent pour exprimer le renversement d'un Canor, & les plongea tous dans l'eau. Heureusement, ils n'avoient pas à nager bien loin , & les Négres se hâterent d'ailleurs de les secourir. Ils ne perdirent personne : mais leurs habits furent mouillés ou perdus 1 & ne trouvant aucun abri fur le rivage ils y demeurerent tout le jour, exposés à la chaleur du Soleil. Cependant le Capitaine Yamoké, frere du Roi, Aniaba & d'autres Négres vintent les voir dans cette situation, & leur offrirent une rerraite dans la Ville d'Assoko. Gabarel, qui avoir ordre de ne pas s'écatter, se vit dans la nécessité de passer la nuit au même lieu, & d'essuyer jusqu'au jour une pluie si violente, que deux François qui avoient résidé dans le Pays pendant plusieurs années, ne se souvenoient pas d'en avoir vû d'aussi forte depuis six ans. Pour comble de disgrace, ils n'avoient rien à manger, quoiqu'ils fussent affamés. Il éroit fort tard avant que du Mesnil de Champigny, désigné Gouverneur du nouvel Etablissement, fut revenu d'Assoko, avec quelques pieces de biscuit qui leur furent d'un grand secours. Cet Officier ne survêcut que trois semaines à cette avanture.

Donation que le Roi & la Nation f. pr d'unterrain, aux François.

Le lendemain , Yamoké frere du Roi & son successeur , Aniaba , & le Capitaine Emon, suivis d'un grand nombre de Négres qui pottoient des parasols de diverses couleurs, leur apporterent le soulagement dont ils n'avoient plus besoin : c'est-à-dire de quoi les meitre à couvert ; mais ils venoient sans provisions de bouche. Ils leur demanderent même une partie de leur eau-de-vie, que Gabarel leur fit donner, pour gagner leur affection, Lorsqu'ils eurent passé quelque tems à boire, Yamoké assembla les François, qui éroient à terre au nombre de douze ou quinze. Il fit couper une branche d'arbre, & la mit entre les mains du Capitaine Emon. Celui-ci la planta dans la terre, devant toute l'assemblée. Ensuite l'ayant fait toucher aux Francois, il leur déclara au nom du Roi Akasini & de toute sa Nation, qu'il livroit ce terrain aux François, pour y bâtir un Fott, ou pour en faire sout autre usage qu'als jugeroient à propos. Il prit toute l'assemblée à témoin de cette donation; formalité qui tend parmi eux un acte autentique, & qui supplée au défaut de l'écritute, dont ils n'ont pas l'usage. Les François les temercierent de cette généreuse marque d'amitié, & leur en demanderent la continuacion.

LOYER. 1701.

Le 6 de Juillet, Damou descendit à tette avec plusieurs de ses Officiers. Il ht apporter des tentes & d'autres commodités. Le Capitaine Emon, qui se trouva sur le rivage pour le recevoir, sit élever austi-tôt par ses Esclaves une salle de roseaux, couverte de feuilles de palmier, sous laquelle les François se retirerent julqu'à ce que leurs rentes fussent dressess. En même rems, le Roi faifant assembler ses Kabaschirs, que Loyer appelle Capacheres, se préparoit à donner une audience solemnelle aux François. Elle fut donnée le 9, avec les formalités suivantes.

Le Chevalier

Le Roi Akafini députa le Capitaine Emon au Chevalier Damou & à tous les 11 eft invité 4 François qu'il avoir sous ses ordres, pour les inviter à se rendre dans la Ville Roi. d'Affoko. Cette Capitale du Royaume d'Issini est située dans une Isle du même nom, formée par la Riviere d'Issini, deux lieues au-dessus de la peninsule où les François étoient campés. C'est la résidence ordinaire du Roi & de ses principaux Kabaschits. Damou & ses gens furent conduits dans un grand Canot . au son des trompettes & des tambours. En arrivant à la Ville, ils se vitent environnés d'une foule de Négres, que la curiofité avoit raffemblés. On les conduisit à la maison du Capitaine Yamoké, pour s'y reposer, en attendant que le Roi fur prêt à les recevoir. Enfin le Chevalier fut averti de se mettre en

marche. Il traversa trois cours entre une double haye de Soldats Négres, armés de on l'introduit fabres & de moufquers. Etant arrivé à l'appartement du Roi, il trouva ce Prin- an Palais. ce assis sur une espece de trône. Il s'approcha de lui avec une profonde révérence . & lui présenta le Pere Lover & les Officiers François , au nombre de dix ou douze. le Roi fit l'honneur au Commandant & au Missionnaire de leur faite présentet des sièges. Les autres se placetent comme ils en trouverent l'occafion. On fur allis l'espace d'une heure sans prononcer un seul mot. Mais les l'audience. trompettes, les tambours & d'autres instrumens de musique faisoient un bruit qui n'auron pas permis de s'enrendre. Tous les Kabaschirs étoient rangés en ordre, sur la terre, ou sur de perits sièges d'un demi pied de hauteur. Le Capiraine Yamoké étoit affis au coin du riône, à la droise du Roi. Aniaba étoit à la gauche, sur un siège un peu plus bas. Le Capitaine Emon étoit assis près des François, vis à visdu Roi.

Description de

La salle de l'audience avoit l'apparence d'une grange. Elle étoit bârie de Trône & potteroseaux & couverte de seuilles de palmier. Sa hauteur étoit de quatorze ou reduroi. quinze pieds, sa longueur de vingt, sa latgeur de quinze. Elle n'avoit ni ornemens, ni meubles, ni plancher. Le fond étoit de fable. Pour trône, le

LOYER. 1701.

Roi n'avoit qu'un chalit, qu'il avoit acheté des Anglois pour cer usage soutenu sur quatre pilliers, peints en couleur d'ébene. Ce chalit étoit placé au fond de la salle, sur des planches informes, & couvert de trois ou quatre peaux de Tigres. Le Roi étoit affis au milieu, les pieds pendans vers la terre, une pipe à la bouche, d'une brasse de long, & sumant sans cesse. Cette posture est la plus noble patmi les Négres. Il étoit nud, à l'exception du milieu du corps, qui étoit couvert d'un pagne de coton à rayes rouges & bleues. Il avoit sur la tête un chapeau bordé d'argent, avec un plumet à la Françoife. Sa barbe grife étoit treffée en vingt petires boucles, mélées de foixante morceaux d'Aygris, qui est une des plus précieuses pierres du Pays, quoiqu'elle n'ait ni lustre ni beauté, & qu'elle vaille à peine notre rassade delverre. Prix de la barbe Mais ces Peuples en font tant de cas, qu'ils donnent le meme poids d'or en échange. Suivant ce calcul la barbe du Roi valoit plus de mille écus. Des deux

du Roi.

F.mmes qui af-6 wat au trong,

côtés de ce Prince, sur le même trône, mais un peu plus en arriere, étoient affifes deux de fes femmes, chacune portant fur l'épaule un grand sabre à poignée d'or, d'où pendoit la figure d'un crane de Mouton en or, de grandeur naturelle, ou plus grande mêine que la nature. Sur le fourreau étoit une grande écaille du même métal, bordée d'une centaine de dents de Tigre. Les deux femmes avoient de grands colliers & de grands bracelets d'or, & sur le sein des plaques du même métal, attachées avec des chaînes d'ot. Leurs cheveux étoient entrelasses de quantité de brins d'or, Mais elles étoient nues comme tous les autres , à la réferve des pagnes qui leur couvroient le milieu du corps. Derriere elle, il y avoit six autres femmes, parées aussi de manilles & de bracelets d'or, mais moins richement que les deux premieres, Chacune étoit chargée de quelque chose à l'usage du Roi. L'une avoit soin de sa pipe, l'autre de sa bouteille d'eau-de-vie, &c. Au pied du trône, des deux côtés, étoient deux hommes armés de fabres, & richement ornés de plaques & de colliers d'or, chacun portant à la main un zagaye garnie du même métal.

Diffigurs du Roi.

Aussi-tôt que le Roi eut fumé sa pipe, il sit cesser la musique, qui avoit continué iufqu'alors fans interruption. Il donna ordre à l'Interpréte, nommé Benga, de demander aux François ce qui les amenoit dans ses Etats, & ce qu'ils souhaitoient de lui. Ils répondirent par le même Interpréte que ce qui les amenoit de leuts Vaisseaux à sa Cour, étoit le desit de rendre à sa Majesté des témoignages de leur respect; mais que l'envie de répandre leur Religion & d'érablir un bon commerce avec ses Sujers, éroit le motif qui les avoir amenés de France; & qu'ils esperoient que Sa Majesté seconderoit les intentions du Roi leur Maître, dont Aniaba & l'Interpréte pouvoient lui rendre témoignage.

Le Roi d'Issini exprima vivement combien il étoit sensible aux bontés du Roi de France pour sa personne & pour ses Sujets. On employa prés de trois quarts d'heure à ces complimens mutuels, sans qu'il adressar un seul mot à ses Kabaschirs, qui paroissoient fort attentifs à ce qui se passoit autour d'eux. Enfin, il quitta brusquement son trône, tandis que tous les autres demeuterent dans les mêmes places, à l'exception du Capitaine Yamoké son frere, du Capitaine Emon, & de deux ou trois autres de ses principaux Officiers qui le fuivirent. Peu après, il fit appeller le Chevalier Damou & le Pere Loyer;

& s'adressant au premier, il le pria de se reconcilier avec Aniaba, qui lui avoit donné quelque sujet de plainte par sa conduite. Damou y consentit volontiers. On le serra les mains, & l'audience sut ainsi terminée. Les François furent reconduits à la maison du Capitaine Yamoké, qui leur présenta du poisson fort bien préparé à l'huile de patmier, de la chair de Sanglier & de la volaille. Le reste du jour & toute la nuit se passerent à voir danser les

1701.

Négres. Le 10 de Juillet à onze heures du marin, Damou obtint une seconde au- seconde audimdience du Roi, dans l'assemblée de ses Kabaschirs. Le Monarque s'étant levé cc. tout d'un coup, comme il avoit fait la premiere fois, laissa ses femmes & l'assemblée dans la falle de l'audience, pour faire passer avec lui dans une pecite cour les François & quelques-uns de ses Grands. Là, il s'affir sous un cocctier, & fit affeoir ceux qui l'avoient suivi. Ensuite il demanda familièrement à Damou quel service il pouvoit lui rendre pour la construction de son Fort. Damou le pria de donner des ordres pour faire couper de grosses solives, & pour la contrucles faire porter au rivage par les Esclaves des Kabaschirs. Il y consentit, à con- tion du fort. dition que les François leur fissent à chacun quelque petit présent. Ses ordres furent exécutés avec tant de diligence, que deux jours après on vit arriver deux ou trois barques chargées de grandes palisfades, de quinze ou seize pieds de long. Le 14, les François commencerent à bârir leur Fort. Une des courtines fut tracée des le même jour, pour être flanquée de deux bastions, qui devoient être montés de huir pieces de groffe artillerie & de quelques pe-

dereros. reros. Akafini , Roi d'Issini , étoit alors âgé de plus de soixante-dix ans. Il étoit ka int Rot d'Lobien fait, d'une figure majestueuse, & homme de génie. Mais quoique niriche, avec peu d'enfans, il étoit avare. Yamoké son frere éroit destiné à lui fuccéder; & fuivant les apparences, le Capitaine Emon, fils d'Yamoké, fouhaitoit la mort de son oncle & de son pere pour se trouver l'héritier de la Couronne. Comme ces trois Chefs porroient beaucoup d'affection aux Francois, il est cerrain que si l'on avoir scu profiter de leur disposition, l'Etabliffement se seroit étendu & persectionné avec beaucoup d'avantage. Labat nous a donné la description du Fort. La place que Damou avoit choisie Situation du est une longue peninsule bordée à l'Est & au Sud par la mer, & par la Riviere à l'Ouest. Elle est jointe au Continent par un Isthme, qui n'a pas plus de cinquante pas de largeur. La terre, quoique séche & stérile sur la surface, étoir couverte de fort beaux arbres; & les environs du Fort produisoient de fort bonne herbe. Il étoit aifé de fortifier toute la Peninsule. Du côté de la mer, elle est défendue naturellement par des rocs, contre lesquels les flots battoient continuellement avec beaucoup de violence. Le côté de la Riviere ne l'est pas moins par une barre forr dangereuse; de sorte qu'il n'y a point d'autre accès que par l'isthme , qui est fort étroit. Le Fort fut composé d'une courrine & de deux demi-bastions, avec une palissade de dix ou douze pieds de hauteur, & un fossé extérieur. Sur chaque bastion on plaça quarre pieces de trois livres de balle, & quelques pedereros. Derriere ce retranchement on bâtit quelques logemens pour les Officiers, & l'on y joignit des magafins d'affez petite étendue, mais suffisans pour la quantité de marchandises qu'on avoit apportée. On y laissa une garnison, avec de fortes assurances

Fff

Tome III.

d'un secours considérable dans l'espace de huir ou dix mois. LOYER.

1701. Heft abandonné par la Compaguie de France,

Cependant les Vaisseaux qui avoient conduit le Prince Aniaba étant tetournés en France, la Compagnie fur si dégoutée par les pertes qu'elle avoit essuyées dans cette entreprise, qu'elle oublia l'Etablissement d'issini pendant près de quatre ans. Ce ne fut qu'en 1705 qu'un Vaisseau de Guerre seçut ordre de prendre tous les François qu'on y avoit laisses & d'abandonner le Forr aux Négres. Cet ordre ayant été exécuté, Labat censute beaucoup la condune de la Compagnie. Après les promesses qu'on avoit faites aux l'euples d'issini , on leur devoit , dit-il , plus de constance & de fidelité. il ajoute , à l'hon-

Fibiliti des Né-neur de ces honnêtes Négres, qu'ils demeurerent fideles à leurs engagemens (24) austi long rems qu'ils eurent l'espérance de voir les François fixés dans leur Pays. Il n'en faut pas de meilleure preuve, suivant le même Auteur, que leur réfistance (25) à toutes les offres des Hollandois ; & ce ne fut que le mauvais état du Fort qui excita le Gouverneur de Mina à l'attaquer l'année suivante (26).

Les Hoffandois emplovent l'arti-fice pour le fasfie

Ce Gouverneur , qui se nommoit William de Palme , ayant jugé que l'Etablissement des François dans le Royaume d'Isfini, pouvoit avoir de fâcheudu tort François, ses conséquences pour le commerce de Hollande, avoit employé dès l'origine (17) toutes fortes de voies pour engager les Négres à les abandonner , ou du moins, à ne les pas secourir lorsqu'ils seroient attaques. N'ayant pû rien obtenir d'eux au préjudice de leur Traité, il se rendit, le 3 Novembre 1702. à la vue du Forr, avec une Escadre de quatre Vaisseaux. Le lendemain, un de ses Bâtimens prenant le Pavillon François traversa librement la rade, alla mouiller à la portée du canon, de l'Etablissement François, & salua le Fort de trois coups. Les François ne faifant aucune réponfe, il continua de tirer par intervalles, pour leur perfuader que c'étoit un Vaisseau de leur Nation. Au quarrième falut, ils firent feu d'un feul canon, & leverent leur Pavillon, pour obliger le Capitaine du Vaisseau, s'il étoit de France, à leur envoyer la Chaloupe au rivage. Mais les Hollandois commençant à juger qu'ils étoient découverts, retournement vers l'Escadre, après avoir passé deux jours entiers à l'ancre. De Palme eut recours à tous les moyens possibles pour corrompre les Négres. Mais les promesses du Commandant François, & l'espérance qu'il leur donnoit tous les jours de voir arriver neuf Vaisseaux de France les rendit fermes dans ses intérêts; de sorte que les Hollandois enragés de voir rejetter leurs offres, leur envoyerent deux ou trois volées de canon, & se disposerent à l'attaque du Forr.

Tis l'arraquent & force ouverte.

Pendant qu'ils faisoient leurs préparatifs, les Négres se rendirent par terre auprès du Fort; & pressant les François de se défendre vigoureusement avec leur artillerie, ils se chargerent de recevoir l'ennemi s'il entreprenoit de faire fa descente. Ils firent, pendant chaque nuit, une bonne garde sur la Côte, & lotfque la Garnison Françoise faisoit ses rondes , il s'y joignoit toujours un corps de cinquante Négres qui prenoient l'ordre du Gouverneur. Le 13

(14) Marchais, Voyage en Guinée, Vol. II. description de la Guinée, p. 410.

(11) Barbot, qui étoit à Iffini en 1703, ne parle pas fi avantageusement de l'inclination des Négres, pour les François. Voyez la

(26) Ibid. (27) Au mois de Mai 1701 , lotfqu'il alloit

prendre possession de son Gouvernement.

de Novembre, les Hollandois vinrent jetter l'ancre devant le Fort. Ils emploverent le jour suivant à sonder roures les parries de la rade, randis que les François se merroient en état de les recevoir. Le 12, à huir heures du marin, de Palme fit avancer son Escadre plus près du rivage. Alors les François faifant paroîrre leur Pavillon rirerent deux coups, qui porterent rous deux fort heureusement. Le premier perça un Vaisseau d'outre en outre, & faissir de tuer un Officier Porrugais. Le second causa beaucoup de désordre sur le bord même de l'Amiral. Les Hollandois commencerent de leur côté à rirer furieusement; mais on leur répondir avec rant de vigueur, que le rroisséme coup du Fort vint romber fur le rillac d'un de leurs Vaisseaux & cassa la cuisse au Capitaine. Les autres, fur-rour celui de (28) l'Amiral, futent si maltraités, qu'ils n'autoient pû évirer d'êrre coulés à fond si les François avoient éré mieux fournis de munitions & de vivres. La faim les pressoit si forr, qu'ils furent réduits à vendre leurs habits (29) pour se procurer des alimens. Ils aliegés, n'éroient gueres mieux en munitions de guerre, puisque n'ayant plus que deux barrils de poudre, qu'ils se crutent obligés de réserver pour la mousquererie, ils cellerent de faire feu; tandis que les Hollandois ritoient à boulers ramés, & leur envoyerent près de douze cens coups dans leur Fort de bois, quoiqu'avec fort peu de doinmage. A deux heures après midi, il arriva un accident qui sembloit devoit causer la ruine des assegés, & qui devint néanmoins l'occasion de leur délivrance. Il y avoir dans le Fort, près Incident cui fice de la Chapelle, une grande ruche d'Abeilles, qui fut renversée d'un coup de à lou allo cauce. canon. Ces petirs animaux se trouvant délogés si brusquement au milieu d'un jour forr calme, fondirent avec rant de furie sur la garnison, qu'ils la forcerent de quitter le Fort. De Palme ne doutant point que les François n'en eussenr abandonné la défense, donna ordre immédiatement à cinquante hommes de débarquer dans six Canors. Mais la Garnison rentra dans le Fort par une des embrasures du bastion de la Riviere, sans que les Hollandois pussent

LOYER 1701.

Embarras des

s'en appercevoir. D'un aurre Côré, les Négres voyant les cinquante hommes prêts à débarquer, exhorterent les François à ne pas se rendre, & les prierent seulement de ne pas rirer au rivage, de peur que leurs coups ne portassenr sur eux comme fur l'ennemi. Ils se mirent en embuscade derriere quelques brossailles ; & les Hollandois ne furent pas plutôr débarqués , que le Capitaine Yamoké, frere du Roi, & le Capitaine Emon, à la têre de leurs plus braves gens, fondirent fur eux, les forcerent de pliet dès les premiers coups, & les presserent si vivement, malgré le seu de leur Florte, que de cinquante ils en tuerent trenre-neuf. Ils se saistrenr de deux grands (30) Canots & de leur charge, sans patler des Enseignes, des Tambours & des Trompettes Deux tes Hollandols Hollandois demeurerent prisonniers entre leurs mains; & les neuf autres font fort mattrainers, s'étant sauvés dans le Fort même, obtintent quartier des François. Après avoir dépouillé les morts, ce fut le sujer d'une grande joie pour les Négres de leur couper (31) les pieds & les mains, pour les porrer comme en triomphe, &

(18) Labat dit qu'il fut obligé de sonir de la Ligne pour remedier à sa situation , Vol. II. P. 211.

(30) Labat dit que les trois autres Canots furent brites par les vagnes. sbi fup. p. 116. (51) Labat dit au même endroit que les Négres porterent ces têtes à leur Roi.

(19) Loyer, p. 164.

LOYER. 1701.

de laisser les troncs mutilés à la vûe de la Flotte. Le Général Hollandois découragé par une si malheureuse entreptise leva l'ancre dès le même jour, avec d'autant plus de honte & de chagrin , qu'il avoit crû le succès de son expédition certain. Entre les hommes qu'il avoit perdus, il compta le fieur de Mideins (32); fon Ingénieur, qui commandoit (33) fon détachement. Les Négres ne perdirent que trois hommes dans l'action; mais ils regretterent beaucoup dans ce nombre le fils aîné du Roi (34), qui eut la jambe emportée d'un coup de canon, & qui mourut de cette bleilute trois jours après. Les François n'eutent pas un seul homme de tué.

M -wais caradeg. o Amaisa.

Avant l'engagement, Aniaba avoit fait demander au Commandant Francois s'il devoit aller à fon secours. De la Vie, c'étoit le nom du Commandant. lui avoit fait tépondre, que s'il y venoit il feroit honneut à la Nation, mais que pour le sien même, il ne pouvoit s'en dispenser sans manquer à ceux qui lui avojent donné en France le commandement d'une Compagnie de Cavalerie. Aniaba n'en prit pas moins le parti de s'éloignet pendant trois jours. Il vint enfuite féliciter le Commandant fur le fuccès de ses armes; mais il ne fit pas la moindre apologie pour son absence; & les François affecterent de ne lui en faite aucun reproche.

Chicles & system mr. s d Amaba,

Pour s'expliquer fincerement, dit Lahat, Aniaba après avoir été élevé en France pendant quatorze ans, & s'être vû comblé des bienfaits du Roi, n'avoit pas plutor pris terre au rivage d'iffini, qu'il avoir perdu tout fentiment de reconnoissance, & qu'il s'étoit dépouillé, avec l'habit François, des principes de l'honneur & de la Religion Romaine, Les Missionnaires & le Gouverneut, qui avoient concu de lui de meilleures espérances, lui en avoient fait plusieurs fois des plaintes qui n'avoient rien produit. On le foupconnoit même d'entretenir des intelligences secretes avec les Hollandois, & de soutenir leuts. intérêts à la Cour. Comme cette conduite ne pouvoit venit que d'une ingratitude monstrueuse, le Chevalier Damou qui étoit chargé de lui faire quelques présens lotsqu'il seroit monté sur le trône, aima micux les distribuer au Roi Akafini, au Capitaine Yamoké son frere, & au Capitaine Emon son neveu , qui marquoient plus d'attachement pout les François que cet apoftat. Il en remporta même une partie en France, particuliésement un Portraie du Roi enrichi de diamans; & l'ingrat Aniaba fut abandonné à fa mauvaife destinée.

T<sup>f</sup>ernignage da Chevalur des Marchaet.

Le Chevalier des Marchais, qui avoit beaucoup connu Aniaba, apprit au Pere Labat quelques circonstances de ses avantures. Suivant ce témoignage, il avoit été conduit en France par le Capitaine Compere , Patron d'un Vailleau. Marchand, qui s'étoit propose d'en faire son valer, Mais il lui fut ensuite dérobé par que ques personnes qui trouverent de l'avantage à le faite passer pour un Prince. Ce jeune Négre confentit aisément à se charger d'un tôle, dont il devoit rirer du profit & de l'honneur. Après avoit été fort bien élevé sous ce titre, & renvoyé à lilini avec beaucoup de pompe, il fut dépouillé par les

cois.

(31) Il fut tué par le Commandant Fran- qu'ils laiffeient leurs Conces aux vainqueurs. (34) Labat rar porte que les François firent

(14) La Gazette de Paris, du 17 Octobre remercier le Ros Akafini de fon fecouts, &c 1701, dit qu'ils eurent ving-cinq hommes qu'il envoya les félicitez de leut victoite. tues, avec leur Ingénieur, onze pris, & mbijup.

Négres de son Pays, qui le forcerent de reprendre son ancienne vie. Des Marchaiss'étoit perfuade qu'ayant commande en France une Compagnie de Cavalerie, on lui donneroit le Gouvernement du Fort; mais sa conduite le rendir indigne de cette confiance.

LOYER. 1701.

Le Général Hollandois écrivit deux Lettres au Commandant François Lettes du Généd'Iffini ; l'une datée d'Axim, le 14 de Novembre, c'est-à-dire, le lendemain ral Hollassions au de sa défaite, pour le prier de traiter favorablement les prisonniers & d'é- Fort. rablir un cartel d'échange; l'autre, dont on ignore la date, pour folliciter l'exécution de la premiere. Mais comme ces Lettres vinrent au Fort par les mains d'Akasini, que les réponses devoient y passer aussi, & que les Négres commençoient à soupçonner le Commandant de vouloir faire une paix séparée avec les Hollandois, on résolut de ne leur donner aucun sujet d'ombrage, parce que la Garnison dépendoit d'eux pour les vivres, & de leur abandonner non-seulement les conditions de la paix, mais même la disposition des prisonniers. Ainsi les Lettres du Général Hollandois demeurant sans réponse, l'impatience lui fit prendre le parti d'envoyer des Ambassadeurs au Roi Akalini. Il fe fir de part & d'aurre plusieurs députations inutiles. Enfin le Général envoya un Kabaschir nommé Kosik , engagé au service de la Compagnie Hollandoife, & rout couvert de chaînes, & de plaques d'or, ace un plein pouvoir pour traiter de la rançon des prisonniers. Ce Député ménagea si adroitement les intérêts de ses Maîtres, que non-seulement les libellandeix. prisonniers furent renvoyés sans rançon, mais que pour réparer la perte des Hollandois, le Roi Akatini consentit à payer dix *Bendes*, c'est-à-dire quarre mille livres en or. Kosik partit d'Assoko le 17 de Janvier 1703 avec cette fomme & les prisonniers. Les François avoient évité de prendre part à cet accommodement, & ne furent pas fâchés, dans l'embarras de leur fituation. qu'on les délivrar de la nécessité de fournir à l'entretien des Hollandois. En venant à la Cour d'Affoko, le Kabaschir de Mina avoir été accompagné Britonts de la d'Afamuschn, Reine de Ghiomray, près du Cap d'Apollonia, à l'Est d'issini, rayaux sus sus de qui demanda aux François quand ils devoient recevoir des Vaisseaux de l'Europe. Ils répondirent qu'ils en attendoient de jour en jour. Si les François. répliqua cette Reine, avoient autant de fidelité dans leurs promesses que de civiliré dans leur conduite, toute la Côte d'Afrique seroit à eux. Maiscomme ils tiennent ratement ce qu'ils promettent, leurs amis ne peuvent y prendre

beaucoup de confiance. Le Pere Loyet n'ayant plus d'espérance de recevoir du secours de l'Europe, Retout du Pere s'embarqua au mois de Mars 1703, sur une mauvaise Barque Portugaise, Loyer, qui avoit touché à Issini pour y acheter des Esclaves. Ce Bâtiment, qui étoit fort mal équippé, périt après cinquante lieues de navigation, avec tous les affait musitant Esclaves & une partie des Matelois. Le Pere Loyer eut le bonheur de se sauver & passe an Breist. dans la Chaloupe, accompagné de neuf Portugais, & d'un François de Bayonne, ils rencontrerent une autre Barque Porrugaife, qui faifoir voile à Saint Thomas, fous la Ligne, où ils pafferent fix femaines : de-là ils obtinrent le passage jusqu'à la Baye de tous les Saints au Bresil. Mais Loyet épuisé de ses longues farigues, fut atteint d'une paralysie, qui le retint au lit pendant une d'une paralysie. année enriere. Les foins du fieur Verdois, Conful François dans cette Région, & la force de son remperamment servirent par degrés à le rétablir.

F f f iii

LOYER.

Naufrage de pluficurs Vaitfeaux Portuguis , & leur perce,

Il profita auffi-tôt du rerour de sa santé pour s'embarquer à botd du Setuval . Vaisseau de la Flotte Portugaise du Bresil, commandée par Dom Antonio de 1703.

> Cette Flotte étoit composée de quarante voiles, dont sept périrent dans une tempêre, à la haureur du Cap Saint Augustin. L'Amiral fur de ce malheureux nombre. Il avoit été construit depuis peu au Bresil , & le Pere Loyer avoit eu dellein de s'y embarquer. On ne pur fauver ni l'Equipage, qui confistoit en trois cens hommes, ni l'artillerie qui étoit de quarante pieces de canon, ni l'or du Roi gn'on faifoit montet à trente-fix arobes (45) & qui venoit des mines de Saint Paul, près de Rio-Janeyro. La tempête dura trois jouts, & le Setuval y perdir fon grand mât. Cependant, aprés cent & huit jours de navigation, Loyer artiva heureusement à Lisbonne, où il prit quelque mois de repos, pour téparer entiérement ses forces.

L'Auteur arrivé à Luttonne entreprend d'achepar terre.

Il attendoit en même-tems l'occasion de quelque Vaisseau, pour retourner en France. Mais la guerre où le Portugal éroit engagé retardant chaque jour ver son voyage ses espérances, il se procura un passeport du Roi de Portugal pour faire le voyage par terre, en rraversant Coimbre, Aveyro, Porto & Viana. Il passa la Riviere de Minho, à Villa-Nova, & trois lieues plus loin il arriva à Tay, Ville Episcopale de Gallice. De-là il se rendit à Ponto-Vedro, & à Compostelle, où il fit ses dévotions au tombeau de l'Apôtre Saint Jacques. Il passa ensuire à la Corogne, pour chercher un Vaisseau. Après y avoir passé

Il fe rembarque à la Corogne. 1706.

fix semaines, il s'embarqua sur un Bâtiment Nantois commandé par le Capitaine Lingart. On mit à la voile le 12 de Juillet 1606; mais à peine étoiton à quinze lieues du Port, qu'on romba fous le canon d'un Armareur, qui après s'èrre présenté avec le l'avillon François, arbora tout d'un coup celui de Hollande & lâcha sa bordée. Lingarr effrayé s'approcha du rivage & jetta l'ancre, tandis que l'Armateur ne cessant point de faire seu sembloit se disposet à l'abordage. Les Matelots François trop foibles pour se défendre, ne pensoient qu'à se sauvet avec tout ce qu'ils pourroient emporter au rivage. Cependant ils tirerent quelques coups, mais mollement, lorsqu'une bordée de l'Atmateur emporta Lingart & deux ou trois de sesgens. La pette de leur Capitaine fit perdre aux autres toute envie de résister. Dans l'intervalle, le Pere Loyer prit l'occasion d'un Barque de Pêcheur, qui appartenoit à Barrez, petit Village à cinquante pas du Vaisseau. Quelques piastres lui fitent obtenir

Son Vaiffeau eft prit par un Cor-

Il fe fauve.

son passage avant que l'ennemi sur arrivé à bord. Il eur ainsi le bonheur de fe fauver, avec un Matchand de Saumur & fon fils, qui descendirent comme lui dans la Barque sans être apperçus de l'Equipage. Il se rendit avec ses compagnons chez le Prêtre d'une Paroisse nommée St Estevan de la Villa . à cinq quarts de lieue du Village de Barrez. Cet honnête homme les reçut avec tant de eivilité qu'ils s'y artêtetent ttois jours.

L'espérance de pouvoir gagner Saint Jean de Luz leur fit louer une Barque de Pêcheur, dans laquelle ils se livrerent à la protection du Ciel. Comme elle étoit sans ponts, & que la mer est fort agitée sur cette Côte, ils crutent plusieurs fois leur perre assurce. Etant arrivés jusqu'à Saint Sebastien, ils prirent la réfolution de quitter la mer, pour achever le voyage pat tette. Bayonne, Dax, Bourdeaux, Ponts, Xaintes & Rochefort, futent les Villes

(14) Chaque arobe pele trente-fix livres, ou foixante-douze marca.

qu'ils eurent à traverser susqu'à la Rochelle. En arrivant à la dernière , le P. Loyer apprit avec joie que le Pere Villard, son associé dans la Mission d'Issini, étoit retourné en France ; mais ce qui le surprit beaucoup , ce fur d'apptendre Il arrive à la qu'on le croyoit mort lui-même, & que sur cette nouvelle on avoit écrit Rochelle, oi on du Couvent de Rennes une Lettre circulaire à tous les autres Couvens de la Province, pour lui faire célébrer un Service. De la Rochelle il se rendit à Rennes, lieu de sa nasssance, & de-là aux Eaux de Bourbon, où il reçut une Lettre du Pere Villard, alors Supérieur du Couveur de Chambery en Savoye, qui l'informoit du fort des François qu'il avoit laissés dans le Royaume d'Illini-

La misere de cette petite Garnison n'ayant fait qu'augmenter de jour en jour après le départ du Pere Loyer, elle étoir au comble lorsqu'il arriva sur la Côte trois Vailfeaux Marchands & un Vailfeau de Guerre commandé par le Capitaine Grosbois. L'agitation de la mer se trouva si furieuse, qu'il fallut trois jouts aux François du Fort pour se procurer le moyen d'arriver au Vaisseau de Grosbois, de qui ils apprirent qu'il avoit ordre de les reconduire en France. Ce Capitaine tratta rudement les Négres & se dispensa de leur faire les présens Rigarest improétablis par l'usage; ce qui choqua tellement le Roi, qu'il défendit à ses Ca-dente du Capinots rout commerce avec l'Escadre Françoise. Un Soldat du Fort, nommé Parisien, ne craignir pas de s'exposer à la fureur des slots pour gagner les Vaisfeaux à la nage, & représenter à Grosbois l'imprudence de sa conduite, qui mettoir tous les François de la Garnison en danget d'être massacrés. Mais le Capitaine insensible à tous les discours, déclara qu'il ne falloit penser qu'à l'embarquement pour retourner en France. Parifien retourna au Fort avec cette nouvelle; & dès le même jour Grofbois envoya des Radeaux au rivage, comme la seule ressource pour amenet tous les François sur son bord. Le Pere Villard fut le premier qui en ofa courir les tisques. Il se mit en chemise, avec son chapelet au cou. Après avoir ouvert heureusement la route, il se flattoit de re- d'affait revieutourner au Fort, pour y prendre ses habits & sa Chapelle, mais cette permis- went en france. sion lui fut refusée par le Capitaine. Sept autres François, moins heureux que lui , se noyerent dans ce périlleux passage. Ainsi le Fort sut abandonné à la discrétion des Négres, qui demeurerent fort irrités de voir partir si brusquement les François & de n'en avoir pas reçu de présens. Le Pere Villard demanda au Capitaine la liberté de demeuter à Juida, pour y prêcher l'Evangile. Il

Sort de la Gare

ne put l'obtenir (16). Il manqueroir quelque chose à cet article , si l'on ne prenoit soin d'y Remarance his joindre plusieurs circonstances qui regardent le Prince Aniaba, & qui se torispos for le trouvent répandues dans divers Ecrivains. Le Mercure de l'Europe de l'an-Prince Ainabanée 1701, imprimé à Paris, représente cet imposteur, sous le nom de Louis Annibal, comme Roi de la Région d'Iffini, & nous apprend qu'ayant été

baptisé par le célebre Boffuet, Evêque de Meaux, Louis XIV avoit pris la qualité de son Parrein; que le 27 Février, il avoit reçu l'Eucharistie de la

(16) Barbot raconte que les François pi- querent pour la France au mois de Juillet parce qu'ils nétoient plus en état d'exerter Fort. Descript, de la Guinée, p. 419. le commerce, raserem leur Fort & sembar-

qués de se voir abandonnés var la Compagnie, 1804. Il sçavoit ce fait, ait-il, d'un nommé et ne comprant plus sor l'affection de l'égres, Perques de Dieppe, qui étoit de la Gataison du

LOYER. 1706.

main du Cardinal de Noailles, & qu'il avoit offert un Tableau à la Sainte Vierge, pour mettre ses Etats sous sa protection, avec un vœu solemnel d'employer, a son retour en Afrique, tous ses soins & rous ses efforts pour la conversion de ses Sujers. Il partit de Paris le 24 de Mai 1701, pour s'embarquer au Port Louis, fous l'escorte de deux ou trois Vaisseaux de Guerre, commandés par le Chevalier Damou.

Ce prétendu Prince d'Issini fut le second Avanturier de cette espece qui vint en imposer à la bonne-foi des François; car de Gennes, qui détruisit en 1695 le Fort James, sur la Gambra, étoit chargé d'un autre Prince d'Issini, qu'il mit sur un Vaisseau François de Saint Domingue, parti pour la mer rouge ; avec ordre de le restituer au rivage de son Pays. On peut conclure de ces témoignages que malgré la stupidité qu'on attribue aux Négres , ils ont assez d'esprit pour duper les François, dont on vante si fort la pénétration. Mais Bolman donne une idée toute différente de l'extraction d'Aniaba prétendu

Prince d'Issini. Récit de Bolman.

Il y a quelques années, dit cet Auteur, que les François ayant reconnu dans une jeune Négre, qu'ils destinoient pour l'esclavage, plus d'esprit qu'on n'en trouve ordinairement à sa Nation, prirent le parti, au lieu de le vendre en Amérique, de l'amener en France. Là, s'étant donné pour le fils & l'héritier présomptif du Roi d'Issini, il s'insinua si bien dans l'estime de la Cour, que le Roi Louis XIV lui fit de riches présens, & le renvoya fort honorablement dans son Pays. Mais en y débarquant, il fut reconnu pour un simple Esclave d'un Kabaschir d'Issini, au service duquel il rentra peu de tems après son arrivée ; & loin de convertir ses compatriotes à la Religion Chrétienne , il retomba lui-même dans le Paganisme (37).

#### 6. III.

Situation , bornes , climat & productions du Royaume d'Issini. Négres Kompas & Veteres , &c.

I E Royaume d'Issini est bordé au Nord par un Peuple nommé les Kompas, qui forment une espece de République, & à l'Est par le Royaume de Ghiomray, ou le Cap Apollonia, & par celui d Edona, qui n'est qu'à dix lieues d'Assoko. Au Sud il a la mer, & à l'Ouest la Côse d'Ivoire, qui est habitée par une Nation Anthropophages (\*) nommée les Quaquas. Son étendue, au long du rivage, est de dix ou douze lieues ; sa longueur. du Sud au Nord, de deux ou trois.

If eft first for la cont Torride.

A l'égard du climat, quoique ce Pays soit près de la Ligne, sous la Zone Torride, il n'est ni si chaud ni si mal sain qu'on se le figure en Europe. Pendant la plus grande partie de l'année, l'air y est agréable & serein. La

p. 410. Les Auteurs de ce Recueil ne veulent , disent-ils , que l'état de Particulier ou vêcut Aniaba pendant le léjour de Loyer, pour juger que e'étoit un imposteur, puisqu'il s'étoit donné en France pour fils d'un Souverain.

(57) Bolman, Description de la Guinée, Mais les Auteurs oublient ici ce qu'ils ont tant de fois remarqué fur l'ordre de la fuecession des Négres, qui va du Roi à ses ne-veux, & revient ensuite à ses fils. Loyer,

> (\*) On verra dans la suite ce point discuté. mauvaile

mauvaise opinion qu'on en a vient des Anglois & des Hollandois, dont l'intérêt constant est d'éloigner les François de ces Contrées, en leur faifant craindre beaucoup de difficulté à s'y établit. A la vériré dans la faison des pluyes, c'est-à dire, depuis le mois de Mai jusqu'au mois d'Août, on y voit des brouillards fi épais, qu'il est dangereux de fortir avant que le Soleil les air diffipés. Mais les brouillards de l'Europe ne sont pas plus sains en Automne. D'ailleurs l'expérience a fair voir qu'avec une bonne provision des alimens dont on use en Europe, & beaucoup d'attention à ne pas s'exposer à l'air pendant la nuit, on vit en aussi bonne santé dans ce Pays qu'en aucun lieu du monde. Cependant on avoue que depuis Octobre jusqu'au milieu t'airne laisse par d'Avril, l'air est si chaud & l'ardeur du Soleil si violente, que sans une forte d'y être agresole. constitution, ceux qui arrivent des climars plus froids ont peine à résister, du moins s'ils no sont fort soigneux de se jenir à l'ombre & dans des lieux frais.

Mais ce qui n'est contesté de personne, c'est que le l'ays est sujer à moins de ma-

1701-2-3.

Il y a peu de Régions dans le monde qui présentent une aussi belle perspective. Plus on avance, dans de vastes pleines, ornées de bois charmans, perspectives, plus l'on découvre d'objets agréables ; sans compter une belle Riviere , dont les bords sont embellis par de grands arbtes, aussi réguliérement disposés que si cer ordre étoir l'ouvrage de l'art. La Côte d'Issini est si basse, qu'à peine la distinguetoit - on d'une lieue, si les arbres qui la bordent ne se faisoient appercevoir de trois lieues en mer. Elle est arrosée par une des plus belles Rivieres de l'Afrique, qui pourroir être navigable dans une grande confiderable, confiderable, il l'embouchure en étoit plus commode. C'est apparemment ce musique resure defaut qui ne l'a pas fait marquer dans les Carres aussi grande & aussi consi- quir dans les dérable qu'elle l'est effectivement. Son embouchure est fermée par un vaste bane de sable qui la rend inaccessible de ce côté - là ; quoique dans les rems où la met est calme, quelques Canots Négres courent les risques du passage, pout commercer avec les Vaisseaux qui sont dans la rade. Le canal de la Riviere est large & profond. A sept ou huit lieues de l'embouchure, la vûe s'étend à peine d'un bord à l'autre, quoique la rive foit montagneuse. Loyet rend rémoignage, que même dans un jour ferain, ces montagnes ne lui paroissoint que des nuées; & qu'il vit, au milieu du Canal, un grand roc, qui ne pouvoir être à moins de trois ou quatre lieues de la terre. Les Négres for l'intérior des racontent qu'à fix joutnées de l'embouchure, le cours de la Riviere est in terres, à sur la terrompu par de grands rocs, qui forment une cascade merveilleuse. Pour Riviere. aller plus loin, ils sont forcés de traîner ou de porter leurs Canots pendant une portée de moufquet; après quoi il les lancent dans la Riviere, qui redevient parfairement navigable, & qui se communique dans un grand nombre de Régions inconnues. Plusieurs Négres ont pénétré jusqu'aux Villes d'A ahini & d'Enzoko, la premiere à dix journées, c'est-à-dire, pour le moins à cent lieues de la mer, l'aurre à trente journées ou trois cens lieues. Loyer vit à Issini, entre les mains des Habitans qui avoient fait ce voyage, des tapis de Turquie, & de belles étoffes de coton à rayes bleues & touges. Ils assuroienr qu'elles se font dans ces lieux éloignés, & qu'ils y avojent trouvé de belles &

grandes Villes, bâties de piettes; objet digne assurément de la cutiosité des

Voyageurs. Tome III.

ladies que l'Europe.

LOYER. 1701-2 3.

La Riviere d'Issini tombe dans la met pat plusieurs embouchures , que les Négres offrirent de montret aux François. Mais il y a peu de fond à faite fur tous leurs récirs, parce que voyageant fort peu, ils ne connoissent pas le Pays à dix ou douze lieues de leur résidence. Qui sçait, dit l'Auteur, si une Riviere si grande & si mal connue ne seroit pas une branche du Niger ou du Nil ? Quoiqu'il en soit, après avoir formé au-dessus du Fort Fiai çois, sept petites Isles, la plupart inhabitées, tous ses bras se téunissent; & le canal devient si érroit près du Fort, qu'il n'a pas plus de largeur que la Seine. Une lieue plus bas, il se décharge dans la mer (38).

Timoignage da Canalier Des Marchar.

Le Chevalier Des Marchais, qui étoit dans le Royaume d'Islini en 1724, dit que la Riviere est navigable pour de grandes Barques l'espace de soixante lieues, & que lorsqu'on y est une fois entré, on ne cesse point d'y trouver l'eau douce & tranquille. A huit lieues de son embouchute elle forme un Lac de six ou sept lieues de large & d'ausant de longueur, au milieu duquel est une sse, dont tous les bords sont escarpés, ce qui lui donne l'apparence d'un rocher stérile; mais en y descendant, on est surpris de trouver un rerroit gras & tiche, avec de belle herbe & des arbres de différentes especes. Il est aisé de reconnoître ici cette latgeur à perte de vûe, que Loyer donne à la (39) Riviere, & le rocher qu'il y avoit découvert à la même distance des deux rives. On pourroit, continue Des Matchais, former un Etablillement dans cette lile, car la place est naturellement fortifice. De-là jusqu'à la grande chaîne de rocs, qui interrompt le cours de la Riviere on compte cinquante lieues. Cette chûte d'eau est fort roide, & forme une cascade admitable, dont le bruit se fait entendre à plusieurs lieues. Des deux côtés , les Négres ont ouvert des sentiers, par lesquels ils tirent leurs Canots; & les lançant ensuite au-dessus de la cataracte, ils assurent qu'ils peuvent remonter la Riviere pendant trente jours, sans être arrêtés par le moindre obstacle. Si l'on doit s'en rapporter à leut témoignage, & s'il est vrai, comme ils le prétendent aussi, que le cours de la Riviere est quelquefois, Nord, ou Nord-Eft, ou Nord-Ouest, elle doit venir de bien près du Niger; ou

Liviere d'liferia.

peut-être en est-eile une branche, comme un Voyageur modetne se l'est imaginé (40). Vallaget da Pays. Le Royaume d'Issini a donze on treize Villages au long des Côtes, ou dans les Isles formées par la Riviere. Sa principale Ville est Asloko, qui est fittice fur la Riviete, dans une Ifie du meme nom, à quatre ou cinq milles. de la mer. Elle contient deux cens maisons & mille ou douze cens Habitans. Ifiini n'a que deux Ports matirimes , Tagueschua & Bangaya. C'est dans le

premier que le Kabaschit Emon, neveu du Roi, faisoit sa rétidence. A dix lienes de Tagueschua on trouve le Royaume d'Abassam & plusieurs. Royamor d'Apetites Seigneuries, qui ne font proprement que des Hameaux, ou le plus riche est en possession de l'autorité & du Gouvernement. Ces Chefs, qui ne portoient autrefois que le nom de Capitaines, ont pris le titre de Rois depuis qu'ils ont lié commerce avec les Européens. Il n'y en a pas un noanmoins qui

bariam.

ait plus de quatte mille ames dans ses Etats. Tel est le Roi d'itfini, qui dans (38) Tout ce détail est de Loyer, p. 185. le Lac de Des Marchais. (40) Ce Voyageur, dont parle Des Mar-

(39) Il l'appelle même une petite mer. C'eft chais, eft le Pere Loyer.

les cas les plus pressans peut à peine levet quarre mille hommes, en y compre-

nant les Esclaves.

Le terroir d'Itlini, comme la plus grande partie de la Côte d'or, est un sable fec & blane, qui caufe beaucoup d'incommodiré aux Voyageurs (41). Il ror, & sirres ne ptoduit que de l'hetbe pour les Bestiaux, qui multiplieroient dans le des tiabitans, Pays avec beaucoup d'abondance si les Habitans avoient moins de pareile à . les élever. Mais ils aiment mieux foutfrir la taim que d'acheter les commodirés de la vie par le travail. Plufieurs cantons humides produifent des bananiers, & le fruit de ces arbres est la principale ressource des Habitans. Quoiquefois ils défrichent une piece de rerre en brulant les arbres & les ronces, pour y semer un peu de riz, de millet & de froment (42) d'Espagne. La grandeur des arbres qu'on découvre à mesure qu'on avance dans le Pays , fait juger que la rerre y est beaucoup meilleure. On rrouve austi une différence avantageule dans celle des Illes qui font formées par la Riviere. Elle porre des ignames, des parates, des figues, des cocos, des ananas, des darres, des noix de kola, des papas, & quantité d'autres fruits. Les cannes de fucre y croillent merveilleusement. Lover en vit d'une grotleur prodigieuse, mais qui venoient du Pays de Kompas. Le coton & le rabac réuffiroienr fort bien aussi avec un peu de culture, puisqu'il s'en trouve de sauvage, & d'une fire bonne espece. La malaguette ou le poivre de Guinée, rapporteroit un profit confidérable, fi l'on en formoir des plantations tégulières.

On rrouve dans le Pays un perit fruit rouge, nommé Affayaye, de la Instituto Royan groffeur d'une prune moyenne; & un aurre de la même espece, mais qui me d'autre n'est pas plus gros que le bour du doigt. Il n'a presque que la peau , & son goût est d'une douceur insipide : mais après l'avoir mâché, si l'on mange les

oranges & les cirrons les plus aigres, & si l'on boir le vinaigre le plus fort. on croit manger des confitures & boire du firop. Loyer en fir plusieurs fois

l'expérience avec admiration. Il est persuadé que cette vertu alkalique seroit Les bois sont remplis de plusieurs especes de perits fruirs, dont la plupart ont le goût & l'odeur aromatiques. D'autres ont l'infipidité pour parrage. Il y a une sotte d'Ikaquas (43) qui ressemble extérieurement à la prine de l'Europe, mais qui n'est composée que d'une pellicule étendue sur le novau. A la vérité ce noyau n'est pas fort dur, & conrient une amande, qui est fort

bonne lorsqu'elle est rôrie, mais rrop amere pour être mangée crue. Le Pays est plein de ces arbres, qui portent des ikaquas de routes sortes de couleurs, la pluparr ne sont que des arbustes, qui rampent même à rerre; mais il s'en rrouve beaucoup auffi qui s'élevent fur leur trone & qui font affez gros. Outre les oranges & les cirrons , Issini produir une sorte de fruit que les Especerdepons-

François appellent Pomme, sans autre raison que sa forme pour lui donner mes. ce nom; car il n'a pas le même goût, & l'arbre qui le porre ne reflemble point au pommier. Cette pomme prétendue est ronde & grosse comme le poing, avec un noyau de la groffeur d'un œuf. Pour être mangée, il faur qu'elle foit

(41) Voyage de Lover, p. 183 & fuiv. (41) Des Marchais représente les Islinois fi parefleux, qu'ils se fient entiérement aux Veteres leurs voitins, pour les provitions &

d'une grande utilité dans la Médecine.

même pour la pêche. Vol. 1. p. 101. (43) Loyer écrit Ycaquas; mais tous les autres Voyageurs mettent Ikaquas.

LOYER 1701-2-3. Qualités du ter-

Gggij

### HISTOIRE GENERALE

aussi mure que la nefle. Les Négres en mangent , lorsqu'ils sont fort prefsés par la faim; mais ordinairement ils l'abandonnent aux Eléphans & aux Sin-1701 2-3. ges : en général les fruis du Royaume d'Iffini ne sont point excellens, Jicomons. Il y croît, fur la terte, des Jiromons, espece de gourdes, mais peu commu-

ne, parce que les Négres ne prennent pas la peine de la cultiver. Ils ont deux fortes de pois, dont l'une croît sous terre. Cette espece jette au-dehors une rige d'un demi-pied de hauteur, avec vingt on trente feuilles, qui tiennent trois à trois à la rige. Les racines se repandent en plusieurs branches, qui portent de perites colles de la couleur & de la grandeur des Piftachios. Chaque cosse contient un ou deux pois, fort semblables aux lupins, que les François Pois fouterrains. appellent Pois-chiches. Ces pois fouterrains multiplient beaucoup, & font

d'excellens porages. L'autre espece ressemble aux haricots pour la feuille & le fruit, mais ils sont d'un meilleur goût. Leur cotse ressemble à celle des pois communs, & ne peut être mangée. Quoiqu'il n'y air pas de saison qui ne les produise, le meilleur tems est le mois de Septembre & celui d'Octobre. Leur multiplication est telle qu'un seul en donne cent. Avec le moindre travail, les Négres pourroient s'en faire une nourritute continuelle; mais ils se contentent de ceux que le hazard leur offre (44). Epya, forte d'o-Le pourpier croît ici de lui-même, aussi-bien que l'Eppa, légume qui res-

semble à l'ozeille par la feuille & le goût. Les Negres s'en servent dans leurs porages, avec du poisson & de l'huile de palmier. Ils ont une plante qu'ils nomment Kakos . & que les François appellent en Amérique, Choux Caraibe. Sa feuille est épaisse & de la forme d'un cœns. Ses racines grandes & d'un goût âcre. Les Négres mangent la racine, qui n'est pas agréable, & négligent les Papays, force de feuilles, dont on feroit de fort bon porage. Les Papays, très-bonne forte de B37.40.5.

melons, sont ici très-communs & croissent au sommet d'un arbre; leur semence a le goût du poivre. Les Françoisemployent ce fruit dans la foupe avant qu'il foit műr. Bêtes fauves. Tant d'arbres & de bois qui couvrent les campagnes du Royaume d'Issini , servent de retraite à des légions innombrables d'animaux, dont les Négres-

mêmes ne connoissent pas tous les noms. Le principal est l'Eléphant. Les. Négres lui font la guerre pour sa chair & ses dents. Ils font servir ses oreilles à couvrir leurs tambours. Mais ils ne pensent point à les apprivoiser, quoiqu'ilspussent en tirer beaucoup d'utilité. Les bois sont templis de toutes sortes de Bêtes féroces. bètes fauves, qui seroient en beaucoup plus grand nombre, fi les Lions, les. Tigres, les Pantheres, & d'autres bêtes de proie ne les détruisoient. Elles. font si redoutables que les Habitans du Pays sont forcés d'allumer des seux pendant la nuit, pour les éloigner de leurs hutes. Quelque tems avant l'arrivée du Pere Loyer, elles avoient dévoré un Négre en plein jout. Pendant

Hardieffek vo le sejour qu'il fit dans le Pays, un Tigre entra dans une maison d'Assoko, tacite des Tigres. Ville Capitale, & tua huit Moutons qui appartenoient au Roi Akasini. Les. François n'éroient pas plus en sûreré dans leur Fort, cat le 7 de Mars 1702, un Tigre leur enleva une Chienne qu'ils employoient à la garde de la Place. Le 17 à la même heure, un de ces furieux animaux saura par dessus les palissades, quoiqu'elles eussent dix pieds de haut, tua deux Brebis & un Bélier. qui se défendit long-tems avec ses cotnes : enfin s'appercevant qu'on avoir

(44) Lover, p. 189, & fuiv.

pris l'allarme au Forr , il se retira ; mais quelques heures après , il revint avec la meme audace par le bastion du côté de la mer, attaqua la sentinelle, & ne prit la tuste qu'en voyant accourir toute la Garnison.

1701-2-3.

Les Civet es sont communes dans le Royaume d'Issini. Loyer en vir plu- Civenes privées. sieurs qui s'apprivoiserent parfaitement entre les mains des François, & qui vivoient de 1215 & de souris. Elles ont le cri & les autres propriétés des Chats. Les endroits qu'elles fréquentent dans les bois se reconnoillent à l'odeur de muic : car en le trottant contre les arbres elles y laissent de petites parties de cette précieule drogue, que les Négres ramassent & qu'ils vendent aux Européens. On trouve aussi dans les bois quantiré de Porc-épics, dont la chair est d'un excellent goût; des Aguties, qui sont une espece de Lievres; Aguito, sone de des Affomanglies, qui reffemblant au Chat par le corps, onr la têre du Rat, & la peau marquerce comme le Tigre. Les Négres racontent que cer animal ennemis du Tieit le moriel ennemi du Tigre, & que dans quelque lieu qu'il le rencontre, il sre.

Les Rivieres produisent beaucoup de Castors & d'autres amphibies, dont casson. la chair se mange forr bien & la peau se vend avec beaucoup d'avantage. On éleve des Chiens dans le Pays, comme une nourriture fort recherchée. Nigres se nour-Les Nègres les nomment Aguerromow. Il les exposent en vente, aux mar- nifeut. chés publics, & rient du dégoût que les François témoignent pour la chait de ces animaux.

Loyer releve beaucoup l'excellence des Brebis du Pays, & les met fotr au- Berbis fans Laine. detius du Mouton de France. Elles sont sans laine avec la peau raze. Elles porrent deux agneaux à la fois, & portent tous les cinq mois. Les Chévres ressemblent à celles de France, mais sont moins hautes. Comme les Négres prennent peu de soin des Porcs, ceux que les Européens avoient apportés dans le Pays Percs étentes ont éré presqu'entiérement dérruits par les bêtes de proie. Les Habitans ne proje. sont pas beaucoup d'usage de leurs Vaches privées, parce qu'ils ignorent jusqu'à la mansere de les traire. Cependant il leur prend quelquefois envie d'en

suer une & de la manger. Il y a peu de Pays où les Singes foient en plus grande abondance, avec Entrême variaté plus de variété dans leur grandeur & dans leur figure. La plus jolie espece de Singes. est de ceux qu'on nomme Sagouins. Ils ne sont pas plus gros que le poing, Les uns onr le dos noir & le ventre blanc, avec de longues barbes. D'autres sont gris, sans aucun poil au visage ni aux mains, & de la grosseur d'un Chien mediocre. D'autres sont d'une grosseur extraordinaire, furieux, & eapables de se désendre contre les Négres, lorsqu'ils en sont attaqués. Les Istinois les appellent des hommes sauvages, & prérendent que la crainte da travail est la seule raison qui les empêche de parler. Ces étranges animaux se bâtissent des cabanes dans les bois, & s'assemblent en troupes pour ravager les champs des Négres. Au mois de Janvier 1702, le Matelot du Fort, qui étoit en même tems le Chasseur de la Garnison, blessa un de cesgros Singes & le prit. Le reste de la troupe, quoiqu'effrayée par le bruit d'une arme à feu, entreprit de venger le prisonnier, non-seulement par ses cris, mais en lui jettant de la boue, & des pierres en si grand nombre, qu'il fut obligé de tirer plusieurs coups pour les écarter. Enfin, il amena au l'ort le apprivoise Singe blesse, & lie d'une corde très-forte. Pendant quinze jours, il fut in- monstruens,

Les François en:

Geeiü

LOYER. 1701-1-3.

traitable, mordant, criant, & donnant des marques continuelles de rare. On ne manquoit pas de le châtier à coups de bâton, & de lui diminuer chaque fois quelque chose de sa nourrirure. Cette conduite l'adoucit par dégrés, jusqu'à le rendre capable de faire la révérence, de barfer la main, & de réjouir toute la Garnison par ses souplesses & son badinage. Dans l'espace de deux ou trois mois, il devint si familier, qu'on lui accorda la liberté; & jamais il ne marqua la moindre envie de quirrer le Fort.

Oifeaux de tontes les especes.

nosts.

Loyer n'entreprend point de décrire toutes les especes d'Oiseaux qui peuplent ici l'ait & les bois. Les Pintades, les Faifans & les Perdrix fe rencontrent à chaque pas. Les Faifans & les Perdrix ont moins de groffeur que les nôtres. On trouve des Tourterelles pendant toute l'antiée, mais sur rout aux mois d'Avril, de Mai & de Juin, où la maturiré des grains en actire des Aigles blancs & trouppes innombrables. Islini produit des Aigles blancs & des Aigles noirs, dont la chair passe pour une bonne nourriture. On y voit des Alouettes de mer; des Gouailliany, des Moviettes, des Becasses différentes de celles de France, mais d'un excellent goûr; des Canards, des Sarcelles, des Aigretres & des Hérons en abondance. Les Négres apporterent un jour au P. Loyer un Oifeau de la groffeut d'un Agneau, qu'ils avoient tué en pleine campagne. Il fut mis à la broche, & tous les François du Fort le trouverent d'une délicateile achevée. Les grands Perroquets, à queue rouge, paroissent en toutes fortes de lieux. Les Cailles n'y font pas moins communes. Depuis le mois d'Octobre jusqu'an mois de Mars, on voit une multitude d'Hirondelles,

Grands Petroquets à queue touge.

à queue rouge.

O feaux blancs qui viennent des autres Pays. On admire beaucoup de petits Otfeaux, un peu plus gros que la Linotre, & blancs comme albâtre, avec une queue rouge, tacherée de noir. Leur musique rend la promenade délicieuse dans les bois. Les Moineaux font plus rouges que ceux de l'Europe & ne font pas en moindre nombre. Les Poules, que les Habitans nomment Amoniken, sont moins groffes que celles de France; mais la chair en est plus rendre, plus blanche & de meilleur goût. Si les Négres étoient capables d'un peu d'attention & de travail, ils pourroient élever une quantité extraordnaire de Volaille: car ontre la chaleur féconde du climat, ils ont des femences & des graines en abondance. Le Roi Akafini & le Capiraine Yamoké fon frere, avoient quelques Poules & quelques Coqs-d'Inde qui leur étoient venus de l'Europe, & qui commençoient à multiplier d'une maniere surprenante. Les Oyes & les Pigeons qu'on leur avoient portés ne s'accommodoient pas moins du climat. Le Pays en

Fécondité du Pays your la vo Latie.

Poiffons de plubeuts especes.

étoit déja rempli. La Mer & la Riviere d'Issini produisent une grande abondance de poissons. Les principaux sont le Requin, le Marsouin, la Becune, la Dorade, la Bonire, la Carcouade, le Mullet, la Sardine, le Chabris, la Raye, la Sole, le Brocher de Mer & de Riviere, l'Anguille, le Hareng, le Pilchard ou la Pelamide, le Merlan, la Seche, la Lune, le Palourd, & fur-tout des Huitres & des Moules d'une monstrueuse grosseur. Depuis le mois de Septembre jusqu'au mois de Janvier, les Tortues de mer viennent pondre sur cette Côte. On suit leurs traces sur le sable, pour découvrir leurs œufs, dont le nombre,

Torrues , & leues

pour une seule Tortue, monre à cent cinquante & quelquefois jusqu'à deux eens. Ils sont ronds, & de la grosseur des œufs de Poule; mais au lieu d'éeaille ils ne sont converts que d'une pellicule fort douce. Le goût n'en est point agréable; cependant ils valent mieux que les œufs des Tortues de Riviere, qui ne sont pas ici moins communs. On y trouve aussi des Veaux marins & des Caymans. Ces derniers sont une espece de Crocodiles ou de grands Lézards d'eau, qui loin d'attaquer les hommes, comme en Amérique, ptenneni la faite à leur vue.

LOYIR. 1701-2-3.

Les Serpens sont ici d'une grosseut si prodigieuse, qu'ils sont expables d'avaler un homme lorsqu'ils le trouvent endormi ; mais leur marche est trop lente pour surprendre ceux qui se tiennem sur leurs gardes. Les Négres, qui ne vont jamais sans armes, les tuent facilement, & se font un mets délicieux de leur chair. Un Lézard de vingr ou trente livres, est une fort bonne nourri- chair est fort ture. Au mois de Novembre 1702, le Pere Loyer en 1112 un sur le botd de la boune. Riviere, & l'apporta au Fort, où l'embarras de la Garnison le fit regatder comme un grand fecours.

Le Pays n'est pas exempt de vermine & d'autres animaux incommodes on biversesse pernicieux. Le nombre des Rats & des Souris y est incroyable. Les Sauterelles y font un bruit étrange dans les campagnes & même au fommet des maifons. Certe musique, joint à celle des Grillets, des Mosquistes (\*) & des Cousins, qui font encore plus redomables par leur aiguillon, ne laisse aucun repos la nuit & le jour ; sur-rout si l'on y ajoure la piquure des Millepedes , qui cause pendant vingt-quatre heures une inflammation très-douloureuse. On trouve aussi de tous côrés des Araignées chevelues, de la groffeur d'un œnf; & des Scor-

Diverses fortes

geances pernicieules qui détruisent les étoffes, le linge, les livres, le papier, les marchandises, & tout ce qu'elles rencontrent, malgré tous les soins qu'on apporte à s'en garantir. Les Abeilles, qui sont en abondance dans le Royaume d'Issini, donnent Abeilles, circ, d'excellente cire & du miel délicieux. Le 9 d'Avril 1702, un essain de ces perits animaux vint s'établit au Fort François , dans un baril vuide , qui avoit contenu de la poudre. Non-seulement ils le remplirent de miel & de cire, mais ils produitirent d'autres effains, qui auroient pii multiplier à l'infini s'ils

pions volans, dont on affure que la piquure est mortelle. Enfin, les Mites, les Tiques, les Cloporres, les Fourmis de jerre & les Fourmis aîlés, sont des en-

La pierre d'Aigris, qui sert de monnove aux Négres, se trouve dans plufigure cantons d'Itlini. Elle reffemble au corail bleu, dont on donnera la def-

cription dans l'article de Benin.

Plerre d'aigris.

Le Royaume d'Issini, connu autrefois sous le nom d'Asbini, est ha-Révolutions du bité par deux fortes de Négres , les Issinois & les Veteres. Ses Habitans fondes Eferganaturels som les Veteres, dont le nom signifie Pécheurs de la Riviere. On raconte que les Elieps, Narion voifine du Cap Apollonia, qui étoit gouvernée par un Prince nommé Fay, se trouvant fort mal, il y a près de quarre-vingt ans, du voifinage des Peuples d'Axim, abandonnerent leur Pays pour le retiret dans le canton d'Afbini, qui appattenoit aux Veteres. Ceux-ci priteni pirié d'une malheureuse nation, lui accorderent un azile, avec des terres pour les cukiver, & ne mirent plus de différence entr'eux-nièmes & ces nouveaux hôtes. Cette bonne intelligence se soutint pendant plusieurs années. Mais les Esieps, qui étoient d'un caractere rurbulent, s'étant entichts par leur commerce avec les Européens, commencerent bientôt à méprifer

(\*) Ou Maringouins.

eussent été soigneusement ménagés.

LOYER. 1701-2-3. leurs bienfaiteurs. Ils joignirent l'oppression au mépris; & la tyrannie sut porrée si loin, que les Vereres se répensant de leurs anciennes bontés résolurent de chasser ces ingrats. Mais c'étoit une entreprise difficile. Ils igroroient l'usage des armes à seu, & les redoutoient beaucoup; tandis que les Esieps en étoient bien fournis & n'étoient pas moins exercés à s'en servir. Austi furent-ils obligés d'arrendre une occasion de vengeance qui ne se préfenta qu'en 1670.

Les Iffinois fe lient avec les Veteres, & forment Cept d'Idini.

Une autre Nation, nommée les Ofchins, qui habitoit la contrée d'Issini, dix lieues au-delà du Cap Apollonia, prir querelle avec les Peuples de Ghiomo ou Ghiomray, Habitans de ce Cap. Les Issinois, ou les Oschins, après plusieurs batailles, dans lesquelles ils furent maltrairés, résolurent d'abandonner leur Pays pour chercher une aurre rerraite. Ils jetterent les yeux sur le canton des Vereres, dont la bonté s'étoit fair connoître pour les Esteps dans les mêtres circonftances. Zenan, leur Roi ou leur Chef, éroir de la famille des Aumouans, qui étoit celle des anciens Rois des Vereres. Une raison si forre leur fit esperer d'obtenir ce qui avoit été accordé graruirement aux Esieps. C'étoir le tems où les Veteres, irrirés contre leurs premiers hôtes, s'affligeoient d'être trop foibles pour faire éclarer leur ressentiment. Ils reçurent les Issinois à bras ouverts, feur accorderent des terres, & leur communiquerent tous leurs projets de vengeance. Les inrérêts de ces deux Nations devenant les mêmes, elles rraiterent les Efieps avec un dedain qui produisit bientôt une guerre ouverte. Comme les Islinois étoient pourvûs d'armes à feu, il fur impossible aux Esieps de réfister long-rems à deux Puissances réunies. Après avoir été défaits plusieurs fois, ils se virent forcés de se retirer dans un lieu de la Côte d'Ivoire, ou du Pays des Quaquas, sur la rive Ouest de la Riviere de Saine André. Ils s'y font établis, quoiqu'ils y foient fouvent expofés aux incursions des Istinois, leurs morrels ennemis, qui ne reviennent gueres sans avoir emporté quelque burin. Depuis cette révolution, le Pays d'Asbini qu'occupoient les Esseps après l'avoir obrenu des Vetetes, & la Riviere du même nom, étant passés entre les mains des Issinois, ont pris le nom d'Issini de leurs nouveaux possesseurs; & l'ancien rerritoire des Issinois, qu'on nomme encore le Grand Islini, pour le distinguer de l'aurre, dont il n'est éloigné que de dix lieues, est demeuré sans Habitans.

Royaume d'Iffini paroit mal place

On trouve, dans ce recit, pourquoi les Carres ne font aucune mention d'Issini dans l'endroir où le Royaume est à présent. Elles étoient peut-être compofées avant la révolution. La Riviere d'Afbini a confervé aussi son ancien nom dans le Pays des Veteres, & n'a pris le nom d'Issini que vers son embouchure. Les Issinois se sont mis en possession de la Côte, au grand avantage de leur nation, mais à la ruine des Vereres, qui sont obligés de rirer d'eux les marchandises que les Européens apportent au rivage.

betent fur l'eau.

Les occupations & les richesses des Veteres consistoient uniquement dans la Pêche de la Riviere. Elle est abondante, & leur adresse est si extraordinaire, que le Pere Loyer la nomme presqu'incroyable. Cependant (45) ils

(45) Sulvant Des Marchais, les Veteres n'explique pas, & qui sont apparemment celles & les Issinois vivent fort unis. Chacune des de la guerre, ils se rassemblent pour ne former deur Nations à son Chef, ses nsages & ses qu'un seul Peuple. Mais ils rentrent ensuite loir. Dans certaines occasions que l'Auteur dans l'ordre qui les diftingue. Vol. I. p. 196.

font mèlés entre les Islinois, avec cette différence que leurs cabanes sont sur . des pilotis, au milieu de la Riviere, & que celles des islinois sont sur la terre. Ainti la fituation de leur demeure les met à couvert de roures forres d'infultes, & les tend capables de réfister avec avantage à tous les Peuples Négres qui ne sont pas moins bons Marelots. D'un autre côté les forces des islinois sont supérieures sur la rive, parce qu'ils sont meilleurs Soldats que les Veteres. Ces deux Nations font encore diffinguées par d'autres différences. Les Islinois por- En empire di Va tent les cheveux longs, & tresses sur leurs épaules. Les Veteres les portent fort teur des lumois.

coutts, & se se font souvent raier la tète. Les pagnes des Vetetes sont d'un tissu d'herbe ou d'écorce d'arbre. Ceux des Islinois sont de coton ou d'étoffes de l'Europe. Le cimetere des premiers est une sorte de grand poignard, long d'un

pied & demi, avec un perit fourreau de la peau de quelque bête, qu'on prendroit pour une queue de poisson ; au lieu que celui des istinois a la forme d'une serpe. Les femmes des Vereres sont tout-à-fait nues. Celles des Issinois sont couvertes d'un morceau d'étoffe ou d'un pagne.

Les Veteres forment une Nation nombreuse, qui occupe un Pays d'une Caractere partiétendue considérable. Ils sont maîtres d'une grande pattie de la belle Riviere d'Islini, d'où ils tirent tout ce qui est nécessaire à leur entretien. Ils vivent dans une étroite alliance avec les Veteres des Rivieres voifines, aufquels ils envoyent du secours, comme ils en recoivent mutuellement dans l'occasion, avec d'autant plus de facilité que toutes les Rivieres du Pays ont des communications. Ils sont gouvetnés par un Chef ou par un Capitaine. Celui qui les commandoir, pendant le voyage du Pere Loyer, le nommoit Kukroku. Après Lem avoir été l'esclave de son Prédécesseur, il s'étoit mis en état, pat les richesses héosa. qu'il avoit amaifées, de faire tête à tous les Grands du Pays, & de s'élever à la dignité de Souverain, dont il jouissoit paisiblement. Les Veteres n'ont point d'autres loix que celles de la nature, & les violent souvent. Ils sont portés, consme la plupart des autres Négres, au larcin & à la fraude, fur tout à l'égard des Blancs, qu'ils ne peuvent supporter. Ils appellent leur monnoie Betiquets ou Aigris (46).

La pierre d'aigris, qui tient lieu de monnoie parmi ces Barbares, est fort de la la pierre d'aigris, qui tient lieu de monnoie parmi ces Barbares, est fort de la la la pierre d'aigris, qui tient lieu de monnoie parmi ces Barbares, est fort de la la la pierre d'aigris, qui tient lieu de monnoie parmi ces Barbares, est fort de la la pierre d'aigris, qui tient lieu de monnoie parmi ces Barbares, est fort de la pierre d'aigris, qui tient lieu de monnoie parmi ces Barbares, est fort de la pierre d'aigris, qui tient lieu de monnoie parmi ces Barbares, est fort de la pierre d'aigris d'aigris de la pierre d'aigris d'aigr estimée d'eux, quoiqu'elle n'ait ni lustre ni beauté. Les Kompas, autre Na- parte d'agric tion des Norres, la brifent en petits morceaux qu'ils petcent fort adroitement, & qu'ils passent dans de petits brins d'herbe, pour les vendre aux Veteres, parmi lesquels ils setvent (47) de monnoie. Chaque petit morceau est estimé deux liards de France. Il se trouve peu d'or sur cette Côte. Les armes des Veteres sont le sabre & la zagave, qui est une espece de demie-pique. Quelques-uns ont des armes à feu , qu'ils achetent des Islinots , comme ceux-ci les ont des Européens. Mais il est rare qu'ils en fassent usage. Pour la pêche, les Veteres employent des filets tissus d'herbe ou d'écorce d'arbre. Ils Méthode de leux Le servent aussi de datds & de crochets, qu'ils lancent avec beaucoup d'a- fêche. dresse. Ils se mettent dans des Canots , composés d'un seul tronc d'arbre , qui tieunent ordinairement trois ou cinq personnes. Dans le tems de leur

(46) Suivant Des Marchais, deux passent une pierre précieuse, d'un bleu verdâtre, & si estimée des Négres, qu'ils l'achetent pour son (47) Loyer décrit ailleurs l'aigris comme poids d'or, p. 115.

Tome III.

Hhh

LOYER. 1701-2-3.

Lours forms formulated.

plus åre que le nôte.

Fictoricia de Le Veieres fe bornent à la pêche de la Riviere, parce qu'ils n'ont pas la hardieffe de s'expofer aux flots de la mer, fur une Côte qui eft ordinairement for oraz qu'el. Ils fe font des sifetovist, où le position entre de lui-même & dans letqueis il prend plaifri à demeurer. Ce font de grands enclos de rofeaux-foutens par des pieux, dans les androits où la Riviere a moins de profondeur. Ils n'y laiffent qu'une ouverture, qui fert de porte au poiffin pour entrer. Vils ont befoin de quelque mets extraordinaire, ils tova dans ces lieux avec de petirs files, & choidifent ce qu'ils defirent, comme nous le faifons en Europe dans nos Référovis.

convertir en fel. Elles y reuffillenr, jufqu'à faire du fel fort blanc, quoique

Ils font un grand commerce de leur pêche avec les Nêgres des montagnes;
& ceur-ci leur fournillen, en cléange, du pain de milles, duraits, du rits,
des ignames, des bananes, des koros, de l'inule de palmier. & d'autres preleur des des voirs, les les veteres wendent une partie de cer marchandifes aux l'filmos qui
mourroien de faim fans ce fecours. Aufil lorqu'il s'elève quelque différend
entre les deux Nations, l'unique vengeance de veteres et d'autrer propre leurs
marchés. Les l'filmos apriudent aufili-ôr, & leur accordent routres les fairs'ac-

Nation des Kornpas , tage & la-

tions qu'ils demandent.

Les Kompas bordent le Pays des Veteres. C'est une Nation gouvernée en forme de République, o up plutôr d'Aristocrate, car ce sont les Chefs des Villages qui disticunt les intérêtes publics ce qui en décident à la pluralisé des voix. Leur Pays est composé d'agréables colliers, que les Habitans cultivent soignements. Se qui produient uve les gains aquon y feme tandinateur les les gains aquon y feme tandinateur les les gains aquon y feme tandinateur les les composés de la composé de la composé

Additions de Der Marchaus aux Observations du Pere Loyer. On lit dans la Relation du Chevalier Des Marchais un abreçé des obfervations de Loyer fur le Royaume d'ilfini, aufquelles l'Anteur sjoitte les remarques fuivantes. Les maifons des Veteres fonr affez élevées au-deffus de la furface de l'eau, pour les garantir des inondations. Ils placent leurs Canotafous leurs maifons. Autarn qu'ils our d'abablier fur les Rivieres, autant les

1701-1-5.

Illinois ont la réputation d'exceller sur les Côtes. Les Veteres laissent croître leurs cheveux, & se coupent la barbe de fort prés. Au contraire les Issinois se rasent les cheveux & laissent croître leur barbe. La plûpart des Vetetes font nuds, ou n'ont que de petits pagnes d'un tissu d'herbe ou d'écorce d'arbre. Le commerce avec les Européens a rendu les Islinois affez civils; & les Veteres, qui ne vovent presque jamais de Blancs, n'ont pas cesse d'être farouches & fauvages. Les Islinois brisent la pierre d'aigris en perites pieces, qu'ils percent par le milieu & qu'ils appellent Betiquets. Deux de ces pieces pallent pour un écu de monnoie Françoise. Ils la coupent aussi en forme cy-lindrique d'un pouce de long. Labat croit que la pierre d'aigris est une sorte de jaspe.

Les filets des Veteres durent fort long-tems. Les Pêcheurs de cette Nation percent un poisson avec leurs dards, à cinq ou six pieds de distance. Ils n'onr besoin que de dix ou douze heures pour remplir leurs Canots de routes sortes de poissons, sur-tour de Mullets, qui sont fort gros dans leur Rivière, fort gras & d'une bonté extraordinaire. Leur rerroir , quoique riche , demeure sans culture, foit par l'indolence des Habirans, foir parce que leur inclinarion pour la pêche les borne uniquement à cet exercice.

## Figures , Habits , Caraderes , Alimens , Maisons , Loix , & Gouvernement des Islinois.

S I l'on excepte la noirceur, il n'y a rien de difforme ni de désagréable dans la raille & le visage des Issinois. Il s'en trouve peu qui ayenr le nez plat. Ils sont généralement bien faits, grands, proportionnés, agiles & robustes. Ils onr les yeux vifs & les dents blanches. Leur méthode pour se telement se blanches. conserver les dents est de les frotter avec une sorte de bois qui croit dans chillent les dents leur Pays, & qui est apparemment le même dont on a parlé dans les Rela-lapeau. tions du Sénegal. Ils ont grand soin d'entretenir leur noirceur, en se frottant tous les jours la peau, d'huile de palmier, mêlée de poudre de charbon; ce qui la rend brillante, douce & unie comme une glace de miroir. On ne leur voir jamais un poil ni la moindre saleté sur le corps. A mesure qu'ils vieillissent, leur noirceur diminue, & leurs cheveux de coron deviennent gris. Ils donnent quantiré de formes différentes à cette chevelure. Leurs peignes, qui sont de bois ou d'ivoire à quatre dents, y sont toujours attachés. L'huile de palmier mêlée de charbon, qui leur fert à se noircir la peau, leur tient aussi lieu d'essence pour la tête. Ils parent leurs cheveux de perits brins d'or & de jolies coquilles. Chacun s'efforce de se distinguer par ces galanteries. Ils n'ont pas d'autres razoirs que leurs couteaux; mais ils sçavent les rendre fort tranchans. Les uns ne se razent que la moirié de la tête, & couvrent l'autre moitié, d'un petit bonnet retroussé sur l'oreille. D'autres laissent croître plusieurs touffes de cheveux, en différentes formes, fuivant leur propre caprice. Ils sont passionnés pour leur barbe. Ils la peignent régulièrement, & la portent aussi longue que les Turcs. Le goût de la propreté du corps est commun à toute la Nation. Ils se lavent à tous momens Hhhii

Leur pasure de

1701-2-4. Leurs babitt.

les mains, le visage & la rête entiere. L'habitude qu'ils ont d'êrre nuds fait qu'ils n'y trouvent ni peine ni honte. Il n'y a que leurs Brembis & leurs Bahumets, différentes especes de Kabaschits, qui soient tout-à-fait vêtus. Le Peuple porte autour de la ceinture, un pagne, dont un bour se releve entre les jambes, & l'autre tombe par devant. Quelques-uns le portent en écharpe; d'autres sur les épaules, en forme de manteau. Les plus pauvres n'ont qu'une piece d'herbe natrée, ou d'écorce d'arbre, pour cacher leur nudité. Leurs bonnets sont ordinairement de peau de Chévre. Mais ils aiment avec paffion les chapeaux & les bonnets de l'Europe. Ceux qui peuvent s'en procurer ne les portent que dans les occasions d'éclat, comme une parure qui flatte beaucoup leur vanité.

Les Négres Issinois ont le sens fort juste. Ils sont rusés & subrils, grands Arec quelle Les Nêgres minois our le leus lott pane. plus grand outrage que de les nommer Krubi; c'est-à-dire, voleurs dans leur langue. Il faut veillet fur leurs pieds aurant que fur leurs mains; car s'ils apperçoivent à terre quelque choie qui les tente, ils ont l'adresse de le cacher fous le sable avec les orteils; & s'éloignant sans affectation, ils reviennent le prendie lotfqu'ils font fans témoins. Le vol n'étant jamais puni parmi eux, ils font gloire de raconter leuts exploits dans ce gente. Le Roi même les y encourage. Si quelqu'un de ses Sujets a fait un vol considérable &c craint d'être déconvert, il s'adresse au Roi, en lui offrant la moitié du butin, & l'impunité est certaine à ce prix. Au mois de Septembre 1702 , le fils aîné de ce Prince avant détobé une cueillere d'étain aux François, & se voyant découveit prit le parti de la restituer de bonne grace & sans aucune marquede confusion.

Leur many: re MICECE.

La Justice qui potte à payer ses dettes est une vertu peu connue des Issinois. for dans le com- Un Prince du Pays, nommé Zapin, qui devoit depuis sept mois, cinq Takus (49) à quelque François, n'en voulut payer enfin que trois. Ils font fi défians dans le commerce, qu'il faut toujouts leur montret l'atgent ou les marchandifes d'échange, avant qu'ils entrent dans aucun trairé. S'il est question de vous rendre quelque service, ils veulent être payés d'avance ; & fouvent ils disparoissent avec le salaire. Il est rate qu'ils remplissent jusqu'à la fin tons leurs engagemens, à moins que les daschis ou les présens ne foient reponyelles pluficurs fois. Cependant lorfou'ils achetent quelque chofe. on est obligé de se sier à leur bonne - foi pour la moirié du prix; ce qui expose rousours les Marchands de l'Eutope à quelque perre. Ces friponneries sont communes à toute la Nation, depuis le Roi jusqu'au plus vil Esclave.

Averier des 166-

Leur avarice va fi loin , que s'ils tuent un Monton , ils le regrettent jusqu'aux larmes pendant huit jouts; quoique ces excès de générofité ne leur arrivent gueres que pour traiter quelque Européen de diffinction , dont ils reçoivent dix fois la valeur de leur dépense. S'ils élevent de la volaille, ce n'est que pour la vendre & pour en conserver le prix. Ils se retranchent tour ce qui n'est point absolument nécessaire à la vie. Leur nouvriture ordinaite confifte dans quelques bananes, ou un peu de poitfon que leuts Efclaves prenuent à la ligne, ou quelques mauvaifes crables quals ramaffent au long

(48) Voyage en Guinée, Vol. I. p. 200.

(49) Un Takus est un sou de France.

LOYER. 1701-2-4.

du rivage, avec de l'eau puante ou souillée par les bêtes. Si le hazard leur fair rencontrer la carcasse de quelque animal, c'est pour eux un festin digne d'envie. Le Chevalier Damou ayant fait jetter dans la mer un Bœuf qui étoit mort sur le Vaisseau, de quelque maladie, les stots le pousserent à demi pourri sut le rivage. Une si belle proie fit accoutir de toutes patts un grand nombre de Négres, qui la dévorerent avidement. Ils ont l'estomac d'une grandeur étonnante, ou du moins, lorsqu'ils sont traités par les Blancs, le plaifir de manger aux dépens d'autrui leur fait avaler une quantité de viande incrovable.

Ils connoissent si peu le plaisir d'obliger, que s'ils peuvent se figurer Leur mouvair qu'une chose vous soit agréable, il ne leur saut pas d'autre raison pour vous caractere. la refuser. Dans les occasions où l'on a besoin de leurs services, il n'y a qu'un moyen de les obtenir; c'est de les traiter avec tant d'indifférence, qu'ils ne puissent pas soupçonner le dessein qu'on a de les employer, sans quoi ils font acheter leur moindre peine cent sois au dessus de sa valeur. D'un autre côté le desir du gain leur fait apporter leur charge de mauvais fruits de trois ou quatre lieues de distance, pour les vendre à très-vil prix ; tandis que s'il est question de vous servir, ils resuseront de faire vingt pas, à moins qu'ils ne foient payés d'avance. On en a vûs qui après avoir reçu leur payement, ont laissé en chemin le fardeau dont ils s'étoient chargés. Le Pere Loyer en fit plusieurs fois l'expérience. Aussi les représente-t-il comme la plus trompeuse & la plus ingrate Nation de l'univers. Plus on leur fait du bien . dit-il, plus il en faut atrendre de mal.

Les femmes d'Istini ont la taille menue & bien prife, mais sont fort éloi- Libertinage & gnées de pouvoir prétendre à la beauté. Elles font dédaigneuses, rusées, vanité de spirituelles, & plus avares encore que les hommes; ce qui n'empêche pas qu'elles ne soient fort libertines. On ne leur fait pas un crime de l'incontinence lorsqu'elles ne sont pas mariées, ou qu'elles n'ont point avalé le Feriche pour garant de leur fidélité. Elles sont d'une vanité excellive. On les voir fane celle confulter leurs perits miroirs, se frotter les dents pour les blanchir, ajuster leurs cheveux, & leur donner differentes formes. Elles les enduifent d'huile de palmier, & les entremélent de pailletes d'or & d'autres bagatelles. Enfin rous leurs monvemens se rapportent à plaire, sur-tout aux Blancs, pour qui elles n'auroient rien de réserve, si elles n'étoient rerenues par la crainte de leurs maris, qui ont droit de les punit de mort dans le cas padrette, de l'adultere, & qui peuvent traiter l'amant avec la même rigueur s'il manque d'or pour se racheter. L'amende ordinaire est d'une Bende, ou de cent livres ; quoiqu'elle foit beauconp plus forte lorsque le coupable est riche & que l'ofiense est un Kabaschir. En 1702, le Prince Aniaba fur condamné par les Juges à payer sept bendes, c'est-à-dire sept cens livres, au Capitaine Emon-

La cérémonie du mariage est courre. Un pere qui voir son fils en état de Cirémonie des fe fourenir . lui cherche une femme ; & l'exhorte à voir la fille qu'il a choifie. Il arrive rarement que les Parties ne foient pas du goût l'une de l'autre. Les peres conviennent de la dot. On fait avaler le Fetiche à la fille, pour garant de La fidélité. Deux ou trois jours se passent en danses & en festins. Enfin le mari conduit fa feinme dans sa maison, où il la rend maîtresse absolue de tous

Нььіц

LOYES. 1701-2-3.

es Elciaves; & il dans la faire il prend d'autres femmes, cell avec le confenrement de la premiere. Mais elle ne le refule point fant quelque forte ration, parce qu'elle trouve beaucoup d'avantage à voir multiplier les enfant de fon mait; qui font one richetle condidérable dans la Nation. D'ailleurs toutes les autres femmes font regardées comme de fimples concubies. Elles ne counten a au mari que huir écus, qu'il paye au prece na pouder d'on. Il les conferve aufil long-tems qu'elles lui platient, avec la liberré de les reavoyet lorfqu'il le juge à propos, i ans acure plainte des deux pars.

Paruce des fem-

Les fenimes portent un pagne comme les hommes, mais elles aiment les couleurs brillantes, telles que le rouge & le bleu, ou les étoffes rayées, fuivant les avantages que leur vanité croit en tirer pour plaire. Leur pagne est foutenu par une autre piece d'étoffe qui leur couvre les épaules, & qui leut fert à porter leurs Enfans. Autour de la ceinture, elles le plaisent à portet quantité d'instrumens de cuivre, d'étain, & sur-tout des cless de fer, dont elles se font une parure, quoique souvent elles n'avent pas dans leurs Cabanes une seule boete à fermet. Elles suspendent aussi à leur ceinture plusieurs bourses de différentes grandeurs, remplies de bijoux, ou du moins de bagatelles qui en ont l'apparence, pour se faire une réputation de richesse, surtout aux yeux des Européens. Leurs jambes & leurs bras sont moins ornés que chargés de bracelets, de chaînes, & d'une infinité de petits bijoux de cuivre, d'étain & d'ivoire. Le Pere Loyer en vir plusieurs qui portoient ainsi jusqu'à dix livres, en bracelers & en manilles; plus fatiguées, dit-11, sous le poids de leurs ornemens, que les criminels de l'Europe ne le sont sous celui de leurs chaines.

Maniere dont

Le jour qu'elles mettens au monde un cefant , elles le portent à la Riviere, le laveur, e le avour elles-mènes , & retournemi unmédiatement à leurs occupations ordinaires. Enfuire, du confermement du pere , elles donnent à l'entait le mont equelque aibre, de quelque leur que quelque aibre, et quelque leur le quelque blane , qui elle leur Mingo (59). c'élà-à-dire, leur ami. En général, le Nègrefie non une ex-cellive aifection pour leurs enfant. La freondiré des lilinoités et médiores l'el el rar qu'elle in syeun sour fruit de leur mazige, le nombre de leurs le leur de leur sur le leur marige de l'entre de leur sur le compartie de leur sur le combre de leurs quitter den les travaux les olus pénibles; d'où il arrive (auvent, dir l'Augurt, qu'ils on le nez plas. A l'âge de fepre ou huir mois, elles les laifent ramper comme autant de petites bères domeltiques. Le Pere Loyer précend que par cette méthode, ils apprennent plucé à marcher que les refinale de petites bères domeltiques. Le Pere Loyer précend

Education des

fet ou de cuivre. Lorfqu'ils ont arteint l'âge de dit ou doune ans, leur éducation appartient à leuri peres, aqui leut nécigentent quelque moyen de gagnet leur vie, rel que la pèche, la chalfe, l'art de tirer du vin de palmier, le commerce, &c. Les femmes excreent leur fille à névoyer la maiton, l'à broyer le mait, le riz de le miller, l'faire du pain, à préparer les alimens, à vendre ou achetez au marché, mais fint-iours à prendre un foin continued des intrétts du mènige. Dut crecht de l'artein de production donner de bonnes leçons aux femtres les plus entendaces de l'Europe (§1).

l'Europe. On les accoutume aussi de bonne heure à porter des bracelets de

(50) Cest le mot Portugais Amigo, corrompu dans la bouche des Négres,

1701-2-5.

Les alimens les plus communs du Pays sont les bananes, les figues, les ignames, le riz, le mais & le miller. On fait du pain des trois derniers. Chaque jour au foir, la maîtresse de la cabane, ou la principale femme, Chaque jour au toir, la maitrene de la capane, ou la principale remai.

Alimena du Pare tire du grenier la quantité de grain qu'elle croit suffisance pour le jour sui
d'iffisi, préparé vant. Au matin les jeunes filles, ou les Efclaves, ou les femmes, lorsqu'elles pu les jeunes. manquent d'Esclaves & de filles, s'assemblent pour le broyer dans de grands mortiers de bois, avec un pilon de la même matiere. Elles ne font d'abord que le séparer de la cosse. Ensuite l'avant vanné sur de grandes pieces de bois, eiles le remettent dans le mortier, pour l'écraser, en y jettant par intervalles un peu d'eau, qui sert à l'épaissir; après quoi elles érendent la pate fur une pierre platte, où avec une autre pierre elles la travaillent . comme font nos Peintres pour broyer leuts couleurs. Cette pare est divisée en petites masses, de la grosseur de nos petits pains d'un son, que les Négres appellent Tokay. On les fait bouillir dans un por ouvert, avec fort peu d'eau, après avoir eu soin de mettre un peu de paille au fond du pot, pour les emoccher de brûler. Il n'y a point de jour où les femmes ne recommencent cet exercice. Le Pere Loyer ne parle pas fort avantageufement de cette efpece de pain. Il préfere celui de miller, quoiqu'il donne des coliques d'estomac fort violente.

Les jours de fêre, lorsque les Négres ont pû se procurer du poisson, ils en Ragoût des Néfont une forte de ragoût , qu'ils nomment Toro. Ils prennent des koros , fruits gres. d'une espece de palmier, qui ressemble à la darre, quoiqu'il en soit fort différent. Sa groffeur est celle d'une prune ordinaire, & sa couleur un peu plus rouse que l'opiment. Il n'est gueres composé que d'une peau, qui couvre un gros noyau, avec fort peu de substance dans l'intervalle. On fait bouillir un moment ces koros avec le poisson. Ensuire on les brise dans un mortier; & pressant le jus, qu'on fait romber sur le poisson, on y joint un peu de sel, beaucoup de poivre, & l'on donne à ce ragoût tout le tems d'étuver. Les Eu-

sopéens mêmes le rrouvent affez agréable, lorfqu'il est bien affaifonné; mais, au goût des Négres, le poivre y paroît roujours épargné.

S'ils manquent de poisson, pour en manger avec leur pain, ils font une Autre fasce des fauce d'huile de palmier, qui leur rient lieu de beurre. L'Auteur explique encore leur méthode. Ils prennent quantité de koros, qu'ils laissent en tas, jufqu'à ce qu'ils les voyent pourrir. Enfuite les mettant dans un morrier, ou plutôt dans un ronneau, ils les remaent avec des bâtons, pour en faire une forre de marmelade, sur laquelle ils versent de l'eau chaude. Ils la laissent un peu cuver; & lorsqu'ils jugent l'opération finie. Ils panchent le tonneau, pour en tirer l'huile, qu'ils merrent dans de grandes jarres. On conçoit que les noyaux & les filamens restent au fond du tonneau.

Le vin des Négres est le jus d'une autre espece de palmier, qui n'a pas Leur vin de pald'épines comme celui qui porte les koros. Le Royaume d'Isfini en produit dont ils fetteurs. un fi grand nombre, qu'une partie des Habitans n'a pas d'autre occupation que d'en river cette liqueur. Lorfqu'ils ont reconnu à certaines marques, que l'arbre est parvenu à fa maturiré, ils grimpent au sommet; ils coupent deux ou trois branches, avec un peru cizeau plat, d'un pouce de largeur; ils font un perit trou de la grosseur du doigt, dans lequel ils merrent une feuille soulée en forme d'entonnoir; & plaçant au-dessous un grand pot, qu'ils

LOYER. 1701-2-5.

attachent à l'arbie, il sy laisfent diffiller le vin. Cette liqueur n'eft pas défia, gréablet mais elle-alignis (13) lorfqu'elle eth contrévé plus d'un jours, quoigue les Négres ne l'en ethineur pas moins. Il faut revouvellet les inculiuss, chaque fois qu'on en veut tirer, cat elle arbite, après avoir codel affez longtems par le mème trou. Un palmier fournit du vin pendant trois moiss- après quoi il féche & meur biennot. Le trone produit des verse de la groffent du pouce, que les Négres mangent comme un mets délicar, & qu'ils vendent fort cher.

Leurs Edifices.

tort cher.

Les illinois font moins curieux dans leurs édifices que la plüpart des Négres de la même Côte. Ils n'ont pour maislons que de muiérables huers, composées de roseux, & couvertes de feuilles de planter. Dans tour le Pays on ne trouve pas d'autres maislons plàricés que celle du Roi, celle du Capitaine Yamoke los fierces, è de usu ou trois des principaux Kabaléhis d'Af-loko. Elles sont de bois, & bàires depuis le commerce de la Nation avue les Européens. Tout le refle, sans en excepter celles des Grands, n'elt pas comparable aux cabanes des Charbonniers de Fiance. D'ailleurs elles sons fiands peut s'en tied bout. Il faut y être affis ou couché. A la vérité les Négres n'y entren gueres que pour dornir, ou pour s'y metre à couvert dans les rems de pluye. Ils paidient les youts entres à leurs portes plous des falles extérieures de branches & de verdare, où ils prement le frais.

La porte des maifons, ou des hutes, est un trou d'un pied & demi quarré, par lequel on ne palés qu'en sampant, avec allez de distincité. Elle elf termée d'un riffu de rofeaux, atraché inérieurement avec des cordes, pour fervir de défensée contre les Tipres. Pendant la nus, on allume du fre au centre des hutes; & comme elles font fans cheminée, il y regne toujours une funée épaille. Les Négres sy couchen fut des nates, ou des rofeaux, les pieds contre le feu. Leurs femmes habitent des cabanes (éparées, où elles mangent ex couchent à part; starement du moins avec leurs maist. Foutes esset blutes fout environnées d'une pailfidée ou d'une haye de rofeaux qui forme une cout onla porte fe femme toutes les mits. Cette cout d'e le fond des chabanes, qui n'et que de fable, font nétoyés dix fois le jour par les femmes & les filles, dont l'Office et d'erreten il rofee de la proporté.

Maifon de puriacation pour les

Ceft une coutume immémoriale parmi les l'linois, d'avoir pour chaque Village, à cent pase d'habitation, une mailon féperée qu'ils papellem Burnamon, où les femmes & les filles fe retirent pendant leurs infrimités lunaires. On a foin de leur y potrer des provilions, comme i elles écoient infedéres de pefte. Elles n'ofent déguléer leur fusation, parce qu'elles viriqueroient beaucoup à tromper leurs maris. Dans la cérémois de mariage, on les fait jurer par leur Fetiche, d'avertir leur mari auff-ôt qu'elles s'apperçoivent de leur état. & de fe rendre fur le champa na Burnamon.

Meubles des Né-

Les meubles des Négres sont auss négligés que leurs édifices. On ne trouve dans leurs houtes qu'un petit nombre de lelletes, d'un demi pied de haut, aui leur servent d'orteillers pout la nuit. Ils les portent ou les sont porter

(12) Elle se conserve plus long-tems à excessive. C'est au Lecteur à faire ces remarstres l'éona, au Schégal, &c. et dans d'autres l'ays, parce que la chalque y est moias

SYCC

avec eux par leurs Esclaves, dans les lieux où leur dessein est de s'arrêtet. Un Négre qui a pû se procuter quelque vieux coffre de Matelot, passe pour un homme de diffinction. La batterie de cui fine confifte dans quelques mauvais pots de terre, qui se cassent facilement, parce qu'ils sont mal pasiris, & quelques plats de bois pour servir les alimens. Ils mangent assis à rerre, sans serviettes, fans couteaux, fans fourchettes & fans cueilleres, trempant leurs doigts & la main entiere dans les plats.

1701-2-3.

Il n'y a point de Négtes, sur toute la Côte, qui ayent autant d'expérience militaire & de courage que les Islinois. Quoique leur Nation foit peu nom- leu apare un la breuse, elle est redoutée de tous leuts voisins. Leur valeur, ou la bonue conduite de leuts Chefs, les a fait quelquefois pénétret avec succès insqu'à la Riviere de Saint André, c'est-à-dite, l'espace de cinquante ou soixante lieues, à la poursuite des Oschins leurs anciens ennemis. Loyer sut témoin de leur retour en 1701. Après une expédition de cette nature, ils tevenoient charges

d'un riche burin en or & en Esclaves. Leurs armes font le fabre, la zagaye, & le mousquet, dont ils se servent avec beaucoup d'adresse & qu'ils entretiennent en fort bon ordre. Ils ont l'art de faire une très-bonne arme d'un vieux moufeuet, en donnant à la batterie une nouvelle trempe qui la rend meilleure. Les François en ont vu quantité d'exemples dans de vieux fusils qui ne faisoient plus seu, & que les Issinois out parfaitement rétablis, en leut donnant une couleur presqu'argentée. Leurs Chefs de guetre out de fort bons boucliers, qu'ils font porter par leurs Etclaves, & dont la forme est un quatré long de trois pieds, sut deux de large. Ils sont composés de cuirs de Bœuf, couverts de peaux de Tigres. A chaque coin pend une sonnette, qui se fait entendre los sque les Esclaves les portent sur le bras gauche, avec un fabte dans la main droite, pour défendre leur maître. Au moment de l'attaque, chaque Génétal est atmé d'un de ces boucliers.

Leurs armes,

Le Royaume d'Issini avoit alots trois Généraux d'une autorité presqu'égale; Leurs troupes le Roi Akafini, Yamoké fon fiere, & Enion fon neveu. Ces trois Princes malitaires. avoient chacun le même nombre d'Esclaves. C'est en quoi consistent leurs richesses & leur puissance. Ces Esclaves, qu'ils arment en tens de guerre, forment le gros de l'armée. Chaque Iffinois libre se range sous l'enseigne du Général qu'il aime le plus, ou qui s'est acquis pat ses biensaits quelque droit sur sa reconnoilsance. Chaque Général a cinq ou six cens Esclaves. Les Brembis, ou les Kabaschirs en ont chacun, depuis vingt jusqu'à cinquante. Toute cette milice fuir le Roi, qui a les yeux ouverts fur ceux qui se distinguent dans la bataille, & leur fair une part du butin proportionnée à leur valeur. Pendant l'action, les tambouts, les trompeties & les autres instrumens militaires font un bruit tertible, qui joint aux cris des Négtes, inspire du coutage aux plus lâches. Leurs tambours sont composés d'une piece de bois, creusée d'un seul côté, & couverte d'une oreille d'Eléphant ailez bien tendue. Les baguettes sont deux batons en forme de marteau, couverts de peau de Chévre; ce qui

produit un son fott étrange. Les trompertes sont des dents d'Eléphant, creusées presque d'un bout à l'autre, avec une petite ouverture au côté, par laquelle le Trompette, qui est un enfant de douze ou quinze ans, souffle, & tite un son fort aigu, mais Tome III.

LOYER. 1701-2 3. gulier.

sans aucune variété, tel que celui de nos cornets à bouquin. A cette belle mafique, que le Prince Aniaba, fuivant le recit du Pete Loyer, trouvoit préféinfirmment un rable aux hautbois de Versailles, ils joignent un instrument fort remarquable par la singularité de sa construction, mais fort difficile à décrire. Il est de ser. & de la forme de deux pelles à feu concaves , longues d'un pied , qui dans leur jondtion composent une sorte de ventre oval. On tient cer instrument par le perir bour, & l'on frappe dessus avec un baron d'un demi pied de long, suivant la cadence des rambours & des trompettes, qui font piès du Général pendant roure la durée de l'action.

> Les guerres des Négres s'élevent facilement & se rerminent de même. Comme le moindre incident leur fair prendre les armes, les moindres avances de paix fervent à les réconcilier.

Leurs maladiet.

De toutes les maladies aufquelles ils font suiets, il n'y en a point de plus épidémique que la vérole. Ils en sont tous infectes dans quelque dégré. On en voit quelques-uns tomber en pourrirure, pour avoir négligé le mal dans fon origine. Il leur vient du commerce avec les femmes, dans lequ 1 ils ne laiffent pas de mettre tour leur bonheur. Ils font fort affligés aufli par des maux d'yeux, qui vont souvent jusqu'à leur faire perdre entiérement la vûe , & qu'on attribue à la refléxion des rayons du Soleil fur des fables d'une blancheur & d'une sécheresse extrêmes. Les vers de chair sont encore une de leurs maladies les plus communes. On en voit de plusieurs aunes de long, & de la groffeur d'une aiguille de Tapissier. Le Pere Loyer parle d'un Négre qui avoit tont à la fois cinq ou fix de ces vers à la jambe. Il regne beaucoup de fiévres parmi les Négres. Leur temede est de porter les malades dans une Riviere, & de les baigner jusqu'à ce que l'excès du froid les guérisse. Mais il en meurr plus qu'il ne s'en rétablir par cerre méthode. Ordinairement les Négres périssent de la premiere arraque d'une maladie, parce qu'ils n'ont aucune connoissance de la Médecine, quoiqu'ils ne manquent point de simples. Leur principal reffource est de consulter leurs Feriches.

Remodes enufape dans le Royaume a lalini.

Dans leurs maladies ou dans les afflictions, ils ont peu d'égard & de pitié les uns pour les autres. Ils prennent soin seulement de colorer le malade de différentes peinrures, à l'honneur de leurs Feriches, & de leur donner une forte de cordial, mais sans leur faire rien changer à leur dière. Ce cordial est composé de malaguette, ou de poivre de Guinée, & du jus de certaines herbes fortes, qu'ils rirent en les pilant & qu'ils font boire au malade. Dans les pleuresies, ils font des scarifications aux épaules, en y appliquant de perires cornes au lieu de ventouses. Pour les blessures ils employent une herbe dont le jus mis sur la playe avec le marc, produit des cures si merveilleuses, qu'ils comprent pour rien une blessure de cinq pouces de profondeur, où l'os même est endommagé, & qu'ils font sûrs de la guérir en trois semaines. Loyer en vit des exemples fi furprenans, qu'il se dispense de les rapporter, parce qu'on les prendroit pour des fables.

Leurs précautions pour leur Sepulture.

Les Négres sont fort soigneux, pendant leur vie, d'acheter & de préparer tout ce qui doir servir à leur enterrement. C'est un beau drap rayé de coton, pour les envelopper; un cercueil, & des bijoux d'or ou d'autres matieres pour l'orner, dans l'opinion que l'accueil qu'on leur fera dans l'autre monde répondra aux ornemens de leur fépulture. Cependant ils ont commencé dedant fa vie.

puis peu à revenir de cette erreur ; que coutoit autrefois la vie à quantité de -femmes & d'esclaves. L'usage étoit d'en sacrifier un grand nombre aux funérailles des Rois & des riches Brembis, pour leur composer une escorte en pas-

1701-2-4.

fant dans l'autre vic. Lorsqu'un Négre expire , la nouvelle s'en répand aussi-tôr dans l'habitation. Cérémonie de La pluparr des femmes, sur-tout les vieilles, s'assemblent à la maison du leurs macrailles. mort. Leurs cris & leurs postures extravagantes inspirent tout à la fois l'envie de rire & la frayeur. Les unes, armées d'une pique, font des recherches dans toute la maifon, & feignent de vouloir ouvrir la terre pour trouver la personne qui leur manque, en l'appellant à haute voix par son nom. D'autres courent, comme des furieuses, dans touces les mailons que le mort fréquentoit, & demandent à tous ceux qu'elles rencontrent s'ils n'ont pas vû celui qu'elles cherchent. Une abondance de larmes coule au long de leurs joues & sur leur sein. Ceux qu'elles interrogent leur répondent en branlant la tête, Aouru, e'est-à-dire, il est parti. Pendant ce tems-là, d'autres semmes s'employent près du corps à vanter les actions, les vertus & les richesses du mort. Enfuite les amis le frottent de diverses peintures, ils lui peignent les cheveux, & les frisent; ils l'ornent de son pagne, & des bijoux qu'il a rassemblés pen-

Les autres Pleureuses, ear le Pere Loyer les compare à celles des Anciens, De quelle ma-nière on les careviennent après leurs courses, & demandent au cadavre pourquoi il est mort, tette. randis qu'il pouvoit vivre honorablement, & s'il n'avoit point affez d'or, de femmes, de bled & d'Esclaves? Toutes ces questions sont entremêlées de grands cris. On apporte alors le cercueil, si le mort a pris soin de s'en préparer un. S'il ne s'en trouve pas de prêt, on en fait un de quelques vieilles planehes, où l'on met le corps, les genoux pliés & les talons sous les fesses; de sorte que la têre vient repofer sur les genoux. La grandeur du cercueil n'est ainsi que d'environ trois pieds quarrés. On place aux eôtés la sellette du mort & son pot de rerre ; la sellerre pour s'asseoir dans le besoin , le pot pour se préparer des alimens. Si c'est un Roi ou un riche Brembis, on jerre sur le corps quantité de poudre d'or. Il n'y a point de pauvre Négre avec qui l'on n'en renferme un peu, pour servir à ses besoins dans l'autre monde.

En même-tems, tous les jeunes gens du voilinage s'assemblent avec des armes. Si le morr est un Brembis, ou de quelque distinction, les parens leur fournissent de la poudre, avec laquelle ils tirent ausii long-tems qu'elle peut durer. S'il étoir pauvre, on ne fait que deux ou rrois décharges; mais e'est un service que tous les Négres se rendent muruellement. & qu'ils eroient capable de leur procurer dans l'autre vie la même reception qu'aux Kabaschirs.

Après toutes ees cérémonies , ils ferment le cetcueil , & le clouent soigneulement. Quatre Esclaves le rransportent dans les bois, & choisissent quelque endroir écarté, où fans autres rémoins ils ereufenr une fosse, & l'entertent. A leur retour, ils mangent, avec les Pleureuses, les alimens qui leur onr été préparés par les parens du mort. Il ne se trouve aucun autre Négre à ce festin. La même coutume s'observe pour les hommes & pour les femmes, Si le mort étoit d'un rang distingué, ses semmes paroissent dans leurs meilleurs habits, quelques jours après l'enterrement; & chaeune pottant une dans des veuves.

LOYER. 1701-2-4.

zagaye fut l'épaule, elles font dans cet et et une procession dans le Village; deux à deux, en chantant différens airs. Elles vont ensuite à la porte des Brembis, où elles font une danse en rond, qui s'appelle Baboua. Chaque Brembis est obligé de leur donner trois takus, qui font environ quinze sous; après quoi retoutnant dans leurs familles elies ont la liberté de le remarier

Religion les Néuses a Lipit.

gics.

Fetiches d'I fini.

auffi tot qu'elles en trouvent l'occasion. On a teprésenté la Religion de ces Négres avec de fausses couleurs. Villault, pat exemple, s'est fort trompé en tapportant qu'ils adorent les Fetiches comme leurs divinirés. Ils défavouent eux - mêmes la doctrine qu'il leur attribue. Suivant le Pere Loyet, ils reconnoissent un Dieu Créateur de toutes chofes, & particuliétement des Feriches, qu'il envoye fut la terre pour rendre fervice au genre humain. Cependant leurs notions font fort confuses sur l'article des Fetiches. Les plus vieux Négres paroiffent embartaffés lorsqu'on les intertoge. Ils ont appris feulement, par une ancienne tradition, qu'ils font redevables aux Fetiches de tous les biens de la vie, & que ces Etres, aussi redoutables que biensaisans, ont aussi le pouvoir de leur causer toutes fortes de maux.

Chaque jout au matin, ils vont se laver à la Riviere; & se jettant sur la tête une poignée d'eau, à laquelle ils mêlent quelquefois du fable pour exprimer leur humilité, ils joignent les mains, les ouvrent enfuite, & pro-Priores des Ne- noucent doucement le mot d'Eckfavais. Après quoi , levant les yeux au ciel , ils font cette priete : Anghiumé , mamé Enaro , mamé Orié , mamé Skihé e Okkori , mame Akana , mame Brembi , mame Angnan e awnfan ; ce qui fignifie : Mon Dien, donnez-moi aujoutd'hui du riz & des ignames ; donnezmoi de l'or & de l'aigris; donnez-moi des Efclaves & des richesses; donnezmoi la fanté, & accordez-moi d'être prompt & actif. C'est à cette priete que fe rednifent toutes leurs adorations. Ils croyent Dieu fi bon qu'il ne peut leur faire de mal. Il a donné, difent-ils, tout fon pouvoir aux Fetiches & ne s'en

eit pas téfetvé.

Ces Feriches (34) sont différens, suivant les idées on plutôt le caprice de chaque Négre. A peine trouveroir-on deux Négres, far toute la Côte de Guinée, qui s'accordent dans l'honneur qu'ils leur rendent; l'un choifit pour fon l'eriche une piece de bois, jaune ou rouge; l'autre les dents d'un Chien. d'un Tigre, d'une Civette, d'un Eléphant. Cenx-ci un œuf on un os de quelque oifeau, la tête d'une Poule, un Bonf, une Chévre; cenx-là une arrête de poiffon, la pointe d'une corne de Belier remplie d'excrémens, une branche d'épine, un paquet de cotdes composées d'écorce d'arbre, & d'autres objets de la même nature. Leur respect pour les Feriches est poulle fi loin , qu'ils observent religieusement rout ce qu'ils prometient en leur nom. Les uns s'abitiennent de vin pour honorer leur l'eriche , les autres d'eau-de-vie. Quelques-uns se retranchent l'usage de cerrains mets & de cerraines especes de posilon ; d'autres celui du riz , du mais , des fruits , &c. Mais tous les Négres, fansexception, fe privent de quelque plaifir à l'honneur des Fetiches, & perdroient plutôt la vie que de violer leur engagement.

(51) Barbot observe que Feti le cft un mot terme de Fetiche. Pour exprimer Dieu on une Portugais qui fignifie charme ou paroles en- Idole, ils ont le mot de Esfum ou de Beffefe. chanters, & que les l'égres en ont fais leur

lls ont dans le couts de l'année plusieurs jouts confacrés aux Fetiches. Le . principal est le jour de leur naissance, qu'ils célèbrent en blanchissant leur l'etiche & son autel, en se peignant le corps de la même couleur, & en l'701-2-3. portant un pagne blanc. D'autres observent le Vendredi de chaque semaine sees. comme nous observons le Dimanche, l'employent à parer leur l'etiche, & à lui faire quelque offrande ou quelque facrifice.

Outre les l'euches particuliers, il y en a de communs au Royaume, qui fetiches publics font ordinairement quelque grosse montagne ou quelque arbre remarquable. Si quelqu'un étoir affez impie pour les comper ou les défigurer, il feron puni d'une mort certaine. Chaque Village est aussi sons la protection de son propre Fetiche, qui est orné aux frais du Public, & qu'on invoque pour les biens communs. Ce Gardien de l'habitation a son autel de rozeaux dans les Places publiques, élevé sur quatre piliers, & couvert de seuilles de palmier. Les Particuliers ont dans leur enclos ou à leur porte un lieu réservé pour leur Fetiche, qu'ils parent fuivant les mouvemens de leur propre devotion, & qu'ils peignent une fois la semaine de différentes couleurs. On trouve quantité de ces autels dans les bois & les bruyeres. Ils font chargés de toutes fortes de Fe- Auteli & officiariches, avec des plats & des pots de terre, remplis de mais, de riz & de fruits. des Si les Négres ont besoin de pluye, ils mettent devant l'autel des ernehes vuides. S'ils sont en guerre, ils placent des sabres & des poignards pour demandet la victoire. S'ils ont besoin de poisson, ils offrent des os & des arrêtes, Pour obtenir du vin de palmier, ils laissent au pied de l'autel le petit cizeau qui sert aux incisions de l'arbre. Avec ces marques de respect & de confiance, ils se croyent sûrs d'obtenir tout ce qu'ils demandent. Mais s'il leur arrive quelque difgrace, ils l'attribuent à quelque juste ressentiment de leur Feriche, & tous leurs soins se tournent à chercher les moyens de l'appaiser. Dans cerre vue, ils ont recours à leurs Devins, pour faire le Tokké, qui ne demande Devins d'Iffial. pas peu de mysteres & de cérémonie. Le devin prend dans ses mains neuf courpas peu de mysteres & de eccremonie de de la partie de parties éti-royes de curr, chacune de la largeur d'un doigt, & parsemée de parits Féti-Cétémorie du ches. Il tresse ensemble ces courroyes, & prononçant quelque chose obsur, Tokki, quelque chose obsur, fois tanglante. il les jette deux ou trois sois comme au hazard. La mantere dont elles combent à terre devient un ordre du ciel qu'il interprête. S'il dir que le Fetiche demande un Mouton ou quelque piece de volaille, il est obéi tur le champ. L'animal est facrifié, & le Feriche arrosé du sang de sa victime. Lorsque les Devins font confultés par les Brembis sur quelque projet de guerre, ou sur d'autres expéditions d'importance, ils demandent quelquefois le sactifice d'un ou deux Efclaves.

Chaque sour au matin, les Négres sont fort exacts à porter à leurs Fetiches Le Pete Lover quelque parrie de leurs meilleures provisions. S'ils manquoient à ce devoir, affine à la conficration d'unifert. ils (e croiroient menacés de la mort avant la fin de l'année. Ils apptochent tiche, de ces objets de leur culte avec un respect mêlé de frayeur : & leur étonnement est de les voir quelquefois insultés par les Blancs fans qu'ils sassent éclater leur vengeance. Le Pere Loyer eut plusieurs fois la curiosiré d'asfister à la confectation d'un Fetiche; sur-tout un jour qu'il se rrouvoit à Tapa. Il laissa commencer tranquillement la cérémonie. C'étoit la queue d'une noix de koros & une branche d'épine, peinte en rouge que les Négres avoient choifies pour les transformer en Fetiche. Ils les laverent d'abord dans

liiii

1701-2-3.

Effer inutile de

de l'eau, dont ils jerterent enfuite quelques gourtes fur toute la famille. Enfin s'approchant du Pere Loyer, ils se disposoient à lus faire part aussi de cette aspersion, en prononçant quelques paroles. Alors son zele s'échauffa; & pour leur faire connoître la vanité de leur superstation, il pait les impuissans Fetiches, les brifa en mille pieces qu'il foula aux pieds, & les jerra au feu, où ils furent bien rôt confumés. A cette vue tous les Negres prirent la fuite, en l'avertissant que le Ciel alloit faire entendie sa soudre, & la terre s'entr'ouvrir pour l'abimer. Lorsqu'ils eurent reconnu que le Fetiche manquoit de pouvoir pour se venger, ils commencerent à remarquer le Missionnaire avec une sorte d'admiration. Mais retombant bien-tôt dans leurs idées superstitieuses, ils lui dirent que s'il n'étoit pas mort, c'étoir parce qu'il ne croyoit point aux Fetiches; & qu'ils scavoient fort bien que les Feriches n'avoient aucun pouvoir sur les Blancs. Lover leur repondit que s'ils vouloient ceffer d'y croire, ils n'auroient rien non plus à redourer de leur colere. Ils repliquerent qu'ils s'en garderoient bien, parce que les Fetiches ne manqueroient pas de les punir avec

rigueur; & tien ne put fervir à les défabuser.

On peut se repoter sans défiance sur le serment des Négres, lorsqu'ils ont juté par leur Fetiche, & sur-tout lorsqu'ils l'ont avalé. Pour tirer la vérité de leur bouche, il suffit de mêler quelque chose dans de l'eau, d'y tremper un morceau de pain, & de leur faire boire ce Fetiche en témoignage de la vériré. Si ce qu'on leur demande est tel qu'ils le disent, ils boiront fans crainte. S'ils parlent contre le reproche de leur cœur, rien ne sera capable de les faire roucher à la liqueur, parce qu'ils sont persuadés que la mort est infaillible pour ceux qui jurent faussement. Leur usage est de raper un peu de leur Fetiche, qu'ils mettent dans de l'eau ou qu'ils mêlent avec quelque aliment. Un Négre, qui s'engage par cette espece de lien, trouve plus de crédir parmi ses comparriotes, qu'un Chretien n'en trouve parmi nous en offrant de jutet fur les saints Evangiles.

Autres fermens dis Negres.

Ils ont d'autres setmens moins solemnels, quoiqu'aussi superstitieux. S'ils jurent par la tête, par les bras, ou par le corps de quelqu'un, ils croyent qu'ils ne peuvent se parjurer sans perdre les mêmes parties qu'ils ont attestées. Ils jurent aussi par Anghiumé, ou par le Ciel, en prenant un peu de sable qu'ils se mettent dans la bouche, & levant les yeux au Ciel avec cette imprécation : Dieu, tuez-moi par ce sable, si telle chose n'est pas vraie. Cependant ils n'employent gueres ce serment que lorsqu'on l'exige, ou qu'ils sont dans le transport

de quelque passion. Les Négres d'Issini n'ont point de Temples ni de Prêtres, ni d'autres lieux

destinés aux exercices de Religion que les autels publics & particuliers de leurs Feriches. Ils ne laiffent pas d'avoir une forte de Pontife, qu'ils nomment Ofnon, & dont l'élection appartient aux Brembis & aux Bahumets. son élevation. Lorsque l'Osnon meutt, le Roi convoque l'Assemblée de ses Kabaschirs, qui sont entretenus aux frais publics pendant le cours de cette cérémonie. Leur choix est libre, & tombe ordinairement sur un homme de bon caracrere, mais versé sur-tout dans l'art de composer des Feriches. Ils l'investifsent des marques de sa dignité, qui consistent dans une multitude de Feriches joints ensemble, qui le couvrent depuis la tête jusqu'aux pieds. Dans cet équipage ils le conduisent en procession par toutes les rues, après avoir commencé néanmoins par lui donner huit ou dix bendes d'or (54), levées sut le Public. Un Négre le précede dans certe marche folemnelle, & déclare à hau e voix que tous les Habitans doivent apportet quelque offrande au nouvel Ofnon s'ils veulent participer à fes prietes. On attache à l'extrêmité de chaque Village un plat d'étain pour recevoir ces aumônes. L'Ofnon est le seul Prêtre du Pays. Son office consiste à faite les grands Fetiches publics, & à donner ses conseils au Roi, qui n'entreprend rien sans son avis & son consentement; s'il tombe malade, on lui envoye communiquer les délibérations. Dans un froid excellif, ou dans les tems d'orage & de pluyes violentes, le Peuple s'écrie qu'il manque quelque chose à l'Osnon; & sur le champ on fait pour lui une quete, à laquelle tout le monde contribue suivant fes forces.

1701-1-3.

La doctrine de la transmigration des ames est si bien établie parmi les Né- Doctrine des gres d'Itlini, que n'espérant rien de réel & de permanent dans le monde, ils Nêgres fur la transmigration bornent tous leurs vœux à jouir autant qu'il leur est possible des richesses & des ances. des plaisirs qui leur conviennent. Leut parle-t-on de l'enfer & du ciel , ils éclatent de rire. Ils font persuadés que le monde est éternel , & l'ame immortelle; qu'après le trépas l'ame doit passer dans une autre Région qu'ils placent au centre de la terre, pour y recevoir un nouveau corps dans le sein d'une femme; que les ames de certe Région passent de même dans celle-ci; de sorte que suivant leurs principes, il se fait un échange continuel d'Habitans entre les deux mondes. Ils placent le souverain bien de l'homme dans les richesses, le bonheur, la puissance, & le plaifit d'être servi & respecté. Ils ne mangent & ne boivent rien fans en jetter une petite partie à terre, en prononçant certaines paroles. Ils font ces présens, disent-ils, à leurs parens & leurs amis de l'autre monde, qui leur tendent le même service, & qui leur procurent ainsi les biens dont ils ont la possession.

Le Palais du Roi est bâti de roseaux entrelassés, & plattés d'argile, avec un melange de terre, jaune, rouge, grife, qui forme des taches sans ordre & fans dellein. Il contient plusieurs appartemens de plein pied, & le même nombre au dessus, tous revêtus du même plâtre & couverts de feuilles de palmier. Certe Maifon royale est fituée au milieu de plusieurs grands enelos, ou de palissades de roseaux, qui forment trois cours extérieures, par lesquelles il faut passer pour se rendre au coros de l'Habitation. On entre dans la premiere par une échelle de sept ou huir dégrés, à deux pieds l'un de l'autre, qui conduit au fommet de la paliffade, d'où l'on descend par une autre échelle. L'une & l'autre sont faites avec si peu d'art, que les Négres seuls peuvent y paffer sans danger. Autour du Palais, on voit des deux côtés des hutes des femmes, qui ne son composées que de simples roseaux, sans plâtre, & convertes de feuilles de palmier, comme celles du commun des Négres.

Le Roi entretient à la premiere barriere, c'est-à-dire, à l'échelle de l'en-Maniere d'entret clos, deux fentinelles atmées d'un fabre & d'une zagaye, qui font relevées dans la promiero de tems en tems par d'autres gardes. Lorsqu'il fort de cette enceinte, il se fait accompagner de cinquante hommes armés d'épées & de moufquets, & d'un correge de ses principaux Kabaschirs. Il n'y a pas de Seigneurs Islinois

(54) C'est environ cent pistoles de France.

LOYER. 1701-2-4. Juges & Confeil d'Itluni.

qui ne mette sa gloire à s'approcher de son Prince, à s'insinuer dans ses bonnes graces, à conserver & fumer avec lui, ce que les Négres appellent Palabra. C'est dans ces conférences qu'ils traitent les affaires d'Etat, & qu'ils décident les différends qui font apportés devant eux. Chacun y explique librement son opinion. Quoique cette maniere de juger fasse quelquesois trainet les affaires en longueur, elle est avantageuse à la Nation, parce qu'elle n'expose jamais les Juges à l'erreur. D'ailleurs leurs délais n'empêchent pas que les délibérations ne foient fectettes. Un Juge Issinois mourroit plutor que de réveler ce qui s'est passe au Conseil. Le moindre crime de cette nature est puni du dernier supplice, ou de la confiscation des biens, accompagnée de l'infa-

mie & de la pauvreré. Il n'est pas aisé d'approfondir les richesses du Roi, ni celles des Brembis (55) & des Kabafchirs. Ils prennent un foin extrême de les cachet; fans qu'on puisse en devinet la cause, car en général les Issinois sont la plus vaine Nation du monde, & toujours portés à vouloir paroître plus riches qu'ils ne sont effectivement. Ils regardent comme le dernier outrage d'être appellés Agimgompouers, c'est-à-dite gueux. Cependant on conçoit mieux que le peuple a de fortes raisons pour cacher son bien , telles que la crainte de se le voir enlever par le Roi & les Seigneurs. Ceux-ci enterrent leur or. On sçair par le récit des Négres mêmes, & par le témoignage de deux François qui ont réfidé long tems dans le Pays, qu'Akafini & Yamoké fon frere avoient Trefors Ju Roi plufieurs grandes caisses de poudre d'or ensevelies dans la terre. Un jour d'imag, a de les que le Roi s'étoit échauffé de liqueurs fortes, il fit apportet fon tréfor de-

Grands.

Ufage qu'ils en

vant (56) les deux François, & fir vuider à leurs yeux les deux caisses sur des nattes. Les lieux qu'on choisit ordinairement pour ces précieux dépôts sont les champs de Bananiers, ou le pied de quelque arbre. On employe le fecours d'un feul confident, qu'on oblige d'avaler le Fetiche, pour garant du secret. Le propriétaire ne visite son trésor qu'une fois l'année, soir pour lui faire changer de place, ou pour y joindre ce qu'il peut avoir acquis dans l'intervalle. Il n'en tire jamais que ce qui est nécessaire à ses besoins les plus pressans, dans l'occasion, par exemple, de se racherer lui-même de l'esclavage, ou de rendre le même service à quelqu'un des principaux Bahumers; de fournir aux frais de la guerre, ou de louer des Troupes auxiliaites : car les Négres n'employent pas un écu pour se procurer les commodités de la vie ; & le Roi même est si frugal dans sa nourrirure & dans l'habillement, qu'il ne dépense pas dix pistoles par an pour son entrerien & celui de ses femmes. Il ne fait pas difficulté d'aller au marché, & d'acherer une banane ou un poisson. Loyer eur plusieurs fois l'occasion d'admiter cette economie du Monarque regnart, & le vit matchander comme le dernier Esclave. Cependant, ourre le trésor enseveli, il a quelques livres d'or qu'il employe dans le commetce; sans compter l'or en œuvre, soit pour la vaisselle ou les Fetiches, foit pour les ornemens royaux dans les jours de fête & de cérémonie. Il fait aussi des provisions de pagnes (57), de per-

(55) On a deja remarqué que Brembis & Bahumets sont différentes especes de Kabaschirs, François.

(17) C'est une sorte de serge. Toutes les étoffes ont pris chez les Négres le nom qu'elles (56) Le Pere Loyer ne nomme pas ces deux ont dans les langues des premiers Européens qui les leur ont apportées,

petuanes,

petuanes, de vieux linge & de tabac, qu'il en vend en détail à ses Sujets, ou qu'il envoye vendre dans les Pays voilins par ses Esclaves, & sur lesquelles il ne gagne pas moins de fix pour un, fans rifque & fans dépenfe. Ainfi fes richelles doivent augmenter continuellement; fur-tout fi l'on confidére qu'il ne lui en coure rien pour sa table & ses habits, ni pour ses femmes & ses Esclaves, ausquels il ne donne aucuns gages, & qui sont tous obligés de tra-

LOYER. 1701-2-3.

vailler pour leur pain. Les revenus de ce Prince confiftent uniquement dans les amendes & les confiscations. Il n'a ni terres ni domaine qui puissent servir au soutien de

sa digniré. Ainsi la couronne est pauvre, quoique le Roi soit fort riche. A fon exemple, tous les Kabafchirs qui ont de l'ambition, s'occupent fans cesse à grossir leurs trésors; mais souvent tous les soins qu'ils ont pris pour s'enrichir tourneur au profit du Maître, par une confication imprévue dont il fait naître l'occasion. D'ailleurs il a sa part dans toutes les extorsions des Grands, & jusques dans les Daschis, ou les présens qu'ils reçoivent des Marchands de l'Europe. De simples Matelots Nègres, qui obtiennent quelque gratification d'un Capitaine de Vaisseau, sont obligés de faire voir au Roi ce qu'ils ont reçu; & ce Prince a droit de prendre ce qui lui convient.

Dans le tems où l'on ensemence la terre, c'est-à-dire, au mois de Septembre & d'Octobre pour le riz , d'Avril & de Mai pour le maiz , & d'Octobre de grann, & Novembre pour le miller, le Roi se rend en personne dans les champs, & les fait cultiver par ses Esclaves, qui lui doivent gratis un ou deux jours de travail. Pendant cet exercice, il est assis à l'ombre de quelque arbre. Enfuire on distribue, par fon ordre, du vin de palmier ou d'autres liqueurs aux Ouvriers. Il place à la garde du champ quelques Feriches, qui fui en répondent plus sûrement que la force, parce qu'il n'y a pas de Nêgre qui ne se crut mott s'il avoit ofé violer un canton si facré. Au tems de la moisson, qui est Décembre & Janvier pour le riz. Août & Septembre pour le maiz, Février & Mars pour le miller, il retourne au même lieu, apiès avoir fair avertir ses Ouvriers; il les excite au travail par son exemple, en coupant deux ou trois poignées de grain. Chacun s'employe d'autant plus volontiers, qu'il a pour falaire le riers de sa moisson. Ce qui reste pour le Roi est séché au Soleil, & transporté dans de petits magazins, qui sont autour de son Palais. Cependant il ne mange jamais de son propre riz, ni de son manz & de son miller. Il fait des échanges de ce qui est nécessaire pour son usage, avec quelques Kabalchirs, en observant religieusement de ne recevoir que la même quantité. Cetre coutume vient d'une ancienne superstition, qui fair croire aux Rois d'Issini que leurs champs deviendroient stériles s'ils mangeoient les provisions de leur propre grenier.

Leur pouvoir est absolu sur les pauvres & sur les Esclaves. Mais les Kabaschirs, fur-tout ceux qui passent pour riches, & qui ont un grand nombre d'Esclaves, sont fort éloignés de cette rigoureuse soumission. Leur dépendance se borne à se rendre aux Palaveres, s'est-à-dire, aux Conseils publics, & à secourir le Roi de leurs forces, lorsqu'il est question de la sureré pu-

blique.

La succession, dans le Royaume d'Issini, tombe au plus proche parent du Roi, Ordre de la sucà l'exclusion de ses propres enfans. La loi ne lui permet pas même de leur estion.

Tome III.

LOYER 1701-2-3. laisser une partie de ses richesses; de sorte qu'ils n'ont pour leur subsistance & leur établissement, que ce qu'ils ont acquis pendant la vie de leur pere. Cependant il les aide pendant son regne à faire des provisions pour l'avenir. Il leur fait même apprendre quelque art ou quelque commerce, qui puisse leur fervir après sa mort. Au reste, cette loi s'étend à tous ses Sujets. Les enfans du Roi ne laissent pas d'être respectés pendant qu'il est sur le trône. Ils ont des gardes, qui ne cessent pas de les accompagner. Mais à la mort de leur pere, toute leur grandeut disparoît; & s'ils ne s'attirent quelque distinction par leur mérite & leurs bonnes qualités, ils ne sont pas plus considerés que le commun des Négres. Leur unique portion confite dans quelques Esclaves. Tout le reste de l'hérirage passe au nouveau Roi; à la réserve du ttéfor caché, qui est le parrage de celui que le rang de sa naissance appelle enfuite à la couronne. Ainfi le fuccesseur futur se trouve plus riche que le Roi

Noblet do ROYAUTIC,

Les Nobles & les Grands de cette Contrée sont distingués par les titres de Brembis & de Bahumets, qui signifient dans leur langue, les Riches & les Commandans. Dans la langue du commerce, qu'on appelle Lingua franca, on les confond sous le nom de Kabaschirs ou de Capcheres , sans que l'origine & le sens de ce mot soient mieux connus. C'est à ces Grands qu'appartient le privilege du Commerce, c'est-à-dire, le droit d'acheter ou de vendre, à l'arrivée des Vaisseaux de l'Europe. Tour autre Négre qui seroit furpris dans un trafic actuel , verroit ses effects confisqués. De-là vient que les Kabaschirs sont les seuls riches & que tour l'or du Pays tombe entre leurs mains. Leur nombre est ordinairement de quarante ou cinquante, quoiqu'il ne soit pas fixé. Le reste des Issinois est si pauvre, que les plus aises ont à peine un miserable pagne pour se couvrir, & ne vivent qu'avec le secours des Kabaschirs. Ils se louent à leur service , pour se procurer de quoi nourrir leurs enfans; & quelquefois ils sonr obligés de se vendre, pour le sourien de leur propte vie. Cependant lorfqu'il s'en trouve quelqu'un qui à fotce d'iudustrie & de travail est parvenu à ramasser un peu de bien , & qui a pû cacher ses richesses avec assez de soin pour les conserver, il employe sous-main ses amis à la Cout & parmi les Kabaschirs, pout s'élever à la qualiré de erfation de la Marchand ou de Noble. Si sa demande est approuvée , le Roi & les Brembis Noblette, & tor- indiquenr un jour où l'on se rend au bord de la raer pour cette cérémonie.

etrémonie.

Le Candidat commence par payet les droits royaux, qui font huir écus en poudre d'or. Enfuire, le Roi déclare devant ses Kabaschirs, qu'il reçoit un Négre de tel nom pout Noble & pour Marchand. Après quoi se tournant vers la mer, il défend aux flots de nuire un nouveau Kabaschir, de renverser ses Canots & de nuire à ses marchandises. Il finit l'installation en versant dans la mer une bouteille d'eau-de-vie , pour gagner ses bonnes graces. Alors le nouveau Noble s'approche du Roi, qui lui prend les mains, les fetre d'abord l'une conrre l'autre, les ouvre enfuire, & fouffle dedans, en prononçant doucement le mor Akschue; e'est-à-dire, Aller en paix. Tous les Kabaschirs repetent cerre cérémonie après le Roi. Il ne reste pour conclusion, que de se rendre au festin, où le Candidat a pris soin de faire inviter tous les Nobles ; & lorsqu'ils en sont sorris , il est regardé de toute la Narion , comme Marchand, comme Noble, comme Brembis & Kabaschir, avec le

droit de vendre & d'acheter des Esclaves. S'il accompagne le Roi à la guerre, il a part aux dépouilles de l'ennemi. Enfin , il entre en possession de tous les

privileges artachés à son titre.

La Justice d'Issini consiste dans quelques amendes pécuniaires. Il n'y a que trois crimes qui foient punis de mort; la fuite des Esclaves, la trahison & la forcellerie. Le vol est si éloigné de passer pour un crime , qu'il procure des honneurs & des récompenses. Le parjure & se meurtre n'our point d'autre châtiment qu'une amende; mais si les parens du mort peuvent se faisir de l'assassin . ils sont en droit de lui ôter la vie. S'il échappe à leur vengeance, & qu'il ait le tems de se présenter au Roi, il en est quitte pour payer dix bendes d'or, ou mille livres, dont la moitié appartient à ce Prince, & l'autre aux parens du mort. Un Esclave convaince de meurtre est vendu aux Européens; mais la moitié du prix ne tourne pas moins au profit du Roi.

LOYER

1701-2-3.

Crimes, & pu-

Lorfou'un créaucier se lasse du délai & qu'il prend la résolution de se faire Méthode pour payer, il s'adreffe au Roi, qui sur sa demande fait avertir le débiteur. Un detens Ésclave, chargé de cer ordre, se présente avec le Sceptre ou plutôt le Bâton royal à la main, & déclare au Débiteur qu'il est appellé par le Roi. Si le cas est pressant, il l'oblige sur le champ de le suivre. Alors le procès commence par un présent de huit onces d'or, que le créancier est obligé de faire au Roi pour acherer de l'eau-de-vie. Il doit déposer, en même-tems, un tiers au moins de la somme qu'il demande ; & ce tiers est distribué entre le Roi & les courrifans qui doivent être ses Juges. Ensuire il jure en avalant le Fetiche, que telle somme lui est due par celui qu'il a cité. On écoute le débiteur. Si les Juges ne sont pas satisfaits de ses raisons, il est condamné à paver la dette dans un certain tems . & force de s'y engager par un ferment folemuel . qu'il prononce en touchant la tête du Roi. Le procès finit sans autre formalité, S'il manque d'un feul jour à l'exécution , il est obligé de payer une bende au Roi, ou deux bendes, s'il est riche, pour avoir violé son serment. On lui donne ensuite un autre terme : mais avec de nouvelles dépenses de la part du créancier; ce qui l'oblige souvent d'abandonner ses prétentions. Cependant un débiteur qui continue de manquer à sa promesse, après l'avoir renouvellée plusieurs fois, court risque à la fin d'être déclaré insolvable ; après quoi il est vendu pour l'esclavage.

La sorcellerie, ou du moins le crime auquel les Issinois donnent ce nom, ranislen de la est punie par l'eau; c'est-à-dire, que le coupable est noyé solemnellement, sociellerie & de avec diverses marques de l'exécration publique. Les traîtres, c'est le nom qu'on donne à ceux qui relevent les secrets du conseil, sont décapités sans cérémonie, & sans espérance de grace. Les Esclaves, ou les Prisonniers de guerre qui entreprennent de s'échapper, font présentés au Conseil du Roi & des Brembis, qui examinent d'abord les circonstances du crime. S'il paroît bien prouvé, le coupable est condamné à mort. Après lui avoir déclaré sa fentence, on lui lie les mains derrière le dos, on lui met dans la bouche un baillon, attaché par les deux bouts avec une cotde qui se lie derriere la tête. Un Esclave du Roi, qui reçoit pour son salaire huit écus en poudre d'or, portant sur la tête un des Fétiches du Roi, court dans toutes les rues de la Ville comme un insense, en faisant pancher le Feriche de côté & d'autre,

Panition des Efclaves fugititis.

Loves 1701-2-3.

comme s'il vouloit le faire tomber. Lorsqu'il arrive à la place où l'on a déia conduit le criminel, il perce la foule, en demandant au Fetiche fur qui doit tomber la fonction d'Exécuteur ? Enfuire le premier jeune homme qu'il touche de l'épaule est celui qu'on suppose nommé par le Feriche. Cependant il recommence à demander si c'est assez d'un seul. Quelquesois le nombre des Exécuteurs nommés monte ainsi jusqu'à dix. Enfin l'Esclave fugitif est placé près du Feriche, auquel il doit être facrifié. On prend soin de lui faire éten-

1% font facrifiés ang Fetiches,

dre le cou au-dessus de l'Idole. Celui qui se trouve nommé le premier pour l'exécution, tite son poignard, & lui perce la gorge, tandis que les autres tiennent la victime , dont ils font couler le sang sur le Fetiche. L'Exécuteur accompagne cerre action d'une priere qu'il prononce à haute voix : O Feriche ! nous t'offrons le sang de cet Esclave. Austi-tôt qu'il est mort , on coupe son corps en pieces; & l'on ouvre, aux pieds du Fetiche, un rrou dans legnel toutes les parties sont enterrées, à l'exception de la machoire, qu'on attache au Les Exécuteurs Fetiche même. Les Exécuteurs sont censés impurs pendant trois jours, & se dant trois jours. bâtiffent une cabane féparée, à quelque distance du Village. Mais dans cet intervalle, ils ont le droit de courir comme des furieux & de prendre tout ce qui tombe entre leurs mains. Volailles, bestiaux, pain, huile, tout ce qu'ils peuvent toucher leur appartient; patce que les autres Négres le croyent souillé & n'oseroient plus s'en servir. A la fin des trois jours, ils démolissent leur cahane, dont ils raffemblent toutes les pieces. Le premier Exécuteur prend un pot fur sa tête, & conduit ses compagnons jusqu'au le lieu où le criminel a recu la mort. Là, ils l'appellent trois fois par son nom. Le premier Exécuteur brise son pot sur sa fosse. Les autres y laissent les pieces de la cabane. Tous enfemble prennent la fuire & retournent chez eux; où se revêtant de leur meilleur pagne, ils vont rendre visite aux Brembis & aux Bahumets, qui leur donnent une certaine quantité de poudre d'or. Il n'y a personne dans la Nation qui refuse cet emploi, quand il est nommé par le Fetiche. Les fils mêmes du Roi ne feroient pas difficulté de l'accepter. Il rend les Exécuteurs infames pendant trois jours; mais il passe ensuite pour un sujet de gloire. Leur usage est d'arracher une dent au criminel qui est mort par leurs mains; & plus ils en peuvent montrer, plus ils donnent d'éclat à leur réputation.



## CHAPITRE IV.

### Voyage de John Atkins en Guinée, au Bresil, & aux Indes Occidentales.

UOIQUE la date de cette Relation soit l'année 1721, elle n'a paru O à Londres (58) qu'en 1735, en deux parries, dont la premiere contient le Voyage de Guinée, sous les titres suivans : 1. Madere. 2. Canaries. 3. Isles du Cap-Verd. 4. Afrique en général. 5. Sierra-Léona. 6. Côte de Malaguerre. 7. Seftos. 8. Cap Apollonia. 9. Cap Très-Puntas. 10. Cap Corfe. 11. Côre depuis le Cap Corfe jusqu'à Juida. 12. Juida. 13. Courans sur la Côre de Guinée. 14. Pluyes. 15. Vents. 16. Commerce de Guinée. 17. Commerce d'Esclaves. 18. Ivoire. 19. Or. 10. Retour sur la Côte d'Or.

INTRODUC-

21. Pyrates. 22. Saint Georges del Mina. 23. Cap Lopez. La seconde parrie porte le nom de Voyage au Bresil & aux Indes Occidenrales, & conrient les articles suivans : 1. Barbade 1. Canes de sucre.

3. Indes Occidentales. 4. Jamaique. 1. Ouragans.

Dans la Préface, l'Auteur s'attache à faire quelques réflexions sur la vie & Réflexions for l'élement des Matelots. Il juge du malheur de leur vie par les commodités la vie des Matelots. Ses delaqu'ils abandonnent, par les dangers aufquels ils s'exposent, par l'uniformité gromens. ennuyeuse de la compagnie, du régime, & de la perspective. Er pour mettre, dit-il, le dernier trait aux miseres de notre état; tandis que nous luttons ainsi contre un mauvais sort, de jolis coquins, nous enlevent dans norte parrie le cœur de nos maîrresses ou de nos femmes. Il rapporte un décret national du regne de Jean, par lequel il étoit défendu aux personnes marices d'entreprendre des Voyages au-delà des mers, sans le consentement mutuel du mari & de la femme. Enfin, il ajoure que par les loix Saxones, un Marchand qui avoit traversé trois fois la grande mer, devoit être honoré du titre de Thane (59).

D'un aurre côté, l'Auteur releve quelques avantages de la navigation, qui sonr capables d'y exciter les Matelots. Les Vaisseaux, dir-il, sont la véritable défense d'un Pays maritime. (Il ne parle que des Vaisseaux de guerre, parce que le sien en étoit un. ) On y trouve du moins son entretien. On y est mieux équippé & plus à couverr de rous les dangers que dans les Vaisseaux Marchands. Les Officiers y font plus civils & la fociéré plus agréable. Enfin, lorsqu'on parvient à l'âge décrepir, ou qu'on se trouve hors d'érat de servir par des blessures, on peut comprer sur une rerraite honorable & commode à l'Hôpital de Greenwich. Il ajoute que les Officiers & les Matelots des Vaifseaux de guerre doivent trouver un motif encore plus puissant, dans les fonds qui ont été formés depuis peu d'années pour l'entretien de leurs veuves, & par conséquent de leurs enfans.

Set attantage

A l'égard de l'élement, il y mer quelque distinction, qu'il tire du degré (18) Chez Ward & Chandler, in-octavo 265 pages.

(19) Ancien titre de Noblesse.

Kkkii

INTRODUC-

de plaifir qu'on y trouve. Après la Méditerranée, qu'il regarde comme la plus agréable partie de la mer, à cause de la temperature de l'air & de ses autres avantages, il loue cette partie de l'Océan où regnent particuliérement les vents de commerce, parce qu'à certaine distance de la terre on n'y trouve point de groffes mers, ni d'orages dangereux, & que les jours & les nuits y sont d'une longueur égale. Il parle, dit-il, des mers qui sont sous la zone Torride. L'Océan Atlantique & la mer du Sud, depuis le trente-neuf jusqu'au soixantième degrés de latitude, sont hors des limites du vent de commerce. Les flots y font rudes & orageux; les nuées épaisses, les rempêtes communes, les vents sont variables, les nuits longues, froides & obscures, C'est encore pis, dit l'Aureur, au-delà des 60 degrés. Cependant il sçait de plusieurs Pilotes, qui avoient fréquenté les mers de Greenland, que ces rudes climats ne contiennent pas d'autres vapeurs, que des brouillards, des frimats & de la neige, & que la mer y est moins agirée par les vents, qui érant nord pour la plûpart, soufflent vers le Soleil, c'est-à-dire, vers un air plus rarefié, comme on le reconnoît à ces glaçons détachés qui se trouvent bien loin au Sud du côté de l'Europe & de l'Amérique. Un autre avantage des mêmes mers, c'est que la lumiere de la Lune y dure à proportion de l'absence du Soleil; de sorte que dans le tems où le Soleil disparoît enrièrement. la Lune ne se couche jamais, & console les Navigateurs par un éclar que la réflexion de la neige & des glaces ne fait qu'augmenter.

L'Auteur rejette l'opinion qu'il y aix des Anthropophages,

Arkins justifie, dans sa Préface, l'opinion pour laquelle il s'est déclaré, contre le témoignage de pluseurs graves Auteurs, qu'il n'y a point au monde de véritables Canibales. Sa principale raison paroît plus pieuse qu'historique. C'estiqu'il regarde, dit-il, la supposition de toutes ces races anthropophages, comme le plus odieux reproche qu'on puisse faire à l'espece humaine, & qu'il la ctoit même offençante pour le Créateur. Il en appelle à la bonne-foi des Négocians sensés qui ont fair le voyage de la Chine. Il leur demande s'ils ne sont pas persuadés que tous les récits qui attribuent certe odieuse qualité aux Habitans du Cap Sainte-Marie, de Mesurado, de Drevin, & de Kallabar, sont de véritables fausserés. Il ne juge point autrement des Isles Caraibes; car à moins, dit-il, que les femmes de ces Isles n'eussent des portées aussi régulieres & aussi nombreuses que les Lapins, il est impossible que si les Habitans mangeoient de la chair humaine, le Pays n'eût été désert fort longtems avant l'arrivée des Européens. Prétendra-t-on, ajoûte-t-il, qu'ils n'en mangeoient que les jours de fêtes, ou que cette habitude ne commença qu'à la découverte des Espagnols ? il observe à cette occasion que la Hontan , parlant des Canibales qui bordent le Canada, rombe dans un étrange gallicifme ; il leur fait préferer , dit-il , la chair Françoise à celle des Anglois , comme plus délicate & de meilleur goût.

Ces rélections, joint au foin que les Voyageurs ont eu d'exempert les Indien Orienaux du même reproche, parce qu'exant plus puiffans que les Négres d'Afrique ou d'Amétique, ils fetoient plus capables de fe reflemit d'un tel clourage, rendent l'Aueur tel-perfudé que le fond de l'acculation n'est qu'une calomnie. Dans fon opinion, conclut-il, la vermine & les molquies foot les feuls aubtropophages.

# Navigation de l'Auteur & ses observations en divers lieux julqu'au Cap - Corfe.

TKINS exerçoit l'office de Chirurgien sur le Swallow, ou l'Hirondelle, Vaisseau de Guerre commandé par le Capitaine Ogle, qui est parvenu depuis à la dignité de Chevalier & d'Amiral. Le Weimouth, autre Vaisseau de Guerre reçur ordre d'accompagner le Swallow dans un Voyage de Guinée, tour fur un Vastqu'Ogle étoir chargé d'entreprendre, pour nétoyer cette Côte d'un grand feat de guarte. nombre de Pirates qui ruinoient le Commerce & qui portoient l'infolence jusqu'à détruire les Comptoirs. Ces deux Vaisseaux étoient de cinquante pieces de canon; & les Gouverneurs de la Compagnie d'Afrique pour la Riviere de Gambra & les autres Etablissemens de l'Angletetre, devoient partir fous leur escorte.

ATKINS. 1721.

Ils mirent à la voile, de Spithead, le 5 de Février 1721. Le soir du même Dépare. jour, depuis six heures jusqu'à neuf, on vit quantité de rayons de lumiere, qui s'élançoient les uns à la suite des autres, & qui disparoissoient quelquetois l'espace d'une minute ou deux. L'Aureur les appelle Capra saltantes & nous (60) apprend que les Marelots Anglois leur donnent le nom de Morrisdansers , c'elt-à-dire , Danseurs à la Moresque. Il y a de l'apparence , dit-il , que c'étoient des Phénomenes de cette nature, qui passoient pour des prodiges

dans des siécles moins éclairés,

On passa par l'extrêmité Occidentale de l'Angleterre. L'Auteur remarque que l'égalité de profondeur qu'on trouve dans cet endroit, & les portes, les fenetres, les racines d'arbres que les Pecheurs en tiroient autrefois, ont fair juger que dans les anciens tems, l'Angleterre étoit jointe aux petites Isles de Scilly par une pointe de retre nommée Lioness. Les rocs, dir-il, Lestifes de Scilly poetiquement, semblent regretter encore, par des accens terribles, cette autrefoit jointes

ancienne séparation.

Vers le Cap de Finister, on eut sans cesse le vent à l'Ouest; ce qui est fort extraordinaire sur la Côte de Portugal. A deux journées de (61) Madere, on tomba dans l'Escadre du Général Mathews, qui faisoit voile aux Indes Orientales, pout y donner aussi la chasse aux Pirares. On remarqua ici quantité d'herbes de mer, qui flortoient autour des Vaisseaux, à la distance d'environ quarante lieues de l'Isle, & qui ne cesserent point de les suivre jusqu'au rivage. Atkins juge que ces herbes croissent au fond de la mer, & font la nourriture ordinaire des grands poissons. Il prouve son sentiment par nourrilleur des diverses observations. 1. Les perles & le corail, dit-il, se trouvent jusqu'à huit & dix brasses de fond. 2. La pésanteur de certains poissons, & la maniere dont ils paroissent pourvus pour macher, font assez connoître que c'est en ruminant qu'ils se nourrissent. 3. On trouve le possson en plus grande abondance vers les terres qu'au milien de l'Océan; & peut-être n'a-t-il ses saisons

(60) C'est ce que M. de Mairan, de l'Aeademie des Sciences , nous a fi bien explique Ifles du Cap-Verd , dons la Relation d'Arkins, dans fon Traité des Autores Boreales,

(61) Tout ce qui regarde Madere & les a déjz trouvé place au IF. Tome de ce Recueil.

ATEINS. 1721.

pour s'approcher de certaines Côtes, que parce qu'il y est attiré pat l'herbe qu'il y trouve. 4. On voit tous les jouts, autour d'un Vaisseau, des potssons qu'on ne peut engager à faisir aucune amorce; ce qui semble marquer qu'ils scavent où trouver leur noutriture au fond de la mer. Cependant l'Auteur avoue qu'il y en a beaucoup aussi qui saisissent avidement l'hamecon & qui font leur proie des petits de diverses especes.

Divers poillons près du Cap-Verd.

Le 30 de Mars, on se sépara du Weimouth, qui devoit entrer dans la Riviere de Gambra, avec le Gouverneur & les Facteurs destinés pour cette Région. En approchant du Cap-Verd, l'Equipage du Swallow prit plusieurs Tortues qui dormoient sur la surface de l'eau dans un tems calme. On vie aussi quantité de poissons volans, & leuts ennemis perpetuels, l'Albicore & le Dauphin. Atkins admira la couleur brillante du Dauphin, qui est un Positions volans. potition droit, de quatre ou cinq pieds de longueur, avec une queue fourchue & perpendiculaite à l'hotison. Il nage familiétement autour des Vaisseaux. Sa chair est seche, mais elle fait de fort bon bouillon. On voit rarement le

F Dauplins &

Dauphin hors de la latitude du vent de commerce, & jamais l'on n'y voit le poisson volant. Celui-ci est de la grosseur des petits harengs. Ses ailes, qui ont environ deux tiers de sa longueur, sont étroites près du corps, & s'élargissent à l'extrêmité. Elles lui servent à voler l'espace d'une stade, lorsqu'il est poursuivi, mais il les replonge de tems en tems dans la met apparemment parce qu'elles deviennent plus agiles par ce secours.

Du Cap, on porta au Sud-Sud-Ouest, pour évitet les basses de Rio-Grande. La sonde, à dix ou douze lieues du Cap, donne pat dégrés, depuis soixante jusqu'à treize braffes. On reptit ensuite au long de la Côre jusqu'à la hauteur de Sierra Léona. Le Cap de ce nom se reconnoît par un seul arbre, qui surpasse tous les autres en grosseur, & qui a derriere lut la haute terre. On

Sierra-Léona.

On reliche a mouilla, le 7, dans la troisième Baye, où le bois & l'eau se trouvent sans peine, & où les marées sont aussi régulieres que dans aucune parrie du Cana! d'Angleterre. Quelques Officiers du Vaisseau étant descendus au rivage le 18. rendirent visite au Seigneut Joseph, dont on a représenté l'habitation dans un article précédent.

Le 18 d'Avril, on partit de Sierra-Léona, & deux jours après on fut rejoint par le Weimouth, qui avoit déja rempli sa commission dans la Riviere de Gambra. Mais el avoit donné sur un banc de sable à l'entrée de cette Riviere, & tous ses efforts n'avoient pû l'en dégaget en moins de trois jouts. Le Swallow avoit aussi couru quelque danger à Sierra-Léona, par la négligence des Matelots, qui oubliant le soin de la pompe, avoient laissé croître l'eau à bord.

jusqu'à cinq ou six pieds.

ti n'y a point de Cambales au Cap Sainte Ma-

Loin de rrouver des Canibales au Cap Sainte-Marie, comme tous les Matelots prennent plaisir à le raconter, on n'y trouva qu'une Nation douce & civile, de qui l'on obrint du bois pour la provision du Vaisseau. Le 14, on étoit à la hauteur du Cap-Monte, & le lendemain à celle du Cap Mesurado. Ces deux terres sont haures. La premiere présenre deux poinres, & la seconde une seule; mais la Côte qui les suit l'une & l'autre est basse & couverte de bois. A trois lieues du rivage, la sonde donne trois brasses d'eau.

Raifon qui a fait prendre cene idee des Négres de Meisrado.

On vit venir de Mesurado, un Canot, qui portott un Kabaschir nommé le Capitaine John Mec, vêtu d'une camisole de Matelot, la tête couverte d'un

vieux chapeau, avec quantité d'anneaux de cuivre aux doigts des mains & des pieds. Il fit quelque difficulté de monter à bord , dans la crainte d'être arrêté. Sa Ville avoir beaucoup eu à fouffrit de la trahifon de plufieurs Vaiffeaux; & les Négres qui l'habitoient s'étoient quelquefois vengés avec un peu de cruauté. C'étoit sur ce fondement qu'on leur faisoit l'injustice de les croire anthropophages; mais fans aucune vraisemblance, puisque dans certe supposition , ils n'auroient pas eu de commerce ni de voilins. Le Capitaine Hée , & les Négres qui lui fervoient de Rameurs, avoient avec eux leur Fetiche, qui étoit un paquet de petits bâtons noirs, de la forme d'une botte d'asperges, enveloppé dans une bourfe ou un fac. & porté fur l'épaule d'un Nageur. Atkins voulut le voir & le manier. Mais les Négtes parurent effrayés de sa hardiesse, & lui dirent pour l'artêter : You didi , you kikatavou ! ce qui signifie dans leur langue; si vous y touchez, vous mourrez aussi-tôr. La défiance qui regnoir de chaque côté ne permit pas de penfer long-tems au commerce. Ils demanderent de vieilles hautes - chausses, des chemises, des guenilles, du biscuit, & tout ce qu'ils appetçurent. Enfin, cédant à leur inquiérude, ils partirent brusquement en s'appellant l'un l'autre, avec un cri qui ressembloit, fuivant l'Auteur, à celui des Bouchers d'Angleterre lorsqu'ils conduisent quel-

1721.

Le 10 de Mai, on mouilla l'ancre devant Seflos ou Seftro. Cette Riviete est la Riviere de sefmoins large que la Tamife. L'entrée en est fort étroite, & ne peut recevoir tos ou seiles. que des Chaloupes, entre deux rocs qui sont du côté de stribord, c'est-à-dire; à la droite du Vaisseau. Encote est-elle fort dangereuse, pour peu que les vents ayent de violence. Tout le reste de l'embouchute est occupé par des sables. On y peut acheter néanmoins beaucoup de riz. La Riviere est abondante en poissons. Les Habirans s'empressent d'apporter sur les rives quantité de Chevres & de Volaille; ou du moins, on s'intagine en voir un grand nombre, parce qu'il est rare d'en trouver depuis Sierra-Léona jusqu'à la Côte de Juida. La barre qui ferme l'entrée de la Riviere n'empêche pas qu'on n'y puisse

faire de l'eau affez facilement. Le Roi du Pays se nommoit Pedro, & faisoit sa résidence à cinq milles Roi du Pays du tivage sur le bord de la riviere. Comme il est en possession de recevoir un présent de tous les Vaisseaux qui demandent de l'eau & du bois, on se crut obligé de lui envoyer ce tribut par une Ambassade composée d'un Lieutenant & du Tréforier. En arrivant à la Ville royale, ils furent conduits par quelques Seigneurs Negres dans la chambre du Palavere ou du Conseil , pour y attendre que le Roi fût habillé & disposé à paroîrre en public. Ils attendirent l'espace d'une heure. Enfin Sa Majesté parut accompagnée de cent Nobles, Courde ce Print & précédée d'un Esclave qui composoit sa musique en soufflant dans une et, & sa figure, corne. Tout ce correge étoir nud. L'habillement du Monarque avoit l'air fort antique; sa robe étoit d'une vieille étoffe rouge & fort sale, ornée d'un grand nombre de pieces de différentes couleurs. Un Efclave lui portoit la queue, qui étoit d'une autre piece attachée au bas de la robe. Il étoit coeffé d'une vieille perruque noire à plein fond, qui n'avoit pas été peignée depuis long-tems. Son chapeau, qui tomboit en pourritute, & qui étoit rrop petit de la moitié, étoit si reculé sur le derriere de la tête, qu'avec un visage fort maigre, SaMajesté, dit Atkins, avoit l'air d'un véritable ép uvantail.

Tome III.

ques Bestiaux.

ATKINS. 172 t.

Ses bas, fort sales & grossiers, étoient sans jarterieres; ses souliers sans boucles; & pour ne la:tier rien manquer à cette parure, il poitoit au col une chaîne de léton d'environ vingt livres.

Groffierete des Ambailadeurs Negre.

Les Ambassadeurs Anglois, qui n'étoient pas plus exercés sur le cérémonial a du Monarque que le Roi dans l'art des ajustemens, se mirent a genoux devant lui, & n'auroient peut être pas pensé à se relever si Pedro lui-même ne les en eût fait fouvenir. Il parut surpris de leur voir prendre cette posture, & leur dit que c'étoir apparemment l'usage de l'Eutope. Mais revenant au daschi, dont il étoit beaucoup plus occupé, il demanda auffi-tôt à le voir. Les Ambaffadeurs lui présenterent un fusil, deux pieces de bouf salé, un fromage, une bouteille d'eau de vie, une douzaine de pipes, & quantité de révérences. Pedro, qui s'entendoit mieux en présens qu'en rémoignages de respect, ne parut pas content de ce qui lui étoit offert; non qu'il y defirat plus de magnificence, mais parce qu'il n'y rrouvoir rien de convenable à ses besoins actuels. Il pria civilement les Ambassadeurs de les reprendre, & de lui donnei en échange chacun leur culote. Cependant, comme ils ne parutent pas disposés à s'en retourner à demi-nuds, après avoir conféré quelque tems avec ses Ministres, il consentit à recevoir le présent. Les Ambassadeurs furent immédiarement congédiés, avec un verre de vin de palmier, & l'atti-ho, qui est la maniere de faluer ordinaite aux Negtes, en prenant le pouce & les doigts, & les faisant craquer.

Création burlef-Sellos.

Mais pour laisser au Roi une idée avantageuse de leur politesse, ils deque d'un Duc de mandetent qu'on leur accordat l'honneur de saluer le Prince Tom Freeman son fils. Ce jeune Prince sit éclater à son tour la civilité de sa Nation en demandant à les conduire jusqu'à bord, sans avoir été prié. Il se sit donner son flajolet, dont il leur joua plusieurs airs sur la rouse. Lorsqu'il sut arrivé au Vaisseau, on lui fit présent d'un chapeau botdé, d'une épée, & d'une perruque. On y joignir une grande feuille de parchemin en forme de patente, par laquelle on le créoit Duc de Sestos. Elle fur signée par tous les gens de l'Equipage qui étoient capables d'écrite leur nom, & l'on y mit pour sceau. une vieille marque de beurre que le hazard fit trouver à bord. Cette cérémonie badine fut si goûtée du Roi Pedro, que dans le mouvement de sa rennoissance il envoya au Vaisseau deux chévres, sous la conduite de Jose, son second fils, qu'il étoit bien aise d'ailleuts de voir participer aux saveurs des Anglois. Ils l'honorerent aussi d'une dignité de leur création, en le faifant Prince de Baxos.

Avantages que le Auglois tirens Lici.

On avoit l'exemple de plusieurs Négres qui avoient été revêtus des plus « leurs rulle- hauts titres; mais personne n'avoit encore pensé à les confirmer par des Patentes. Aussi le Roi Pedro continua-t-il de paroître extrêmement sensible à cette distinction. Il permit aux Anglois de jetter à rous momens leurs filets dans sa Riviere, où ils prirent quantité d'excellens poissons. Il leur accorda la liberté de visiter tous ses Villages, & l'ordre fut donné à tous ses Sujets de les traiter comme les bienfaiteurs de la Nation. Quelques personnes du Vaisseau étant entrées dans une habitation où ce Prince étoit arrivé nouvellement, se crutent obligés de lui tendre une visite. Ils le trouverent dans un Palais fort inferieur aux étables de nos bonnes Métaities. L'entrée étuit si étroite qu'on n'y pouvoit passer sans contrainte. Elle conduisoit dans une

cour où l'on voyoit trois ou quarre misérables hures, qui étoient le logement des femmes du Prince. Les Anglois passerent ensuite sous une autre porte, d'où ils apperçurent le Roi atlis dans la seconde cour, sur un échaffaur semblable à celui de nos Tailleurs, accompagne de deux ou trois semmes qui fumoient avec lui. Sa figure fit rire les Anglois, il parut fourire aussi de les voit. Après avoir joui de ce spectacle pendant quelques minures, ils prirent congé de lui avec la cérémonie ordinaire de l'atti-ho.

ATEINS. 1721.

Dans un autre Village sut le bord de la riviere, ils trouverent un homme Homme jame. dont la couleur les frappa d'étonnement. Il étoit jaune; mais d'un jaune fi Remarque, for ce brillant, que n'ayant jamais rien vû qui lui ressemblat, ils s'esforcerent d'approfondir ce Phénomene. Ils employerent les fignes & tour ce que l'expérience leur avoit appris de plus propre à se faire entendre. Le seul éclaireillement qu'ils purent tirer fut qu'il venoit d'un Pays fort éloigné dans les terres , où les hommes de sa couleur étoient en grand nombre. L'Aureur a scû des Capitaines Bull Finch, Lambe, & de quelques autres Voyageurs, qu'ils avoient vù plusieurs Afriquains de la même couleur; & de M. Thompson, qu'il en a vù un dans le Royaume d'Angola, & un aurre à Madagascar; rareré surprenante, ajoure Arkins, & dont l'explication doir causer autant d'embatras aux Physiciens que la couleur des Négres.

Le 18 de Mai, on quitta Seltos; & faifant voile au long d'une Côte aussi basse que celle de Hollande, on arriva le troisième jour au Cap Palmas. Le 30, on mouilla l'ancre devant Baffam ou Baffau , & le ; 1 devant Affini , après avoir passe l'endroit qu'on a nommé Bottomless Pit , ou l'abime fans fond , parce Bottomless Pit, que si près du rivage on ne trouve effectivement aucun fond dans un espace de trois milles. On ne trouva point aux habirans de tous ces lieux beaucoup d'empressement pour le commerce, jusqu'à ce qu'on eût gagné la Côse d'Or. Le 2 de Juin , on jerra l'ancre au Cap Apollonia. La terre commence Cap Apollonia. ici à s'élever, & les Négres marquent plus d'ardeur pour les marchandises de l'Europe.

Route des An-

Dans un lieu que les Anglois ont nommé Jaques à Jaques , entre le Cap Pal- Avanture d'un mas & Bassam, les Anglois recontrerent un Vaisseau de Bristol, nommé le Vaisseau de Bristol. Robert, commandé par le Capitaine Harding, qui étoit parti avant eux de Sierra-Léona, après y avoir acheté trente Esclaves, au nombre desquels éroit le Capitaine Tomba. Harding raconta l'avanture suivante à ses compatriores. Huit jours auparavant, ce Tomba, qui étoir d'une hardiesse extraordinaire, avoir formé le projet d'un foulevement, avec trois ou quarre de ses Compagnons les plus résolus. Ils étoient secondés par une semme de leur Nation, qui les avoit avertis que pendant la nuit il n'y avoit que cinq ou six Blancs sur le tillac, & presque toujours endormis. Tomba ne balanca point à renter l'entreprise; mais au moment de l'exécution, il ne put engager qu'un seul Négre de plus à le suivre. S'étant rendus au château d'avant; il y trouva trois Mate-Révolte de cine lots endormis, dont il dépêcha d'abord les deux premiers d'un simple coup Nigro. sur la temple. Le troisième sut réveillé par le bruit, mais Tomba ne réussit pas moins à le tuer de la même maniere. Cependant quelques Anglois qui n'étoient pas éloignés prirent l'allarme, & la communiquerent bientôt sur tout le bord. Harding paroissant avec une hache à la main, fendit la tête à Tomba d'un seul coup, & sit charger de fers les cinq autres complices.

ATEINS. 1721. Leur punition.

Le Lecteur, dit Atkins, sera curieux d'apprendre leut châtiment. On vit arriver ce qui n'est que trop commun dans tous les Pays de l'Eutope, où les grands scélérats échappent souvent au supplice, tandis que les moins coupables font punis rigoureulement. Des cinq Efclaves , les deux plus vigoureux . qui étoient en même-tems les plus criminels, en furent quittes pour le fouet & pour quelques scarifications. Les trois autres, qui étoient d'une constitution fort foible, & qui n'avoient eu part à l'action que par leur consentement, fubirent une mort cruelle, après avoir été contraints de manget le cœur & le fove de leur Chef. La femme fur suspendue par les pouces, souerrée, & déchirée de coups à la vûe de tous les autres Esclaves, jusqu'au derniet soupir, qu'elle rendit au milieu des tourmens.

Le 6 de Juin, on jetta l'ancre devant Axim, Comptoir Hollandois; & le jour suivant, au Cap de Très-Puntas. La plûpart des Vaisseaux de l'Europe touchent à ce Cap pour renouveller leur provision d'eau, qu'il est plus difficile d'obtenir plus loin, où l'on fait payer une once d'or à chaque Vaif-Correlle des An- seau pour cette faveur. John Conny, principal Kabaschir du canton, dont la

arceun Ka- Ville est à trois milles de la Côte du côté de l'Ouest, envoya un de ses Esclabafelor.

ves au Vaisseau, pour y faire demander une canne à pomme d'or, gravée de fon nom, que les Anglois de quelque Voyage précédent s'étoient chargés de lui apporter. Non-feulement cette commission avoit été négligée; mais le Messager du Kabaschir s'étant emporté dans ses reptoches, il sut imprudemment maltraité par les Anglois de l'Equipage. Son Maître irrité de ce double outrage, ne remit pas la vengeance plus loin qu'au jour suivant. Les Anglois étoient à puifer de l'eau. Il fondit sur eux avec main-forte, se saisse de leurs tonneaux & fit une douzaine de prisonniers, qu'il conduisit à sa Ville. L'Officiet qui les commandoit prir des peines inutiles pour faire comprendre au Kabaschir John la différence d'un Vaisseau de Roi aux Vaisseaux Marchands. Son unique réponfe fut » qu'il étoit Roi de fon Canton, non-» seulement pour son eau, mais encore pour l'embarras qu'on lui causoit à » la prendre. Cette rodomontade, dont le fens lui étoit apparemment plus clair qu'aux Anglois, ne l'empêcha pas de leut préfenter de l'eau-de-vie & Réconsiliation toutes ses provisions domestiques. Je sçais, disoit-il, aux Matelots, que vodes Anglois avec tre devoir est de suivre les ordres qu'on vous donne. Après quelques autres discussions, il se contenta, pour la rançon des douze Anglois, de six onces

le Kabalchir.

d'or & d'un baril d'eau-de vie. On voyoit fur une colline voifine le Fort Danois, ou, comme on l'appel-Raifons qui le rendoient fi ber. loit, le Forr de Brandebourg, que les Danois avoient abandonné depuis quelques années, & dont John Conny s'étoit mis en possession. Cette hardiesse avoit fait naître quelques différends entre lui & les Hollandois. Sous prétexte de l'avoir acheié des Danois, ils y avoient envoyé en 1720 une Galliore à bombes, & deux ou trois Frégates, pour demander qu'il leur fût remis. John, qui étoit hardi & fubril, ayant pefé leurs forces, répondit qu'il vouloir voir quelque rémoignage du Traité des Brandebourgeois (62). Il ajoura meme que ce Trairé prétendu ne pouvoit leur donnet droit qu'à l'artillerie & aux pierres de l'édifice, puisque le terrain n'appartenoit pas aux

> (61) On a déja vû que cet Etabliffement s'étoit fait sous le nom d'une Compagnie de Brandebourgeois ou de Pruffiens.

Européens pour en disposer; que les premiers Possesseurs lui en avojent pavé la rente, & que depuis le parti qu'ils avoient pris de l'abandonner, il étoit réfolu de n'y pas recevoir d'autres Blancs. Ces raisonnemens avant irrité les Hollandois, ils jettetent quelques bombes dans la Place. Enfuite aussi futieux d'eau-de-vie que de colere, ils débarquerent quarante hommes fous la conduite d'un Lieutenant, pour former une attaque téguliere. Mais John, qui avoit eu le tems de se mettre en embuscade avec des forces supericutes, fondit brufquement fur eux & les tailla tous en pieces. Il ajoûta l'infulte à la victoire, en faisant pavet l'entrée de son Palais des cranes des morts.

ATEINS. 1721. Il avoirpavé fa

Cet avantage avoit fervi à le rendre plus tier & plus exact fur tous les droirs du Commerce, c'est à-dire, sur ceux qui lui étoient dus justement. Cependant lorfqu'il fe fut réconcilié avec les Anglois, Arkins, & quelques autres Officiers du Vaisseau lui rendirent une vitire. Les vents Sud avoient rendu la mer si grosse, que les voyant embarrasses à descendre au rivage avec leurs propres Chaloupes, il leut envoya ses Canots. Mais il leur sie payet un akky pour ce service. Les Négres connoissent fort bien lorsqu'ils n'ont rien à craindre de l'agitation des flots. John se trouva lui-même sur le rivage pour y recevoir les Anglois. Il étoit accompagné de trente ou quatante Gardes fort bien armés, qui les conduifirent à fa maison.

Cer édifice, qu'il avoit conftruir des matériaux du Fort, étoit affez spacieux. Description de & fort bien entendu. On y montoit en dehors par un double escalier de pier- fon Palais. re, d'onze ou douze degrés. Cer étage, sans compter le tez-de-chaussée, contenoit trois grandes chambtes; l'une qui étoir la falle d'armes; la seconde, qui servoit de chambre de lit au Kabaschir . & la troisième qui faisoit sa sulle de compagnie. Celle-ci étoit moublée de tables & de chaifes.

Pour arriver à ce Palais, il fallois traverser deux cours, dont la premiere étoit environnée de logemens pour les Officiers & les Domestiques du Kabafchir. La feconde étoir un quarré spacieux, qui contenoit une salle des Gardes, & une autre falle d'armes, avec divers ornemens imités des Gouverneurs Danois, au service desquels John Conny avoit été plusieurs années. Il avoit appris d'eux les délicateiles d'honneur ; & pour un Négre , il sçavoit prendre une contenance allez impolante. C'étoit un homme de cinquante ans, bien Fieure & caracfait & robuste, d'un regard sévere, & qui se faisoit respecter de tous ses Né- tere de John Congres, iufqu'à vouloir que ceux qui portoient des chapeaux ou des bonners, eufsent toujouts la tête nue devant lui.

Il recut fort civilement les Anglois, & les falua de fix coups de canon, qui lui furent rendus au même nombte. Il leur fit des excufes de les avoir empeché de prendre de l'eau; & pour les en dédommager, il leur permit de pecher dans la riviere qui passe derriere sa Ville. Mais leur peche n'avant point été fort heurense, ils furent ma! servis à dîner. Le Kabaschir prit Transmentqu'il même un air mécontent, & leur teptocha de s'être attiré cette disgrace en fait à l'Auteur. négligeant de faire un préfent à l'eau de la riviere, qui méritoit plus de confidération qu'une autre, parce qu'elle étoir le Fetiche d'un homme rel que lui. Il leur préfenta néanmoins du kanki, du pain, du fel, du beurte, du fromage, du vin de palmier & de la bierre. Sa table étoit affez proprement couverte, d'une nappe, de couteaux, d'affiertes. &c. Une de ses femmes, car les Anglois remarquerent qu'il en avoit plusieurs, fut affise derrière lui

ATKINS.

pendant tout le festin. Elle paroissoit grosse, Sa robbe étoir une piece d'étosse insorme, dont elle étoit enveloppée, qui n'étoit pas mal chaigée de Feriches. Au jugement d'Atkins, is portoient rous deux le poids de huit où livres d'or, en colliers, en bracelers, en anneaux de bras & de jambes, &

Quel ufage il avect fait des eraues Hollandors

en autres ornemens de trèe & de chevelure.

Actins touvant le Kabsfehf familier & de bonne humeur, ne fit pas difficulté de lui demander ce qu'écoient devenus les ranes Hollandois dont il avoir pavé l'entrête de fa mailon. Il répondin naturellemen que depuis un mois il les avoir enfermés dans une cauffe, avec de leau-de-vie, de pipes & du tabox. Qe qu'il les avoir fair enterret. Il étoir tems, poûta-re-il, d'oublier les reflentimens paffes; & les petites commodités qu'il avoir fair enterret avec les Hollandois, rioien un tienoignage du refepée qu'il portoit aux Morts. Atkins apprit que l'ufage de cette Nation et de factifiet un outeux Efclaves à la mort des perfonnes riches. Au refte le Kabsfahr lui fit voir dans une de se cours, les machoirs des Hollandois safpendus aux branches d'un arbre.

Sa rigoureafe faffice y & fon mankere.

6 Il n'avoir pas moins de rigueur dans les chârimens, que d'exadètude à fe d'aire payer les droits. Quelques femaines avant l'arrivée des Anglois, il avoit conda.nné à mort un Meartrere, quoique le maurtre n'éait été commis que dans les termes d'une julle dérenfe; & c'étoit le frete même du coupable qu'il avoir chargé de l'exécution.

Le Kabaïchir John Conny avoir profite fort habilement de fon poavoir & de fes richelles pour fe metre en poffettion de tout le commerce de 1945; & par degrés il avoit réduit les profites des Européens à vingt pour cent. Akins remarque qu'ils ne pouvoient accutef qu'eux mêmes de cette diffgrace, parce qu'ils avoient cherché à fe fupplantet les uns les auttes, en donnant leuts marchandifes à mondre prix.

6. II.

Arrivée de l'Auteur au Cap-Corfe. Miserable état du Comptoir Anglois. Suite du Voyage à Juida, aux Isles du Prince & de S. Thomas, à Mina, &c. & retour de l'Auteur,

Ce que c'eft que les Comptoirs de Dixcove, de Sakkonda, d'Amamabo, &cc.

E Swallow partit du Cap Tel-Puntal le 14 de Janvier, & monilla le lendemain Jaxorov, Compror, Anglois. Mais quoique Dixovo, Sakkanda, Anamako, & d'auttea lieux, foien honores du nom de Comptoirs, Arkande, & Comptoirs, Arkando, & Comptoirs, & C

Cap - Corfe, principalFortdes Anglois en Guinec. Le 15 de Juin, on leva l'ancre, pour mouiller le lendemain devant le Cap-Gré, principa Fort de la Compagnie Anglorde d'Arique. C'ét aufillia réfidence du Gouverneur, qui ne potre dans la commission que le titre de Directeur Cénéral. Ce Compoir est composée de deux Marchasden cheft, du no Sécreatie, un Chapelain, un Chiurgien, plusieurs Facteurs, Ecrivains, Mineurs, Artificiens, & d'une Compagnie de Soldats. La Piace ne manque ni d'édifeca ni de commodités, pout les Anglois & pout les Esclavse (6.).

'(6) La description du Fort est renvoyée à l'article Géographique.

Vers le rems de ce Voyage, la Compagnie d'Afrique avoit levé par foufcription la somme de trois cens quatre-vingt-douze mille quatre cens livres fterling. Au mois de Décembre 1722 elle fir un appel de cinq pour cent, en accordant aux Propriéraires, suivant l'usage, un dividende de trois pour cent. Au mois de Décembre 1723, elle exposa en vente un fond de deux Etat de la Comcens mille livres fterlings, à trente pour cent. L'Auteur en conclut (64) que Pagnic d'Atrimalgré les succès précédens, la Compagnie n'avoit pas beaucoup à se louer de l'état de ses affaires. L'hyver suivant, ajoute-t-il, ne servir pas peu à confirmer cette remarque, loríqu'elle représenta ses embarras au Gouvernement. & qu'elle expota les dangers aufquels le Commerce d'Afrique étoit exposé si elle n'obtenoit la permission de former quelque nouveau système. Les Auteurs du projet demanderent que le Parlement s'engageat. Ils promirent à cette condition de mettre les Agioteurs en mouvement, & de lever un million.

1721.

Le Comptoir du Cap-Corfe , à l'exception du premier rang qui forme le Défordre du Conseil, n'est véritablement composé que de Négres Blancs, absolument gloir au Capfoumis aux volontés du Directeur Général. Il les gouverne suivant toutes Corfe. les regles de la plus exacte discipline, c'est-à-dire, à la maniere des Garnifons, en punissant leurs fautes par des amendes, par la prison, par le fouet & le cheval de bois. Pour vivre dans cette rigoureuse dépendance, le salaire qu'on leur donne suffit à peine à leur procurer du kanki & de l'huile de palmier, avec un peu de poisson, qui les empêche de mourir de faim : car malgré l'idée qu'on en donne au Change Royal de Londres, où l'on fait monter les appointemens annuels des Facteurs, depuis cinquante jusqu'à nonante livres sterling, & ceux d'un Artificier à cinquante; la verité est qu'en Guinée, fous prétexte du profit de la Compagnie, le Directeur Général ne les paye qu'en krakras, monnoie faulle, qui n'a de cours que dans le lieu, & qui ne leur permer pas d'acheter leurs nécessités, avec un peu d'avantage, des Vaisfeaux qui abordent fur la Côte. Il est, dir-on, contre l'intérêt de la Compagnie, que ses Sujets puissent se procurer d'autres profits que ceux qu'ils misere du Captirent d'elle. D'accord; mais on abuse de ce principe. Il arrive de-là que Cosse. pour soutenir une vie languissante, ou, si l'on veut, pour se procurer un peu de plaisir, ils sont obligés d'emprunter de la Compagnie, ou de prendre d'avance une partie de leurs appointemens, & de figner en effet la perte de leur liberté; car on ne laisse à personne la liberté de partir qu'après avoir ajusté ses compres. Quelqu'un est-il trop sobre pour s'engager dans des dettes? On suppose adroitement des défaurs de conduite, ou l'altération de quelques marchandises confiées à ses soins. Ainsi tout devient sujet au châtiment ; ivresse, juremens, négligence, absence du Fort pendant la nuir, & jusqu'aux absences de l'Eglise ; rant la pieré , dit ironiquement Arkins , est en honneur parmi les Anglois de Guinée! Les engagemens durent, par cerre méthode,

aussi long-terns qu'il plast au Directeur. Il en use de même à l'égard des Négres : dans les Villages voifins , ces miferables font continuellement à solliciter des marchandises & quelques verres d'eau-de-vie. On leur en accorde, mais avec un compte exact de ce qu'ils recoivent. Ils se trouvent ainsi engagés

(64) Il faut le souveair que cette Relation n'a été publiée qu'en 1735.

à la Compagnie par leurs dettes, & peuvent être vendus quand il plaît au ATRINS. Directeur.

1721. Printure des Tattours.

La plupart des Facteurs, suivant l'observation d'Atkins, ont bientôt perdu l'air de gayeté & de politesse avec lequel ils arrivent en Guinée. Ils font fans canne & fans tabatiere, chofe étrange, dir-il pour des gens d'affaires; ils ont le corps déchatné, le vifage pale, les poches cousues ou sans utage, & la langue nouce. Il avoue que leut maigteur vient de la rareté des provisions. On ne voit gueres au marché que des plantains, du bled-d'inde, quelques petits poissons, & beaucoup de kanki. Le hazard y fait quelquefois paroître une chévre margre, qui se vend cinq akkis; un canard, un perroquet, ou une couple de poulets, qu'on n'acheite pas moins d'un akki. Rien ne marque mieux la mitere du Fort que ce qui arriva fous les yeux d'Atkins. Le Capitaine de la Gatniton, ennuyé d'une fituation fi dure, prit le parti de s'échapper pendant la mit, & de gagner un Brigantin qui étoit prêt à s'éloigner de la Côte. Mais son désespoir ne fur pas heureux. Le Brigantin fut poursuivi par le Weymouth, & ramené au rivage. Son Patron se vit condamné, outre quelques jours de prison, à payer soixante onces d'or au Directeur Général.

Le Ginéral eft samque de rien.

Au milieu de la difette publique, cet Officiet général ne manque de rien. te ful qui ne Il est le seul qui ait à lui des bestiaux & de la volaille. Quoique le Pays en ptoduise si peu, il s'en fait apporter de plusieurs autres lieux par ses proptes Barques; sans compter les présens qu'il reçoit des Capitaines de Vailleaux & des Nations voilines. Il n'est pas moins fourni de légumes, & de routes fortes de végétaux. Le Chevalier Dalby Thomas, ancien Gouverneur, ayant fait un affez bean jardin hors du Fort, ses Successeurs ont pris si grand soin de l'entretenir, qu'on y trouve non-sculement tous les fruits du Pays, mais un grand nombre de ceux d'Angleterre, que le Directeur ou le Gouverneur d'aujourd'hui téserve pour son usage. Atkins ne fait pas connoître ce voluptueux Anglois pat son nom. Il conti-

on on prend pour

nue seulement de représenter son caractère & ses mœurs. L'usage n'étant point établi pour les Négocians Anglois de mener en Guinée des femmes d'Angle-Ronfa, femme terre, il a pris une Konfa, c'est-à-dire, dans le langage des Négres, une temme qui n'est que pour un tems, & qui n'est point obligée de quitter le Pays, parce que cet assujettissement passeroit pour un véritable esclavage. C'est une mulatre, fille d'un Soldat Hollandois de Mina, qui est désa mere de trois ou quatre enfans, presqu'anssi blancs que le Directeur. Ses parens & ses amis Négres aident beaucoup à fortifier l'autorité de son mari ou de son amant, comme il favorife de son côté leurs injustices dans les usures qu'ils exercent à l'égard de la Garnison. Il aime cette semme avec une folle passion. De tems en tems, il lui persuade d'assister à l'Office dans sa Chapelle; & par complaisance elle fait cet effort sur elle-même, quoiqu'elle soit fort attachée aux usages des Négres. Atkins prit foin d'un de ses enfans dans une maladie. Il rendit ensuire le même service au Directeur, qui fut atteint de quelques accès de fiévre. Dans ces deux occasions, il fut surpris de le reouver si foible, que marquant moins de confiance pour son Chirurgien que pour les Feriches, il en portoit plusieurs au poignet & au col. C'étoit d'ailleurs un homme sensé, mais sur qui la crainte de la mort avoit plus de force que les lumieres de la raison.

Pattion du Dire-teur pour fa Kupfa

up coms.

ATKINS. 1721. Caraftere de

Il s'affligeoit beaucoup que routes ses instances ne pussent engager sa femme à quitter son Pays, quoiqu'à force de sollicitations il l'eut fait consentir au départ de ses enfans, pour les faire élever en Angleterre. Elle n'étoit pas moins obstinée à conserver l'habillement Negre, & à marcher pieds nuds, ette femme. avec des chaîneires d'or autour des chevilles & des poignets, des bracelers à la mode du Pays, & des brins d'or dans sa chevelure. Cétoit une des raisons qui lui Jonnoient tant d'aversion pour l'Angleterre ; dans la crainse d'y être obligée de changer de parure, & de paroître décontenancée, disoit-elle,

aux yeux d'une Nation étrangere. Aux qualires de bon pere & d'excellent mari, Atkins remarqua que le Di- Hauteur du Di-

recteur général joignoit celle de servireur zelé de la Compagnie. Il étoit d'une du Cap-Carle, fermeté extraordinaire à maintenir son autorité contre les Flollandois de Mina. Burler, Directeur général du Commerce de Hollande, étant à peu près du même caractere, ils avoient fouvent des démêlés fort vifs sur les intérêts des deux Nations; & quelquefois aussi à l'occasion de la Konsa, dont le Directeur Anglois vouloit que les parens fussent respectés des Hollandois mêmes, La nécellité où sont les Directeurs généraux de conserver un air de dignisé dans leur petir Empire, les accoutume quelquefois à prendre des manieres trop hauses avec leurs inferieurs. Celui du Cap-Corfe est sans cesse renfermé dans ses retranchemens, & ressemble au Géant du Château enchanté. Il ne se fait voir que lorsqu'il ne peut s'en dispenser. S'il fait l'honneur à quelqu'un de l'inviter à sa table, c'est sans le presser, avec les civilités ordinaires, de boire & de manger. Il faut penser à soi-même, dit Atkins, si l'on ne veut pas fortir avec la même faim qu'on apporte. D'ailleurs il croiroit fort au-desfous de lui d'attendre un moment ses convives, quoiqu'il n'ignore pas qu'en arrivant trop tard on n'a pas d'esperance de trouver à dîner dans le Fort. Cette facheuse incommodité a fait former depuis peu par la Compagnie d'Afrique. le projet d'envoyer au Cap-Corfe du bœuf d'Irlande & du porc, qui n'y reviendroient pas fort cher. Quoiqu'il en foit, l'Auteur fut affez bien traité pendant fix femaines qu'il passa dans le Fort.

Le 26 de Juin, son Vailleau leva l'ancre pour se rendre au Port d'Anamabo, Il en partit le 18, pour aller mouiller à Rontford. Le 10, il arriva au Port de Barki, d'où il se rendit à Schallo. Depuis Sierra-Léona, l'Auteur oblerve qu'on trouve difficilement du bois, de la chandelle, & les autres né- ecche, & pourcessités d'un Vaisseau. Ce n'est pas que le bois soit rare dans des Régions où l'on quo. ne voir de tous côtés que des arbres; mais rien n'est si difficile que d'aborder fur la Côte dans les endrous où l'on ne trouve pas de riviere navigable. D'ailleurs la défiance des Habitans est extrême dans les lieux où le rivage est plus ouvert. A l'égard de la chandelle, les Bâtimens de commerce en apportent peu, parce qu'on ne s'imagine pas qu'il y ait du profit à tirer de cette mat-

Après avoir passé par Akra, par la Riviere de Volta, & par la Côte des Papas, on alla jetter l'ancre à Juida le 4 de Juillet. Toute la Côte forme une ligne droite, sans Golfe & sans Bayes. Elle est couverte d'arbres, & fort exposée aux vents de mer, qui ne cessent pas d'y pousser les Vaisseaux, quoique sa situation & le mouvement continuel des vagues en rendent l'apDiable, d'al lui

proche très-dangereuse. Avant le Port d'Akra, on passe à la vue d'une vient ce non, Tome III. M m m

ATKINS 1721. h aute montagne, d'où l'on a quelquessois và sortir de la s'unée comme d'un volcan. Cette rassion, joint au grand nombre de bères farouches qui y cherchent leur tettaite, lui a fait donner le nom de Dovil Pistl, ou Montagne du dable. Mais le plus grand danger qu'on y courr, siqu'ant l'Auteur, vient d'une prodigiteuse quantité de Singes, parmi lesquels il s'en treuve de la longueur de cinq petds, qui attaquent les hommes avec une hardiesse extrême & les précipitent dans l'eau, que ces animaux cus-mêmes redoutent beaucoup.

On parrir de Juida le 20, & dès le 28 on eur la vue de l'Isse S. Thomas,

Les Anglois arrivent à l'ille de 5, 'auomas.

qui appartient aux Portugais. En approchant de cerre Isle, on découvtit autour du Vaisseau, quantité de baleines & d'autres poissons monftrueux. Le Weymouth n'ayant pas cessé d'accompagner le Swallow, ces deux Eatimens avoient également besoin d'être nétoyés & radoubés, après une si longue navigarion. Les deux Equipages s'y employerent ardemment : mais ce travail, joint à l'excès de la chaleur, & à l'intemperance des Matelots, en fir pétit rrois ou quatre chaque jour, pendant l'espace de six semaines. La plupart néanmoins étoient arrivés en pleine fanté. Ils futent tenrés par l'abondance du vin de palmier, qu'ils se procuroient à très-vil prix. & par la facilité qu'ils trouvoient dans leurs renres à se livrer à toutes sortes de débauches. Une fievre maligne, qui devint la maladie commune, réduisit bientôt les deux Vaisseaux à déliberer s'ils devoient aller plus loin, sans attendre un renfort d'hommes des premiers Bâtimens d'Anglererre. Le Weymourh n'avoit plus affez de bras pour retirer fes ancres, & la figuation du Swallow n'éroit gueres plus favorable. Mais l'Aureur, en qualité de Chirurgien, jugea que dans cet étar même il étoir plus à propos de parrir ; parce qu'en s'éloignant de la cause du mal, qui n'étoit que la chaleut excessive & les déréglemens de conduite, les Malades éprouveroient une crife qui rétabliroit leur fanté, ou qui précipitant leur mort arrêteroit du moins la contagion. Ainfi, avec le secours de quelques Marelors d'un Vaisseau Hollandois, on remit à la voile. Les fiévres continuerent d'emporrer quelques hommes, mais rournerent à la plûpart en flux de ventre, qui causerent moins de ravages. Le Weymouth, qui étoir parti d'Angleterre avec deux cens quarante hommes, en avoir cent quatre-vingtdeux de moins à la fin du voyage.

Avanture mal

L'Ille du Prince qui avoir été fi précivelle aux deux Vailléaux, est le lieu qui donna naillance à deux prefionnes celébres par leut rraiqueu avanure, Africanus & Mault. Il femble qu'après les avoir aunoncées dans ces termes, Paueux devoir aconter leur thiotier avec un peu plus d'érendue. Mais il ajoure feulement, en rermes fort obscurs, que Moult érant devenue la favoir de son peut nous de l'archant de la contra del contra de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la cont

Tile de S. Tho-

On quirta l'Isle du Prince le 20 de Septembre, & l'on jetta l'ancre le 28 dans la Baye de Saint Thomas, à une lieue du Fort qui est sur la pointe gauche de la Baye. C'est la principale des trois Isles que les Portugais ont sur cette Côte. Les ports & la volaille y sont à très-bon marché.

L'arrivée de deux Vaisseaux de guerre Anglois fur un incident fort heureux pour Rowry, Capitaine d'un Bâtiment de Bristol. Ses propres Matelots vouloient le faire prisonnier, après avoir pris la résolution de vendre ses Esclaves au Gouverneur de l'Isle, qui ne rejettoit aucune proposition lors deux Vailleaux qu'il y trouvoir de l'avantage. Rowty, maltrairé jusqu'alors par le Gouver dent au Capital neur, obtint plus de justice à la faveur des deux Vaisseaux Mais ses Matelois au Kowry. n'ofant reparoître après cette avanture, ou plutôt ne jugeant pas lui-même à propos de se fier à des gens qui l'avoient trahi, il prit le parti de se défaire de son Batiment & de sa cargaison, pour passer au Cap Corse à bord du Weymourh. Sa perre fut d'autant plus considérable, que dans une vente si précipitée, il se vit obligé d'abandonner ses biens pour la moitié de leur

ATEINS. 1721.

Le Swallow & le Weymouth regagnerent la Côte d'Or en quinze jours, the contriment pour y continuer l'exercice de leur commission. Mais le 5 d'Octobre ils se l'exercice de leur déterminerent à tourner leur navigation à l'Ouest, dans la vue de se tendre maîtres du vent le plus loin qu'il leur seroit possible, afin de ton ber plus facilement sur les Pyrates qui s'approcheroient de la Côte. 1e 20, ils se trouverent à la hauteur du Cap Apollonia, & le 23 ils mouilletent devant Axim, Le 24, ils s'avancerent jufqu'au Cap Tres Puntas, où le Kabufchir John Conny leur accorda plus facilement de l'eau qu'à leur premier passage. Le 30, ayant quitté cette tade, ils arriverent le lendemain au Cap Corfe. On leur raconta, pour premiere nouvelle, que le Pyrate Roberts avoit pillé Pillages du Pyles Vaisseaux Marchands au long de la Côte; mais qu'on le croyoit parti pour rate Robetta. quelque autre mer, parce que ses derniers pillages étoient arrivés au mois d'Août. Comme il v avoir peu d'apparence qu'il osat reparoître, les deux Vaisseaux parragerent entr'eux les provisions qui leur étoient venues de Londres au Cap-Corfe; & le Weymourh demeurant pour rétablir les restes de fon Equipage, le Swallow mit à la voile le 10 de Novembre. Dars l'espace d'un mois, il fit pour la seconde fois la visite de Sukkonda, de Dixcove, cote. d'Aqueda, de Très-Puntas, d'Axim, du Cap Apollonia, d'Affini, de l'affam, de Jaques à Jaques, & de plusieurs autres lieux. Le dessein du Capitaine étoit non-seulement d'affurer le Commerce, mais encore d'acheter des Esclaves pour sa manœuvre, & de prendre des Matelots sur les Eâtimens Marchands. A Sukkonda, il fur obligé de faire quelques réparations à la quille de son Vaisseau. A Dixcove, il apprit de Carlton, Facteur de ce Comptoir, qu'une Compagnie de Soldats, envoyée par la Compagnie d'Afrique pour recruter la Garnison du Cap-Corse, s'étoit mutirée avec un de ses Officiers, nommé Maffey, sous prétexte qu'ils étoient maltraités par les Marchands qui éroient chargés du foin de leur nourriture; qu'ils avoient encloué le canon d'un des deux Vaisseaux qui les avoient apportés, & que s'étant mis fur l'autre avec le Contte-Maître Lowther & quelques Marelots, ils avoient

pris le large. Au Cap Apollonia, le Swa'low trouva beaucoup de changement. I a Reine Changement du Pays, qui avoir envoyé au Capitaine, trois mois auparavant, un riéfent Cap Arollouis. de quaire akkis, avoit été forcée avec toute sa nation, de se rerirer dans le Canton d'Affini. C'étoient les Santis ou les Affantis, Peuple voifin dans l'interieur des terres, qui l'avoient chassee de ses Etats, à l'instigation de ce M m m ij

ATKINS. 1721.

même John Conny, qui s'étoit rendu si puissant au Cap de Très-Puntas. En artivant fut la Côte d'Affini, les Anglois trouverent cette Princesse & ses Sujets occupés de leur vengeance. Dans cette agitation de courage & de haine, on leur vendit fort cher toutes les armes inuriles au Vaisseau. Ils donnoient sans regret une poule pour une pierre à fusil. Ces Negres étant naturellement braves se promettoient de faire bientôt changer la fortune en leur faveur. En effet, Arkins fut enfuite informé qu'ils avoient heureusement déchargé une partie de leur ressentiment sur John Conny.

En repassant au Cap de Très-Puntas, les Anglois du Swallow trouverent la source & l'étang d'eau fraîche presqu'entiérement à sec, quoique les vents Sud-Est eussent amené, depuis peu, deux ou trois pluyes fort abondantes. Les brouillards continuoient même d'être fort épais pendant le jour ; & ce qui parut fort extraordinaire, à la distance de la terre où le Vaisseau avoit jetté l'ancre, on avoit des rosées à bord pendant la nuit. La direction du courant étoit

à l'Ouest.

Le 6 de Janvier on mouilla devant Mina, principal Fort de la Compagnie Hollandoise d'Afrique, & le jour suivant au Cap Corse. Dès le 10 on remit à la voile pour donner la chaffe aux Pyrates, fur le récit de deux ou trois Exprès, par lesquels le Gouverneur avoit appris qu'ils avoient enlevé un Vaisseau près d'Axim. Le Pyrate Roberts avoit répandu tant de terreur parmi les Marchands, que les Vaisseaux de guerre qui croisoient pour le rencontrer, étant trompés tous les jours par de faux rapports, qui leur faisoient chercher ce Brigand où il n'étoit pas, ils s'étoient déterminés à se tenir à l'ancre au Cap-Corse, qui étoit leur rendez-vous. Mais les informations du Gouverneur parurent d'autant moins douteuses, qu'elles expliquoient jusqu'aux barbaries que les Pyrates avoient exercées contre leur nouvelle prife, ils étoient parfairement équipés. Leur succès & leur réputation avoient beaucoup augmenté leur nombre. Quantité de Marelots abandonnoient leur Bâtiment pour chercher avec eux une forrune affurée; & l'on remarquoir, dit l'Auteur, que ceux qui demeuroient fidéles à leut devoir, étoient moins artêtés par l'horreur de cette profession que par la crainte du châtiment.

par les deux Vaif-feaux de Guerre.

Nonveaux pil-

lages de Koberes-

pour allet croifet du côté de Juida. C'étoit le lieu qui promettoit le plus de butin aux Corfaires, & qui devoit par conféquent les avoir attirés. Les deux Vaisseaux de guerre y arriverent le 15. Ils apprirent aussi tôt que Roberts avoir pillé en peu de tems onze Bârimens , & que sur le bruit de leur approche, il n'avoit quitté la Côte que depuis deux jouts. Ils continuerent de le poursuivre, jusqu'au 29, qu'ils arriverent devant l'Isse du Prince Mais ils ne recurent des Portugais aucune information fur sa route. Ils allerent jetter l'ancre, le premiet de Févriet, à l'embouchure de la riviere de Gabon, petit Port qu'ils le crurent capable d'avoir choisi pour tettaite, parce que la navigation y est fort difficile. Ils ne l'y trouvetent point; mais ayant fait voile le 3 au Cap Lopez, ils furent agréablement surpris en entrant dans la Baye, d'y Ils le trouvent découvrir à l'ancre les trois Vaisseaux du Pyrate. Un des trois laissa couler ses cables à la vue du Pavillon royal d'Angleterre. & s'efforça de fuir avec toutes ses voiles. Mais il sur arrêté avant la nuit Il y avoit beaucoup d'apparence que les deux autres profiteroient de l'obscuraté pour s'éloigner. Ce-

Le Swallow & le Weymouth ne balancerent point à se mettre en mer,

so Cap Lopes.

At a

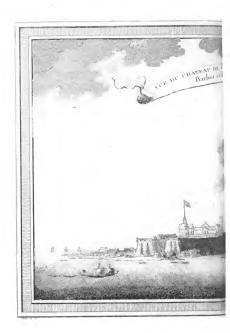



ATEINS. 1721.

pendant la crainre, ou d'autres raisons, les retinrent au fond de la Baye, dans une tranquillité qui causa le lendemain beaucoup d'étonnement aux deux Vaisseaux de guerre. Ils y demeurerent si ferme, que le Capitaine Ogle commençoir à délibérer s'il n'avoir pas besoin de précaution pour entreprendre son attaque. Mais à mesure qu'il avançoit, les yeux des Pyrates parurent s'ouvrir. Leur frayeur devint si vive, qu'ayant coupé leurs cables, & tendu toutes leurs voiles, ils se livrerent au vent, qui les favorifa pendant quelques minutes. Ils en auroient pû tirer plus de secours, si la erainte ne leur cût troublé l'esprit. Mais les uns demandant à se rendre tandis que les autres tiroient quelques coups en suyant, une bordée du Swallow, qui en sit périr désentement un grand nombre, acheva de leur faire perdre courage. Ils le laisserent aborder sans penser à se défendre. Une note des Auseurs de ce Recueil, supplée ici à l'obscurité de la Relation, & nous apprend que Roberts ayant été tué d'un coup de grapin dans la premiere chalcur de l'abordage, ce fut la pette de leur Chef qui iendit ies Pyrates fi traitables. Ils avoient presque abandonné tisse rend leur troisième Vaisseau, pour défendre mieux le second en s'y sassemblant en plus grand nombre; de forte qu'après la prise de celui-ci, l'autre devint

Les Pyrates fe

une conquête encore plus aifee. Arkins remarque avec raison que la discipline ouvre un chemin presque sûr à la victoire. Il ajoûte que le courage s'apprend comme un métier, par une longue pracique des regles, & par la continuiré de l'exercice. Les Pyrates, qui ne manquoient affurément ri de hardiese ni de valeur, devintent tout d'un coup des Envemis méprisables, faute d'un Chef pour reunir leurs forces; & tel sera toujours, dir l'Auteur, le sort de cette milerable espece de

Guerriers, dans les mêmes circonstances.

Les Vainqueurs trouverent dans les trois Vaisseaux, environ trois cens Richesser qu'on Anglois, soixante ou quaire-vingr Esclaves Negres, beaucoup de marchandifes. &, ce qui attita beauceup plus leurs yeux, une groffe quantité de poudre d'or. Les Prisonniers la firent monter à plus de seize mille livres sterling; mais l'Aureur s'arrêtant au rémoignage des Officiers, quoiqu'iniereffés peut-être à la diminuer, croit qu'elle ne surpassoit pas huit ou dix mille

La multitude des Prisonniers causa beaucoup d'embarras, pour le retour, aux deux Vaisseaux de guerre. Il étoit à craindre que se trouvant en si grand nombre, & désesperés de leur avanture, ils ne formassent quelque entreprise pour se remettre en liberté; sans compter l'attente du supplice, auquel ils étoient bien persuadés qu'une partie d'entr'eux n'échapperoit pas. En effet, On leursuit leur ils ne furent pas plurôt arrivés au Cap-Corfe qu'on leur fit leur procès. Les corfe. uns furent condamnés à mort; d'autres acquittés. Cette procédure dura vingtfix jours, avec de grands frais, qui furent pris fur le fond du butin. Cependant le Directeur général ayant fait un compte de la dépense, qui fut envoyé à l'Amirauté de Londres, on ptétendit, observe malignement Atkins, que depuis la réformation il ne s'étoit pas fait d'exécution de cette nature à fi

Pendant le séjour que les deux Vaisseaux de Guerre firent dans la rade du Visue l'Au-Cap-Corfe , l'Auteur & quelques autres Officiers rendirent une visite au Directeur général de Hollande à Mina. La distance n'est que de trois lieues, de Mina. Mmm iii

ATKINS. 1721.

Ils en furent reçus avec d'autant plus de civilité, que pendant dix huit ans qu'il avoit exercé fon Office, il avoit vu peu de ses Compatriores à Mina ; car il étoit Anglois de naissance & d'origine. Il rejettoit l'indifférence qu'on avoit marquée pour lui, sur les démêlés continuels qu'il avoit eus avec le Directeur du Cap-Corfe, pour les intérêrs du Commerce. Mais il se croyoit justific par les raisons d'honneur qui devoient l'attacher à ses Maîtres , & qui avoient fair apparenment craindre aux Anglois de ne pouvoir faire des civilités à l'un sans offenser l'aurre. Sa table fut couverte de dix plats; abondance surprenante dans une si grande raieté de provisions. La varieté des vins & des liqueurs répondit à cet appareil. On fut servi par six grands Negres, chacun avec une chaine d'or au col. Les chaînes font une marque de grandeur en Afrique, comme la richesse des livrées en Europe.

Après le diner, Butler fit préfent, à chacun de ses convives, de quatre bagues d'or, de la fabrique du Pays : c'étoit une bagatelle, leur dit il, qu'il les prioit de garder pour le fouvenir de lui. Il leur fit voir enfuite ses Magalins. qui étoient grands & bien remplis. Dans le cours de l'après-midi, il leur propola de faire une promenade dans (on jardin, & leur fit fervir des rafraichifsemens dans un cabinet d'été. Le soit il les fit reconduire à leut Chaloupe par ses Officiers. Ses derniers adieux furent accompagnés d'un présent de sucre du Brefil , & d'une décharge de neuf coups de canon. On étoit bien éloigné ,

1722. Les deux Vaiffeats quittent le Cap-Cotfe.

Un Matelot la gorge.

au Cap-Corfe, de recevoir les Anglois avec cette politesse. Les deux Vaisseaux leverent l'ancre le premier de Mai 1722. En quittant le Cap-Corfe, Atkins promit au ciel de n'y jamais retourner. Le 3, on arriva fur la Côte de Juida. Le Capitaine Ogle y enleva, fur un Vaisseau Portugais, un des Matelots qui avoit attiré sa disgrace à Rowry dans l'isle S. Thomas. Ce malheureux, à qui sa conscience reprochoit son crime, & qui se voyoit menacé d'un severe châtiment, prit le parri de se couper la gorge. Vers le même tems Atkins fut nommé Tréforier du Weymouth, parce qu'il ne restoit personne sur ce Vaisseau qui sut propre à templir cet office. Il ne l'accepta point sans répugnance; d'autant plus que c'étoit se charger tout à lafois de celui de Maître d'Hôtel . & de plusieurs autres , car la mort n'avoit pas plus respecté les Officiers que les Matelots sur ce Bariment. Cependant l'indulgence sur laquelle il comptoit de la part d'un fort généreux Commandant, & quelques avantages attachés à ce poste, lui firent abandonner l'office de Chirurgien. Le (, les deux Vaisseaux firent voile au Cap Lopez, pour y renouveller leut provision d'eau & de bois, dans le dessein de se rendre immédiatement aux grandes Indes.

Lopes , & fes a-WARRAGES.

La Baye du Cap Lopez est une station sure & commode. On y jetta l'ancte fur vingt braffes, à la même distance du Cap, qu'on avoit Nord-Ouest quart de Nord, & du lieu de l'aiguade, qui étoit Sud Est quart d'Est; c'est à dire, à un mille & demi de l'un & de l'autre. En entrant dans la Baye on avoir amené le Cap Sud-Ouest, pour éviter un écueil qui est marqué dans la plûpare des Carres, & qui porte le nom de Banc du François. Il est éloigné du Cap d'environ une lieue & demie au Nord-Nord-Eft. Quelques uns prérendent que ce n'est pas le seul banc qu'il y air entre ce lieu & la Côte au Nord. Le Cap est bas, mais escarpé, quoiqu'il paroisse reveru de beaux arbres. Les Habitans sont d'un caractere doux & humain. Ils ne se vendent jamais les uns les autres. Leur timidité ne leur permet guéres de se présenter à bord. Ils ont même leurs habitations affez loin du rivage; & l'Auteur juge qu'ils ont été ATRINS. dégoûtés du Commerce par la mauvaile foi de quelques Matchands de

1722.

l'Europe. Loriqu'ils se rencontrent entr'eux, leur maniere de se saluer est en se frap- usares des Hapant deux ou trois fois les mains l'une contre l'autre. Devant leurs Superjeuts bitans & devant les Vieillards ils mettent un genouil à terre, & levent leurs mains à la haureur de l'épaule. Ensuite ptessant trois fois celles de la personne qu'ils respectent, ils se prosternent, & frappent trois sois de leurs propres mains l'une contre l'autre. S'ils veulent vous marquet une affection extraordinaire, ils vous levent les mains austi haut que les leur peuvent s'étendre. Plusieurs Negres de leur Nation portent des noms Européens, qu'ils ont empruntés des Marchands dont ils ont été fatisfaits, & se croyent fort heureux d'avoir obtenu cette espece d'adoption. Ils ne sollicitent point une si haute faveur sans avoir reconnu, dans celui qui l'accorde, quelque qualité qu'ils admitent, ou sans s'être imaginés qu'ils ont fait avec lui une sorte de ressemblance ou de sympathie. Comme ils ne se présentent pour le Commerce qu'en familles ou en Tribus, chaque troupe est conduite par un Chef qui aime à se distinguer par quelque imitation de notre parure. La maniere dont il porte sa perruque, son chapeau, ses haures-chausses, donne un spectacle beaucoup plus

ridicule que la nudité de ses compagnons. Un de ces Chefs Négres , nommé Jacobus , qui prenoit le titre de Roi , Vifer out les fans en connoître le fens, se rendit à bord du Swallow, accompagné de quel- Anglois reçoiques Negres qui paroissoient lui porter beaucoup de respect. Il avoit une Jagobas. vieille perruque de Matelot, tournée de bas en haut, une demie-paire de hautes-chausses, une camisole déchirée, un chapeau à demi poutri. Chaque fois qu'il buvoit, deux de ses cens tenoient une serviette suspendue devant son visage, afin qu'on ne pût l'appetcevoir. Cet usage, dit Arkins, présente un air de grandeur, & paroît emprunté de quelque grand Monarque voifin; celui peur - être du Monomotapa. Cependant à mesute que Jacobus & ses compagnons se ressentirent des vapeurs de l'eau-de-vie, dont ils avaloient de grandes rasades, le respect sut oubliée. Mais un incident fort étrange vint troubler leur joie. Le Vaisseau ayant arboré tous ses pavillons & fait quelques remembers décharges de son arrillerie à l'occasson d'une Fète nationale qui tombe au 20 d'un Chel Negre, de Mai, un autre Chef qui étoit au rivage & qui s'imagina qu'on rendoit ces honneurs à Jacobus, conçut une si furieuse jalousie, que dans son absence, il se saisit de ses biens & de ses femmes, il but son eau-de-vie, il maltraita ses gens & mit le feu à sa maison. La lumiere de l'incendie n'apptir que trop au malheureux Jacobus l'outrage & le tort qu'on lui faisoit. Il se hâta de retourner à terre. Mais lotfqu'on s'attendoit sur les deux Vaisseaux à de cruels effets de son ressentiment, on fut sutpris le lendemain de voit les deux ennemis parfaitement réconciliés.

Les Negres du Cap Lopez connoissent peu l'usage des armes à feu, parce Pendecommerque n'ayant presqu'aucun commerce ils ne peuvent se procurer des fusils ni ceauCapLopezde la poudre. Leurs armes sont la zagaye, l'arc & la massue. Une baraille passe entr'eux pour sanglante, lorsqu'il y périt fix ou sept combattans. Ils firent payer aux Anglois, pour le bois, un vieux drap de Guinée la braffe. L'eau

1722. C'eft une flation amode pour Guerre.

Le Weymouth el fiparé du Swallow, 11 ar-rive au Brefil.

fut accordée gratis. Elle est aisée à prendre & à charger ; mais c'est une eau dormante, qui n'est pas de si bon goût que celle de source. Les Anglois acheterent ici de la cire pour en faire des bougies, dans la difette de chandelles qu'ils souffroient depuis long-tems. Le Cap Lopez est un lieu comles Vailfeaux de mode pour les Vailfeaux de Guerre, lersqu'ils se disposent à quitter la Côte d'Afrique.

Le s'de Juin, on leva l'ancre, avec de petits vents Sud, mêlés alternativement de calmes. Un brouillard épais fit perdre la vûe du Swallow jufqu'à l'Isle d'Annobon, où le Weymouth croisa pendant quelques jours inutilement pour le rencontrer. Sa navigation fut continuée fort heureusement pendant tout le cours du mois. Le premier de Juillet il tomba au Cap Saint Augustin du Bresil, & le 4, il jetta l'ancte dans la rade de Fernambuc, lieu célébre pour le Commerce, dans la Province de Balua.

Le 12, il quitta le Bresil, à la faveur des vents de commerce. Le 3 d'Août, il artiva dans la Baye de Carlifle à la Batbade, d'où il partit le 9, après y avoir pris des rafraîchitlemens. Le 24, il jetta l'ancre dans la rade de Port royal Il retrouve le à la Jamaique. Le Swallow y étoit attivé depuis huit jours. Mais le 18, un

swallow 11272 furieux ouragan brifa leurs mâts, & leut causa tant de dommage, qu'ils eurent besoin de six mois pour le réparer.

Le premier de Janvier, les deux Vaisseaux leverent l'ancre, pour l'aller 1723. jetter aux Kays, où ils s'arrêterent jusqu'au 7 de Février. Leur embarras fur extrême à gagner Port-Morant. Ils employerent six ou sept jours dans un pasfage de douze lieues, persuadés qu'après cette fatigue la principale difficulté feroit vaincue, parce que la mer est douce & unie tous Hispaniola. Cependant ils furent encore arrêtés quatre jours par des calmes. Le 17, ils arriverent à la petite Isle de Novasta, où les Jamaiquains vont à la chasse des

Baye de Donna Guanes. Le 10, ils entrerent dans la Baye de Donna Maria, qui est à la pointe Maria, favora Ouest d'Hispaniola, ressource ordinaire des Vatsseaux de Guerre lorsqu'ils feauxle Guerre, ont besoin d'eau & de bois. Ils remplicent leurs ronneaux dans une vallée. éloignée d'un mille au Sud des deux montagnes brunes. L'eau y est fort bonne'; excepté dans certains vents qui font passer les stors de la mer pardesfus la Barre. Mais, plus près des deux monts, on trouve deux autres fources où l'inondation de la mer n'arrive pas si facilement. Les Anglois achererent dans cette vallée, de la chair de porc salée, de deux François du petit Gouave.

En sorrant de la Baye, un vent Sud sort impérueux les poussa bientôt entre le Cap Saint Nicolas & Maize, où ils trouverent des vents plus doux, & un courant plus favorable, formé par l'ancien détroit de Bahama & la disposition des Ifles.

lois vers le

Le 26, près de l'Isle d'Heniago, ils retrouverent le véritable vent de commerce, Est demi-Nord. Le 28, ils découvrirent les tocs nommés Hogfies, à vingt & un degrés trente-huit minutes, c'est-à-dite, suivant leurs observations, un peu plus Nord que dans les Cartes. Le même jour à midi, ils arriverent aux Quais d'Aklin, rocs qui s'élevent un peu au-dessus de l'eau, & vers la nuit ils relâcherent à l'Isle du Puits. Enfin la derniere Isle d'où ils entrerent en pleine mer, fut le Kay de Watlin, à vingt-quatre degrés du Nord. Le vent de commerce ne les abandonna point jusqu'à trente-deux degrés,

degrés, mais foible depuis le 27°; ce qui venoit, suivant l'opinion d'Atkins, de l'opposition continuellé des vents variables.

1723. Gulf-Weed out

Depuis le 26° jusqu'au 37° degré de latitude, en suivant le Nord jusqu'à la Virginie, ils virent flottet chaque jout autour du Vaisseau une grosse quan- Herbes de Golse. tité de ce que les Anglois appellent Gulf-Weed , c'est-à-dire , Herbe de Golfe, & qui diminuoit à proportion de la distance de la tetre. On lui a donné ce nom parce qu'elle paroît venir des basses de la Floride, & l'on prétend qu'il s'en trouve jusqu'à trois ou quatre cens lieues au Nord-Est du Continent. Arkins croit pouvoir en inferet la continuation, quoiqu'infensible, de quelque coutant, qui s'étend plus loin au Nord qu'au Sud dans ces latitudes. Au con- Remanques nauttaite, dans les latitudes du Nord plus éloignées, les mers près du Continent, ont une tendance sensible au Sud; ce qui paroît démontré par ces Isles de glace qui sont poussées, pendant tout l'été, du Nord-Ouest au long des Côtes de Terre-Neuve, jusqu'à la Nouvelle-Anglererre.

Au Nord des Bermudes, les vents deviennent variables, & plus violens à Retour des deux mesure qu'on avance. Les deux Vaisseaux essuyerent au soixante-huirième degré de latitude un vent Nord-Ouest qui les jetta dans le dernier désordre ; & pendant quinze jours ils eurent une si groffe met, qu'ils furent occupés sans

celle à la pompe. Ils arriverent en Angletetre au mois d'Avril 1723.

#### CHAPITRE V.

#### Voyage du Chevalier Des-Marchais en Guinée & aux Isles voisines (65).

"EST au Pere Labat qu'on doit la publication de ces Mémoires, entre Cplusieurs autres qu'il fair profession d'avoit recueillis soigneusement en France & en Portugal, pour l'exécution du dessein qu'il avoit formé, de donner la description de tout le Continent d'Afrique. Quelque jugement qu'on potte de sa fidelité dans ses proptes observations, il ne paroît pas, comme on l'a déja temarqué, que la défiance doive s'étendte jusqu'aux Cuvrages dont il n'est que l'Editeur; ou du moins le doute ne doir romber que sur les rematques qu'il n'a pû s'empêcher d'y mêler. Mais cette difficulté même doit s'évanouit sur les articles où l'on distingue aisément l'ouvrage d'autrui de ses Commentaires, & plus encore sur eeux où son témoignage se trouve d'accord avec celui de plusieurs autres Voyageurs. D'ailleurs nous examinerons dans un autre lieu fi la prévention qui s'est répandue à son désavantage, est érablie sut de justes fondemens.

INTRODUC-TION.

Remarques fur

Le Chevalier Des Marchais étoit un grand Navigateur, qui après avoir Chevalier fait plusieurs Voyages en Afrique & en Amérique, étoit revenu, depuis, de la Marchait. Guinée & de la Cayenne où la Compagnie de France l'avoit envoyé Il avoit observé avec soin tout ce qui s'étoit offert à sa curiosiré dans les Pays étrangers. Peu de personnes avoient réuni autant de qualités naturelles & ac-

(65) Le Voyage du Chevalier Des Mat- en quatre tomes in - octavo, avec quantité

chais a été imprimé à Amsterdam en 1731, de Carres & de Figures. Tome III.

INTRODUC-TION.

quises. Il avoit la pénétration aisée & le sens sort droit, avec une ardente passion de s'instruire. Il étoit habile Dessinateur, bon Géometre, excesient nomme de mer, & ce qui est peut être encore plus essentiet pour les Voyages, il sçavoir la plipart des langues qui sont en usage sous les Cêtes d'Af. ique. Un avantage li extraordinaire le metroit en état de pénétrer la vérité par lui-même & de faire des découverres aufquelles on ne peur guéres fe flatrer de parvenir quand on a besoin du ministère d'un Interpréte. Les mêmes ralens, joint à la douceur naturelle de fon earactere, lui ouvroient un accès facile à la Cour des Rois & de tous les Princes. Aussi toutes ses entreprises eurent-elles un heureux fuecès.

Plan de fon Oue Tinge.

Comme le principal commerce des François sur cette Côte est à Juida, Des-Matchais s'est attaché particulièrement à décrire ce petir E-at, ses Usages, fon Gouvernement, ses Loix & sa Religion. Il l'a fait avec tant d'exactitude qu'il seroit difficile d'y rien ajoûter. Il étoit à Juida, peu avant la destruction de ce Royaume par les Dakumays. Labat rapporte quelque chose de cet événement dans sa Préface. Mais il est raconté avec plus d'étendue dans le Voyage du Capitaine Snelgrave, qui est à la suite de celui-ci. En général, la Relation du Chevalier Des Marchais ne contenant guéres que la description du Pays & des Habitans, offre peu de matiere en qualité de Journal. Des quatre Volumes, les deux premiers regardent la Guinée, & les deux autres la Cayenne. Ils sonr remplis de Carres Géographiques & de Figures. Les Carres sont de came & figur M. Danville, Geographe d'un mérite connu. Les Figures ont été gravées sur les desseins du Chevalier Des-Marchais.

Telle est l'idée que la Préface de Labat nous donne de l'Auteur & de l'Ouvrage. On se contentera ici de présenter les deux premiers Tomes au Lecteur, en réfervant les deux autres pour la partie de ce Recueil qui regardera l'A-

Anicles des deux Premiers I omes. mérique.

Le premier est divisé en douze Chapitres, sous les titres suivans. 1. Dépatr de l'Auteur du Havre de Grace; description de ce Port; Voyage au Port de l'Orient, 2. Port-Louis & l'Orient; cargaifons ordinaires pour le Commerce de Guinée, 4. Isles de Madere & de Porto-Santo; vatiation de l'Aiguille; Royaume de Burré. 4. Course depuis Sierra-Léona jusqu'au Cap Monte; description du Pays. 5. Cap Monte & fon Commerce. 6. Description du Cap Mefurado. 7. Projet pour y former un Erablissement. 8. Route jusqu'au Cap Palmas, & description de la Côte. 9. Description du Cap Palmas, & du Pays, jusqu'au Cap Très-Puntas. 10. Côte d'or; description du Pays jusqu'à Mina. 11. Châreau del Mina; histoire de cet Etablissement, 12 Manieres & usages des Habitans de la Côte d'or.

Le second Volume contient aussi douze Chapitres, 1. Riviere de Volta; bornes anciennes & modernes du Royaume d'Ardres ou d'Ardra. 2. Royaume de Juda (c'est-à dire Juida; ) sa situation, son érendue, son terroir. 3. Barre de Juida; Village de Gregoua; Forts des François & des Anglois. 4. Ville de Xavier ou de Sabi. 5. Rois de Juida; leur éducation, leur couronnement, leuts occupations, leurs revenus, leur enterrement. 6. Commerce de Juida; Traité de neutralité entre les quatre Nations Européennes qui exercent le Commerce à Juida, 7. Religion de Juida. 8. Manieres & coutumes de Juida. 9. Malays. 10. Royaume d'Ardres. 11. Disputes entre les François & les Hollandois. 12. Ambassade du Roi d'Ardres au Roi, de France. On peut joindre ici à ces articles le premier Chapitre du troisième Volume, où l'Auteur rapporte son Voyage à l'Isle du Prince, avec la description de cette Isle, & de celles de Saint Thomas & d'Annobon.

TION.

Les Planches du premier Tome sont, t. Une Carte de la Côte de Guinée. Carter Milentes 2. Viies d'Ouessant, de Porto-Santo & des Selvages. 3. Une du Cap-Verd & des deux mêmes de la Rade de Gorée. 4. Monstre marin. Dorade. 5. Colomnes d'eau; Bécasses de met. 6. Diable de mer; forte de rage. 7. Vue du Cap Monte. 8. Cap Mefurado; entrée de la Riviere. 9. Maisons des Négres du Cap. 10. Poisson extraordinaire du Cap. 11. Entrée de la Riviere de Sessos. 12. Vûes de la Riviere de Sestos. 13. Cap Apollonia; les trois Forts d'Akara. & vue de Juida. 14 Forts de Saint Georges del Mina & du Cap-Cerfe.

Planches du second Tome : 1. Carie de Guinée depuis Islini jusqu'au Reyaume d'Ardra, 2. Carte du Royaume de Juida, 3. Vue de Juida, 4. Postfon nommé la Lune. 5. Forts Européens de Juida. 6. Comptoirs de Xavier. 7. Couronnement du Roi de Juida. 8. Punirion de l'adultere à Juida. 9. Favori du Roi de Juida, fon fépulcre. 10. Agoye, Dieu des confeils. 11. Procession au grand Serpent, pour le Couronnement du Roi de Juida. 12. Habits & armes des Négres. 13. Poids de Juida.

#### 6. I.

Voyage de l'Auteur depuis le Havre de Grace jusqu'au Royaume de Juida . & de-là jusqu'à l'Isle du Prince.

E FUT le Dimanche, 6 d'Août 1724, que le Chevalier Des-Marchais Dis Mag-" mit à la voile dans la Frégate l'Expédition. Mais il fut obligé de jetter l'ancre dans la rade, pour attendre plusieurs de ses Matelois qui dépensoier t à terre l'argent qu'ils avoient reçu d'avance. Le 8, son Equipage le trouvair upon, & palle complet, il se mit en mer. Le to, il rencontra sept Bârimens, deux desquels fant. avoient perdu leurs grands mâts. Le 14, étant à deux lieues de l'Isle d'Ouesfant, on eut besoin de précaution pour éviter les rocs dont elle est envitonnée.

L'Isle d'Ouessant n'a que trois lieues de tour. Elle est entourée de plusients Description de autres petites Isles, dont chacune a fon nom particulier, mais qui pren- ess likes. nent toures ensemble celui de la principale. Leur fination est à la pointe Occidentale de la Breragne. Les Bâtimens qui font voile à Breft, au Port-Louis, & dans d'autres Ports au Sud, ne manquent point de s'en approcher, pour regler de-là leur roure, & se garantir des dangers de la Côre. Quoique 'Isle d'Ouessant soit assez bien peuplée, elle n'a qu'un petit non bre de Villages, & un ancien Châreau, où les Habitans se retirent lorsqu'ils redoutent quelque attaque qui surpasse leurs forces. La plispart sont des Pêcheurs, qui ont leurs Barques dans un petit Port où de plus gros Batimens ne peuvent être reçus.

Le 16, on passa devant Glenan & Pemark, en se gardant de trop appro- Mes de Gienan cher de ces Isles dangereuses. Le Jeudi 17 d'Août, on jetta l'ancre à une &de Penurk. lieue de Grovais, dans un brouillard fort obscur.

Nnnii

DES-MAR-CHAIS. 1724. Elede Grovais. Grovais est une petite ille vis-à-vis l'embonchure du Blavet. L'ancrage y est bon, mais à certaine distance, car elle est presque ensoncée dans un escele de rocs, aussi d'angereux pour les Vaisseaux qu'unites à la sirreté des Habitans. La pêche des congres ou des anguilles de mer y est fort abondante. Le jour suivant on entra au Port Louis.

L'Expédition étoit obligée de relâcher dans ce Port, non feulement pour y décharger des cordages, mais pour prendre les marchandifes qui devoient lui fervir en Guinée à l'achar de cinq cens Esclaves. L'Auteur en donne le mémoire.

Cargaifon pour la Guinée.

Kowris , ou Bujis , 20000 livres. Fufils, 200 Chaudrons de cuivre, 600 liv. Platillas de Hambourg. 1 (00 pieces. Guineas blanches de 30 aunes. 100 pieces. Poudre à tirer. Baftas bleus, so pieces. Fer en barre. 1000 Salamparis blancs, de quatorze Corail, 50 Cinq boeres de pipes ou quinze aunes, 2 so pieces. de Hollande, Calicos à grandes fleurs, 1 to pieces. so pieces. Douettas . Affortiment de Colliers & de Goras. 40 pieces. Bijoux de verre de différentes couleuts. Tapfals, 40 pieces,

Outre les marchandifes, qui sont chargées pour un but fixe, on ne coutre sucunt tisque, es partant pour la Goinée, et on prendre beaucou put parce qu'on peut trouver l'occasion de faire des échanges pour de l'or, de l'ivoire & de l'ambre gris. On peur y envoyer aussi de est papeaux, des merceries & de la vaisifeile dérain, des soyes, des moulfeinnes, des calicors fines, des cristaux, des luqueurs & est vins de différent cortes, de la fairine & da des cristaux, de luqueurs de vins de différent cortes, de la fairine & da faurini de routes est commodirés. D'ailleurs les Européens mêmes, qui sont établis dans le Pays, ne s'en accommodent pas moins volonites.

Bajis, ou Ko-

Les Bujis fom le principal article d'ure cargaifon pour la Guinde. Ce font de peires coquilles qui le péchern aux Illes Maldives, & equi fui I a Céte de Guinde prennent le nom de Kowris. On en diftingue deux fortes, I se grandes è les petites; in suit les démirestes font les plus elfimées. Les deux fortes paffent pour monnoise dans une grande partie de l'Afrique au Sud de Sénegal, e mone dans quelques Pay els Indeo Orientales. On expliques, dans un depuix qu'ils font en posifeilion de Ceylan, jouissen presqu'ennièrement de ce commetce.

Platillas de Bumbourg, &c.

Les Platillas de Hambourg sont une sorte de roiles qui se fabriquent dans cette Ville & dans d'autres endroits de l'Allemagne, mais sort inferieures aux Platillas d'Angleterre.

Les Guineas, les Salamparis, les Baftas, les Goras, les Douettas, les Tapfals, & d'autres roiles qu'on porte en Afrique, viennent des Indes O ientales, Elles font toutes de coron, blanc, bleu, ou rayé, de différentes longueurs & de différentes largeurs.

Tout le cuivre ou le léson qui se transporte en Afrique, est en chaudrons

& en bassins, depuis trois livres de poids jusqu'à six.

A l'égard de l'eau-de-vie, les Négres en jugent parfaitement, parce qu'ils l'aiment à l'excès. Il ne faur pas esperet de leut faire prendre du rum pour de bonne eau-de-vie de France, qui se porte en petits barils, qu'on nomme des ancres, & qui tiennent environ six gallons ou vingt-quatre pots. Quoique l'évaporation foit plus grande dans ces petits vaisseaux, elle est compensée par la commodité du rransport.

DES-MAK-CHAIS. 1724. Eau-de-vie,

La poudre à titer doit être particuliérement pour les petites armes. Les Né-

gres, qui font habiles tireuts, en confument beaucoup. En verrerie, la Contrebrode est une sorte de colliers de différentes gran-

deurs, qui se sont à Venise, & qui tirent leur nom de leurs rayes de couleurs différentes, sur un sond blanc ou noir. L'usage des Négres est d'en faire des ceintures à leurs enfans jusqu'à un certain âge.

On demande moins de fer en Guinée qu'au Sénegal, parce que dans cette ? Bames de fer. derniere contrée les Négres sabriquent leurs proptes ustenciles, tels que des épées, des crocs, des haches, &c. au lieu que les Négres de Guinée aiment mieux les acheter tout faits, des Vaisseaux d'Angleterre & de Hollande. Les barres qui se vendent en Guinée sont plus courtes que celles qu'on envoye au Sénegal & sur la Gambra, Elles n'ont communément que sept pieds de long, deux pouces de large, & quatre pouces d'épaisseur.

Quoique les Négres sallent des pipes de leur terre & dans leur Pays, ils Pipes

sont passionnés pour les pipes de Hollande. Mais ils ne veulent que les plus fines & méprisent beaucoup les autres. Ils ont appris des Européens à préserer ce qui leur vient des Pays étrangers aux commodités de leur Patrie.

Le corail & les grains de verre leur servent à saire des bracelets, des colliers, & d'aurres ornemens, qu'ils ne cessent pas de demander.

Après avoir achevé sa cargaison, le Chevalier Des-Marchais mir à la voile Députde 10du Port de l'Orient, le Lundi 4 Septembre 1724, à quatre heures du marin, neu accompagné du Protée, Vaisseau de la Compagnie, qui devoit se rendre au Sénegal. Les Bâtimens qui sont destinés pour la Guinée passent ordinairement à Madere, qu'ils laissent à gauche, pour gagner directement le Cap Monte. Ceux qui vont au Sénegal portent vers l'Isle de Tenerife, & la laissent à l'Est. Tenerife, remarque l'Auteur, est une des Canaries, qui furent déconvertes & conquifes en partie, l'année (66) 1405, par Bethancour Gentilhomme Normand.

Le 18 de Septembre, à la pointe du jour, on découvrir l'Isse de Porto-Santo, qui porioit Sud-Sud Eit, à huit ou neuf lieues de distance. L'Auteur en leva deux plans, ou plutôt deux vues. Il passa entre cette Isle & celle de Madere, c'est-à-dire, par la plus dangereuse partie de la route, à cause des Salletins qui y croifent continuellement.

Le 21, les deux Vaisseaux se rrouverent fort près des Selvages, deux perites Isles désertes, au Sud-Sud Est de Madere. Le fond du terroir en est stérile, seule ration apparemment qui les a fait abandonner, par les Portugais de Madere & par les Espagnols des Canaries, aux Serins qui s'y multiplient en grand nombre. Le 14, le Protée n'ayant plus rien à craindte des Corsaires de Salé à vingt-six degrés quinze minutes de latitude, se sépara de

(64) Yoyez l'article des Canaries au Tome IL.

Naniii

un seul jour.

DES-MAR-CHAIS, 1724. Abondance de

Le 3 d'Od. bre à quinze degrés trente minures de latitude, on découvrit la pointe de Barbarie. Le Chevilier, qui avoit employé beaucoup de tems à elcorrer le Protée, s'ut obligé de potrer vers Corée, pour y prendre di Fean & du bois. Ce d'abil înt rélèv-préjudiciable aux inertées de la Compagnie, parce qu'il fir perdre aux Captraines la véritable faitoin pour faire voille Guinée en Amérique. Le 4, on apperçui la pointe d'Almadie, à deux lieues & demie du Cap-Verdi, & fur les fix heures du marin on jetta l'ancre près des fors de Gorée, fur treize braffe, Labam mélant iel des réfletions au récit de l'Auteur, s'emporre contre la négligence de la Compagnie, qui me fair point palaner d'abres dans cette fille, & qui ne penfe point à la pourvoir d'euu. On y est obligé de la faire apporter du Continent, randis qu'en creufant fur le Mont Sainn Mikhel pour y cherche des fources, ou

On reliche à Gorce.

Monftraeufe Chauve-fouris

faifant de bonnes citernes, on pourroit s'épargner beaucoup de frais & de travail.

L'Expédition remit à la voile le 17 d'Octobre; & le même jour la variation de l'aiguille ferrouva de quatre degrés au Nord-Ouell. Le 16, on prit
un poilfon montireux , inconnu à rour l'Equipage. Le jour fuivant, à la hauteur de Sierra-Léona, quelques Matelots prirent une chauve-fouris de la groffeur d'une noule. On n'éviet alsor qu'il dix l'euces de la errer.

Eclipse de Lune,

Le 3 de Novembre, à deux hevres vingr- huir minutes, cinquante-deux fecondes après minuit, on eur un éclipié de Lune, qui dura deux heures trente minutes & doure fecondes. La variation de l'aiguille, qui le 3 d'Ochoire étoir de quarre degrés Nord-Ouett, & le 3 od dedux degrés, augmenta, le 3 de Novembre, jusqu'à lix degrés. L'Aureur en conclur de quelle nécefille font ces obiérvations, fur-teu forsqu'on et felogné de la retree, & dans des lieux où l'ons des banes & des coutannà redouter. Le 9, d'ept degrés crente-fix minutes de latrirude du Nord, il trouvay encote la variation de lis degrés. Le 3, a quarre heures après mindis, il survois justice de la contra del contra de la contra de

rion dans la mer. Une autre colomne fonoit de la parrie fuperieure de la muée, se s'engageoit dans une ferconde nude mois épaillé & moins obfeure que la premierte, mais beaucoup plus bafé. Ce Phénomene avoit duré quelques minutes, lorque de la Cesconde nuée, il forrir ure colomne qui defcendit vers la mer. & qui y caufa la même fermentarion que la première, quoiqui d'aux cent rolfied de difflance. Enfin les deux colomnes, a près avoir

Deux coloranes d'esu fort extraordinaires, été suspendues en l'ait, l'espace d'une heure & demie, se briserent, & produ tirent une pluye si violente, qu'on eut beaucoup d'embarras à chasser l'eau du tillac. Le Vaisseau n'étant point à plus d'une demie lieue des deux colomnes, auroit peri infailliblement, si elles avoient crevé plus près. Ce fut comme le presage des calmes & des pluyes continuelles qui succederent à l'éclipse du 2 . & qui répandirent beaucoup de maladies dans l'Equipage. On prit porderengrand ici quantité de dotades, qui en servant à rafraîchit les Malades, épatgne- nombrerent beaucoup de provisions. Le 21, la variation de l'aiguille se trouva de fept degrés. On étoit à fix degrés trente-neuf minutes de latitude du Nord. Le même jour on prit un monstrueux poisson, que le Chevalier appelle une Beca Te de mer. Le 29, se trouvant vis-à-vis Rio das Gallinas, à huir lieues de dultance, on prit un autre poisson extraordinaire, que Des-Marchais appelle le Bouf de met, ou le poisson cornu.

Après avoir effuyé quantité d'orages, de calmes, de pluyes, de tonnerres & d'éclairs, on arriva le 3 de Décembre au Cap Monte. De ce Cap à celui de Mefurado on compte dix-huit lieues. La Côte est sûte, & l'ancrage excellent dans cet intervalle; de forte que dans les vents contraites ou dans les calmes on peut jetter l'ancre à tous momens contre le rivage, pour attendre le vent de terre, qui souffle réguliérement toutes les nuits. La parience du

avant qu'il fut arrivé au Cap Melurado. Il jetta l'ancre à un mille de distance .

fur un fond d'argile, mêlé de gravier & de coquilles brifées.

Auffi-tôr qu'il eut fait amonet ses voiles, un Canot vint s'informet d'où Cap Mestrade. Austi-tor qu'il eut fait amener les voites, un Canot vint siniotaire a du Accessique Desétoit le Vaisseau. Son attivés répandir beaucoup de joie parmi les Habitans, Mirchais y 16qui le connoissoient depuis long-tems & qui avoient conçu pour lui une singu- soitliere affection. Le Capitaine Pierre, qui se faisoit nommer le Roi du Pays, envoya fon principal Marbut pour le complimenter de sa part & l'inviter à descendre au rivage. Des-Marchais étant descendu le lendemain, sur reçu de ce Prince avec une extrême bonté. Le prix des provisions fut reglé, & les ordres donnés aussi-tôt pour faite porter à bord de l'eau, du bois, & toutes forres de rafraîchissemens. Les bœufs, les moutons, les chévres, & la volaille

Chevalier fut exercée dans cette course. Une navigation qui ne demande sou-

font à très-vil prix dans cette rade.

En patrant le 18 du Cap Mesurado, Des-Marchais laissa le Roi Piette fort bien disposé pour un Erablissement. Le 23, on artiva devant le Cap Palmas, qui rire son nom de la multitude de palmiers dont il est revetu-Sa situation est à quarre degrés dix minutes de latitude du Nord. La Côte. depuis ce Cap jusqu'à celui de Très-Puntas, est connue sous le nom de Côte d'Ivoire. Les Hollandois l'appellent Tand-kuft. Le 26, on étoit à la hauteur du Grand Drevin. Les calmes, les courans, & les vents contraires retardoient si continuellement la course du Vaisseau, que Des-Marchais prit la résolution de mouiller l'ancre sur trente brasses, pour ne pas perdre ce qu'il avoit gagné depuis le Cap Mesurado. Un Vaisseau Anglois, qui étoit à l'ancre gagne depuis le Cap Meturado. Un valueau Anglois, qui ciote a falle rend à en Capi-contre le rivage fit les fignaux d'infortune, à la vue des François, & leur taine Anglois, envoya auffi tôt sa Chaloupe, pour leur apprendre que le Capitaine étoit près de sa mort, sans aucun des secours nécessaires dans cette extrêmité. Le Chevalier se hâta de faire partir son Chirurgien, avec tous les remedes qui

DES-MAR-CHAIS. 3724.

On arrive au

vent que six heures lui prit six jours entiers. On étoit au neuf de Décembre de la route.

DES-MAR-CHAIS. 1725.

pouvoient être utiles au Malade. Le foir il se rendit lui-même sur le Vaisseau Anglois. Ses confolations & ses secouts, joint à la bonne constitution du Capitaine, lui tendirent la santé dans peu de jouts. La reconnoissance porta cet Officier à faite présent à son bienfaiteur d'un jeune Négre, pour lequel

Des-Marchais lui donna un beau fusil de chasse. Le 3 de Janviet 1725, après avoir surmonté des calmes ennuyeux & des vents fort contraires, l'Expédition parvint à la hauteut du Cap Très-Puntas. On y jetta l'ancre sur vingt-cinq brasses, à trois lieues de la terre. Le 15, on étoit à la vûe de Mina, où Des-Marchais voulut mouiller, dans la seule vûe de convaincre son Capitaine en second, homme ignorant & présomptueux, On arrive au que c'étoit réellement le Fort de ce nom ; après quoi il alla jettet l'ancre dans la rade du Cap-Corfe, où il trouva quatre Vailleaux Anglois. Son premier Des Marchant complimente le foin fut d'envoyer au rivage son Capitaine en second, pour faire son compliment au Gouverneur. Des-Marchais fur invité à descendre; mais il s'excusa sur l'impatience avec laquelle il attendoit un bon vent. Le Gouverneur

Cap-Corte, oh Des - Marchair Gouverneur.

> lui écrivit, pour le remercier du secours qu'il avoit donné au Vaisseau Anglois, & lui fit porter un fort beau présent de volaille, de canards & d'autres

oiseaux, avec des fruits & des légumes. Le 7, il continua sa navigation. Elle avoit éré si ennuyeuse, que depuis

Ancien Voyage de l'Auteur au Fori d'Akra,

Gorée jusqu'à Juida, il avoit été obligé de mouiller vingt-quatre fois. En 1704, servant en qualité de Major sur une Escadre de quatre Vaisseaux de Guerre, que la Compagnie de l'Affiento envoyoir en Guinée fous la conduite du Sieur Doublet, il avoit touché au Fort Danois d'Akta, où il avoit éré recu avec une décharge générale de l'artillerie. Son prétexte avoit été d'acheter des rafraîchissemens; mais, au fond, il avoit cherché l'occasion de surprendre les Forts d'Angleterre & de Hollande. Cette entreprise lui avant patu impossible, il s'étoit téduit à faire pendant quarte jouts le commerce des Esclaves avec le Gouverneur Danois, qui lui avoit envoyé, graus, quantité de provisions.

I) arrive dans la ende de Juida.

Le 9, on arriva à la hauteut de Rio-Volta, dix lieues au dessus d'Akta; & deux jouts après, on jetta l'ancre enfin dans la rade de Juida. Des-Marchais salua le Fort d'onze coups de canon, qui lui surent rendus au même nombre. Il rtouva dans la rade l'Avanturier, Vaisseau de la Compagnie, qui atbota aussi-tôt son Pavillon, parce que le Chevalier étant le plus ancien Capitaine, c'étoit à lui qu'appartenoit le commandement.

Offervation for les faluts de mer.

L'Auteur observe ici que les Vaisseaux qui saluent un Fott, ne le font iamais qu'après avoir mouillé l'ancre; au lieu que s'ils saluent un Vaisseau qui est à l'ancre, ils le font sous les voiles. Tous les salurs qui se font entre les Vaisseaux, soit de la voix, soit avec le canon, sont en nombre impair, Celui de la voix se fair en criant Vive le Roi (67), & se répete autant de fois qu'on veut faire d'honneur au Vaisseau qu'on salue. Des-Marchais, qui reconnoissoit par une longue expérience toutes les ruses

des Négres, & leur inclination au larcin, ne jugea point à propos de leur

Friponnerie de Négres à l'égard des François & der Angloss,

confier (68) une groffe quantité de marchandifes qu'il devoit faire transporter (67) Le cri des Anglois eft Huzza. (68) On a vu dans une Relation précé- mais qu'ils sont mal obéis.

dente, qu'il y a des Officiers établis dans la

Nation pour le bon ordre du Commerce,

Xavier (69). Il chargea cinq ou six de ses gens d'accompagner les porteurs & de ne pas les perdre un moment de vue. Le convoi avoit deja traversé les rrois Rivieres, ou plutôt les trois bras de la Riviete de laquin, & se trouvoit ptès de la Douane, sans que les porteurs Négres eussent pû tromper les yeux de leurs furveillans. Enfin, deux de ces rufcs voleurs feignirent de prendre querelle entr'eux, & mettant leur fardeau à terre, commencerent à se battre de bonne grace. Leurs compagnons prirent parti pour l'un ou l'autre, tandis que les François voulant appaifer le défordre furent environnés de quantité d'autres Négres, qui les prefloient d'employer leur aurorité, pour empêcher qu'il y eût du sang répandu. Il se passa plus d'une heure avant que le differend parût prêt à finir. Dans cet intervalle, ceux d'entre les porteurs qui étoient demeurés près des ronneaux de Bujis, avoient eu le rems de remplir leurs poches, pout eux & pour leurs compagnons. Ils vinrent enfin se joindre sans affectation à la compagnie, & leur retout sur comme le signal de la tranquillité pour les deux combattans. Chacun reprenant son fardeau, continua de marcher comme s'il ne sut rien arrivé; & lorsque les porteurs eurent déchargé les marchandifes dans le Magafin, ils disparurent fort légerement. Ce fut alors que les François de l'escorte ayant sait le récit de ce qui s'étoir passé en chemin, le Directeur général & Des Marchais, commencerent à se défier que la querelle des Négres n'eût été un de leurs stratagêmes ordinaires. Les tonneaux furent examinés. On trouva que plusieurs avoient été ouverts, & qu'il en étoit forri une grosse quantité de marchandises. Des-Marchais en sir des plaintes au Kabaschir Asiu, mais il étoit trop tard. Les porteurs s'étoient rerirés avec leur burin, & l'avoient mis à couvert. La preuve du vol étoit imposfible. Toute la perte tomba fur le Chevalier Des-Marchais, parce que, foir fule Obsiende pour la sûreté des intérêts de la Compagnie, soit pour inspirer plus de vigi- la Compagnie lance aux Officiers, il est établi que le Capitaine doit tépondre de toutes les diminutions de l'eau-de-vie & de la perre des marchandises. La loi seroit peutêrre moins sévere, si la Compagnie sçavoir combien il est impossible de prévenir toutes les friponneries des Négres. On s'est imaginé qu'il suffitoit de mettre les marchandises dans des ronneaux doubles; mais cer expédient n'a pas mieux réussi. Les Anglois ont essayé d'armer leurs tonneaux de cercles de fer, si proches l'un de l'autre qu'il paroissoit impossible de les remuer. Ils

DES-MAR-CHAIS. 1725.

Leur adreffe b

d'aucun artifice.

dessus. La voie la plus sûre est de mettre, dans les Canots, des Blancs qui veillent à rous les mouvemens des rameurs Négres, & de faire escorter les porteurs par des gardes affez attentifs & affez pénétrans pout n'être les dupes La guerre, qui avoit été sort ardente entre les Rois de Juida & (70) d'Ar- La gorred'Ar-

ont cloué d'ailleurs les deux sonds. Mais cette précaution n'a servi qu'à rendre leur perte plus confidérable. Alors, au lieu d'attendre que les tonneaux fussent à terre, l'arrifice des Négres s'est rournée à renverser leurs Canots sur la barre, dans des lieux qu'ils connoissent parfaitement; & les pêchant pendant la nuir, ils distribuent entr'eux les marchandises, & gagnent le ser par

(69) Nommée autrement Sabi ou Sabbi. Ce sont apparemment les Missionnaires qui out donné le nom de Xavier à la Capitale de Juida. V. ci-dessous la Descript, générale.

(70) Par le Roi d'Ardra, il fant entendre, comme on le verra dans les Relations suivantes, le Roi de Dahomay; qui étoit alors en policilion d'Ardra.

Tome III.

000

DES-MAR-CHAIS. 1725.

dra, jetta beaucoup de langueur dans le Commerce. Il arriva peu d'Eselaves à Xavier, parce que le Roi d'Ardra, dont ils ont les terres à traverser, avoit bouché tous les passages. Aussi pendant quatre mois que l'Expédition passa dans la rade, Des-Marchais ne pur se procurer que cent trente-huit Esclaves, dont vingt-trois lui vinrent d'un Bâtiment François d'Interlope, qu'il failit

Nulles provi-6.ms for la Cote de Juida.

au profit de la Compagnie. il partit de la rade de Juida le 5 de Mai, pour se rendre à l'Isse du Prince. Son dessein étoit d'y prendre de l'eau, du bois & des provisions, avant que d'entreprendre le voyage de la Cayenne, où il devoit transporter ses Esclaves. Il ne faut point esperer de bois sur la Côte de Juida, patce que les Habitans croyent les arbres facres, & ne permettent pas qu'on les coupe. L'eau y est mauvaile, & les provisions fort cheres.

Ce qu'un appelle en mer det I a rauchilamena

Par le tetme de rafraîchissemens, les gens de mer entendent tous les alimens frais qui peuvent être conservés à bord, tels que des porcs, des chévres, des poules, des cocqs-d'inde & des canards. Les Isles du Prince, de Saint Thomas & d'Annobon, en fournissent en abondance. On y trouve aussi des citrons, des oranges, des bananes, & d'autres fruits, avec beaucoup de confitures, & du suere qui n'est pas rafiné; car les Habitans, qui sont Négres ou Mulatres, n'ont point eneure appris à lui donner ce degré de blancheur & de perfection, qu'il reçoit aux Illes de l'Amérique & dans celles des Canaries & de Madere.

Les vents & les courans furent si contraires, que le Chevalier Des-Marchais eut besoin de vingr jouts pour arriver à l'Isle du Prince. Il jetta l'ancte à la vûe de cette Isle le 29 Mai 1725. Mais ayant envoyé sa Chaloupe au rivage, avec un Officier, pour demander un Pilote qui pût conduire fon Vaiiseau dans le Port, il fut surpris d'apprendre, au retout de ses Matelots, Précaution du que le Gouverneur avoir retenu son Officier en ôtage, dans la crainte que

Generment de le Batiment François ne fut un Corfaire, qui ne demandat un Pilote que pour contre les Cor-faire sa descente. Cependant le Chevalier ne put s'offenser de cette précaution, dans une Isle ausii éloignée de toutes fortes de secours, & souvent visitée par les Pyrates. Le vent étant fort foible, & les courans pottant au Nord-Queft, on se vit au 29 Juin avant que d'avoir pû s'introduire dans le Port, quoiqu'on n'eût mouille qu'à trois lieues de l'Isle, & qu'on eût pour guide un Pilote Portugais.

Cen'eile nauti-

L'Auteur conseille à tous les Vaisseaux qui viennent de Inida dans cette ques de l'Auteur. Isle, de faire tous leurs efforts pour gagner le Nord de l'Isle, en laissant entr'eux & la côte, une autre petite Isle qui en est fort proche. Il n'y a point de sûreré, dit-il, à passer entre les deux Isles; parce que ce Canal est parsemé de rocs cachés, qui n'ont point assez d'eau pour recevoir de grands Bâtimens, quoique les Barques y passent sans danger dans la marée. On distingue aiscment la petite Isle. Elle n'est elle-même qu'un rocher (71) tond & pointu. Après l'avoir passée, Des-Marchais conseille encore de s'approcher du rivage & de le fuivre, pour entrer dans le Port, qui se présente au Nord-Eft. Si l'on tombe au Sud ou à l'Ouest, on est emporté par des courans

> (71) Barbot dans sa description de Guinée, page 395, assure que les Vaisseaux peuvens paffer entre les deux Ifles.

qui donnent beaucoup d'embarras à gagner le Port, & qui font perdre quelquefois l'espérance d'y entrer.

DES MAR-CHAIS. 1725. Le Vaidian da Chevalier eft eg danger de périr.

Pendant le long séjour que le Chevalier avoit fait à Juida, son Vaisseau avoit été si maltraité par les vers , qu'il avoit besoin d'un Port tranquille , pour quantité de réparations. Il faisoit eau de divers côrés; & de plusieurs voies, il y en avoit une si considérable qu'il auroit péri infailliblement s'il n'avoit pù se mettre à couvert. On ne s'en étoit point apperçu tandis qu'il étoit à l'ancre. Mais le danger avoit paru si pressant dans la navigation, que les François remercierent le ciel de les avoir préfervés du mauvais tems. Le Chevalier s'attacha uniquement à faire boucher les voies d'eau & réparer les autres défordres, tandis que les Officiers acheterent des rafraîchitlemens & des provifions pour le voyage de Cayenne. Il eur le bonheur de trouver à Saint Antoine deux Vaisseaux Anglois, qui l'aiderent beaucoup & qui lui prêterent leurs Charpentiers. Le sien étoit malade. C'est ainsi qu'en mer toutes les Na-

tions s'entre-secourent, avec autant de civilité que de zéle. Le Chevalier fut arrêté quelques jours de plus qu'il ne se l'étoit proposé, par la défertion de trois de ses gens. Il soupçonna les Portugais d'y avoir quel que part. Les hommes leur manquoient pour le commerce des Barques; & parles Portugaistrouvant les trois François disposés à les servir, ils les avoient cachés jusqu'au départ du Vaisseau. Le Gouverneur affecta beaucoup d'empressement à les chercher; mais il fut aifé de pénétrer que c'étoient aurant de grimaces. A leur place, Des-Marchais prit eing François & un Mousse, qui avoient appartenu probablement à quelque Pyrare, & qui s'étoient sauvés du naufrage sur la Côte: Sa bonne fortune lui fit faisir en même-tems un Vaisseau François d'Interlope, charge de quatre mille cent cruzades, qui servirent à le rembourser cayenne. des frais qu'il avoit faits dans ce Port. Il partit enfin pour la Cayenne, où il atriva le 6 d'Août 1725.

Il arrive à la

### CHAPITRE

# Voyage de William Smith en Guinée.

ETTE Relation, imprimée en 1745, contient deux cens soixantefeize pages, sans y comprendre la Préface & les Tables. C'est un récit continuel, qui n'a aucune division de Chapitres & d'Articles.

INTRODUC-

Le but du Voyage de Smith avoit été de lever les Plans de tous les Forts & les Etablissemens Anglois dans la Guinée. Il exécuta ce dessein avec l'eaucoup de peine. A fon retour, il publia le fruit de son travail, en trente Planches in folio. L'Editeur paroît avoir ignoré que ces Planches ayoient été publiées lorfou'il a fait fortir l'Ouvrage de la Presse. Mais comme on en prépare une nouvelle édition, on y joindra les principales Descriptions, avec les figures des Animaux.

But du Voyage

Vers la fin du Voyage, on lit une Relation de la Guinée par M. Wheeler, où les courumes de ce Pays tont comparées avec celles d'Angleterre. C'est un Dialogue entre un Gentilhomme Anglois & une Négresse qu'il aime. Le Qoo ii

INTRODUC-TION. Planches & ffeins de

badinage qui regne dans estre Piece, n'empêche pas qu'il ne s'y trouve un grand nombre de faits averes.

Le Voyage de Smith contient tant de particularités curieules, qu'il passe avec raison pour une des plus utiles & des plus agréables Relations que nous ayons de la Guinée; fur-rout en y joignant les Desseins anciennement publiés par l'Auteur. Comme ils doivent entrer dans ce Recueil, il est à propos d'en donner la liste (72). 1. Un Eléphant avec son Châreau. 2. Côte de Guinée dépuis le Cap Monte jusqu'à Jacquin. 3. Riviere de Gambta. 4. Vûe Sud-Ouest de l'Isle James sur la riviere de Gambra. 5. Plan de l'Isle James & du Fort. 6. Carte de la Riviere de Sierra-Léona, & de cette Côte jusqu'à Scherbro. 7. Vue Nord-Ouest de l'Isse de Bense dans la Riviere de Sierra Léona. 8. Isse de Benfe. 9. Carre de la Riviere de Scherbro. 10. Vûe Sud du Fort de Dixcove. 11. Plan du même Fort. 12. Vue Sud-Ouest des Forts Anglois & Hollandois à Sukkonda, 13. Plan du Fort Anglois de Sukkonda, 14. Vûe Sud-Ouest des Forts Anglois & Hollandois à Commendo. 13. Plan du Fort Anglois de Commendo. 16. Vue du Cap-Corfe, de Mina, de Si Jago, & de la Tour de Phips, du Château du Cap-Corfe, & du Fort Royal. 17. Vue Est du Château du Cap-Cotfe. 18. Vue Nord-Ouest du même Château. 19. Plan du même Château. 20. Plan des Jardins. 21. Vue Sud du Fort de Tantumqueri, 22. Plan de ce Forr, 23. Vue Sud-Ouest du Forr de Winnebar, 24. Plan du même Fort. 15. Vûe Nord des Forts Anglois & Hollandois d'Akra. 26. Vûe du Fort James à Akra, du côté de la mer. 27. Plan de ce Fort. 28. Vûe Sud-Ouest du Fort William à Juida. 29. Plan du Fort William. 30. Plan du Fort des Princes, qui appartient aux Portugais.

## Départ, Voyages & avantures de l'Auteur jusqu'à la Ville de Jamaique en Afrique.

SAITH. 1726. l'Autour.

A Compagnie Royale d'Afrique ayant formé le dessein de se procurer des Plans exacts de tous ses Érablissemens sur la Côre de Guinée, prit Commuffion de en 1725 la réfolution d'y envoyer un homme exercé dans le Desfein, & capable par ses autres qualités de répondre à cette vue. Elle fit tomber son choix fur M. Smith. Le 11 d'Août 1726 il reçût des instructions qui l'autorisoient à lever des Plans, des Desseins & des Perspectives de tous les Forts & les Etablissemens de la Compagnie, des principales Rivieres, des Ports & des autres lieues de Commerce sur les Côtes d'Afrique, depnis la Riviere de Gambra jusqu'au Royaume de Juida. Avec ce plein pouvoir, Smith s'em-

Son départ.

the Cuftoms, Manners, Soil, Climate, Habits, Buildings, Education, Manuel Atts, Agriculture, Trade, Emploiments, Languages, Ranks of Distinctions, Diversions, Mariages, & whatever else is memorable their animals, minerals; with a great variety thez Jean Newfe.

(71) Le Tirte métite d'ètre rapporté toux of enterraining incidents, Worthy of obser-entier. A new Voyage to Guinea, describing vation, that happened duting the Author's ftay in that large country. Illustrated with cuts, engraved from drawings taken from the life. With an alphabetical index at By William Smith Efqr , appointed by the Royal African company, to furvey their amongst the inhabitans. With an account of settlements, make discoveries, &c. A Londrer, batqua le Samedi 20 d'Août 1726, à bord de la Bonite, commandée par le Capitaine Livingstone; avec le Sieur Walter Charles, Gouverneur de Sierra-Léona. Le 22 on traversa les Dunes avec un bon vent ; & le 25 on s'arrêta à la pointe de Start, d'où l'on mir sérieusement à la voile. Pendant plusieurs jours on eut d'affez bons vents Nord-Est, & fort beau rems, jusqu'à ce qu'étant rombé sous le véritable vent de commerce, on passa le Tropique le 14 de Seprembre. Smith y observa plusieurs oiseaux blanchâtres, qui n'ont pour queue Oiseux du Troqu'une longue plume. Ils s'élevent fort haut dans leur vol. Les Matelots leur pique. ont donné le nom d'oiseaux du Tropique. On ne les voit que sous la zone Torride, entre les Tropiques.

SMITH. 1726.

Le 22 de Septembre, on découvrir la rerre à six lieues de distance. C'étoit une Côre basse & sabloneuse, un peu au Nord-Est du Cap-Verd, qui se sir voir quatre heures apiès. L'Auteur leva le plan de ce Cap, pour commencer l'exercice de sa Commission. Le jour suivant, on doubla le Cap, & l'on eut la vûe de Gorée, Comptoir François. Le 26, étant entré dans la Riviere de Gambra on jetta l'ancre à l'Isle James.

mora, on jetta tancre attine james. Les Anglois du Vaitseau attendirent le lendemain pour descendre dans Smith anive l'Isle. Ils furent conduits au Château, où ils trouverent l'Empereur de Fonia, ily trouver l'Empereur de Fonia, qui les falua à la maniere de l'Europe, en leur ferrant les mains, & répe- preurde Fonnatant plusieurs fois Mentoni, c'est-à-dire, en langage Mandingo, Dieu vous benisse. L'Aureur, après s'erre affis, prit beaucoup de plaisir à voir les Seigneurs Négres du correge s'affeoir fur le pavé comme aurant de Singes. Une heure après son arrivée, ils rentrerent tous dans leurs Canots, à l'exception de l'Empereur, que le Gouverneur du Fort renvoya dans sa Barque, avec des Rameurs Anglois, & qu'il fit faluer de cinq coups de canon à son départ.

Un peu avant l'arrivée du Vaisseau, il étoir entré dans la Gambra une Projet d'un Cor-Chaloupe de quatre-vingt ronneaux & de six pieces d'artillerie, commandée par un Anglois, nommé Edmonson, Cer ennemi de sa Patrie avoir communiqué à ses gens quelque dessein de pillage auquel ils n'avoient pas voulu confenrir. Dans leur indignation, ils avoient pris terre fous d'autres prétexres, à la réserve de trois Mousses, & s'étant présentés au Gouverneur & au Conful, ils avoient déclaré avec serment les perfides intentions de leur Chef. Mais Edmonson, qui s'éroit désié de leur dessein, avoit levé l'ancre aussi-rôt, & s'étoit retiré sous la pointe de Lemaine, hors de la portée du canon de l'Isle. Les vents de mer, & la marée, qu'il trouva également contraires, le forcerent de s'y arrêter, dans l'espérance de s'éloigner le lendemain.

Un départ si brusque confirmant la déposition des Matelots, le Gouverneur ne balança point à le faire suivre par sa meilleure Chaloupe. Elle étoit non-seulement bien armée, mais commandée par Orfeur, célèbre Facteur de la Compagnie, qui avoir passé la moirié de sa vie sur un Vaisseau de Guerre.

Orfeur, qui avoir une parfaire connoissance du Canal, prir avantage du Orfeurest charreflux de la nuit, pour s'avancer sans être découvert. L'Equipage d'Edmonson ge de le poursisn'étoit plus composé que de rrois Mousses blancs, & de six Négres qu'il "e. avoit achetés nouvellement. Au point du jour, ayant apperçu la Chaloupe

O oo iij

S M I T H. 1726.

de I'lle, & ne pouvant douger qu'elle n'en voulit's lai, it réfolts de s'ouvrit un passage par la force. Orfeur, qui n'étoip lasq u'il a portee de la voir, lui cria de venir à lui, Mais le Pyrate ne répondit que pas une déchange de moudqueterie. Les Nègres de la Chaloupe en fairent in vivement irrites, qu'ils n'auroient pens qu'il e vanger, il leur colere n'eit été moderée par Orteur. Comme il étoir réfolu d'employe les voires de la douceur, il avertire necre Edmonfon de petter l'ancre; mais il n'eur pour réponie qu'un coup de balle, qui le manqua heutaufement, qu'oupiq leur étre is fur lum-ême. En fain cette conduite le piquant à lon tour, il permit à se Nègres de faire sea, & le furette Edmonfon reçtut ne coup de fuil dans l'estomac. La Chaloupe du Fort aborda immédiatement la sienne, & n'y trouva pas de résiltance. A cette vie, le désséport s'empara du Pyrate, & lai sir perendre le parti de sprécipiter dans la mer. Orteur, s'ans perdre la peine à faute cherche le corps, amena sa prise au rivage de l'île, o elle étoit à l'ancre lorique Smith y

D'fficulté que Smith trusve elats la Commif-

d'Edmonfort.

Le 27 de Septembre, l'Anteur commença feu observations & feu Plans, Le 27 de Septembre, l'Anteur commença feu observations de feu Plans, Le 27 de 18 de 18

Evemple de l'ignorance de de la fimplicité des Bégics.

entreprise. Il raconte quelques circonstances qui font bien connoître la simplicité & l'ignorance des Habitans. Un jour qu'il étoit à la pointe de Bagnon, dans le Royaume de Kumbo, près de l'embouchure de la riviere, pour y prendre la distance de cette pointe à celle de Barra, qui lui fait face, la curiosité avant fait souhaiter à son Pilore de lui voir mesurer les distances inaccessibles, il eut la complaifance de descendre à terre, sur un rivage de sable, près d'une petire Ville, où il vit cinquante ou soixante bestiaux noirs, attachés à quelques pieux par les cornes. Tandis qu'il disposoit ses instrumens Mathématiques, pluseurs Négres s'approcherent de lui. A la vue de son Theodolite, ou de la roue de mesure, dont ils ne purent comprendre l'usage, ils donnerent quelques marques de frayeur. D'abord, l'Aureur y fit peu d'attention. Mais ayant besoin de deux pieux pour fixer ses machines, il alla lui-même les choisir entre ceux qui servoient à retenir les bestiaux. Alors, les Négres ne dissimulerent plus ieut effroi. Ils commencerent par lâcher la bride à leur troupeau, pour lui faire gagner les champs. Ensuite ayant répandu l'allarme dans leur Ville, ils revinrent armés, en moins de dix minutes, pendant que leurs femmes & leurs enfans fortant d'un autre côté, chercherent un azile dans les bois,

Smith demanda aux Elclaves qui l'accompagnoient quelle pouvoit être la caufe de tant de trouble. Ils l'affurerent que les habitans épouvantés par fes machines, s'imaginoient qu'il étoit venu dans le dellein de les faire périt par des

SMITH 1716.

sortileges. La ctainte de quelque incident plus fâcheux lui fit prendre le parti de se faite suivre d'une arquebuse chargée. Un de ses Esclaves roulant le Theodolite, les Habitans voulurent s'y oppofer; mais ce ne fut qu'en bouchant le passage, car aucun d'entr'eux n'eut la hardiesse de toucher à la machine. Celui out la poussoit eut la malice de la faire quelquefois avancer contre leurs jambes, mais, avec plus d'agilité que lui, ils fautoient à droite & à gauche comme autant de chévres.

Lorfqu'tl eut achevé fon travail, il retourna vers le lieu où il avoit laissé sa Barque. La chaleur, qui étoit extrême, lui fit naître l'envie de s'asseoir à l'ombre d'un grand arbre, où il donna ordre qu'on lui préparat du pounch. Ses gens l'ayant laissé feul, tandis qu'ils étoient allés prendre dans la Barque les ustenciles nécessaires, sa frayeur sut égale à sa surprise, de se voir toutd'un-coup environné d'une multitude de Négres, tous armés de javelines, de fufils, d'arcs & de fléches emporsonnées. Il passa quelques momens dans cette violente fituation. Enfin fon Pilote reparotffant avec un flacon de pounch, la joie qu'il eut de voir finir sa peine le fit lever assez brusquement du lieu où il étoit assis. Ce seul mouvement inspira tant d'épouvante aux Négres, qu'ils prirent aussi - tôt la fuite. Plusieurs jettetent mêmes leurs armes en fuyant. Cependant ils s'arrêterent à quelque distance. Smith prit un fusil, qu'ils avoient laissé tomber, & seignit de vouloir tirer sur eux. Mais ils se déroberent à sa vûe avant qu'il pût avoir le tems de lâcher le coup. Il retoutna tranquillement fur son bord, où il divertit beaucoup les Officiers par le récit de cette avanture.

Le 10 d'Octobre, il accompagna le Sieur Roger, Gouverneur de l'Isle Visteque Smith James, dans une visite qu'il rendoit au Rot de Barra. Ce Monarque, qui Barra. avoit reçu avis de leur dessein, sortit de sa Ville, pour aller un quart de mille au devant d'eux. Son cortege étoit composé de trois ou quatre cens de . fes Sujers , dont les uns battoient le tambour , d'autres jouoient d'une espece de trompette d'ivoire . & formoient ensemble un bruit fort militaire. Le Roi reçut les Anglois avec beaucoup de caresses. Il les conduist dans sa Ville, où tous les Habitans exprimerent leur joie, par des acclamations, par des décharges de mousqueterie, & par mille postures bizares & comiques. Le Roi fit jouer sa propre artillerie, qui consistoit dans quelques pieces démontées, près de son Palais, c'est-à-dire, près d'une cabane de terre, couverte de toleaux & de feuilles de palmier.

Lorsqu'on se fut affis, le Rot fit paroître son Musicien, qui joua plusieurs Accordique mi aits de Ballafo. Cet instrument étoit fort bien monté, & rendit des sons que fix ce Prince. Smith trouva fort agréables. Plusieurs Négres, qui furent ensuite appelles, danserent l'épée à la main, en ferraillant avec beaucoup d'adresse. Après ces exercices, le Rot fit une courte harangue, qui fut interprétée aux Anglois par le Prince son frere, & dont Smith a conservé les termes : " Il est d'un grand " avantage pour les Noirs d'aimer les Blancs , & de ne leur causer aucun mal , Roi. » mais d'entretenir un fidéle commerce avec eux, parce que les Vailseaux

Harangue da

» des Blancs apportent toutes les bonnes chofes & des liqueurs fortes dans le » Pays des Noirs. De cer élegant discours, rematque l'Auteur, on doit conclure que toute la confidération des Négres pour les Européens, n'est fondée que fur leur propre interêt,

SMITH. 1716. Admiration des

Smith ayant pris congé de la Compagnie pour faire les observations de son emploi, le frere du Roi & d'autres Seigneurs Négres s'obstinerent à l'accompagner. Dans leur marche, ils se demanderent entr'eux qui étoit Smith, & quelle vûe si pressante pouvoir l'avoir obligé de quittet la compagnie du Roi. Le Prince, qui voulur paroître le mieux informé, leur répondit que c'étoit un grand homme, un grand génie, envoyé par la Compagnie pour mesurer les Royaumes, les Isles & la Riviere de Guinée. Ils trouverent cette entreprise admirable. Ils rémoignerent une joie extrême qu'on eut pensé à mesurer leur Pays; & pour marquer leur approbation, ils firent cent gtimaces, en tournant autour de Smith, & le regardant en face avec un air d'étonnement. Le voyant sourire, ils le firent remercier de paroître si sensible à leurs félicitations, quoiqu'il ne fut porté à rire que pat leurs singeries & leurs con-

Remarques de reur de plusieurs Cartes,

tortions ridicules. Les réflexions qui l'occupoient continuellement, sur la situation des lieux, Smith fur une et- lui firent observer que dans plutieurs Cartes le Niger est placé à la même latitude que la Gambra; de sorte, dit-il, que si l'on ne suppose que la Gambra portoir autrefois le nom de Niger, il y a nécessairement de l'erreur dans cette disposition, Il ajoute qu'il a vu les Journaux d'une Chaloupe de la Compagnie, qui avoir remonté cette riviere l'espace de trois cens lieues; & qu'à cette distance on l'avoit assuré qu'elle est large & navigable. Enfin , il ne doure pas que les rivieres du Sénegal, de Rio Grande, de Rio Saint Domingo, de Bursalli, de Rio Nugrate, de Rio Pungo, &c. ne soienr autant de branches de cette grande riviere, qui se décharge, comme le Nil par plufieurs canaux différens (73).

for la Religion sics Négres ,

Au milieu de ses occupations, Smith tourna souvent ses yeux sur la Religion & les usages du Pays. La Religion des Payens, qui sont ici, dir-il, en beaucoup plus grand nombre que les Mahomérans, consiste uniquement dans le culte de leur Fetiche (74). Tour prend pour eux cette qualité, une plume, . un caillou, un morceau de vieille étoffe un os de bête, la jambe d'un chien, &c. Le mot de Fetiche signifie aussi charme ou enchantement. Prendre le Fetiche, c'est faire un serment. Faire le Fetiche, c'est observer un culte de Religion. Ils portent rous leur Fetiche autour d'eux, & le regardent commeun objet si sacré, qu'ils ne permettent à personne d'y roucher. Le jour que Smith avoit diné chez le Roi de Barra, il avoit remarqué que le Muficien du Prince avoit à la pointe de son bonner le plumage d'un oiseau à couronne; & le trouvant d'une beauté singuliere, il avoit voulu y porter la main, pour le regarder de près. Mais il avoit été fort surpris que le Musicien se sur échappé avec inquiétude & qu'il eût disparu sur le champ. Quelques autres Anglois, témoins de cette scene, apprirent à Smith que c'étoit le Fetiche du Musicien Négre.

åç for leurs langages different.

La différence des langages est si grande au long de la Gambra, que les Habitans d'une rive ne sont point enrendus des Habitans de l'autre. C'est un avantage confidérable pour les Européens qui font le commerce des Efclaves dans cette Contrée, parce que les Négres du Pays ayant l'esclavage

(74) C'est an Lecteur à comparer ces idées (74) Fetiche est le nom en usage dans la Guinée. Sur la Gambra & le Sénegal, c'est avec ce qu'il a vû dans les Relations précéden-Grifgris, tes, fur-tout au fixiéme Livre.

eп

SHITH. 1726.

en horreur, il seroir fort difficile de les emmener, s'ils pouvoient s'entendre, & de prévenir même les complots qu'ils formeroient après leur départ pour se remettre en liberté. L'Auteur a vû des exemples surprenans de leur désespoir. Ils ont souvent surpris les Equipages des Vaisseaux, & les ont taillés en pieces jusqu'au dernier homme. Le plus sûr est de faire ce commerce sur les deux rives & dans des Cantons différens. Les Esclaves ainsi mêlés, ne s'entendent point affez pour former des conspirations dangereuses, ou pour les exécuter avec fuccès.

Les Anglois ont sur la Riviere de Gambra plusieurs Comptoirs subordonnés à celui de l'îsse James. Celui de Joar est à cinquante lieues de l'embou- fur la Gambia. chure; celui de Kuttejar, cinquante lieues plus loin. Portdendally, qui est le troisième, est beaucoup moins éloigné de la mer. Autrefois, la Compagnie avoit un autre Etablissement dans l'Isle Charles ; mais sur quelque différend qui s'étoit élevé entre les Anglois & les Négres, ceux-ci prirent pendant la nuit l'occasion du reflux pour passer la riviere à gué, & chasserent les Anglois de l'Isle, qui est demeurée depuis déserte & sans culture. Mais la Compagnie a dans l'Isle James, un Château fort & régulier. Il est monté de trente-deux groffes pieces de canon, fans y comprendre plusieurs petites pieces, qui sont sur le bord de l'eau, & qui bordent le canal du Nord. Un accices, qui tont tut le bota de l'aux 3 et qui dent, dont la caufe est ignorée, fit fauter le vieux Forten 1725. On a cru devoir Le Fon de l'îde attribuer cette difgrace au ronnerre, qui étant tombé apparemment sur le 1355. Hestrèsie. Magasin. réduisit tous les Edifices en poudre & causa la mort à quantité de tipur Rogers. personnes, entre lesquelles on compta M. Plunket, alors Gouverneur. Mais Anthony Rogers, qui fur nommé pour lui succéder, se hâra de rétablir cette perte, en élevant sur les ruines un Château beaucoup mieux entendu que le premier (75).

Le 11 d'Octobre, Smith partit de l'Isle James dans la Bonite, accompagné du Byam, Navire d'Antigo, commandé par le Capitaine Hister, pour ASserra-Léona. se rendre ensemble à Sierra-Léona. Ce premier jour & le lendemain, ils porterent au Sud-Ouest & à l'Ouest-Sud-Ouest, pour éviter les basses de Grande, qui s'étendent à soixante lieues du rivage. Le 14, on porta au Sud, pour Sierra-Léona. Le jour suivant, on sut arrêté par un calme, qui dura quatorze jours. Les Equipages des deux Bâtimens passerent cet ennuyeux intervalle à se visiter, quoique les réjouissances des Matelots sussent souvent interrompues par des ouragans, nommés Tornados dans cette mer. Ils durojent Calmer & torordinairement une heure, & leur approche étoit annoncée pat un tonnerre nahu. furieux, par des éclairs, & des nuces noires & épaisses, ausquelles succédoient des pluyes si grosses & si pélantes, que l'eau romboit sans se diviser en gourres. La longueur des calmes caufa une telle diferte d'eau fur la Bonite, que fans le secours du Byam, il autoit fallu renoncer à toute espérance.

Le 3 de Novembre, on découvrit la terre à la distance de dix lieues, sur vingt-cinq brasses de fond. Consme elle paroissoit fort haute, on supposa que c'étoit la montagne de Sierra-Léona , & l'on se flattoit d'y arriver avant la nuit. Vers onze heures, on découvrit un Bâtiment du côté du rivage. Faosserrainte à

(75) On a là au septième Livre plusieurs amples Descriptions de l'Isle James & de son Fort. seau. Smith y est même cité plus d'une fois.

Tome III.

Ppp

Sмітн. 1726. Il étoit immobile fur fea ancres. Dans cettre fination, a u milieu du jour, on ed oura point que ce ne fur quelque rette des Pyrates qui avoient escreté depuis peu leurs brigandages fur cette Côce. On fe difpola de concert à faire une vogareufe défenie, & le terms fut employé jafqu'à cinq heures aux préparatits du combat. Mais on reconnut vers le foir que l'objet de rair de craintes étoit un Bütiment Anglois, nomel Eligheut, & commande par le Capitaine Craighton, qui alloit et Sierra-Léona à Rio Nugnez pour le commerce de l'or, de l'irocre de du bois de Cam. Craighton, a la vie de deux Bätimens qui leur route, leur fat dire que ces haures entres évoient les Léolos (76), l'îles priereufes, ou orchers, à vinge fliencs au Nord de Sierra-Léona. Ils avancerent pendant roure la nuit; & le lendemain à dix heures du matin, ils découvrient les Soules, serrere serviennemen haures 4 vinge millet dans l'inérieur

Smith arrive à Sierra - Leuca , avec le focuurs de Ctoker.

lifes idelos.

du Pavs. Le jour approchoit de sa fin lorsqu'ils arriverent devant le Cap de Sierra-Léona. Les deux Bâtimens arborerent leur Pavillon, & saluerent le Cap chacun de sept coups. Ils avoient à bord le Sieur Charles, nouveau Gouverneur de Sierra-Léona. Quoiqu'il fit déja nuit, ils entretent dans la Riviere, avec la précaution d'employer la fonde ; & pour prévenir les accidens , ils allumerent des feux. Comme ils rangeoient de fort ptès la Côte, en s'avançant au long des hautes montagnes, ils appercurent, à la hauteur de la Bave de France. deux perires lumieres fur le rivage. L'une venoit d'une perire Barque de commerce; l'autre d'une Chaloupe de la Barbade, commandée par le Capitaine Croker, qui ayant découvert les deux Bâtimens dans le cours de l'après midi, avoit suspendu sa lanterne pour leur servir de direction. Austi-rôt qu'ils eurent mouillé l'ancre, Croker se rendit à bord de la Bonite. Il ne restoir sur ce Vaisseau que du vin de Madere, sans un seul limon. Croker en fit apporter un panier de son propre bord; & tandis qu'on se rafraîchissoit à boire le pounch, il rendit compte des affaires de la Compagnie dans l'Isle de Benfe, qui avoit alors pour Directeur le Sieur Marmaduck Panwall.

Beaucé de la

Le lendemain 5 de Novembre, les deux Bátimens furent agréablement furpris de fe trouver dans une petite Baye, fort a gréable, environné de collines fort hauses, ou pluité de montagnes, qui étant couvernes de fort beaux arbers, remenifient le maint du chant d'une grande variété d'ofienax. Le Capitaine Croker falta le Pavillon du Gouverneur Charles de cinq coups de canon. On lui en rendit trois. L'eau effective l'ant serce Baye. Elle découle con le la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de fairle de préferent les conneaux pour les remylis. Comme la Baye eff fant toes, les Anglois y futerent librement le filet, & priterent quantiré de mulets & d'aurres poilfons, entre lefquels il fe trouva un jeune alligator, que les Négres dévorrent a videment.

On ignore quand les Angiois s'y établitent.

Le 6, on se rendir à l'Isse de Bense, principal Comproir des Anglois, & réchence du Gouverneur. Le Château est reveu de fortifications régulieres & monté de vingr-deux pieces de gros canon; outre une batterie d'onze pieces, qui est placée sous le mur. Le Gouverneur Charles prix posseilloa.

(76) On les nomme aussi, Isles de Tamara.

de son poste, & reçut les complimens ordinaires.

s'ils prenoient la peine de s'approcher.

SMITH. 1726.

Le 7, Smith commença l'exercice de sa Commission, sans aucun obstacle de la part des Négres, qui sont, dit-il, plus accoutumés que ceux de la Gambra aux manieres de l'Europe. Quelque foin qu'il prît pour s'informer de l'origine d'un si bel Etablissement, il ne put apprendre dans quel tems les Anglois sont devenus Maîtres de Sierra-Leona. Ils en jouissoient tranquillement, lorfqu'en 1720, pendant le Gouvernement de Plunket, qui eut enfuire le malheur d'être enseveli sous les ruines de Jamesfort, le Pyrate Roberts Pyrates. trouva le moyen de les chaffet de l'Isse de Bense. Smith fait le récit de cet événement, Le Pyrate entra dans la Riviere de Sierra-Léona, avec trois gros Vaisseaux, pour y chercher des rafraîchissemens. Il trouva, dans la Baye de France le Vaiifeau de Commerce, qu'il prit, & qu'il fit conduire dans une autre Baye plus proche du Cap. L'Aureur lui donne, dans son Plan, le nom de Baye des Pyrates, parce qu'au tems de fon Voyage on y voyoit encore . dans la baile marée, le fond du Bâriment que Roberts avoit enlevé, & qu'il avoir fait confumer par le feu, après l'avoir pillé. Cette Baye a beaucoup d'enfoncement, quoique l'entrée en soit fort étroite. Ce fut de-là que le sour

d'après leur prise, les Pyrates envoyerent à l'Isle de Bense une Chaloupe bien armée, pour demander au Gouverneur Plunker, s'il pouvoit leur fournir de la poudre d'or & des balles. Il leur fir répondre qu'il n'avoit pas d'or dont il pût se défaire; mais que de la poudre & des balles, il en avoit à leur service

Prife de leut 710 , par des

Roberts ayant compris le sens de cette réponse, profita de la premiere marée pour s'avancer devant l'Isse avec les trois Vaisseaux. Il y eut une action fort vive entre le Gouverneur & lui. Enfin Plunker ayant épuifé toutes ses munitions, se réfugia dans une petite Isle nommée Tomba. Mais ayant été joint par les Pyrates, il fut ramené dans l'Isle de Bense, où Roberts lui reprocha avec beaucoup de fermens & d'exécrations l'audace qu'il avoit eue de lui résifter. Plunket s'appercevant qu'il étoit en fort mauvaile compagnie, se mit à Comment Plunjuter avec la même énergie; ce qui fit beaucoup rite les Pyrates, jusqu'à confeiller à Roberts de garder le silence, parce que la partie n'étoit pas égale. On prétend que Plunket ne fut redevable de la vie qu'à cette bizarre avanture. Les Pyrates, après avoir pillé le Magasin, retournerent à bord, & sortirent de la Riviere avec la premiere marée.

Cette Riviere de Sierra-Léona n'a pas moins de quatre lieues de largeur à son embouchure, depuis le Cap jusqu'à l'Isle du Léopard, qui est du côté opposé. Mais elle a si peu de profondeur au milieu, que dans quelques endroits elle est à sec pendant les basses marées. La partie la plus profonde du Canal est au long du Cap. Ceux qui arrivent de la mer doivent tenir route fur la droite, sans s'écarter du pied des montagnes, où la sonde trouve roujours un fond régulier. L'ancrage est excellent dans routes les Bayes; mais, contre les basses, le fond est inégal & mauvais. La Compagnie d'Anglererre a dans la même Riviere une Isle, nommée Tasso, qui a rrois lieues de circonférence. Elle y entrerient, par ses Esclaves, une fort bonne Plantation. Le reste de l'Ise est couvert de bois, mais sur-tout de cotoniers d'une grandeur finguliere. Elle produir aussi du coron ordinaire & de l'indigo.

La Riviere de Sierra-Léona est remplie de toutes sortes de poissons, tous

Pppij

SMITH. 1716. d'une fort bonne espece, à la réserve des huîtres, qui croissent ici (77) sur les branches des arbres. L'Auteur coupa une de ces branches, si couverte d'huîtres & de barnacles, qu'à peine eut-il la force de la porter jusqu'à sa Barque.

Smith entre-Rivicte de Schet-

Pendant qu'il levoit ses Plans à Sierra-Léona, le Capitaine Livingstone ne perdit pas un moment pour débarquer les marchandises & les armes qui étoient destinées à l'usage du Fort. Mais on s'apperçut que le Vaisseau avoit besoin d'être carené & de se donner un nouveau mât de misene. Smith résolut de profiter du tems que demandoit ce travail, pour visiter la Riviere de Scherbro. Il obtint dans cette vûe une Chaloupe & des Matelors du Gouverneur Charles, qui avoit ordre, comme tous les Officiers de la Compagnie, de l'affifter dans toutes fes opérations.

& Brinca qui s'y feet cubbs.

Le 14 de Novembre, il partit de l'Isse de Bense, dans une Chaloupe nommée la Sierra-Léona, fous le commandement du Capitaine Kirkham. Ridley, Commandant d'une autre Chaloupe, nommée le Jaquin, fut bien aise de l'accompagner, pour connoître la Riviere de Scherbro. Le 16, ils arriverent aux Isles des Bananes, dont la plus grande est fort bien habitée. Smirh y trouva quelques Blanes, qui avant quitté le service de la Compagnie, s'y étoiene établis à leurs propres frais, avec quelques Chaloupes qui leur servoient à faire le commerce du côté du Nord, jusqu'à Rio-Pungo & Rio-Nugnez. Les Esclaves, l'ivoire & le bois de Cam qu'ils en amenoient en abondance, avoient donné tant de réputation à leurs Isles, que tous les Bâtimens ne manquoient pas d'y roucher lorsqu'ils étoient arrivés sur cette Côte.

Le 18, les deux Chaloupes surent arrêtées par un calme, à l'embouchure de la Riviere de Scherbro. Le jour suivant, elles s'avancerent près d'une perite Ville, dont le Seigneur, nommé Zacharie Cummerbus, étoit Mu-Zechnije Cumlâtre, fils d'un Anglois de l'Isle d'York. Smith y fut reçu fort civilement. tile d'York. Mais dans l'impatience d'arriver à l'Isle d'York, il continua de remonter Sernel, y accive, la Riviere; & le 20 étant descendu dans cette Isle, il n'y trouva qu'un Facteur Anglois, nommé Holdisch, qui n'étoit point en état de se défendre contre les Négres. Ils lui avoient rendu plusieurs visites, sans avoir manqué d'emporter

chaque fois les meilleurs effets de la Compagnie. Le Fort Anglois de l'Islen'étoir alors qu'un amas de ruines.

Il y reçoit la vific du Roi de Scherbru-Préfens mutuals.

A la premiere nouvelle de l'arrivée des Chaloupes, le Roi de Scherbro se hâta de visiter Smith, avec un cortege de trois cens hommes. Il lui apportoit pour présens, deux quintaux de riz, deux chévres, & un beau sanglier, Smith répondit à cette galanterie par deux chaudrons de cuivre, deux plars d'étain, une brasse d'étoffe, qu'il appelle Stetias, & quatre paquets de colliers de verre, qui furent reçus avidement. Le Roi se fit sur le champ une cravate de l'étoffe, avec un double nœud fous le menton, en laissant pendre les deux bouts par de vant, sur son surplis qui étoit de coton à rayes bleues & blanches. Après avoir pris soin de sa parure, il tira de son sein le bour d'une gue du queue de lion, qu'il fit voltiger plufieurs fois autour de lui. Enfuite il commença une longue harangue, qui fut interpreiée par Cummerbus. Elle contenoir en substance, que la queue du lion étoit son l'etiche, & qu'il la

(77) On a déja vû dans diverses Relations quels sont ces arbres & ces buittes.

.

.

.

•

Doruge Gray



. Google

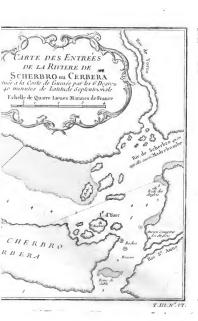

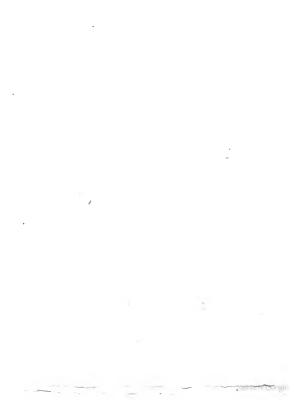

faifoit voltiger pour montrer l'étendue de son pouvoir & de ses domaines. Il ajoutoit, en finissant, qu'il demandoit aux deux Chaloupes quelques rafraîchissemens pour lui-même & pour son Peuple. Smith jugea qu'il ne gagnezoit pas beaucoup aux présens de Sa Majesté.

SMITE. 1726.

Le troisième jour, après avoir fait l'inventaire des effets de la Compagnie, & donné un Ecrivain, nommé Allen, pour Associé au Facteur Holditch, il falua le Roi de cinq coups de canon, & rentra dans fa Chaloupe pour continuer le voyage. Holdirch & Allen s'imaginerent, après son départ, que le Roi retourneroir immédiarement à Scherbro. Mais le voyant disposé à faire durer long-tems sa visite, & ne pouvant douter qu'elle ne les engageat dans de grands frais, ils se déterminerent à prier Sa Majesté de partir. Ce com-pliment sur si mal reçu, que le Roi, dans un mouvement de colere, jura Roi fattou Compar son Feriche que le Pays étoit à lui ; qu'il n'avoit permis aux Anglois de part de Smith. réfider dans l'Isle d'York qu'à cerraines conditions; que le terrain & les marchandifes lui apparienoient, & qu'il le feroit d'autant plus connoître qu'ils ne lui avoient pas payé le Kole. C'est un tribut ou une rente annuelle que la Compagnie lui paye, non-seulement pour l'Isle d'York, mais pour la liberré du commerce sur toute la Riviere. A certe menace, Holditch répondit qu'il n'y avoit pas trois mois que le kole avoit été payé, & que Sa Majesté n'avoit par conséquent aucune plainte à faire de la Compagnie. Cette réponfe rendit le Roi si furieux, qu'il frappa Holditch, & traina l'autre Facreur jusqu'au bord de l'eau, pour le précipirer dans un Canor, en donnant ordre à ses gens de le conduire à Smith, & de lui dire que ce nouveau Facteur n'avoit point d'affaire fur la Riviere d'York. Mais il ne se trouvaaucun Négre qui voulût se charger de cette commission. Allen obtint la liberté de retourner au Fort; tandis qu'Holditch dépêcha un de ses Esclaves. dans un Canor, pour averrir Smith, non-seulement qu'il étoit outragé, mais encore que le Roi commençoir à charger ses Canors des marchandises de la Compagnie, & qu'il paroissoit disposé à les emporter toutes s'il n'é-

toit prévenu. En recevant cette lettre, Smith la communiqua aux Capitaines Kitkham Smith off ripe & Ridley. Il leur déclara que si fon opinion éroir suivie, ils retourneroient du Comptan. aussi-rôt sur leurs traces pour aller au secours de Holdirch & d'Allen ; & leur repréfentant qu'ils n'avoient rien à craindre avec deux Bâtimens, montés de huit pieces d'artillerie, il les exhorta, au nom de l'honneur, à ne pas fouffrir que les biens de la Compagnie fussent pillés à leurs yeux. Kirkham marqua d'aurant plus de zele à seconder Smith, qu'il avoit otdre du Gouverneur Charles de se conformer à routes ses intentions. Mais Ridley prétendir qu'il y auroit de l'imprudence, avec sept ou huit hommes, d'en arraquer trois ou quarre cens. Cependant il se rendit aux instances de Smith; & tous ensemble, profitant d'une forre marée & d'un vent favorable, arriverent bientôt dans l'Isle d'York. Ils avoient eu , dans l'intervalle , la précaution de charger leurs canons & leurs moulquets. L'abordage étant aife ils jerrerent l'ancre à cinquante pas du rivage, laissant entr'eux & la terre les Canots du Roi, qui ne parur pas peu furpris de leur retour, fur-tout lorsqu'il vir descendre Smith, luivi des deux Capitaines & de deux Esclaves de la Compagnie, tous armésde grands fabres.

SMITH. 1726. Hardieffe avec laquel e il deburour dans Pice d'York.

486 HISTOIRE GENERALE Ils marcherent vers la vieille porte de la Parade, qui subsistoit encore. Cent Négres de la suite du Roi y faisoient la garde, avec des fusils, des javelines, des cimeteres, des stilets, & des coutelas. Smith remarqua qu'ils étoient effrayés. Ils s'ouvrirent à droite & à gauche pour laisser le passage libre. Les ayant travetsés, il s'avança directement au Comptoir, où il appercut, devant la porte, le Roi au milieu de ses Gardes. Sans s'allarmer de cette vûe, il entra au Comptoir, accompagné de Ridley. Le Roi les y suivit. Holditch & Allen n'y étoient pas les feuls Blancs. Il leur étoit artivé le même jour un Soldar de la Compagnie, nommé Wild. Smith fort satisfait de voir le nombre des Anglois augmenté, se tourna vers le Roi, d'un air chagrin, & lui demanda pourquoi il voyoit ses Canots charges des biens de la Compagnie. Il lui fit cette question en Anglois, que le Roi parloit un peu. Mais

il n'en tira point de réponse. Holditch & Allen firent alors le récit de tous les outrages qu'ils avoient essuyés. Smith demanda au Roj-s'il reconnoissoit la vérité de toutes ces accusations, & n'en reçut pas plus d'éclaircissement. Firange traite- Ce filence augmentant fon indignation, il le prit au collet, par la cravate m a qu'il nation mone dont il lui avoit fait présent. Je te l'ai donnée, lui dit-il, mais c'est pour te pendre. Il le conduisit avec cette espece de corde jusques dans la Place de la Parade, au milieu de ses propres Gardes, où il lui donna plusieurs coups du plat de son sabre. Une action si vigouteuse répandit la consternation

prilonnier.

parmi tous les Négres du cortege. Ils étoient forcés de reconnoître, au fond du cœur, que leur Ptince méritoit ce traitement, parce qu'une loi de Scherbto condamne à l'esclavage ou à la mort ceux d'entre les Habitans qui ont la 11 l'emment hardiesse de frapper un Blanc, Smith ne cessant pas de tenir le Roi par son collier . le traina malgré lui jusqu'au bord de l'eau, & le fit entrer dans un Canor, en donnant ordre à Wild & Ridley de le charger de chaînes. Cependant quelques - uns de ses Sujets , irrirés de l'insulte qu'ils voyoient faire à leur Maître, s'approcherent du Canot & firent leurs efforts pour l'arrêter. Smith en blessa plusieurs & força les autres de se retiter; mais voyant le Canot prêt à s'éloigner , quelques-uns se jetterent dans l'eau. Un des plus hardis s'avança derriere Smith , qui étoit encore sur le rivage , & se disposoit à lui fendre la tôte d'un coup de sabre. Ridley sauta si légerement du Canot à terre, que d'un coup plus prompt & plus sûr, il abbatir le bras au Négre. Il ne restoit que Wild dans le Canor pour gatder le Roi. Cette Roge des Négres, vûc, joint à l'action de Ridley, échauffa si vivement les Négres, qu'ils pousferent des cris de rage. Cependant ils étoient retenus par la crainte des deux Chaloupes, dont ils connoissoient l'artillerie, & qui paroissoient prêtes à faire feu. Comme elles étoient à la portée de la voix, elles demanderent

plusieurs fois à Smith la permission de tirer. Mais le jour commençoir à devenir obscur; & sa Barque étant entre elles & la rive, il leur défendit Salthmanque de rien entreprendre sans ses ordres. Un Négre s'approcha de lui , pour d'inc pregnanté. le poignarder par derrière. Ridley, qui pénetra l'intention de ce Malheureux, fit un pas ou deux au -devant de lui, & d'un stilet de Portugal, il lui porta au visage un coup qui lui fendit la bouche d'une oreille à l'autre. Cette blessure empêcha le Négre de parler, mais elle lui fir pousser un si rerrible hurlement, que tous ses Compagnons furent saiss d'une nouvelle épouvante. Ridley profita de ce moment pour conduire le Roi aux Cha-

loupes. Il y atriva heureusement; mais le jour étant tombé tout d'un coup, ce miserable Monarque, au lieu de monter à bord, se jetta dans l'eau tandis que son Guide attachoit le Canot à la Chaloupe, Il avoir eu l'habileté de se défaire, en un instant, de son surplis & de son bonnet, qui pouvoient l'em- beo s'echappe à necher de nager. Ridley s'imagina d'abord qu'il pouvoit être tombé sans le la nage. vouloir, & fit descendre deux Matelots de la Chaloupe, pour lui tendre la main dans les flots. Mais s'appercevant qu'il avoir gagné l'Isle à la nage, il y retourna lui-même, & présenta les dépouilles royales à Smith, qui rir beaucoup de cette comique avanture.

Ils jugerent néanmoins qu'elle pouvoit avoit des suites fâcheuses, & que constitue pouvoit avoit des suites fâcheuses, & que constitue pouvoit avoit des suites par la constitue pouvoit avoit des suites par la constitue pouvoit avoit des suites par la constitue pouvoit avoit des suites sait de la constitue pouvoit avoit de la constitue pouvoit avoit de la constitue pouvoit de la constitue pouvoit avoit avoit de la constitue pouvoit avoit avo le Roi désesperé du traitement qu'il avoit reçu ne demeureroit pas longtems fans vengeance. Ils tinrent confeil fur leur fituation avec Wild & les deux Facteurs, dans un Canot qui étoit attaché sous un grand arbre au bord de l'eau. Le réfultat fut qu'Holditch , Allen & Wild retourneroient au Comptoir, pour y passer la nuit, à toutes sortes de risques; qu'ils se promeneroient armés jusqu'au jour dans la Place de la Parade, & qu'ils feroient feu sur les premiers Négres qui auroient la hardiesse de se présenter ; que Smith , les deux Capitaines, & les deux Grometres prendroient soin des marchandises de la Compagnie qui étoient sur les Canots; & qu'on attendroir le lendemain pour régler les autres résolutions sur la conduite des Négres. Wild & les Facteurs se rendirent sur le champ au Comptoir, leurs susils chargés de gros plomb. Smith & ses Compagnons conduitirent les Canots près des Cha- Ontre que Smith loupes & les y attacherent. Enfutte les deux Capitaines étant rentrés dans leur met aux affances des Anglois.

bord, avec ordre d'y demeurer jusqu'au jour & de faire seu à certains signaux, Smith retourna au rivage, dans la seule vue d'aller fortifier la petite garnison du Comptoir. Mais, en chemin, une balle, partie du bois, vint lui fiffler à l'oreille gauche & déranger un peu sa perruque. Il en ressentit une court pour la vidsi vive fraveur, qu'ayant recours à la legereté de ses sambes, il ne sit qu'une course jusqu'au Comptoir. Ce ne sut pas sans essuyer plusieurs autres coups; mais la Place de la Parade n'étant qu'à deux cens pas du bord de l'eau, il v arriva heureusement. Là, commençant à respirer, il jetta les yeux autour de lui; & la nuit, qui étoit aisez claire, ne l'empêcha pas d'appercevoir distinctement un Corps de Négres, tallemblé sous quelques gros cotoniers; ce qui lui fit affez connoître de quel danger le ciel l'avoit délivré. Après avoir pris quelques rafraîchissemens, il se fit assez entendre de Ridley, qui étoit à bord, pour lui ordonner de rirer deux ou trois coups de canon vers les arbres, le plus bas qu'il lui feroit possible. Cette décharge se fit avec tant de phoseurs Négros fuccès, qu'elle tua ou blessa mortellement onze Négres. Tandis que les Enne- tués. mis se retirerent dans les bois avec leurs morts, Smith donna ordre aux Anglois qu'il avoit avec lui, de faire feu sur la Parade, au moindre bruit qu'ils entendroient autour d'eux. Ensuite, étant extrêmement fatigué, il ne pensa

A son réveil, rout lui parut si tranquille, que le jour étant encore éloigné, il ne fit pas difficulté de se rendre au rivage avec deux Esclaves qui l'avoient amené. Il repassa sur son bord, où il fit la garde sur le rillac pendant le reste de la nuit. Vers une heure, Holditch lui donna, de sa trompette, un signal dont ils étoient convenus, pour l'avertir qu'il voyoit

qu'à prendre un peu de repos.

SMITH. 1726. Autres Négres moltrartés par les armes à feu.

un Corps de Négres, qui s'avançoir vers la Parade. Smith lui ordonna, par un aurre fignal, de tirer sans menagement. Les trois coups, dont cette décharge fur compotée, eurent tant de fuccès, qu'ils tuerent un Négre, & qu'ils en blesserent un autre. On apprit le lendemain que le blessé étoit Anionio, Interpréte de la Compagnie. Vers trois heures, Smith ayant enrendu le bruit d'un Canot qui frottoit contre le rivage, envoya deux de ses gens à la découverte. Ils découvrirent trois Négres, qui saurerent dans l'eau, à leur approche, & qui se sauverent à la nage. Les deux Gromettes amenerent le Canor près des Chaloupes. Le lendemain à la pointe du jour, on y trouva une queue de lion, qui fut reconnue pour le Feriche du Roi; d'où l'on conclut que le Prince avoit tenré de sortir de l'Isse pendant la nuit, & que pour la seconde fois il avoit eu recours à la nage.

Au lever du Soleil, Smith se rendit sur la rive de l'Isle avee Cummerbus,

Ridley, & deux autres de ses Compagnons, pour déliberer avec les Facteurs

Swithrient con-

sur les moyens de retirer du Comptoir les marchandises de la Compagnie. Le premier objet qui frappa leurs yeux, en entrant au Comptoir, fut le Négre Antonio, qui éroit couché à terre, gémissant de ses blessures. Smith parut surpris ; Holditch lui apprit qu'Antonio s'étoit trouvé au nombre de eeux sur lesquels il avoit tiré la nuit précédente. Antonio, se mêlant à l'en-3-nit fication da tretien, dit » qu'il avoit eu le malheur en effet d'être blesse; qu'il avoit hogre Antonio. " deux langues, l'une pour les Blancs, l'autre pour les Noirs; qu'il confes-» foit d'avoir merité la mort, mais qu'il étoit venu au Comptoir pour em-» pêcher que les Blancs ne tuassent désormais les Noirs & pour travailler à les » rendre amis. Smith lui demanda pourquoi il étoit venu avec des apparences d'hostiliré? il répondit qu'il n'avoit avec lui que six hommes; que celui qui avoit été tué étoir un Messager de la part du Roi, chargé de quelques ouvertures de paix, & que les cinq autres étoient retournés. Sur ces témoignages d'affection, Smith ordonna que ses blessures fussent pansées,

avec d'excellente sauge qu'il avoit apportée d'Angleterre, & lui promit la vie s'il étoit fincere. Vers dix heures, on tint confeil. Smith proposa de transporter les effets

On interroge ce h.gre.

les Négres s'obstinoient dans leur attaque, Holdirch fit une objection, Les transports de cette nature avoient toujours été préjudiciables à la Compagnie, Mais n'en pouvant apporter aucune raison, Smith souhaita qu'avant que de chercher d'autres reflources Antonio fût examiné. Holditch prit la qualité de Président du Conseil. On sir appeller Antonio, qui parur avec des témoignages extravagans de joie & de soumission. On apprit de lui que le Roi s'étoit

JI fe trouve chute de proputitiens de paix.

laisse rromper, par son Trésorier, sur le payement du kole ou du tribut; qu'il ignoroir cette trahifon à l'arrivée des Anglois, mais que l'ayant heureusement découverte, il avoit envoyé cinq ou six de ses Sujets, avec Antonio, pour informer les Anglois de cetre erreur, & négocier la paix avec eux; que le Roi avoit ordonné d'avance à rous ses Sujets de mettre bas les armes, & de ne pas offenser les Blancs, sous peine de morr. Antonio ajouta que le Roi & son correge étoient dans une disette extrême de toutes sortes de

de la Compagnie dans une Ville nommée Jamaique, de la dépendance de Cummerbus. Le Comptoir de l'Isle d'York n'étoit pas capable de défense, si

provitions.

A peine cette interrogation étoit finie, qu'un des Gromettes Anglois vint avertir le Conseil d'un nouvel incident. Un Négre étoit sorti seul des bois; & s'étant avancé vers le Comptoir, il s'étoit prosterné à terre en approchant du Gromette. Cette nouvelle excita la joie d'Antonio jusqu'au transport. Il fe mit à fauter, en criant : " C'est le Messager du Roi. Vous voyez la verité;

SMITH. 1726.

» elle me sauvera la vie. Le Messager ayant été introduit par Cummerbus, déclara au Conseil que le Roi son Maître éroit fort affligé d'avoir offensé les Blancs, en leut deman-

Meffager de la

dant mal à propos un kole qui ne lui étoit pas dû; qu'il avoit éclairci ses torts par la confession de son Trésorier, & qu'il avoit fait mettre cet imposteur à mort, comme la cause de tout le différend; que sa Majesté souhaitoit ardemment de se revoir en paix avec les Anglois & qu'elle avoit déja donné ordre à ses Sujets de mettre bas les armes, avec défense d'offenser les Blancs sous peine de mort; enfin que manquant de provisions, elle leur en demandoit avec instances, & promettoit de leur restituer l'équivalent aussi-tôt qu'elle seroit rerournée à Scherbro. Ce Messager s'accordoit avec la déclaration d'Antonio. Mais comme

on n'y parloit pas de l'Ambassade précédente, Smith interrogea le Négre, qui confirma tout ce qu'Antonio avoit raconté. Il ajoûta même que e'étoit Antonio qui avoit découvert la trahison du Trésorier. Le Conseil délibeta sur toutes ces ouvertures. On établit d'abord, que si l'on pouvoit faire une paix solide, l'intérêt de la Compagnie ne demandoit pas que les marchandifes fussent transportées hors de l'Isle d'York, Ensuite on jugea que l'embarras où le Roi se trouvoit pour les vivres, pouvoit servir à donner la folidité qu'on defitoit à l'accommodement. On conclut d'envoyet TerAngeiste-Cummerbus vers le Roi, avec la qualité d'Ambassadeur, pour témoigner putent un moin à ce Prince qu'on souhaitoit vivre en bonne intelligence avec lui & ses Sujets; mais que Sa Majesté s'étant livrée à de mauvais confeils, qui l'avoient porté à commettre des hostilités contre les Anglois & à se saisir des effets de la Compagnie, ils étoient réfolus, pour leur sûreté, de se retirer de l'Isle d'York à Jamaique; que cette résolution néanmoins pouvoit changer, si Sa Majesté vouloit consentit aux articles suivans; 1. à jurer par ses Feriches qu'elle ne viendroit jamais dans l'Isle d'York avec plus de vingt-quatre lui sont proposer. hommes, & que cette suite seroit désarmée; 2. que les Négres, qui se préfenteroient fur les bords de l'Isle pour y commettre quelque hostilité, seroient punis de mort; 3. qu'à l'expiration du terme où le kole devoit être payé, Sa Majesté n'envertoir pas plus de six personnes pour le recevoir; 4. que les Chrétiens ou les Blancs qui habitoient à Scherbro autoient conf-

tamment l'exercice libre de leur Religion. Aussi-tôt qu'on se sur arrêté à ces tésolutions, Cummerbus parrir avec l'Envoye Negre, pour se rendre dans les bois. Il portoit le Feriche royal, qu'on avoir rrouvé deux jours auparavant dans le Canot. S'étant laissé conduire par le Négre, il trouva le Roi assis au pied d'un cotonier, avec une nombreuse troupe de ses Sujets. A la vue de Cummerbus, ce Prince se leva, & fit quelques pas au devant de lui. Il teçut son compliment & son message, auquel il repondit qu'il ne vouloit pas de guerre avec les Blancs, & qu'à Réponé de Roi son retour à Scherbro, il tiendroit un Conseil, dans lequel il accorderoit à

Tome III.

Qqq.

SMITH. 1726.

la Compagnie Angloise tous les privileges qu'elle destroit. Enfin il demanda instamment que les marchandifes ne sortissent point de l'Isle d'York, en promettant de fournir aux Facteurs, de l'ivoire, du bois de Cam & des

Les Anclois n'en font pas faenfaits. Kaifons de leur defiance.

Cummerbus revint avec certe réponfe. Elle fut examinée au Confeil. Après une affez longue délibération, Smith, les Capitaines & les Facteurs s'accorderent à conclure que les marchandifes devoient être transportées à Jamaique. Quatre raisons leur firent juger qu'ils n'avoient point à chossir d'autre parti-1. La promelle vague d'accorder des priviléges dans un Confeil qui devoit se tenir à Scherbro, ne parut point un lien affez fort pour engager à la fidelité un Prince d'une foi douteuse. 2. L'isse d'York étoit peu formée, au lieu que Jamaïque étoit capable de défense. 4. Le Comptoir étant mai fourni de provisions, les Esclaves que le Roi promettoit aux Facteurs pouvoient ne servir qu'à leur ruine, & cette ptomesse même n'étoit peut-être qu'un artifice. 4. En quittant l'Isle d'York, on se délivroit du kole ou du Tribut que la Compagnie payoit au Roi.

Ma transportent leur Comptoir à Јапания.

Smith & Holditch se chargerent de tous les embarras du transport; mais tandis qu'ils alloient s'occuper de ce foin, ils fouhaiterent que Cummerbus retournat vets le Roi, pour l'amuser par une longue conférence, qui leur donnât le tems d'exécuter leur entreprise. On convint avec lui d'un signal. Aussi-tôt qu'il l'eut entendu, il déclara au Roi que les Anglois ne pouvoient accepter les propolitions ; qu'il avoit manqué de politique en maltraitant leuts Facteurs, & fur-tout en voulant piller le Comptoir, qu'une juste défiance les avoir portés à mettre en sûreté, sur leuts Chaloupes, toures les marchandises de la Compagnie, pour les faire fortir de son Royaume & les transporter à Jamaïque; enfin que le coup de canon qu'il venoit d'entendre étoit le dernier fignal du départ.

Effet de cette réferation fur les Negres.

Une déclaration si peu attendue parur affliger beaucoup le Roi. Ses Sujets ne pouvant accuser que lui de la résolution des Anglois, commencerent à se muriner. Cummerbus leur laissa vuider entr'eux cette querelle; & se faisant accompagner d'Antonio, il se rendir à la Parade de l'Isle, où il sut reçu dans un Canot. Cependant, en quittant la rive, il prit le parti d'y laisser Antonio, pour veiller sur les mouvemens de l'Ennemi. A peine éroit-il à cent pas dela terre, qu'il vit paroître un grand nombre de Negres dans la réfolution de le poursuivre. Ils firent voler sur lui quelques fléches; mais son Canot sur bientôt affez loin pour n'avoir rien à redouter.

Le jour suivant, Antonio, & six autres Négres attachés aux intérêts de la Compagnie, trouverent le moyen de se rendre à Jamaique sur un tronc d'arbre. Ils apprirent aux Anglois qu'après le départ de Cummerbus il s'étoit élevé un Palaver, c'est-à dite, une dispute fort vive entre le Roi & ses Sujets; que pour appailer les Mutins, ce Prince avoit donné ordre que Cummerbus fut poursuivi, parce qu'ils l'accusoient d'avoir engagé les Facteurs à Le Rol dife- quitter l'Isle d'York, pour aller s'érablir dans sa Ville de Jamaique. Ce stratagême avoit eu son effet; car tandis que les Négres poursuivoient Cummer-

bus, le Roi qui craignoit leur ressentiment pour avoir perdu les avantages du Commerce de la Compagnie, s'étoir dérobé dans nn Canot, & disparut en effet si promptement, qu'on n'a jamais entendu parler de lui. Ses Sujers

SMITH. t716.

ne le trouvant plus à leur retour expliquerent sa fuite comme une abdication volontaire. Ils ne penferent qu'à s'élire un nouveau Maître. Les Nobles, chargés de cette élection par l'usage ou les loix du Pays, choistrent un d'entr'eux pour succeder au Roi détrôné. Aussi-tôt qu'ils eurent déclaré leur choix , le Peuple s'ouvrir à droite & à gauche, & forma une double ligne, au long de laquelle le Candidar fut porté sur les épaules de deux hommes. A son passage, tous les Négres le regarderent avec admiration, se prosternerent & pousserent des cris de joie. L'usage est de conduire ainsi le Roi successivement, dans toutes les parties de son Domaine, & la cérémonte se termine par une Fête publique.

II.

## Continuation du Voyage en diverses parties de l'Afrique, avec quelques avantures singulieres de l'Auteur.

E nouveau Monarque, qui se nommoit Maximo, dépêcha un Esclave à Le nouveau Rol Scherbro, avec ordre aux Kabaschirs (78) de lui envoyer un cerrain Capitale, nombre de Canots pour fortir de l'Isle avec son cortege. Il les attendit au Comptoir Anglois, où il passa la nuit suivante. Quelques-uns de ses Nobles lui proposerent de le brûler avant son départ. Mais ayant rejerré ce conseil , il retourna le jour suivant dans sa Capitale.

D'un autre côté, Smith, arrivé heureusement à Jamaique, étoit descendu au rivage avec Cummerbus, & s'étoit procuré à bon marché deux maisons pour le l'ervice de la Compagnie. A son débarquement il fut reçu au bord de l'eau par une rroupe de Négres. Cummerbus ayant donné ordre aux deux principaux Chefs de la Nation, de ne rien épargner pour faite honneur à la Compagnie Angloise, ils imaginerent des cérémonies qui métitent une description.

L'Auteur fut d'abord environné d'un cercle de Négres, qui lui témoignerent leur joie par des grimaces & des acclamarions. Enfute deux des plus que, robustes l'ayant chargé sur leuts épaules, le porterent jusqu'à la Ville dans cette posture, suivis de tous les autres, qui ne cesserent pas de pousser des cris, ou plutôt des hurlemens effroyables, en sautant, dansant, & faisant plusieurs décharges de leurs mousquets. Smith craignir pendant quelque rems pour sa sûrere; mais lorsqu'il se vir promené, dans la même situation, par routes les rues de la Ville, au milieu d'une multitude de femmes & d'enfans, qui sorroient de leurs maisons en batrant des mains & qui paroissoient charmés du spectacle, il fur bientôr persuadé que toutes ces extravagances éroient autant de caresses. Pendant certe course, qui dura plus d'un quart-d'heure, Cummerbus faisoit battre du tambour & sonner la trompette à la porte de fa maison. Smirh y fur enfin rapporté. Ses Porteurs étoient hors d'haleine. Il ne se trouva guéres moins fatigué. Cummerbus le reçut avec une décharge Fêtequ'il recoir de sept petites pieces de canon, qui étoient devant sa porte. Il le conduisir de Cummerbus, ensuite dans une grande salle, où la table étoit déja couverte. On y servir

plusieurs plats de poisson frit & bouilli, de racines d'yams, & de patates. A ce premier service succeda le tôti, qui étoit composé d'un excellent

(78) L'Autour fe fert du mot Portugais, Cabeceres,

Q994

SMITH. 1716.

quartier de chevreau, & de quatre grands bassins de volaille. Les Anglois eurent toujours des vivres en abondance à Jamaique, & ne les trouverent pas mal préparés. Ils se fournirent eux-mêmes des liqueurs qu'ils avoient apportées; & lorsque le sucre leur manqua pour faire du pounch, ils se réduisirent à boire du vin de Madere.

II établit un Comptair.

Après avoir établi un Comptoir dans cette Ville, Smith remit à la voile le 29 de Novembre. En quistant la rive il salua la Ville de sept coups de eanon, qui lui furent rendus au même nombre. Lorfqu'il fut fur la Riviere.

ment il y fospice

Kirkham, Pourvoyeur de la petite Flotte Angloife, l'avertit qu'il ne restoit Il manque de sur les deux Chaloupes que huit bouteilles de vin de Madere; fâcheuse nouvelle dans un elimat où la chaleur rend ees provisions plus nécessaires qu'en Europe. On prit le parti d'aborder, dans la basse marée, près d'un Village où les Gromettes assurerent qu'il croissoit des cannes de sucre sauvage. Deux Esclaves, qui furent envoyés à tetre dans un Canot, en rapporterent une fort bonne quantité. Elles furent coupées en pieces, & presses dans l'eau, qu'elles rendirent affez douce pour en faire du pounch; car on ne manquoit point. à bord, de rum & de limons. Le 1; de Novembre on fortit de la Riviere. & l'on jetta l'ancre aux Isles des Plantains, où deux Marchands Anglois, Pearce & Sanderson, s'étoient établis. Kirkham, qui les connoissoit familiérement, prit terre avec l'Auteut, & le conduifit à leur habitation. Elle n'é-

toir pas éloignée du rivage. Le dessein de Smith étoit de tirer d'eux quelques éclaircissement sur les parties superieures de la Riviere où croît le bois de cam. Jusqu'alors, il n'avoit reçu des Négres que des informations fort contr. formations fuses. Ils lui avoient dir qu'après avoir pénetré assez loin dans la Riviere de Scherbro, on arrivoit dans une contrée fort montagneule, où cette Riviere fait quantité de détours entre les montagnes, mais sans que son cours en foit plus rapide, excepté vers deux ou trois cataractes, dont l'une est si grande que la Riviere tombe d'enviton vingt pieds, avec un bruit surprenant. Les deux autres sont moins considérables. Les Négres racontoient qu'à la premiere ils avoient été obligés de descendre sur la rive ; & de tirer leurs Canots à force de bras jusqu'au dessus de la cataracte; qu'aux deux autres. où l'on pouvoit surmonter l'obstacle avec un peu d'adresse, il arrivoit quelquefois que les Canots étoient renversés; que le bois de cam, dont ils étoient chargés, alloit alors à fond, mais que le Canal étant presque sans eau dans la faison de la séchere le, on y retournoit, avec la certitude de pêclier facilement ce qu'on avoit perdu. Le tems qu'ils choisifoient pour ce

le pots de Cam. Cataraftes de la

> décharger dans la mer près du Cap Monte, mais qu'une grande barre, dont fon embouchure est fermée, empêche absolument qu'il ne soit navigable; sans quoi il abregeroit beaucoup le chemin, depuis Sierra-Léona jusqu'au Cap Monte & d'autres lieux. La Riviere de Scherbro arrose un Pays très-sertile, qui fournit quantité de provisions fraîches à Sierra-Léona. Mais lorsque Smith esperoit la con-

> voyage étoit toujours la fin des pluyes, qui ne durent pas moins de cinq mois dans cette Région. Avec le bois de eam, ils rapportoient des dents d'éléphans, & revenoient aux pluyes suivantes. Ils y voyoient un grand nombre de bêtes farouches, mais elles ne leur avoient jamais fait de mal. Smith avoit appris d'eux encore, qu'un large bras de la Riviere de Scherbro va se

SMITH. 1716.

noître beaucoup mieux par le témoignage de Pearce & de Sandetson, il apprit qu'ils étoient partis depuis peu dans leurs Chaloupes, pour aller faire le commerce des Esclaves à Rio Pungo, vers le Nord. Cependant, il trouva dans leur maison, la femme de Sanderson, occupée, au milieu de ses Esclaves, à compter des bujis. Elle le reçut fort civilement, & leur fit cueillir par fes gens des noix de cocos fraîches. Quoiqu'elle manquât de fucre, elle leur fit du pounch avec de si bon miel, que Kirkham ne fit pas disticulté de lui en demander une petite provision.

Une lieue à l'Ouest des Isles Plantains, on trouve une chaîne de rocs abimés. qui s'avancent assez loin dans la mer, & qui peuvent être évités aussi pendant une nuit facilement qu'apperçus, au battement continuel des flots qui s'y brifent. La entiere, Chaloupe de Smith avoit jetté l'ancre au-delà des rocs, à quatre milles du rivage. Le jour commençoit à baisser lorsqu'il partit des Isles Plantains. Avant qu'il eut fait un mille, la nuit devint si obscure, que non-seulement il perdit la vûe de la terre, mais qu'il ne put même découvrir sa Chaloupe. Il ne paroissoit point une étoile. La Barque ne laissa pas d'avancer quesque tems au hazard. Enfin Smith, ne pouvant le défendre d'un peu d'inquiétude, proposa de s'arrêter pendant le reste de la nuit, dans la crainte d'aller si loin à la rame, qu'on ne se trouvât le lendemain hors de la vûe des Côtes, sans boussole, & sans autre provision qu'un pot de miel & quelques noix de cocos. Kirkham rrouva ces raisons fort justes, mais il jugea qu'il y avoit encore plus de péril à s'arrêter, parce que la faison des pluyes étant déja fort avancée, on devoit craindre, dans le cours de la nuir, quelque tornado, qui submergeroit infailliblement la Barque. On prit donc la résolution d'avancer encore un peu nateure dans à la rame, dans l'espérance de découvrir la terre ou la Chaloupe. Une lieure un Canos, après, on se trouva près de quelques flots d'écume. Ils parurent venir de la chaîne des rocs, qui s'étendoit depuis le rivage jusqu'à la Chaloupe On résolut de la suivre, en la laissant à droite, dans l'opinion qu'elle devoit aboutir à la Chaloupe ou à la terre. Mais lorsqu'on fut à l'extrêmité, les ténébres étant toujours de la même épaisseur, on n'apperçut point la lumiere de la Chaloupe. Pendant que l'inquiétude ne faisoit qu'augmenter, on fut surpris d'entendre tout d'un coup un cri de quelque bête feroce, qu'on prit pour le rugillement d'un lion. Comme il paroilloit venir de fort près, en rama du même côté, & l'on découvrit aufli-tôt la terre, qui présentoit une côte de sa- terre tans tin ble blanc, divisée par quelques rochers. Smith se détermina sur le champ à se mettre à l'abri, derriere un de ces rochers, pour y attendre le jour; mais les cris des bêtes farouches continuant de se faire entendre, personne n'eut la hardiesse de descendre au rivage.

On jugea qu'il pouvoit être deux ou trois heures. Le repos dont on jouisfoit dans cette fituation confoloit un peu des peines passées. Mais il ne dura pas long-tems. Le tonnerre commença bientôt à se faire entendre, accompagné d'éclairs si terribles, que tous les Elemens sembloient changés en feu. C'écoient les avant-coureurs d'un violent tornado, qui secoua les arbres avec une fureur capable de les déraciner. Le bruit des branches ne permit ! plus d'entendre celui des bêtes sauvages. Après cette horrible agitation, il tomba une pluye impérueuse. Smith & ses Compagnons n'étoient point à couvert dans leur Canot; mais la crainte des bêtes ne leur permettant pas

Qqqiij

SMITH. 1726.

de descendre, ils se crurent fort heureux d'être échappés à la mer & d'en être quittes pour être bien mouillés. La pluye finit avec la nuit. Ils se rrouverent dans la Baye de Yawry , deux lieues an Nord des Isles Plantains , qu'ils découvroient assez clairement; mais ils n'apperçurent point leur Chaloupe. Le principal chagrin de Smith étoit de se voir pénetré d'eau, sans avoir de quoi changer. Dans un érat si incommode, il prit la résolution de gagner les Isles Bananes, qu'il reconnut à quatre ou cinq lieues, pour se reposer chez le Facteur Bonnerman; & s'il ne voyoit point sa Chaloupe, il forma le dessein de se rendre à Sierra-Léona, dans le Canot, en suivant les Côtes.

Il retrotte enfin fon Blument.

Les Gromettes commencerent à ramer, malgré la faim qui les pressoir. Leurs efforts ne se relacherent point susqu'à dix heures; mais le vent de mer. qu'ils curent alors à combattre, augmenta beaucoup leur farigue & leur ennui. Cependant ils en furent délivrés tout d'un coup à la vue d'un Bâtiment qui faifoir voile vers la terre. S'en étant approchés, ils le reconnurent pour leur propre Chaloupe, qui avoit éré pouffée en mer par le tornado. & qui retournoit aux Isles Plantains, pour les chercher, dans la crainte qu'il ne leur für arrivé quelque malheur. Auffi - rôt qu'ils furent rentrés à bord , ils porterent entre les Bananes & le Cap Schelling, pour se rendre à Sierra-Léona, où ils arrivetent le lendemain, & le jour d'après à l'Isle de Bense. Fiérre qui l'in- Mais en arrivant, l'Auteur fut faisi d'une sièvre maligne, qui le rerint au lie commode long. jusqu'au 29. Il ne fut pas même capable de monter sur le tillac jusqu'au 4 de Janvier.

Gallinas, où il trouva l'Elisabeth, dont on a déja eu l'occasion de parler. Craigton, qui commandoit ce Vaisseau, invira le Capitaine Levinstone à diner sur son botd, le jour de Noel, & lui montra une lettre de Benjamin Croff, un des Pilotes du Capitaine Meliffe fur l'Expédition, qui se trouvoir va Anguir fait arrêté depuis trois mois par les Négres du Cap-Monte, en represailles de pitonnier parter quelques Habitans qu'un Navire Anglois leur avoit enlevés. Cette infame pratique n'est que trop souvent exercée, sur-rout par les Vaisseaux de Bristol & de Liverpool. C'est le plus grand obstacle qui puisse arriver au commerce des Esclaves. Cross ayant appris l'arrivée de l'Elisabeth à Gallinas, & se trouvant abandonné de son propre Vaisseau, écrivir au Capitaine Craigton pour l'interesser à sa liberté. Mais Craigton devant faire voile à Schetbro, ce fut

Le 18 de Décembre, il partit de Sierra-Léona; & le 25, il jetta l'ancre à

Levinstone qui se chargea de délivrer ce malheureux Anglois en passanr au

Cap-Monte.

e même jour, on vit arriver dans la rade de Rio Gallinas le Brig, Vaisseau. On but avec tant d'excès dans ce festin, que Barry, dans la chaleur de l'ivresse, infulta les deux autres Capitaines. Ils s'en ressentirent forr vivement. Barry ne gardant plus de mesures retourna sur son bord, & fit rirer sur l'Elisabeth, Mais comme il avoit menacé Levinstone de ne pas le ménager davantage, celui-ci qui étoit retourné aussi-tôt sur son Vaisseau pour se mettre en état de défense, & qui vit l'autre exécuter sérieusement les menaces, lui envoya quelques bordées qui le forcerent de lever l'ancre.

Le 16 de Décembre, Smith toujours conduit par Levinstone, quitta Rio

das Gallinas, & le 29 il arriva au Cap Monte, où il passa quatre jours. Dans cer intervalle, Crost fut racheté, pour la somme d'environ cinquante livres sterling, & reçu à botd de la Bonite. Il y demeura jusqu'au 26 de Janvier, qu'étant arrivé à Saint André, où l'Expédition étoit à l'ancre avec plusieurs autres Barimens Anglois & François, le Capitaine Melisse rendit à Levinstone le prix de sa rançon. Smith observa, au Cap Monte, que les Négres qui parlerent de Commerce se gardoient soigneusement d'aller à bord, dans la Monte. crainte d'être enlevés; & que ceux mêmes qui s'y hazardoient, rentroient dans leurs Canots à la vûe de la moindre arme, & retournoient promptement au rivage. Il ne douta pas qu'ils ne fussent plus industrieux que la plûpart des Afriquains, parce qu'ils portent des étoffes de leur propre fa-

SMITH. 1726.

Industrie des

Le 2 de Janvier, la Bonite partir pour le Cap Mesurado, où elle arriva le 4. Elle y jetta l'ancre sur huir brasses, derriere le Cap même, à deux lieues de l'embouchure de la Riviere Saint Paul. Après y avoir passé jusqu'au lendemain à midi, ne voyant paroître aucun Negre, & ne voulant pas courir les risques du débarquement, Smith fur d'avis de remettre à la voile & de suivre de près la Côte, pour en lever un plan fidéle; ce qui retarda beaucoup le Voyage, parce qu'on fut obligé de mouiller toutes les nuits. Le 5, on jetta l'ancre devant Rio Junco, sur cinq brasses, & Smith descendit dans la Barque longue, pour sonder tous les environs de cette Riviere. L'embou- fon embouchure, chure est fermée par tant de rocs, qu'il est impossible aux plus petits Bâtimens d'y entrer. Mais l'interieur est très-navigable; & le cours de l'eau, qui vient de l'Est, est toujours tranquille. A six heures du soir, Smith revint à bord, sans avoir parlé aux Négres, quoiqu'il s'en fut présenté beaucoup sur les

bords.

Le jour suivant, il continua de lever ses Plans & ses Perspectives, jusqu'au 9 de Janvier, qu'il jerra l'ancre à Rio Sestos, où il s'arrêta six jours, avec un Brigantin de Londres nommé la Providence, & commandé par le Capitaine Cutler. Ayant employe ce tems à fonder l'embouchure, il la rrouva remplie Riviere & Ville de basses & de rocs, mais accessible néanmoins pour sa Barque. Le Bassin est de Sessos. large & spacieux. Sur la rive droite en entrant, on découvre une grande & belle Ville, qui porte le même nom que la Riviere. Les Anglois y prirent de l'eau & du bois, en payant au Roi quelques droits legers. Ils trouverent les Habitans affez civils, quoiqu'un peu prévenus au délavantage des Marchands d'Angleterte. Les provisions y sont rares sans être cheres, à l'exception du riz, dont Levinstone acheta une quantité considérable. Le 14 de Janvier, un vent impétueux d'Est-Sud-Est incommoda beaucoup la Bonite. Mais le lendemain amena un si beau tems, qu'érant parrie à pleines voiles, elle arriva le 20 à Setra-Krou, où elle jetta l'ancre sur seize brasses, à la vue de la Ville. Une heure après son arrivée, il parut un Canot avec quelques Négres, aufquels on demanda s'ils avoient des chévres, des porcs & des poules. Ils répondirent qu'ils avoient beaucoup de poules & de chévres. L'espoir de rrouver enfin des provisions en abondance fit descendre le jour fuivant Smith & quelques Officiers du Vaisseau. Ils furent reçus au rivage par un grand nombre d'Habitans, qui les conduifirent dans leur Ville. Les maisons y sont bâties sur des piliers, de quatre ou cinq pieds de hauteur,

SMITH 1727. Politeffe inte-Scilos.

soit pour éviter l'humidité, ou pour se garantir des bêtes féroces. A l'étonnement du Peuple, qui admiroit les Anglois & qui les suivoit en foule, Smith jugea que cetre Nation n'étoit pas fort accoutumée à recevoir des Etrangers. reffee du Rui de Le Conrre-Maître du Vaisseau, qui se nommoir Corse, alla chez le Chef de la

Ville, pour lui demander la liberté du Commerce. Cette faveur fut accordée; & le Chef Négre qui est une sorte de petit Roi, étant alors à dîner, pria Corse de prendre sa part des alimens qu'on lui servoit ; c'étoit du riz bouilli à l'huile de palmier. Un des Seigneurs assistans présenta une coquille à Corfe, au lieu de cuilliere, Après le dîner, le Roi lui dit de mettre ce riche instrument dans sa poche; ce qu'il sit sans objection. Mais lorsqu'il sut prêt à se retirer, le Roi l'avertir qu'après avoir recu sa cuilliere ou sa coquille, il ne devoit pas le quitter sans lui faire quelque présent. Corse lui donna quelques bagatelles qu'il avoit autour de lui, & qui furent acceprées fort avidement. Malgré les esperances que les premiers Négres avoient données au

truits délicieux.

enmes de pin, Capitaine, il ne trouva pout provision qu'un peu de malaguette, & quelques pommes de pin; fruit long de lix à dix pouces, & délicieux, quand il est mur. Trois lieues & demie au Sud-Est de Setra-krou, on rencontre, à sepr ou huit milles du rivage, deux rocs abimés, qui sont éloignés l'un de l'autre d'environ deux cens brasses. Le plus avancé vers le Nord est un roc plar, d'environ cinquante braffes de longueur. L'autre est escarpé, & causa la perte d'un Vaisseau Anglois en 1719. Il a neuf pieds d'eau d'un côté, & cinq brasses de l'autre. Le 22 de Janvier, on quitta Setra-krou. Le 24, on doubla le Cap de Pal-

mas. Environ sept lieues au Nord-Est de ce Cap, on trouva une Ville nommée Oftende, où Smith apprit que les Négres de Saint André, Ville voiline, avoient porté depuis peu la guerre à Drevin, réduit cette habitation en cendres, enlevé pour l'esclavage les hommes, les femmes, & les enfans qu'ils avoient vendus à plusieurs Vaisseaux qui se trouvoient alors dans leur rade, Ce récit fit perdre aux Anglois la penfée de s'arrêter à Drevin. Ils artiverent le 16 de Janvier à Rio Saint André, où ils trouverent l'Expédition, Vaiffeau de Melisse, & plusieurs autres Bâtimens Anglois & François. La rado de S. André est d'une extrême commodité pour les Vaisseaux; & depuis la démolition de Drevin, elle est devenue célebre par son Commette. Smith ne s'y arrêta que pour en lever le Plan. Il continua de suivre la Côte des Qua-Longueur de la quas, qui s'étend Est-quart Nord-Est, depuis le Cap Palmas, l'espace d'environ cent lieues jufqu'à la Riviere de Mancha, nommée par les uns Rio Gabra, & par d'autres, Riviere d'or. Cette Côte n'est pas si peuplée que celle de Malaguette, qui s'étend l'espace de cent lieues, depuis le Cap Monte jusqu'au Cap Palmas.

Le 4 de Février, on jetra l'anere à cinq milles d'Axim vers l'Ouest. Ce Châreau des Hollandois, fur la Côre d'or, est une petite Fortification triangulaire, montée d'onze pieces de canon. Chaque angle a sa batterie, composée de trois pieces aux deux angles qui regardent la terre, & de cinq à l'angle de la mer. Les Négres ont une Ville fort peuplée sous le canon du Château, comme on en voit sous les Forts Européens, au long de la Côre d'or (79).

(79) Les pages 114, 115, & 116 de l'Auteur, font prifes de Bolman mot pour s



\* ± P

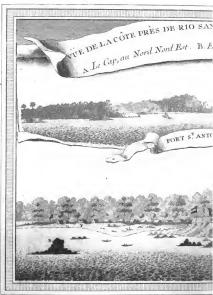

A.Rochers ou Unant Ryster deva une B.Rocher aur leguet la Norme matent leung femme C Batterie qui oblica le Rest de acreules et leune en time lone qu'ile wont à la guerre.



Vingue procoppe an lim D.Rusocon dong finiche. F. Ville des Nessee. T. H. N. IX. la deburguement. F. Fort S. Antoine. G. Lien du d'éburguement.

Lumzed in Gragin

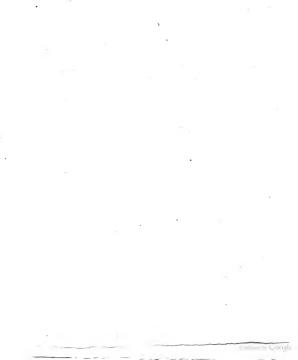



A . Canole Negrae de Ma



dro qui Conduisent des Esclaver a bord .

N.º IV.

Sept out huit lieues au Sud d'Axim, on rencontre un autre Fort, bâti par les Brandebourgeois, mais tombé depuis entre les mains des Hollandois, & célebre entre les Marchands de l'Europe sous le nom de Château de Conny. Les Prussiens, en le quittant, l'avoient laissé sous la garde d'un Kabaschir Négre, nommé Jean Conny, avec ordre de ne le livret qu'à leur Nation. En-Hiffoire du Fost fuite le Roi de Prusse vendir soutes ses Possessions sur la Côte de Guinée à la berredulta-Compagnie Hollandoise des Indes Occidentales, en y comprenant un aurre Couny. Fort qui lui appartenoit, près du Cap Très l'untas ou des trois Pointes. Mais lorsque les Hollandois s'y présenterent, Jean Conny leur refusa l'entrée d'un lieu confié à ses soins; ce qui fir naître une guerre, qui couta beaucoup de fang & d'argent aux Hollandois. Conny, enfle de sa victoire, porta la haine jusqu'à faire paver l'entrée de sa cour des cranes d'un grand nombre de Hollandois, qu'il avoit tués dans une action fort sanglante. Il en avoit fait garnir un d'argent, pour s'en fervir à boire du pounch. Cependant il fut chaffe

SMITH. 1727.

vengeance d'une Nation qu'il avoit infultée si cruellement. Le 6 de Février, Smith jetra l'ancre, sur six brasses, devant ce fameux Château. Vers minuir, il lui vint un Canot, de la part du Gouverneur Hollandois, pour lui offrir de l'eau & du bois. L'Auteur suppose qu'on lui auroit fair payer ce secours assez cher; car il avoit appris que tous les Commandans Hollandois avoient reçu ordre de n'accorder ni eau ni bois aux Vaisseaux Anglois, excepté ceux de Humphry Morties, fameux Marchands de Londres. Les Negres du Canor lui dirent que le Gouverneur Hollandois avoit fait creufer la terre dans plusieurs endroits autour du Fort, pour découvrir un tonneau de poudre d'or que Jean Conny y avoit laissé; mais qu'on n'avoit tité aucun fruit de cette recherche.

du Fort en 1724. & forcé de se retirer dans le Pays de Fantin, pour éviter la

Le 7, on quitta le Fort de Jean Conny, dont le véritable nom est Frederiks- Arrivée et Snith bourg ; & touchant aux Comptoits Anglois de Dixcove , Sukkonda & Com- au Cap-Conce mendo, dont Smith leva successivement les Plans, on arriva le 17 au Cap-Corfe, où l'on trouva plusieurs Vaisseaux dans la rade.

Il vent lever le

Pendant le féjour que Smith avoit fait à Jamesfort fur la Gambta, il avoit reçu, par un Vaisseau Anglois, une Lettre de Hollande, adressée au Gouverneur Hollandois de Mina, qu'il s'étoit chargé de porter au Cap-Corfe. Cette occasion lui paroissant favorable pour lever le Plan du Châreau de Mina, il s'y rendit dans un grand Canor, avec Levingstone, sous prétexte de remettre la Lettre au Gouverneur. Mais ils reconnutent bientôt que le Hollandois ne manquoir pas de pénétration. Smith, qui ne se croyoir ni connu de Mina. ni observé, étant sorti sans affectation pour jetter les yeux autour de lui, sur étonné de se voir immédiatement suivi par le Gouverneur, qui le rira brusquement par la manche, & qui le pria de rentrer dans la falle, en lui difant qu'il pouvoit emporter, si c'éroit son dessein, tout l'or de la Guinée dans sa poche, mais que pour le Plan du Châreau Hollandois, il ne l'emporteroir pas. Un reproche si peu attendu causa d'abord quelque embarras à Smith. Cependant, après s'être un peu remis, il répondit au Gouverneur, qu'il lui avoit cru affez de lumieres pour ne pas s'imaginer qu'on put entreprendre y trouve. de lever le Plan d'une Place fans les instrumens nécessaires; & que n'en ayant aucun, il s'étonnoit qu'on pût le soupçonnet de ce dessein. Le Com-

Tome III.

SMITH. 1727.

mandant Hollandois demeura penfif un moment; & patoissant se tepentir d'un procedé rrop brusque, il pressa Smith & Livinstone de demeurer à dîner. ils y confentirent. Alors, il leur montra quelques Plans imparfaits, qui avoient été levés par un Dessinateut de la Compagnie Hollandoise. L'ouvrage avoit été fort bien commencé, mais l'Artifte étoit mort sans avoit pu l'achever.

Rareté de l'eau for la Côte d'or.

Smith partit du Cap-Corfe le 23 de Mars. Comme on étoit à la fin de la faifon feche, l'eau étoit si rare dans la garnison, qu'il fut impossible d'en obtenir pour les besoins du Vaisseau. Il ne s'en trouve point à plus de huit milles du Château; de forte qu'on y est réduit à l'eau d'une grande citerne » qui se remplit par des tuyaux de plomb, où la pluye descend de tous les toits. Tous les Forts de la Côte d'or n'ont pas d'autre tessource.

Tantumquerti. Wincha.

Le 24 de Mars, on toucha au Fort de Tantumquerri , & le 27 on mouilla sur cinq brasses à Wineba. Ce dernier Fort étoit si bien fourni d'eau, qu'après en avoir fait remplir plusieurs ronneaux, Smith ne s'apperçut pas que la citerne eut baissé de plus de six lignes; ce qui lui sit conclure que dans un fond de roc, elle avoit une source vive qui lui sournissoit de l'eau continuellement.

Le 28, ayant quitté Wineba, on alla jetter l'ancre le 30 au Fort d'Akra, fut fix braffes, d'un fond si pierreux, qu'il endommage beaucoup les cables. L'endroit du débarquement est sûr & commode, parce qu'il est couvert de quelques petits rochers, qui rompent l'impétuosité des vagues. Pendant que Smith fut à l'ancre devant Akra, il alla se promener plusieurs fois jusqu'à la porte du Fort Hollandois. Il y rencontra quelques Marchands de cette Nation, qui connoissoient le Facteur Anglois dont il étoit accompagné. On s'entretint quelques momens avec beaucoup de familiarité & d'amitié. Mais les Hollandois ne proposerent point à Smith d'entter dans leur Fott; ce qui lui fit juger qu'ils avoient des ordres du Gouverneur Général de Mina, & qu'ils craignoient les observations d'un Dessinareur Anglois-

Jaloufie des

Le 3 d'Avril, après avoir perdu un cable dans les rocs d'Akra, il remit à la voile pour gagner la Côte de Juida. Le c, il passa devant l'embouchure de la grande Riviere Volta, qui a tiré ce nom de la rapidité extrême de son cours. Il est si violent qu'en entrant dans la mer, il change la couleur de l'eau jusqu'à plus de huit lieues de la Côte. C'est cette Riviete qui sépare la Côte

d'or de la Côte des Esclaves. Le 7, à la pointe du jour, on jetta l'ancre, sur sept brasses, dans la rade

de Juida, & l'on falua le fort, qui est à plus d'une lieue de la Côte. Il se trouvoit alors dans la rade trois Vaisseaux François & deux Portugais. La Guinée entiere n'a pas de lieu où le débarquement soit si difficile. On y trou-Dangert de la ve continuellement les vagues si hautes & si impétueuses, que les Chaloupes Côte de Juida, & de l'Europe ne pouvant s'approcher du rivage, on est obligé de jetter l'ancre fort loin, & d'y attendre les Canots, qui viennent prendre les Passagers & les marchandises. Ordinairement les Rameurs Négres s'en acquitent avec beaucoup d'habileté; mais quelquefois aussi le passage n'est pas sans danger. A l'arrivée du Vaisseau de Smith , les Facteurs de sa Nation envoyerent à bord un grand Canot, pour amener au rivage ceux qui devoient y defcendre. Le passage fut heureux. Cependant Smith fut étonné de se voir

difficulted y abor-

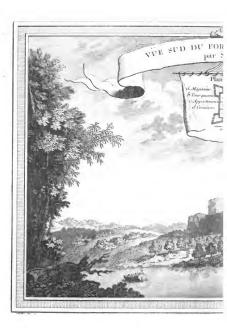

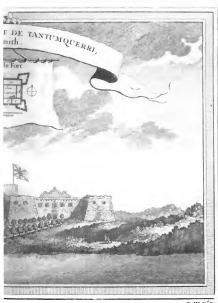

T.III.N.X.

١



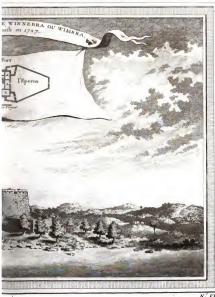

N. VI.

SMITH. 1727.

entre des vagues d'une hauteur excessive, & des stots d'écume, qui paroissoient capables d'abîmer le plus grand Vaisseau. Il admira l'adresse des Négres à les travetser; mais, sur-tout, à profiter du mouvement d'une vague, pour faire avancer, à l'aide des rames, leur Canot forr loin sur le rivage : après quoi sautant à terre, ils le transportent encore plus loin, pour le garantir du retour des flots. Si l'on avoit le malheur d'être renverse, il seroit fort difficile ici de se sauver à la nage, quand on n'auroit que la violence de la mer à combattre; mais en y joignant le danger des requins, qui suivent roujours les Canots en grand nombre, pour attendre leur proie, on peut dire qu'il est presqu'impossible d'échapper.

Les Vaisseaux qui viennent à Juida pour le Commetce ont toujouts sur le rivage, des tentes qui leur servent de Magasins pour mettre leurs marchandises à couvert. Smith, en débarquant s'approcha d'une tente Françoise, où le Matelot qui en avoit la garde, lui offrit, en langue Angloife, un verre d'eau-de-vie qu'il accepta. Il y avoit dans la tente un grand nombre de barrils, dont le dehors paroissoit mouillé. Smith en ayant demandé la raison, le Matelot François lui répondit que les barrils n'avoient été débarqués que le matin, & qu'ils avoient beaucoup souffert au passage. Il ajouta qu'au débarquement, un Matelot François s'étant hasardé trop loin dans l'eau, pout gois, reprendre un barril que les vagues emportoient, avoit été sail par un jeune requin, contre lequel il s'étoit fort bien défendu avec son couteau; mais que la même vague qui le ramenoit, ayant apporté deux autres requins monsrrueux, il avoit été déchiré dans un moment, & dévoré à la vûe de tous ses Compagnons.

Cette tragique avanture n'inspira pas peu de dégoût à Smith pour un Pays si dangereux. Mais les branles étant prêts à le porter au Fort, il ne fit pas difficulté de se livrer aux Négres, qu'il ne crut pas aussi redoutables que les requins. Il traversa trois rivieres, ou plutôt, dit-il, trois bras de la même riviere, qui passent entre le Fort Anglois & le rivage. Ensuite le Pays lui parut si agréable, qu'il préfera d'aller à pied jusqu'au Fort. Les François & les

Anglois ont leurs Forts, ou leurs Comptoirs, à moins d'une portée de fusil l'un de l'autre, environnés d'un mur de terre assez épais. Celui des Anglois, qui est fort spacieux, est défendu par plusieurs batteries, qui contienneut

dix-sept pieces de gros canon.

Ils onr à dix-huit milles de ce Fort, du côté de l'Est, un autte Comptoir, nommé Jacquin : & celui de Sabi à cinq milles, du côté du Notd, Mais celui-ci venoit d'être réduit en cendtes par le grand & puissant Roi de Dahomay, dont le nom a fait depuis peu tant de bruit en Europe. Sa premiere conquête avoit été le Royaume du grand Ardra, cinquante milles au Nord-Cuest de Sabi. Le Roi d'Ardra ayant, en 1724, quelques affaires à regler avec Boldwin, Gouverneur Anglois de Juida, & n'étant pas satisfait de sa diligence, fit arrêter Lamb, Facteur Anglois d'Ardra, dans l'espérance de rendre Raldwin plus attentif à l'obliger. Ce fut dans ces circonstances que la Viile d'Ardra fut assiegée par les Troupes du Roi de Dahomay, & qu'ayant été prise après une vigoureuse résistance, le Roi même sut tué à la porte de son Palais. Lamb fur conduit ptisonnier devant le Général de Dahomay, qui son Généraln'an'avoit jamais vu de Blancs. Cet Officier Négre fut li sutpris de sa figure, Blanca.

SMITH. 1727. qu'il le mena su Roi (on Maitre, comme une rareté fort étrange. En effer, le Roi de Dahomay, faifant fa réfidence à deux cens milles dans les terres, n'avoit janais eu, non plus, Joccasion de voit un Européen. Il garda précieufment Lamb, qui écrivit pendant si caprivité une Lettre au Gouverieur Tinker, succession de Baldwin. Smith en obtint une copie, qu'il a placée à la fin de son Journe de Baldwin. Smith en obtint une copie, qu'il a placée à la fin de son Journe.

Juida conquis , & les Forts Européens zuinés.

La conquête d'Ardta fut suivie d'une irruption dans le Pays de Juida. Les troupes de Dahomay s'étant avancées au mois de Février 1727 jusqu'à la Ville de Sabi, que les François ont nommée Xavier, en formerent austi-tôt le siège. C'est la capitale du Royaume de Juida, Ville grande & bien peuplée, où les François, les Anglois & les Portugais ont des Comptoirs. Elle eut en peu de jours le sort d'Ardra. Mais le Roi de Juida, un des plus gros hommes que Smith ait jamais vûs, ne se croyant pas capable des fatigues de la guerte, se fit charger dans un branle, sur les épaules de quelques Négres vigoureux, & mit ainsi sa vie à couvert. Les Comptoirs Européens furent pillés, les Facteurs faits ptisonniers, & menés au Camp d'Ardra, où le Roi de Dahomay s'étoit rendu. Lorsque Tinket sut présenté à ce Prince, il lui dit avec une sermeré modeste, que les chagrins qu'il causoit aux Blancs, ne tourneroient point à l'avantage du Pays dont il venoit de faire la conquête ; que c'étoit le moyen au contraire d'en écarter tous les Vaisseaux de l'Europe, & de nuire par consequent à sa propre grandeur. Le Roi lui répondit qu'il sentoit la vérité de ce discours. & que son in-

tention a'woit point été que les Europécus fullent chagrinés; mais que ce malheur étant artivé fans fes ordres, al leur permetoit de tetournet dans leurs Comptoits, pour yexercet le Commerce en liberté. Ils profiterent aufficie de certe permillon. Cependant randis que les Gouverneurs François & Anglois étoient en marche, le Général de Dahomay fit mertre le feu aux Comptoir de la Ville ; fans avoir confaile les intentions du Roi. Cette trahifon caus fun chagrin morrel aux deux Gouverneurs, mais surtour à celui da Fort François, qui ne pensoire point it reconstruct feix de ne Europe que l'iniker, & qui esperoit au contraite de voir Sabi televé de ser autes, & le Commerce réabil. Ils n'eurent point d'autre ressource product de fe retiret tous deux dans deux dans vertable.

leurs Forts.

Grandeur de

lés à Sabi,

La Ville de Sahi n'avoir pas moins de cinq milles dans fa citconference. Le maifone viouen bities avec affe de popreter, quoignéelles ne fuffent couvertes que de chamm. Le Pays n'a pas de piertes. On n'y touve pas même une pierre de la groffent dun noisi. Cependant les Comptonis étouen bitis à la maniere de l'Europe. Ils évoient folides, faacieux, bien ouverts. & composée de pludieux appartements fort commodes, qui voient chacin leur falle, & des halons pour prendre l'air. Les Magsfins évoient au traz-de-chauffe, & de le logement s'infoient le fecond derge. De fi belles demeures contribuoient non-fealement à la fairifaction, mais encore à la fant des Européens. La Ville étoir fi peoplée, qu'il étoir d'difficile à toure heure de marcher dans les rues, quoiqu'elles oulfern beaucoup de largeur. Il s'y tenoit tous les jours, des marchés, bien fournis de commodités d'Europe & d'Afrièque, & d'une grande varieré de provisions. Près des Comptoits de l'Europe, on voyoit une grande Place, plancée de beaux arbers, à l'ombre desquels les Marchands

& les Capitaines traisoient de leurs affaites , comme dans une espece de Bourfe, Tous ces lieux avoient été réduits en cendres peu de jouts avant l'arrivée de Smith.

1717. a bord. Difficulté

Le 20 d'Avril 1727, il profira d'un jour fort calme pour retourner à bord. Le Canot étant sur le sable, la sête tournée vers la mer, les Passagers y entre- de son passage. rent d'abord & s'assirent à l'extrémité, parce que la plus grande parrie de l'espace est pour les Rameurs Négres, qui sont ordinairement au nombre d'onze ou de treize. Lorsque chacun eur pris sa place, les Rameurs saistrent un moment favorable pour lancer le Canot sur le dos d'une vague; & s'y glissant avec beaucoup d'adresse, ils manierens si bien leurs rames, qu'avant le retour de la vague suivante, ils le mirent hors du danger de se briser contre le rivage. Mais ils n'avoient encore surmonré que le premier obstacle. A vingtcinq ou trenre toifes on trouve une barre, où la mer bar avec plus de violence que contre la terre. Ils ne la passerent pas moins heureusement. Au de-là de cene barre, à la distance de quarante ou cinquante roises, il s'en trouve une autre, qui est beaucoup plus dangereuse. Les vagues sont surieuses dans l'intervalle, & ne font pas moins de bruit que le tonnerre. Cependant les Négres s'y tingent ferme, près d'un quart d'heure, avec le secours de leurs rames ou de leurs pelles. Enfin voyant une groffe vague s'ouvrir tout d'un coup, ils firent un mouvement si vif, que l'ayant traversée, ils n'eurent pas de peine à surmonier la suivante, qui érois beaucoup moins hause. En arrivant à bord, ils se trouvetent quitres pour avoir été un peu mouillés; & les requins, qui les avoient suivis, ne furent pas rrop contens, dit l'Auteur, de voir leurs espérances trompées.

Il fe rend done

Le matin du jour suivant, on mit à la voile, pour l'Isle du Prince, où l'on se proposoit de prendre de l'eau & du bois. On y arriva le 18 de Mai. Les provifions y éjoient fort cheres, mais celle d'eau & de bois coura peu; & Levingstone employa le tems, jusqu'au 16, à faire carener son Vaisseau. Le 20, on passa la Ligne. Le 23, on découvrit le Cap Lopez, à la laritude d'un degré du Sud. Ce fui la derniere fois qu'on eut la vue de la Côte d'Afrique.

Après avoit parcouru environ quatre degrés au Sud de la Ligne, on tomba Calmes près de fous le vérisable vent de commerce. & l'on porsa à l'Ouest pendant près de la Ligne. quaire cens lieues. Ensuite ayant tourné au Nord-Nord-Ouest, on passa une seconde fois la Ligne le 5 de Juin. Dès le lendemain, on fut arrêté par les calmes qui regnent toujours près de la Ligne dans cette faison, sur-tout enrie les vents de commerce Nord-Est & Sud-Est. Le tems devint fort triste par son obscurité, & par une abondance continuelle de pluyes qui nuisoient beaucoup à la manœuvre. Si près de la Ligne, on étoit surpris de trouver l'air très-froid. Il ne se passoir pas de jour sans quelques tornados. On en rira cet avantage, qu'ils servitent à faire gagner le véritable Nord-Est de commerce ; après quoi l'on porta au Nord-Nord-Ouest avec un vent frais jusqu'au premiet de Juillet. Mais éjant alors à treize degrés dix-neuf minutes du Nord, on s'apperçut d'une dangereuse voie d'eau. Comme elle éroit déja si espose le Vaisgrande que les pompes ne pouvoienr suffire, on ne fut pas saisi d'une crainte pent médiocte, en confiderant qu'on étoit fort éloigné de la terre, & qu'on n'étoit accompagné d'aucun Vaisseau, Après beaucoup de recherches, Levingstone découvrit la source du mal, & trouva le moyen d'en arrêter le progrès.

R rr iii

1727.

Cependant il ne fut pas possible d'y remediet si parfaitement, qu'on ne s'apperçût bientôt qu'il recommençoit avec un nouveau danger. On résolut de suivre le vent, pour soulager le Vaisseau. Mais la farigue extrême de l'Equipage, qui étoit sans cesse obligé de travailler à la pompe, fit applaudir à la proposition de portet droit aux Indes Orientales. On étoit sous le vent Notd-Est de commerce; & dans la latitude qu'on vient de remarquer, on avoit directement la Barbade à l'Ouest. A la vérité, suivant les calculs, on n'en étoir

danger.

pas à moins de sept cens lieues ; distance tettible pout un Vaisseau prêt à s'abîmet. Cependant les circonstances n'offrant point d'autre reslource, oo résolut Mesures qu'on de s'y attacher avec tous les efforts du courage & de la prudence, Les emplois futent distribués pour une si grande entreprise. Le Capitaine & le Pilose devoient prendre alternativement la conduite du gouvernail. Wheeler & Smith se chargerent de préparer les vivres, & de faire du pounch chaud pout ceux qui travailleroieot à la pompe, aufquels on affigna une pinte & demie de cette liqueur pendant chaque garde, c'est-à-dite, de quatre en quatre heures. Ils avoient besoin de ce sourien pout ranimet leurs esprits, parce que le etavail étoit si pénible & le péril si pressant, que tous les Matelors ne purent êtte divifés qu'en deux gardes. Il restoit deux perits Négres, qui reçurent ordre d'assister Wheeler & Smith dans leurs fonctions.

l'Equipage.

On patsa neuf ou dix jouts dans une extrêmité si déplorable. La plûpate des Matelots commeoçoient à se rebuter de l'excès du travail, & quelquesuns firent éclater des murmures qui sembloient annoncer d'autres effets de leur désespoit. On leur fournissoit néanmoins des tafraîchissemens continuels; & Smith avoit soin de leur tuer tous les jours quelques pieces de volaille ou quelque chevreau. Tous les Officiers s'efforçoient aussi de les encourager par l'esperance de découvrir bientôt la Barbade. Leut Chaloupe, qui étoit affez grande & en fort bon état, avoit été placée sur le tillac. Mais la Barque longue ayant été sertée entre les deux ponts, plusieurs souhaitoient qu'on la mît en érat d'être employée, c'est-à-dire, qu'elle fût équipée de tout ce qui étoit nécessaire pour un usage forcé, comme d'eau, de vivres, d'instrumens de mer, &c. D'autres s'opposoient fortement à cette proposition, dans la crainte que les plus mutins, ou les plus désesperés, ne ptofitassent des ténébres pour fuit dans la Barque & pout abandonnet tous les autres à leut mauvais fort; ce qui autoit causé nécessairement la pette du Vaisseau, parce qu'il ne setoit pas resté assez de bras pour la pompe. Au milieu de ce trouble, tous les animaux étrangers qu'on transportoit en Europe, moututent faute de soins & de

rible défef-

Le 16 de Juin, trois Matelots, qui avoient travaillé à la pompe depuis quatre heures jusqu'à huit, tomberent évanouis, & furent emportés comme morts. Cet accident ayant fait sonner plutôr la cloche, pout appellet ceux qui devoient succeder au travail, l'horreut & la consternation parurent se répandre sur tous les visages. Cependant comme Smith avoit fait prépater un fort bon déjeunet, on se mit à manger, autant que la crainte pouvoit laisser d'appent; lorsqu'un des Matelots de la pompe se mit à crier de toute fa force, terre, terre, courant & fautant comme un insensé dans le transport de sa joie. Tout le monde abandonna les alimens, pour satisfaire une cutiofité beaucoup plus pressante que la faim. On découvrit en effet la terre, ou'on reconnus aussi-tôt pour l'isse de la Barbade. Il n'ésoit pas plus de neuf heures du maiin. A quarre heures après midi , on jena l'ancre dans la Baye de Carlifle.

Ceste Baye étoit alors remplie de Bâsimens Anglois. Vers la nuit, Thomas Iliantivent enfin Leale, Agent de la Compagnie Royale d'Afrique à la Barbade, amena, fur à la Barbade. la Bonire, des Maielots & d'autres Ouvriers pour soulager l'Equipage. Le matin du jour suivant, Smith se rendit au rivage, & prit son logement dans la maifon de Leake. Il fur présensé immédiatement, par le Docteur Warren, fon ami, à M. Worley, Gouverneur de l'Isle, qui le retint à dîner. Mais la feie fut troublée par l'arrivée d'un Exprès, qui apportoit la trifte nouvelle de la mort du Roi Georges.

Pendant les jours luivans, on se hâra de décharger toutes les marchandises du Vaisseau, sans intercompre un moment le travail de la pompe, qui ne cessoit pas d'être nécessaire dans une rade si tranquille. Un jour que le Capitaine Levingstone & Smith étoient à bord avec Leake, & quelques autres Négocians, les Ouvriers pomperent un petit dauphin, à demi rongé de pourriture, fans queue & fans têre, d'environ trois pouces & demi de longueur. Levingstone le mit soigneusement dans l'esprit-de-vin, pour le conserver jusqu'en Europe, persuadé que ce petir poisson ayant été long-tems voient du leur se dans la fenie du Bâtiment, avoit fermé le passage à quantité d'eau, & que lut. c'étoit à lui par conséquent qu'il étoit redevable de sa conservation. Lorsqu'on examina de près le Vaisseau, après l'avoir mis sur le côté, on appetçut, sous la quille & dans d'aurres endroirs, plusieurs fenies doni on n'avoit pas eu le moindre foupçon. Mais la principale étois celle que Levingstone avoit découverre, & qui n'avoir pu être bien bouchée. Cependant rouses les planches étant fort bonnes, & n'avant pas même besoin d'être calfarées, il se contenta de faire travailler aux endroits qui demandoient une prompte réparation, &

de les faire revêrir d'une couche de godron fort épaille. Il se vit en ésat, le 18 d'Août, de quitter la Barbade. Ce ne sut pas sans He retournates peine qu'il traversa les vents de commerce Nord Est, & qu'il arriva sous les en Europevents variables au 29 degré de latitude du Nord. Mais il trouva enfuite des vents frais à l'Ouest & au Sud-Ouest, qui lui firent faire régulierement neuf ou dix milles par heure. Le 22 de Septembre, la fonde lui donna, sur quarrevings brasses, un beau sable luisant. Le 25, il découvrit la poinse du Lézard, & s'engageant dans le Canal il fe trouva le lendemain vis-à-vis l'Isle de Whigt. Mais le vent changea sout d'un coup du Sud-Ouest au Sud-Est, & devint fi violent qu'il se vit forcé de tourner vers Porsmouth. En vain sita-t-il trois Leur année à coups, pour demander du secours dans un embarras qui augmentoit à chaque Portsmouth. moment. Il ne se trouva point une seule Barque qui osat risquer de sortir. Son Pilote avoit heureusement quelque connoissance de cette Côte. Il donna le reste au hasard; & la nécessiié sur un si bon guide, qu'il mouilla dans la rade de Porfmouth le 26 de Septembre à onze heures du marin. L'Aureur se rendit



à Londres par terre.

LAMB. 1724. 6. III.

Lettre de M. Bullfinch Lamb à M. Tinker . Gouverneur du Fort Anglois de Juida, touchant le Roi de Dahomay & fes Etats (80). ONSTEUR, il y a cinq jours que le Roi me remit votre Lettre du

M premier de ce mois. Ce Prince m'ordonne de vous répondre en fa présence. Je le fais, pour exécuter ses volontés. En recevant votre Lettre de la main, j'eus avec lui une conference dont je crois pouvoir conclure qu'il Embarras de ne pense pas beaucoup à fixer le prix de ma liberté. Lorsque je le pressai de Lamb pour fa a'expliquer à quelles conditions il vouloit me permettre de partir, il me répondit qu'il ne voyoit aucune nécessité de me vendre, parce que je ne suis pas Négre. Je le pressai. Il tourna ma demande en plaisanterie, & me dit que ma rançon ne pouvoir monter à moins de fept cens Esclaves, qui, à quarorze livres sterlings par tête, feroient près de dix mille livres sterlings. Je lui avouai que cette ironie me glaçoit le fang dans les veines; & me remetrant un peu, je lui demandai s'il me prenoir pour le Roi de mon Pays. J'ajou-

Railleric du Rol pe Dalomay.

rancun.

tion. Il fe mit à rire, & me défendit de vous en parler dans ma Lettre, parce qu'il vouloit charger le principal Officier de son Commerce de traitet cette affaire avec vous, & que si vous n'aviez rien à Juida d'assez beau pour lui, vous deviez écrire d'avance à la Compagnie. Je lui répondis qu'à ce discours il m'étoit aisé de prévoir que je mourrois dans son Pays, & que je le priois seulement de faire venir pour moi, par quelqu'un de ses gens, des habits & quelques autres nécessités. Il y consentit. Je n'ai donc, Monsieur, qu'un seul moven de me racheter; ce seroit de faire offre au Roi d'une couronne & d'un sceptre, qui peuvent être payés sur ce qui reste dû au dernier Roi d'Ardra. Je ne connois pas d'autre present qu'il puisse trouver digne de lui ; car il est fourni d'une grosse quantité de vaisselle, d'or en œuvre, & d'aurres richesses. Il a des robbes de toutes les sorres, des chapeaux, des bonnets, &c. Il ne manque d'aucune espece de matchandises. Il donne les bujis comme du sable, & les liqueurs fortes comme de l'eau. Sa vanité & sa fierté sont excessives. Aussi est-il le plus riche & le plus belliqueux de tous les Rois do, cette grande Région; & l'on doit s'atrendre qu'avec le tems, il subjugueta tous les Pays dont le sien est environné. Il a déja pavé deux de ses principaux

tai que vous & la Compagnie me croiriez fol, si je vous faisois cette proposi-

Richeffes & carachere de ca Prin-56,

> aussi grands que le Parc Saint James à Londres, c'est-à-dire, qu'ils ont un mille & demi de tour. Je lui parle souvent d'établir une cotrespondance avec la Compagnie, & de faire venir des Blancs à la Cour. Vous devez l'entretenir dans ces idées, & lui dire que le moyen de les faire réussir est de commencer par m'accorder la liberté. Il repete fans cesse qu'il voudroit voir des Vaisseaux dans certains lieux, ne fut-ce que pour leur vendre ses Esclaves, & pour se faire

Palais, des cranes de scs Ennemis tués à la guerre. Ces Palais néanmoins sont

(80) Cette Lettre est annoccée ci-dessus, bre 1724. A Abomay, dans le Palais du grand page 100. Sa date est le 27 de Novem- Truro Audati, Roi de Dahomay.

apporter

apporter les ornemens qui conviennenr à un Prince tel que lui. J'affecte de prêter l'oteille à tous ses discouts; & si vous le flatez un peu, je ne doute pas que vous ne contribuiez beaucoup à finir ma mifere. J'espere que la Compagnie ne me jugera point indigne de son attention, & qu'elle se souviendra des longues & pénibles fouffrances aufquelles je me fuis exposé pour son service. Je suis dans nne situation fort miserable, privé de tontes les douceurs de la vie, séparé de ma femme, de mes enfans, & de tout commerce humain. C'est être enseveli tout vivant. Enfin je ne crois pas qu'il y ait de fort aussi triste que celui de perdre ma jeunesse dans un Pays tel que

LAMB. 1714.

Situation de

celui-ci. Le Roi sonhaite beaucoup qu'il me vienne des Lettres de ma Nation, ou toute autre marque de souvenir. Il regarderoit comme une bassesse indigne de lui, de prendre quelque chose qui m'appartint. Je ne crois pas même qu'il voulûr retenir les Blancs qui viendroient à sa Cour. S'il me traite autrement, c'est qu'il me regarde comme un captif pris à la guerre. D'ailleurs il paroît m'estimer beaucoup, parce qu'il n'a jamais eu d'autre Blanc qu'un il paroit m'eltimer deaucoup, parce qu'il n'a jamais eu d'auto. Se qui lui a prion er acce vieux Mulatre Portugais, qui lui vient de la Nation des Papas, & qui lui a prion er acce couté environ cinq cens livres sterlings. Quoique cet homme soit son Esclave, il le traite comme un Kabaschir du premier ordre. Il lui a donné deux maisons, avec un grand nombre de femmes & de domestiques, sans lui imposer d'autre devoir que de raccommoder quelquefois les habits de Sa Majesté, parce que ce Mulatre est Tailleur. Ainsi l'on peur compter que les Tailleurs, les Charpentiers, les Serruriers, ou tout autre Artisan libre, qui voudroient se rendre ici, seroient reçus avec beaucoup de caresses, & feroient bientôt une groffe fortune, car le Roi paye magnifiquement ceux qui travaillent pour lui.

L'arrivée de quelque Ouvrier seroit donc un excellent moyen pour obtenir Raisons qui rese ma liberté, en y joignant la promesse d'entretenir avec lui un commerce reglé. Mais, étant perfuadé que les Blancs contribuent ici à sa grandeur, il m'objecte ficile. à tous momens que s'il me laisse partir, il n'y a pas d'apparence qu'il en revoie jamais d'autres. Il faudroit engager quelqu'un à faire le voyage, pour re-tourner presque aussi ror. Cette seule démarche persuaderoit au Roi qu'il verroit d'autres Blancs dans la fuite; & je fuis presque sûr qu'il m'accorderoit la permission de partir, pour hâter ceux qui viendroient après moi. Si Henri Touch, mon Valer, étoit encore à Juida, & qu'il fut disposé à se rendre ici, il y trouveroit plus d'avantage qu'il ne pent se le figurer. Il est jeune. Le Roi prendroit infailliblement de l'affection pour lui. Quoique je ne Committe il 6rende aucun service à ce Prince, il m'a donné une maison, avec une douzaine Roi. de domestiques de l'un & de l'aurre sexe, & des revenus fixes pour mon entretien. Si j'aimois l'eau-de-vie, je me tuerois en peu de rems, car on m'en fournit en abondance. Le sucre, la farine, & les autres commodités ne me sont pas plus épargnés. Si le Roi fait tuer un bœuf, ce qui lui arrive souvent, je suis sur d'en recevoir un quartier. Quelquefois il m'envoie un pore vivant, un mouton, une chévre; & ma moindre crainte est celle de mourir de faim. Lotsqu'il sort en public, il nous fait appeller, le Porrugais & moi , pour le suivre. Nous sommes assis près de lui pendant tout le jour , à l'ardeur du Soleil; avec la permission neanmoins de faire tenir par nos Es-

Tome III.

LAMB. 1724.

grene.

claves des parasols qui nous couvrent la tête. Mais il nous paye assez bien pour cette fatigue. Outre trois ou quatre grands kabés qu'il nous donne, il fait quelquefois apporter un grand flacon d'eau-de-vie pour nous rafraîchir, & nous en envoie d'autres dans nos demeures.

Ainfi nous tâchons, le Portugais & moi, de nous rendre la vie auffi douce qu'il nous est possible, & sur-tour de ne pas tomber dans une tristesse qui Bernande de. seroit bientôt funeste à norre santé. Cependant comme je suis fort ennuvé

tre cavoye à la de ma fituation, je suppliai le Roi, il y a quelque tems, de me mettre entre les mains du Géneral de ses rroupes, & de me faire donner un cheval pour le suivre à la guerre. Il rejetta ma demande, sous prétexte qu'il ne vouloit pas me faire tuer. Enfuite m'ayant promis de m'employer autrement, il m'ordonna de demeurer tranquille, & de prendre garde à tout ce que je lui verrois faire. J'ignore encore quelles sont ses intentions. Son Géneral même n'approuva pas l'offre que je faifois d'aller à la guerre; parce que fi l'érois tué, me dit -il, le Roi ne lui pardonneroir pas d'en avoir été l'occasion. Depuis ce tems-là, Sa Majesté m'a fait donner un cheval, & m'a déclaré que lorsqu'elle sortiroit de son Palais, je serois toujours à sa fuite. Il fort affez fouvent, dans un beau branle, garni de pilliers dorés & de rideaux. Il m'ordonne quelquefois aussi de l'accompagner dans ses autres Palais, qui font à quelques milles de sa résidence ordinaire. On m'assure qu'il en a onze.

Prefens qu'il

Comme il est fatiguant de monter à cheval sans selle, je vous prie de m'en von faireau Roi, envoyer une, avec'un fouet & des éperons. Le Roi m'a donné ordre de vous demander aussi le meilleur harnois que vous avez à Juida. Vous serez payé liberalement. Il voudroir en même-tems que vous lui envoyassiez un chien Anglois, & une paire de boucles à fouliers. Si vous jugez bien de ses intentions, vous pouvez m'adresser ce que je vous demande & pour lui & pour moi. Je fuis persuadé que le moindre présent sera fott agréable de ma part, & redoublera mon crédit à cette Cour, soit que je parre ou que je demeure. Ainsi je vous conjure de m'accorder une grace, qui peut, non-feulement rendre mon fort plus supportable, mais qui faisant conclure au Roi qu'on ne pense point à ma rançon, le déterminera peut être à me rendre la liberté dans quelque moment de caprice.

Vous devez m'envoyer d'autant plus facilement ce que je vous demande, que je n'ai pas touché tous mes appointemens depuis que je suis en Guinée; & vous ne serez pas surpris que je vous demande tant de choses, si j'ajoure Tiffer faveurs que le Roi me fait bâtir actuellement une maifon, dans une Ville où il fait pour l'Autour. ordinairement son séjour lorsqu'il se prépare à la guerre. Cette nouvelle faveur me jette dans une profonde mélancolie, parce qu'elle marque affez qu'on

ne pense point à me rendre bientôt la liberté.

Si vous approuvez que je traite avec le Roi pour quelques Esclaves, if faut que vous en parliez à ses gens, & que vous me donniez là-dessus vos ordres; car pendant le sejour que je dois faire ici, je souhaite de pouvoir me rendre utile à la Compagnie. Mais dans cette supposition, vous ne devez pas oublier de m'envoyer des essais de toutes vos marchandises, avec la marque des prix, pour prévenir routes forres de mal-entendus. Sa Majesté m'a pris tout le papier que j'avois encore, dans le dessein de faire un cerfvolant. Je lui ai représenté que c'est un amusement pueril ; mais il ne le desite pas moins, afin, dit-il, que nous puissions nous en amuser ensemble. Je vous prie donc de m'envoyer deux mains de papier ordinaire, avec un peu de fil Puerit same retors pour cette usage. Joignez-y un peloton de méche, parce que Sa Majesté mens du Roi. m'oblige fouvent de tirer ses gros canons, & que j'apprehende de perdre quelque jour la vue en me servant d'allumettes de bois. On voit ici vingt-cinq pieces de canons, dont quelques-unes pesent plus de mille livres. On croiroit qu'elles y ont été apportées par le Diable, quand on considere que Juida est à plus de deux cens milles, & qu'Ardra n'est pas à moins de cent soixante. Le Roi prend beaucoup de plaifir à faire une décharge de cette arrillerie chaque jour de marché. Il fait travailler actuellement à construire des affurs. Quoiqu'il paroisse fort sensé, sa passion est pour les amusemens & les bagatelles qui flatent son caprice. Si vous aviez quelque chose qui puisse lui plaire à ce ritre, vous me feriez plaifir de me l'envoyer. Des Estampes & des Peintures lui plairoient beaucoup. Il aime à jetter les yeux dans les Livres. Ordinairement il porte dans sa poche un Livre latin de prieres, qu'il a pris au Mulatre Portu- les Listes, gais; & lorsqu'il est résolu de refuser quelque grace qu'on lui demande, il parcourt attentivement ce Livre, comme s'il y entendoit quelque chose.

le papier; & souvent il m'envoye son ouvrage, pour imiter nos lettres. Mais il le fait accompagner d'un grand flacon d'eau-de-vie & d'un grand kabés ou deux, Si vous connoissez quelque Maîtresse hors de condition, blanche ou Lawhdemande mularre, à qui l'on pût persuader de venir dans ce Pays, soit pour y porter la une Maluri e qualité de femme du Roi, soit pour y exercer librement sa profession, cette tre pour le loi. galanterie me feroit faire un extrême progrès dans le cœur du Roi, & donneroit beaucoup de poids à toures mes promesses. Une femme qui prendroit ce parri, n'auroit point à craindre d'être forcée à rien par la violence; car Sa Majesté entretient plus de deux mille fenimes, avec plus de splendeur qu'aucun aurre Roi Négre. Elles n'ont pas d'aurre occupation que de le servit dans fon Palais, qui paroit auffi grand qu'une perite Ville. On les voir en Entet fortune troupes de cent soixante & de deux cens, aller chercher de l'eau dans de mespetirs vases, vêtues tantôt de riches corfets de soie, tantôt de robes d'écarlate, avec de grands colliers de corail, qui leur font deux ou trois fois le tour du col. Leurs conducteurs ont des vestes de velours, verd, bleu, cramoifi, & des maffes d'argent doré à la main, qui leur riennent lieu de cannes. Lorsque l'arrivai dans le Pays, le Portugais avoit une fille mulatre, que le Roi traitoit avec beaucoup de considération, & qu'il combloit de présens. Il lui avoit donné deux femmes & une jeune fille pour la servir. Mais étant morre de la perire vérole, il fouhaite passionnément d'en avoit d'autres; & je lui ai entendu dire plufieurs fois qu'aucun Blanc ne manquera jamais près de lui de ce qui pent s'acheter avec de l'or. Il traite aussi très favorablement

Il trouve aussi beaucoup d'amusement à tracer des caracteres au hasard sur

La situation du Pays le rend fort sain. Il est élevé, & par conséquent ra- Situation de sa fraîchi tous les jours par des vents agréables. La vue en est charmante. Elle 1971.

les Négres étrangers; & ses bontés éclatent tous les jours pour quelques Ma-

(81) On verra dans un autre lieu quelques éclaireissemens sur cette Nation. Sifi

layens (81) qui sont actuellement ici.

LAME

s'trend jusqu'au grand Papa, qui est fort éloigné. On n'y est point incomn.od: des mosquires.

1724. Récit de la guer re . và l'Aure avoit été fait prifunnuer.

J espere que l'occasion se présentera de vous entretenir, avec plus d'étendi e, de la puissance & de la grandeur de ce Prince victorieux. Je n'ai pû me défendre quelquefois d'une vive admiration, en voyant ici des richesses que je ne m'arrendois point à trouver dans cette partie du Monde. Mais je finirai ma Lettre par une courte Relation de cette guerre, qui s'est faite sous mes yeux, & de laquelle je n'ai fauvé que ce que je portois fur le dos, après avoir failli de périr misérablement dans les flammes. Je ne dois la vie qu'à la pitié d'un Négre, qui m'aida à passer le mur du vieux Comptoir, où l'on m'avoit renfermé au premier cri de guerre. Sans certe malheureuse précaution , j'aurois peut-êrre eu le bonheur d'éviter la captivité. Le Roi d'Ardra s'étoit défié apparemment de mon dessein, & ce fut cette raison qui lui fit prendre le parti de s'assurer de moi. Quoiqu'il en soit, la maison où j'étois retenu ayant été la premiere où les Dahomays mirent le feu, j'en sortis aussi-tôt pour avoir le trifte spectacle de la désolation qui suivit immédiatement. On me conduisit, au travers de la Ville, jusqu'au Palais du Roi, où le Géneral de Dahomay commandoir en maître absolu. L'orgueil de la victoire & la multitude de ses foins ne l'empêcherent pas de me prendre par la main & de m'offrir un verre d'eau-de-vie. J'ignorois encore qui il étoir ; mais ce traitement me rassura. Je

De quelle mapiere it fut rendu vainqueur.

l'avois pris d'abord pour le frere du Roi d'Ardra, quoique je fusse surpris de lui voit le visage coupé (82). J'appris bientôt que c'étoit le Géneral du Camagedes Née Vainqueur.

gres d'Ardes.

A l'entrée de la nuit, je fus obligé de le suivre dans son camp. Les cadavres sans rête étoient en si grand nombre dans les rues de la Ville qu'ils bouchoient le passage, & le sang n'y autoit pas coulé avec plus d'abondance s'il en étoir tombé une pluye du ciel. En arrivant au camp, on me fit boire deux ou trois verres d'eau-de-vie, & je fus mis sous la garde d'un Officier, qui me traita fort honnêtement. Le lendemain, on m'amena un de mes Domestiques Négres, mais blessé si mortellement à la tête, qu'on lui voyoit la cervelle à découvert. Il n'étoit point en état de m'expliquer à quoi j'étois destiné. Deux jours après, le Géneral me fit appeller & me donna ordre de demeurer affis avec ses Capitaines, tandis qu'il comproit les Esclaves en leur donnant à chacun leur buii. Le nombre des buis étant monté à plus de deux grands kabos, celui des Esclaves devoit être de huit mille. Je reconnus entr'eux deux autres de mes Domestiques. l'un blessé au genou, l'autre dangereusement à la cuisse. J'eus l'occasion d'entretenir un peu plus long-tems le Géreral. Il m'encouragea par l'esperance d'un meilleur sort. Il sit apportet un flacon d'eau-devie, but a ma fanté, & m'ordonna de garder le refte. A ce préfent, il voulut ajouter quelques pieces d'étoffe, que je refusai, parce qu'elles ne pouvoient m'êrre d'aucun usage; mais je lui dis que s'il pouvoit me faire retrouver, dans le pillage, mes chemifes & mes habits, j'en aurois beaucoup de reconnoissance, parce que mon linge étoit fort sale, comme vous n'aurez pas de

Lamb perd tous fon bagage.

> peine à vous le figurer. Les Dahomays dont mes Domestiques éroient devenus les Esclaves, leur refuserent la liberté de me parler, si ce n'étoit en leur présence. Cependant

(81) Yoyez la Relation Suivante.

le Géneral me dir de ne pas m'en affliger, & de ne m'allarmer de rien jusqu'à ce que j'eusse vu le Roi son Maître dont il m'assura que je serois reçu avec bonté. Il me donna un parafol, & un branle ou un hamack, pour me faire porter dans le voyage; l'acceptai ce secours avec joie.

LAMB. 1724. Sa crainte à la

J'avois vû commettre tant de cruautés à l'égard des Captifs, sur-tout contre ceux que leur âge ou leurs blessures ne permettoient pas d'emmener, que je vue de pluseurs ne pouvois être tout-à fait sans crainte. La premiere fois sur-rour que je sus conduit par une troupe de Négres armés, qui battoient devant moi sur leurs tambours, une forte de marche lugubre, que je pris pour le présage de mon supplice; je me livrai aux plus tragiques imaginations. J'étois environné d'un grand nombre de ces furieux, qui fautoient autour de moi en poussant des cris épouvantables. La plûpart avoient à la main des épées ou des couteaux nuds, & les faisoient briller devant mes yeux, comme s'ils eussent été prêts pour l'exécution. Mais tandis que l'implorois la pitié & le secours du ciel , le Géneral envoya ordre à l'Officier qui me conduisoit de en sures. me mener à deux milles du camp, dans un lieu où il s'étoit retiré luimême. Son ordre fut exécuté sur le champ, & je sus un peu rassuré par sa présence.

Je vous raconterois les circonstances de mon Voyage & de quelle maniere je fus recu du Roi, si Sa Majesté ne me faisoit demander à ce moment ma Lettre, avec un empressement qui ne me permer pas de la rendre plus longue ni de la corriger. Je me flatte que cette raison vous fera excuser mes faures, & je fuis, &c. BULLFINCH LAMB.

L'Auteur de cette Lettre passa encore deux ans à la Cour de Dahomay. Echinessement Enfin le Roi, se frant à la promesse qu'il lui fit de revenir avec d'autres entelleure, Blancs, le renvoya comblé (83) de bienfaits. Il s'arrêta peu à Juida. L'occafion s'étant présentée de partir pour l'Amérique, il se rendit à la Barbade, où Smith le tencontra.

## CHAPITRE VII.

Nouvelle Relation de quelques parties de la Guinée, par le Capitaine William Snelgrave.

E titre de cet Ouvrage a beaucoup plus d'étendue. Il promet , 1. l'Histoire INTAGRUEde la Conquête du Royaume de Juida, par le Roi de Dahomay; le Voyage de l'Aureur au camp du Vainqueur, où il vit facrifier plufieurs Captifs, &c. La maniere dont les Négres deviennent Esclaves; combien l'on en decer Ourage. transporte annuellement de Guinée en Amérique ; si ce Commerce est légitime; plusieurs séditions d'Esclaves dont l'Auteur sut témoin, &c. 3. Un récit des infortunes de l'Auteur entre les mains des Pirates (84).

Principal fojet

(83) On verra dans la Relation suivante, (84) Son Ouvrage sut publié à Londres qu'il lui avoit donné trois cens vingt onces en 1734 chez Knapien, in octavo, avec une d'or, c'est à dire mille deux cens quarre-vingt Carte de la Côte de Guinée, depuis le Sénelivres sterling; & huit beaux Esclaves. Snel- gal jusqu'au Cap Lopez. grave , p. 67.

Sff iii

INTRODUC-TION. Raifons qui le nt dedict aux

La Relation de Snelgrave est dédiée aux Marchands de Londres, qui exerceut le Commerce sur la Côte de Guinée. Il les prend pour Juges de la vérité de ses récits & de ses observarions. Ce n'est pas, dit-il, un inconnu qui leur parle, ni un Ouvrage suspect qui leur est offerr, puisque la plupart d'entr'eux ont vû & approuvé fon manuferit.

Marchands. L'Autrur com+ bat quelques préjugés.

Dans la Préface, il prépare l'esprit de ses Lecteurs aux évenemens qui sont annoncés dans son titre, en combattant le préjugé que des facrifices humains & des Canibals pourroient faire naître aux incrédules. Il observe d'abord que ces idées ne sont pas nouvelles dans le monde, puisqu'on rapporte des Mexiquains en particulier, qu'ils facrifient tous les ans à leurs Divinités un grand nombre d'Esclaves pris à la guerre. 2. A l'égard des Anthropophages, il ne croit pas que la foi de ses Lecteurs doive être plus révoltée. Outre les Dahomays, dont il rapporte l'exemple dans son Ouvrage, il cite deux Nations, qui font dans le même ulage; les Acquas, qui habitent les bords d'une Riviere nommée le vieux Kallabar , & les Kamerones , Nation voiline. Le Capitaine Arthur Lone, qui vit encore à Londres, rend là dessus le même témoignage de l'Auteur.

Témoirnares en faveur de fa fincerité.

Sur l'Histoire du Roi de Dahomay, Snelgtave nomme aussi des térroins d'une probité reconnue; tels que Jeremie Tinker, & Wilson, tous deux anciens Gouverneurs du Fort Anglois de Juida; & d'autres gens d'honneur, qui après avoir été employés par la Compagnie d'Afrique dans des lieux où les informations ne leur ont pas manqué, font revenus en Angleterre, & vivent actuellement à Londres. Il en appelle encore à Charles Dumbar, Négociant d'Antigo, qui acheta de lui la Négresse dont il rapporte l'avanture, & à Janus Bleau, son propre Chirurgien, qui vit à Woodsord, avec autant de réputation que de fanté.

Opinion qu'il a de Boiman.

Au reste, se bornant aux trois articles qu'il annonce dans son titre, il fait profession de s'étendre peu sur les usages, les mœurs & les qualités des Négres de Guinée. Il renvoye là-dessus ses Lecteurs à Bosman , qui est , dit-il , le plus parfait Historien que nous ayons de cetre grande Contrée. Il ajoute même qu'autant qu'il est capable d'en juger sur ses propres observations, Bosman n'a rien écrir qui ne foit d'une exacte vérité.

Grand Commerce des Anglois en Guines.

A fa Préface, l'Auseur fait succeder une Introduction, qui contient une vue génerale du Commerce de la Guinée, & les raisons pour lesquelles on a fi peu connu jusqu'à présent l'interieur de l'Afrique. Il ensend la Guinée, depuis le Cap-Verd jusqu'au Pays d'Angola. La Riviere de Congo, dir-il, est le lieu le plus éloigné où les Anglois avent porté leur Commerce. Ils l'ont augmenté si avantageusement depuis leur derniere guerre avec la France, qu'au lieu de trente-trois Vailleaux qu'ils avoient en 1712 fur cette Côte, ils y en ont eu jusqu'à deux cens en 1725.

Ountre divisions l'Auteur a comпаетсе.

L'Aureur a fait lui-même un long Commerce dans l'étendue d'environ sept de la Côte, ob cens lienes de Côtes, depuis la Riviere de Scherbro jusqu'au Cap Lopez-Confalvo. Il divise cet espace en quatre parries: la premiere qu'il appelle, Core Windward, ou fur le vent, a deux cens cinquante lieues de longueur depuis la même Riviete jusqu'à celle d'Ankober , près d'Axim. On ne trouve fur cette Côre aucun Etablissement Européen. Le Commerce ne s'y exerce qu'au passage des Vaisseaux, sur les signes que les Négres sont du rivage

INTRODUC-TION

avec de la fumée, pour avertir les Vaisfeaux qu'ils apperçoivent à la voile. Ils se rendent à bord dans leurs Canots avec les marchandises de leurs Pays, à moins qu'ils n'ayent éré rebutés par les insultes & les violences des Marchands de l'Europe. C'est ce qui arrive souvent, remarque l'Auteur, à la honte des Anglois & des François, qui sous les moindres prétextes, enlevent ces malheureux Négres pour l'esclavage. Une injustice si noire a non-seulement refroidi plusieurs Nations d'Afrique pour le Commerce, mais expose quelquefois les innocens à porter la peine des coupables; car on a l'exemple de quelques petits Vaisseaux de l'Europe, qui ont été surpris par des Négres, malrraités . & facrifiés à leur vengeance.

La seconde division de Snelgrave s'étend depuis la Riviere d'Ankober jusqu'au Forr d'Akra, c'est-à-dire, l'espace de cinquante lieues. Cette parrie qui se nomme la Côte d'Or, est remplie de Comptoirs Anglois & Hol-

La troisième division est d'environ soixante lieues, depuis Akra jusqu'à Jaquin. Il n'y a point d'autres Comptoirs dans cet espace que ceux de Juida & de Jaquin.

La derniere partie, depuis Jaquin jusqu'à la Baye de Benin, au long des Kallabares, des Kamerones, & du Cap Lopez - Consalvo, est de trois cens lieues, & n'a point de Comptoirs Européens.

Sur route la Côre de la premiere division, les Marchands de l'Europe ne Raisona qui emrisquent pas volontiers de descendre au rivage, parce qu'ils ont mauvaise péthent que l'inopinion du caractere des Habitans. L'Auteur descendir dans quelques en-que ne foit micus droits; mais il ne pur jamais s'y procurer les moindres éclairciflemens fur les conne, Pays interieurs. Dans tous fes Voyages, il n'a pas rencontré un feul Blanc qui air eu la hardiesse d'y pénerrer. Aussi ne doute-r-il pas que ceux qui formeroient cette entreprise, ne perisseut miserablement, par la jalousie des Né-

gres, qui les soupconneroient de quelque dessein pernicieux à leur Nation. Opoique les habitans de la Côre d'Or foient beaucoup plus civilifés par l'ancien Commerce qu'ils ont avec les Européens, leur politique ne souffre pas non plus qu'on pénetre dans le sein de leur Pays. Cette défiance va si loin, que la jaloulie des Négres interieurs s'étend jusqu'aux autres Négres qui sont sous la protection des Blancs. De-là vient que dans la paix la plus profonde, lorfque les Nations éloignées de la mers'approchent du rivage pour le Commerce, les éclaircissemens qu'on en tire sont si fabuleux & si contradictoires, qu'on n'y peur prendre aucune confiance; d'autant plus qu'en géneral les Nègres en imposent tonjours aux Blancs.

On peut dire la même chose de la rroisiéme division; car jusqu'à la conquête des Royaumes de Juida & de Jaquin par le Roi de Dahomay, on ne connoissoit presque rien des Pays du dedans. Aucun Blanc n'avoit pénetré plus loin que le Royaume d'Ardra, qui est à cinquante milles de la Côte.

Les Peuples de la quarrième division sont encore plus barbares que ceux de la premiere, & moins capables par conséquent de se prêter aux informarions.

Enfin Snelgrave conclud fon Introduction par deux exemples remarqua- Deux factifices bles des sacrifices humains, sur la Riviere du vieux Kallabar: le premier humains. en 1704, à l'occasion d'une maladie de Jabru Roi du Pays, à qui ses Prêtres

### HISTOIRE GENERALE

INTRODUC-TION.

512 conseillerent de faire immoler un enfant de dix mois pour le rétablissement de sa santé. Snelgrave vit l'enfant suspendu, après sa morr, aux branches d'un arbre, avec un cocq vivant qu'on avoit lié sur lui, pour la perfection de cette horrible céremonie. Dans son dernier Voyage sur la même Côre, en 1713, il eut le bonheur de sauver un autre enfant, qui devoit avoir le même sort. Akqua, Chef ou Roi du Canton (car la Riviere de Kallabar a plusieurs petits Princes) vint à bord, par la seule curiosité de voir le Vaisfeau & d'entendre la musique de l'Europe. Cette partie l'ayant beaucoup amu-

cend on Chices de Kallabar.

L'Auseur def- se, il invita le Capitaine à descendre au rivage. Snelgrave y consentit. Mais connoissant la férociré de cette Nation, il se fir accompagner de dix Marelots bien armés & de son Canonier. En rouchant la terre, il fut conduir à quelque distance de la Côte, où il trouva le Roi assis sur une sellette de bois, à l'ombre de quelques arbres fort touffus. Il fur invité à s'affeoir aussi, sur une autre sellette, qui avoir été préparée pour lui. Le Roi ne prononça point un mot, & ne fir pas le moindre mouvement jusqu'à ce qu'il le vît assis. Mais alors il le félicita sur son arrivée, & lui demanda des nouvelles de sa santé. Snelgrave lui rendit ses complimens, après l'avoir salué le chapeau à la main. L'assemblée étoit nombreuse. Quantité de Seigneurs Négres étoient debout aurour de leur Maître; & sa garde, composée d'environ cinquante hommes, armés d'arcs & de fléches, l'épée au côté, & la zagaye à la main, se tenoit derriere lui à quelque distance. Les Anglois se rangerent vis-à-vis, à vingt pas, le fusil sur l'épaule.

Il faure un ene fant de la mort.

Après avoir préfenté au Roi quelques bagarelles, dont il parut chatmé, Snelgrave vit un petit Négre, attaché par la jambe, à un pieux fiché en terre. Ce petit miférable étoit couvett de mouches & d'autres infectes. Deux Prêtres qui faisoient la garde près de lui, paroissoient ne le pas perdre un moment de vue. Le Capitaine, surpris de ce spectacle, en demanda au Roi l'explicarion. Ce Prince répondit que c'éroir une victime qui devoir être facrifiée la nuit suivante au Dieu Eg Ho, pour la prospérité de son Royaume. L'horreur & la pitié firent une si vive impression sur Snelgrave, que sans aucun ménagement, &, comme il le confesse, avec trop de précipitation, il donna ordre à ses gens de prendre la victime, pour lui sauver la vic. Mais lorsqu'ils entreprenoient de lui obéir, un des Gardes matcha vets le plus avancé, d'un air menaçant & la lance levée. Snelgrave commençant à craindre qu'il ne perçât l'Anglois, tira de sa poche un petit pistolet, dont la vue effraya beaucoup le Roi. Mais il donna ordre à l'Interpréte de déclarer à ce Prince qu'on ne vouloir nuire ni à lui ni à ses gens, pourvû que son Garde cessar de menacer l'Anglois.

Snelgrave achere fons qui lui fes verit à perfunde le Ruis

Certe demande fut auffi-rôt accordée. Mais lorsque tout parur tranquille, la victime. Rai- Snelgrave fit un reproche au Roi d'avoir violé le droit de l'hospitalité, en permettant que son Garde menaçât les Anglois de sa lance. Le Monarque Négre répondir, que Snelgrave avoit eu tort le premier, en donnant ordre à ses gens de se saisir de la victime. Le Capitaine Anglois reconnur volontiers qu'il avoit été trop prompt; mais s'excusant sur les principes de sa Religion, qui défend également de prendre le bien d'autrui & de donner la mort aux innocens, il représenta au Prince qu'au lieu des bénédictions du ciel, il alloit s'attirer la haine du Dieu tout-puissant que les Blancs adorent. Il

INTRODUC-TION.

ajoûta que la premiere loi de la nature humaine est de ne pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qu'ils nous fissent. Après quelques autres argumens, il offrit d'acheter l'enfant. Cette proposition sut acceptée; & ce qui le surprit beaucoup, le Roi ne lui demanda qu'un collier de verre bleu, qui ne valort pas trente fols. Il s'étoit attendu qu'on lui demanderoit dix fois autant, parce que depuis les Rois jusqu'aux plus vils Esclaves, les Négres sont accoutumés à profiter de toutes forres d'occasions pour tirer quelque avantage des Européens. Il prit plaisir, après avoir obtenu cette grace, à traiter le Roi avec les liqueurs & les vivres qu'il avoit apportés du Vaisseau, Ensuire il prit congé de ce Prince, qui pour lui marquer la fatisfaction qu'il avoit recue de

sa visite, promit de retourner à bord. Il est fort remarquable que la veille de son débarquement Snelgrave avoit Erénement font acheté la mere de l'enfant, sans prévoir ce qui lui devoit arriver, & que le Chirurgien ayant remarqué qu'elle avoit beaucoup de lair, & s'étant informé de ceux qui l'avoient amenée de l'interieur des terres, si elle avoit un enfant, ils avoient répondu qu'elle n'en avoit pas. Mais à peine ce petit malheureux La more de Peafur-il porté à bord, que le reconnoissant entre les bras des Matelots, elle fant se trouve ser s'élança vers eux avec une impétuosité surprenante, pour le prendre dans Sosignare. les fiens. Snelgrave a peine à croire qu'il y ait jamais eu de scene aussi touchante. L'enfant étoit aussi joli qu'un Négre peut l'êrre, & n'avoit pas plus de dix-huit mots. Mais la reconnoissance produisit autant d'effet que la tendresse, lorsque sa mere eur appris de l'Interpréte que le Capitaine l'avoit dérobé à la morr. Cette avanture ne fut pas plutôt répandue dans le Vaisseau, que tous les Négres, libres & esclaves, battirent des mains, & chanterent les louanges de Snelgrave. Il en tira un fruit considerable, pendant le reste du Voyage, par la tranquillité & la foumission qu'il trouva constamment parmi ses Esclaves, quoiqu'il n'en eût pas moins de trois cens à bord. Il se rendit de une vend sou la Riviere de Kallabar à l'Isse d'Antigo, où il vendit sa cargaison. M. Dumbar deux à Antigo. lui ayant entendu raconter l'histoire de la mete & du fils, les acheta tous deux fur cette seule recommandation, & leut fit trouver beaucoup de douceur dans l'esclavage.

6. I.

# Etat du Royaume de Juida à l'arrivée de l'Auteur. Histoire de la ruine de ce Royaume.

TERS la fin du mois de Mars 1727, Snelgrave, Capitaine de la Ca- SNELGRATE. therine, arriva dans la rade de Juida, où il avoit deja fait plusieurs Voyages. Après avoir pris terre, sans se ressentir des disgraces ordinaires de cette dangereuse Côte, il se rendit au Fort Anglois, qui est à trois milles du teur à Juda. rivage, & fort près du Fort François. I rois semaines avant son arrivée, le Pays avoit été conquis & ruiné par le Roi de Dahomay, & les Européens des Comptoirs enlevés pour l'esclavage avec les Habitans Négres. Les ravages de l'épée & du feu, dans une si belle Contrée, formoient encore un affreux spectacle. Le carnage avoit été si terrible, que les champs érotent couverts d'os de morts. Cependant comme les prisonniers Européens avoient obtenu du Vainqueur la permission de revenir dans leurs Forts, ce fut d'eux-mêmes

1727. Arrivée de l'Aqu

Ravage de la

Tome III.

SNELGRAYE. 1727. me de Jaida.

que l'Auteur apprit les circonstances de cette étrange révolution.

Il commence son récit par la description de l'état florissant où il avoit vis le Royaume de Juida dans ses Voyages précedens. La Côre de ce Pays est Ancienne fplenau sixième degré quarante minutes du Nord. Sabi, qui en est la Capitale. est située à sept milles de la mer. C'étoit dans cette Ville que les Européens avoient leurs Comptoirs. La rade étoit ouverte à toutes les Nations. On comptoit annuellement plus de deux mille Négres, que les François, les Anglois, les Hollandois & les Portugais transportoient de Sabi & des Piaces voifines. Les Habitans étoient civilifes par un long commerce. Le feul chagrin pour les Marchands, étoit de se voir souvent volés par le Peuple, dont l'adresse est extrême pour enlever le bien d'autrui; quoique la punition, pour ceux qui sont pris sur le fait, soit de devenir Esclaves de ceux qu'ils ont offenfés.

Combien il étois riche & peupié.

L'usage de la polygamie étant établi dans le Royaume de Juida, & les Seigneurs ou les Riches n'ayant pas moins de cent femmes, le Pays s'étoit peuplé avec tant d'abondance qu'il étoit rempli de Villes & de Villages. La bonié naturelle du terroir, joint à la culture qu'il recevoit de tant de mains, lui donnoit l'apparence d'un jardin consinuel. Un long & florissant Commerce avoit enrichi les Habitans. Tous ces avantages étoient devenus la fource d'un luxe & d'une mollesse si excessive, qu'une Nation, qui auroit pû mettre cent mille Combattans sous les armes, se vit chassée de ses principales Villes par une armée peu nombreuse, & devint la proie d'un Ennemi qu'elle avoit autrefois méprifé.

Le Roi de Juida étant monté sur le Trône à l'âge de quatorze ans, avoit abandonné le gouvernement aux Seigneurs de sa Cour, qui s'étoient fait une érude de flatier toutes ses passions pour le tenir plus long-tems dans cette dépendance. Il avoit trente ans, au tems de la révolution. Mais loin de s'ètre rendu plus propre aux affaires, il ne pensoit qu'à satisfaire son incontinence. Il entrerenoit à sa Cour plusieurs milliers de femmes, qu'il employoit à toutes fortes de service, car il n'y recevoit aucun Domestique d'un autre sexe. Cette foiblesse aboutit à sa ruine. Les Grands n'ayant en vue que leur interêt particulier, s'érigerent en autant de tyrans, qui diviserent le Peuple, & devinrent aisément la proie de leur Ennemi commun, le Roi de Dahomay, Monarque puillant dont les Etats font fort éloignés dans les terres (85).

Ce Prince avoit fait demander depuis long-tems, au Roi de Juida, la permission d'envoyer ses Sujets, pour le Commerce, jusqu'au bord de la mer, avec offre de lui payer les droits ordinaires sur chaque Esclave. Cette proposition ayant été réjettée, il avoit juré de s'en venger dans l'occasion. Mais le Roi de Juida s'étoit si peu embattassé de ses menaces, que l'Auteur fe trouvant vers le même tems à sa Cour, il lui avoit dit que si le Roi de Dahomay entreprenoit la guerre, il ne le traiteroit pas suivant l'usage du Pays, qui étoit de lui faire couper la tête, mais qu'il le réduiroit à la qualiré d'Efclave, pour l'employer aux plus vils offices.

(81) Lamb nous apprenant que fon nom firué au Nord des Royaumes de Foing & étoit Truro Audati, il n'en faut pas croire d'Ulkumi, qui sont au Nord de celui d'As-Labat, qui le nomme Dada. Son Pays eft dra.

Truro Audati, Roi de Dahomay, étoit un Prince politique & vaillant, qui dans l'espace de peu d'années avoit étendu ses conquêtes vers la met jusqu'au Royaume d'Ardra, Pays interieur, mais qui touche à celui de Juida. Premieres con-Il se proposoit d'y demeuter tranquille, jusqu'à ce qu'il eût assuré ses premieres conquêtes, lorsqu'un nouvel incident le força de reprendre les armes. Le Roi d'Ardra avoit un frere nommé Hallar, qu'il avoit traité avec beaucoup de rigueur & d'injustice. Ce Prince outragé fut offrit secretement à Truro Audati de grosses sommes d'argent s'il vouloit entreprendre sa vengeance. Il en falloit bien moins pour réveiller un Conquérant polirique. Le Roi d'Ardra découvrit les desseins de ses Ennemis, & fit demander aussi-tôt du secours au Roi de Juida, qu'un inrerêt commun devoit faire entrer dans sa querelle. Mais celui-ci eut l'improdence de fermer l'oreille, & de souffrir que l'armée du Roi d'Ardra, qui étoit forte de cinquante mille hom- nuccase Atias.

mes, fut taillée en pieces, & le Roi même fait prisonnier. Ce malheureux Monarque fut décapité aux yeux du Vainqueur, suivant l'usage barbare des

SNELGRAVE. 1727. uftes du Roi de

Il y avoit alors, à la Cour d'Ardra, un Facteur Anglois nommé Bullfinch Echirchfement Lamb, qui ayant été député au Roi pour quelques affaires, par le Gou- fur Lamb, verneur de la Compagnie d'Afrique au Fort de Jaquin, avoit été retenu par ce Prince, sous prétexte d'une ancienne dette de la Compagnie. Le Roi avoit fait dire ensuite au Gouverneur de Jaquin, que s'il differoit plus longtems à le satisfaire, son Député seroit condamné à l'Esclavage. Malgré les délais & les refus mêmes du Gouverneur, Lamb avoit été traité avec douceur depuis deux ans qu'il éroit prisonnier. A la révolution, il fut présenté au Vainqueur, qui n'avoit jamais vù d'homme blanc. Il en fut recu fort civilement, & dans la suite il se vit comblé de ses bienfaits. Ce puissant Roi l'ayant conduit à sa Cour lui donna une maison, des femmes & des domestiques. Après l'avoir gardé près de trois ans dans cette situation , il le renvoya au Comptoir de Jaquin (87), chargé d'or & d'autres présens, avec la génereuse attention d'ordonner par des Messagers exprès, sur sa route, qu'on lui marquât toutes fortes de telpects, & qu'il ne lui manquât rien pour sa sub-

fiftance. Ce Lamb s'étoit efforcé constamment de faire perdre au Roi de Dahomay le Lamb avoit faire dessein d'envahir le Royaume de Juida. Il lui teprésentoit que les Habirans contre luia. de ce Pays étoient fort nombreux, qu'ils avoient l'usage des armes à seu, & qu'ils ne manqueroient pas d'êrre secourus puissamment par les Européens, avec lesquels ils étoient liés d'interêts. Mais après son départ, ce Prince politique ayant appris par les Emissaires, les divisions qui regnoient entre les Seigneurs de Juida', & que le Roi n'étoit pas capable de se défendre, peir la réfolution de ne pas différer plus long-tems fon attaque. Il la com-mença du côré le plus septentrional du Pays, par un Canton, dont Appragah, en la canun Appragah grand Seigneur Négre, avoir le Gouvernement héreditaire. Cet Appragah at demander du secours à son Roi. Mais il avoit, à la Cour, des Ennemis qui

porte de son Palais. (87) On a vu dans quelques lignes de qu de Smith. Smith , qui fuivent la Lettre de Lamb , qu'il

Rois Négres (86).

(86) Lamb dit simplement qu'il fut tué à la revint à Juida ; mais cette erreur est de peu d'importance, foit qu'elle foit de Snelgrave

Ttt ij

SNELGRAVE, 1727.

souhaitoient sa ruine, & qui rendirent le Roi sourd à ses instances. Se voyant abandonné, il prit le parti, après quelque résistance, de se soumertre au Roi de Dahomay; & cer hommage volontaire lui fit obtenir du Vainqueur une composition favorable.

La foumission d'Appragah ouvrir à l'armée victorieuse l'entrée jusqu'au centre du Royaume. Cependant elle fur arrêtée par une Riviere, qui coule au Nord de Sabi, principale Ville de Juida & réfidence ordinaire de ses Princes. Le Roi de Dahomay y affir son camp, sans ofer se promettre que le passage für une entreprise aisée. Cinq cens hommes auroient suffi pour garder les Le Rol & les bords de cerre Riviere. Mais au lieu de veiller à leur sûreré, les peuples effeminés de Sabi se crurent assez défendus par leur nombre, & ne purent s'imaeux militei par giner que leur Ennemi osar s'approcher de leur Ville. Ils se contenterent d'envoyer foir & matin leurs Prêtres fur le bord de la Riviere , pour y faire des facrifices à leur principale Divinité, qui étoit un grand Serpent, auquel ils s'adressoient dans ces occasions pour rendre les bords de leur Riviere

da te trahiffent

Serpens qu'ils regumoient comme lours proteo tcury.

inaccessibles. Ce Serpent étoit d'une espece particuliere, qui ne se trouve que dans le Royaume de Juida. Le ventre de ces monftres est gros. Leur dos est arrondi comme celui d'un porc. Ils ont au contraire la tête & la queue fort menues, ce qui rend leur marche fort lente. Leur couleur est jaune & blanche, avec quelques rayes brunes. Ils font si peu nuisibles, que si l'on marche dessus par imprudence; car ce feroit un crime capital d'y marcher volontairement, leur morfure n'est suivie d'aucun effet fâcheux; & c'est une des principales raisons que les Négres apportent pour justifier leur culte. D'ailleurs ils sont persuadés par une ancienne tradition, que l'invocation du Serpent les a délivrés de rous les malheurs qui les menaçoient. Mais ils virent leurs esperances rrompées dans la plus dangereuse occasion qu'ils eussent à redouter. Leurs Divinités mêmes ne furent pas plus menagées qu'eux; car étant en si grand nombre, qu'ils étoient regardés dans le Pays comme des animaux domeftiques, les Conquerans, qui en trouverent les maifons remplies, leur firent un trairement fort singulier. Ils les soulevoient par le milieu du corps , en leur disant : » Si vous êres des Dieux, parlez & râchez de vous défendre. Ces pauvres animaux demeurant sans réponse, les Dahomays les éventroient, & les faisoient

Comment ces ferpens fure traites.

Politique da Roi de Dahomay.

griller sur le charbon pour les manger. La politique du Roi de Dahomay alla jusqu'à faire déclarer aux Européens , qui réfidoient alors dans le Royaume de Juida, que s'ils vouloient demeurer neutres, ils n'avoient rien à craindre de ses armes, & qu'il promettoit au contraire d'abolir les impôts que le Roi de Juida mettoit sur leur commerce, mais que s'ils prenoient parti contre lui, ils devoient s'arrendre aux plus cruels effers de son ressentiment. Cerre déclaration les mit dans un extrême embarras. Ils étoient portés à se retirer dans leurs Forts, qui sont à trois milles de Sabi du côté de la mer, pour y attendre l'évenement de la guerre. Mais craignant aussi d'irriter le Roi de Juida, qui pouvoit les accuser d'avoir découragé ses Sujets par leur suite, ils se déterminerent à demeurer dans la Ville. Devoient-ils s'imaginer, remarque Snelgrave, qu'une Nation entiere fe laifs'at égorger sans rien entreprendre pour sa désense, ou que le Conquérant leur fit lubir, comme aux vaincus, le fort de la guerre ?

Truro Audati n'eut pas plutôt reconnu que les habitans de Sabi laissoient la garde de la Riviere aux Serpens, qu'il détacha deux cens hommes pour sonder les passages. Ils gagnerent l'autre rive, sans opposition, & marcherent immédiatement vers la Ville, au son de leurs instrumens militaires. Le Roi de est abandonnée Juida, informé de leur approche, prit aussi-tôt la fuite avec tout son Peuple, & prite pa & se retira dans une Isse maritime qui n'est séparée du Continent que par une Riviere. Mais la plus grande partie des Habitans n'ayant point de Canots pour le suivre, se noyerent en voulant passer à la nage. Le reste, au nombre de plusieurs milles, se réfugierent dans les brossailles, où ceux qui échapperent à l'épée, perirent encore plus misérablement par la famine. L'Isle que le Roi avoit prise pour azile, est proche du Pays des Papas, qui suit le Royaume

de Juida du côté de l'Ouest. Le détachement de l'armée ennemie érant entré dans la Ville, mit le feu d'abord au Palais, & fit avertir aussi-tôt le Géneral qu'il n'y avoit plus d'obstacle à redouter. Toutes les troupes de Dahomay passerent promptement la Riviere & n'en croyoient qu'à peine le témoignage de leurs yeux. M. Dulport, Leur furprife à qui commandoit alors à Juida, pour la Compagnie d'Afrique, raconta plu- hvardes Blanca. fieurs fois à Snelgrave, que plusieurs Négres de Dahomay, qui étoient entrés dans le Comptoir Anglois, avoient paru si esfrayés à la vue des Blancs, que n'ofant s'en approcher, ils avoient attendu qu'il fit figne de la tête & de la main, pour se persuader que c'étoient des hommes de leur espece, ou du moins qui ne differoient d'eux que par la couleur. Mais lorsqu'ils s'en crurent affurés, ils oublierent le respect; & prenant à Dulport tout ce qu'il avoit dans ses poches, ils le firent prisonnier avec quarante autres Blancs, Anglois, Tous les Blancs François, Hollandois & Portugais. De ce nombre étoit Jeremie Tinker, qui font faits pritonavoit resigné depuis peu la direction des affaires de la Compagnie à Dulport, niera, & qui devoit s'embarquer peu de jours après, pour l'Angleterre. Le Seigneur Pereira, Gouverneur Pottugais, fut le seul qui s'échappa de la Ville & qui gagna le Fort François.

Le jour suivant, rous les Prisonniers blancs furent envoyés au Roi de Daho- ne sont conduite may, qui étoit demeuré à quarante milles de Sabi. On avoit eu soin de leur au camp & remis faire préparer, pour ce voyage, des hamacks à la mode du Pays. En arrivant au camp royal, ils furent séparés, suivant la différence de leurs Nations; & pendant quelques jours, ils furent assez maltraités. Mais, dans la premiere audience qu'ils obtinrent du Roi, ce Prince rejetta le mauvais accueil qu'on leur avoit fait sur le trouble de la guerre, & leur promit qu'ils seroient plus sarisfaits à l'avenir. En effet, peu de jours après il seur accorda la liberté sans rançon, avec la permission de retourner dans leurs Forts. Cependant ils ne purent obtenir la restitution de ce qu'on leur avoit pris. Le Roi sit présent de quelques Esclaves aux Gouverneurs Anglois & François. Il les assura qu'après avoir bien établi ses conquêtes, son dessein étoit de faire fleurir le Commerce, & de donner aux Européens des rémoignages d'une considerarion particuliere.

Snelgrave passa trois jours sur le rivage de Juida, avec les François & les Snelgrave se Anglois des deux Comptoirs, qui lui parurent fort embarrassés des circonstan- rend dans la rade ces. Il les quirra pour se rendre à Jaquin , qui n'en est qu'à sept lieues à l'Est , de Jaquin. quoiqu'il y ait au moins trente milles de côtes. Cette rade a toujours servi

Ttt iij

SNELGRAVE. 1727.

de Port de met au Royaume d'Ardra. Elle est gouvernée par un Prince hére. ditaire, qui paye à certe Couronne un tribut de sel. Lorsque le Roi de Dahomay s'éroit rendu maîrre d'Ardra, ce Gouverneur l'avoir fait assurer de sa soumission, avec offre de lui payer le même rribut qu'au Roi précédent, Cette conduire fur fort approuvée de Truto Audati; & la sienne, remarque l'Auteur, fait connoître quelle éroit sa politique. Quelques ravages qu'il eut exercés dans les Pays qu'il avoit subjugués, il jugea qu'après s'être ouve r le passage qu'il destroir jusqu'à la mer, il pouvoir tirer quelque utilité des Jaquins, qui entendoient fort bien le Commerce; & que par certe voie il ne manqueroit jamais d'armes & de poudre, pour achever ses conquêres, D'ailleurs certe Nation avoir toujours été rivale des Juidas dans le Commerce, & leur portoir une haine inveterce depuis qu'ils avoienr attiré dans leur Pavs tout le Commerce de Jaquin; car les agrémens de Sabi, & la douceur de l'an-

Politique du Roi de Dahomay-

> dans cette Ville. Le 3 d'Avril , Snelgrave jetra l'ancre dans la rade de Jaquin , & dépura son Chirurgien au Prince du Pays pour lui demander sa prorection. Elle lui fur accordée par un ferment solemnel sur les Feriches, en présence de deux Blancs, l'un François, l'aurre Hollandois. Il descendir au rivage le jour suivanr; & s'érant rendu à la Ville, qui est à trois milles de la met, il y fur recu civilement dans une maison qu'on avoit déja préparée pour lui servir de

> cien gouvernement avoient porté les Européens à fixer leurs Etablissemens

Snelgrave eft Comptoir. sppellé au camp par le Roi.

Le lendemain, il lui vint un Messaget Négre, nommé Butteno, qui lui dit, en fort bon Anglois, que ne l'ayant pu trouver à Juida, où il l'avoit cherché par l'ordre du Roi de Dahomay, il étoit venu à Jaquin pour l'inviter à se rendre au camp, & l'assurer de la part de Sa Majesté, qu'il y seroir en sûreré & reçu avec toutes fortes de careffes. Snelgrave marqua de l'embarras à répondre; mais apprenant que son refus pourroit avoir de fâcheuses conséquences, il prit le parti de s'engager à ce Voyage, sur-tout lorsqu'il vit plusieurs Blancs disposés à l'accompagner. Un Capitaine Hollandois, dont le Vaisseau avoit éré détruit depuis peu par les Portugais, lui promit de le suivre. Le Chef du Comptoir Hollandois de Jaquin résolut d'envoyer avec lui son Ecrivain, pour faire quelques présens au Vainqueur. Le Prince de Jaquin fit partie n par avec aussi son propre frere, pour renouveller ses hommages au Roi.

elques autres Blancs & un Prince Negre.

Le 8 d'Avril, ils traverserent, dans les Canots, la Riviere qui coule derriere Jaquin. Leur correge éroit composé de cent Négres, & le Messager leur servoit de guide. Cet homme qui avoit été fair prisonnier avec Lamb, avoit appris l'Anglois, des son enfance, dans le Comptoir de Juida. Ils furent accompagnés jusqu'au bord de la Riviere par les Habitans de la Ville, qui faisoient des vœux pour leur retour, dans l'opinion qu'ils avoient de la barbarie des Dahomays. Leur inquiérude étoit sur-tout pour le Duc (88), frere de leur Prince, jeune Seigneur Négre à qui Snelgrave même artribue les plus aimables qualirés.

(88) Un Duc de la création de quelques Matelots Anglois, comme on l'a vii dans d'autres exemples.

SNELGRAVE.

1727. L'Auteur se rend au Camp du Roi de Dahomay, Spedacles barbares , & circonstances curieuses jusqu'à son retour en Angleterre.

Paks avoir passé la Riviere, ils se mirent en chemin dans leurs Papaque Sor! A hamacks, pottes chacun par fix Négres, qui se relevoient successivement à certaines distances; car deux suffisent pour soutenir le baton auquel le branle est attaché. Ils ne faiso ent pas moins de quatre milles par heure ; mais on étoit quelquefois obligé d'atrendre ceux qui portoient le bagage. Il ne se trouve point de chariots à Jaquin , & les chevaux n'y sont guéres plus gros que des ânes. Au reste les chemins sont forr bons; & la perspective du Pays auroit été rrès-agréable si l'on ny eût appercu de tous côtés les ravages de la guerre. On y voyoit non-feulement les ruines de quantité de Villes & de Villages, mais les os des Habitans massacrés, qui couvroient encore la terre. Le premier jour, on dîna sous quelques cocotiers, de diverses viandes froides, dont on avoit fair provision. Le soir, on fut obligé de coucher à terre dans quelques mauvaises hutes, qui étoient trop basses pour y pouvoir suspendre les branles. Tous les Négres de la suite passerent la nuit à l'air.

Le johr suivant, étant parti à sept heures du matin, le convoi se trouva, flanive près du vers neuf heures, à un quarr de mille du Camp royal. On crut avoir fair, bifare gron les depuis Jaquin, environ quarante milles. Là, un Messager envoyé par le fait. Roi, fir à Snelgrave & aux autres Blancs, les complimens de Sa Majesté. Il leur conseilla de se vêtir proprement. Ensuite les ayant conduits fort près du camp, il les remit entre les mains d'un Officier de distinction, qui portoit le titre de Grand Capitaine. La maniete dont cer Officier les aborda leur parut fort extraordinaire. Il étoit environné de cinq cens Soldats , chargés d'armes à feu, d'épées nues, de targettes & de banieres, qui se mirent à faire des grimaces & des contorsions si ridicules, qu'il n'étoit pas aisé de pénetrer leurs intentions. Elles devintent encore plus obscures, lorsque le Grand Capitaine s'approcha d'eux avec quelques autres Officiers, l'épée à la main, & la secouant sur leurs têtes, ou leur en appuyant la pointe sur l'estomac, avec des sauts & des mouvemens sans aucune mesure. A la fin, prenant un air plus composé, il leur tendit la main, les félicita de leur arrivée au nom du Roi, & bur à leur santé du vin de palmier, qui est fort commun dans le Pays. Snelgrave & ses Compagnons lui répondirent, en buvant de la bierre & du vin qu'ils avoient apportés. Ensuite ils furent invités à se remettre en chemin fous la garde de cinq cens Dahomays, au bruit continuel de leurs inftrumens.

Le Camp royal étoit près d'une fort grande Ville, qui avoit été la Capitale (89) du Royaume d'Ardra, mais qui n'offroit plus qu'un affreux amas

(89) Lamb, qui avoit passé deux ans dans Snelgrave ne lui donne aucun nom. Copencette Capitale , ne lui donne pas d'autre nom dant d'autres Voyageurs la nomment Affers , que celus du Pays même , c'est à dire , Ardra. ou Ason.

SNELGRAVE.

de ruines. L'armée victorieuse campoir dans des tentes, composées de petites branches d'arbres & couverres de paille ; de la forme de nos ruches à miel ; mais affez grandes pour contenir dix ou douze Soldats. Les Blancs furent conduits d'abord sous quelques grands arbres, où l'on avoit placé des chaises du butin de Juida, pour les y saire asseoir à l'ombre. Bientôt ils virent autour d'eux des milliers de Négres, dont la plupart n'avoient jamais vû de Blancs, & que la curiofité amenoit pour jouir de ce spectacle. Après avoir passe deux heures dans cerre situation , à considerer divers tours de souplesse , dont les Négres tâchoient de les amuser, ils furent menés dans une chaumiere qu'on avoir préparée pour eux. La porte en étoit fort basse, mais ils trouverent le dedans affez haut pour y suspendre leurs-branles. Aussi-rôr qu'ils y furent entrés avec leur bagage, le grand Capitaine, qui n'avoit pas encore cesse de les accompagner, laisse une garde à peu de distance, & se rendit auprès du Roi pour lui rendre compte de sa commission. Vers midi, ils dresferent leur rente au milieu d'une grande cour, environnée de palissades, autour desquelles la populace s'empressa beaucoup pour les regarder. Mais ils dînerent tranquillement, parce que le Roi avoit défendu sous peine de mort, que personne s'approchât d'eux sans la permission de la garde. Cette attention pour leur sureré leur causa beaucoup de joie. Cependant ils furent

Atrentions de Boi pour la sûre sé.

Sacrifice de quatre mille Négreschargé de cette vermine.

A rois heurze après midi, le grand Capiraine les fit avertir de fe rendre à
la porte royale. Ils virent en chemin deux grands céhauffauts, fur lefquels on
avoit affemblé en pile un grand nombre de étrèse de morte. Cévoit il que fe
formoient les mouches, dont ils avoient reçu tant d'incommodité pendant
leur diner. Ulneterprése leur apprit que les Dahomays avoient facerifié dans
ce lieu, à leurs Divinités, quarre mille Prisonniers de Juida, & que cette
exécution à féoit faire il y avoie curivon rois femaines.

tourmentés par une si prodigieuse quantité de mouches, que malgré les soins continuels de leurs Esclaves, ils ne pouvoient avaler un morceau qui ne sut

La porte royale donnoit entrée dans un grand clos de palifiades , où l'en voyoir plufeurs maissino adont les murs écoient de terre. On les y fit affeoir sur des Gelletres. Un Officier leur préfenta une vache, un mouton, quelques chévres, & d'autres provisions. Il ajoita, pour compliment, qu'au milieu du tumulte des armes, Sa Magrêfe ne pouvoir pas fastisfaire l'inclination qu'elle avoir à les mieux traiter. Ils ne viteure pas le Roi; mais forrant de la cour, a près y avoir promené quelque tems leurs yeux, ils futent furpris d'appercevoir à la porte une file de quarante Négres; grands & robufles, e le fulle fui l'épaule, & le fabre à la main; chacun orné d'un grand colliet dens d'hommes, qui leur pendoient fui l'efonnac & autour des épaules, L'Interpréte leur apprit que c'écoient les Héros de la Narion, aufquels il étois permis de porte els edunt des ennemis qu'ils voient rués. Quelques-uns en avoient plus que les autres, ce qui faisoit une différence de degrés dans l'ora éte même de la valeur. La loi du Pays défendoit fous princé emort de se

parer d'un si glorieux ornement, sans avoir prouvé devant quelques Officiers chargés de cet office, que chaque dent venoir d'un ennemi tué sur le champ de bataille. Snelgrave pria l'interpréte de leur faire un compliment de sa part, & de leur dire qu'il les regatdojt comme une compagnie de sort

Quartense Héron Hegres , & Jeus parure,

braves

braves gens. Ils répondirent qu'ils estimoient beaucoup les Blancs.

L'Auteur & fes Compagnons retournerent ensuite à leur renie, souperent fort bien , & fitent suspendre leurs branles , où ils dormitent mieux que la nuir précédence. Le frère du Prince de Jaquin fut trairé dans un autre lieu par le grand Capitaine, afin que les Blancs fussent logés moins à l'étroir.

SNELGRAVE. 17274

Ce fur le lendemain, qu'ils reçurent ordre de se préparer pour l'audience Audience du Roi du Roi. Ils furent conduits dans la même cour qu'ils avoient vue le jout pté- de Dahomay. cédent. Sa Majesté v étoir affise, contre l'usage du Pays, sur une chaise dorée, qui s'éroir trouvée entre les dépouilles du Palais de Juida. Trois femmes foutenoient de grands parafols au-dessus de sa tête, pour le gatantir de l'ardeur du Soleil, & quatre aurres femmes étoient debout derriere lui, le fusil sur l'épaule. Elles éjoient toures fort proprement vêtues depuis la ceinture juseu en bas, suivant l'usage de la Nation, où la moitié superieure du corps est roujours nue. Elles portoient aux bras des cetcles d'or d'un grand prix, des joyaux sans nombre autour du col, & de petits ornemens du Pays entrelacés dans leur chevelute. Ces parures de tête sont des ctistaux de diverses couleurs, qui viennent de fort loin dans l'interjeur de l'Afrique, & qui paroifsent une espece de fossiles. Les Négres en font le même cas que nous faisons des diamans.

Le Roi étoit vêtu d'une robbe à fleurs d'or, qui lui tomboit jusqu'à la cheville du pied. Il avoir sur la rêse un chapeau de l'Europe, brodé en or, & des sandales aux pieds. On avertir les Blancs de s'arrêier à vingt pas de la chaise. A cette distance, Sa Majesté leur sit dire, par l'Inserpréte, qu'elle se réjouisfoir de leur arrivée. Ils lui firent une profonde réverence, la rête découverte. Alors, ayant affuré Snelgrave de sa protection, elle donna ordre qu'on présenrar des chaises aux Errangers. Ils s'assirenr. Le Roi bur à leur sanré; & leur ayant fair apporter des liqueurs, il leur donna la permission de boire à la fienne.

On amena, le même jout, au camp, plus de huit cens captifs, d'une Région nommée Tuffo, à fix journées de distance. Tandis que le Roi de Daho-dellineune purise may faifoir la conquête de Juida, ces Peuples avoient arraqué cinq cens hom- au facifice, mes de ses Troupes, qu'il avoir donnés pour escorre à douze de ses femmes, pour les reconduire dans le Pays de Dahomay avec quantité de richesses. Les Tuffos ayant mis l'escorre en déroute, avoient tué ses douze femmes & s'étoient saiss de leur trésot. Mais après la conquête de Juida, le Roi s'étoit hâté de détacher une partie de son armée, pour tirer vengeance d'une si lâche

perfidie. Il se fit amener les prisonniers dans sa cour. La vûe de ces miserables auroit inspiré la pitié, fi leur crime n'eût pas merité une juste punition. Le Roi en choisir un grand nombre, pour les sacrifier à ses Feriches. Le reste fur destiné à l'esclavage. Cependant tous les Soldats de Dahomay qui avoient eu parr à cerre prife, recurent des récompenses, qui leur furent distribuées fut le champ par les Officiers du Roi. On leur paya, pour chaque Esclave mâle, Soidan. la valeur de vings scheilings, en kowris; & celle de dix schellings pour chaque femme & chaque enfant. Les mêmes Soldats apporterent au milieu de la cour plusieurs milliers de têtes, enfilées dans des cordes. Chacun en avoir

Récompenses

Tome III. Vuu

SHILGRAVE. 1.727.

sa charge; & les Officiers qui les reçurent, leur payerent la valent de cinq fchellings pour chaque tête, Enfuite d'autres Négres emportoient tous ces horribles monumens de la victoire, pour en faire un amas près du camp. L'Interpréte dit à Snelgrave, que le dessein du Roi étoit d'en composer un trophés de longue mémoire.

Manieres dont kent au Roi.

Pendant que ce Prince parut dans la cour, tous les Grands de la Nation se tinrent prosternés, sans pouvoir approcher de sa chaise plus près que de vingt pas. Ceux qui avoient quelque chose à lui communiquer commençoient par baifer la terre, & parloient enfuite à l'oreille d'une vieille femme, qui alloit expliquer leurs desirs au Roi, & qui leur rapportoit sa réponse. Il sit présent à plutieurs de ses Officiers & de ses Courrisans, d'environ deux cens Esclaves. Cette liberalité royale fut proclamée à haure voix dans la cont. & suivie des applaudiffemens de la populace, qui attendoit autour des paliffades l'heure du facrifice. Enfuite on vit arriver deux Négres, qui portoient un afsez grand tonneau rempli de diverses sorres de grains. L'Aureur jugea qu'il estacles Mé- ne contenoit pas moins de dix gallons. Après l'avoir placé à terre, les deux

Négres se mirent à genoux; & mangeant le grain à poignées, ils avalerent tout en peu de minutes. Snelgrave apprit de l'Interpréte, que cette céremonie ne se faisoit que pour amuser le Roi, & que les Acteurs ne vivoient pas longrems; mais qu'ils ne manquoient jamais de successeurs. Il y eut quantité d'autres spectacles, qui durerent pendant trois heures. Enfin Snelgrave, fatigué d'avoir effuyé si long-tems toute l'ardeur du Soleil, demanda la permission de se retirer.

Effroi du Duc de Jaquin.

Après le dîner, le Duc, frere du Prince de Jaquin, vint à la tente des Blancs, dans nn fi grand effroi, que de noir, sa paleur le rendoir bazané. Il avoit rencontré en chemin les Tuffos qui devotent être facrifiés, & leurs cris lamentables l'avoient jetté dans ce désordre. Les Négres de la Côte ont en horreur ces excès de cruauté, & détestent sut-tout les festins de chair humaine. Ce barbare usage étoit familier aux Dahomays; car lorsque Snelgrave reprocha dans la suite aux Peuples de Juida, le découragement qui leur avoit fait prendre la fuite, ils répondirent qu'il étoit impossible de réfister à des Canibals, dont il falloit s'attendre à devenir la pature : & leur avant répliqué qu'il importoit peu, après la mort, d'être devorés par des hommes ou par des vautours, qui font en fort grand nombre dans le Pays, ils secouoient les épaules, en frémissant de la seule pensée d'être mangés par

Les Dahomaya mangent leum Protonniers.

> des créatures de leur espece, & protestant qu'ils redoutoient moins toute autre mort. Le Duc de Jaquin paroissoit inquiet pour sa propre sûreré, parce qu'il n'avoit point été recu à l'audience du Roi. Mais Snelgrave & le Capitaine Hollandois obtinrent du Chef des Prêtres la liberté d'assister à la céremonie. Elle fut exécutée sur quatre petits échaffauts, élevés d'environ cinq pieds au-dessus de la terre. La premiere victime fut un beau Nogre de cinquante ou soixanre ans, qui parut les mains liées derriere le dos. Il se présenta d'un air ferme, & sans aucune marque de douleur ou de crainte. Un Prêtre Dahomay le retint quelques momens debout, près de l'échaffant, & prononca fur lui quelques paroles mysterienses. Ensuire il fit un figne à l'Exécuteur, qui étoit derriere la victime, & qui d'un seul coup de sabre sépara la tête du corps. Toute l'Assemblée poussa un grand cri. La tête sut jettée sur l'é-

au facrifice de

chaffaut. Mais le corps, après avoit été quelque tems à terre pour laisser au fang le tems de couler, fut emporté par des Esclaves, & jette dans un lieu voilin du camp. L'Interpréte dit à Snelgrave que la rête de la victime étoit pour le Roi, le fang pour les Feriches, & le corps pour le Peuple.

SNELGRAVE. 1727.

Le sacrifice sut continué, avec les mêmes formalités pour chaque victime. Snelgtave observa que les hommes se présentoient courageusement à la mort.

Mais les cris des femmes & des enfans s'élevoient jusqu'au ciel , & lui cause-enfans, rent à la fin tant d'horreut, qu'il ne put se défendre de quelque effroi pour lui-même. Il s'efforça néanmoins de prendre une contenance assurée, & d'éviter tour ce que les Vainqueurs auroient pû prendre pour une condamnation de leur cruauté. Mais il cherchoit, avec le Hollandois, quelque occafion de se retirer sans être appercu. Tandis qu'ils étoient dans cette violente fituation, un Colonel Dahomay, qu'ils avoient vû à Jaquin, s'approcha d'eux, & leur demanda ce qu'ils pensoient du spectacle. Snelgrave lui répondit qu'il s'étonnoit de voir facrifier tant d'hommes fains, qui pouvoient êrre vendus avec avantage pour le Roi & pour la Nation. Le Colonel lui dit que c'étoit l'ancien usage des Dahomays; qu'après une conquête, le Roi ne pouvoir Dahomays apfe dispenser d'offrir à leur Dieu un certain nombre de Caprifs, qu'il étoit user et user. obligé de choisir lui-même; qu'ils se croiroient menacés de quelque malheur e'ils négligeoient une pratique si respectée, & qu'ils n'attribuoient leurs dernieres victoires qu'à leur exactirude à l'observer; que la raison qui faisoit choifir particulierement les vieillards pour victimes étoit purement politique; que l'âge & l'expérience leur faifant supposer plus de sagesse & de lumieres qu'aux jeunes gens, on craignoir que s'ils étoient conservés, ils ne formassent des complors contre leurs Vainqueurs, & qu'ayant été les chefs de leur Nation, ils ne pussent jamais s'accourumer à l'esclavage. Il ajouta qu'à cet âge d'ailleurs, les Européens ne feroient pas fort empresses à les acheter; & qu'à l'égard des jeunes gens qui se trouvoient au nombre des victimes, c'étoit pour servir, dans l'autre monde, les semmes du Roi, que les Tuffos avoient massacrées.

Snelgrave concluant de cette derniere explication que les Dahomays avoient quelque idée d'un état futur, demanda au Colonel quelle opinion et il se formoir de Dieu. Il n'en rira qu'une réponse confuse, mais dont il crut pouvoir recueillir que ces Barbares reconnoissent un Dieu invisible qui les protege, & qui est subordonné à quelque autre Dieu plus puissant. Ce grand Dieu , lui dir le Colonel , est peut-être celui qui a communiqué aux Blancs tant d'avantages extraordinaires; mais puisqu'il ne lui a pas plû de se faire connoître à nous, nous nous contentons, ajoura-t-il, de celui que nous

Opinion on The

Après avoir affifté pendant deux heures à cette déplorable tragédie , les Blancs se retirerent dans leur tente, accompagnés du Colonel, qui passa l'après-midi à boire des liqueurs de l'Europe avec eux. Ils l'accompagnerent à son tour jusqu'à sa tente. En chemin, ils passerent par le lieu où les corps des victimes avoient été placés en deux tas, au nombre de quarre cens. Le Colonel les traita, avec du vin de palmier. Mais à l'heure du fouper ils l'engagerent à rerourner avec eux. Tandis qu'ils étoient à table, ils virent arrivet quelques Esclaves, chargés de plusieurs plats de chair & de poisson.

Vuu ii

## HISTOIRE GENERALE

SHELGRAVE. 1727. Puliteffe que d'on Maldere l'or-

tugais.

C'étoit un présent, qui leur venoit d'un Mulâtre Portugais, établi à la Cour de Dahomay. Il parut bientôt lui-même, suivit de sa femme, qui étoit beau-

coup plus blanche que lui. Le Roi de Dahomay l'avoit fait prisonnier, avec Snelgrave regist Lamb, dans la conquête d'Ardra, & n'avoit rien épargné pour se l'atracher par ses bienfaits. Il lui avoit donné cette femme, dont Snelgrave admira beaucoup la figure. Elle n'avoit pas le teint si vif que les Angloises, mais elle avoit leur blancheur, avec les traits & la chevelure des Négres. Son mari Megreffe Blan- affuroit qu'elle étoit née de parens très-noits, qui n'avoient jamais vû de Blancs; & qu'elle même n'en avoit jamais vû d'autres que Lamb. Il parut fort empresse à demander des nouvelles de ce Facteur Anglois. Le Roi , disoitil, attendoit impatiemment son retour, & lui avoit promis la liberté à luimême, ausli-tôr que Lamb seroit revenu suivant sa promesse.

Le lendemain, Snelgrave recut la vitite du Duc de Jaquin, qui avoit obtenu la permission de paroître devant le Roi, & qui revenoit charmé de cette faveur. Il avoit été traité si humainement, qu'il ne lui restoit aucune crainte d'être mangé par les Dahomays; mais il paroiffoit pénetré d'horreur en racon-Manière dont tant les circonstances de l'horrible festin qui s'étoit fait la nuit précedente. les Dahomays Les corps des Tuffos avoient été bouillis & dévorés. Snelgrave eut la curiofité de le transporter dans le lieu où il les avoit vûs. Il n'y restoit plus que les

baname,

traces du sang; & son Interpréte lui dit, en riant, que les vautours avoient tout enlevé. Cependant comme il étoit forr étrange qu'on ne vît pas du moins quelques os de refte, il demanda quelqu'explication L'Interpréte lui répondit alors plus sérieusement, que les Prêtres avoient distribué les cadavres dans chaque partie du camp, & que les Soldats avoient passé toute la nuit à les manger (90).

L'Auteur n'ose donner cette étrange barbarie pour une vérité, parce qu'il perfuada qu'ils la ne la rapporte pas sur le témoignage de ses propres yeux. Mais il faitse juger mangement en à fes Lecteurs, si elle n'est pas bien confirmée par un autre récit qu'il rient tionde its idees. lui - même d'un fort honnête homme, nomné Robert Moore, alors Chirurgien de l'Italienne, grande Ftégate de la Compagnie Angloife. Ce Bâriment arriva dans la rade de Juida tandis que Snelgrave étoit à Jaquin. Le Capitaine John Dagge, qui le commandoit, se trouvant indispolé, envoya Robert Moure au camp du Roi de Dahomay, avec des préfens pour ce Prince. Moore eur la curiolité de parcourir le camp; & passant au Marché. il v vit vendre publiquement (91) de la chait humaine. Snelgrave, à qui Moore reconta ce qu'il avoit vû, n'alla point chercher ce spectacle au Marché; mais il est persuadé que si sa curiosité l'eur conduit du même côté, il y auroit vù la même chose. Il ajoute qu'outre les caprifs sacrifies, il y avoit parmi les Tuffos quantité d'autres vieillards, ou de jeunes gens estropiés, que

> fitions d'Anthropophages, répond ici quel'Inrespréte se fit un plaifir d'en imposer à Snelgrave, pour excuser apparemment la lacheré des Juidus les Compatriotes , & juge que tous les cadavres avoient été entetres pendant la nuit. Voyez ei deffus l'arriele d'Arkins; & dans (a Relation même, la page 117.

(91) C'eft la plus forre preuve de l'opinion vérifier par fes propres yeux.

(90) Arkins, qui rejette toutes les suppo- de Snelgrave. Mais Atkins répond que fa Moore n'a pas vû tuer & démembrer les hommes lont il prérendoit avoir vu vendre la chair, il pouvoit avoir pris de la chair de Singes pour de la chair humaine. Il s'emporte méme contre la crédulité de Snelgrave, & lui reproche de donner comme certain, fur le témoignage d'autrui , ce qu'il lui étoit fi aifé de les Européens n'auroient point achetés, & que les Dahomays avoient pû tuer à part pour en vendre la chair au marché.

Snelgrave n'ayant reçu, le même jour, aucun ordre pour l'audience du vifine qu'il rend Roi, alla rendre une vilite au Mulâtre Portugais, à qui il devoit de la recon- au Molitre Pornoissance & des remercimens. Son Interptéte l'avertit qu'il étoit arrivé deux ment

Ambassadeurs du Roi de Juida, pour faire les soumissions de ce Prince au Vainqueur, & que s'il les rencontroit en chemin, la prudence ne lui permettoit pas de leur parler. Il arriva chez le Portugais sans les avoir vu paroître. Aussi-tôt qu'il fut assis, il se défit de l'Interprére, sous le prétexte d'une commission dont il le charges pour le Duc de Jaquin ; & profitant de son absence pour s'expliquer plus librement, il demanda au Portugais quelques avis sur la conduite qu'il devoit tenir avec le Roi. Les éclaircissemens qu'il reçut de lui, futent extrêmement utiles aux Anglois, & répondirent parfaitement à l'expérience qu'ils firent bientôt de la politesse & de la générofisé du Roi. Ce Portugais, dont Lamb & Snelgrave ne nous apprennent pas le nom.

avoit dans la cour de sa maison deux fort beaux chevaux. Ils lui étoient venus sugais. du Royaume d'Yo, fort éloigné de Dahomay au Nord-Est, de l'autre côté d'un grand Lac d'où fortent quantité de groffes Rivieres qui viennent se décharger dans la Baye de Guinée. Il racontoir que plusieurs Princes sugitifs, dont les peres avoient été vaincus & décapités par le Roi de Dahomay, s'étoient retirés fous la protection du Roi d'Yo, & l'avoient engagé par leurs instances à déclarer la guerre à leur Vainqueur. Il s'étoit mis en campagne Go immédiatement après la conquête d'Ardra. Le Roi de Dahomay quittant Roi 670 aufli-tôt cette Ville avoit marché au-devant de lui, avec toutes ses forces, qui n'étoient composées que d'infanterie. Comme ses Ennemis, au contraire, n'avoient que de la cavalerie, il avoit eu d'abord quelque chose à fouffrir, dans un Pays ouvert, où les fléches, les javelines & le fabre faisoient de fanglantes exécutions. Mais une partie de ses Soldats étaut atmés de fufils. le bruit des moindres décharges effrava tellement les chevaux, que le Roi d'Yo ne put les atraquer une seule fois avec vigueur. Cependant les escarmouches avoient déja duré quatre jours, & l'infanterie de Dahomay commençoit à fe rebuter d'une si longue fatigue, lorsque le Roi eut recours à ce strarageme. Il avoit avec lui quantité d'eau-de-vie, qu'il fit placer dans une Ville voifine de fon camp, Il y mit aufli, comme en dépôt, un grand nombre Roi de Dahomay. de marchandifes; & fe retirant pendant la nuit, il feignit de s'éloigner avec toute fon armée. Celle d'Yo ne douta point qu'il n'eut pris la fuite. Elle entra dans la Ville; & tombant sur l'eau de vic, dont elle but d'autant plus avidement, que cette liqueur est très-rare dans le Pays d'Yo, elle fe ressentit bientôt de ses pernicieux effeis. Le sommeil de l'ivresse mit les plus braves hors d'état de le défendre; tandis que le Roi de Dahomay, bien instruir par fes Espions, revint sur fes pas avec la detniere diligence, & rrouvant fes Ennemis dans ce défordre, n'eut pas de peine à les tailler en pieces. Il s'en échappa néanmoins une grande parrie, à l'aide de leurs chevaux. Le Portugais Mulatre ajoutoit que dans leur fuite, il avoit pris les deux chevaux qui éroient dans fa cour , & que les Vainqueurs en avoient enlevé un grand

nombre. Cependant, il avoit reconnu, difoit-il, que les Dahomays crai-

gnoient beaucoup une seconde invasion, & qu'ils redoutoient extrêmement la Yaa iii

SNELGRAVE. 1727. Sa reffource contre les You.

cavalerie. Depuis sa victoire, leur Roi n'avoit pas fait difficulté d'envoyer des présens considerables à celui d'Yo, pour l'engager à demeurer tranquille dans ses Erats. Mais si la guerre recommençoir, & s'ils étoient abandonnés par la forrune, ils étoient déja résolus de se retirer vers les côtes de la mer, où ils étoient sûrs que leurs Ennemis n'oscroient jamais les poursuivre. On sçavoit que le Feriche national des Yos étoit la mer même, & que leurs Prêtres leur défendant, sous peine de mort, d'y jetter les yeux, ils ne s'exposeroient point à vérifier une menace si terrible. Snelgrave remarque à cette occasion, comme les autres Voyageurs, que tous les Négres ont ainli leurs Fétiches, géneraux & parriculiers, pour lesquels leur respect va si loin, qui si c'est un mouton, par exemple, une chevre, ou quelque oifeau, ils s'abstiennent toute leur vie de manger les animaux de la même espece.

Le jour suivant, Snelgrave & ses Compagnons furent avertis de se rence de Sneigrave. dre à l'audience du Roi. En arrivant dans la premiere cour, où ils n'avoient encore vu le Roi qu'en public, on les pria de s'arterer un moment. Ce Prince ayant appris qu'ils lui apportoient des présens, avoit desiré de voir ce qu'ils avoient à lui offrir, avant qu'ils fussenr introduits. Le retardement dura peu, On les conduisit dans une petite cour, au fond de laquelle Sa Majesté étoit assife, les jambes croisées, sur un tapis de soie. Sa parure étoit fort riche, mais il avoit peu de Courtifans autour de lui. Il demanda aux Blancs, d'un ton fort doux, comment ils se portoient; &, faisant étendre près de lui deux belles nattes, il leur fit signe de s'asseoir. Ils obéirent, en apprenant de l'Interprére que c'étoit l'usage du Pays.

Le Roi demanda aussi-rôt à Snelgrave quel étoit le commerce qui l'avoit amené sur les Côtes de Guinée; & le Capitaine lui ayant répondu qu'il venoit pour le commerce des Esclaves, & qu'il esperoit beaucoup de la protection de Sa Majesté, il lui promit de le satisfaire, mais après que les droits seroient reglés. Là-dessus, il lui dir de s'adresser à Zuinglar, un de ses Officiers, qui étoit présent, & que Snelgrave avoit connu à Juida, où il avoit fair , pendant plusieurs années , les affaires de la Cour de Dahomay, Cer Officiar, prenant la parole au nom de son Maître, déclara que malgré ses droits de Conquérant, il ne mettroit pas plus d'impôts sur les marchandises, qu'on n'étoit accoutume d'en payer au Roi de Juida. Snelgrave répondit que Sa Majesté étant un Prince beaucoup plus puissant que le Roi de Juida, on esperoit qu'il exigeroir moins des Marchands. Cette objection parur embarraffer Zuinglar. Il balançoit sur sa réponse. Mais le Roi, qui se faisoit expliquer jusqu'au moindre mot par l'Interpréte, répondit lui-même, qu'étant en effer un plus grand Prince, il devoit exiger davantage. Mais, ajouta-t-il. d'un air gracieux : » Comme vous êtes le premier Capitaine Anglois que j'aye » jamais vu, je veux vous traiter comme une jeune mariée, à laquelle on ne " refuse rien. Snelgrave fut si surpris de ce rour d'expression, que regardant

liere du Roi.

l'Interpréte, il l'accusa d'y avoir changé quelque chose. Mais le Roi flatté de fon étonnement, recommença sa réponse, dans les mêmes termes, & lui promit que ses actions ne démentiroient pas ses paroles. Alors Snelgrave, encouragé par tant de faveurs, prit la liberté de représenter que la plus sûre voie pour faire fleurir le commerce, étoit d'imposer des droits legers, & de proteger les Anglois, non-seulement contre les larcins des Négres, mais

encore contre les impolitions arbitraires des Seigneurs. Il ajouta que pour avoir négligé ces deux points, le Roi de Juida avoit fait beaucoup de tort au commerce de son Pays, Sa Majesté prir fort bien ce conseil, & demanda ce que les Anglois souhaitoient de lui payet. L'Auteut répondit que pour les sarisfaire, & leur inspirer autant de zele que de reconnoissance, il falloit n'exiger d'eux que la moitié de ce qu'ils payoienr au Roi de Juida. Cette grace fut accordée sut le champ. Le Roi, pour mettre le comble à ses bontés, ajouta qu'il éroit résolu de rendre le commerce florissant dans toure l'étendue de les Erats : qu'il s'efforceroit de garantir les Blancs des injustices dont ils se plaignoient; & que Dieu l'avoit choifi pour punir le Roi de Juida & son Peuple, de toutes les bassesses dont ils s'étoient rendus coupables à l'égard des Blancs & des Noirs.

SHELGRAVE.

Favour qu'il ccorde aux An-

Après ce Traité, la confiance & l'affection du Roi de Dahomay éclaterent pat rant de marques, que Snelgrave ne balança point à folliciter sa clé-enfavourées ton mence en faveur des miserables Peuples de Juida. En avouant qu'ils éroient ples de Juida, fort sujets au larcin, il les excusa par l'exemple des Grands de leur Nation, qui parrageoient avec eux les dépouilles des Etrangers. Il ne craignit point d'avancer que s'il plaisoir à Sa Majesté de leur faire grace, & de les rappeller dans leur Pays, en leur imposant un tribut, ils deviendroient utiles les interêts par leur industrie à culriver la terre, & par la connoissance qu'ils avoient du commerce. Il ajouta que c'étoit une maxime entre les Princes Blancs, que la force & la gloire des Rois consistent dans la multitude de leurs Sujets; & que fi Sa Majesté goûtoit ce principe, elle avoit l'occasion d'augmenter le nombre des siens de plusieurs centaines de milles. Le Roi répondit qu'il sentoir la vériré de ce discours ; mais que la conquête de Juida que de ce Prince. ne pouvoir être affurée que par la mort du Roi, & qu'il avoit déja offert aux Habitans de les rétablir, aussi-tôt qu'ils l'auroient envoyé mott ou vif dans

Réponse potiti-

Il se plaint de

fon camp. Cet entretien fut suivi de quantité d'autres discours. Le Roi se plaignit beaucoup de Lamb, qui après avoit reçu de lui trois cens vingt onces d'or & Lamb, & d'un huir Esclaves en quittant la Cour, avec serment d'y revenir dans un espace Negre no de tems raisonnable, étoit absent depuis plus d'un an, sans lui avoir fait donnet de ses nouvelles. Ses plaintes étoient d'autant plus justes, qu'il avoit donné à Lamb un Jaquin nommé Tom , Esclave depuis long-tems à sa Cout , qui parloit fort bien la langue Angloife, pour l'accompagner en Anglererre; avec ordre d'y observer si les usages des Anglois dans leur Pays étoient tels que Lamb l'en avoir affuré, & de lui rapporter promptement ses informations. N'étoit-il pas étrange, disoit-il, qu'il n'eut entendu parler ni du Maître ni de l'Esclave? Snelgrave répondit qu'il ne connoissoit pas Lamb, quoique leur Patrie fur la même ; mais qu'ayant entendu parler de lui , il scavoit que de Juida il étoir passé à la Barbade, Isle fort éloignée de l'Angleterre, & qu'il ne doutoit pas que tôt ou tard il ne revînt en Guinée, avec la fidelité qu'il devoit à son seiment. Le Roi protesta que quand Lamb seroit capable de manquet à ses engagemens, les Blancs n'en seroient pas plus maltraités à sa Cour. Ce que je lui ai donné, ajouta-t-il, est pout moi moins que tien; & s'il étoit revenu plus promptement avec le plus grand Vaisseau de son Pays, j'aurois pris plaifir à le remplie d'Esclaves dont il auroit disposé à son gré.

SNELORAVE.

1727. Eclaireiffement fur ce Facteur Anglois, & fur ce Negre,

Tom, ce même Négre dont le Roi de Dahomay avoit fait present à Lamb. étant venu en Angleterre l'année d'avant la publication de ce Voyage, l'Auteur fut interrogé par un Comité du Commerce, sur ce qu'il pouvoit avoir appris concernant cer Esclave. Il rend compte en peu de mots, de ses prineipales avantures. Lamb, après l'avoir conduit à la Barbade, & dans d'autres lieux » l'avoit laisse à Maryland. Mais il lui prit envie de l'amener à Londres en 1731. Peu de tems après leur atrivée, Snelgrave vit Lamb, & lui conseilla de ne pas retourner dans les Etats du Roi de Dahomay, parce qu'il étoit trop tard . & qu'il avoit tour à craindre du ressentiment de ce Prince. M. Testesolo en avoit déja fait une trifte experience. La qualité de Gouverneur de la Compagnie d'Afrique à Juida, n'avoit point empêché qu'il n'eut souffert une mort cruelle. Dans quelques idées que Lamb fût là-dessus, il présenta au Roi d'Angleterre une Lettre sous le nom du Roi de Dahomay. Cette affaire ayant été renvoyée devant les Commissaires du Commerce, ils déclarerent, après avoir interrogé Snelgrave, que la Lettre leur paroissoit supposée; mais ils jugerent qu'il falloit prendre soin du Négre Tom, & le renvoyer à son Roi. Suivant Tom eft renvoyé cet avis, les Ducs de Richemond & de Montaigu lui procurerent un passage commode sur le Tiere, Vailleau de Guerre commandé par le Capitaine Berkeley. Ces deux Seigneurs envoyerent, par le même Bâtiment, des présens considérables au Roi de Dahomay. Snelgrave appris dans la suite, que Tom, en arrivant à Juida, fut envoyé avec les présens à la Cour du Roi de Dahomay, qui éroit alors dans ses propres Erats; qu'il en fut reçu avec de grandes marques de satisfaction, & que Sa Majesté fit partit à son tour, divers présens pour le Capitaine Berkeley; mais qu'avant l'arrivée de son Messager, Berke-

au Roi de Dabos may avec des pré-

Impoflure po saljun.

ley impatient avoit mis à la voile. Snelgrave s'est cru obligé d'inserer ici cette courte explication, pour détromper ceux qui ont cru Tom envoyé par le Roi de Dahomay avec la qualiré d'Ambassadeur. Cerre farce, dir-il, sur poussée si loin, que les Spectacles de Londres furent représentés plusieurs fois pour ce prétendu Ministre d'un puissant Roi d'Afrique, & qu'on prit soin d'averrir dans les Nouvelles publiques, que c'étoir en faveur du Prince Adomo Orvonoko Tom, &c. Il étoit né à Jaquin. Dès l'enfance, il y avoit appris la langue Angloife dans les Comproirs de la Compagnie d'Afrique; & s'étant trouvé dans celui d'Ardra, pendant la conquête, il étoit tombé entre les mains du Vainqueur avec le Facteur Lamb.

Fin de l'audience du Roi de Dabomay.

Snelgrave revient à son sujet. Après avoir répondu aux plaintes du Roi de Dahomay sur l'absence de Lamb, il dit à ce Prince, que le Négociant Anglois dont il commandoit un Vaisseau, en avoit cinq autres, accoutumés au commerce de Juida, & qu'il se flattoit que Sa Majesté les traiteroit tous avec aurant de bonté que le premier. Le Roi répondit, avec un fourire, que fes faveurs regardoient particuliérement la personne de Snelgrave; mais que les aurres Vaisseaux néanmoins n'autoient aucun sujet de se plaindre; & qu'à présent qu'il étoit maître de Juida & de Jaquin , il leur laissoit la liberté d'aborder à l'un ou l'autre de ces deux Ports. Il demanda ensuite à Snelgrave s'il vouloit choisir des Esclaves dans le camp, ou s'il aimoit mieux qu'ils fussent envoyés d'abord à Jaquin. Snelgrave ayant accepté la seconde de ces offres, on convint d'un prix raisonnable. Les articles du Traité furent écrits

cn.

en présence du Roi ; & l'Auteur ne manqua pas d'y ajouter qu'on ne lui feroir prendre que les Esclaves qu'il auroit choisis sui-même-Le Roi fit ensuite appeller le Duc, frere du Prince de Jaquin, pour recom-

SNELGRAVE. 1727.

Lot fevere er

mander particuliérement Snelgrave à ses soins. Il lui déclara que son frere & fareur des Anlui répondroient des moindres torts que les Anglois recevroient dans leurs glois. personnes ou leurs marchandises; & que ceux qui seroient convaincus de quelque vol dans le transport des marchandises, seroient empalés viss sur le bord de la mer, pour servir d'exemple aux deux Pays de Juida & de Jaquin. Comme il étoir déja neuf heures du foir , Snelgrave & ses Compagnons prirent congé du Roi, après avoir éré avertis que c'étoit le tems où ce Prince entroit

ordinairement dans le bain.

Cette audience avoit duté cing heures. L'Auteur étant si près du Roi . avoit Candin & seu beaucoup de facilité à prendre une idée exacte de la personne de ce Prince. Dahonuy. Sa raille étoit médiocre, mais pleine & fort bien proportionnée. Il avoit le visage un peu défiguré par la perite vérole; ce qui n'empêchoit pas que sa phylionomie ne sur prévenante & majestueuse. En géneral , Snelgrave le repré-sente comme un Négre extraordinaire, par les excellentes qualités qui se trouvoient réunies dans son caractere. Il n'y découvrit rien qui eût l'air barbare, à l'exception du facrifice de ses ennemis: encore n'accordoit - il cette cruauté qu'à la politique.

Le lendemain , les Blancs furent appellés de fort bonne heure à la Porte Snetewee the royale, où les Officiers du Roi leur déclarerent que ce Prince ne pouvoir les fait la bancade partie. voir de tout le jour, parce que c'étoit la fête de son Fétiche; mais qu'il leur faifoit présent de quelques Ésclaves & de quantité de provisions; qu'ils pouvoient faire fond fur toutes ses promesses, rerourner à Jaquin quand ils le fouhaiteroient, & finir tranquillement leurs affaites fous la protection. Ils trouverent à leur retour, les Esclaves & les provisions qui les attendoient. On distribua, de la part du Roi, des pagnes assez propres aux Négres de leur correge, avec une petite somme d'argent. Leur dessein étoit de partir le même jour; mais ils furent obligés d'attendre le Duc de Jaquin, qui n'avoit point

encore eu sa derniere audience. Dans le cours de l'après-midi, ils virent passer devant la Porte rovale le Eurétamilie reste de l'année, qui revenoit du Pays des Tussos. Ce corps de troupes mar- de Dabonay. choit avec plus d'ordre que l'Auteur n'en avoit jamais vû parmi les Négres. & parmi ceux-mêmes de la Côte d'Or, qui passent pour les meilleurs Soldats de toutes les Régions de l'Afrique. Il étoit composé de trois mille hommes de milice réguliere, suivis d'une multitude d'environ dix mille autres Négres, pour le transport du bagage, des provisions, & des têtes de leurs ennemis. Chaque Compagnie avoit ses Officiers & ses Drapeaux. Leurs armes étoient le mousquet, le sabre & la targette. En passant devant la Porte royale, ils se prosternerent successivement & baiserent la terre; mais ils se relevoient avec une vîtesse & une agilité surprenantes. La Place, qui étoir devant la Porte, avoit quatre fois autant d'étendue que celle de la Tour de Londres. Ils y firent l'exercice, à la vûe d'un nombre incroyable de spectateurs; & dans l'espace de deux heures, ils firent au moins vingt décharges de leur moulqueterie.

Snelgrave paroissant étonné de cette multitude de Négres qui étoient à milituire, Tome III. Xxx

SNILGRAVE. 1727.

la suite des troupes, apprir de l'Interpréte, que le Roi donnoit à chaque Soldat un jeune élève de la Narion , entretenu aux dépens du Public , pour les former d'avance aux fatignes de la guerre, & que la plus grande partie de l'armée présente avoit été élevée de cette maniere. L'Auteur en eut moins de peine à comprendre comment le Roi de Dahomay avoit étendu fi loin scs conquêtes, avec des troupes si régulieres & tant de politique.

Avant son départ il ernt devoir quelques civilités au Grand Capitaine, dont

Visite que l'Auter rend au

Grand Capital. il avoit reçu divers services à son arrivée. S'étant tendu dans son quartier, il y remarqua deux Négres vèrus de longues robes , avec un linge roulé autour de la sète à la manière des turbans Turcs, & des sandales aux pieds. L'Interpréte Malayens, ce lui dit que c'étoient des (92) Malayens, Nation fort éloignée dans les rettes tion qu'en Europe; qu'il s'en rrouvoit au camp environ quarante, qui avoient été pris, pendant la guerre, dans différens lieux où ils exercoient le commerce.

ner ell que cette & voiline des Mores; qu'ils avoient l'art de l'écriture dans la même perfec-& que le Roi les trairoit avec beaucoup de bonté; que sçachant reindre de plufieurs couleurs les peaux de chévres & de mourons, ils faisoient pour les Dahomays des carrouches, qui leur servoient à porter leur poudre, & des sacs pout les provisions. Mais on n'accorda point à Snelgrave la liberté de leur

Snelgrave rebourne à Jaquin. parler.

Le jour suivant, il partit avec tous ses Compagnons pour retourner à Jaquin. La mufique du Roi & celle du camp fit retentir l'air à leur départ. Ils furent accompagnés l'espace d'une lieue par le Grand Capitaine; & de part & d'autre, on fit une décharge de la mousqueterie en se séparant. Les Négres qui portoient les branles, marcherent avec rant de légereté pour rerourner dans leur Pays, qu'on arriva le même jour à Jaquin, où l'on fut reçu des Habitans avec des transports de joie.

Il oft chapriné par le Prince & les Négres de cetto Valley.

Le lendemain, qui étoit le 15 d'Avril, Snelgrave paya aux Officiers du Roi de Dahomay les impôts dont on étoit convenu. Deux jours après, il vit arriver dans la Ville un grand nombre de Négres, que le Roi de Dahomay lui envoyoir, avec la liberté du choix. Il profita de cette faveur, à l'avantagé de sa cargaison. Mais il sut arrêté par deux obstacles qu'il n'avoit pas prévus. Le Prince de Jaquin exigea pour lui-même des droits qui surpassoient beaucoup ses premieres conventions; & les Négres de la Ville refuserent de porter les marchandises à bord, si le prix de leur travail n'ésoit augmente du double. Snelgrave se vit retardé par ces deux injustices, & l'auroit été beaucoup plus long-tems s'il n'avoit été secouru par un incident fort heureux. Le Prince de Jaquin le sit un jour appeller, pour lui dite qu'il étoit assivé un Vaisseau Anglois dans la rade de Juida, & le prier d'engager le Capitaine à venir dans celle de Jaquin. Snelgrave , faifillant l'occasion , répondit que ce Vailleau étoir sans doute l'Italienne, commandé par le Capitaine Dagge, son ami, employé au service des mêmes Maîtres; qu'il alloit lui envoyer sa Chaloupe, mais pour le prier au contraire de ne pas quitter le Port de Juida, & de faire promptement scavoir au Roi de Dahomay, avec quelle duteté & quelle injustice les Anglois étoient traires à Jaquin , contre ses intentions. Cependant il offrit au Prince d'oublier le passé, s'il étoit disposé lui-même

à se relâcher de ses prétentions. Ce langage eut l'effet que Snelgrave en avois

(ex) Il est parlé de cette Nation dans les Relations de Des Marchais & de Smith,

atrendu. Le Prince consentit dès le même jour à recevoir les droits sur l'ancien pied; & se chargeant de ramener les Porteurs à la raison, il leur persuada effectivement de porter les marchandises au prix ordinaire.

1727.

L'Aureur n'avoit ofé porter directement ses plaintes au Roi de Dahomay, Défunce que ce parce qu'il ne doutoit pas que le fort de son Messager n'eût été de périr en Prince avoit du chemin par quelque perfidie. Il fut informé que le Prince de Jaquin & les principaux Habitans de sa Ville avoient envoyé leurs femmes les plus cheres & leurs meilleurs effets dans une Isle éloignée de douze ou quinze lieues à l'Est, sous la protection du Roi d'Appag, dont le Pays s'étend jusqu'à la Baye de Benin. Cette précaution leur avoit paru nécessaire dans les défiances qu'ils avoient encore du Roi de Dahomay. Ils croyoient cette retraite d'autant plus sure que ce Prince n'avoit pas de Canots pour entreprendre la conquête de l'Isse, & qu'en supposant même qu'il pût s'en procuter, les Négtes de sa Nation n'auroient pas été capables de les conduire.

C'étoit en effet le Capitaine Dagge, qui étoit arrivé dans la rade de Juida. Il y failoit ses affaires avec beaucoup de juccès. Dans la misere où les Habi- a puids. rans étoient réduits, ils étoient obligés de vendre leurs domestiques & leurs enfans pour se procurer des vivres, qu'ils acheroient des Papas leurs voisins, Aussi la cargaison de Dagge fut-elle si-tôt finie, qu'il se vit en état de quitter la Côte trente-huit jours avant Snelgtave. D'ailleurs la fiévre & d'autres maladies commencerent leurs ravages sur le Vaisseau de l'Auteur. Après avoir enterré son Chirurgien, il fut attaqué du même mal; & pour comble de disgrace, les rroupes du Roi de Dahomay le chagrinerent par des vexations & des demandes fort inpultes. Cependant il eut la consolation de ne rien perdre par le vol; ce qu'il attribua aux ordres rigoureux que le Roi avoit donnés en la faveur. Mais les Marchands Négres n'en devintent que plus insolens. Ils Sne'graveeltinfa faveur. Mais les Marchands Negres n'en devintent que prus intoient, its outpartent firent valoir comme une grace intigne la sureté que les Anglois trouvoient greté Japan. dans leur commerce. Ils parloient avec mépris du Traité que Snelgrave avoit fait au camp. L'Interpréte même entra dans leurs injustices; & lorsqu'on les menaçoir de l'autorité du Roi, ils se vantoient tous d'agir par ses ordres. Un de ces Négres féditieux présenta un jour le bout de son fusil à l'Auteur, pour le forcer de prendre quelques mauvais Esclaves. Les allarmes des Anglois

augmentoient de jour en jour, sur-tout depuis que les Marchands Négtes ne paroissoient plus qu'armés de sabres & de poignards, avec un Esclave qui Housest com-

portoit leur fusil. Au milieu de ces inquiétudes, plusieurs Vaisseaux Portugais arriverent Amiréedeples feurs Vaisseaux dans la rade de Juida; & s'y arrêterent, sur quelque esperance d'y voir re- Portugait, naître la tranquillité & le commerce. Le Roi de Dahomay avoit déja permis à quantité d'Habitans de reutrer dans leur Patrie. Ils commençoient à se bâtir des cabanes, près des Forts de France & d'Angleterre. L'avenir sit connoître que ce n'avoit été qu'un stratagême pour tromper les Européens, Cependant le Roi de Dahomay n'ignorant pas que les Portugais payent les Esclaves en or, leur en envoya des troupes nombreuses. Cette diversion jetta plus de langueur que jamais dans le commerce des Jaquins. Depuis la conquête de leur Pays, il ne leur restoit qu'un Port libre nommé Lukkami, au Lukkami, unt-Nord-Est, & cette liberté leur venoit d'une grande riviere, qui sépare ce Jaquina, lien du Continent.

Xxxij

SNILGRAVE. 1727. Secours que Snelgrave trouve dans un Négre.

Tandis que Snelgrave se livroit au chagrin de sa situation, un Négre, ami du grand Capitaine de Dahomay, lui rendit une visite à bord. Ses propres affaires l'avoient amené dans le canton de Jaquin. Il fut surpris d'entendre les plaintes des Anglois; & retournant bientôt au camp, il rendit compte au Roi de tout ce qu'il avoit appris. Ce Prince qui n'ignoroit pas les déhances du Prince de Jaquin & de ses Peuples, pensoit alors à leur envoyer son Grand Capitaine pour établir la tranquillité dans le Pays. Les nouvelles informa-

nay est envoyé à Jaquin.

Le Grand Ca- tions qu'il recevoit lui firent hâter cette résolution. Son Ministre reçut ordre aussi-tôt de partir, & rendit sa marche si prompte, qu'il apporta lui-même la premiere nouvelle de son arrivée. Quoique son escorte fur fort nombreuse . il voulut, pour écarter toute apparence d'hostilité, n'entrer dans la Ville qu'avec cent Gardes; & le reste de ses troupes demeura de l'autre côté de la Riviere. Le Duc de Jaquin s'empressa beaucoup, pour le recevoir avec des honneurs distingués. Tous les Blancs assemblés à la porte du Comptoir Hollandois le saluerent à son passage. Les Négres de son correge furent d'abord logés près du Comptoir de Snelgrave. Mais ils s'y rendirent si incommodes par l'horrible bruit de leur musique, qui ne cessoir ni le jour ni la nuit, que les Anglois obtintent d'être délivrés de ces facheux voifins.

grave.

Le Grand Capitaine fir arrêter, à son arrivée, tous les Marchands Dahomays. La plûpart, avertis secretement de son dessein, avoient eu le tems de prendre la fuite; mais il en restoit dix, qui furent chargés de chaînes & conduits au camp royal. Snelgrave eut la satisfaction de voir dans ce nombre celui qui l'avoit menacé du bour de son fusil. Il apprit ensuite qu'au retour du Grand Capitaine, cet insolent & deux de ses Compagnons, qui avoient traité fort outrageusement les Anglois, avoient eu la tête coupée par l'ordre du Roi. Les autres furent retenus long-tems dans les fers, & reduits au pain & à l'eau, dans la cour même du Roi, où ils étoient exposés à toures les injures de l'air. Cette rigoureuse justice sit connoître à Snelgrave que les Marchands Négres, & l'Interpréte s'étoient revêtus faussement de l'autorité du Roi.

11 dine au Comptoir Anglois.

Le jour qui snivit l'arrivée du Grand Capitane, rous les Blancs se réunirent pour lui offrir leurs présens. Il leur fit l'honneur de dîner le lendemain avec eux dans le Comptoir de Snelgrave. De tous les Négres de son cortege, il n'en fit affeoir qu'un à table, avec le Duc de Jaquin & lui. Snelgrave observe qu'il se servoit fort mal de sa fourchette; & qu'ayant pris beaucoup de plaisir à manger du jambon & du pâté à l'Angloise, il demanda comment ces deux mets étoient préparés. On lui répondit que le détail en seroir long, mais que de la manière dont ils l'étoient, ils pouvoient se conserver six mois malgré la chaleur du Pays. Snelgrave ayant ajouré que le Ses discours penparé étoit de la main de sa femme, le Grand Capitaine voulut sçavoir combien il avoit de femmes, & rit beaucoup en apprenant qu'il n'en avoit qu'une. J'en ai cinq cens, lui dit-il, & je souhaiterois que dans ce nombre, il y en eut cinquante qui scussent faite d'aussi bons pâtes. On servit ensuite des bananes & d'autres fruits du Pays, sur de la vaisselle de Delfi. Cette fonc de favance lui parut si belle, qu'il pria Snelgrave de lui donner l'assette sur

dant le repas-

Prefent qu'il de-

laquelle il avoit mangé, avec le couteau & la fourchette dont il s'étoit servi. Non-seulement Snelgrave lui accorda ce qu'il demandoit, mais il y joignit

tous les couverts qui étoient sur la table. Au même instant, les Négres enleverent le service avec tant de précipitation, qu'ils faillirent de briser une partie de la vaisselle. Snelgrave fit ajourer encore à ce présent quelques pots & quelques gobelers.

SNELGRAVE. 1727.

Lorsqu'on avoit commencé à manger, les principaux Officiers du Grand Capitaine, qui étoient debout derrière sa chaise, lui déroboient de tems en gena. tems sur son assiere, une piece de jambon ou de volaille. Snelgrave, qui s'en appercui, lui dit que les vivres ne leur manqueroieni pas, & que ce n'étoit pas l'usage, en Europe, de laisser parrir affamés les gens de ceux qu'on invitoit à diner. Alors les Négres prirent confiance à ceste promesse. On but beaucoup après le festin; & de plusieurs sories de liqueurs, le Grand Capitaine donna la préference au pounch. En se retirant, il déclara que son dessein, pour le jour suivant, étoit d'aller voir la mer, qui est à prois milles de la Ville, & qu'il n'avoir jamais eu ce spectacle ni celui d'aucun Vaisseau de l'Europe. Il pria Snelgrave de l'accompagner; mais l'Anglois s'excusa sur le

mauvais état de sa fanté.

Avidité de les

Quelques jours avant l'artivée du Grand Capitaine, l'Interpréte avoit amené à Snelgrave, deux femmes, l'une de cinquante ans, l'autre de vingr, & l'avoit prié de la parr du Roi, non-seulement de les acheter, mais de ne rien piendre pour leur rançon. Comme on ne vouloit pas les vendre fépatément, & qu'il n'ésoit pas disposé à recevoir la vieille, il les refusa soutes deux aux conditions qu'on lui imposoit. Cependant elles ésoient demeurées à Jaquin. Le Grand Capitaine se rendit au rivage le jour qu'il se l'étoit pro- Il ravoit uner pose, & vit la mer avec autant de plaisit que d'admiration. Il ne marqua pas qu'il n'avoit j moins de saissaction à la vûe de deux Vaisseaux qui se trouvoient dans la wante rade, & qui avoient recu ordre de Snelgrave de faire quelques décharges de leur artillerie. Comme la mer a si peu de profendeur contre la Côte, qu'on est obligé de transporter l'eau fraîche sur des radeaux jusqu'aux Chaloupes, le Grand Capitaine, qui voulut voir cette manœuvre, s'approcha de si près, qu'une vague étant venue jusqu'à lui, la frayeur le fit tomber à la renverse, & lui fit avaler quelques gouttes d'eau falée. Les gens de fa suite le porterent auffi-tôt dans la iente des Anglois, où il avois diné, & demanderent de l'eaude-vie, dont il but une pinte entiere, pour cotriget l'acreté de l'eau de met. Le soir, étant retourné à Jaquin, il fit remercier Snelgrave des politesses qu'il avoit recues au rivage.

Aussi-tôt que son Messager fui paisi, l'Interpréte dis secrettement à l'Auteur, que la plus vieille des deux femmes qu'il avoit refusé d'acheter, avoit été facrifice le même jour à la met, par le Grand Capitaine, à la place d'une autre femme qui étois destinée à cette céremonie. Elle s'ésoir assiré la haine du Roi en servant aux intrigues amouteuses des concubines de ce Prince. C'étoit à l'Interprése même que le Grand Capisaine avoit confié l'exécution, parce que d'un grand nombre de Dahomays il ne s'en trouvois pas un qui eut la hardiesse de se hasarder dans un Canot. On avoit lié à la victime les mains derriere le dos, & les pieds en croix. L'Interpréte l'avoit transportée dans un Canot à quelque distance du rivage; & l'ayant précipitée dans les flois, il avoit vu quelques Requins, disoit-il, qui l'avoient déchirée en pieces. Mais l'Auteur fut surpris, le jour suivant, d'apprendre par un billet de son Xxx iij



#### HISTOIRE GENERALE

SNELGRAVE.

1727. Elle échappe aux flots, par le gioir.

Contre-Maître, qu'elle étoir sur son bord. Quelques uns de ses Matelots partant le matin du rivage, dans la Chaloupe, avoient apperçu un corps humain étendu sut le dos, qui tendoit de l'eau par la bouche. Ils l'avoient pris avec eux; & l'ayant porté au Vaisseau, les secours qu'on lui avoit donnés avoient

leur rend à fon pour.

été assez prompts pout lui sauver la vie. Cependant la crainte de choquer le Roi fit renir cette avanture secrette; quoiqu'à bord, dans les interrogations qu'on fit à la Négresse, on ne put jamais lui faire confesser qu'elle eût offensé ce Prince. Snelgtave lui trouva l'esprit sensé & le cœur si capable de reconnoisfance, que pendant son voyage elle lui rendit des services considérables, en inspirant par son exemple de la douceur & de la patience aux aurres Negres , fut-tout aux Esclaves de son sexe, qui sont ordinairement les plus incommodes dans une longue navigation. Elle leur fit gatder tant d'otdre & de décence, que l'Auteur n'en avoir jamais tant vû dans aucun voyage. Il la vendit dans l'isse d'Anrigo, à Charles Dumbar, Ingénieur Général de la Barbade & des tiles fous le vent, qui lui promit de la traiter avec une indulgence qu'on n'a pas ordinairement pour les Esclaves.

En prenant congé du Grand Capitaine, Snelgrave lui dit qu'il ne lui manquoit pas plus de quatre-vingt Esclaves pour achever sa cargaison; & lui fit promettre d'en informer le Roi. Mais quoique ce Prince se fur réservé un grand nombre de Caprifs, il les avoir employés à cultiver ses terres, & à d'autres fervices qui les exemptent de l'esclavage, à moins qu'ils ne se rendent coupa-Suelgrave acho- bles de quelque grand crime. Cependant, après avoir attendu pendant quelge is cargaifun. ques femaines, Snelgrave vir arriver le nombre qui lui manquoir; & les Fac-

reurs du Roi lui firent des excuses d'un si long délai. Il leur rémoigna sa teconnoillance par quelques perits présens.

La balance du compte avec le Prince de Jaquin étoit déformais l'unique « Nouveau diffesend, raison qui pût arrêter Snelgrane en Guinée. Ce Prince, après lui avoir promis vingt fois de le satisfaire, n'en trouva pas moins le moyen de lui manquer de foi; & pour mettre le comble à sa perfidie, il fir attaquer le Comptoir Anglois à foace ouverre. Heureusement, il n'y restoir presque rien. L'Aureur en ayant fait des plaintes, qui ne furent point écoutées, eur affez de modétation pour supprimer les menaces, & partit enfin le premier de Juiller 1727, avec une cargaison de six cens Négres, qu'il vendir dans l'Isle d'Antigo. Il employa jusqu'à la fin de Février 1718 à se charger de sucre dans la même Isle; & met-

en Europe,

tant à la voile avec des vents favorables, il artiva dans la Tamife le 25 d'Avril, après un voyage de seize mois.



#### 6. III.

Second Voyage de l'Auteur à Juida. Révolutions dans ce Pays. Imprudence & mort cruelle du Gouverneur Anglois. Ruine du Commerce des Esclaves.

Es mêmes interêts ayant fait recommencer le même Voyage à Snelgrave, SNELORAVI.
& dans le même Vaisseau, en 1729, il toucha dans sa route au Grand II. Voyage. Papa, quelques lieues au-desfus de Juida, près des lieux où le Roi de cette malheureuse Contrée avoit cherché un azile. Il menoir une vie fort trifte L'Auteur reto dans deux Isles nues & sabloneuses, avec un de ses principaux Kabaschirs, re l'ancien Roi nommé le Capitaine Offus, & ses plus fidéles Sujets. Snelgrave lui envoya mile, quelques présens, & reçut de lui une chévre. Le Contre-Maître du Vaisseau Anglois, qui fut chargé de cette députation, rapporta que le Monarque & fon Kabaschir étoient dans la derniere misere. Leurs Isles ne produisoient rien. Elles étoient affez bien défendues contre les Dahomays, par une riviere, au bord de laquelle ils avoient placé quelques groffes pieces d'artillerie. Mais elles dépendoient absolument, pour les vivres, des grands & des petits Papas leurs voifins; ce qui fermir de jour en jour à diminuer le nombre des Habitans, par la nécessité où ils se voyoient continuellement de vendre leurs femmes, leurs enfans, & leurs domestiques, pour se procurer leurs nécessirés.

Mifere de co

Snelgrave ayant passé devant la rade de Juida, sans s'y arrêrer, entra le 20 de Février dans celle de Jaquin, L'Agent du Roi de Dahomay vint le recevoir à son débarquement, & dépêcha aussi-tôr vers ce Prince pour lui donner avis de l'entrée du Capitaine Anglois. Mais ce Prince étant alors dans ses Etats de Dahomay, il se passa trois semaines avant qu'on pût recevoir sa réponse, &

Snelgrave n'aspira point à l'honneur de le revoir.

Depuis que l'Aureur avoit quitré certe Côre, le Roi de Dahomay perdant l'esperance d'ôrer la vie au Ror de Juida, s'étoit contenté d'affermir sa conquête en laissant des troupes nombreuses à Sabi. Mais le tems ayant dissipé cerre armée, le Capitaine Offus avoit eu la hardieffe de venir s'établir près du Fort François, dans la confiance qu'il avoit à l'artillerie, qui faifoit la principale force de certe Place. Le Roi de Dahomay bienror instruit de son audace prir la réfolution de faire avancer de nouvelles troupes, pour éteindre le feur dans sa oaissance; & sur le bruit de leur marche, Ossus, avec quantiré de Négres attachés à lui, se retira dans le Fort François.

Ce qui sécofe

Les troupes de Dahomay atraquerent le Fort, & l'auroient peut-être fait inutilement, parce qu'ils n'avoient que de petites armes. Mais le feu pric aux maifons, qui n'étoient couvertes que de chaume. Les François justement allarmés en voyant la flamme qui gaguoit leut magafin à poudre, fans aucune esperance de pouvoir l'arrêter, se refugierent dans le Fort des Anglois, Les François fe dont ils n'érorent éloignés que d'une portée de fusil. Le magasin saura pres-retirent au Fast qu'aussi rôt, & ma plus de mille Négres, sans compter les blesses. Cependant Anguir. le Capitaine Offus & plusieurs de ses gens gagnerent aussi le Fort Anglois, où le Gouverneur Willon ne fit pas difficulté de les recevoir. Mais pour se

SHELGRAVE. II. Voyage, 1729.

garantir du même accident, il fit ôter le chaume de toutes les maisons du Fort. Après avoir commencé par cette précaution, il fit tirer sur les Dahomays, dont il tua un grand nombre, & rint le reste assez éloigné pour n'en craindre aucune furprise.

Leur Gouverneurett accufé de perfilie.

Cependant ils entrerent dans le Fort François, d'où ils envoyerent demander à Wilson pourquoi il avoit fait feu sur leur armée. Il répondit que les ayant vûs arriver si brusquement & tomber sur ses voisins, il s'étoit cru obligé de foutenir la eause commune de tous les Européens. Les Dahomays répliquerent que n'ayant aucun démêlé avec les Blancs, leur dessein n'avoit point été d'attaquer le Fort François; mais que le Capitaine Offus, en se retirant dans ce Fort, les avoit mis dans la nécessité de le poursuivre. Ils ajourerent qu'un Chirurgien François, qui étoit aétuellement à la Cour du Roi, leur Maître, les avoit sollieités de ruiner l'Etablissement d'Ossus, en les assurant qu'il ne trouveroit aucune protection dans le Fort. Le Gouverneur François desavoua cette imputation; & lorsque les Européens trouvoient de l'avantage à se voit assez établis près d'eux, elle étoit en effet sans vraisemblance; à moins que par une supposition encote moins probable, on ne prétendit que les François avoient employé cet artifice pour tirer de l'argent d'Ossus & lui faire acheter leur protection. Mais comment auroient-ils promis aux Dahomays de la lui refuser ? Quoiqu'il en soit, cette opinion, sans être établie sur des fondemens plus certains, couta la vie dans un autre tems au Gouverneur François, par le ressentiment des Peuples de Juida.

Diffimula du Roi de Daho-

Aussi tôt que le Roi de Dahomay fut informé de la prise du Fort, il fit reprocher au Gouverneur de s'être attiré volontairement cette distrace, par la protection qu'il avoit accordée au Capitaine Ossus; & protestant qu'il n'en vouloit point à sa Nation, il lui offrit de faire réparer le Fort par ses propres Soldats. Il a outoit que si les brançois ne se contentoient pas de cette satisfaction, ils éroient les maîttes de quitter le Pays. Mais d'autres embarras firent tourner d'un autre côté son attention.

Il est forcé de

Ce Prince ayant conquis dans peu d'années, & ravagé divers Pays, on a déja brûler les propress remarqué que les fils du Roi de Wymey, & plusieurs autres Princes dont il tirer dans les for avoit fait décapiter les peres, s'étoient retirés fort loin dans les terres sous la protection des Yos, Nation puissante & guertiere. Après la défaite d'Ossus, le Roi de Juida trouva le moyen d'implorer le secours des Yos; & les sollicitations des autres Princes se joignant aux siennes, ils obtinrent de ce grand Monarque une armée confidérable, pour fondre ensemble sur le Roi de Dahomay, qui étoit regardé comme l'ennemi & le destructeur du genre humain, Les Yos ne combattent qu'à cheval; & leur Pays étant fort éloigné au Nord, vers la Nubie, ils ne peuvent marcher vers le Sud que dans la saison du fourage. Le Roi de Dahomay fut bientôt informé de leur approche. Il avoit éprouvé dans une autre guerre les désavantages de son armée, qui n'étoit composée que d'infanterie. La crainte du sort qu'il avoir fait eprouver à tous fes voifins, lui fit prendre la resolution d'enterrer routes ses richesses, de brûler ses Villes, & de se retirer dans les bois avec tous ses Sujets. C'est la ressource ordinaire des Négres, lorsqu'ils désesperent de la vict vire. Comme ils n'ont point de Places forces, ceux qui sont maîtres de la campagne ne trouvent point de rélistance dans toute l'étendue des plus grands Etats,

Ainfi

Ainsi le Roi de Dahomay trompa l'esperance de ses ennemis. Mais Apragah, qu'il avoir mis depuis peu au nombre de ses conquêres, & qui s'étoir soutenu dans sa faveur par une prompte soumission, se promir en vain la même indulgence de ses nouveaux Vainqueurs. Les ayant attendus dans cette confiance, il se vir enlever toutes ses richesses, & n'eut pas peu de peine à se sau- nemis se retirent. ver lui-même, avec un fort petir nombre de ses gens. Les Yos chercherent long-tems le Roi de Dahomay, qui étoit enfoncé dans l'épaisseur des bois-Eufin la saison des pluyes les força de se retirer; & les Dahomays sortant de leurs rerraires, rebâtirent tranquillement leurs Villes.

SHELGRAVE. II. Voyage. 1729.

Ce fur vers le même tems, c'est-à-dire, au commencement de Juillet 1729, que le Gouverneur Wilson quittant le Pays de Juida, laissa M. Testefole verneur Angous. pour lui succeder. Il y avoit plusieurs années que ce nouveau Chef des Comptoirs Anglois demeuroir en Guinée, & l'experience auroir dû suppléer seule à ce qui lui manquoit du côté de la prudence & de la modération. Quoiqu'il cur fait plusieurs visites au Roi de Dahomay dans son camp, & qu'il y eur éré reçu avec beaucoup de carelles, l'opinion qu'il se forma de la foiblesse de ce Prince, en le voyant si long-tems disparoître à la vûe des Yos, lui fir naître le dessein de rétablir le Roi de Juida sur le trône. Il fut seconde par les Papas, qui souhaitoient beaucoup de relever leur ancien commerce. Ils leverent ensemble une armée de quinze mille hommes, qui vint se camper près des Forrs Européens, sous le commandement du Roi de Juida & d'Offus.

Il excite let Jui-

Le Roi de Dahomay, qui s'occupoir alors de la répararion de ses Villes, ignora long-rems cerre entreprise, & ne l'apprir pas sans une extrême inquiétude. Il avoir perdu une partie de ses rroupes pendant qu'il étoir enseveli dans le fond des forêrs; & depuis peu il avoir envoyé le reste de divers côtés, pour enlever des Esclaves. Cependant il trouva le moyen de se délivrer du péril par un stratagême fort heureux.

Il fit raffembler un grand nombre de femmes, qu'il vêtit & qu'il arma Sepantencia comme autant de Soldats. Il en forma des Compagnies, ausquelles il donna 10 de Dahounes. des Officiers, des enseignes & des tambours. Cette armée se mir en marche, avec la seule précaution de placer quelques hommes aux premiers rangs, pour tromper mieux l'ennemi. La furprise des Juidas, à l'approche d'une armée si nombreuse, se changea bientôt dans une si grande frayeur, que prenant la fuite, ils abandonnerent honteusement leur Roi & leurs alliés. Ce Prince fit envain toutes fortes d'efforts pour les arrêrer, jusqu'à tourner contr'eux sa lance & bleffer au visage tous ceux qu'il rencontroit dans sa fureur. Les fem-mes des Dahomays profitant de cette consternation pour s'avancer avec beaucoup d'audace, il n'eur pas d'aurre ressource que de se précipiter dans le fossé du Fort Anglois, qu'il traversa par le secours de ses deux fils; & monrant pag dessus le mur, il se déroba heureusement à la poursuite de ses ennemis. Mais une grande partie de ses gens périr par la main des femmes, & la plûpart des aurres furent faits prisonniers.

Cette évenement jetta le Gouverneur Anglois dans quelque embarras. Ce-prit pas moins que c'étoit lui qui avoit suscité la révolte, Son ressentiment

Tome III. Yyy.

SHELGRAVE. 11. Voyage.

tur égal à l'injure. Il lauffa une petite armée à Sabi ; & retournant dans fes-Erats, il fit un accueil si favoral le à rous les Brigands de diverses Narions, qui voulutent entrer dans ses troupes, que dans l'espace de quelques mois, 1719. il se trouva aussi puissant qu'à l'artivée des Yos. Malgré sa politique, qui lui donnoit beaucoup de superiorité sur tous les Princes Negres, il avoir

Dear fastes qu'il commet.

commis deux fautes irréparables. Quoiqu'il se trouvar le maitre absolu d'un Pays immenfe, ses ravages & ses cruautés en avoient dérruir ou chassé rous les Habitans. Ainfi, manquant de Sujers, il n'étoir grand Roi que de nom. En second lieu, sous prétexte de vouloir repeupler ses Erais, il avoit promis à tous les anciens Habitans qui resourneroient dans leur Parrie, la liberté d'y jouir de rous leurs privilèges, en lui payant un certain tribut. Cette esperance en avoit ramené plusieurs milles dans le Royaume d'Atdra. Mais soit qu'il n'eur pensé qu'à les tromper, soit que l'ardeur du gain lui fir oublier ses propres vûes, à peine eurenr-ils commencé à s'établir que pat une noire trahison il sordir sur eux, & prir ou tua rous ceux qui ne purent se sauver par la fuite. Aussi n'a r'on plus de confiance à ses promesses ; & suivant les apparences, de si belles Conrrées demeureront desertes pendant toute sa vie. La même cause a ruiné presqu'entiérement le commerce de Juida.

tem mires de Teltaioit.

Testesole n'esperant plus de réconciliarion avec le Roi de Dahomay, cessa de garder des ménagemens, & porra l'insulte jusqu'à saire donner un jour des coups de souer à l'un de ses principaux Officiers. Aux plaintes que le Négre fit de cetre indignité, il répondir que sa résolution étoit de reaster le Roide même, lorsqu'il romberoir entre ses mains. Un outrage si sanglant, & le discours qui l'avoit suivi furent rapportés à ce Prince, qui dans l'étonnement de cerre conduire, dir avec affez de moderarion: " Il faur que cer homme » air un fond de haine narurelle contre moi, car aurrement il ne pourroit » avoir si-rôt oublié les bonrés que j'ai eues pour lui.

Le Roi de Daho-

Cependant il donna ordre à les gens d'employer l'adresse pour se saisse an 3 le fait ante- de lui ; & l'occasion s'en offrit bientor dans une visite que Teltesole rendit aux François. Les Dahomays environnerent le Comproir, & demanderent le Gouverneur Anglois. Comme il n'y avoir aucune esperance de résister par la force, les François se hâterent de le cacher dans une armoire, & répondirent qu'il étoit déja sorti. Mais les Dahomays furieux casserent le bras d'uncoup de pistoler au Chef du Comptoir, forcerent l'entrée, & trouverent Testesole dans sa terraire; d'où l'ayant tiré fort bruralement, ils lui lierent les mains & les pieds, & le porrerenr à leur Roi dans un branle. Ce Prince refusa de le voir; mais peu de jours après, il l'envoya dans la Ville de Sabi, qui n'est qu'à trois ou quarre milles du Forr. Là, on lui fir entendre que s'il vouloir écrire à ceux qui commandojent dans son absence, & faire venir pour sa rançon plusieurs marchandises qu'on lui nomma, il obtiendtoir aussirôt la liberré. Mais lorsque les marchandises furent arrivées, au lieu de le renvoyer libre, on l'arracha par les pieds & les mains, le venire à retre, entre deux pieux. On lui fir aux bras, au dos, aux cuisses & aux jambes, quantité d'incisions, où l'on mit du jus de limon, mêlé de poivre & de sel Ensuite on lui coupa la tête; & le corps, divisé en pieces, fut rôti sur les charbons. & mangé.

It oft me cruellement & mange.

Le Roi de Dahomay a cherché dans la fuite l'occasion de se justifier, en prérendant que ses ordres s'étoient bornés à le faire conduire à Sabi ; & que s'il avoit laisse à ses gens la liberté d'en disposer à leur gré, il n'avoit entendu que la liberté de traiter pour sa tançon, sans s'être jamais défié qu'ils fussent capables de traiter avec cette barbarie un Gentilhomme Blanc. Mais on ne sçauroit douter, suivant l'opinion de Snelgrave, qu'ils ne connussent parfaitement les intentions de leur Maître; & la preuve qu'il en apporte, c'est que le Roi n'a jamais penfé à punir les Exécuteurs de certe horrible scene, quoiqu'il en ait été presse avec beaucoup d'instances. Il ajoûte que les Négres, qui avoient eu part à cer odieux festin, ont dir depuis à pluseurs Portugais, en faifant une plaifanterie de leur avanture, que le bœuf d'Angleterre leur paronfoit excellent.

SNELGRAVE II. Voyage. 1719. Juffification de Roide Dahomay

Après la malheureuse fin de Testesole, deux Négres s'étant sauvés du Fort Diffirm'aisa de Anglois, allerent informer le Roi qu'il pouvoit aisement s'en saisit, parce et Prince, qu'il n'y restoit que quatre Blancs. Mais il répondit qu'il n'avoit aucun sujet de haine contre la Nation Angloife; que le dernier Gouverneur s'étoit artiré par son imprudence un malheur qui ne regardoit que lui; & qu'il esperoit que la Compagnie d'Afrique enverroit à l'avenir des Sujets plus propres à commander dans le Forr. Snelgrave, qui a connu ce Prince, n'est pas surpris qu'il ait été capable de pouffer si loin la diffimulation.

Dans le même tems, ne pouvant douter que les Yos ne reparuffent avec de nouvelles forces aufli-tôr que la faison deviendroit favorable à leur marche, il en voya des présens considerables à leur Roi, avec la plus jolie de ses propres filles. Cette adroite précaution, & l'ordre qu'il avoit donné à ses Ambassadeuts, de distribuer de grandes pieces de corail à tous les Grands de la Cour d'Yo, lui firent obtenit la paix, à des conditions avantageuses. Elle fut confirmée, peu de tems après, par une Ambassade volontaire du Roi d'Yo, qui envoya austi une de ses filles au Roi de Dahomay.

Snelgrave apprit toutes ces circonstances en arrivant à Jaquin. Il y trou- Incendier à Java le commerce fort languissant, avec peu d'apparence que dans la confusion quin. de tant de guerres il pût se relever de plusieurs années. Pendant deux mois qu'il passa dans cette Ville, le feu y prit cinq fois & causa beaucoup de ravage. Les maisons du Pays sont bâties de terre, & n'ont qu'un scul étage. La charpenre du toît est de bambus, revêtu de chaume, qui dans la saison de la sécheresse n'est pas moins combustible que l'amadou. C'est ordinairement la négligence des Habitans qui cause les incendies; & Snelgrave l'attribue au peu de cas qu'ils font de leurs meubles, qui ne méritent pas effectivement beaucoup d'attention; car à l'exception des Chefs, l'ameublement des Négres consiste dans quelques nattes, qui leur servent de lits, dans les pots de dout.bies pour les terre où ils font cuire leurs alimens, & dans quelques autres bagatelles d'aussi peu de valeur. D'un autre côté les murs n'étant que de terre ou d'argile, la chaleur du feu leur est moins nuitible qu'utile, parce que son effet naturel est de les endureir. D'ailleurs les frais d'un nouveau toir sont fort médiocres pour les Négres, au lieu que les Comptoirs Européens ont toujours beaucoup à souffrir.

Ils font pen re-

Celui des Anglois étoit dans une vaste cour, qui appartenoir au Duc de de Jaquin, & qui touchoit à l'appartement de ses semmes, où les Négres ne Yyyij

## HISTOIRE GENERALE

140

peuvent entrer sans crime. De l'autre côté, le Comptoir avoit une vue ou-SNELGRAVE. verte sur les champs, & vis-à vis de la porre étoit l'entrée d'une rue fort étroi-II. Voyage. te, où demeuroit le Prêrre du Prince de Jaquin avec sa famille. Il avoit choisi 1729. ce lieu pour y êrre à couvert des incendies, parce que le Duc ayanr un grand Rigoureure loi pour les préveaux nombre de Domestiques, il pouvoit être promprement secouru. D'ailleurs

tous ceux qui habitent près de la Cour ont plus d'interêt à prévenir le feu, parce que la Loi porte peine de mort contre toute la famille où l'incendie commence.

Le fee prend au Competer An-

Toures les précautions du Prêtre n'empêcherent point que le feu ne commençât par sa maison. Comme les slammes s'élançoient vers le Comptoir, les Anglois perdirent l'esperance de se sauver de ce côté-là. Cependant le Valer de Spelgrave eut le courage de passer au rravers, chargé d'une boete qui contenoit les livres de compte, & quelques antres papiers d'importance. L'Auteur pensa d'abord à sauver l'or, qui étoit renfermé dans un assez grand coffre. Mais ne pouvant trouver la clef, & le feu s'attachant déja au toît de chaume, il recueillir toutes ses forces pour enlever le costre, avec un autre Blanc, le feul qui restoir près de lui, parce que la curiofiré avoir conduit rous les autres à l'enrerrement d'un Négre. Il porta son fardeau dans l'appartement des femmes du Duc, où il le trouva avec son frere & quantité d'habirans qui alloient éteindre le feu. Après avoir passé par un grand nombre de détours, dans un logement fort spacieux, il fit élever le coffre, avec le secours de deux Négres, sur un mur de dix pieds de hauteur, d'où il sur porté au Comptoir Hollandois. Le feu continua deux heutes avec tant de furie, que toure la maison du Duc fut consumée. On sauva celle de son frere, en découvrant tous les toîts qui touchoienr à la cour. Si cet accident étoit arrivé pendant la nuir, rien n'auroit échappé aux flammes, sans excepter les habitans.

Miracle prérenda en faveur des Négres.

Près de la maison du Prêtre, où le seu avoit commencé, il y avoit une grande cour quarrée, qui étoir environnée de beaux arbres, au milieu desquels étoit le Fétiche du Prince de Jaquin. Il avoir la forme d'une mule de foin, couvert de chaume. Au fommet on avoir placé un crane humain, devant lequel on faisoir des prieres & des offrandes pour la santé & la confervation du Prince. Ce Fériche échappa au feu, quoique roures les maisons voilines euslenr été confumées; ce qui passa aux yeux du Peuple pour un miracle éclatant.

Dix jours après cette difgrace publique, la Ville essuya un autre incendie, qui en détruist plus d'un tiers; mais le Comptoir, qui venoit d'être rebâti, n'eut rien à souffrir. Le feu commença par une friture à l'huile de palmier. qu'un Cuisinier Négte faisoir dans sa maison.

Snelgrave érant retoutné dans le Comptoir, auffi-tôt qu'il fut rétabli, eut

le spectacle d'une infiniré d'Habitans, qui apportoient des bambus & du chaume pour réparer les édifices de leur Prince & de son frere. C'est un droit du Souverain sur ses Sujets. Mais la musique & les danses continuelles dont le travail étoit accompagné, rroublerent beaucoup le repos des Anglois-Resour de Snel- Snelgrave désesperant du commerce, & n'étant pas plus satisfair de sa grave en Europe. fante, prit le parti de mettre à la voile, pour l'Angleterre, où il arriva le 13 Juillet 1730.

Mais pour satisfaire la curtosité du Lecteur, il joint à sa Relation quelques autres citconstances de la conduite & de la situation du Roi de Dahomay, avec tout ce qui regarde la ruine du Commerce par la destruction de Jaquin, jusqu'au 22 de Mars 1712. Ses Mémotres venoient des derniers Né-

SNELGRAVE. II. Voyage. 1729.

gocians qui avoient abordé fut cette Côte. Après avoit conclu la paix avec les Yos, le Roi de Dahomay, dont le ca- 1740-11-12. Après avoit conciu la paix avec les 1005, la Avec la fort loin dans les tertes Adies de Roi ractere ambitieux étoit incapable de repos, marcha fort loin dans les tertes Adies de Dahonny juicontre la Nation des Yabus. Ces Peuples, qui ne l'avoient jamais offense, de Dahoma

se défenditent dans leurs bois & leurs montagnes jusqu'à la saison des pluies. L'ennut d'une guerre infructueuse sit desirer alors aux troupes du Roi de Dahomay de retourner dans leur Pays. Elles se souleverent, & le Roi se vit obligé, pour soutenir la discipline, de faire couper la tête à quantité de ses principaux Officiers, qui avotent encourage sécretement les mutins. Mais cette severité n'ayant fait qu'augmenter la desertion, un de ses fils en rendit l'exemple encore plus dangeteux, en se retirant avec quatre mille ltommes vers le Roi de Wymey. Le Rot, furieux de cet incident, redoubla les efforts contre les Yabus, & les força dans une de leurs retraites. Mais ils en gagnerent d'autres où ses Soldats ne purent les suivre. Il fat ainsi forcé de retourner dans ses Etats, avec la perte d'une partie de son atmée & celle de sa réputation.

Hertog, Mar-

A cette nouvelle, le Peuple de Jaquin sentit renaître son audace & se flatta de pouvoir achever la ruine du Tyran. Il y avoit alors dans cette Jaquin. Ville un Marchand Hollandois, nommé Hertog, qui faisoit un commetce themos, considerable dans plusieurs Pays éloignés, par le moyen d'une tiviere qui dois, soulers les coule de Jaquin dans la Baye de Benin. Cet Européen, de concert avec le Princes. Prince de Jaquin, excita le Rot de Wimey & quelques autres Princes à prendre les armes contre le Roi de Dahomay. Il poulla même le zéle jusqu'à leur fournir des munitions. Mais ce rusé Politique, informé de leur entreprise, ne tarda point à se venger. Il employa l'artifice pour tromper ses ennemis. Tandis qu'il atmott avec beaucoup de diligence, il fit courit le bruit qu'il méditoit une seconde expédition contre les Yabus; & ses Géneraux commencereut leut marche vers l'interieur des rerres. Mais dès la premiere nuit, toute son atmée retourna du côté de la mer; & quoiqu'elle fut composé de plus de quinze mille hommes, elle sutmonta si ptomptement toutes les difficultés de la route, qu'elle parut à la vûe de Jaquin sans que le Prince en fût averti par le moindre ptessentiment. A peine eut-il le tems, avec ses principaux Sujets de se jetter dans quelques Canots, & de gagner une Isle qu'il avoit fortifiée au milieu de la riviere, à dix lieues vers l'Est, du côté d'Appagh. Il perdit toutes ses richesses. Sa mere sur arrêtée dans fa fuire. Hertog plus heureux fe retira dans le Pays d'Appagh; mais pille à belle. tontes ses matchandises, dont la valeur étoit considerable, tomberent entre les mains des vainquents. Le Roi de Dahomay peu satisfait du pillage de la Ville, fit faire main-basse sur les Habitans, & donna ordre, pour finir cette tragédie, que toutes les Villes & tous les Villages du Pays fussent réduits en cendres. Les antres Comptoirs Européens, qui étoient à Jaquin, n'éviterent pas le même fort. Robert More, Capitaine d'un Vaisseau Anglois nommé l'Ecureuil, fut arrêté, avec les Facteurs de France & de Portugal. On les

Yvyiii

SNELGRAVE.

força de marcher à pied jusqu'à la résidence du Roi de Dahomay, qui étoit alors près d'Ardra.

1732-Les Facteurs de l'Europe font conduits au Roi de Dahomay. Leur crainte panique.

A leur artivée More se plaignit d'avoir éet raité durement, que depair qu'il étoir prionnier, on ne lui avoir permis de prender acune nourriure. Le Koi se leva brusquement sur ceue plaine, & passa sun e chambre voifine, d'où il revint aussisée avec une hache à la main. Les Tackeurs, persuaade qu'ils étoient au dernier moment de leur yie, se petterent à genoux pour implorer la cliemence de leur ennemi. Mais ils fururer piencou rassurer voyant lusge que le Roi faisoir de sa hache. Il s'en servir pour covrir un tronneux de beurs, donn il fruir et plasseurs pieces, avec ordre de les prétre moneux de beurs, donn il fruir et plasseurs pieces, avec ordre de les prétre de leurs déponilles, qui avoir été apportes la veille au Roi, avec le relle du buin.

Après avoix un peu résubl·leurs forces, les Blance fuence difficibles, faivant leur Nation, fossi la garde de pluífeurs Rabafchis. More & fet gens rombeenne entre les mains d'Allegi, Seigneur Nègre, qui croix chargé depuis longenne de rraiter avec les Marchands Anglois. Il puir foin d'eux avec beaucoup
de douceut & d'attention. Mais peu de jours après, il fe vir arrêté par l'orde di Roi, & condamné à perder la très, fang que fes pluínomers ayent pamais figu la caule de fom malheur. Ils demeuterent quelchez tenns dans certe
frique à Judas, viri follièret le grei liberté, Le Rois de Dabomay fel suifit Réchit, & donna une garde à Mote pour l'efcorter à Jaquin. Mais le Capitain
aima mieux prendre la route de Juda, o di Il rouvou un Vaiffean Harquis qui
mam meux prendre la route de Juda, o di Il rouvou un Vaiffean Harquis qui

Tis obtiennen Ja liberté. La défiance ren le Roi cruel.

le porta fin fon propre bond.

La Michaerental

Pour fan de guerres de de révoltes avoient rendu le Roi de Dahomay cruel

le Bisichnet

Bour fes propres Sujets. La défiance & les foupçons ne l'abandonnoient plus.

Les Blancs mèmes le reflenoient de l'aletration de fon caractere, & More en

avoir fair l'experience. Il femble d'alleurs qu'un filong commerce avec les

Marchands de l'Europe n'avoir jamais en le pouvoir de faire perdre à ce

Prince, ni à fa Nation, le fond de férocité, par lequel ils refleniboient

à rous les Niègres. Un jour que le Confeil Royal avoir demandé au Roi un vigoureux Capiff, qu'i lui fut accordé, l'uface que ces graves Confeilers.

rent de leur Esclave, fut de le tuer & d'en faire un festin.

Le Commerce eft ruiné dans fes

Etais, Il n'en refte qu'un peu à Appagh,

A l'Égard même du Commerce, il y a peu d'éferance qu'il puille renaitre pendant la vie du Roi, dans toutes les Contrées matrimes où fee armes on porté la défolation. 5'il en refle une ombre dans le Pays, c'ét du côté d'Appalp, parce que cere Ville et défondue contre les enterpriés de l'Ufurpateur par une Riviere & un Marais. Cependant il paroir par te rémoignage de Snelgrave, que dans la plus grande chaleur de ses conquites , non-feulement il permettoir , mais qu'il encourageoir même la tarite des Eclaves- Aktins, qui lui attribue au contraire le dessiné de raiser des reprises de la comparation de la contraire de se l'est de la comparation de la co

(a) Il semble que l'esprit d'Atkins est un peu porté au paradoxe. On a vû qu'il prétend

que le Roi de Dahomay proposa un jour aux Anglois, & que Bullfinch Lamb, fujvant le récit de Snelgrave, expliqua dans une Assemblée de Commissaires Anglois pour le Commerce. Quelques uns des Articles portoient, que les Suicts du Roi de Dahomay pourroient être vendus ou se vendre eux-mêmes aux Anglois à condition que ce ne fut pas pour être transportes hors du Pays & Objections d'Atpour servir dans les Colonies éloignées de l'Afrique : condition, ou loi, re- grane marque Atkins, qui est directement contraire au but du commerce des Esclaves. Mais, pour juger raisonnablement du fonds, il faudroit qu'on nous eur donné le fistème entier, & qu'il n'y eur pas d'objection à former contre l'aurenticité de cette Piece.

SNELGRAVE. II. Voyage.

### 6. IV.

# Remarques sur les Esclaves Négres, sur leurs révoltes, & sur la conduite qu'il faut tenir avec eux.

7 N E longue experience de la Navigarion & du Commerce avant fair passer l'Auteur par toutes sortes d'eprenves, il a cru devoir recueillir pour l'instruction d'autrui, diverses séditions qui ont exposé, non-seulement les Marchands d'Esclaves, à la perte de leur fonds, mais les Vaisseaux mêmes & ceux qui les commandoient à périr miférablement au milieu des mers. Il les Marchands & parle de ce qu'il a vû ou de ce qui s'est passé sous ses ordres. Mais il commence par des observations encore plus instructives sur la maniere dont les Négres deviennent Esclaves, sur la quantité annuelle qui se transporte de la Guinée, & fur la nature morale de ce Commerce.

1°. Par un usage immémorial, les Négres font Esclaves tous les Captifs principes promi qu'ils prennent à la guerre. Mais avant que leur Commerce fût établi avec nussat Auturiles Européens, ils ruoient une grande partie de leurs Prifonniers, dans la crainte qu'étant en trop grand nombre ils ne leur causassent de l'embarras par leurs révoltes.

- 20. C'est un aurre usage entre ces Nations barbares, de punir la plûpart des crimes par des amendes; mais au défaut du payement, la Loi condamne le coupable à l'esclavage. Cette pratique est également établie sur la Côte & dans l'interieur des terres.
- 3°. Les débiteurs infolvables font condamnés au même fort; à moins qu'ilsne soient racherés par leurs amis. Mais quoique cette Loi s'exerce avec rigueur, ils font rarement vendus aux Européens, parce que leurs créanciers les gardent pour leur propre usage.
- 4°. Snelg: ave a sçu par des informations cerraines, que dans les Pays interieurs, quantité de Négres vendent leurs enfans sans y être forcés par la néceffité. Mais il a remarqué que ceux des Côtes ne se portent à cette barbarie que dans les besoins pressans.
- Il prétend s'être affuré par des calculs affez exacts, que dans certaines Nombre det Efsoiner l'opinion de ceux qui reconnoiffent des mieux fondé, il attaque ce qu'il y a de mieux

de Guinée-

Anthropophages, & qu'il n'allegue que des établi dans Snelgrave. milonuemens contre des faits. Ici, fans être

années il est forti de Guinée au moins foixante dix mille Esclaves; ce qui ne lui paroît pas surprenant, quand il considete que la Côte de Guinée, depuis le Cap Verd jusqu'au Pays d'Angola, n'a pas moins de douze ou treize cens lieues de longueur, & que la polygamie est en usage dans toutes ces grandes Résions.

Si le commerce des Efelaves eff légicime.

A l'égatd de la nature motale de ce Commerce, l'Auteur n'entreptend pas de répondre à toutes les objections; mais il déclare que les avantages qui en reviennent aux Marchands & même aux Esclaves, lui patoissent une raison suffisante pour le justifier. En premiet lieu, dit-il, il demeute prouvé par les remarques précédentes, que le Commerce des Esclaves sauve la vie à quantité de personnes unles. 20. La vie des Négres est plus douce dans l'esclavage même que dans leur propre pairie. 3º. Il en résulte un grand avantage pour les Colonies de l'Europe, où les Négres sont beaucoup plus proptes que les Blancs à la culture des tettes. 4°. Il est utile pour les Nations Negres que leurs Criminels soient transportés hors du Pays pout n'y resourner jamais. Enfin, conclut Snelgrave, les avantages de ce Commerce surpassent beaucoup les inconvéniens; & lorsqu'on l'aura combattu par les plus fortes raisons, on seta obligé d'y reconnoître, comme dans tous les autres Erablissemens du Monde, un mélange de bien & de mal. Quoiqu'il en soit, continue-t-il, les Négres regardant l'esclavage comme ce qu'ils ont de plus rerrible à redouser, cherchent toutes les occasions de rentrer en liberié. Il n'y a que la force ou la crainte qui puisse les attacher à leurs chaînes.

Méthode de l'Auteur pour conduireume cargailon, d'Escla-

ß.

Cependant leurs fédisions fut les Vaiifeaux viennent presque coujouss des mavais traisments qu'ils reçoivent des Matelost. L'Auteur étéroit fait une méhode pour les conduire. Il ne croit pas qu'il yen air de plus sûre, quoiqu'elle ne lui air pas toujours résults. Comme leur première défance els qu'on ne les air achetés pour les manger, & que cette opinion pasoit fort répandue dans touse les Nations interieures; il commençoju par leur déclater, qu'ils devoient être fans crainer pour leur vie; qu'ils étoient définiés à culiiver ranquillement le texte, ou d'à duret exercites qui no fuspalieroire pas leurs ranquillement le texte, ou d'à duret exercites qui no fuspalieroire pas leurs ranquillement le texte, ou d'à duret exercites qu'ils devoient leurs plaintre à l'Interpréte; mais que s'ils commettojent qua-mêmes quelque défordre. il le fretoin passi féverement.

A mesure qu'on achete les Négres, on les enchaîne deux à deux; mais les femmes & les enfans ont la liberté de courir dans le Vaisseau; & lorsqu'on a

perdu de vue les Côses, on ôte même leut chaîne aux hommes.

Ils reçoivent leur nourtiture deux fois par jout. Dans le beau tems, on cleut permet d'être fuir cliila depuis (ept beures du matin jufqu'à la nist. Tous les lundis on leur donne des pipes & du tabac; & leur joie marque aller, en recevant cette faveur, que c'elt une de leurs plus grandes confolations dans leur mifere. Les hommes & les femmes sont loges s'eptrément, leurs loges sont neuroyées foigneutlement ous les jouts. Avec ces attented de leurs loges sont neuroyées sont pur les jouts. Avec ces attendes leurs loges sont neuroyées sont pur les jouts. Avec ces attented de leurs loges de leurs de leurs de leurs leurs de leurs loges de leurs leurs leurs

La premiere sédition dont s'Auteut ait été témoin , arriva dans son premier

mier Voyage en 1704, sur l'Aigle de Londres, Vaissean commandé par son pere. Ils avoient à bord quatre cens Négres du Vieux Kallabar. Leur Bâiiment étoit encore dans la Riviere de ce nom; & de vingr-deux Blancs qui tion dont il art restoient capables de service, une partie des autres étant moris, & le reste été témoin. accablés de maladies, il s'en tronvoit douze absens pour faire la provision d'eau & de bois. Les Négres remarquerent fort bien toutes ces circonstances, & concerterent enfemble les moyens d'en profiser. La fédition commença immédiatement avant le souper. Mais comme ils étoient encore liés deux à deux , & qu'on avoit eu soin d'examiner leurs fers soir & matin, les Anglois dûrent leur salut à cette sage précaution. La garde n'ésoit composée que de trois Blancs, armés de coutelas. Un des trois, qui étoit sur le château-d'avant, apperçut plusieurs Negres, qui, s'étant approchés du Contre - Maître, se sassiffoient de lui pour le précipiter dans les flots. Il fondit sur eux , & leur fit quitter prise. Mais tandis que le Contre-Maître courut à ses armes, son défenseur fut saisi lui-même, & seité de si près qu'il ne put se servir de son fabre. L'Aureur étoit alors dans le tremblement de la fièvre, & retenu au lit depuis plusieurs jours. Au bruir qui se sit entendre, il prit deux pistolers; & montani en chemise sur le tillac, il rencontra son pere & le Contre-Maître, auxquels il donna ces deux armes. Ils allerent droit aux Négres, en les menaçant de la voix; mais ces furieux ne continuezent pas moins de presser la sentinelle, quoiqu'ils n'eussent encore pû lui arracher son sabre, qui tenoit au poignes par une petite chaîne, & que leurs efforts pour le pousser dans la mer n'eussent pas mieux réussi, parce qu'il en tenoir deux qui ne pouvoient se dégager de ses mains. Le vieux Snelgrave se jetta au milieu Ference d'eux pour le secourir, & tira son pistoler par-dessus leur tête, dans l'esperance de les effrayer par le bruis. Mais il reçut un coup de poing qui faillit de le faire tomber sans connoissance; & le Négre qui l'avoit frappé avec cette vigueur, allois recommencer son astaque, lorsque le Contre-Maître lui fii sauter la cervelle d'un coup de pistolet. A cette vûe la sédition cessa tout d'un coup. Tous les rebelles se jetterent à genoux, le visage contre le tillac, en demandant quartier avec de grands cris. Dans l'examen des coupables, on n'en trouva pas plus de vingt qui eussenr part au complot. Les deux Chefs, qui étoient liés par le pied à la même chaîne, saistrent un moment favorable pour se jerrer dans la mer. On ne manqua point de punir séverement les autres; mais sans essusion de sang; & l'on en sut quine ainsi pour la perte de 110is hommes.

Les Cormantins, Nation de la Côte d'Or, sont des Négres fort capri- Revolte de quelcieux & fort opiniaties. En 1721, l'Auseur aborda fur leur Côte, & fit en unt. peu de tems une traite si avantageuse, qu'il avoit déja cinq cens Esclaves à bord. Il se croyoit sûr de leur soumission, parce qu'ils étoient fort bien enchaînes, & qu'on veilloit foigneusement sur eux. D'ailleurs son Equipage étoit composé de cinquante Blancs, tous en bonne santé, & d'excel-lens Officiers. Cependant la futeur de la révolte s'empara d'une partie de cette malheureuse troupe, près d'une Ville nommée Manfro, sur la mê-

me Côte. La fédition commença vers minuit, à la clarié de la Lune. Les deux sentinelles laissement sortir à la fois quatre Négres de leur loge; & négli-Tome III. Zzz

1727.

geant de la fermer, il en fortit aussi-tôt quatre autres. Ils s'apperçurent ausli-tôt de leur faure, & pousserent assez violemment la porte pour arrêter ceux qui auroient succedé dans la même vûe. Mais les liuit, qui s'étoient échappés, eurent l'adresse de se défaire en un moment de leurs chaînes, & fondirent enfemble fur les deux fentinelles. Ils s'efforcerent de leur arracher leurs sabres. L'usage des sentinelles Angloises étant de se les attacher

Let coupables fe précipitent dans

au poigner, ils trouverent tant de difficultés à cetre entreprise, que les crisdes deux Blancs eurent le tems de se faire entendre & d'attirer du secours. Aussi-tôt les huit Négres prirent le parti de se précipiter dans les flots. Mais comme le vent étoit de terre, & la Côte affez éloignée, on les trouva tous, le marin, accrochés par les bras & les jambes aux cables qui éroient à fécher hors du Vaisseau, Lorsqu'on se fur assuré d'eux, le Capitaine leur demanda ce qui les avoit portés à se soulever. Ils lui répondirent qu'il étoit un grand fripon, de les avoir acherés dans leur Pays pour les transportet dans le sien , & qu'ils étoient tésolus de tout entreprendre pour se remettre en liberté. Snelgrave leur représenta que leurs crimes ou le malheur qu'ils Raifons qui rendenties nutres avoient eu d'être fairs prisonniers à la guerre, les avoient rendus Esclaves avant qu'il les eût achetés : qu'ils n'avoient pas tecu de mauvais traitement. fut le Vaisseau; & qu'en supposant qu'ils pussent lui échapper, leur sort n'en seroir pas plus heureux, puisque leurs compatriotes mêmes, qui lesavoient vendus, les reprendroient à terre, & les vendroient à d'autres Capitaines, qui les traiteroient peut-être avec moins de bonté. Ce difcours fit impression fur eux. Ils demandetent grace, & s'en allerent dormie

plas fournis,

Es recombent dana laux crime.

tranquillement.

leut dessein.

Cependant peu de jours après, ils formetent un nouveau complot. Un des Chefs fit une propolition fort étrange à l'Interpréte Négre, qui étoir du même Pays. Il lui demanda une hache, en lui promerrant que pendant la nuit il couperoit le cable de l'ancre. Le Vaisseau ne pouvant manquer d'être poussé au tivage, il esperoit de gagnet la tetre avec tous ses compagnons; & s'ils avoient le bonheut de teuffir, il s'engageoit, pour eux & pour lui-même, à servir l'Interpréte pendant toute sa vie. Cet honnête Nêgre avertit aussi-tôt le Capitaine, & lui conseilla de redoubler la garde, parce que les Esclaves n'éroient plus sensibles aux raisons qui les avoient déja fair rentter dans la foumission. Cet avis jetta Snelgrave dans Ecorebilination, une vive inquiétude. Il connoissoit les Cormantins pour des désesperés, qui comptoient pour rien les châtimens & même la mort. On a vû fouvent, à la Barbade, & dans d'autres Isles, que pour quelques punitions, méritées par leur paresse opiniarre, vingt ou trente de ces misérables se pendoient ensemble à des branches d'arbres, sans avoir fait naître le moindre soupçon de

Matheura d'un Cependant une avanture fort trifte inspira plus de douceut aux Négres. Vantau Anglois. de Snelgrave. En atrivant près d'Anamabo, il rencontra l'Elifabeth, Vaiffeau qui appartenoit aux mêmes propriétaires que le sien, & dont la situation l'obligeoit par conféquent à des foins particuliers. Ce Bâtiment avoir essuyé diverses sortes d'infortunes. Après avoir perdu son Capitaine & son-

Contre-Maître, il étoit tombé, au Cap Laho, entre les mains du Pitate Roberts, au service duquel plusieurs Matelots s'étoient déja engagés. Mais

quelques uns des Pirates n'avoient pas voulu fouffrir que la cargaifon fût pillée; & par un fentiment de compassion, fondé sur d'anciens services qu'ils avoient reçus des Propriétaires, ils avoient exigé que le Vaisseau fut remis compassion de entre les mains du seul Officier qui lui restoit. Lotsque Snelgrave tencon- quelques Pirates. tra l'Elifabeth, elle avoit disposé de toutes ses marchandises. Comme elle Snelgrave au devoit reconnoître ses ordres, il projosa au nouveau Commandant de lui Anglois de l'Elidonner cent vingt Esclaves, qu'il avoit à bord, & de prendre à leur place sabethe ce qui lui restoit de marchandises; après quoi il se proposoit de quitter la Côre, pour aller se radouber à l'isle de Saint-Thomas. Le Commandant y confentie volontiers. Mais les gens de l'Equipage firent quelques difficultés, sous prétexte que les cent vingt Esclaves étant avec eux depuis longtems, ils avoient pris pout eux une certaine affection qui leur faifoit fouhaiter de ne pas changer leur cargaifon. Snelgrave s'appercevant que tous fes raisonnemens éroient inutiles, prit congé du Commandant, & lui dit qu'il viendroit essayer le lendemain qui auroit la hardiesse de s'opposer à ses or-

dres absolus. Mais la nuit suivante, il entendit titer deux ou trois coups de sussi sur l'Elitive après les ative après les afabeth. La lune étoit fort brillante. Il descendit aussi-tor lui-même dans sa roit rejetiées. Pinace, & se faisant suivre de ses deux Chaloupes, il alla droit vers ce Vassfeau. Dans un passage si court, il découvrit deux Négres, qui fuvant à la Deux rebelles de nage, furent dechires à ses yeux par deux requins, avant qu'il pût les secou- quins, & Aust rir. Lorfqu'il fut plus près du Bariment, il vir deux autres Negres, qui se te- autres attèces. noient au bour d'un cable, la tête au-dessus de l'eau, fort effrayés du sort de leurs compagnons. Il les fir prendre dans sa Pinace; & montant à bord il v rrouva les Négres fort tranquilles sous les ponts , mais les Blancs dans la derniere confution sur le tillac. Un Matelot lui dit, d'un air effrayé, qu'ils étoient tous persuadés que la sentinelle de l'écourille avoit été massacrée par les Négres. Cet effroi parut fort surprenant à Snelgrave. Il ne pouvoir concevoir que des gens, qui avoient eu la hardiesse de lui resuser leurs Esclaves une heure auparavant, eussent manqué de courage pour sauver un de leurs compagnons, & n'eussent pas celui d'abandonner le tillac, où ils étoient armés jusqu'aux dents. Il s'avança, avec quelques-uns de ses gens, vers l'avant du Vaisseau, où il trouva la sentinelle étendue sur le dos, la tête sendue d'un coup de hache. Cette révolte avoit été concertée par quelques Cormantins. Les autres Esclaves, qui étoient d'une autre Côte, n'y ayant pas eu la moindre part, dormoient tranquillement dans leurs loges. Un des deux fugitifs qui avoient été arrêtés, rejetta le crime sur son associé; & celui-ci confessa volontairement qu'il avoit tué la sentinelle, dans la seule vûe de s'échapper

près de lui , il s'étoit eru obligé de le tuer pour sa sureté; après quoi il s'étoit Snelgrave prit occasion de cet incident pour faire passer tous les Esclaves Conseil de plude l'Elisabeth sur son propte Vaisseau, & n'y trouva plus d'opposition. Il Angiou. y retourna lui-même; & se trouvant près d'Anamabo, où il y avoit actuellement huit Bâtimens Anglois dans la rade, il fit priet tous les Capitaines de se rendre sur son bord pour une affaire importante. La plûpart vintent

avec quelques Négres de son Pays. Il protesta même qu'il n'avoit voulu nuire à personne; mais que voyant l'Anglois prêt à s'éveiller, & trouvant sa hache

ierré dans la mer.

Zzzij

aussi-tôt; & d'un avis unanime, ils jugerent que le Négre devoit être puni SHELGRAVE. du dernier supplice. 1717.

Ils condam Ses ducours.

On fit déclarer à ce misérable, qu'il étoir condamné à mourir dans une un Nécreamort, heure, pour avoir tué un Blanc. Il répondit qu'à la verité il avoit commis une mauvaile action en tuant la sentinelle du Vaisseau, mais qu'il prioit le Capitaine de confiderer, qu'en le faifant mourir, il alloit perdre la fomme qu'il avoit payée pour lui. Snelgrave lui fit dire par l'Interpréte, que si c'étoit l'usage dans les Pays Négres, de changer la punition du meurtre pour de l'argent, les Anglois ne connoissoient pas cette maniere d'éluder les droits de la justice; qu'il s'appercevroir bientôt de l'horreur que ses Maîtres avoient pour le crime; & qu'aussi-tôt qu'un sable d'une heure, qu'on lui montra, auroir achevé sa révolution, il seroir livré au supplice. Tous les Capiraines rerournerent sur leur bord, & chacun sit monter ses Esclaves sur le rillac, pour les rendre témoins de l'exécution, après les avoir informés du crime dont ils alloient voir le châtiment.

Son exécution.

toutes ces chimeres.

Lorsque le sable eur fini son cours, on fit paroître le meuttrier sur l'avant du Vaisseau, lié d'une corde sous les bras, pour être élevé au long du mât où il devoit être rué à coups de fusil. Quelques autres Négres observant comment la corde étoit artachée, l'exhorterent à ne rien craindre, & l'assurerent qu'on n'en vouloit point à sa vie, puisqu'on ne lui avoir pas mis la corde au col. Mais cette fausse opinion ne servit qu'à lui épargner les horreurs de la mort. A peine fur-il élevé, que les dix Anglois placés derriere une barricade, firent feu sur lui & le tuerent dans un instant. Une exécution si prompte répandit la retreur parmi tous les Esclaves, qui s'éroient flattés qu'on lui feroit grace par Cegrony joint des vues d'interêt. Le corps ayant été exposé sur le tillac, on lui coupa une p sur y terruir d'e- main, qui fut jettée dans les flots, pour faire comprendre aux Négres, que ceux qui oferoient porter la main sur les Blancs recevroient la même punition : exemple d'autant plus terrible , qu'ils sont persuadés qu'un Négre mort fans avoir été démembré, rerourne dans son Pays aussi-tôt qu'on l'a jetté dans la mer. Cependant l'Auteur ajoute que les Cormantins rient de

tres Eiclaves.

Aux menaces du même châriment pour les rebelles, Snelgrave joignit la promesse de traiter avec bonté ceux qui vivroient dans l'obésisance & le respect qu'ils devoient à leurs Maîtres. Ce traité fur fidélement exécuté; car . deux jours après, l'Auteur fit voile d'Anamabo à la Jamaique; & pendant quarre mois qui se passerent avant que la cargaison pût être vendue dans cette Isle, il n'eut aucun sujer de se plaindre de ses Négres.

Telles furent les sédirions qui arriverent sur les Vaisseaux que Snelgrave commandoit. Mais il en rapporte deux fort remarquables, artivées fut le

Ferriers de Londres, commandé par le Capitaine Messervy.

Tragique avanture d'un Capitune Anglois,

Spelgrave ayant rencontré ce Bariment dans la rade d'Anamabo, en 1722, apprir du Commandant avec quel bonheur il avoir acheté en peu de jours près de trois cens Négres à Setrakrou. Il paroîr que les Habitans de cette Ville avoient été souvent maltraités par leurs voifins, & qu'ayant pris enfin les armes, ils les avoient battus plutieurs fois & fait quantité de prisonniers. Messervy, arrivé dans ces circonstances, avoit acheré des Esclaves à fort bon marché, parce que les vainqueurs auroient été obligés de

les tuer pour leur sûreté, s'il ne s'étoit pas présenté de Vaisseau dans la rade. Comme c'étoit le premier Voyage qu'il faisoit sur cetre Côte, Snelgrave lui conseilla de ne rien négliger pour renir tant de Négres dans la soumission. Le lendemain, l'étant allé voit sur son bord & le trouvant sans défiance au milieu de ses Esclaves, qui étoient à souper sur le tillac, il lui sit observer qu'il y avoit de l'imprudence à s'en approcher si librement sans une bonne garde. Messervy le remercia de ce conseil, mais parut si peu disposé à changer de conduite, qu'il lui répondit par ce vieux proverbe : L'œil du Maître engraisse les chevaux. Il partit quelques jours après pour la Jamaique. Snelgrave prit plus tard la même route : mais en arrivant dans certe tile, on lui fit le récit de la malheureuse mort que Messervy s'étoit attirée par son aveugle confiance, dix jours après avoir quitté la côte de Guinée.

SNELGRAVE

Il néglice les

Un jour qu'il étoit au milieu de ses Négres, à les voir dîner, ils se saissirent Ses Estavale de lui, & lui casserent la rête avec les plais mêmes dans lesquels on leur ser- masserent, voit le riz. Cette revolte avant été concertée de longue-main, ils coururent en foule vers l'avant du Vaisseau, pour forcer la barricade, sans paroître effrayés du bout des piques & des fuiils que les Blancs leur présentoient par les embrasures. Enfin le Contre-Maître ne vit pas d'autre temede pour un mal si pressant, que de faire seu sur eux de quelques pieces de canon chargées de mitrailles. La premiere décharge en rua près de quatre-vingr, fans compter ceux qui s'auterent dans les flots & qui s'y noyerent. Cette exécution appaila la révolre; mais dans le désespoir d'avoir manqué leur entreprise, une grande partie de ceux qui restoient se laisserent mourir de faim : & lorsque le Vailleau fut arrivé à la Jamaique , les aurres tenterent deux fois de se revolter avant la vente. Tous les Marchands de l'Isle, à qui ces fureurs ne purent être cachées, marquerent peu d'empressement pour acheter des Esclaves si indociles, quoiqu'ils leur fussent offerts à vil prix. Ce voyage devint fort malheureux pour les Propriéraires; car la difficulré de la venre ayane arrêté long-tems le Vaisseau à la Jamaique, il y périt enfin dans un ouragan, plus redoutable encore que les Négres.

Trifte fort de la

### 6. V.

## Relation de la prise de l'Auteur par les Pirates.

U mois de Novembre 1718, Snelgrave, dont la réputation étoit bien A établie par le succès de plusieurs Voyages, fut chargé du commandement d'un Vaisseau nommé le Bird , ou l'Oiseau , qui devoit se rendre d'abord en Hollande, pour y faire sa cargaison. Le 10 de Décembre, étant revenu bien chargé à Helwoetsluys, il sut emporté de dessus ses ancres pat un violent orage, & jetté contre la digue, où il eut le malheur d'échouer que l'Auteur efavec beaucoup de péril. Il fallut ouvrir une tranchée de trois cens pieds de ment, long, par laquelle on vint à bout d'amener affez d'eau pour remettre le Vaifseau à flot. Heureusement le dommage ne fut pas égal à la fatigue. On rentra dans le bassin d'Helwoetsluys, d'où l'on mit à la voile, au commence-

1718.

Trois tempéter

SNELGRAVE. 1719.

ment de Janvier. Mais une autre tempête força Snelgrave de se réfugie? à Spithead. Il en parrir, & fut encore jetté par des vents impétueux plus de soixante-dix lieues à l'Ouest du Lezard. Cette troisième disgrace l'obligea de relâcher à Kingfale en Irlande, & de s'y arrêter jusqu'au 10 de Mats. Enfin, levant l'ancre avec un tems plus doux, il ne cessa pas de l'avoir favorable jusqu'à Sierra-Léona, où il arriva le premier d'Avril 1719. En pasfant près des Canaries, il fut pourfuivi par un gros Vaisseau, qu'il prit pour un Cotfaire de Sale; mais l'excellence de ses voiles les délivra bientôt de ce danger.

Il trouva dans la riviere de Sierra-Léona trois autres Pirates, qui s'y

Ill acrice à Sierra Léona , où il crouve trois Pirates, Cocklyn. Avanture de ces

Brigands.

étoient déja faisis de dix Bâtimens Anglois. Le premier de ces Brigands, qui éroit entre dans la Riviere, se nommoit Cocklyn. Il n'avoit pas plus de In Busile & Da- vingt-cinq hommes à son arrivée; & loin d'être redourable aux Marchands, il cherchoit du secours, avec cette troupe dans une Batque où il avoit été abandonné, sur quelque mécontentement, par le fameux Moody, Commandant d'un Corsaire nommé le Rifingsun, ou le Soleil-levant. Mais en arrivant à Sierra-Léona, Cocklyn & les compagnons avoient rencontré, dans sa Chaloupe, le Seigneur Joseph, riche Négociant Négre, & s'étoient faisis de lui. Ils n'avoient exigé pour sa rançon, que des munirions & des vivres. Enfuite, n'ayant pas manqué d'audace pour attaquer successivement plusieurs Barimens de Bristol qui fréquentoient cette Côte, non-seulement ils s'étoient pourvus de tout ce qui étoit nécessaire à leur profession ; mais ils avoient engagé à leur service cinquante ou soixante Matelors, qui formoient avec eux un corps de quarre - vingt hommes. D'un autre côté, les gens de Rifingfun, qui étoient partis avec Moody, avoient prisoccasion de la dureté avec laquelle il avoit traité Cocklyn, pour se révoltet contre lui; & l'ayant mis, avec douze aurres, dans une grande Barque qu'ils avoient enlevée aux Espagnols vers les Isles Canaries, ils l'avoient abandonné à son mauvais fort. Comme on n'a jamais scu dans la suite ce qu'il étoit devenu, il y a beaucoup d'apparence qu'il fut englouri dans les flots. Les Rebelles, après s'être défaits de leur Chef, lui avoient donné pour successeur un François nomme la Boufe, qui les avoit ramenés dans la Riviere de Sierra-Leona, où ils avoient rejoint Cocklyn & sa troupe, un mois après sa séparation. Le même jour, un autre Pitate étoit entré dans la même Baye, Son nom étoit Davis, Après avoir exercé quelque-tems sa profession dans une Felouque, il s'étoit rendu maître d'un grand Vaisseau, vers les Isles du Cap-Verd. En entrant dans la Riviere de Sierra-Leona, il avoit arboré un pavillon noir , pour jetter l'effroi patmi les Marchands qu'il esperoit d'y rencontrer. Ce Davis étoit un Corfaire génereux, qui avoit trouvé, par son Davis & de Coe- habileté & fon courage, le moyen d'entretenir une rigoureuse discipline dans une troupe l'enviton cent cinquante hommes. Il n'eut point de part à l'infortune de l'Auteur, Cocklyn, au contraire, & tous ses associés, étoient les plus vils & les plus cruels Brigands du monde. Snelgrave, après avoir eu le malheur de tombet entre leurs mains, apprit de plusieurs d'entreux, qu'ils n'avoient choisi Cocklyn pour Chef qu'en faveur de sa brutalité &

Figures.

de son ignorance: bien résolus, disoient-ils, de ne s'en donner jamais de semblables à Moody, qui prenoit des airs de Seigneur & qui affectoit des

### DES VOYAGES. LIV. VIII.

manieres polies. Le Commandant d'une troupe de Pirates n'est choisi par ses égaux que pour combattre à leur tête. Ils se donnent un autre Officier , qu'ils nomment leur Quartier-Maître, pour l'inspection génerale des affaires, & fouvent pour réformet les ordres du Capitaine. Outre ces deux emplois, un Vaisseau Pirate a tous les Officiers subalternes, dont l'usage est établi sur les Vailleaux de guerre.

Le jour que Snelgrave découvrit la Côte, à trois lieues de l'embouchure Snelgrave tonnde la riviere, le tens étoit fort calme. Un peu de fumée qu'il crut apperce- be coute leurs voir au rivage lui fit naîtte quelques pressentimens, qu'il regretta de n'avoir pas mieux écoutés. Il donna ordre à Simon Jones, son Contre-Maître, qui avoit déja fait le voyage, de se mettre dans la Pinace pour allet de plus près à la découverte. Mais Jones l'affura, que le lieu d'où pattoit la fumée étoit fans habitans, & qu'il ne pouvoit s'y trouver que quelques Voyageuts, qui faisoient rôtir apparemment des huîtres. Cette réponse, de la part d'un ancien Matelot, qu'aucune raifon ne devoit rendre suspect, dissipa toutes les défiances. A cinq heures, on profita de la marce pour s'avancer à l'embouchure de la riviere. Vers l'entrée de la mit, on découvrit affez loin dans le Canal, un gros Vaisseau, qui étoit le Pirate, entre les mains duquel on somba bientôt. Les deux autres, avec leurs prifes, étoient cachés derriere une pointe de terre.

I) prend dev

Comme le tems ne cessoir pas d'être calme, & que les rénébres devenoient fort épaiffes, l'Auteur prit le parti de jetter l'ancte à l'embouchure même. Vers les huir heures, la fentinelle du tillac fit avertir qu'il croyoit entendre le bruit d'une Chaloupe, qui s'avançoit à la rame. Tout le monde se rendit fur les ponts; & Snelgrave fit poster par précaution, sur l'avant du Vaisseau, vingt hommes atmés de fufils & de fabres. Il cria lui-même le Qui vive? On lui répondit que la Chaloupe appartenoit aux Deux Amis . Vaisseau de la Barbade, commandé par le Capitaine Eliot. Cette réponse ne l'ayant pas raffuré, il ne continuoit pas moins de faire préparer les armes, & d'ordonner que toutes les lanternes fussent allumées; lorsqu'ayant demandé une feconde fois d'où étoit la Chaloupe, on lui répondit, d'Amérique, & fur le champ on lui envoya une décharge de mousqueterie, à la portée du pistolet. Rien ne prouve mieux, temarque Snelgrave, l'audace effrence des Pirates; Autaceeffience car ils n'étoient que douze dans la Chaloupe; & son Bâtiment, dont ils ne des Pirates. connoissoient pas la force, avoit seize pièces de canon & quatante-cinq hom-

mes d'Equipage. A ce premier figne de guerre, l'Auteur donna ordre au Contre-Maître Lichet des pres de faire feu de sa bordée. N'étant point obéi , il descendit lui-même pour de Sneigeare. presser les Canoniers; mais sa surprise fut extrême, de trouver ses gens qui fe regardoient les uns les aurres avec les marques de la dernière consternation. Quelques - uns lui dirent qu'ils auroient pris volontiers les armes, mais qu'ils ne pouvoient les retrouver. Dans cet intervalle, les Pirates, qui n'avoient pas trouvé de réfistance, étoient montés à bord, & tirant quelques coups au hasard, ils avoient fait disparoître ceux qui étoient restés fur le tillac. Un feul Matelot, qui avoit eu moins de vîtesse à fuir, eut les seins cassés d'un coup de balle. Quelques grenades que les Pirates jetterent brusquement, & qui ne causerent néanmoins de mai à personne, acheve-

rent de répandre la terreur. On cria quartier. Là-dessus le Chef des Pira-SNELCKAVE. tes, qui étoit leur Quartier-Maître, eut la hardiesse de descendre seul & 1719. de demander où étoit le Capitaine du Vaisseau. Snelgrave se présenta, & Bonheur qui lui lui répondit avec un foupir, que c'étoir lui qui avoir porté ce ritre. Quelle fait éviter un coup de baile. est ton audace, lui dit se fiet Brigand, d'avoir ordonné qu'on fir seu sur pous? Snelgtave repliqua modeltement, qu'il s'étoit cru obligé de défendre un Bâttment confié à ses soins. Cette replique irrita si vivement le Pi-

rate, qu'ayant levé fon pistolet il tira sur Snelgrave, & l'auroit tué, sans un mouvement heureux qui lui fit passer la balle entre le bras & le corps. Mais futieux de l'avoir manqué, il lui donna un coup si rude, du bour

ur la vie de L'Autrur-

de cette arme, au milieu de la poitrine, qu'il le fit romber fur les genoux. Moureau péril Cependant le malheureux Snelgrave se remit aussi-tôt, pour monter légerement sur le tillac. Il y étoit comme attendu par un autre Corsaite, qui jura, le sabre à la main, de ne jamais faire de quarrier aux Capitaines Marchands qui entreprendroient de se défendre; & soit qu'il ne pensât qu'à l'effrayer, ou que dans le transport de sa fureur, il ne fût pas le maître de son bras, le coup de sabre, qu'il lâcha de toute sa force, tomba sur une pourre. L'arme s'étant brifée, il fembloir vouloir encore fe fervir du rronçon qui lui restoit à la main ; mais un Matelot du Vaisseau le supplia de ne pas tuet un Capitaine dont tout le monde connoissoit la bonté. Cette priere fauva la vie à Snelgrave. Le Quartier-Maître étant remonté, lui donna ordre d'envoyer quelques-uns de ses gens pour prendre soin de la Chaloupe, qui étoit demeurée sans guide au moment de l'abordage, & le menaça de le faire couper en pièces si elle ne se retrouvoit promptement. Jones s'étant mis dans l'Efquit, eut le bonheur de la tamener aussi-tôt. Alors le Quartier-Maître prit Snelgrave par la main, & lui déclara qu'il ne devoir rien craindre pour sa vie, s'il n'avoit donné aucun sujet de plainte à ses

doucement,

Il oft traité plus Matelots.

Erreur des Cor-

Les Pirates jetterent alors des cris de joie, & firent plusieurs décharges pour avertir leurs compagnons du succés de leur entreprise. Mais ces signes furent si mal interpretes, que leur Capitaine s'imaginant au contraire que ses gens avoient été déttuits avec leur Chaloupe, coupa ses cables pour s'avancer promptement à l'aide de la marée. Ses soupcons augmenterent à la vûe des feux qui étoient allumés sur le bord de Snelgrave. Sans attendre d'autre signal, il lâcha une bordée terrible, qui mit le Quartier-Maître & rous ses gens dans une extrême confusion. L'erreur sut bientor réparée par le Porte-voix. Mais les reproches rombetent sur Snelgrave, à qui ces Brigands firent un crime de n'avoir pas pensé lui-même à faire connoître qu'il étoit pris. Au reste, lui dir brutalement le Quartier Mastre, ne t'imagines pas que ce soir un boulet de canon qui m'étonne ; car je m'attends tôt ou tatd à descendre en Enfer par cette voic.

Ulage qu'ils fon

Le Vaisseau de Snelgtave érant fort bien fourni de liqueurs & de provisions fraîches, Cocklyn fit tuer sur le champ quantiré d'oyes, de coqsd'Inde, de poules & de canards, qu'il fit mettre, à peine plumes, dans la grande chaudiere, avec plusieurs jambons, & une grosse truie qu'on ne fit qu'éventrer, sans se donner l'embarras de l'écorcher ou d'en faire griller le poil. Il donna ordre au Cuisinier que tout fut préparé avec moins de for-

malités que de diligence. D'un autre côté, le Quartier-Maître envoya dem inder à Snelgrave quelle heure il éroir à sa montre. Comme elie étoit d'or, l'Aureur jugea que c'étoit une maniere civile de la lui ôter. Il la remit au mellager, en le priant d'assurer le Quartier-Maître qu'elle étoit excellente, & par conféquent diene de lui. Ce brutal Officier la recut; mais ce fut pour la jetter sur le tillac, & la faire rouler à coups de pied, en disant à ses compagnons que c'éroir une fort jolie boule. Cependant un de ces Brigands la prit, & déclara qu'il la mettroit dans la masse commune, pour être vendue, suivanr l'usage, au pied du grand mât.

SNELGRAVE. 1719.

Snelgrave fur conduit sur le Vaisseau des Pirates, & présenté à Cocklyn, net combit qui lui témoigna quelque regret des mauvais traitemens qu'il avoit reçus, forte van depuis le quarrier accordé. Mais il ne devoit pas ignorer, lui dit-il, que c'étoit quelquefois le fort de la guerre. Ensuire, il lui déclara qu'il falloit répondre juste à diverses questions qu'on pourroit lui faire; sans quoi, il devoit s'attendre d'être coupé en piéces. Au contraire, s'il ne se faisoit pas presser pour dire la vériré, & si ses gens n'avoient pas de plaintes à faire de lui, il l'assura que son Voyage seroit le plus avantageux qu'il eûr fait de sa vie, Pour premiere question, il lui demanda quelles étoient les qualités de son Vaisseau, sous les vents de mer & sur la côte ? Sneigrave fit une réponse qui par Cocklyn. le fatisfit. Cocklyn, ôtant son chapeau, le félicita de ses lumieres, & dit avec un transport de joie, que ce Bâtiment feroit un Vaisseau de guette admirable pour les Pirates.

11 cft interrogé

quatre pistolets à sa ceinture & un large sabre à la main, s'approcha de Snel- d'Ecole. grave, & lui demanda s'il le reconnoissoit. Mon nom, lui dit-il, est James Griffin, & nous avons été compagnons d'Ecole. L'Auteur se remit aisément son visage; mais il se crur obligé de dissimuler. Cependant Griffin continua de lui dire qu'il n'étoit pas de la troupe des Pirates; qu'il avoir été ptis depuis peu sur un Vaisseau de Bristol, où il exerçoit l'office de Contre-Maître; que Cocklyn l'avant forcé d'entrer à son service, il ne quittoit pas un moment ses armes, pour êrre sans cesse en état de se faire respecter par les scelérats avec lesquels il se trouvoir dans la nécessité de vivre : qu'il vouloir prendre foin de Snelgrave pendant la nuir suivante, parce que dans l'ivtesse, où la plupart des Pirates ne manqueroient pas de se plonger, il croyoit que cette premiere nuit l'exposeroit à quelque insulte.

Un langage si génereux engagea l'Auteur à confesser qu'il reconnoissoit Griffin pour son compagnon d'érude. Il s'ouvrit à lui sans défiance, du en reçoit, moins fur tout ce qui regardoir sa siruation; & ne voyant que sa vie à sauver, après la perte de son Vaisseau, il consentit que Griffin demandât au Commandant des Pirates la permission de boire un flaccon de pounch avec lui. Non-seulement elle lui fut accordée, mais Cocklyn voulut être de leur parrie, & les fir entrer dans sa cabanne. Elle étoit sans meuble & sans chaifes. Ils s'affirent tous trois fur le plancher, les jambes croifées. A minuit, Griffin demanda un braule pour son compagnon d'Ecole : car tous les Pirares, sans excepter le Capitaine, n'avoient pas d'autre lit que les planches du Vaisseau. Ayant obtenu cette grace, il marcha devant lui, le sabre aud, & lui promit de veiller près du branle pendant qu'il prendroit quel-

Services qu'il

Tome III. Azza SHELGRAYS.

fin . qui lui fauve la vie.

des juremens & des blasphêmes qu'il entendit continuellement. Vers deux Stelenare et heures, le Bosseman s'approcha fore yvre, après s'être informé qui étoit dans di endi par Griff dans le branle, & tira brusquement son courelas. Griffin lui ayant demandé ce qu'il desiroit, il répondit qu'il vouloit mettre Snelgrave en pieces, parce qu'il avoit fait l'action d'un vil chien, en ordonnant à ses gens de tiret sur la Chaloupe, & en se faifant trop presser pour envoyer sa montre au Quartier-Maître. Griffin, qui sçavoit la fausseté de cette derniere accusation, menaça cet yvrogne de le fendre en deux, s'il ne se retiroit promptement. Il suivit ce confeil. Le lendemain, lorsque tout le monde fut de sang-froid, Griffin porta ses plaintes au Quartier Maître & à toute la Troupe. Il représenta que la maxime de ne pas maltraiter les captifs après le quartier accordé, regardoir le passe comme le présent & l'avenir , & qu'intéressant tout le monde , elle devoit être rigoureusement observée. Plusients surent d'avis que le Bosseman fut puni du fouet. Mais Snelgrave ayant eu la bonté de plaider pour lui, il en fur quitte pour une défense génerale de faire la moindre insulte aux prifonniers. Cependant il entreprit encore, dans une autre occasion, de tuer

Plofieurs des gens de Snelgra-

fon bienfairent. Le même jour, Jones, Contre-Maître de Snelgtave, vint lui confesser reservation que sa situation étant très-sacheuse en Angleterte, sur-tout de la part de sa finice des Pira- femme, qu'il ne pouvoit aimer, il s'étoit déterminé par cette raifon à prendre parti avec les Pirares, & qu'il avoit déja figné leurs arricles. Son exemple avoit été suivi par dix autres Matelots du Vaisseau. Mais Snelgrave s'apperçut bientôr qu'il étoir méprifé de la Troupe, & fut ensuite informé qu'il étoit mort quelques mois après que les Pirares eurent quitté la riviere. Ce matheureux, & les dix autres, ne lassferent pas de conserver beauconp de confidération pour leur ancien Maître. Il y en eur même quelques -uns qui se repentitent de leur engagement, & qui le prietent de travailler pour leur liberté. Ils n'ofoient faire eux-mêmes cette proposition au Quartier-Maître, car les articles portoient peine de mort pour ceux qui parleroient d'abandonner leur profession; mais Snelgrave trouva cette commission tropdélicare pour ofer l'entreprendre. Quelques jours après, un d'entr'eux lui

Contre-Mahre-

avoua que pendant le voyage, il avoit entendu plufieurs fois répeter à Jones, qu'il souhaitoit de rencontrer quelque Pirate en arrivant dans la Riviere de Sierra - Leona; qu'il avoit mis exprès à l'écart le coffre où les armes éroient renfermées; que d'autres Matelors l'avant découvert, & voulant prendre leurs moufquers lorsque les Pirates avoient commencé à faire feu fur eux, il les eu avoir empêchés, en leur déclaraut que c'étoit l'occafion qu'il avoit souhairée, & que s'ils tiroient un seul coup ils se seroient couper eu pièces par les Pirates; enfin, que pour les faire entrer comme luis au service de ces Brigands, il les avoit affurés que l'Aureur même étoit résolu de prendre le même parti. Les Pirates dirent à Snelgrave, que c'étoit particuliétement à la follicitation de Jones qu'ils s'étoient déterminés à gardet fon Vaisseau.

Suivant cette résolution, ils ne tarderent point à jetter dans la mer quantiré de biens qui leur étoient inutiles , tels que des balles de laine , & d'autres marchandises destinées au commerce. Dans un seul jour ils en sacrifierent ainsi pour la valeur de trois ou quatre mille livres sterling, parce qu'ils n'avoient de goût que pour l'argent & les provisions.

1719.

Entre plusieurs Anglois qui exerçoient alors le commerce à Sierra-Leona, pour leur propre compte, il s'y trouvoit le Capitaine Henry Glynn, qui obtint enfuite le Gouvernement de l'Isle James sur la Gambra . & qui finit ses jours dans ce poste. Cet honnête Négociant engagea les deux aurres Chefs des Pirates, Davis & La-Boufe, à rendre une visite avec lui au malheureux Snel- & la Boule entregrave. Ils émient à bord, lorfque Cocklyn & fon Quarrier-Maître y revin- de unicalitat rent de leur prise. Davis, qui avoit le cœur noble & généreux, prit fortement les interets de l'Auteur, & pressa Cocklyn, non-seulement de le traitet avec bonté, mais de lui rendre ce qui restoit de sa cargasson. Ce langage ne parut pas plaire beaucoup à Cocklyn. Cependant il invita Glynn, Davis & La-Bouse, à passer sur sa prise; & sur leurs instances, Snelgrave eur la per-

mission de les y accompagner.

Lotfqu'ils y furent arrivés, ils fe rendirent tous dans la chambre de poupe. Les caisses, où Snelgrave tenoit ses plus précieuses marchandises, y qui sy passe, étoient encore, ouvertes & brifces. Quantité d'ustenciles, de papiers & de livres, qui avoient para méprifables aux Corfaires, étoient dispersés sur le plancher & jusques sur les ponts. Ils avoient jetté les livres dans la mer, parce que cette drogue, disoienr-ils, étoit capable de faire abandonner à quelqu'un d'entr'eux le chemin de l'Enfer, où ils s'étoient engagés de bonne grace à marcher tous ensemble. Les liqueurs de Snelgrave n'étant point épargnées, la bonne humeur commença bientôt à regner entre les Chefs des Pirates. Glynn prit cette occasion pour demander au Quartier - Maître plusieurs commodités qui pouvoient être nécessaires à l'Auteur. Elles lui furent accordées, & mifes enfemble dans un paquet que Glynn se proposoir d'emporter à sa maison, pour les mettre plus sûrement à couvert. Mais un malheureux incident priva Snelgrave de ce secours. Quelques gens de Davis étant Querelle de Davenus à bord avee leur Maître, un jeune homme d'entr'eux brisa une caisse klyn. pour la piller. Le Quartier-Maître de Cocklyn, à qui l'on vint s'en plaindre à l'oreille, fortit de la chambre de poupe pour arrêtet le désordre. Le jeune Pirate, à qui il en fit quelques reproches, lui répondit qu'étant tous de la même profession, il se croyoit en droit de prendre sa part du pillage. Cette réponse choqua le Quartier-Maître, qui voulur le frapper de son sabre : mais le Pirare évita le coup, & se fauva près de son Maître, dans la Cabane. Le Quartier-Maître l'y poursuivit, & d'un coup qu'il allongea, il le blessa légerement, & toucha même Davis à la main. Cette audace mit d'abord une furieuse confusion dans l'Assemblée. Davis jura de se venger, Cockiya me parce qu'en reconnoissant que son Soldat étoit coupable, il prétendoit que personne n'avoir droit de le punir en sa présence. Il sortit, les yeux étincellans de colere; & s'érant tendu fur son bord, il alloit fondre fur Cocklyn, qui ne pouvoit éviter sa ruine, si Snelgrave n'eût prié le Capiraine Glynn d'intercéder pour lui. La querelle fut appaifée avec affez de peine; mais à condition que Davis & sa Troupe auroient leur part des liqueurs & des provisions qui étoient sur la prise, & que le Quartier-Maître reconnoîzroit sa faure devant l'Equipage de Davis & lui demanderoit pardon. Comme la nuit approchoit, Glynn fut obligé de retournet au rivage, & ne put se faite

Aaaa ij

SNELGRAVE. teur eff exposee.

apporter le paquet qu'il avoit obtenu pour Snelgrave, & remit à le prendre le iour fuivant. 1719.

L'Auteur passa cette nuit sur son propre Vaisseau, accompagné seulement Numerou rifeue uo la vie le l'Aude trois ou quatte Pirates, entre lesquels étoit le furieux Bosseman, qui avoit arraqué plutieurs fois sa vie. Tandis qu'il s'entretenoit dans la Cabane avec le Charpenrier, il eut le chagrin de voir entrer le Botleman, demi-vyre, qui recommença bruralement à le maltraiter. Mais le Charpentier prenant parti pour lui, rraita le Bosseman de misérable yvrogne, & le força de sortir. Dans le même instant, le vent éteignit la chandelle. Snelgrave & le Charpentier fortirent aufli-tôt pour la rallumer. Le Boffeman, qui s'en appercur, fe mit à crier, avec d'horribles imprécations, que c'étoit un artifice de Snelgrave pour se procurer l'occasion d'aller à la chambre des poudres, & de faire fauter le Vaisseau. Là-dessus, fans s'arrêter aux protestations du Charpentier, qui l'affura que c'étoit un fimple accident, il s'approcha de Snelgrave; & jurant qu'il alloit lui brûler la tête, il lâcha son pistolet, qui fit heureusement faux feu. Le Charpentier ne put douter, à la lueur de l'amorce, que le coup n'eût été lâché férieusement. Cette lâche trahison le rendit si surieux , qu'il courut dans l'obscurité vers le Bosseman. Il lui arracha son pistolet, dont il lui donna tant de coups qu'il le laissa presque mort. Le bruit ayant allarmé les Pirates jusques sur leur Vaisseau, ils envoyetent un Officier, qui enleva le perfide Bosseman. Ainsi Snelgrave ne dut la vie, pour la troisième fois, qu'à la faveur du Ciel.

Pillage de fon Vanican par les gens des deux

Il dormit ensuite d'un sommeil tranquille. Mais il fut éveillé par les gens de Davis, qui venoient prendre les liqueurs & les provisions que leur Chef avoir exigées. Ils se joignirent avec les gens de Cocklyn, pour y faire un étrange dégât. Les tonneaux de vin & d'eau - de - vie de France furent enfoncés sur le tillac. Chacun y puisoit à son gré; car à la réserve de quelques barils, qui furent réservés pour les Chefs, tout le reste étoit moins disrribué que pillé. On ne prenoit pas la peine de déboucher les liqueurs qui étoient en bouteille. Un coup de sabre en faisoit l'affaire : c'est ce que les Pirates appellent décoler; mais avec cette méthode, ils brifent trois boureilles pour en ouvrir une. Aussi toute la provision du Vaisseau fist-elle dissipée avant la fin du jour. On ne conserva qu'un peu d'eau-de-vie. Ce qui resta au fond des tonneaux servit le soir à laver les ponts. Les alimens, tels que le bœuf & le porc-falé, le fromage, le beurre, le fucre, &c. ne furent pas plus éparenés.

A l'égard des commodités que le Quartiet-Maître avoit accordées à l'Auteur, une troupe de Pirates morr-yvres, qui avoient failli de romber en passant sur quesques paquets, les jetterent dans la mer. Il n'en resta qu'un, qui contenoit un habit noit compler, & d'autres vêtemens. Lorfque les yvrognes se furent retirés, un autre Pitate, qui avoit la tête un peu plus fraîche, voulur sçavoir ce qui étoit renfermé dans le paquet. L'ayant ouvert, il en tira l'habir noir, avec un fort bon chapeau & une perruque, Snelgrave, qui n'avoir plus d'autre bien à prétendre, le supplia de ne pas content qu'en l'en priver. Mais ce Brigand le frappant sur l'épaule du plat de son sabre, lui dit, en forme de confeil, que s'il vouloit l'en croire, il ne disputeroit

Pirare donne à Sacigrave. jamais rien à un Pirate. Supposé, continua-t-il, qu'au lieu de yous avoir

SHELCRAVE. 1719.

frappé sur l'épaule, il m'eût pris envie de vous sendre la tête pour châtier votre impudence, vous seriez mort à présent. Peut-être vous flattez-vous, ajouta-t-tl, que j'aurois été puni moi-même, pour avoir tué de sang-froid un Prisonnier. Mais soyez persuadé que mes amis m'auroient tiré d'embarras. Snelgrave le remercia d'un avis si charitable, & n'en perdit pas moins son habit. Quelques momens apiès, le Pirate se fit un amusement de s'en revêtir. Mais les compagnons, le voyant dans cette parure, se firent aussi un passe-tems de le mousiler de vin & d'autres liqueurs. Il fut obligé enfin de le dépouiller & de jetter l'habit dans la mer. Le nom de ce scelétat étoit François Kennedy. Ses Chefs le firent pendre, quelques jours après, pour d'autres ctimes.

Ce feciérat cR

Ainfi l'unique partage de Snelgrave se réduisoit à la perruque & au chapeau, qu'il suspendit tranquillement dans la Cabane. Mats un autre yvrogne, qui se présenta bientôt, s'en couvrit la tête, en lui disant qu'il se nommoit Hoghin, & qu'il étoit un riche Marchand du rivage. Snelgrave n'ofa s'en plaindte, dans la crainte que ce ne fût un Pirate. Cependant ce dernier voleur fortant de la Cabane, rencontra le Quartiet-Maître de Cocklyn, qui, ne le reconnoissant pas pour un de ses gens, lui reprocha d'emporter le bien d'autrui & le maltraita beaucoup. Enfuite s'étant approché de l'Auteur, il lui demanda d'un ton civil comment il se trouvoit de tout ce tumulte. Snelgrave répondit qu'on lui avoit enlevé fuccessivement tout ce qu'il tenoit de la bonte. Le Quartier-Maître lui promit de lui faire retrouver ce qui existoit encore; mais il oublia bientôt cette promesse. Cependant l'Auteur avoue qu'en perdant tout ce qu'il possedoit , il n'avoit été outragé que par le Bosseman; & qu'au contratre, tous les autres s'étoient empresses de lui apporter des liqueurs, des tranches de jambon & du biscuit, avec des témoignages de pitié pour la fituation.

Le lendemain, ce fut l'Equipage de La-Boufe's qui cut à son tour la permission de venir piller ce qui étoir échappé aux ravages des deux autres Corfaires. Les restes de vin & de liqueuts sufficent encore pour rendre la fête fort vive & fort tumutucufe. L'Auteur, quoique peu maltraité dans fa petfonne, ne se crut pas moins malheureux, de se voir contraint d'assitter à ce

speciacle.

Il obtint enfin la permission de descendre au rivage, pout aller prendre un troblenta pen peu de repos dans la maifon du Capitaine Glynn. Les trois Commandans des missage. Pirates s'y étoient rassemblés & l'y reçurent civilement. Ils lui promitent encore de lui faire retrouver ce que le Quartier. Maître lui avoit accordé. Glynn lui prêta du linge & d'autres commodités, qui lui fitent passer la nuit sur-

vante affez tranquillement.

Il retoutna le matin à bord, avec les Capitaines Pirates. Davis, qui plaignoit fincerement fon fort, pressa Cocklyn d'assembler tous ses gens sur dans l'assembles le tillac, & harangua long-tems en fa faveur. Son discours fut reçu plus des Piestes. favorablement que la premiere fois. Ils prirent la réfolution de donner à Snelgrave le Vaisseau qu'ils devoient abandonner, pour passer dans le sien, & de lui faire présent de quelques autres prises avec ce qui leur restoit de la sienne. Cette faveut montoit à plusieuts mille livres sterlings. Un des Chefs propola de le prendre dans la Troupe, pour visiter avec eux toute la Côte

Aaaa iii

SNELGRAVE. 1719. Offresqu'ils funt à Snelgrave.

de Guinde où il pourroir faire un échange avantageux de ses marchandises. Il ne falloit pas douter, ajouta le Corsière, qu'on ne pris dans certe route que que validatav de France ou de Portugal. Il vouloit que tous less Esclaves qu'on trouveroir sur ces prises fusifiers généreussement donnés à l'Auteur 1 & ut constellatan de les aller vendre dans l'îtle de Saint Thomas, Port libre de l'Amérique, il l'affuroit qu'outre les récompenses qu'il seroir en état de la riète de se passe, il se rouveroire sillez tiche, en arrivant à Londrés, pout

Li les refuse.

rempir l'artente des Proprieraires.
Snelgrave ne répondant a cette proposition que par un morne silence, les Pirates commencerent à s'en offender. La plupart, dit-il, étoient d'une signorance si grossitere, qu'ils croyoient leus offetes for l'égitimes. Mais Davis repris la parole, & les allura qu'il pénérroit les idées de l'Auteur. Il craint, leur dieil, en acceptant vos bienfairs, de le perde de réputation parmi les Marchands. Pour most, ajouta-il, je suis d'avis qu'il s'aut donner a chacun la librer d'aller à nous les daibles par la voie qui lui convient; donnes lui ce qui reste de sa cangation, & laissez-le disposer de lui-mème à son gré.

On lui accorde le- tettes de fa cargarion , & un unte Vailleau. Toure l'Assemblée étant revenue à cette opinion, quelqu'un y joignit, en fevent de Snelgrave, un fort bon consess, qui ne stre par mons appronvé de tous les Pirates. Ce fut de monter (ur le champ dans un Brigantin que Le-Boule avoit à bandonné, & d'aller prendré qui e l'autieur parque les Troupe s'en mit en possession, coutes les marchandises qui pouvoient encoré res lauvées. On permit à l'Auteur d'y alter loi name, & de le faire aider par quelques uns de ses propres gent la fauva sins quelque partie de la cargain des Proprietaires in mist de son propre bien, il ne lui vevint pas la valeur de trente invest sterling. Tout constitut en liqueurs, en instrumens, en colle & ce nocible précessiés, alon les Prietas à savient pas fayarde la moin-double de la colle de la collection de l

Davis obrint encore pour Snelgrave la permillion de palfer la nuit, a vec ceux d'entre fer gens qui lui ciocient demarcis fidelse fut les Dux-Amir, Vaisfleau de la Barbade, commandé par le Capitaine Eliot, & de pouvoir defeendre au rivage quand s'es besoins l'y appelleroient, à la seule condition de revenir au premier signe. Ce Vaisfleau de la Barbade étoir etqui dont les Pirates avoient employé le nom, lorsqu'ils avoient voulus surprender l'Auteur d'on arrivée. Son étant faiss, quequese jours apparavant, ils les faisoien

Dangers où les Prifonniers font

fervir comme de magafin pour les provisions.

Mais les Prichoniers futera exportés le même jour à de nouveaux dangers,
par la malignité de quelques Négres, qui vinrent donner avis aux Pirares
qu'un de leux compagions à voit cét malifact. Ces mificrables dédaeux sacufoient de ce meutre Banne & Thomfon, deux Capiraines Anglois, qui
rétoient fauvés dans les bois pour fe dérober à la fueru de Cocklyn, ils fe
donnoient tous deux pour témoins du fair, dans la maifon d'un autre Anelois nommé Jonas, où Bennet «C Thomfon avoient rencontré le Pirare &
C Thomfon avoient rencontré le Pirare &

#### DES VOYAGES LIV. VIII.

l'avoient affassiné. Un récit de cette nature, confirmé par l'absence de celui qu'on prétendoir mort, fir monter la fureur des trois Commandans au com- SNELGRAYE. ble. Leuis gens, encore moins capables de modération ne parloient déja que de factifier Snelgrave & tous les Prisonniers à leur vengeance : lorsque leur compagnon parui sur le rivage, & revint à bord en bonne santé. Il avoir rencontre effectivement chez Jones les deux Anglois fugitifs; mais il en avoit été quitte pour quelques menaces.

1719.

Snelgrave apprit ensuite, de la bonche même de Thomson & de Bennet, le dérail de leurs infortunes. John Benner, parti de l'Isle d'Antigo pour la Côte Capitaines bende Guinée, avoit été pris vers les isles du Cap-Verd pat Davis. Mais ce Pirate ini avant rendu son Vaisseau, après l'avoir pillé, il étoit entré dans la Riviere de Sierra-Leona, où Thomson étoit arrivé avant lui. A l'arrivée de Cocklyn, ils s'étoient retirés tous deux fous l'Isle de Bense, autant pour leur propre sûreié que pour celle du Fort de la Compagnie, qui avoit alors Plunker pour Gouverneur. Ils y avoient débarqué des munitions, & dressé une batterie sur le rivage. La-Bouse sut le premier qui les attaqua. Ils se désendirent avec courage. Mais Cocklyn venant augmenter le nombre des Corfaites, Plunker & les deux Capitaines, n'eurent point d'autre ressonrce, pour affurer leur vie & leur liberté, que de chercher une retraite dans les bois, où pendant plusieuts semaines ils ne subsisterent que de riz, & de quelques hustres qu'ils ramassoient dans les ténébres sur le bord de la riviere. Les deux Bâtimens de Thomson & de Bennet forent brûlés; & La-Bouse prit, pour son propre usage, le Vaisseau d'un autre Anglois nommé Lamb, qui étoit plus loin à l'ancre dans la riviere.

Mais pour revenir à Snelgrave, il passa quatre jours à recneillir les débris de la fortune, avec l'approbation & les applaudissemens mêmes de ceux qui de la fortune. avoient causé sa disgrace. Il passoit la nuit sur le Vaisseau d'Eliot, qui avoit acquis en peu de jours sant d'ascendant sur les Pirates, par l'adresse avec laquelle il avoit gagné l'affection de leurs Chefs, qu'il les frappoit sans ménagement, & leur prédifoit sans cesse que tôt ou tard ils periroient tous par le plus honteux supplice.

Peu de jours après, le Quartier - Maître de Cocklyn fut atteint d'une Morrele Orarfievre, qui le réduifit bientot à l'extrémité. Dans cette fituation, il fit ap- demende parlon pellet l'Auteur, pour lui demander pardon des injustices auxquelles il s'e- assetpare toit emporté contre lui. Il lui confessa qu'il avoit été le plus méchant de tous les hommes, & que sa conscience lui faisant sentir de viss remords, il crovoir voir l'Enfer ouvert & psêt à le recevoir. Snelgrave l'exhorta au repeniir. Il est impossible, répondit-il, j'ai le cœur trop endurci. Cependant il promir d'y employer tous ses efforts. Tandis qu'il étoit dans ces bons sentimens. il donna ordre à son Valet de laisser prendre à Snelgrave tout ce qu'il trouveroit de son goûr dans sa gatde-robe. L'Auteur profita de cette permission pour se fournir de chemises, de bas, & de quelques autres commodités.

Le Quartier-Maître expira la nuit suivante, dans des agitations terribles; Horibles chmais le cœut si peu tourné à la pénitence, qu'il employa ses derniers momens à proferer les plus affreux blasphêmes. Quelques-uns des nouveaux Pirates, effrayés de son désespoir, s'adresserent à Snelgrave, pour obtenie

SNILGRAVE. 1719. Exhorrations

la liberté de quitter une vie si détestable. Il leur déclata qu'il n'osoit leur tendre un si dangereux service. Mais il les exhorta beaucoup à ne pas tremper leurs armes dans le sang des malheureux qui tomberoient entre leurs mains :

& leur faisant envisager un tems où leur conscience les porteroit peur être Snelgtave fair aux Parates. à profiter de l'amniftie royale en faveur des Pirates, il leur représenta que ee seroit alors un grand avantage pour eux qu'on ne pûr les accuser d'aucun meurrre. Il avoir apparemment fur lui l'Acte même de l'amnifile, qui accordoit un pardon géneral à tous les Pirates, qui, ne s'érant pas rendus coupables d'autres crimes, se présenteroient dans quelqu'une des Colonies Angloises avant le premier de Juillet 1719. Cette Pièce & la Déclaration de guerre contre l'Espagne étoient du moins rombées entre leurs mains, & ne pouvant la lire, ils prierent Snelgrave de leur en faire la lecture. Comme le Roi promettoit des récompenses à ceux qui prendroient ou qui rueroient quelque Pirate, ils ne purent entendre cet article fans se livrer à des transports de rage. Cependant, après avoir entendu toute la Piece, quelquesuns dirent hardiment qu'ils regrettoient de l'avoir ignorée avant que de s'être engagés pour leur dernier Voyage. Snelgrave leur fit observer qu'ils avoient encore trois mois jusqu'an terme fixé par la Proclamation. Il ajouta que la guerre érant déclarée contre l'Espagne, ils pouvoient changer leur qualité de Pirates en celle d'Armateurs, & s'enrichir honorablement des dépouilles de l'Ennemi. Il s'en trouva plusieurs qui parurent gouter cette ouvertute. Mais les vieux Boucaniers, qui avoient les mains fouillées d'une infinité de meurtres, traiterent la Proclamation avec mépris, & la déchirerent

Elles produifent peu d'effet.

fl trouve Amproise Cortis,

en pieces. Entre ceux qui vinrent consulter Snelgrave sur leur situation, il y eut un Ambroife Curtis , qui , étant d'une santé fort foible , se promenoit continuellement fur le tillac en robbe de chambre, Il avoit reconnu l'Auteur, quoiqu'il ne se fur point encore ouvert à lui. Il lui dir un jour : » Je n'avois qu'onze ans lorsque je commençai mes Voyages de met, sous le commandement » de votre pere. Il me traira féverement, parce qu'il me reconnut de mau-» vaifes inclinations. Après fa mort, qui arriva en Virginie, vous ramenâtes » fon Vaisseau en Europe, & vous eûtes de la bonté pour moi dans le voyage, Curtis promit à l'Auteur, que lorsque ses meubles & ses bijoux seroient vendus au pied du grand mât, il en racheteroit quelques-uns pour lui. L'effet répondit à ses promesses. Mais il mourut avant que ses compagnons eussent

Vanité des trois Capitaines Piraquitté Sierra-Leona.

Snelgrave avoit dans une caisse, entre ses marchandises, trois habits brodés, de la seconde main. Les trois Chefs des Pirates se les firent apporter, un jour qu'ils étoient à boire ensemble, & s'en revêtirent sur le champ, Le plus long étant rombé en partage à Cocklyn, qui étoit de fort petite taille, lui descendoir jusqu'au milieu des jambes. Il auroit souhaité d'en faire un échange avec Davis ou La-Boufe. Mais loin d'avoir pour lui cette complaifance, ils lui répondirent que devant voir bientôt des Dames de Guinée , qui ignorent les modes de l'Europe , il importoit peu que son habit fut long on court. Ils pousserent la taillerie plus loin; car l'habit de Cocklyn étant d'écarlate, btodé d'argent, ils l'affurerent que sa bonne mine, relevée d'une parure si brillante, ne pouvoir manquer de lui donnes

beaucoup

beaucoup d'avantage sur eux , près de leurs maîtresses. Il prit si bien ce compliment, qu'il descendit à rerre avec eux pour se faire admirer des femmes du Pays. C'est une loi sacrée, entre les Piraies, de ne recevoir aucune femme à bord . lorsqu'ils sont dans quelque rade; & s'il s'en trouve hemme ichement fur les prifes qu'ils sont en mer, il leur est défendu, avec la même rigueur vérus. de leur faire la moindre violence. Sans ce frein, on conçoit à quels excès ils seroient capables de s'emporter, & de quels désordres leur discipline seroit continuellement menacée. Mais ils se dédommagent de ceue contrainte lorsqu'ils sont à terre ; & les femmes d'Afrique ne rélistent point à leurs présens. L'Auteur assure qu'il se trouve même des Blancs qui ne sont pas difficulté de leur prêter leurs femmes, & qui gagneut beaucoup à cer infâme trafic.

Cependant les Quartier - Maîtres des Pirates n'ayant point été confuliés Leur rent les for l'affaire des habits, il s'éleva un murmure géneral dans les trois Troupes. depor On alléguoit que si ces libertés étoient permises aux Capitaines, ils s'attri- biubueroient bientôt le droit de prendre pour eux la meilleure pairie du burin. Enfin le méconteniement fut li vif, qu'à leur retout on les dépouilla de lenr parure, pour en groffir la masse commune. Le bruit se répandit que Snelgrave avoit contribué à leur faire naître le dessein de s'en servir. Cette accul'arion lui attira la haine d'un grand nombre de Pirates, sur-tout celle du Quartier-Maître de La-Bouse. Ce Brigand, qui se nommois Williams, voyant l'Auteur passer dans nue Chaloupe pour se rendre sur le Vaisseau d'Elior, jura que s'il mettoit le pied dans le sien il le couperoit en piéces. Mais Eliot, qui étoit dans la même Chaloupe, exhorta Snelgrave à ne rien craindre, & lui conseilla seulement de donner à Williams le nom de Capitaine, lorsqu'il entreroit dans son Vaisseau. C'éjoit-là le foible du Quartier-Maître, parce qu'ayant commandé un Brigantin , il se croyoit fort an-dessus du Poste qu'il occupoir, L'Auteur, en montant fur fon bord, lui dir: " Capitaine Wil-» liams, de grace, écourez-moi sur l'article dont vous êtes si offensé. Williams, adouci tout d'un coup, lui donna un petit coup sur l'épaule, du plat de son sabre, & l'assura rendrement qu'il n'avoit pas la force de lui nuire, Ensuite, lorsque l'Anteur lui eut appris comment la chose ésoit arrivée, il lui fit présent de quelques bouteilles de vin, en lui promettant d'être touiours fon ami.

Les Piraies prirent un Vaisseau François, à la vue de Snelgrave. Ce Ba- Vaisseu Frantiment étoit entré dans la Riviere de Sierra-Leona, sans aucune précau-pisseur éta tion; & découvrant un grand nombre de Vaisseaux, il n'avoit pas laissé de s'avancer avec beaucoup de hardiesse. L'Aureur, se trouvant alors sur l'ancien Vaisseau de Cocklyn, fur sémoin de la frayeur & du trouble des Pirates. Jones, son Contre-Maître, qui s'étoit engagé à leur service, déclara qu'il prenoit ce Bâtiment pour le Lanceston, Vaisseau de guerre de quarante piéces de canon, que Snelgrave avoit laissé en Hollande, & qui avoit ordre de visiter la Côte de Guinée. Tous les Prisonniers souhaitoient que Desserent-cette conjectute fûr vraie, & n'aurojent même demandé qu'un Vaisseau de cu détuite ces vingt piéces; car il ne falloir que des forces médiocres, pour réduire une Briganis. rroupe de Brigands, composée de gens yvres, ou de nouveaux venus qui manquoient de courage, On auroit ainsi prévenu la perte de plus de cent

Tome III. Выы

SKELGRAVE. 1719.

\$430.

Voiles, qui devinrent bientôt la proie des Pirates sut la Côte de Guinée, & tous les ravages du fameux Roberts, qui parut renaître des cendres de Davis-L'Auteur ajoure modestement, qu'il ne lui convient pas de s'éteudre sur les raisons qui ne permirent pas à la Cour d'Angleterre de temédier plutôt à de fi grands maux.

Le François s'appercevant enfin du précipice où il s'étoit jetté, perdit l'esperance de s'échapper & fit peu de rélistance. Cependant, pour ne s'être pas foumis au premier feu des Pirates, ils lui passerent une corde au col, & le La Roufefierele firent long-tems fouffrir , jusqu'à le laisser presque mort. Mais La-Bouse paturitaine Franrut heuteusement pour lui sauver la vie; & marquant une vive indignation du cruel traitement qu'on avoit fait à son compatriote, il protesta qu'il ne

vouloir point être affocié plus long-tems avec de si infâmes & de si cruels scelérars. Pour l'appaifer, ils abandounerent à sa disposition le Capitaine Fran-

çois & le Vaisseau. -Après cette expédition, Snelgrave s'employa fort ardemment à débatquer les marchandises qu'on lui avoit accordées. Il les fit transporter dans la maison de Glynn, qui se donna beaucoup de mouvement pour l'aider dans cette enrreprise. Toute la fatigue tomba presqu'uniquement sur eux , parce que les Pirates employoient à la réparation des Prifes les gens de Snelgrave qui avoient refusé d'entrer à leur service, & que d'un autre côté, les Négres, enrichis par les profusions de ces Brigands, refusoient de prêter la main au travail. Les Domestiques mêmes de Glynn se firent presser pour seconder leur Maître. Cependant toutes les marchandises furent mises enfin dans un

Céré, non ie des Pirates po nommer loss Vanicar.

entemble.

Aussi-tôt que les Pirates eurent achevé d'équiper pour leur usage le Vaisseau qui avoit appartenu à l'Auteur, ils résolurent de le nommer solemnellement, avec des formalités convenables à leur profession. Le 21 d'Avril fut choisi pour cette céremonie. Snelgrave y fut invité. Les plaisirs de la fête consisterent à faire coulet des ruisseaux de pounch, dont toute l'Assemblée s'enyvra. Cocklyn, tenant son verre à la main, s'écria de toute sa force; Dieu bénisse le Windham, Il but, & cassa son verre. Tous les Pirates firent la même chose Pla courent rifaprès lui, au bruit de plusieurs décharges de l'artillerie. Comme le Vaisseaun'avoir que deux ponts, la place des poudres touchoit à la chambre de pou-

que de périr tous pe, & se trouvoir ouverte pendant qu'on tiroit le canon. Il arriva même que quelques carrouches, qu'on avoir laissé imprudemment chargées près de la premiere pièce, prirent feu avec beaucoup d'éclat. Davis, qui craignit pour les poudres, fit remarquer le péril qu'il y avoit à laisser le magafin ouvert. Mais Cocklyn lui répondit qu'il auroit souhaité qu'elles eussent pris seu comme les carrouches, parce qu'ils ne pouvoient tous descendre en Enfer avec

plus de pompe.

Il restoit trois Prises que les Pirates n'avoient point encore détruites, & dont ils se proposoient de faire un feu de joie. Les sollicitations de Snelgrave engagerent Davis à demander qu'elles fussent épargnées, & cette grace luis fut accordée. Davis obtint auffi la liberté de l'Auteur, à qui l'on permit enfin de faire ses adieux à la Troupe, pour se retiter dans la maison du Capitaine

Cependant, deux jours après, il fut rappellé sur le bord du Capitaine

Eliot, avec des instances si bonnêtes & si pressantes, qu'il ne sit pas difficulté de s'y rendre. Eliot le prit en particulier, & lui représenta qu'ayant été forcé SNELGRAVE. par les Pirares de recevoir sur son Vaisseau quantité de marchandises qui ne Service que Sorbi fui appartengient pas, & dont on pourroit quelque jour le rendre respon- graverendau (afable, il avoit besoin du cerrificat d'un honnête homme, pour rendre témoi- pitaine Eliot. gnage de la violence qu'on avoir employée contre lui. L'Auteur lui accorda volontiers la fatisfaction qu'il demandoit. Il ajoute qu'Eliot étoit homme Etien étoit homd'honneur. Les Pirates le forcerent à les suivre. Mais il saisit heureusement me d'honneur. l'occasion d'un tornado pour les abandonner; & la fortune ayant secondé sa hardiesse, il fit un Voyage fort avantageux pour les Marchands qui l'avoient

employé. Pendant que Snelgrave étoit à bord, les trois Capitaines Pirates y vintent auffi . & l'engagerent à souper avec eux sur le Vaiiseau de Davis. Le renas fut servi avee beaucoup d'appareil; & quelques Trompetres, qui s'étoient grouvés sur les Prises, y joignirene l'harmonie de leurs inftrumens. Mais au milieu de la fete, on entendit un bruit épouvantable. Le feu avoit pris au Lesuprendau milieu de la fete, on entendit un bruit épouvantable. Le feu avoit pris au Lesuprendau de Day Vaisseau; & la plus grande partie de l'Equipage étant plongée dans l'yvresse, vules cris d'une infinité de gens qui ne pouvoient être d'aucun secouts, ne faisoient qu'augmenter le désordre. Il se trouvoit à bord plus de sinquame Prifonniers, dont la plupart sauterent dans les Chaloupes, & se disposoient à gagner le rivage. Snelgrave fit observer à Davis que s'il ne trouvoit promptement quelque moyen de les arrêrer, il ne lui resteroit pas à lui - même na Esquif pour se dérober au feu, qui pouvoit devenir plus pressant. Il fit tirer fur eux, d'une de ses plus groffes pièces, & cette menace les ramena auslicôt à bord.

Pendant ce tems-là, un Canonier, nommé Goldin, craignant pour la chambre des poudres, eut la prudence de jetter des draps mouillés fur les ais de séparation, & de faire inondes d'eau les lieux voisins. Sans cette précaution, e'étoit fait du Vaisseau & de tous ceux qui étoient à bord, car il n'y avoit pas moins de trense milliers de poudre dans le magain. Cependane le feu continuoit au fond de calle, où il avoit commence; & les Chaloupes plete. ayant disparu dans la confusion, l'Auteur prit un des treillis du haut-pont, & le laissa couler au bout d'une corde jusqu'au bas du Vaisseau, dans le dessein de s'en faire une ressource s'il ésoir forcé de s'abandonner aux flois, Tandis qu'il étoit à méditer fur le peril, il entendit, ce qu'il ne peut raconter sans horreur, les cris de joie d'une troupe de vieux Pirates, qui s'applaudifsoient de descendre aux Enfers en si bel appareil. Mais les derniers venns étoient consternés au contraire de leur situation, & se reprochoient amerement d'être entrés dans une compagnie si detestable,

Précaution de

La plus grande partie de l'Equipage s'étoit rassemblée sur les ponts, où chacun s'attendoit à tous momens de sauter avec le Vaisseau , lorsque le die & la cause. Contre - Maître , nommé Taylor , homme d'une hardiesse extraordinaire , qui eut enfuite le commandement de la Caffandre, Navire de la Compagnie des Indes, parnt, accompagné de quinze Marelots, à demi brûlés comme lui, qui n'avoient épargne ni leur travail ni leur vie pour éteindre le feu. Ils déclarerent qu'ils y avoient réuffi, & que le danger éroit paffé. Mais dans le trifte état où ils étoient, ils eurent besoin de la plus prompte Bbbb ii

Pin de l'incerte

SNELGRAVE. 1719.

assistance des Chiturgiens. L'incendie avoit commencé par la négligence d'un Négre, qui étant à tirer du rum, avoir tenu sa chandelle trop près du baril. Une étincelle avoit mis la liqueur en flamme, & le feu s'étoit communiqué au baril voisin, avec un bruit égal à celui d'un petit canon. Heureusement il n'avoir pas gagné vingt autres barils de la même liqueur, & plusieurs tonneaux de poix & de godron, qui étoient forr voifins.

ces des Pirates de l'Augur.

Lorsqu'on se crut délivré d'un si grand péril, Goldin releva beaucoup les secours qu'il avoit reçus de Snelgrave pour empêchet le feu de pénérter jufqu'aux poudres; & ce service fit tant d'impression sur les Pirates, qu'ils prierent l'Auteur de se rendre sur le Windham , où ses meubles & ses bijoux devoient être vendus au pied du mât, en lui promettant de le favoriser dans cette vente. Davis l'en pressa lni-même, & s'engagea même à racheter sa montre, pour lui en faire présent. Mais pendant cet enttetien, un des Officiers du Vaisseau, qui n'étoit pas encore revenu de son yvresse, proposa de le prendre pour Pilore dans le Voyage de Guinée. En vain Davis répondit à cer yvrogne qu'on n'avoir pas befoin de Pilote, & prit même sa canne pour le chasser de sa présence. Snelgrave ne trouva de sûreté qu'à retourner à terre, dans la maison du généreux Glynn.

Vaiffeau pris, & deliver nar un

Deux jours après, on vit entrer dans la riviere un Vaisseau de la Compagnie d'Afrique, nommé la Dépêche, commandé par le Capitaine Wilson. La devint aussi tôt la proie des Pirates. Jones, ancien Contre-Maître de Snelgrave, en prit occasion de se plaindre, qu'ayant autrefois commandé un Bâriment de cette Compagnie, il avoit été mal récompensé de ses services, & demanda que la Dépêche fût brûlée pour le venger. Cette faveur lui fut accordée sur le champ. Mais un jeune Brigand de la Troupe, nommé John Stubbs., fe leva aussi-tor, & voulut être écoute. » Un moment, Messieurs, dir-il à ses com-» pagnons, & j'entreprens de prouver qu'en brûlant ce Vaisseau, vous allez " rendre un grand service à la Compagnie. Ce discours réveilla l'attention de tout le monde. Srubbs continua : » Le Bariment que vous voyez, est en » mer depuis deux ans, Il est vieux, délabré, & presque mangé des vers. » D'ailleurs il a peu de provisions; & sa cargaison ne consiste qu'en un peu » de bois rouge & de malaguette. N'est-il pas clair que si vous le brûlez, la · Compagnie n'y perdra pas beaucoup, & que d'un autre côté elle épar-

» gnera les appointemens de l'Equipage, qui valent trois fois micux que le " Vaisseau & la catgaison. Tous les Pirates se rendirent à cer éloquent discours; & le Bariment fut restitué au Capitaine Wilson, qui retourna heureudement en Anglererre. Le 29 d'Avril, tous les meubles & les bijoux de Snelgrave devant êrre

fin lui conseilla de se retirer promptement avec ce qu'il avoit acquis. Son

Venze der bipoux de Sne'gravendus à bord du Windham, il crut devoir hasarder quelque chose pour

racheter une partie de fon bien. On ne rémoigna aucun mécontentement de le voir arriver dans un Canot. Plusieurs Pirares acheterent différentes piéces & les lui rendirent de bonne grace. Griffin, son compagnon d'Ecole, ne fit pas difficulté de mandier en sa faveur. Deux Blancs, qui l'avoient amené dans leur Canot, lui renditent service aush, en feignant d'acherer pour eux - mêmes. Ses paquets commençant à grossir, quelques Pirates lui reprocherent d'être infatiable, & le menacerent de les jetter dans les flots. Grif-

SNELGRAVE 1719. On lei impure

bonheut fut extrême d'avoir suivi ce conseil. On mit aussi tôt sa montre en vente; & pour chagriner Davis, quelqu'un la fit monter jusqu'à cent livres sterling. Davis paya cette somme, argent comptant. Mais celui qui avoit affecté de la faire monter si haut, prétendit que les boëtes n'étoient pas d'or, & une friponnetie. rira une pierre de touche pour en faire l'esfai. La couleur de la touche ayant quelqu'apparence de cuivre, comme cela est ordinaire, à cause de l'alliage qu'on emploie pour tendre l'or plus dur, le même Brigand s'emporta beaucoup contre l'Auteur, & l'accusa d'être plus scelérat qu'un Pirate, puisqu'il avoit eu l'audace de faire pailer une montre de cuivre pour une montre d'or. Ce reproche lui fit des ennemis mortels de ceux qui ne connoissoient pas mieux fon caractere; & quoique Davis s'y arrêtât peu, quantité d'autres jurerent de le fouetter cruellement s'il retomboit entre leurs mains. Griffin fe hâta de lui en donner avis . & lui confeilla de se cacher dans les bois jusqu'au départ des Pirates. Mais lorsqu'il se disposoit à suivre ce conseil, il apprir heureusement que les trois Commandans faisoient mettre à la voile. Cette mies agréable nouvelle fut apportée au rivage par Bleau, son Chirurgien, qui avoit obtenu la liberté depuis que le Chirurgien du Vaisseau François s'étoit offert à suivre le parti de La-Bouse. Il y avoit un mois entier que Snelgrave languisfoit fous cette odieuse tirannie.

Départ des l'in

Le hasard lui sit apprendre, dans la fuire, quel avoit été le sort de Davis & de Griffin, ses deux amis. Griffin, qui étoit dégoûté depuis long-tems de Son de Griffin. fa condition faifit d'heureuses circonstances pour descendre dans une Chaloupe, tandis que son Vaisseau étoit à l'ancre devant le Fort d'Anamabo, sur la Côte de Guinée. La nuit fut si favorable, qu'ayant été poussé au rivage avant le jour, il se rendit par terre au Cap-Corse, où il sut recu en qualité de Passager sur un Navire Anglois, qui saisoit voile à la Batbade. Mais en arrivant dans cette Isle, il fut faisi d'une fiévre violente, qui le mit en peu de jours au tombeau.

La fin de Davis fut plus tragique, Quelques jours après avoir quitté la Riviere de Sierra - Leona, il decouvrit dans fon Vaisseau une conspitation Davis. pout lui ôter le commandement. Sa fermeté la prévint. Mais ayant appris qu'elle avoit été suscitée par Taylor, Contre-Maître du Vaisseau de Cocklyn, il prit le parti de renoncer à l'affociation. Après avoir quitté Cocklyn & La-Bouse, il se saisse d'un Vaisseau de Londres, nommé la Princesse, dont le Contre - Maître, nommé Roberts, si fameux ensuite pat ses brigandages, entra volontairement à fon service. Cette expédition fur suivie d'un naboréalisse Voyage dans l'Isse du Prince, qui dépend des Portugais. Davis entreprit de du Prince. s'y faire passer pour le Capitaine d'un Vaisseau de Roi; mais il fut bientôt reconnu, à la dépense extraordinaire qu'il faisoir pour sa table & pour la subfistance de ses gens. Le Gouverneur ferma quelque-tems les yeux, en faveur des avantages qui en revenoient à son Isle. Cependant la crainte d'être puni quelque jour en Portugal, lui fit prendre la résolution de détruire ces dangereux amis, ou de se désaire au moins de leur Ghef. Davis, après l'avoir averri qu'il devoit lever l'ancre dans trois jours, & qu'il avoir dessein de lui rendre une visite la veille de son départ, descendit effectivement au rivage le jour auquel il s'y étoit engagé. Il étoit accompagné de son Chirurgien, de son Trompette, & de quelques autres Officiers de son

Bbbb iii

Vaisseau. En arrivant à la maison du Gonverneur, il n'y trouva personne pour le recevoir; mais ayant pénetré dans une longue galerie qui bordoit la rue, Trabifon du il y rencontra le Major-dome, qui lui dit que son Maître étoit à la campagne. Gourcineur Por- & qu'on attendoit son retout à chaque moment. Cependant le Chirurgien crut s'appercevoir qu'il se faisoit quelque monvement dans la rue. Il y re-

marqua même plusieurs personnes armées; & se défiant de quelque trahison. Davis et maf- il pressa Davis de retourner à bord. Ce conseil venoit trop tard. Au moment facté avec quel- qu'ils fortoient de la maison, un signe du Major-dome sit lacher sur eux quelques coups de fusils, qui tuerent d'abord le Chirurgien & deux autres Pirates. Le Trompette ne recut qu'une bleffure au bras : & voyant deux Capucins (94) dans la rue, il courat vers eux pour implorer leur secours. Mais les Habitans le maifacretent, entre les bras mêmes de ces deux Religieux. Davis, quoique bleisé de quatre balles, suyoit assez légerement vers sa Chaloupe , lorsqu'un cinquieme coup le fit tomber presque morr. Les Portugais, qui le trouverent redoutable dans cette fituation même, se hâterent de lui couper la gorge pour s'assurer de lui.

Roberts eft élu our lui facceder Er veut venger fa mount.

Il ne fallut point aux Rameurs de la Chaloupe d'autre avertissement que le bruit, pour leur faire abandonner aussi-tôt le rivage. Quelques Portugais, qu'ils virent paroître armés, avant confirmé leurs foupcons, ils allerent porter à bord la nouvelle de leur disgrace, qui jetta tous les Pirates dans des transports de fureur. Roberts fat choist far le champ pour succe. det à Davis & pour le venger. La mer n'ayant point affez de profondeur fur les Côtes, pour lui permettre de s'avancer 'plus proche de l'isle, il fit construire un grand radeau, sur lequel il mit pluseurs pièces de gros canon, qui commencerent à foudroyer la Ville. Mais les Habitans eurent la précaution de l'abandonner; & les maisons, qui étoient de bois, ne purent être fort endommagées. La Troupe furieuse pensoit à descendre dans des Chaloupes, pour consumer l'Isle entiere par le feu; mais à la vue d'un grand nombre d'Habitans, qui se faisoient appetrevoir dans l'éloignement avec leurs armes, le nouveau Chef fit retirer son canon & leva l'ancre dès le jour fuivant,

Telle fut, dit Suelgrave, la fin d'un Pirate, qui dans une profession moins odieuse auroit mérité le titre d'homme génereux & plein d'humanité. Roberts ne s'éleva de sa cendre que pour donner d'affreux exemples de tous les vices opposés à ces deux vertus. Les desordres qu'il commit sur la Côte de Guinée sont innombrables, jusqu'à l'heureuse occasion où le Chevalier Ogle ruina ses sorces & le fit périr lui - même avec une partie de fes gens.

let Pirates avoient laiffer à Sierra-Leona,

Aussi - tôt que les Pirates eurent quitré Sierra - Leona, Bennet, Thomson & quantité d'autres Fugitifs, sortirent des bois pour se rassembler dans la maifon du Capitaine Glynn. Snelgrave n'en étant point forti, tint confeil avec eux fur les moyens d'équiper le Batiment que Cocklyn avoit épargné à la priere de Davis. Ils ne pensoient tous qu'à retourner en Angleterre. Avec ce Vailleau, qui étoit en fort mauvais état, il en testoit un autre, que les

(94) Ce récit ne s'accorde pas tout à fait Snelgrave affure que paffant enfuite dans l'Isle, page l'Histoire des Pirates par Johnson : mais il apprit le Fait des deux Capucins.

Pirates n'avoient pas brûlé, C'étoit l'Elifabeth de Londres commandé par le Capitaine Creichton. Ils l'avoient pillé; mais les instances de Griffin, qui avoit servi autresois sous le frere du Capitaine en qualité de Contre-Maître. l'avoient sauvé des flammes. Comme il ne lui manquoit que ses marchandifes, on résolur, de concert, qu'il partiroit le premier, pour annoncer aux avec Creichton. Propriétaires de Londres la perte d'une infinité d'esperances. Creichton prit autant de monde à bord qu'il en put recevoir, & mit à la voile peu de jours après.

SNELGRAVE. 1719.

Une partie re-

L'autre Vaisseau avoit pour Capitaine John Morris , homme d'esprit & d'experience, mais aussi embarrasse de sa situation que ceux dont toute l'esperance autres. étoir dans son secours. Il se voyoit dépourvu non-seulement de provisions. mais des nécessités les plus indispensables pour un Voyage de mer. Tandis que les Matelots s'efforcerent par toutes fortes d'inventions de suppléer au dernier de ces deux besoins, Glynn envoya dans la Riviere de Scheibro une Chaloupe qui lui appartenoit, pour en apporter des vivres. Les Pirates n'ayant pas porré si loin leurs ravages, on y trouva du riz & quelques bestiaux. On découvrit d'un aurre côré plusieurs ronneaux de bœuf, dans le lest d'un Vaisseau à demi brûlé, qui avoit appartenu au Capiraine Nishet. Il étoit resté aussi une grosse quantité de biscuit dans le Bâtiment François, qui avoit été pris par les Pirates. Ainsi l'on se vir assez bien pourvû du côté des vivres, pour n'erre plus occupés de cer embarras. La réparation des voiles & des cables fut beaucoup plus lente. Mais on parvint encore à munir le Bâtiment de ce côté-là. Il auroir été plus difficile, & peut-êrre impossible de suppléer à la perte des Instrumens Mathématiques, si la génerosité de Glynn ne l'eur porté, en faveur de ses compatriotes, à se défaire d'une boussolle, d'un quart de cercle. d'un porte-voix & d'un télescope, qu'il conservoit préciensement depuis qu'il s'étoit établi à Sierra-Leona. Enfin Snelgrave redemanda les marchandises que les Pirates avoient laissées à terre. Glynn. Mead. & Pearce rendirent honorablement tont ce qui avoir été déposé entre leurs mains. D'autres An-glois du Pays ne firent voir que ce qu'ils jugerent à propos. Tout fut embarqué, avec environ foixante Pallagers, & fix Capitaines dont les Vaisseaux bona, avoient été détruits par les Pirates, on employés à leur usage. On partit de Sierra-Leona le so de Mai, & l'on arriva heureusement à Bristol le premier Bristol. d'Août 1719.

Snelgrave &

L'Auteur, en descendant au rivage, reçut des Lettres de ses Propriétaires, qui lui marquoient l'arrivée du Capitaine Creichton avec celles qu'il leur avoit écrites de Sierra-Leona. On lui promettoit le commandement d'un autre Vaisseau, & l'exécution de cette prometse ne fut pas long-tems differée. Il prit de l'argent, en son propre nom, chez M. Casemajor, Affocié des Marchands qui l'avoient employé; & sans inquietude pour le remboursement de les avances, il distribua une partie de cette somme aux Matelots qui lui ref- l'Auteur. toient, pour les mettre en état de reroutner dans les différentes parties d'Angleterre où leurs familles étoient établies.



# HISTOIRE

## GENERALE

## DES VOYAGES

Depuis le commencement du xve Siécle.

## PREMIERE PARTIE.

LIVRE NEUVIÉME.

entresentationes: entresentation at the acoustic acoustic

DESCRIPTION DE LA GUINÉE (95),

LA GEOGRAPHIE ET L'HISTOIRE NATURELLE ET CIVILE DU PAYS,

### CHAPITRE I.

Côte de Malaguette, ou du Poivre.

Nom & divigondela Guinée.

÷CS. L A Guinée, que plufieurs Voyageurs écrivent Ghinney, est une vaste étendue de Côre, depuis la Riviere du Senégal, jusqu'au Cap Lop-Confalvo, de même jusqu'au Cap-Negre, Le nom de Guinée est inconnu aux Habitans naturels. Il vient des Portugais, de qui tous les Européens l'ont reçu; de vrasifemblement les Portugais l'ont tité de celui de de vrasifemblement les Portugais l'ont tité de celui de

Ghanhou, que Léon & Marmol donnent au premier Pays qui se trouve an Sud du Senegal. On divisse communément la Guinée en deux parties; celle du Sud & celle du Nord. La premiere s'étend depuis le Senégal jusqu'à Sierra-Leona; & la séconde, depuis Sierra-Leona jusqu'aux Caps qu'on vient de nommer.

La Guinée du Sud, ou Méridionale, qui est celle dont il nous reste à dénaite étir traiter, se subdivisée en six Parties, ou en six Côres: 1. La Côre de Malaguerre na schen.

(95) On répete, en faveur des Lecteurs dans la Préface générale; réduction d'une la peu attentifs, que c'elt ici la réduction de grande utilité, qu'elle fait le principal mérine toutes les Relations précédentes depuis le la gue VII (durant le Plan qu'on s'elt propolé province VII (durant le Plan qu'on s'elt propolé

NC.





ou du Poivre. 2. La Côte d'Yvoire. 3. La Côte d'Or. 4. La Côte des Esclaves. 5. La Côte de Benin. 6. La Côte de Biafaras.

CÔTE DE MA-

Dans fa plus grande étendue, la Côte de Malaguette prend depuis Siertacona judqu'à Growa, deux licues à IER du Cap das Palmas, Cer efpace contient cent foixante lieues. Mais d'autres la font commencer au Cap-Monte, cinquante-trois lieues à IER de Sierta-Leona, D'autres, enore, la bornent entre la Riviere de Sestro & Growa; ce qui la réduit à cinquantetrois lieues.

La Còre, depuis le Cap-Tagrim jufqu'à l'Ifle de Schethro, eth bordée par les Büffe de Sainen Anne, & véréend au Sud-Ell quarte de Sud. Elle forme la grande Baye de Sainer Anne, es véréend au Sud-Ell quarte de Sud. Elle forme la grande, qui et nuel par les l'est les Bravas ou des Bannes, donn la plus grande, qui ett auffi la plus haure, fournir du bois, de l'eau & des provisions. Les cinq Ifles, nommées Sombérous, font fruées au Sud de la même Baye. Elles produifent une grande abondance d'oranges, de limons, de Pimento del codi, ou de Rabo, forte de poivre long; de palmeis vineux, de cannes de facre, de bananes, de miel & de cire, de bois de Cam, & d'un autre bois nommé Angelin, qui ell propre à la confluxélion des Vaiffeaux. Les Habirans de ces Ifles font un favon fort efimé, de l'huile & de la nemes d'or & de fier, & qu'elles ont été féparées du Continent par un tremblement de terre (1).

La profundeur de l'eau, dans la Baye, est depuis cinq jufqu'à buit braffe. Le fond et de vafe. Il y entre quatre rivieres, donn les bords font couverts de mangles, chargés d'huitres. La plus confiderable, qui se nemme Rio Banguo, est navigable pour les grand Vaiffeaux. Les trois sutres font peu fréquencies, parce que le Pays et couver d'épaisfes forêts, qui n'ont pas d'autres habitain qu'un prodigieux nombre de bless frouches.

A deux lieues au Sud des Illes Sombreros, on trouve Rio Gomboas, dont l'embouchure est fermée par une Barre. Cependant les Chaloupes s'y font un passage, jusqu'à la Ville de Koucho, qui en est à quinze lieues sur la rive.

Depuis cette Riviers jusqu'à celle de Scherbon, la Che e évend au Sud. Ell. L'Ille de Scherbon Jailfe entre lle de le Continent un Canal, dont l'entrée et fort large, & qui fait proprement l'embouchure de la Riviere de ce nom. A la pointe Ouch de Scherbon forni les trois life de Tora, foit la même ligne. Elles font baifes & plates, environnées de rochers au Nord-Ell. Leurs perdodòlions font les mêmes que dans let parties voilines du Continent. Les Anglois les ont nommées sules des Plantains, patce que ce fiuit y est fort commun,

L'Ise que les Anglois nomment Scherho, porte chez les Portugais le nom de Farulha ou Farullones, chez les Hollandois celui de S. Anna ou Maßa-Quoja, & chez les François celui de Cerhera. Elle ne s'étend pas moins de dix lieues, Ell-Sud-Ell. Su terre est plate. Elle porte en abondance du trix, du maïz, des ignames, des banancs, des patates, des figues

(1) Description de la Guinée par Barbot, p. 106. Tome III.

Cccc

HISTOIRE GENERALE

CÔTE DE MA-LAGUETTE.

170

d'Inde, des ananas, des cittons, des oranges, des melons d'eau & des noix de Kola. La volaille y foisonne. Les éléphans y sont en grand nombre. On y trouve des perles fines dans les huîtres; mais les requins en rendent la pêche dangereuse. Les Habitans sont Idolâtres, & n'en ont pas moins l'usage de la circoncilion.

Fort Anglois à Scherbro.

domé.

La Compagnie Angloise d'Afrique a fair construire un perit Fort, dans l'Isle d'York, qui est fort près de Scherbro du côté du Nord, mais près de la pointe Est de cette Isle. Il est monté d'onze grosses pièces d'arrillerie. A vingt pas du Fort, sur le rivage même, les Anglois out élevé deux grandes terrasses, dont chacune est défendue par cinq canons. Tous ces ouvrages sont revêtus de pierre, & la garnison du Fort est de trente-cinq Blancs, avec cinquante ou foixante Gromettes. Avant que cette Place fut bâtie (2), les Autre Fortaban-Anglois avoient un logement en terre-ferme, vis-à-vis la pointe Est de l'Itle de Scherbro; mais il fut abandonné en 1727, & les Facteurs fe retirerent à Jamaique, Ville de la même Isle, quatre lieues à l'Ouest de l'Isle

Divers no de la Riviere de Schethru,

d'York ( a ). La Riviere de Scherbro, que les uns nomment Madre. Bomba, d'autres Rio Selboba, & d'autres Rio das Palmas, est d'une latgeur considérable. Elle vient de fort loin dans les terres, & se rend dans la mer au travets du Pays de Bulm-Monu ou Monou, qui est rempli de grands marais. Les grands Vaisfeaux y remontent jusqu'à la Ville de Bagos (4), où les Anglois ont un

Bagor. Kedham.

Comptoir. Les Chaloupes de soixante & quatre-vingr tonneaux pénetrent jusqu'à Kedham, qui est à deux cens cinquante milles de l'embouchure. Mais le Canal se tétrécir à mesure qu'on avance, & se trouve bouché dans plusieurs endroits par les branches d'un grand nombre d'arbres qui couvrent les deux rives. D'ailleurs aux mois d'Avril & de Mai, saison la plus propre à recueillir le bois de Can, qui croît en abondance dans le Pays, on y trouve à peine neuf ou dix pieds d'eau. Mais aux mois d'Août & de Septembre , c'est-àdire, après les pluies, la Riviere n'a jamais moins de quinze ou seize pieds, La navigation y est encore interrompue par de fréquens Tornados, à l'apptoche desquels les Chaloupes sonr obligées de jetter l'ancre & de s'amarrer même contre les arbres. Les deux rives (ont habitées par des Nations affea civiles; mais les Habitans de la Riviere sont un grand nombre de crocodiles & d'éléphans, animaux fort dangereux. Quinze ou seize lieues au-dela de Bagos, on arrive dans le Pays de Silm-

Pays de Silm-

Monu : & trente deux lieues au-delà de Silm , on rencontre la Ville de Ouunamora . dont les Habitans sont fort nombreux , mais d'assez mauvais naturel. Cette Ville est siruée derriere un grand bois, qui en cache la vûe aux Chaloupes. Elle est grande & bien peuplée; mal bârie néanmoins, à la réserve d'un vaste édifice, qui s'éleve au centre, & qui sert aux Négrespour leurs assemblées.

Le Pays voilin est aussi fort peuplé. Les Habitans sont vêtus comme ceux de Scherbro, d'une robbe de calico ravé. Leurs usages sont les mêmes. La rerre y produit les mêmes plantes & noutrit les mêmes especes d'animaux. Le bois de Cam y est d'un plus beau rouge, pour la reinture, que le bois dis

(1) Barbot, p. 106.

(3) Hid. p. 473.

(4) on Baga.

pour le meilleur de toute la Guiuée. Il peut être employé jus-

La Riviere de Scherbto reçoit près de la mer celle de Torro au Nord- Riviere de Ter-Ouest, & celle de S. Anne au Sud-Est, routes deux d'une grandeur considé- to & de Sainterable. Celle de Torro fe déborde deux fois chaque année; mais comme elle a peu de profondeur & qu'elle est bouchée par quantité de petites Isles, elle ne

reçoit que de petites Barques. Depuis la Pointe Sud de la Riviere de Scherbto jusqu'à Rio de Galinhas, la Côte s'étend Est-Sud-Est l'espace d'onze lieues. Dans cette perite étendue, elle est basse, plate, marécageuse, & couverte d'arbres, mais inhabitée.

Rio de Galinhas, que les Habirans nomment Magualbari, prend sa source Rio de Galinhagi dans le Pays de Hando, & coule vers la mer par les régions de Bulm-Monu & de Quilliga - Monu, Il a deux Isles à son embouchure. Son nom Portugais lui vient de l'abondance de poules & d'autres volailles dont ses bords sont remplis. Les Européens tirent de cette Riviere des cuirs secs & des denrs d'elephans, qui descendent de Hondo & de Karudabo - Monu, deux Pays qui sont continuellement en guerre, quoique soumis tous deux au Roi de Quoja, qui fait sa résidence près du Cap-Monte. Au long de cette Côte, la direction de la marée est fort rapide au Nord-Est, & les vents y soussilent presque roujours du Sud-Ouest. La faison de l'hyver est depuis le mois de Mai

jusqu'au mois d'Octobre ( ; ). Rio Maguiba, qui suit sur la même Côte, est fermée d'une batre, qui n'en permet pas l'entrée aux grands Vaisseaux. Les Portugais l'appellent Rio Nugnez, ou Nueva. Ils y exerçoient aurrefois le Commerce, & les François s'étoient accoutumés à suivre leur exemple. Mais cette Riviere n'est fréquentée aujourd'hui que par les Anglois, qui remontent dans leurs Chalonpes jusqu'au Village de Dova-Ruja, d'où ils rirent des dents d'éléphans. Plus loin, le Ca-

nal est intercompu par des rochers & des chûtes d'eau. La Côte, depuis Rio Galinhas juíqu'au Cap-Monte, est basse & plate. Elle est botdée d'un grand nombre de Villages. Vers le canton des Negres Rivier de Masnommes Galvi, la Riviete de Mava ou Massa, qui vient des montagnes & fa ou Maradont le cours est d'environ trente lieues, commence à se répandre dans un large Canal, qui traverse le Pays de Danevata, une lieue au Nord du Cap-Monte. Mais elle se perd dans les sables (6) qui la font enfin disparoîrre; de sorre qu'elle n'arrive à la mer qu'une fois l'année, dans le tems de ses inondations.

Avant la conquête des Folgas, cette Riviete étoit habitée par une Nation de N'egres, nommés Puy-Monus, dont le Roi faifoir autrefois sa résidence ordinaire au Village de Jeg-Wonga, fur la rive Ouest, à quatre ou cinq milles de la mer. Le Roi des Folgas fait la sienne dans une isse du Lac de Plizoje, pour se mettre à couvert d'une Nation ennemie, qui se nomme les Dogas. Vis-à-vis de Jeg-Wonga, est la Ville de Tochu. Deux lieues plus haut, du même côré, est le Village de Tijja, où demeuroit autrefois le Prince Tiji, frere de Flambure Roi des Puy-Monus. Deux lieues plus loin, sur la rive du Sud, on rencontre la Ville de Kammogoja; dertiere

Jeg Vongs.

Lac de Plizoje. Tochu. Tijja.

Kammagoja:

que Snock appelle la Riviere du Cap - Mon-(6) Il y a de l'apparence que c'est celle te.

Cccc ij

laquelle, à la distance d'une lieue, on découvre celle de Jern-Côtz Di Made Jerbosaja, est une autre Ville, d'où les Négres se sont ouvert un une. LAGUSTYE.

travers des bois jusqu'à Jera-Ballifa , qui en est à trois lieues vets la mer , & Jerbofaia. Jera - Bailifa, qui appartenoit au fils ainé du Roi Flambute.

Entre Rio Mava & Rio Maguiba, la Côte est converte de Villages & de Ha neaux, où les Négres font beaucoup de sel (7).

Le Cap-Monte, que les Habitans nomment Wash-Kingo, se fait voir de Cap Monte. fort loin en mer, & se présente sous l'apparence d'une Isle (8) en forme de Sa firmation & felle. Snock dit que c'est une haute Montagne (9), qu'on prend de loin fa tocine.

pour une Isle considérable. Des-Marchais dit simplement que c'est une Terre haute, à dix degrés cinq minutes de latitude du Nord (10); qu'il se divise en deux sommers; qu'il s'avance assez loin dans la mer, & qu'en étant presque environné il forme une véritable Peninsule, dont la plus grande largeur s'étend Est-Sud-Est & Ouest-Nord-Ouest.

Ses Gvers anerages.

A trois lieues de distance, on trouve trente brasses d'eau sur un fond de vase noire. Mais le meilleur ancrage est à trois quarts de mille au Nord-Ouest de la Pointe, sut huit ou douze brasses. On y est à couvert du vent, quoique la mer soit toujours si grosse sur cette Côte, que les Marelots sont obligés de descendre à gué & de porter au rivage les Officiers & les marchandises. Les Canors des Négres sont souvent renversés, pour peu que l'adresse ou l'attention manquent aux Rameurs (11). Barbot prétend (12) que la meilleure Rade pour les grands Vaisseaux est à l'Ouest du Cap, sur douze brasses d'un fond de fable, à deux milles du rivage, vis-à-vis trois petits Villages qu'on découvre un peu dans les terres, & dont chacun est composé de dix on douze huttes.

Qualités du Fara.

Le Pays, qui est fort bas, produit, suivant Snock, beaucoup de miller, d'ignames, de parates & de riz (14). Les fruits, comme sur la Côte d'Or, sont des panquavers, des bananes, des pommes de pin, &c. Les bestiaux n'y sont pas en grand nombre, car on n'y trouve pas de vaches ni de pores, & tout se réduit à quelques chévres & quelques moutons. La volaille y cit aussi fort tate, mais elle y est excellente. Les éléphans, les bussles, les cerfs, les tigres & d'autres bêtes feroces y font en abondance. La Riviere n'est pas moins riche en poiffons (14).

La Riviere du Cap-Monte coule au Nord-Est & au Sud-Ouest, par quanrité de détours, qui lui font arrofer un Pays très fertile. A cent pas de la mer on trouve une Plaine de plusieurs lieues d'étendue, couverte de toutes fortes de bestiaux (15), tels que des bœufs, des vaches, des moutons, des chévres & des porcs, entre lesquels on voit patoître tranquillement les daims, les chevreuils & les gazelles. Cette Plaine est remplie de Villages (16), où

(7) Barbot , p. 108.

(8) Ibid. (9) Bolman, p 475.

(10) L'erreur est énorme, car fuivant le Mémoire qui commence la Carre Françoise de l'Ocean méridional, publié en 1739, c'est fix

degrés qua ante-deur min nes. (11) Voyage en Guinée, Yol. L. p. \$1. & 8j.

(11) Barhot, ubi fup. (11) Aikins dit qu'on trouve dans le Pays

beaucoup de millet, d'ignames, de riz & de fel-

(14) Bofman, p. 471. & fuiv. (15) Cet endroit est directement opposé au témoignage de Snock.

(16) Des Marchais dit qu'il n'y a point de Villages près de la mer, à la réserve de quelques huttes dans une Crique qui est à l'Ouest

la volaille est fort abondante, c'est-à-dire, les poules communes, les pintades ou poules de Guinée, les oyes & les canards. Le miller, le maiz, les légumes (17) y croissent metveilleusement. Le vin de palmier y est excellent; l'air très temperé, & l'eau fort pure & fort fraîche dans une multitude incrovable de ruifleaux (18).

Des-Marchais attribue aux Habitans du Cap-Monte un naturel fort doux & Naturel des Hafort fociable. Ils font généralement bien faits (19), industrieux, fidéles & beans. définteresses. Snock en donne la même idée. Leuts principales occupations confiftent à planter le riz & à faire le sel ; deux tributs qu'ils doivent à leur Roi, dont ils font gloire d'être les esclaves. Ils connoillent peu la guerte, parce que dans les différends qu'ils ont avec leurs voifins, ils préferent toujours les voies d'un paisible accommodement. Les hommes ont la liberté de Leur mount. prendre autant de femmes qu'ils peuvent en nourrit; mais comme les femmes sont extrêmement laborieuses, seur entretien ne demande pas beaucoup de dépense. L'union est admirable dans les familles. Les maris ne paroissent pas s'offenser beaucoup des liberrés que leurs femmes peuvent prendre avec les Etrangers (20). L'autorité de la Justice & du Gouvernement est entre les Lour Gouvernemains des Kabaschirs, qui se déterminent à la pluralité des voix. Ces Officiers ment. de l'Erat sonr en même-tems les Chefs des Villes (21). C'est l'experience & le

courage qui leur procurent eetre distinction.

Suivant Snock (22), l'habit du Cap-Monte est une sorte de chemise, ou Leurs babis. plutôt de surplis, avec de grandes manches qui tombent jusqu'aux genoux. Les femmes porrent une espece de corset qui leur serre la taille, avec un pagne sourenu d'une ceinture au dessus des hanches. Quelquesois elles sont nues. Des-Marchais entre dans un plus grand détail. Les enfans des deux fexes font nuds, dit-il, jusqu'à l'âge de treize ou quatorze ans, & ne portent que des ceintures de rassade ou de cristal. En sortant de cer âge , les mâles de quelque distinction prennent un pagne de coton; mais ceux du commun ne changent rien à leur nudité. Il n'y a que le Roi & ses Officiers ou ses Capitaines, qui soient continue!lement vêtus. Les femmes & les filles du com-

mun porrent des ceintutes de jonc ou de feuilles de palmier, qui sont teintes en jaune ou en touge. Ces ceintures ne sont pas tissues, & descendent comme des franges, qui les couvrent depuis les hanches jusqu'aux genoux. Les plus riches onr un ou deux pagnes, qui leur cachent l'estomac & le reste du corps jusqu'au milieu des jambes. Elles portent des colliers de plusieurs rangs, & des brasselers de rassade aux bras, aux poignets, & jusqu'aux chevilles des pieds, où elles suspendent aussi des grelots d'argent, qui rendent un son fort agréable dans leurs danses. Elles sont passionnées pour cet exercice; & l'émulation est extrême parmi elles pour imirer les danses de l'Eusope (23).

Mais l'habit commun des deux sexes est le Tomi, qui est composé de laine tresse. Les femmes se lient leur tomi au-dessus des hanches, & le laissent

du Cap, où les Négres font du sel. Vol. I.

(17) lbid. p. 84. & 86. (18) lbid.

.(19) Ibid. & Villadit, p. 65.

(10) Snock , p. 474- & Bolinan , p. 473. (21) Atkins . p. 59. (22) Bosman, p. 474. (23) Des Marchais, Vol. I. p. 87.

Cccc iii

COTE DE MA-LAGUETTE.

tomber autour d'elles jusqu'aux genoux. Les hommes le font passer entre leuts cuisses, & l'attachent par detriere à leur ceinture. Les deux sexes prennent beaucoup de plaisit à tresser leurs cheveux, ou plutôt la laine de leur tête. en y melant des brins d'or & des petites pierres. Ils y emploient beaucoup de tems & d'industrie.

Averes ornemens des femmes &c des homoses.

Les femmes ont une autre passion; c'est de faire ce qu'elles appellent le Fétiche, & de se montter dans la parure qui est propre à cette cérémonie, pour s'attirer les regatds des hommes. Leur principal ornement est une raie autour du front, d'un vetnis blanc, rouge, ou jaune, qui érant fort délié tombe en lignes ou en raions avant que d'être sec. Elles s'en font aussi des cercles autour des bras & du corps, & les Négres trouvent des charmes dans cette bigarure. Les ornemens des hommes consistent en bracelets ou en manilles de cuivre, d'étain ou d'yvoire, autour des poignets, de la cheville du pied, des doigts & des orteils. Ils portent aussi des colliers de dents de singes, & de petites plaques d'yvoire aux oreilles. On ne les voit guéres sans quelqu'un de ces ornemens, & les plus diftingués sont ceux qui en portent un plus grand nombre (24).

Ils entretiennent beaucoup de propteté dans leurs maisons, quoique pour

Leurs Edifices. gatzetiennent.

Properte qu'il y la forme elles ne different pas de celles du Senégal. Les édifices du Roi & des Grands sont bâtis en long. On en voit de d ux étages, avec une voûte de rofeaux ou de feuilles de palmiers, si bien entrelasses, qu'elle est impénétrable au folcil & à la pluie. L'espace est divisé en plusieurs appartemens, La premiere pièce, qui est la falle d'audience, & qui fert aussi de falle à manger, est entourée d'une espece de sopha, de terre ou d'argile, large de cinq ou fix pieds, quoiqu'il n'en ait qu'un de hauteur. Ce banc est couvert de belles nattes, qui sont un tissu de jonc ou de feuilles de palmier, teint de très belles couleurs & capable de duret fort long - tems (25). C'est le lieu où les Grands & les riches passent la plus grande partie du tems, à demi couchés, & la tête sur les genoux de leurs femmes. Ils s'entretiennent, ils fument, ils boivent du vin de palmier dans cette posture (26). Leur chambre de lit touche à cette falle. Ils y ont une autre eftrade, qu'ils couvrent aussi de nattes (27), mais plus épaisses que celles de la salle. Elle a six pieds de long, & autant de large, sur un pied de hauteur. Ils l'environnent de pagnes, cousus ensemble, ou de toile peinte, en forme de

Molleffe des Grands & des Richer.

> Leurs cuifines, & leurs aliceens-

Les cuifines sont toujours séparées de l'habitation, & la propreté n'y regne pas moins.

Les Habitans du Cap-Monte sont moins mal-propres dans leurs alimens & dans la maniere de manger, que la plupart des autres Négres. Ils ont des plats, composés d'un bois fort dur, & des bassins de cuivre étamé. qu'ils nétoyent fort soigneusement. Ils emploient des broches de bois pour rôtir leur viande. Mais ils ont oublié l'art de les faire rourner, quoiqu'ils l'aient

& ou'ils s'ajustent les cheveux sur les genone (14) Atkins , p. 61. (15) Villault (p. 67.) dit que ces nattes

de leurs femmes. font d'une beauté exquise, & que les Hollan-(17) Villault fait la même description de dois en acherent un grand nombre.

(16) Le même Auteur dit qu'ils se peignent

appris des François (28). Ils font rôtir un côté de la viande; après quoi ils

Câte de Ma-LAGUETTE. Ancien Com-

la tournent pour faire rôtir l'autre (19). Il est certain que les Normands avoient autrefois un commerce reglé sur ette Côte, & qu'en 1616 la Compagnie de Rouen y avoir un Etabliffement, nonde au Capquoiqu'il foit incertain aujourd'hui dans quel lieu, & qu'on ne sçache pas Monte. micux pourquoi il fut abandonné. Lorsque la Compagnie Françoise des Îndes envoya des Vaisseaux au Cap-Monte, en 1666 & 1669, le Roi du Pays recut le Commandant avec beaucoup de carelles; & parlant encore affez François pour se faire entendre, il lui accorda la liberté du Commerce sans exiger aucun droit. Ce Prince étoit un Vieillard vénérable & de fort haute

taille, qui se nommoit Fallam-Bure (39). Les Anglois, les Hollandois, & d'autres Nations qui font le Commerce au Cap-Monte, y achetent quantité de belles nattes & de pagnes, & beau- Payt, coup d'yvoire, qui ne le cede en rien à celui de Sierra-Leona. Cependant celui que les Habitans du Pays tirent du côté du Nord n'est pas si blanc. Mais en récompense les dents sont beaucoup plus grosses. Il s'en trouve qui pesent jusqu'à deux cens livres. Les Negocians de l'Europe achetent ici des peaux de lions, de pantheres, de tygres, & d'autres animaux féroces. On tire du même Pays, douze ou quinze cens Esclaves : mais ils y sont amenés par les Marchands Mandingos , des Parties interieures de l'Afrique ; car l'usage ne permet de vendre ici que les criminels, & cette vente se fait au profit du Roi. Le Cap-Monre fournit aussi de l'or, qui paroit apporté par les mêmes Marchands, & Des Marchais juge qu'il seroit avantageux d'y établir un Comproir. Les forêts y font remplies de bois propre à la teinture, sur-tout de bois rouge. Ce bois, auquel les Anglois ont donné le nom de Cam, est coupé par les Négres, qui l'apportent au tivage en blocs de quatre ou cinq pieds de long. Les Anglois en achetent beaucoup, & le préferent an bois du Brefil, dont on faifoit autrefois tant d'estime (31).

Abendaner der

Arkins observe que les plus hardis des Habitans du Cap venoient quelquefois sur son Vaisseau, avec du riz, de la malaguerre & des dents d'éléphans; mais qu'ils y donnoient des marques continuelles d'inquiétude & de défiance. Ils étoient dans des Canors, composés du tronc d'un seul cotonier, dont quelques-uns portoient jusqu'à vingt hommes. Ces Négres rament debour, avec une adresse & une régularité surprenante. S'ils conduisent un Kabaschir, ils chantent sans cesse, pout lui marquet du respect. Il ne venoir point de Kabaschir à bord, qui ne sit voir au Capitaine un certificat de quelqu'Européen , pour lui faire connoître que les Vaisseaux de l'Europe avoient été bien reçus dans le Pays. L'Auteur remarque à cette occasion, que des témoignages de cette nature peuvent être fort utiles lorsqu'ils sont nerde Vaidiones accordés avec discernement; mais que s'ils sont donnés au hazard, ils ne

Timidicé des

Avit de l'Au-

servent que de prétexte aux Négres pour mandier ou pour volet (22). Le langage des Négres change un peu, à mosure qu'on avance au long

(18) Villault dit que de fon tems ils toutnoient continuellement leur broche, comme on le fair en Europe. Il parle de l'année 1667. (19) Des-Marchais, Vol. I. p. 87. & fuiv. (30) Des-Marchais, Vol. I. p. 83-

(31) Le même, p. 90. & suiv. (11) Voyage en Guiné: par Atkins, p. 60. Il répete plaiseure fois cette Remarque, parco qu'il la croit importance,

Cap-Monte.

de la Côte. Comme les sciences & les arts sont inconnus parmi eux , leur Core de MA- Langue n'est formée que d'un perir nombre de mors, qui expriment les prin-Langage du cipales nécessirés de la vie, C'est du moins ce qu'Atkins a conclu de la taciturnité qui regne dans leurs fêtes mêmes & dans leurs assemblées. Il ajoûte que dans leur commerce les mêmes expressions reviennent souvent, & que leurs chanfons (33) ne font qu'une réperition continuelle de cinq ou fix mots. Villault dit que de son tems ils parloieut une sorte de Portugais bâtard (34).

Religion,

A l'égard de leur Religion, Villault ne put se procurer d'informations. Un Négre lui dit fort sérieusement que les Blancs adoroient Dieu, mais que les Noires adorent le Diable. On n'en connoît pas mieux l'idée qu'ils se forment de l'un & de l'autre. Cependant le même Auteur remarque que la plûpart font circoncis, & qu'ils rendent tous un culte aux Fériches (35).

Des-Marchais observe que sur toute la Côte, où le Mahomérisme ne s'est point encore répandu, on trouve un mélauge d'idolâtrie, d'ignorance & de superstition. Le Diable y est fort respecté. On lui adresse même des prieres; mais sans l'aimer & sans le reconnoître pour Dieu. Un Négre dir un jour à Des-Marchais: " Les Blancs adorent Dieu (36), & nous prions le Diable, » vous êtes plus heureux que nous. Snock s'imagine, fur divers rémoignages, que leur Religion confilte à rendre beaucoup de respect & d'obéissance à seur Roi & aux Gouvers zurs qu'il établit sur eux, mais qu'ils s'embarrassent peu,

Le Capitaine Phillips place le Cap-Mesurado à seize lieues du Cap-Monte.

Il n'y a point de terre haute dans cet intervalle. Le Cap, ou la Montagne,

dit-il, de ce qui se passe au-dessus de leur tête (37).

Cap Mefurad Sa forme, & fa firmation.

& les Rivicres.

qui n'est connue aujourd'hui que sous le nom de Mesurado, a beaucoup moins de hauteur que le Cap-Monte. Il est rond, & presqu'environné (38) d'eau. Du côté de la mer ses bords sont fort escarpés; mais la pente est plus douce & l'accès plus facile du côté de la terre. Le sommet est uni , & le fonds du rerroir beaucoup meilleur qu'on ne se l'imagineroit d'un lieu si Ses deux Bayes désert. A l'Est, il a une graude Baye, qui est terminée par des terres hautes, & couvertes de fort gros arbres. A l'Ouest, la Riviere forme une autre Baye, dont son embouchure est le centre. Ces deux Bayes sout séparées par une langue de rerre longue & étroite. La fituation du Cap est à six degrés rreutequatre minutes de latitude du Nord (39). Du côré qu'il s'avance le plus dans la mer, il regarde le Sud-Est. Une Riviere venant de l'Est, mais moins considérable que celle de Mesurado, tombe dans la Baye de l'Ouest, & reçoit pendant douze ou quinze lieues toutes fortes de Vaisseaux dans les plus hautes marées. L'eau en est toujours mêlée, mais elle est remplie d'excellent poisson (40).

Le sommet du Cap est une plate-forme naturelle de quatre mille pas de circonférence, revêtue de plusieurs beaux arbres. Il commande les deux Bayes. Le meilleur endroit pour l'ancrage est dans celle de l'Ouest, au Nord

(33) Villault , p. 65.

(34) Le même, p. 66. (35) Des-Marchais, Vol. I. p. 92. (16) Bofman , p. 474-

(37) Phillips, p. 190. & fuiv.

(18) Voyez la Planche. (39) Le Mémoire concernant l'Océan mé-

ridional ne met que fix degrés neuf minutes, (40) Des-Marchais, Vol. I. p. 96.

du



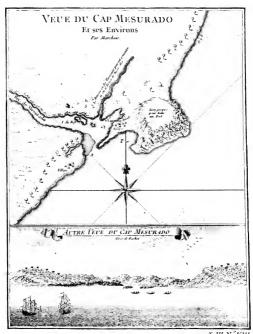

T.III.N. VIII.

du Cap, à une portée de fusil du rivage, sur huit ou dix brasses (41), entre Côre pe Mala pointe du Cap & l'embouchure de la Riviere. Il y a une barre à cette LAGUETTE. embouchure, qui n'est pas sans danger dans quelques endroirs, mais qu'on Anerage & lieu patfe aifement quand on a pris la peine de la reconnoître, sur-tout vers le de l'aiguade. pied du Cap, où l'on trouve un Village, & une fource d'excellente eau dont l'approche est facile, & qui se conserve long-tems en mer. Elle sorme une cascade naturelle, en sotrant d'un rocher qui est sur le rivage même. C'est un lieu célébre pour l'aiguade (41). Phillips le place à près d'un mille dans l'intérieur du Cap, au commencement d'un banc de fable. Il le représente comme un agréable Ruisseau, de l'eau la plus pure & la plus fraîche du monde, qui dittille au travers des bois & des rochers. Il ajoûte que cinquante pas plus loin à l'Est, on trouve deux puits d'eau fraîche, sous deux

grandes pietres (43).

Le Cap tire son nom du mot Misericordia, dont les Négres, suivant Des- de Mesurado, Marchais, (44), ont fait pat corruption celui de Mesurado, en l'entendant prononcer sans celle à quelques Matelors François qu'un naufrage avoit jetrés fur leur Côte. Villault prétend, au contraire, que les Portugais lui ont donné le nom de Miserado, soit à cause des tocs cachés qui l'environnent, & qui ne permettent point aux Vaisseaux d'en approcher à plus d'une lieue; soit , dit-il , parce que plusieurs François, qui y furent autrefois massacrés, répéterent souvent Miféricorde! Miféricorde (45)! C'est en mémoire aussi des cruautés qui furent commifes dans cette occasion, que les Portugais ont donné à la Riviere de Mesurado, le nom de Rio Duro (46). Cette Riviere coule d'abord furado, de chantau Nord-Ouest l'espace de dix huir ou vingt lieues; après quoi elle se dé-grages sur son tourne au Nord-Est. On ne connoîr pas plus loin son cours. Cependant le cours. Roi du Pays fit paroître devant Barbot plusieurs de ses Sujets, qui rendirent témoignage qu'ayant navigué trois mois en remontant, ils éroient arrivés dans une grande Riviere d'où fort celle ci, & qui coule de l'Est à l'Ouest. Les rives, disoient-ils, sont habitées par un Peuple riche & puissant, qui fait un grand commerce d'or, d'ivoite & d'esclaves. Ils ajontoient que la Riviere de Mesurado coule dans un fort beau Pays, mais qu'elle est si rapide, qu'après avoir mis trois mois à la remonter, ils n'avoienr eu besoin que de dix-huit jours pour revenir à l'embouchure. Les Négres du Cap donnent au Pays d'où elle vient le nom d'Alam (47), c'est-à-dire, terre d'or.

A peu de distance de l'embouchure du Mesurado, o apperçoit deux Isles. Deux Mes de La plus petite est fort près de la petite Riviere qui tombe dans la même Mesuralo, Baye, L'autre est à l'entrée du Mesurado même, & se nomme King's-Ile, ou l'Isle du Roi; non que le Roi du Pays y fasse sa demeure; mais il y entretient quelques Esclaves, qui prennent soin de ses bestiaux & de sa volaille. Ce Prince fit plusieurs présens à l'Auteur, & le pressa de former un Etablisse-

(41) Phillips dit que le meilleur ancrage eft fur neuf brafles , au Sud demi-Oueft , a deux milles de la terre-

(46) Barbot dit que le Dure est une petite

(42 Des-Marchais, p. 112, (41) Phillips . p. 191. (44) Des-Marchais , p. 94,

(47) Labat présend que c'est le Royaume de Galam , que la Riviere est le Niger ou le Senegal, & que ces Peuples sont les Mandingos.

(45) Villault , p. 7t. Tome III.

Dddd

Côte de Ma-

uent dans son iste, en lui tepréfentan qu'elle n'est jamais inondée, aux mois mêtues de Juiller, d'Août & de Septembre, qui font les tems où la Riviete le déroble far cetre Côre. Sa longueur est d'environ deux lieues , fur trois quarts de lieue de largeut. La beauté des arbres fait juger que le terroit est note de férrille. Les vents d'Est & Novid-Novid-Hy t pendent l'air fort temperé. Sa feule incommodiré est de manquer d'eau fraiche. Elle en rite du Continent, où les fouces sont en grand nombre.

Qualités de cette Karnere.

Au tems des Equinoxes, la marée remoner l'Espace d'environ vinge lieuer dans la Riviere de Mestracko. Pendant le retile de l'lamée, el len e s'y fait pas fentir au delà de hair ou neuf lieues. On a obsérvé que pendant les mois pluvieux l'euu n'et falsé que tana l'épace de trois lieues au-délius de l'Illé du Roi (48), parce que l'abondance des flots qui descendent fait prévaloir leur fraishent.

E'le est nommice auss Rio de St. Faulo.

Phillips dir que cette Riviere porte dans les Carres le mom de Rio-de-Sain-Paulo 3 gu'ille ell grande & belles qu'il un quart de mille de fon embouchure on trouve une batre, où la profondeur de l'eue ell de quarte pieds dans les hautes maries 8, de deux pieds & demi dans les haltes maries par de deux pieds de mein dans les haltes que les flots y batrent avec violence, fui-rout borfque les vents de met ont un peu de force; ce qu'il commence ordinairement à neuf ou dit heutes du matin, & continue julgu'à la mème heure au foir. Les parties les plus profondes de la Riviere font ay long des deux rives.

Dans quelques endroits, continue Phillips, elle n'est pas moins large que la Tamile à Londres. Ses deux tives sont botdes d'arbres roujours verds, qui rendent la perspective charmante. A trois milles dans le Canal, l'Aureur trouva l'eau très fraiche après le ressux, & la trouva de même, à

cinq milles, dans la haute marée (49).

I fe commenienc a la Riviere Juaco, & cellesi à Seffor,

Suivant Snock, Rio-de Saint-Paulo fe jette dans la met environ deux lieuse au Nord-Oueld du Ga. Elle n'a que cinq ou fix prieds de profondeur il tentré, mais les Chalouges y palfent aifement. Elle coule d'abord du Nord-Ouelt pendant l'espace de Joure millet a, après quoi elle defende de l'Ett depuis la Riviete de Janco. C'est par ces deux Rivietes que les Habitans du Cap-Monte paffent continuellement dans celle de Seltos, avec des dents d'éléphans de d'autres marchandifes, parce qu'ils y trouvent plus d'avantage poort leux commèrce (10).

Quoiqu'on ignore quelle est l'érendue des Erats du Roi de Mesurado-

dans les rerres, au Nord & au Nord-Eft, on juge qu'elle doit être conti-

Eram du Roi de Mourado,

détable par le nombre de troupes qu'il et capable de l'ever dans l'occafon-Ses limites à l'Eli font la Riviere de Juno, a vinng l'ineues du Cap-Monrado. A l'Oueft, c'elt une petrie Riviere, qui elt à la moitié du chemir ha poulutions, entre ce Cap & celui de Monre. Tour ce Pars et fire fettile. On y trouve de l'or, fant qu'on ait pû favoir s'il vient du Pays même, ou de quel endroit il y est apporté. Le buis rouge n'y est pas plus rate qu'au Cap-Monre. Il y en a plusieus sautres esféctes, qui sont rets proptes aux petris ouvrages de marqueterie. Les cannes de fucre, l'Indigo & le coton y troissent sa culture. Le trabacy l'écroit excellent, le les Nègres entrendientem mieux l'art

(48) Des-Marchais , p. 96 & fuiv. (49) Phillips , p. 191, (50) Snock , p. 476 , & Barbot , p. 110.

de le préparer. Les lions & les rigres , qui sont en si grand nombre dans le Cort pr Ma-Pays , n'empêchent pas que les bestiaux n'y multiplient prodigieusement ; LAGUITTE. & les arbres y font chargés de fruit, malgré les ravages continuels des finges. En un mot cette contrée est riche; & le Commerce, qui y est déja fort

avantageux, pourroit y recevoir beaucoup d'accroissement, si l'on prenoit foin de gagner l'affection des Habitans; car il feroit ridicule, ajoute l'Auteur, de prérendre s'y établir par la force (51).

On voit dans toutes les parties du Pays une forte de petite volaille, de la grandeur de nos poulets, que les Habitans nomment Kokadetos. Les chévres y font aussi d'une fort petire espece. Les limons, les oranges & les pommes de pin y croissent en abondance. On y trouve quelques petites denrs d'éléphans, mais qui méritent peu l'arrention des Marchands de l'Europe (52).

Phillips péte particuliérement sur la facilité d'y coupet du bois. Le rivage même est couvert d'arbtes, & l'embarquement fort commode. Il s'en trouve d'affez grands pour fervir de mâts à des Bâtimens de fept cens tonneaux. L'Auteur en fit couper quelques-uns, d'un bois si solide & si pesant, qu'il fur obligé de les faire transporter sur les Chaloupes, parce qu'ils ne pou-

voient se soutenir sur la surface de l'eau (53).

Les Habitans sont de belle taille, robustes & bien proportionnés. Ils ont mêter des Habil'air naturellement martial , & leut bravoure répond à leut figure , comme une leurs voilins & les Européens mêmes l'ont appris par expérience. Mais ils ne penfent point à la guerre lorsqu'ils n'y sont pas forces par la nécessité de se défendre; car ils sont d'ailleurs doux & humains, ils pensent juste, ils expriment fort bien leurs idées, & fut-tout ils entendent merveilleusement leurs intérêrs, comme les Normands leurs anciens amis.

Le même Aureur dit (54) que les Anglois, les Hollandois & les Portugais, représentent les Habitans du Cap-Mesurado comme une Nation perfide, artificieuse, vindicative & cruelle. Cependant Phillips, Capitaine Anglois, déclare qu'il les trouva doux & civils. Mais il ajoute qu'ils font incommodes par leur avidité à demander (55); & que le Roi même, comme tous ses Cabaschirs, étoient sans cesse à sollicitet des Daschis. C'est le terme qu'ils emploient pour fignifier des présens.

Snock rend témoignage aussi à la douceur de leur naturel. Mais quelques injures, dit-il, qu'ils avoient reçues depuis peu des Anglois, les avoient rendus si timides qu'ils refusoient de venir à bord, & que s'ils voyoient à terre des Matelors armés, ils prenoient auffi-rôt la fuite. Leur reffentiment venoit de l'injustice de quelque Capitaine, qui avoit enlevé plusieurs Négres, sous ombre de commetce & d'amitié. Ils avoient fair à leut tour quelques prisonniers Anglois, qui faillitent d'êtte sacrisés à leur ven-

geance (16). Ils cultivent foigneusement leurs terres, & ne manquent ni d'ordre ni Leurs moura d'intelligence dans leuts affaires domestiques. Bosman les représente infa- lours usiges, tigables au travail; mais c'est, dit-il, lorsqu'il leur prend envie de travail-

(11) Des-Marchais, Vol. I. p. 199. (521 Phillips, ubi fup.

(53) Ilid.

(54) Des-Marchais, whi sup. p. 100, 103. (55) Phillips, p. 191.

(16) Bolman, p. 476. Ddddij COTE DE MA-LAGUETTE. Filles, Avantage qu'elles en reti-

ler (17). Ils sont capables de constance dans l'amitié, mais fort ialoux de leurs femmes. Cette délicatelle ne tegarde point leurs filles, auxquelles ils Licence des laissent au contraire la liberté de disposer d'elles-mêmes (58) 3 ce qui n'empêche point qu'elles ne trouvent facilement des maris. Les hommes seroient même fâchés de prendre une femme qui n'auroit pas donné avant le mariage quelque preuve de fécondité, & qui n'auroir pas acquis quelque bien par la disposition de ses saveurs. Ce qu'elle a gagné pat cette voie sert au mati pour l'obrenir de ses parens. Ainsi les femmes en sont plus libres dans leur choix, parce qu'il dépend d'elles de donner ce qu'elles ont acquis à l'homine qui leur plait. Les peres & les meres aiment leurs enfans avec tant de passion, que la plus sure voie pour leur plaire est de faire quelques petits présens à leur famille (59).

Habits du Pays.

Les habits, les animaux & les productions de la terte, font les mêmes au Cap-Mesurado qu'au Cap-Monte. Les Cabaschirs portent une sorre de furplis rayé, qui leur tombe jusqu'aux genoux. S'ils peuvent se procutet un vieux chapeau d'Europe, ils croient que rien ne manque à leur parure. Au défaut de cet ornement, ils ont sur la tête un bonnet d'ozier de diverses couleurs. Les Négres du commun ont autour du corps une pièce d'étoffe de coton, large d'un pied, dont le bout passe entre leurs cuisses & se releve par derriere jusqu'à la ceinture. D'autres n'ont même qu'un simple morceau d'étoffe quarrée, d'un pied de grandeur, qui cache leut nudité. L'habillement de leurs femmes est le même qu'à Saint-Jago.

a resea des Habitans.

Pour armes (60), ils ont des lances, d'environ cinq pieds de long, armées de pointes de fer ; de perits arcs , & des fléches aufli minces qu'un roseau, dont la pointe est infectée d'un poison si subtil, que s'il touche au fang, il cause infailliblement la mott, à moins que la partie blessée ne soit coupée sur le champ. Ces fléches ne sont pas garnies de fer. Elles sont sans aîles. Les Négres, en titant, ne vifent pas droit au but. Ils semblent tirer au hafard, ou du moins en demi-cercle, comme nous faisons au jeu des volans, & n'en ont pas moins d'adresse à toucher fort près du but. Leurs targerres font des planches affez minces, longues de quatre pieds & larges de deux, avec une anse intérieure dans laquelle ils passent le bras pour les foutenir, fans qu'ils l'aient moins libre pout se servir de leur arc.

Le Pays eft fore eupié.

Le Pays est fort peuplé. Si la Carre du Cap, composé par l'Aureur, y fait voir un grand nombre de Villages, il nous apprend que le nombre des enfans y est incroyable; ce qu'il artribue à la fécondiré naturelle des femmes & à la polygamie. D'ailleurs, suivant les loix du Pays, il n'y a que les criminels qui puillent être vendus pour l'esclavage (61).

Truis hers 1 il ages,

A deux milles du Cap, du côté de l'Ouest, il y a trois Villages, comnosés chacun d'environ vingt maisons, les plus belles que Snock ait vûes dans toure l'Aftique. Chaque maison a trois appartemens fort proptes , dont

(57) Snock dit que les hommes ne se mê- leurs faveurs. lent point du travail, & laissent cette peine à

(59) Des Marchais, p. 103 & fuiv. (60) I hillips, p. 191. (c8) Ainfi c'est des filles qu'il faut entendre (61) Des - Marchais , Vol. I. p. 101 & ce que dit Snock , qu'elles ont la liberté de

gagner ce qu'elles peuvent par le trafic de

le toit ressemble, dit-il, à celui des mules de foin de Hollande. Il entra dans un de ces édifices, qui il vit cinquanre ou soixante personnes, fort commodément logées. Les hommes, les femmes & les enfans y étoient mêles sans distinction; ce qui lui fit juger qu'ils ne composoient qu'une même fa-

Des-Marchais observe qu'avec peu de symmétrie dans les édifices, on ne Forme des Edilaisse pas de trouvet beaucoup d'agrémens dans les Villages du Cap-Mesurado. Ils font ordinairement environnés d'un mur de terre, qui a plus de hauteut & d'épaisseur que ceux des maisons. Ce mur est enrouré d'un fosse, d'où l'on a tiré la terre qui le compose. Le Palais du Roi n'est distingué des autres bâtimens que par l'érendue & le nombre des chambres, & par une grande salle d'audience où il reçoit les Errangers. Au centre de chaque Village, on voit une sorre de théatre, couvert comme,

une halle de Marche, qui s'eleve d'environ fix pieds, fur lequel on monte tenales. de plufieurs côtés par des échelles. Il porre le nom de Kaldé, qui fignifie, Place ou Lieu de conversation. Comme il est ouvert de toutes parts, on v peut entrer à toutes les heures du jour & de la nuir. C'est là que les Négocians s'affemblent pour trairer d'affaires , les Pareffeux pour fumer du tabac , & les Politiques pour entendre ou raconter des nouvelles. Les plus riches s'y font apporter, par leurs Esclaves, des nartes, sur lesquelles ils sont assis, D'aurres en portent eux-mêmes; & d'aurres en louent des Officiers du Roi. qui sont établis dans ce lieu pour l'entretien de l'ordre (64),

Phillips eut l'occasion d'aller à la Ville royale (64), dont le nom est Andrea, Ville Andrea. Elle est à sept ou huit milles de l'embouchure de la Riviere, sur royale. la rive gauche, à douze ou quinze cens pas du bord. Le lieu du débarquement est entre deux grands arbres, au-delà desquels on traverse un petit bois, qui conduit dans un terrain ouvert où la Ville est siruée. C'est le seul endroit du Canton qui ne soit pas chargé d'arbres. La salle du Conseil, qui fert aussi de Cour de Justice, est au milieu de la Ville. Ses fondemens, comme sa substance, sone d'argile; c'est-à-dire, que c'est une masse informe de cetre mariere, élevée de quarre pieds au-dessus de la rerre, & couverte de branches de palmier entrelassées, qui sont soutenues par un cerrain nombre de pilliers. Comme il n'y a point d'autres murs, l'air & la lumiere y entrent de tous côtés. Cet espace n'a pas moins de soixante pieds dans son plus grand diametere. La surface en est fort unie, & peut servir également pour s'affeoir & s'y promener.

La Ville érant environnée de bois, ne peut être apperçue qu'en y entrant. Elle est composée de quarante ou cinquante maisons, qui paroissent aurant de chenils. Les mutailles sont d'argile, ou de branches entrelassées, & revêtues d'une espece de platre. Les porres sont des trous, dont le plus grand n'a pas plus de deux pieds de haureur. Aussi n'y entre-t-on qu'en rampant. Dans l'intérieur de l'édifice, on trouve un banc de terre, haut de deux pieds, qui est couvert d'une narre & qui serr de lit aux Habirans. Ils allument rarement du feu, excepté dans la saison des pluies; & la cheminée .

(61) Bolman, p. 475. (61) Des-Marchais, ubi fup. p. 186.

nom qu'il avoit reçu vraisemblablement de quelque Capitaine Hollandois , ibid. p. 99.

(64) En 1714, le Roi se nommoit Pere

Dddd iij

ou le foyer, est au centre de la maison. Leurs nattes sont fort belles, & vatiées par diverses figures rouges & blanches. On les recherche beaucoup à Beles names la Barbade, où elles tiennent lieu de tapis de pied dans les apparte-

des Negres. mens (65).

Témoirnare de Les maisons du Cap-Mesurado, suivant Des - Marchais, sont d'une profor les édifices du pteté extrême. Elles font ouvertes du côté qui est le plus 1 couvert du vent, Cap Meturado. & murées des trois autres côtés avec des pieux enduits d'argile, qui se soutiennent fott long-tems quoique fans aucun mélange de chaux (66). Les

Description des

chambres de lit sont élevées de trois pieds au-dessus du rez - de - chaussée . pour les garantir de l'humidité. En géneral, ces maisons ressemblent beaucoup aux théatres de nos Opérateurs. Le devant est ouvert, & laisse voir un espace de cinq ou six pieds de large, où les Négres passent le jour, assis fur des nattes, avec leurs femmes & leurs enfans. Les murs de cette chambre sont d'argile tougeatre, de l'épaisseur d'un pied. Le toît, qui s'éleve comme celui d'une tenre, est compose de seuilles de palmier, ou de rofeaux, si bien entrelasses, que le soleil & la pluie n'y peuvent trouver de passage. A droite & a gauche som deux estrades, ou deux bancs , d'un pied de hauteur, sur quatre de largeur. Ces bancs sont couverts de nattes, épailles d'un pied, qui sont revêtues d'une étoffe de coton ou d'une pièce de calico, avec une autre pièce de la même matiere qui les envitonne en forme de tideaux. La place des coffres & des atmoites est à l'extrêmité de la chambre, & les atmes sont suspendues contre le mut (67).

Le plancher est formé de grosses solives rondes, fott serrées l'une contre l'autre, & fottement liées par les bouts, pour les assurer dans leur assiere. Ces solives sont couvertes de claies, sur lesquelles on étend une couche de terre, épaisse d'un pied, qui est bartue avec beaucoup de soin, & qui compose un fonds très ferme & très solide, que les semmes entretiennent dans une propreté continuelle. Au centre est la cheminée. Elle ne confiste qu'en une petite masse d'argile de six pouces de hauteur, & de forme quarrée, d'environ deux pieds sur chaque face, sur laquelle on entretient du feu jour & nuit; le jour pout allumet des pipes; la nuit, pour écarter les mouches & se défendre du froid & de l'humidité. Chaque maison a géneralement autant de chambtes que le maître a de femmes. Il couche successivement avec elles; & celle chez qui il doit passer la nuit , lui tient son souper ptêt.

Magafins de

Outre les édifices qui font habités, les Négtes ont d'autres bâtimens pour provident. lêuts provisions de riz, de millet, de légumes, d'huile de palmier, d'eaude-vie & pour leurs autres nécessités. Ces magasins sont de forme ronde, comme nos pigeonniers, & le toît reptésente un cône. Ils sont fermés avec de bonnes sertures, dont le maître garde la clef. Chaque jour, ou chaque semaine, il distribue à ses semmes ce qu'il croit nécessaire pout la subsistance Ordre entre les de toute la famille. On voit régnet entr'elles une paix admirable. A l'extranset. ception du jout qu'elles attendent leut Seigneur, elles passent le tems au travail, hors de la maison, ou dans l'intérieur du ménage. Elles ptennent foin de leurs enfans : elles se rendent des services mutuels. Le vice qu'elles

> (65) Phillips , p. 191 & fuiy. (67) Des-Marchais, Vol. I. p. 104. (66) Voyez la Figure,

Religion de

connoillent le moins est la pateile & l'oinveté. Tous les édifices d'une même famille sont renfermés dans un mur de terre, haur de sept on huit pieds, revêru de nettes, de roseaux ou de feuilles de palmier, pour le garantir de l'humidité (68).

La Religion du Pays est une idolâtrie confuse & sans principes, qui admet des changemens continuels de Fétiches & de Divinités (69). Cependant Cap Meissand. l'adoration du Soleil est plus fixe & plus constante. Les Négres offrent à ce bel Aftre des facrifices de vin de palmier, de fruits, & de diverses espéces d'animaux. Autrefois ils lui facrifioient des victimes humaines; mais ce barbare usage a cesse depuis que la Nation trouve plus de ptofit à vendre ses prisonniers de guetre aux Etrangers. Les offrandes sont présentées par la main du Grand-Ptêtre, ou du Marbut, qui en partage avec le Roi la meilleure portion. Le reste est abandonné au Peuple. Jamais le Mahométisme ne s'est introduit au Cap-Mesurado, quoique le titre de Marbut semble donner lieu de le supposer. Mais il y a beaucoup d'apparence que les Habitans l'ont teçu de quelqu'Européen (70).

Snock affure que la principale richeffe du Pays est le vin de palmier. Il y Commerce (\* est bon & dans une extrême abondance (71). Le tiz y tient le second rang Payso du Commerce. Les Habitans recherchent en échange, des Bugis, ou des Kowris, le plus précieux de tous les biens dans leur opinion. Ils demandent ensuite des barres de fer, & des étoffes rouges. Mais ils n'ont rien d'ailleurs qui mérite l'attention des Marchands de l'Europe. Leurs dents mêmes d'elephans sont si petites & en si petit nombre, qu'elles n'inspirent pas beaucoup d'ardeur pour ce commerce (72). Tel est le témoignage de Phillips.

Des-Marchais prétend néanmoins que le Cap-Mesurado peut fournir annuellement quinze cens ou deux mille Esclaves, quatre ou cinq cens quintaux d'ivoire; du bois de teinrire, autant qu'on en defire; & de l'or à proportion de l'intelligence & de l'adresse d'un Chef de Comptoir qui seroit chargé de cette partie du Commerce (71).

Lorsque le même Voyageut eut rejetté les offres du Roi Peter pour un Cap Mesuralo, Etablissement dans la grande Isle de Mesurado, ce Prince lui permit de commose per lui permit de un Etablisse choisir un autre lieu pour son établissement. En examinant la Côte, il ne ment trouva point d'environ si commode que le Cap même. On voit en effet, par la description, qu'un Fort élevé sur sa plate-forme du sommet, défendroir parfaitement les Vaisseaux qui seroient à l'ancre dans la rade, & qu'en se faifant une route par les rocs on seroir toujours maître de l'eau, & de la communication par mer, s'il arrivoit que le passage fût coupé par terre. Les Ses commoditées, frais d'un Etablissement de cette nature servient d'autant moins considéra-. bles , que le Pays produit non seulement de l'atgile propre à faire des briques, mais de la pierre même & du bois en abondance, & que les vivres y sont à bon marché. Ainsi, à l'exception du vin, de l'eau-de-vie & de la farine, le Comptoir n'auroir besoin d'aucune sorte de provision. Le bœuf & le mouron y font communs. Le gibier , la volaille , le poisson & les tor-

(68) Ibid. p. 104 & fuir. (69) Les Anglois apporterent un de ces Feriches à Londres en 171 t.

(71) Bofman, p. 476. (71) Phillips , p. 191. (71) Des-Marchais , whi fup. p. 114.

(70) Des-Marchais, shid. p. ses,

COTE DE MA-LAGUETTE.

tues y foisonnent. Il n'y a point de Riviere qui produise tant de chevauxmarins. La chair de ces animaux est une fort bonne noutriture, & leurs dents sont plus blanches & plus estimées que l'ivoire (74).

Riviere de Junco.

Entre le Cap-Mesurado & la Riviere de Sestos, on trouve plusieurs autres Rivieres. La premiere est celle de Junco, qui porte aussi le nom de Rio-del-Punto, à cinq degrés cinquante minutes de latitude du Nord. L'embouchure est au Sud-Sud-Est. On la teconnoît à trois grands arbres , qui se présentent sur une perite élévation (75), à l'opposite de trois montagnes foir éloignées dans les terres. Quelques Voyageurs donnent quatre ou cinq cens pas de largeur à cette embouchure ; mais elle a peu d'eau. Les deux rives font bordees d'arbres (76), qui forment une vue très agréable. Tour le Pays des deux côrés est couvert d'orangers, de citronniers & de palmiers. Les Marchands qui viennent faite ici le Commerce, jettent ordinairement l'ancre à l'embouchure de la Riviere, & tirent un coup de canon, qui attire les Négres, fur la Pointe, avec leurs dents de chevaux marins, l'ivoire, les Esclaves & les autres commodités du Pays.

viere de Tato , étolent autrefois erablis. Petit Dieppe.

Six lieues à l'Est de la Riviere de Junco (77), la Côte s'ouvre pour fotmer une Baye confidérable, qui fett d'embouchure à la Riviere de Tabo, Sur la rive Eft de certe Riviere, on apperçoit un Village, grand & bien peuple, qui n'est pas néanmoins, si l'on en etoit les Habitans, le lieu où les Normands s'étojent établis. Ils avoient leur Comptoir, qu'ils nommoient Petit-Dieppe, dans une petite Isle au milieu de la Riviere. Quoiqu'il y air un fiécle que cet Etablillement est détruit, les Négres en confervent encore la mémoire; & les Anglois, les Hollandois & les autres Européens, qui portent leur Commerce sur certe Riviere, ne le distinguent que par son ancien nom. Cette preuve semble suffire pour ne laisser aucun doute que les Normands ne fussent établis en Afrique avant que les Pottugais l'eussent découverte (78),

(74) Des-Marchais, Vol. I, p. 115, res de terre, & place la Riviere à quatorze lieues du Cap-Meiurado, à cinq degrés cinquante-cinq minutes de latitude du Nord.

(76) La Riviere est grande . dit l'Aureur, (74) Phillips dit la même chofe des Mar- & commode pour l'eau & le bois, p. 194. (77) Barbot donne une vue de la Riviere, & l'appelle Rie-Cerfe , p. 107.

(78) Des-Marchais , wbi fup. p. 132.

### CHAPITRE II.

PAYS INTE-RIEURS. Division & nome der Nations.

Description des Pays interieurs entre Sierra-Léona & Rio-Seftos,

ES principales Nations connues dans cet espace, font celles de Bulm; de Silm, de Quilliga, de Quoja, de Hondo, de Galas, de Karabao, de Galaveis, de Folgias & de Quaba. A chacun de ces noms on ajoûre ordinairement, Monou, ou Berkoma. Le premiet de ces deux mots fignifie Peuple , & le fecond Terre,

On a déia vû, dans la Description de Sierra-Léona, quelques circonstances qui regardent le Pays de Bulm. Il est maritime, & voilin de la Rivicto viete de Scherbro, ou de Cerbera, que les Portugais appellent Das-Palmas, fur les bords de laquelle on rencontre, à foixante milles de la mer, la Ville de Baga ou Bogos, résidence du Roi, jusqu'où les Anglois remontent

pour le commerce du bois de teinture.

Suivant Dapper (1), Silm est situé à quarante milles de la mer au Sud-Est. Entre quantité de Villes qu'on y trouve fur la Riviere, il nomme celle de Quanamora, qui contient cinq mille familles, mais dont les Habirans passent pour une Nation perfide. La Riviere de Scherbro (2), qui est la principale du Pays, se divise vers son embouchure en deux bras. L'un, qui coule à Ouest, est nomme Torro par les Habirans. L'autre coule au Sud, & porte le nom de Rio-de-S .- Anna, qu'il a reçu des Portugais. Torro est sans eau deux ou trois fois l'année, & se trouve bouché par un si grand nombre d'Isles, qu'il n'est navigable que pour les Chaloupes. L'Isse que les Anglois nomment Scherbro est nommée par les Portugais Ferula ou Farillons, à cause de ses délicieux bosquets. Mais elle étoir mieux connue , dans le dernier siécle, par le nom de Maisokoy, qui étoit celui d'un Prince Négre, Lieutenant du Roi de Quoja.

Le Pays de Quilliga borde la Riviere de Maqualbary, que les Portugais nommenr Das-Galinhas, ou Des-Poules. C'est fur la même Riviere qu'est firmée la Nation des Karabados, à deux cens trente milles de son embouchure. Elle prend fa fource dans le Pays de Hondo, qui est plus au Nord. Toutes ces contrées sont soumises au Roi de Quoja (3).

Tour le Pays interieur, depuis le Cap-Monre, ou Wakongo, porte le Quoja & ses nom de Quoja. Il est habité par deux Nations différentes , les Vey-Berkomas, & les Quojas-Berkomas, qui ont éré toutes deux subjuguées par les Karrows. Les Vey-Berkomas (4), font les restes des anciens Habitans de la Riviere Maya ou Massa, & du Cap-Monre, Narion autresois nombreuse & guerriere, qui s'étendoit jusqu'au Pays de Monu (5), mais qui est réduire à présent presqu'à rien.

Quoja-Berkoma, c'est-à-dire, le Pays de Quoja, s'étend jusqu'au territoire de Tonvey, qui rouche du côré du Nord & du Nord-Est (6) au Galas , aux Galaveys , aux Hondos , aux Konde - Quojas , aux Monus , aux Folgias, aux Karrows, ou Karrow - Monus. Les Galaveys sont descendus des Galas; mais ayant été chassés de leurs Pays par les Hondos, ils sont aujourd'hui séparés des vrais Galas par une vaste forêt. La Capitale des Galas se nomme Galla-Falli. Leur Pays a quanrité de Villes & de Villages, dont la plupart sont situés sur la Riviere de Maguiba, qui est une des quatre principales (7) de la région de Quoja. Les trois autres sont la Mava, la Plizoge, & la Menob, qui se nomme aussi l'Aguada.

(1) Dans fa Description d'Afrique. Tout cet endroit a été copié par Ogilby , qu'on ne fait pas difficulté de fuivre lei (1) D'autres écrivent Scherbera & Serbere.

(3) Voy. l'Afrique d'Ogilby , p. 377 & fuiv. (4) Vi ou vey fignific dems , & Berkena .

Terre ou Pays. C'eft-à-dire, par conféquent, ane demi - Nation.

(5) Monu fignific Peuple. Tome III.

(6) Dapper dit que cette Région s'étend depuis la Riviere de Maguiba , nommée par les Portugais Rie-Nove, julqu'a Rie-S. Paule ( au Cap Mesurado ) qui la sépare du Pays

de Gabbe. l'oyez Ogilhy , p. 197 Il patolt affer clairement que c'est de lui que Barbot a tiré tout ce qu'il dit de l'Afrique , fans l'avoir

(7) Voyez ci-deffus, chap. I. Écce

La contrée de Hondo est un peu au Nord (8) des Galaveys. Elle se PATS INTEdivise en quatre Principautés; Massilagh, Dedouagh, Dangyino (9), & RILURS. rays de Hondo, Dandi, dont les Chels ou les Gouverneurs font nommes par le Roi de Queja. Ils jouissent d'une égale autorité, en payant à ce Prince un rribut annuel de battins & de chaudrons de cuivre, d'étoffes de Quaqua, d'étoffe

rouge, & de fel (10). Konde - Ouojar. Les Konde Quojas, c'est-à-dire, les hauts - Quojas, sont voisins des Hon-

dos, & parlent un langage différent de celui des Quojas.

Folgias & Me-Le Pays des Folgias & celui des Monus font arrofés par les Rivieres de Junco & d'Arvoredo, qui séparent les Folgias des Karrows; quoique depuis l'union de ces deux Peuples le Roi des Karrows fasse sa résidence dans le Pays des Folgias (11).

Dépendances de eta l'emples.

Les Folgias dépendent de l'Empereur des Monus (12), comme les Quojas dépendent d'eux. La puissance de cet Empereur des Monus s'étend sur plusieurs Nations voisines, qui lui payent annuellement un tribut d'Escla-ves, de barres de ser & d'étosses : mais en récompense, & pour leur marquer son affection, il leur donne des étoffes de Quaqua. Les Folgias sont la même galanterie aux Quojas , lorfqu'ils reçoivent leur hommage ; & les Quojas, à leur tour, en usent de même à l'égard des Bulms & des Hondos qui sont dans leur dépendance. Les Folgias donnent à l'Empereur des Monus, le nom de Mandi, qui fignifie Seigneur; & aux Quojas, celui de Mandi-Monu(13), c'ell-à-dire, Peuple du Seigneur. Ils croient se faire honneur par ces titres, parce qu'ils sont ses Tributaires. Cependant chaque petit Roi jouit d'une autorité absolue dans ses limites , & peut faite la guerre ou la paix fans le consentement de l'Empereur ou de toute aurre Puissance dont il reseve-

Il paroît furprenant qu'un Pays aussi mal peuplé & d'aussi peu d'étendue que Monu (14), en ait pû subjuguer tant d'aurres, & que son autoriré se sourienne sur ceux qu'il à soumis, particulièrement sur les Folgias, qui for-ment une Nation nombreuse & puissante. On n'en trouve point d'autre cause que la fituarion de ces diverses contrées & l'excellente politique des Monus-

Pays de Quabes Les Quabes habitent les environs de Rio-Sestos. Ils furent conquis autrefois par Flansire, Roi des Folgias; mais ayant seconé le joug, ils sont demeurés dans la seule dépendance de l'Empereur des Monus.

#### 6. II.

# Histoire naturelle des mêmes Pays.

Ans toutes ces contrées, fur-tout dans celle de Quoja, les végétaux & les animaux font presque les mêmes que dans la premiere division de cette

(8) Ogilby , p. 379 & fuiv. Barbot , noms d'après Ogilby & Barbot. (11) Barbot , p. 111. p. 111. (11) Dapper met Manew.

nomme pas fes fources ) nous marquous les

(9) Ogilby , p. 380. (13) Il y a dans l'Original Mendi Manow. (10) Comme il est incertain si Dapper a fuivi des Aureurs François ou Hollandois ( car

mais c'est visiblement une erreur. (14) Ou Meten. à l'exemple des antres Compilateurs, il ne

Côte. Cependant on trouve aux environs du Cap-Monte, & dans les Rivieres de Maguiba & de Mava, un grand nombre d'éléphans d'eau. Dans NATERELLE. la Riviere de Maguiba, ces animaux portent le nom de Kaumach; dans Elephans d'eau, l'autre, celui de Ker-Kamonu. Ils font de la grandeur d'un cheval, mais plus gros. La Riviere de Mava produit un autre animal, de la même groffeur, & de couleur brune, rayée de blanc, avec le col long, la railie courte, les jambes petites, & des cornes femblables à celles d'un jeune taureau. Les Prèrres & les Devins du Pays, qui se nomment Sova-Monus, s'en servent pour leurs conjurations, & le respectent beaucoup; ce qui semble marquer, dit l'Aureur, que cer animal est rare. Il est fort agile, & son pas est un trot comme celui du chevreuil (15).

Le Sylla-Van-

On voit dans les mêmes régions un animal de la taille du cerf, que les Habitans nomment Sylla-Vandoch. Sa couleur est jaune, mais ravée de blanc. Il a des cornes, longues d'environ douze pouces; & dans chacune, un rrou par lequel il respire. Il est plus léger que le daim.

Le Pore-éni.

Les Porc-épis, qui se nomment ici Quin-ja, sont de deux espèces; la grande & la perite. Ceux de lla premiere font de la grandeur d'un porc. armés de routes parts, de poinres longues & dures, qui sont ravées de blanc & de noir, à des distances égales. L'Auteur en apporta quelques-unes en Europe, qui n'étoient pas moins grosses que des plumes d'oie. Lorsque ces animaux font en furie, ils lancent leurs dards avec tant de force qu'ils entament une planche. Leur morfure est terrible. Qu'on les mette dans un tonneau ou dans une cage de bois, ils s'ouvrent un passage avec les dents. Ils sont si hardis, qu'ils attaquent le plus dangereux serpent. L'Anteur les croit exactement les mêmes que le Zatta de Barbarie. Leur chair passe pour un mets excellent parmi les Négres.

Le Quoggelo, ou le Kquoggelo, est un animal amphibie, long de six Le Quoggelo. pieds, taille & couvert d'écailles dutes & impénétrables comme le crocodile. Il se défend contre les aurres bêres en dressant ses écailles, qui sont fort pointues par le bout. Sa langue, qui est fort grande, lui sert à prendre des fourmies.

On voit ici quatre fortes d'aigles. 1. Le Kequolantja, qui se perche dans les forêts sur les plus grands arbres, & qui fait sa principale proie des sin- d'Aigres. ges. 2. Le Kequolantja-Klow, qui a les ferres fort crochues, & qui se nourrir de poissons dans les marais & les étangs. 3. Le Simbi, qui n'a point d'autre parure que la chair des oifeaux. 4. Le Poy, qui est armé comme le second. Son féjour ordinaire est le rivage de la mer, où il se nourrit de crabbes &

Les Perroquers bleus à queue rouge , qu'on nomme ici Vosacy-i , sont Perroquers bleus en fort grande abondance. Le Komma est un très bel oiseau. Il a le col aquine noge. verr, les aîles rouges, la queue noire, le bec crochu, & les patres comme celles du perroquet.

Le Kost-fou-Keghoss, qui est de la taille d'un moineau & qui a le plu- Kost sou-kegmage noir, est regardé par les Négres comme un oiseau de mauvais augure. boste Ils en tacontent mille histoires extravagantes. S'ils l'appercoivent dans un voyage, ou s'ils l'entendent chantet, ils fe hatent de revenir fur leurs pas.

(15) Barbot , p. 118.

d'autres coquillages.

Ecce ij

Si quelqu'un meurt subitement, ils prétendent que c'est le Keghossi qui l'a HISTOIRE tué. Cet oileau se nourrit de fourmies.

NATURILLE. Le Fanton.

Le Fanton est de la grosseur de l'alouette. C'est encote un oiseau de présage. On prétend qu'à l'approche des chasseurs, ce petit animal va se percher sus l'arbre le plus proche de la bête qu'ils poutsuivent, & qu'il se met à chanter fort haut. Les chasseurs repondent sonson-kerre, c'est-à-dire, nous suivrons ; & l'oiseau vole alors droit à la bête.

Deux fortes d'Hirondelics.

Les Habitans distinguent deux sortes d'hirondelle; celles de jour, qu'ils nomment Lelé-Atterenna; & celles de nuit, qu'ils appellent Lelé-Serena, Tenga, groffe Mais il paroît que la derniere n'est que la chauve-souris. La Tonga, qui est chame kuis. une autre espece de chauve-souris, de la grosseur d'une tourterelle, passe pour un mêt fort délicat. Les arbres en font si chargés, qu'on voit quesque-

fois des branches se briser sous le poids. On voit un autre oifeau, de la groffeur du moineau, qui petce par degrés le trone des arbres avec son bec, & qui s'y fait un nid, où il pond ses œufs

& couve fes petits.

Le Qsinsu, est une espece de corbeau, qui a le corps noir & se col blanc. Son nid, qu'il fait sur les arbres, est composé de ronces & d'argile. Les Négres racontent que lorsque les petits sont prêts d'éclote , la femelle arrache ses plumes pour les couvrir, & que le mâle commence alors à les nourrir jusqu'à ce qu'ils soient en état de se pourvoit eux-mêmes.

Le Qfonfu.

On compte trois especes de pigeons sauvages, que les Négres nomment Papus : les Bollandos, qui ont la tête couronnée ; les Kambgis , qui l'ont chauve; & les Duedus, qui ont le corps noir, tacheté de blanc, & le col d'une blancheur admirable, Les Grücs se nomment ici Figua. Le Dorro, est un gros oiseau, qui

Le Figur. Le Donn. Le Jour.

fréquente les marais & les rivieres, pour se nourrir de poillon. Le Jouà, qui est de la grosseur de l'alouette, fait ordinairement ses œufs fur les grands-chemins & dans les routes fraices. Le scrupule va si loin parmi les Négres pour la confervation de ses petits, qu'ils sont persuadés que celui qui casseroit ses œufs perdroit bien-tot tous ses enfans. Ils mangent de toures fortes d'oifeaux, à l'exception du Joua, du Fanton & du Keghoffi, qui paffent pour facrés (16). On rrouve une grande variété de poissons sur toute cette Côte. Le Che-

Prifert. Sa description.

valier Des-Marchais en pêcha un, près du Cap-Monte, d'une figure si monstrueuse (17), qu'il ne se tronva personne dans l'Equipage qui eût jamais rien vu d'approchant. Il avoit environ huir pieds de longueur, entre la tête & la queue, un pied & demi de diamettre, & quatre pieds & demi de citconference, Il étoit fans écailles. Sa pean étoit épaisse, dute & raboteuse, comme celle du requin. On le prit avec un gros crochet, attaché au bout d'une chaîne de fer. Lorsqu'on l'ent attiré près du Vaisseau, on lui saisit la queue avec un nœud coulant, pour le faire arriver en vie sur le rillac. Il avoir le gosser fort grand, armé, des deux côtés, de six dents pointues, & longues d'environ deux pouces. Son mufeau s'étendoit d'un demi-pied audela de fa machoire inférieute, & n'étoit qu'un os, couvert de la même (16) Tout ce qui regarde les animux pré-(17) Voyez la Figure, qui doit être à cette.

cédens est tiré de Barbot, p. 123 & Suiv.

peau que le corps, c'est-à-dire, épaisse, dure, & de conleur grisatre, quoique les levres & les chairs intérieures fussent d'un rouge fort luisant. Ses NATURILLE. yeux étoient grands, rouges, & comme étincellans. Au lieu d'ouies, il avoit, des deux côtes du corps, fix ouvertures, comme autant d'incisions, qui paroissoient s'ouvrir & le fermet à son gré. Immédiatement au - delà , commencoit une belle nâgeoire, de grandeur médiocre. Il en avoir deux autres plus petites fous le ventre, & une beaucoup plus grande fur le dos. Sa queue étoit grande, fotte, épaisse, & couverte de la même peau que le corps. Un requin s'étant approché de lui, lorsqu'il eut avallé l'hameçon, il lui donna de sa queue un coup qui le fit fuit à l'instant (18).

Le même Auteur parle d'un poisson qu'il prir aux environs du Cap-Mon- Becasse de merre, & qu'il nomme la Becaffe de mer (19). Sa longueur éteir d'environ dix sadeferizeion. pieds, sur cinq de circonférence. On crut d'abord le reconnoître pour un Souffleur ou un Grampus, parce qu'il avoit sut la tête un canal de respiration, par lequel il jettoit une grande abondance d'eau. Au long de son dos régnoit une grande nageoire. Il en avoit deux autres de la même grandeur au - dessous des ouies. Sa queue étoit grande, dentelée, épaisse, & rrès forte; ses yeux pleins, élevés, touges & remplis de seu; ses oujes très grandes, avec trois ouvertures de chaque côté, comme trois autres ouies. Sa gueule étoit grande, armée de petites dents fort sertées & fort aigues; & mieux armée encore par un bec d'environ vingt pouces de long , divifé en deux parties qui sortoient de la machoire d'enhaut & de celle d'en-bas. Ce bec étoit un os, entouré de carrilages, & revêtu d'une peau auffi rude que du chagrin, & de la même dureté que celle du requin. Tout le corps ctoit couvert de la même peau. La chait ressembloir à celle du marsouin ; c'est-à-dire, qu'elle étoit grasse, mais entremêlée de maigre, & de fort

La mer, aux envitons du Cap-Melurado, produit quelques poissons ex- Poissons extraordinaires. Des-Marchais en décrit deux. Le premiet (11) a feize ou dix- traordinaires fept pouces de long depuis le museau jusqu'à l'extrêmité de la queue, sept ou huit d'épaisseur depuis le dos jusqu'au ventre, & quatre ou einq d'un côté à l'autre. Son museau est court; sa gueule d'une grandeur médiocre, mais armée de dents très fortes & très pointues. Il faifit fort avidement l'hameçon. Au-dessus de la gueule, il a deux narines & des deux côtés une élévation, qui a la forme d'un nez. Ses yeux, qui font sa partie la plus singuliere, se trouvent placés fort loin de sa gueule, près de l'endroit où commence fon dos. Ils font ronds, gros, rouges, vifs, & couverts d'une paupiere qui paroît sans cesse en mouvement. Ces yeux sont au centre d'une étoile à fix raions, de trois ou quatre pouces de longueur, aussi gros à leur insertion qu'une plume d'oie , & terminés en pointe obtuse. Chaque raion est compose d'un carrilage fort dur , aussi flexible que cenx de la baleine. Le même poisson n'a qu'une seule vertebre, qui s'étend de la tête à la queue. Ses côtes, qui descendent de chaque côté, ne vont pas plus loin qu'au milieu du dos. Il a cinq petites ouvertures, comme autant de petites ouies, au dessous de deux plus grandes, qui ont la forme des oreilles hu-

(18) Des-Marchais, Vol. I. p. 43 & fuiv-(10) Des-Marchais, ibid. p. 71 & fuiv. (19) Voyez la Planche, (11) Voyez la Figure.

Ecce iii

HISTOIRE NATURELLE. maines, mais fans être botdées. A l'orifice de chaque ouie eft une nâgeoire, dont les bordé fe terminent en pointe, comme les aissé dum chauvefouris. Sur le dos, il en regne une autre, qui est divisée en deux parties ; la premiere haure de fix ou s'épt pouces; la feconde plus haute, mais toutes en deux fort dures & fort pointues. Les pointes de la premiere division, qui une éla la plus courte, font alternativement plus balles l'une que l'autre. Celles de la feconde diminiente graduellement jusqu'i la queue. Cette queue est fort grande, & d'urifec auili en deux parties, dont celle qui touche au corps est charme, & l'autre n'el qu'une nâgeoire, femblable à celle du dos. Sous le ventre, il a deux autres nâgeoire, s'emblable à celle du dos. Sous et fans écailles, mais il est coavert d'une peau jaure, tachetée de noir, auil unie, auil douce, auif éspailé de aufil forte que du velin. La chair et blanche, graffe, fetme & de rives bon goût. Les plus gros de ces poissons ne pefent pas plus de fix ou fept l'urere (11).

L'autre espece, qui est en fort grande abondance autout du Cap & dans

Poisson mont

les Rivieres voilines, est beaucoup plus grande que la premiere. Il s'en trouve de deux pieds de long, qui pesent jusqu'à quinze & dix-huit (13) livres. Les plus gros ont la tête haute d'un pied dans sa plus épaille partie, car elle est de forme ovale. Elle ressemble beaucoup à celle d'une vieille femme. Le nez est gros, les narines rondes, la lévre d'en-haut fort large, la gueule affez grande, & les dents mal rangées. Le menton s'avance, & laille un enfoncement affez profond entre lui & la bouche. La peau qui tombe de chaque côté au-dellous, forme un double menton, & se joint à la poittine. Les yeux sont ronds, grands & rouges. Les ouies fort larges, & défendues pat une nageoire qui ressemble à l'aile d'une chauve-souris. Le corps est tond, mais il diminue pat degrés jusqu'à la queue, où il commence à s'applatit, & se ret nine pat une nâgeoire semblable à celle des ouies. Près de la queue il a deux autres nageoires, l'une dessus, & l'autre dellous; longues chacune d'environ huit pouces. Sa peau est brune , rude & fans taches; atmée, de toutes parts, de pointes longues de trois ou quatte pouces, aussi dutes que la cotne, & partant de la peau sans aucun tubercule. L'animal temue ces pointes à son gré. On prétend même que leut blesfure est dangereuse pendant qu'il est en vie. Il nage fort tapidement. On l'écotche pour le manget, & sa chair est excellente. Il se nourrit d'herbes de met, de ctabbes & de petits poissons (24),

6. I I I.

# Conquêtes des Karrows & des Folgias.

Utilandes Palgiu a can Kar du 1, jis avoit Kar duri genra: en Kar duri genra: en faite des années n'ayant fait que les augmentet, on en vit naître enfin des

> (11) Des - Marchais , Vol. I. p. 111 & (1) Il parolt par les dieconstances de ce réfaivantes. (13) Voyer la Figure, lieu de dernier siècle.

(14) Des-Marchais , wbs fup. p. 111.

guerres ouvertes. Les Folgias, affoiblis par la perte de quelques batailles, eutent recours aux enchantemens d'un Sorcier nommé Jakelmo, qui leur conseilla de jetter des poissons bouillis avec les écailles, dans un étang voifin du Pays des Karrows, C'étoit une ancienne tradition parmi les Katrows, que le premier de leur race étoit tombé du ciel dans cet étang. Ils faisoient sans cesse des offrandes à l'étang & au poisson qu'il contenoit. Mais comme il leur étoit défendu, par une loi non moins ancienne, de faire cuire ou de manget du poisson avec les écailles, ils crurent l'étang prosané. Ce stratagême jetta parmi eux tant de division, que les guerres civiles avant diminué leurs forces, les Folgias en prirent avantage pour les attaquer, les défirent entiérement, & tuerent leur Prince, qui se nommoit Sogualla, Flonikerri, fon fils & fon fuccesseur, se soumit aux vainqueurs avec tous ses Sujets, Mais les Folgias, qui avoient conçu de l'estime pout la bravoure de Sujets. Mais ies roigias, qui arotant consequent alliés. Flanfire, leur Findire. Roi , épousa Wavalla , sœur de Flonikerri , & laissa son beau-frere en posfession de ses Etars. Vers le même tems les Quabes , Nation voitine de Rio-Sestos, ayant attaqué les Folgias, Flonikerri se hata de marcher à la désense de ses alliés, remporta une victoire signalée, & fit la conquête du Pays de leurs aggresseurs. Pendant cette guerre, Mendino, Roi des Monus, dont les Folgias étoient tributaires, mourut d'une maladie suspecte. Manimassa, son frere, accusé d'avoir avancé la fin de ses jours, fut forcé de boire le Ouoni, ou la liqueur d'épreuve. Il se justifia : mais comme il étoit haï de sa Manimosfrequite Nation, il ne put se faire rétablir dans ses droits; & les Monus ne se bor- de les Monus, de devient Roit de nant point à l'épreuve du Quoni, résolurent de consulter les Devins ou les Gala-Sorciers. Manimassa, indigné de ce nouvel outrage, leur déclara que ne pouvant le supporter, il alloit quitter sa Patrie, sous la conduite des Esprits, c'està-dire, de ses amis morts, & chercher un secours plus digne de son innocence. Il se mit à voyager du côté du Nord. S'étant arrêté dans la région de Gala . dont les habitans vivoient fans Chef , il s'y attira tant de confidérarion par sa douceur & sa prudence, qu'ils l'élûrent bien-tôt pour leur Roi. Mais ce respect dura si peu, qu'ayant pris le parti de les quitter, il se rendir à la Cour de Flansire, Roi des Folgias, dont il avoit épousé la fille. Flansire embrassa vivement ses interêts. Il fit marches une armée sous la conduite de Flonikerri, Prince des Karrows, qui conquit la région de Gala,

& rétablir Manimassa sur le rrône. Fesia, neveu de Flonikerri, avoit souvent parlé à son oncle de la beauté de Vey Berkoma, ou du Pays du Cap-Monte, où il avoir voyagé. Il en avoit apporté assez de lumières, pour juger de la facilité qu'il y auroit à le conquerir. Flonikerri, d'autant plus animé par cette espérance, qu'il desiroit depuis long-tems de soumettre quelques Nations pour en faire ses tribu- de Floritorio taires, demanda au Roi des Folgias la permission d'entreprendte cette conquêre. Elle ne lui fut accordée qu'après de longs débats dans le Confeil ; mais la confiance étant bien établie pour ses intentions, il reçut de Flansire un corps de Folgias, qu'il joignit à ses propres troupes. Il marcha au Sud du Cap - Monte vers la Ville de Tombi, & se rendit maître de tout le Pays des Veys : mais ce ne fut pas sans résistance, de la part d'une Nation guersiere & nombreuse. Il livra plusieurs batailles, dont il ne dut l'avantage

PATE INTE-RIEURS.

Flenikerri ,

qu'aux datds empoisonnés des Karrows, qui jetterent la constetuation parmi ses ennemis. Ils se rendirent enfin, le bonnet en tête (2), au Fort de Quolms, principal Sière des Karrows, fur la Riviere de Plizone, & fe

prosternant le visage conrte terre, ils imploterent la clémence du vainqueur, Traité qu'il fait Flonikerri leur accorda la vie & la liberté; mais, suivant l'usage du Pays, arce les vaineus. il les foula aux pieds pour marque de sa victoire. Ensuire il sir avec eux un trairé, qui sur rarifié par une cérémonie bien finguliere. Les vaincus avallerent quelques goutes du sang d'un grand nombre de poules, qui surent tuées en leur présence; après quoi, les ayant fair bouillit, ils en mangetent la chait, à la réserve des jambes, qui surent conservées par le vainqueur comme un gage de leur fidélité, pout leut êrte représentées dans tourcs les occasions où ils manqueroient à leur promesse.

Il eft attaque par les Galas.

Flonikerri, enflé de sa conquête, forma bien tôt des projets plus étendus. Mais à peine les Veys eurent commencé à vivre en paix dans leut nouvelle dépendance, que Miminiko, fils de Manimassa, oubliant les obligations que son pere avoit à Flonikerri, vint attaquer avec une puissante armée les deux Narions alliées. Les Galas éroient en si grand nombre, qu'ils forcerent les Karrows de se reriret. Flonikerri fir seul face. Il rraça sur la terre un cercle, dans lequel il mit le genouil, en jutant d'y vaincre ou d'y Il périt glorieumourir, Sa défense fut longue & opiniâtre. Mais couverr enfin de fléches & de zagajes, il manqua de force & de vie plutôt que de courage. Sa mort devint un aiguillon de vengeance pour des gens accoutumés à vaincre fous fes ordres. Ils fe rallierent, Ils revinrent à la charge, avec tant de futie,

fement.

qu'ils se rendirent bien-tôt maîtres de la campagne.

scittimanzo fon

Killimanzo, frere de Flonikerri, ayant succedé au commandement, attahere his succeder qua l'ennemi dans son camp, le força de prendre la suite, & s'empara de Puy-Monu, dont il abandonna le pillage à son armée. Ensuite s'avançant vers Quoja-Monu, qui est sirué sur les botds de la Riviere de Maguiba, ou Rio-Novo, il y trouva les Habirans disposés à la sonmission. Ainsi les Karrows, avec le secours des Folgias, érendirent leurs conquêtes dans routes les contrées voifines, & se rendirent formidables.

Quelque-rems après, Killimanzo marcha vers la Riviere de Maqualbari , ou Das-Gallinas , & fubjugua les Quilligas. Après tant d'heureux fuccès , il se rerira dans le Palais de Tombi, son ancienne résidence, où il mourut comblé de gloire, mais avec quelque soupçon d'empoisonnement. Il laissa plusieurs fils dans une grande jeunesse, incapables par conséquent de pren-

dre après lui les rênes du Gouverneur.

Il meurt & laiffe Flanfite pour Conquêtes de Flanfire,

Cependant l'aîné, qui se nommoit Flansire, monta sur le trône, sous la tutelle de Gemmah, son oncle paternel, qui se chargea de l'administration pendant sa minoriré. Flansire, heritant de la valeur de son pere, n'eut pas plutôt arreint l'âge de régner par lui-même, qu'il forma le dessein d'étendre ses Etars par de nouvelles conquêres. Il se mit à la rêre de son armée . & passant le Maqualbari, il subjugua tout le Pays à l'Ouest du sien, jusqu'à Sierra-Léona, qui ne sur pas long-rems non plus à recevoir le joug. Il établit Quanquadulla dans cette derniere contrce, pour la tenir dans la fon-

(1) Afrique d'Ogilby , p. 407 & fuiy,

miffion.

mission. Du côté de la Riviere Das-Palmas il nomma pout son Lieutenaor un autre Seigneur de fa Cour, nomme Selbore, de qui cette Riviere prit PAYS INTEle nom de Selbore, ou de Scherbro. Sitre eut le Gouvernement de tous les Peuples, qui font aux environs de Rio-das-Galinhas.

Après avoir mis un si bon ordre dans ses conquêtes, Flansire retourna dans son Palais de Tombi, où il vécut long-tems dans une profonde paix. Mais lorsqu'il s'en défioit le moins, il apprit que Quanquadulla s'étoit laisse Plansire starchasse de Sierta-Léona par Dogo-Falma, natif de Dogo dans le Pays de taqué par U-12-Hondo, & qu'il avoit été force de chercher une retraite dans les Isles Bananas. Cetre diserace le réveilla dans le sein du repos. Il donna ordre aux Seigneurs du Pays de Bulm de rassembler toures leurs fotces, & de l'attendre au rendez-vous qu'il leur assigna. Mais ils avoient déja prêté l'oreille à quelques propolitions de son frere, qui leur firent mépriser la voix de leur Maître. Flanlite, qui n'avoit aucune défiance de cette conspirarion, laissa un marche conle Gouvernement dans son absence à ce même frere qui le trahissoit; & se se tre luifaisanr accompagner de Flambure, son fils aîné, aujourd'hui Roi de Quoja, il se hâta d'arriver au rendez-vous. Quoiqu'il n'y vîr pas les rroupes qu'il s'étoit attendu d'y trouver raffemblées, il n'attribua ce rerardement qu'à

leur lenteur; & de la Riviere Das-Galinhas il se rendir sur des Canots dans les Isles Bananas. Il y rassura ceux qui s'y éroient retirés de Sierra-Léona. Il les prit sous ses enseignes; & ne consultant que son courage, il alla débatquer avec eux dans la Riviere même de Sierra-Léona, où il entreprir, sans

autre secours, de faire tournet le dos à l'usurpateur,

Dogo - Falma avoit été un des principaux Seigneurs du Pays de Hondo. Origine de Doe Mais ayant été surpris avec une des femmes du Roi , ce Prince , au lieu de go-Faina. lui faire payer l'amende ordinaire de quelques marchandifes & de quelques Esclaves, lui avoit fait couper les oreilles & l'avoit banni de ses Etats. Cependant le tems, qui affoiblit toutes les haines, l'avoit fair rappeller à la Cour. Mais, loin de gagner le cœut de son Maître par des soumissions, il ne fut pas long-tems sans l'irriter par de nouvelles insolences. Un jour insolence de il eut celle de lui dite que le châtiment qu'il avoit subi l'ayant rendu mé- Dogo Faima. prisable & ridicule aux yeux du Public , il se croyoir en droit d'exiger que tous ceux qui commettroient la même offense fussent condamnés à la même peine; sans quoi il menaça de faite ses plainres, sur les grands-chemins & dans les bois, aux Jannanins & aux Bellis, c'est-à-dire, aux Esprits & aux Démons. Malgré ces audacieux propos, le Roi fit régler par son Conseil, qu'un exemple particulier ne deviendroit point une loi pour les aurres, Mais pour accorder quelque satisfaction à Dogo-Falma, il lui confia la conduite de ses armes dans l'expédition de Sierra-Léona. Ce Géneral sans d'este nommé oreilles eut d'abord quelque fuccès, & balança même affez long-tems la fortune après l'arrivée de Flansire. Mais comme il devoit moins cet avantage à ses qualités militaires qu'au nombre de ses troupes, Flansire, qui apprir enfin à ne pas compter sur les Seigneurs de Bulm, se procura le secours de quelques Blanes, avec lesquels il atraqua la Ville de Falmaba. Il en Petroipes par força les portes à coups de hache, & commença par merrre le feu aux mai-Fanfire. fons. Dogo-Falma, qui s'y étoit renfermé, n'eut pas d'autre ressource que

la fuire, Flansire le poutsuivit, sans pouvoir le joindre, & n'en mérita pas Tome III.

PAYS INTE-PIEURS. tte Flanfire.

moins le titte de Falma-Jundo-Mu, c'est-à-dire, Vainqueur ou Terreur de Dogo Falma.

Revolte de Après avoir fait rentrer dans la soumission le Pays de Bolmburre & ré-Gammana contabli Quanquadulla à Sierra-Léona, il hâta sa marche pour aller remédier à d'aurres desordres; lorsqu'il fut informé en chemin que Gammana, son frere, sur lequel il s'étoit reposé du Gouvernement dans son absence, avoit usurpé l'autorité souveraine, enlevé ses semmes, & tué plusieurs de ses fils. Cette révolte fur suivie de près par l'invasion des Gebbes-Monus, Nation qui habite les environs du Cap-Mesurado. Ils étoient entrés dans les Pays de Doualla & du Cap-Monte, où ils avoient brûlé plusieurs Villes, & pris pour l'esclavage tous les Habitans qui étoient tombés entre leuts

Flansire marcha austi-tôt vers la Riviere de Magualbari, en invoquant dit l'Aureur, la justice des Jannanins pour la punition des coupables. Il palla cette Riviere avec son armée, à la vue de Gammana, qui s'éroir promis de l'arrêter au passage. Il lui livra bataille, & remporta une victoite Ele seit par complette. Ensuire s'étant campé sur le bord de la Riviere pour observer les mouvemens des rebelles, il envoya Flambure, son fils, à la déconverte dans les bois voifins. Ce jeune Prince y furprit quelques troupes, qui étoient occupées des cérémonies d'une sepulrure, & qui prirent la fuire, en abandonnant le corps qu'ils étoient prêts d'enterrer. C'étoit celus de Gammana. Trois Esclaves, qui devoient être sacrisés sur son tombeau, rendirent rémoignage que cet Ufurpateur avoit été tué dans le combat. Ils furent conduits au Roi, qui, les ayant examinés soigneusement, jugea par leurs récits que la terreur & la consternation étoient répandues parmi les rebelles. Ce-

M dération du pendant sa modération naturelle lui sit mépriser un avantage qui auroit con-Variagousz. tinué d'enfanglanter ses armes. Il leur offrit généreusement le pardon , qu'ils fe crurent trop heureux d'accepter.

Flansire, affuré du repentir de ses Sujets, rourna routes ses forces vers le Cap-Mesurado. Quoique les Gebbes-Monus se fussent préparés à le recevoir, il en fit un furieux carnage & ravagea leur Pays. Ne s'érant proposé que le repos pour fruit de tant de victoires, il retourna aussi-tôt à Tombi-Flunfir eft en- Mais à peine y étoit-il arrivé, que Dogo-Falma rentra fur ses terres avec une armée nombreuse. Comme il avoir congédié la sienne, il se vir sorcé dans le premier trouble de chercher une retraite sur la Riviere de Plizoce, dans une Iste nommée Massa. Ses ennemis crurent sa perte infaillible. Ils assemblerent une flotte de Canots pour le poursuivre. Mais le tems dont ils eurent besoin pour ces préparatifs donna aux Géneraux de Flansire celui de

il detruit for rappeller leurs troupes victorieuses. Elles arriverent si promptement au secours d'un Roi dont elles adoroient la valeur & la bonté, qu'elles détruisrent la florte & l'armée de Dozo-Falma.

lor no the Gain-

Luga-Faima.

6. I V.

PAYS IT.TE RIEURS.

## Caradere , Mœurs , U(ages , Langues des Habitans de ces Régions . & particulièrement des Quojas.

Es Négres, en géneral, sont fort livrés à l'incontinence. Leurs femmes, vices gérétant L qui ne font pas moins passionnées pour les plaisirs des sens , emploient des Negres. des herbes & des écorces pour excirer les forces de leurs maris. Ces vicieux usages regnent ici comme dans les autres Pays dont on a vû la description. Mais les Habirans font d'ailleurs plus moderés, plus doux, plus fociables que les aurres Négres. Ils ne se plaisent point à verser le sang humain, & tes des Negres de cette dirition. ne pensent point à la guerre, s'ils n'y font forcés par la nécessité de se défendre. Quoiqu'ils aiment beaucoup les liqueurs fortes, fur rout l'eau-devie, il est rare qu'ils en achetent. On ne leur reconnoîr ce foible que lorsqu'on leur en présente. Ils vivent entr'eux dans une union parfaite; toujours prêts à s'entre-lecourir, à donner à leurs amis dans le besoin une partie de leurs habirs & de leurs provisions, & même à prévenir leurs nécessirés par des présens volonraires. Si quelqu'un meurr fans laisser dequoi fournir aux frais de ses funérailles, vingt amis du Mort se chargent à l'envi de cetre dépense. Le vol est très rare entr'eux. Mais ils n'ont point à la vériré le snême scrupule pour les Etrangers, & sur-tout pour les Marchands de

l'Europe.

La Polygamie est en usage ici comme dans toures les Régions des Négres. En quelque nombre que foient les femmes, il y en a une qui passe pour la premiere, & qui jouir d'une superiorité réelle sur routes les aurres. Elle est distinguée par le nom de Makitma. La cérémonie du mariage est la même Leurs mariages. que dans les autres lieux, avec cerre seule différence, que l'amant doir faire trois présens de nôce à la fille qu'il veut épouser. Le premier se nomme Toglo : c'est ordinairement un peu de corail. Le second s'appelle Jasin : il confifte en quelques pagnes ou d'autres habirs. Le troisième, nommé Lafing, est un coffre pour renfermer ce qu'une femme a de plus précieux. Le pere de l'épouse donne au mari de sa fille , un ou denx Esclaves , deux habits , un carquois plein de fléches, un cimererre avec le ceinruron, & rrois ou quarre paniers de riz. Le foin des enfans mâles regarde les maris. Celui des filles est le partage des femmes. Les hommes considerent peu si l'épouse qu'ils prennent est vierge, pourvû qu'elle leur apporte une dor honnêre. Ils sont, comme fur la Gambra, dans l'usage de ne plus approcher de leurs femmes, au premier signe qu'ils ont de leur grossesse.

Ils nomment leurs enfans deux jours après celui de la naissance. Pour cette Cétemonie pour fère, le pere accompagné de ses domestiques, armés comme lui d'arcs & de fant, fléches, fair le rour de la Ville, en chantant ou poussant des cris de joie. Tous les Habirans de sa connoissance se joignent à lui, avec des instrumens de musique. Ensuite une personne, chargée de la cérémonie, prend l'enfant d'entre les bras de la mere, le place à rerre sur une targette de guerre, au milieu de l'assemblée, & lui mer un arc dans la main; après quoi il fair un long discours aux affistans sur l'occasion qui les assemble. Cette harangue Ffff ij

RIEURS. Min ift c.

n'est pas plutôt finie, que se tournant vers l'enfant, il en commence une autre. Ce font des vœux en faveur du nouveau-né. Il fouhaite qu'il puisse Harangues du ressembler quelque jour à son perc ; être comme lui industrieux , ami de l'hospitalité, capable de bâtir lui-même sa maison & d'en conduire les affaires; qu'il ne porte pas ses desirs sur les femmes de son voisin ; qu'il ne foit pas yvrogne, gourmand, ni fujet à d'autres vices. Enfin, le reprenant dans fes bras, il le nomme, & le rend à sa mere ou à sa nourrice. Alors l'Assemblée se sépare. Une partie des hommes part pour la chasse ou la pêche. Les autres vont faire une provision de vin de palmier. Mais c'est pour se rejoindre à la fin du jour. La mere de l'enfant fait cuire le gibier dans du riz . & le festin dure toute la nuit.

Cétéronie pour possumer ies Fil-

Si c'est une fille qu'on air à nommer, la mere ou la nourrice la porte dans l'endroit du Village où l'affemblée est la plus nombreuse. Elle la place à terre fur une natte, avec un petit bâton à la main; & quelqu'un l'exhorte à devenir bonne femme de ménage & bonne cuifiniere; à vivre chafte, propre, obéissante; à se faire aimer plus tendrement de son mari que toutes les autres femmes; à l'aider dans ses entreprises, & à l'accompagner à la chaste (1).

Dife feien des hent-ges.

C'est l'aîné d'une famille qui hérire de tous les biens & des semmes de son pere. S'il meurr fans enfans mâles, l'héritage passe au plus âgé de ses freres. Les caders font ordinairement partagés pendant la vie de leur pere, dans la crainte qu'après sa mort ils ne soient réduits à la pauvreté. Mais un homme marié, qui meurt fans enfans mâles, voir passer son bien au fils de fon frere, quoiqu'il ait plusieurs filles. S'il ne reste aucun mâle dans la famille, toute la fuccession appartient au Roi, avec la seule obligation de pourvoir à l'entretien des filles (2).

Maladies des Negret.

Dans la division dont on traite ici, les hommes & les bêtes sont sujets à plusieurs sortes de maladies qui sont inconnues en Europe. La principale est l'Ibatheba, qui tue quantité d'éléphans, de buffles, de fangliers & de chiens. Mais elle ne cause pas tant de ravages parmi les honimes & les femmes.

La rougeole fair périr beaucoup de monde. On raconte qu'autrefois elle

dépeupla presqu'enriérement le Pays de Hondo.

Le flux de fang emporte aussi une infinité de Négres. Ils croient que cette maladie leur est envoyée par des Sorciers. Cependant les Quojas assurent qu'elle n'étoit pas connue parmi eux, jusqu'en 1627, qu'elle leur fut appor-

tée de Sierra-Léona par quelques Européens.

La petite vérole ne fait pas ici moins de ravages. Les cancers y font fort communs, au nez, aux lévres, aux jambes & aux bras. Le mal de tête y est très violent. Les Habitans l'appellent Honde-Doengh. Les douleurs de dents y font furieuses & se nomment Ji-Doengh. Aux environs de Sierra - Léona & dans le Pays de Quoja, les Négres font fujets à des enflures très douloureuses au Scrotum, qui les privent du commerce des femmes, & qui ne leur permettent pas même de marcher. Le Pays des Folgias & celui des

<sup>(1)</sup> Description de la Guipée par Barbot, (1) Ibid. p. 121. p. 117 & fuir.

Hondos sont beaucoup moinsaffligés de certe maladie, qui est d'ailleurs inconnue dans toutes les autres régions des Négres.

Culture des res-

La principale occupation des Négres , dans toute cette divition , est la culture de leurs terres, car ils ont peu de penchant pour le Commerce. Les res. Esclaves dont ils peuvent disposer sont en petit nombre; & les Vaisseaux Européens, qui passent si souvent au long de leur Côte, ont bien-tôt épuisé l'ivoire, la cire, & le bois de Cam qui se trouve dans le Pays. C'est au mois de Janvier que les Habitans commencent à préparer leurs terres bafses, pour y semer le riz, qui est leur principale subsistance. Leur méthode est à peu près la même que celle d'Anglererre pour semer le bled. Celui qui feme est suivi d'un autre, qui couvre légerement le riz de terre à mesure qu'il est femé.

Ce grain commence quelquefois à sortir de terre trois jours après y avoir été renfermé. Alors on environne le champ d'une palissade, pour le défendre contre les éléphans & les buffles, qui aiment beaucoup le riz. On y met une garde, d'enfans ou d'esclaves, auxquels on donne aussi le soin de chaster les oiseaux. Le riz se coupe au mois de Mai. A peine cette moisfon est-elle finie qu'on recommence le labourage, mais dans des terres plus dures. Cerre seconde moisson se fair au commencement de Juillet. Ensuite, on se remet au travail pour la troisième, qui se fair au commencement de Novembre. Ce troisième labourage regarde les terres hautes. Les pluies , qui durent depuis le mois d'Avril jusqu'au mois de Septembre, rendent le travail aifé dans les terres les plus dures.

On les laisse reposer ensuite pendant deux ou trois ans. Les femmes s'emploient beaucoup à l'agriculture. Dans certains Cantons, leur partage est femmes. de labourer. Dans d'autres, c'est de semer. Mais par-tout, les hommes se reposent sur elles du soin de préparer le riz; c'est-à-dire, de le broier, dans de longs & profonds mortiers, qui font composés d'un tronc d'arbre crueux,

& de le faire cuire pour la famille. Il se passe beaucoup de tems avant que le riz soit renfermé dans les granges ou les magafins. Il faut du tems peur le fécher. Il en faur pour le mettre

en gerbes, & pour payer les droits au Souverain.

Les contrées de Hondo , de Galas & de Gebbe - Monu produifent le meilleur riz de cette division . & plus abondamment que routes les autres

Dans l'intervalle des moissons, les Négres de Quoja s'occupent de la pê-

Picte & Chaf-

che, de la chasse & de leurs édifices. Mais pour la chasse du buffle, ils ont besoin d'une permission de leur Roi, qui en tire la moitié, & le riers de l'autre gibier. Les éléphans d'eau appartiennent uniquement au Roi, ou au Chef du Canton. Cependant il marque ordinairement fa reconnoissance au chasseur par quelque présent. Les pêcheurs donnent aussi quelque partie de leur poisson aux Prêtres, pour les Jannanins ou les ames de leurs amis morts.

La forme des maisons, dans le Pays de Quoja, est ronde comme à Rufisco. On y voit des Villes fortifices & des Villes ouvertes. Celles-ci s'ap- villes ouvertes. pellent Fon-Serab. Elles font baries en cercle, & revêtues d'arbres, l'un fort proche de l'autre. Les Villes fortifices se nomment San - Siab. Leur force Villes fortifices

Ffff iii

PAYS INTE

consilie dans quatre battions, qu'on appelle Koéner, & qu'on travectie pour entret & pour fortir. La pour en est fis bialt & si éroute, qu'il n'y peur paiser qu'un homme à la foit. Sur chaque porte, on place une guérire, composée des branches d'ul arbet qu'il nomme frombés Bangonde. Cet Villes sont en ette et le composée des branches d'ul arbet qu'il nomme frombés Bangonde. Cet Villes sont en et du tr. & les pieux, qu'il sont longs & epais, étant ferrés de fort prés, & joints par les arbres qui entourent austi la Ville, la vie ne peur prés, & joints par les arbres qui entourent austi la Ville, la vie ne peur prés, et peur prés, de préserve de cet enclue. Mais on y ménage, par intervulles, de prétites ouvertures, qui fervent à riter dans l'occasion, quoiqu'elles soien or dinairement fermés. Les rues font trités d'un Kohere i l'autre, & se forment ainsi des croix, au centre desquelles est le Marché public. Tous les habitants de Villages & des lieux ouverts ont des maissont adaquelque San-Siab, où ils se textirent à la première nouvelle de la guerre ou de quelqu'irruption de leurs ennemis.

Ponts da Payr.

Les Rivieres du Paye des Quojas font bouchées par tant de chitres d'eau & de banc de fable, que les Canots n'y fante d'aucun ufige, on fait de diffance en diffance, une forte de pout, de pieux de Tombo liés enfemble, avec des cordes de chaque coré pour défendre les paffans cortre le danger de tomber dans l'eau. Ces cordes font composées d'un titlu de diverfes racines. Sé liéré à ouedques arbes fur les deux types.

Langage.

Le langage qui à le plus d'étendue dans toutes est régions, est celui des Quojas. Cependant les Tims, le Hosados, les Mondas , les folgies, les Galas & les Gebbes, ont leur langue partiatilites. La plus élégante est celle des Georgies, qui le nomme par cette railon, Mendadis on la Langue da Seigneur. Les Languer des Galls & des Gebbes différent un peu de celle des Folgias & de celle des Quojas; à peu près comme le buta & le bas Allemand différent enfemble. Les Seigneurs Nègres fe piquent de parter avec élégance, & la font particulifrement confliter dans les comparations & les allégances, cui la popiquen affect heuretulement.

Comment let Nogres connoilIls ne divisent pas le jour en heures. Ils connoissent le milieu de la nuit à cinq étoiles, qu'ils appellent Mouja-ding, & qui paroissent avec les Piéiades à la tête du Taureau.

Circonftances particulieres des fuserailles, Les cérémonies de leurs funérailles rellemblent beaucoup à celles dont on déju vil la déciption dans d'autres Pays. Cependant il s'y trouve des cisconfiances différentes. Lorfque le cospe fet bien lavé, & les cheveux trellés for proprement, il splacent le mout débout, en le fourenant avec des appuis. Ils le revètent des meilleurs habits qu'il ait eus pendant fa vie, ou dont on lui air fair préfent depuis fon trèpa. Ils lui mentent fonare dans une main, & dans l'autre une fléche. Alors fie plus proches parens & fes amis font avec leurs fléches une répéce d'extensouche, qui dure affic long-term. Enfaite ils femettent à gesoux autout de corps, en lui cournant le dos; & d'un air titré it tiene luss freches une forcient parte maid el eur ani, o qui autoient été expables de contribue. À la mort. Après extre formaliré, ils étranglent quelle freche de contribue à la mort. Après extre formaliré, ils étranglent quelle freche de contribue à la mort. Après extre formaliré, ils étranglent quelle freche de contribue à la mort. Après extre formaliré, ils étranglent quelle fleure que qui la ion apparteun, en leur recommandant de le éveri fidellement dans l'autre Monde. On a pris foin auparavant de traitez ces malheurentes yillimes avec tout ce que le Pays produit de plus délicat.

Efclaves |

D'une autre côté, toures les femmes qui ont eu quelque liaison avec celle PATS INTEdu Mort, se rendent auprès d'elle, & se jettent à ses pieds en répetant, Byune, Byune; c'est-à-dire, consolez-vous, ou, essuyez vos larmes.

Enfin le corps est placé sur une planche, on sur une petire civiere, & Cérémonics de deux hommes le portent fur leurs épaules au lieu de la sépulture. Ou jette brispossure. avec lui , dans la fosse, les Esclaves qui ont été sacrifiés , les nattes , les chaudrons, les bassins, & les autres ustenciles dont il faisoit usage. On le couvre d'une natte, sur laquelle on jette assez de tetre pour arrêter l'infection de la pourriture. Les parens élevent aufli-tôt une petite Cabane au deffus du tombeau, & plantent au coin du toit une petite verge de fer . à laquelle ils suspendent les armes du Mort. Si c'est une femme qu'on air enterrée, ils y atrachent, au lieu d'armes, les bassins dont elle se servoit. Pendant plufieurs mois, ils apportent chaque jour à ce maufolée des alimens & des li-

queurs, pour nourrir le Mort dans le Monde où ils le eroient passé. L'usage est d'enterrer toutes les personnes d'une même famille dans le même lieu, à quelque distance de leur Habitation qu'elles puissent mourir.

Les Cimetieres font ordinairement dans quelqu'ancien Village abandonné, Lieux qui tre

qui prend alors le nom de Tomburoy. On en trouve un grand nombre sur tirre. la Riviere de Plizoge & dans l'Isle Massa, derriere le Cap-Monte.

Ils érranglent les Esclaves qui doivent être enterrés avec les personnes de distinction, parce qu'ils croient le sang humain trop précieux pour être légerement répandu. Ils se servent d'une corde, & cette exécution se fair en la serrant derriere le col des victimes. On brûle austi rout ce qui reste des alimens qu'on leur a fait prendre avant leur mort, parce que les moindres parties de ce festin passent pour sacrées. Cependant cette barbare coutume commence à s'affoiblir; & dans tous les Cantons où elle se pratique, les peres & les meres eachent leurs enfans ausli-rôt que la vie du Roi est en danger par quelque maladie violente. A la verité, ceux qui ont pris cette précaution pour se dérober à la mort, reçoivent des reproches à leur retour. On les accuse d'avoir manqué de eœur ; & cet outrage est sanglant parmi les Négres. On leur represente combien il est injuste, après avoir mangé le pain d'un Seigneur ou d'un Maître, de faire difficulté de mourir avec lui.

C'est encore l'usage, pour les plus proches parens & les amis d'un Mort, Jeune en muge d'observer un jeune après les funérailles. Il n'est que de dix jours pour un apres les funérailles. Mort du commun; mais il en dure trente pour se Roi ou pour une perfonne de diffinction. Ceux qui entreptennent de l'observer, jurent, en levant les deux mains au eiel, qu'ils ne mangeront point de tiz dans cet espace de tems; qu'ils ne boiront pas plus de liqueur qu'il n'en peut tenir dans un trou qu'ils font exprès, & qu'ils se priveront aussi long-tems du commerce des femmes. D'un autre côté , les femmes font væn de ne potter que des pagnes noirs ou blancs, de laisser pendre leurs eheveux, & de n'avoir pas d'autre lir que la terre. A la fin du jeune, les pénitens levent encore les mains au ciel, pour le prendre à témein qu'ils ont rempli leur engagement. Ensuire les hommes vont à la chasse; les semmes préparent ce qu'ils ont tué; & tous ensemble passent la nuit à se réjouir. La famille du Mort leur fait enfuire présent d'un bassin, d'un chaudron, d'un pagne, d'un panier de sel & d'une barre de fer.

PAYS INTE-RIEURS. Politique des Quojas pour foutenir leur autorité.

Si les Quojas confervent leur autonité fur les Pays de Silus , de Bulm & Bulmberr, quoique car régions foiem plus érendaets & plus peupléa; que la leur , ils n'en ont l'obligation qu'à la politique de leur Conficil , qui et compos de hommes les-plus fages & les -plus expérimentés de leur Nation. Pour entretenir leurs valfiaut & leurs voifins dans une opinion avantegue de le un force, il ne permettent plansà à ceux du Nord de traver-fer leur Pays pour aller du côré de l'Eft, m'à ceux de l'Eft de prendre le montant de l'entre de l'entr

Tiere de Don-

Quoique les Quojas foient dans la dépendance du Roi des Folgias, ce Prince accorde à leur Roi le titre de Dondagh, qu'il porte lui-même. Le Roi des Quojas le donne aussi au Roi de Bulmbetre, qui lui rend hommage, comme il le rend aux Folgias.

Hom mage que 1: Roi des Quojas rend à celui des Folgias. Ce tire ne se consere pas sans de grandes cérémonies. Lorsque le Roi e Quoja le reçoit de celui des Folgas, i si se prolatene à terre, & demeure dans cetre situation jusqu'i ce que le Roi des Folgas lui air jerte un peu de erre sur le cope, & s' lui ait demandé quel nom i s'ouhiet de porter. Alors il déclare le nom qu'il chosite. Les assistans le réperent à haure voir, & le Boi des Folgas y joint le tirre de Dondagh, que toute l'assemblée fair retentir avec de grands applaudissemens. Le nouveau Dondagh reçoit ordre untirior de selver. On lui présente un carquois pelien de stêches, qu'il sulpend à son épaule, & un arc qu'il prend entre les mains , pour signifier qu'il et obligé désormais à désendre de toutes s'es forces le Paya de se Souverains. Ensuite il rend hommage au Roi des Folgias , par un présent confédérable de toutes s'ele, de chaudons de de bassins.

Il n'en est pas moins absolu dans ses propres Erats, & sa jalousie est ex-

Antorité da Roi des Quoyas,

ctême pour ses prérogatives & son autorité. Il fait consister une partie de sa gloire dans le nombre de ses femmes, dont la plûpart lui sont amenées des régions voilines. Lorsqu'il paroit en public, il est assis, ou debout, sur un bouclier, que ses Sujers nomment Koreda; pour faire connoître qu'il est le défenseur de ses domaines, le guide de ses troupes, & le protecteur de tous les gens de bien qui sont dans l'oppression. Si quelque Seigneur, accusé de mauvaise conduite , rarde à se présenter devant lui , il lui envoie son Koreda par deux Tambouts, qui ne doivent pas cesset de battre jusqu'à ce que le coupable soit déterminé à partir. Ils le ramenent en marchant devant lui. Il porte le Koreda d'une main ; & de l'autre , certains présens. S'il est admis à l'audience du Roi, il se prosterne, il se couvre la tête de terre, il demande grace pour son crime, & se teconnoît indigne d'être assis sur le Koreda. On ne lui envoie effectivement cette arme que pour le couvrir de honte, & pour lui faire enrendre, par une raillerie amere, que ne s'érant pas foumis au premier ordre, c'est donc à lui de prendre la place de fon Maître & d'exercer l'autorité souveraine.

il l'exerce à l'égard des Seigneurs coupables-

Lorsqu'un Négre de distinction demande l'audience du Roi, il commence

Pa

par remettre ses présens au Chef des femmes du Palais, qui les porte à ce Prince, & qui le prie de soustrit que la personne qu'il lui nomme soit admile à se prosterner devant lui. Si le Roi y consent, les présens sont acceptés, comment el-& le Suppliant est introduit. Si la demande est rejettée, on restitue sans les s'obitenness. bruit les présens à celui qui les offroir. Il se retire, & n'ose reparoître à la Cour jusqu'à ce qu'il air fair sa paix avec le Roi, par l'entremise de quelque ami plus favorise. Le pardon n'est pas differé long-rems pour des faures légeres; & le coupable se présentant alors avec les mêmes cérémonies, est sur d'un meilleur accueil. Mais le Roi n'oublie pas facilement une offense confidérable.

Celui qui obrient enfin grace, & la liberté de reparoître devant son Souverain, doir s'avancer lenrement vers lui, en s'inclinant de la moirié du corps. Lorfou'il est près de la narre où le Roi est assis, il doit mettre un genouil à rerre, baitler la rêre jusques sur son bras droir, qu'il érend exprès pour cette cérémonie, & prononcer respectueusement le nom de Dondagh. Alors le Roi répond Namadi ; c'est-à-dire , Je vous remercie , & lui otdonne de s'affeoir à quelque distance, sur une sellette de bois ou sur une

narte, si c'est une personne du plus haur rang.

Un Ambassadeur de quelque Prince voisin s'arrêre sur la frontiere, pour Réception des faire porrer à la Cour la premiere nouvelle de son arrivée. On lui dépêche Ambassalateurs un Officier, qui l'amene dans un Village voisin de la Cour, où il attend que les préparatifs soient fairs pour l'audience. Le jour marqué, il est conduir par un grand nombre d'Officiers & de Gardés, reverus de leurs plus beaux habirs, l'arc en main & le carquois fur l'épaule. Cette marche se fair au bruir des instrumens, avec des danses & des saurs conrinuels. En arrivant près du Palais, l'Ambassadeur est reçu entre deux lignes de Quoias armés, au long desouelles il pénérre insou'à la salle du Conseil. S'il vient du Pays des Folgias, les gens de sa propre suire ont la liberté de danfer fur la Place-d'armes; mais ce privilege est refuse à toure autre Narion. Aussi-tôr que la danse est finie, il entre dans la chambre de l'audience. Lorsqu'il artive près du Simmano, ou du Trône du Roi, il lui rourne le dos, il mer un genouil à rerre; & dans cerre posture il rend son are de route sa force, pour déclarer qu'il se croitoir heureux s'il rrouvoir l'occasion de s'en fervir contre les ennemis du Roi. Pendant cette formalité, les gens de sa Contre d'élesuire chanrent ou récitent, à voix haute, des Vers composés à l'honneur du ges à l'autience. Roi. Les Quojas de l'Assemblée font de leur côré la même chose à l'honneur de l'Ambassadeur & de son Maîrre, Cette cérémonie se nomme Polo-Polo-Sammah. Les expressions les plus flareuses, & qui reviennent le plus fouvent dans ces occasions , fonr , Komme , Bolle - Machang , c'est-à-dire , Personne ne peut imirer les ouvrages de ses mains. Dogo Folmaa Hando Mu. qui signifie; Il est le destructeur de Dogo-Falma. Sulle tomba quarriasch : Je m'arrache, comme la poix, au dos de ceux qui ofenr me réfifter.

Après ees éloges mutuels , l'Ambassadeur fair avancer un de ses Officiers , qui le prosteme devant le Roi; son earactere l'exemptant lui-même de cette foumillion. Pendant cette nouvelle scene, rous les assistans qui sont aurour du Trône, dansent & font mille mouvemens bizarres avec leurs arcs & leurs fleches. L'Ambassadeur les interrompt, pour demander que rour le monde

Tome III.

PAYS INTE-RITURS. Harangue de l'Amballadeut

il eft fervi.

prête silence. Il prononce alors sa harangue. Le Silli, ou l'Interpréte royal, qui est ordinairement debout près du Trône, avec un arc à la main, l'explique mot à mot. Si elle concerne les affaires d'Etat, la réponse est remise après les délibérations du Conseil. Dans tout autre cas , elle se fait sur le champ. Auffi-tot l'Ambassadeur est reconduit dans son quartier; & lorsqu'il

est forti, quelques-uns de ses Officiers étallent devant le Roi les présens qui lui sont destines; en expliquant à chaque article quelle en est la nature, &

les raisons qui les ont fait envoyer. Manfere don

Le soir, plusieurs Esclaves du Roi se rendent au quartier de l'Ambassadeur, pour lervir près de sa personne. Ensuite les femmes mêmes du Roi, vêtues de leurs plus riches habits, lui portent plusieurs plats de riz & de diverses viandes. Le Roi, après avoir soupé, lui envoie de son vin de palmier, & des préfens pour son Maître, qui consistent en quelques chaudrons & quelques bassins de cuivre. Si c'est un Ambassadeut Européen qui arrive à la Cour avec des présens de son pays, il a l'honneur de souper à la rable du Roi, & la liberté de s'y faire servir suivant les usages de sa propte Nariou. Ce qui reste de son souper est réservé pout les semmes de Sa Majetté.

Il n'y a point de Nation parmi les Négres où les cérémonies & les formalités soient en plus grand nombre que dans celle des Quojas. La méthode la plus sure pour se concilier leur affection, c'est de marquer du gour pour Ils en ont plusieurs qui font honneur à leur législature. Une femme accusée d'adultere par la seule déposition de son mari, est crue de son innocence sur son

leurs usages.

Uforce finer bers des Quojas.

enette de l'adulseic.

ferment. Elle jure par Belli-Paaro qu'elle n'est pas coupable, en priant cet Esprit de la confondre si elle blesse la veriré. Mais si elle est convaincue après son ferment, la Loi ordonne qu'elle soit menée le soit, pat son mari, à la Place publique, où le Conseil est assis pour la juger. On invoque d'abord les Jannanins. Ensuite on lui couvre les yeux, pour lui dérober la vûe de ces Esprits, qui sont prêts à l'emporter. On la laisse quelques momens dans la frayeur de cette menace. Mais un Vieillard du Conseil prend bien - tôt la parole, pour lui faire honte du déréglement de sa conduite, & pour la menacer d'un sévere châtiment si elle ne rentre point dans elle-même. Après quoi, on lui fait entendte un bruit confus de plusieurs voix, qui passent pour celles des Jannanins, & qui lui déclarent que son crime, quoique digne d'une plus rigoureuse punition , lui est pardonné , parce que c'est la premiere fois qu'elle s'en est tendue coupable. Les mêmes voix lui imposent quelques jeunes & quelques mortifications. Elles lui recommandent fur tour de vivre avec tant de retenue, qu'on ne puisse pas lui reprocher d'avoir reçu même un enfant mâle entre ses bras, ni d'avoir touché l'habit d'un homme. Jusqu'alors, les Quojas sont persuadés que la honte & la crainte sont des peines qui égalent le crime. Mais fi la même femme rerombe dans le déle Grand-Pritte. fordre & ne peut éviter la conviction, le Bellimo, c'est à-dire, le Grand-Prêtre & quelques-uns des Soggonos, qui sont ses Ministres, se rendent le : matin à sa maison, accompagnés d'aurres Officiers subalternes, qui font beaucoup de bruit avec une espece de cresselles. Ils se faisissent d'elle, & l'amenent à la Place publique. La, ils l'obligent de faire trois tours, au bruit

des mêmes instrumens. Sans écourer ses plaintes ou ses promesses, ils la

conduisent au bois facré des Jannanins; & de ce moment, on n'entend plus jamais parler d'elle. Les Négres s'imaginent qu'elles sont emportées par les Jannanins. Mais, suivant l'Auteur, il y a beaucoup d'apparence qu'elles sont tuées sur le champ dans le bois, & leurs corps enterrés avec beaucoup de précaurion.

Un homme accusé de vol, ou de meurtre, sans pouvoir être convaincu de l'un ou de l'autre de ces crimes, est condamné à l'épreuve du Bellin, vérifice, mélange d'herbes & d'écorces de la composition du Bellitto, qu'on force l'accuse de recevoir dans sa main. S'il est coupable , les Négres sont persuadés que sa peau portera sur le champ quelques marques de feu, & qu'il ne

Epreuves pour

reffenrira aucun mal s'il est innocent. Quelquefois le Bellimo fair avaller aux accusés un grand verre d'une liqueur qu'il compose lui-même, avec de l'écorce de Neno & de Quoni, deux arbres qui pallenr pour un parfair poison. Ceux qui ont la conscience nette vomissent immédiatement, & ne se portent que mieux après cette opération. Les coupables ne jettent que de l'écume par la bouche, & font reconnus dignes de mott.

Les criminels convaincus sont exécutés dans quelque bois , ou dans quelque lieu fort éloigné de l'Habitation. On les fait mettre à genoux, la têre baissée, & l'Exécureur les perce par derriere d'une perire javeline. Aussi-tôt Parage de les que le corps est tombé, il coupe la tête, avec une hache ou un couteau, membres. & divise le tronc en plusieurs quartiers, qu'il distribue aux femmes du coupable. Elles sont obligées d'assister à l'exécution, pour les recevoir, & pour les aller jetter fur quelque fumier, où ces miférables restes servent de pature aux oiseaux de proie. Les amis du Mort font cuire sa tête, en boivent le bouillon, & clouent les machoires dans le lieu de leur culte; car les Quojas ont des principes de religion plus développés que les autres Négres.

Ils reconnoissent un Etre suprème, un Créateur de tout ce qui existe, & lete que les l'idée qu'ils en ont est d'autant plus rélevée, qu'ils n'entreprennent pas de premier Ettel'expliquer. Ils appellent cet Erre Kanno. Ils lui attribuent un pouvoir infini, uue connoissance universelle, & l'immensiré de nature, qui le rend present par-tout. Ils croient que tous les biens viennent de lui. Mais ils ne lui accordent pas une durée éternelle. Il aura pour successeur, disent-ils, un autre Etre, qui doir punir le vice & récompenser la vertu.

Ils sont persuadés que les Morts deviennent des Esprits, ausquels ils donnent le nom de Jannanins , c'est à-dire , Patrons & Défenseurs. L'occupa- on let Eppiss des tion qu'ils attribuent à ces Esprits, est de protéger & de secourir leurs pa- Mors. rens & leurs anciens amis. Un Négre, qui évire à la chasse quelque presfant danger, se hâte d'aller au tombeau de son Libérateu, où la reconnoisfance lui fait factifier un veau avec du riz & du vin de palmier pour offrande, en présence des parens & des autres amis du Jannanin, qui célébrent cette fête par des chants & des danses,

Les Quojas qui reçoivent quelqu'ourrage, se retirent dans les bois, où ils Leur confiance s'imaginent que ces Esprits sont leur résidence. Là, ils demandent vengeance à grands cris, foit à Kanno, foir aux Jannanins. De même, s'ils fe trouvent dans quelqu'embarras ou quelque danger , ils invoquent l'Esprir auquel ils ont le plus de confiance. D'autres le confultent sur les événemens

PAYS INTE-RIEURS.

futurs. Par exemple, lorsqu'ils ne voient point arriver les Vaisseaux de l'Europe, ils interrogent leur Jannanin pour sçavoir ce qui les arrête, & s'ils apporteront bien-tôt des marchandises. Enfin leur véneration est extrême pour les Esprits des Morts. Ils ne boivent jamais d'eau ni de vin de palmier, sans eommencer par en répandre quelques gouttes à l'honneur des Jannanins. S'ils veulent assuret la vétité, e'est leur Jannanin qu'ils attestent. Le Roi même est soumis à cette superstition; & quoique toure la Nation paroisse pénetrée de respect pour Kanno, le culte public ne regarde que ces Esprits. Chaque Village a dans quelque bois voitin un lieu fixe pour les invocations. On y porte, dans trois différentes faifons de l'année, une grande abondance de provisions pour la subsistance des Esprits. C'est-là que les personnes affligées vont implorer l'ashitance de Kanno & des Jannanins. Les femmes , les filles & les enfans, ne peuvent entrer dans ces bois facrés. Cetre hardielle passetoit pout un facrilége. On leur fait croire dès l'enfance qu'elle seroit punie sur le champ par une mort tragique.

Diffrenten ferna de sectors pimi ics Quo-

Les Quojas ne sont pas moins persuades qu'ils ont parmi enx des Magiciens & des Sorciets. Ils croient avoir aussi une espece d'ennemis du gente humain, qu'ils appellent Sovas-Munafin, c'est-à-dire, Empoisonneurs & fucceurs de fang, qui font capables de fuccer tour le fang d'un homme ou d'un animal, ou du moins de le corrompre, & d'y jetter la semence des plus dangereuses maladies. Ils croient avoit d'autres Enchanteurs , nommés Billis, qui peuvent empêcher le riz de croîtte ou d'arriver à sa maturité. Ils croient que Sova , c'est-à-dite , le Diable , s'empare de ceux qui se livtent à l'excès de la mélancholie, & que dans cet état il leur apprend à connoître les herbes & les racines qui peuvent servir aux enchantemens; qu'il leur montre les gestes , les paroles , les grimaces , & qu'il leur donne le pouvoir continuel de nuire. Aussi la mort est-elle la punition infaillible Combienitates de ceux qui sont accusés de ces noires pratiques. Les Quojas ne traverseroient point un bois sans être accompagnés, dans la ctainte de rencontrer quelque Billi, occupé à chercher ses racines & ses plantes : ils portent avec eux une certaine composition, à laquelle ils croient la vettu de les préserver contre Sova & tous fes Ministres. Les histoires qu'ils en racontent sont

CTAIGHEDE.

Rechemberfor les mores qu'en supponne de molence.

d'une extravagance achevée. Si la mort de quelqu'un est soupçonnée de violence, on ne lave point le corps sans avoir fair d'exactes recherches. On commence par faire un paquet de quelques morceaux des habits du Morr, aufquels on joint les rognures de ses ongles & quelques boucles de ses cheveux. On soussle dessus de la poudre de Mammon ou de Cam rapé. Le paquet est attaché à la biere du Mort, que deux Négres portent sur la place publique. Là, deux Prêtres, oui le précedent, en battant deux haches l'une contre l'autre, demandent au cotps, dans quel lieu, dans quel tems, & par la méchanceté de qui il a petdu la vie, & si Kanno l'a pris sous sa protection. Lorsque l'Esprit du Mort leur a fait entendre par divers mouvemens qu'ils prétendent ressentir,... que c'est un Sova-Munusin qui a cause son malheur, ils lui demandent encore si le Sorcier est mâle ou femelle, & dans quel endroit il fait sa demeure. Alors se prétendant avertis par les mêmes signes, ils se rendent à l'habitation du Sova-Munusin, se faisissent de lui, le chargent de chaînes,

& l'amenent près du cadavre , pour être condamné sur l'accusation de l'Esprir. S'il nie le crime, on le force d'avaller le Koni, liqueur d'une horrible amertume. Après en avoir bû trois callebasses pleines, s'il vomit, il est abfous. Mais s'il ne paroîr qu'un peu d'écume à fa bouche, il est livré sur le cuies. champ au supplice. Son corps est brûlé, & ses cendres jerrées dans la riviere ou dans la mer, fans que le rang ou les richesses puissent le fauver. Le Quoni est composé de certaines écorces pillées dans un morrier de bois, Ceque c'ell que qu'on fait infuser dans de l'eau commune. C'est une liqueur, non seulement le Quoni. fort amere, mais extrêmement dangereuse. On la fait prendre au Prisonnier le marin , pour s'affurer qu'il est à jeun.

PAYS INTE-Epreure des se-

Tous les Peuples de cette division circoncisent leurs enfans des l'age de Circoncison. fix mois, fans aurte Loi qu'une rradition immémoriale, dont ils rapportent l'origine à Kanno même. Cependant la rendresse de quelques meres fair différer l'opération jusqu'à l'âge de trois ans , parce qu'elle se fait alors avec

moirs de danger. On guérit la blessure avec le jus de certaines herbes. Quoiqu'on n'ait jamais remarqué que les Négres adorent le Soleil ou la Respett des No-Lune, ils ont l'usage, à la campagne & dans les Villes, d'interrompre leur gres pour la Lutravail aux nouvelles Lunes, & de ne fouffrir pendant ce tems-là aucun Etranger parmi eux. Ils donnent pout raifon de certe conduite, que le jour de la nouvelle Lune étant un jour de fang, leut maiz & leur riz deviendroient rouges s'ils en usoient autrement. Ils emploient ordinairement ce

jour à la chasse.

Barbot rapporte deux autres cérémonies fort étranges , qui se prariquent également parmi tous les Négres de Hondo, de Monu, de Folgias, de Gebbe, de Sestos, de Bulm, de Silm, & jusqu'à Sierra-Léona. Il y a dans toures ces Nations une forte de Confrairie , ou de Secte , nommée Belli , qui paroît proprement une Ecole ou un Collége , pour l'éducation des enfans. Elle est renouvellée rous les vingt-cinq ans, par un ordre immédiar du Roi. La Jeunesse y apprend à danser & à combattre. Elle y apprend l'art de la pêche & de la chaffe. & fur-rout un certain chant , qui s'appelle Bellidong , ou les louanges de Belli. Ce chant n'est qu'une répétation confuse de quelques expressions sales, accompagnées de gestes & de mouvemens fort immodestes. Lorsqu'un jeune Neure est parfairement instruir, il prend le rirre d'affocié de Belli, qui le rend capable de posséder toures sortes d'emplois. & qui lui donne cerrains privileges. Les Quolgas , e'elt-à-dire , les Idiots qui n'ont pas reçu cette éducation ou qui n'en ont pas profité, font exclus de tous ces droits.

On choisit, par l'ordre du Roi, dans quelque bois où les palmiers croisfent heureusement, un espace de huit ou neuf milles de circonférence. On de cony bârit des cabanes, & l'on y plante rout ce qui est nécessaire pour la nourriture des Ecoliers. Alors ceux qui ont quelque prétention pour la fortune de leurs enfans, les conduisenr à ce Collège; mais ce n'est qu'après une proclamation folemnelle, qui défend à roures les femmes d'approcher de ce bois facré pendant tout le cours de l'instruction , qui dure quatre ou cinq ans. On prétend qu'il feroir profané par leur présence; & pour les en éloigner plus certainement, on leur perfuade, dès l'enfance, que Belli tueroit fans pitié celles qui violeroient une loi si fainte.

Gggg fij

PAYS INTE-

Les Soggonos, qui sont les Anciens de la secte de Belli, reçoivent du Roi la commilion de présider aux Ecoles. Après avoir pris possession de leurs touder Ecole. places, ils déclarent aux enfans les loix de leur allociation. La premiere leur défend de fortir de l'enceinte, pendant le tems de leurs études, & de converser avec ceux qui ne portent pas la marque de l'Ecole. Cette marque, qu'on leur donne, aufli-tôt, confifte à leur couper quelques éguillettes de chair depuis le col jusqu'à la jointure de l'épaule ; opération douloureuse, mais qui est guérie en peu de jours par des simples. Les cicatrices tessemblent enfuire à des têtes de clous, qui setoient imprimées dans la chait. Après cette cétémonie, on fait prendre aux Ecoliets un nouveau nom, pout fignifier comme une nouvelle naissance.

Pendant qu'ils vivent dans cette laborieuse retraite, ils sont entiérement nuds. Ils reçoivent leur nourriture des Soggonos, & de leurs parens, qui ont la liberté de leur apporter du riz, des bananes, & d'autres alimens.

Ce oni faccede

Au jour marqué pour la fin de leurs exercices, ils sont conduits à quelque distance de leur enceinte, dans d'autres cabanes que le Roi fair barir exprès, où ils reçoivent la visite de leurs patens des deux sexes. On leut apprend dans ce lieu à se laver, à s'oindre le corps, & les autres usages de la société. La retraite où ils ont vécu n'ayant pu servit à leur donnet de la

politesse, ils sont tous si sauvages qu'ils ont besoin de ces leçons. Après s'être formés dans l'espace de quelques jours, ils recoivent de leurs

patens des pagnes & d'autres habits propres à leur Nation. On leur met au cou des colliers de verre, entremèlés de dents de léopards. Leurs jambes font chargées d'anneaux & de grelots de cuivre. Leur tête est couvette d'un bonnet d'ofier, qui leur tombe presque sur les yeux, & tout le cotps paré d'un grand nombre de plumes. Dans cet équipage on les conduit à la place publique de la Ville royale. Là, se rangeant en fort bel ordre, au milieu ques que les Eco-liers donnent de d'une foule de peuple, & fur-tout de femmes, qui se rassemblent de tous les Cantons du Pays, ils commencent par se découvrir la tête & laisser flotter leurs cheveux. Cette cétémonie se fait successivement, pout donnet aux spectateurs la facilité d'observer leur figure. Ensuite ils répetent, l'un après l'autre, la danse du Belli, qu'ils ont apprise dans leur Ecole. Ceux qui ne s'acquittent pas bien de cet exercice sont railliés par les semmes, qui crient

de tous côtes : Il a perdu son tems à manger du riz.

Lorsque la danse est finie, les Soggonos appellent chaque Ecolier, du nom qu'il a reçu en arrivant à l'Ecole, & le rend à son pere, à sa mete & à fa famille.

Ce que c'est que le Belli.

leurs progrès.

Le Belli, qui donne son nom à la Secte, & qui s'attire tant de tespects parmi les Négres, est une matiere composée par le Bellimo, ou le Grand-Prêtre, tantôt d'une figure, tantôt d'une autre, suivant que le captice ou les circonflances en décident. Elle est paîtrie, comme un gâteau, & l'Auteur s'imagine qu'on la mange. Mais on autoit peine à se figurer, dit-il, l'impression qu'elle fait sur le Peuple, qui la croit sacrée, & capable de faire tombet les plus affreux châtimens fut ceux qui lui manqueroient de respect, Dans leurs idées, néanmoins, le Belli a besoin du consentement du Roi, pour exercer ses punitions; sans quoi il n'auroit aucune vertu. Les Rois & les Prêtres mêmes, qui ont inventé anciennement cette fraude pour contenir le Peuple dans la foumission, se sont accourumés à la regarder comme un mystere redoutable; tant les longues traditions ont de force sur des im-

RIEURS.

L'autre Société des Négres est instituée pour les femmes. Elle tire fon origine du Pays de Goulla.

rie des Pays Né-

Dans un certain tems, indiqué par le Roi, on bâtit au centre de quelque gres. bois un nombre de cabanes, pour y recevoir les jeunes filles & les femmes mes. qui veulent être initiées dans la Confrairie. Les Affociées fone diftinguées par le titre de Sandi-Simodifino, ou Filles de Sandi. Auffi-tôt qu'elles font affemblées, la Sogoiilli, c'est-à-dire, la plus ancienne femme de l'Ordre, qui est chargée de gouverner l'Ecole par une commission expresse du Roi, entre en office par un festin qu'elle donne à ses Disciples, & qui porre le nom de Sandi-Lati, c'est-à dire, Alliance ou Confrairie de la Poule. Elle les exhorte à trouver de l'agrément dans leur retraite, qui dure ordinairement quatre mois. Enfuite elle leur rase la tête; & leur faisant quitter leurs. Ellessesont cirhabits, pour demeuter nues pendant toute la durée de ce noviciat, elle les concise, conduit au bord d'un tuisseau, qui doit se trouver dans l'enclos; elle les lave avec beaucoup de foin, & les circoncit. Cette opération est douloureuse. Mais elles ont des simples qui les guérissent parfaitement dans l'espace de

Depuis ce jour , elles font leur continuelle occupation d'apprendre les danses du Pays, & de réciter les Vers de Sandi. Ces Vers on ces chants confiftent dans quelques termes fales, accompagnés de mouvemens & de gestes aussi indécens que ridicules. Elles ne reçoivent la visite d'aucun homme. Les femmes mêmes, qui viennent les visiter, ne peuvent entrer que nues dans l'enclos, & laissent leurs habits derriere elles dans quelqu'endroit

Lorfque le rems de cette Ecole est fini , les parens envoient à leurs filles Fruit de leurs des pagnes d'étoffe rouge, des colliers de verre, des grelots de cuivre, des étales. anneaux pour les jambes, & d'autres ornemens dont elles se parent à l'envi. La Sogoiilli se met à leur tête, & les ramene à la Ville, où la curiosité assemble une foule de peuple pour les voir. Elles se tangent en fort bel ordre. La vieille Marrone est seule assise; & routes les filles dansent l'une après l'autre au fon d'un petit tambour. Après la danse elles font renvoyées dans leurs familles, avec des applaudissemens & des éloges.

6. V.

Description de Rio - Sestos ou Sestro, & du Pays qui en dépend.

R Io-Sestos, ou la Riviere de Seftos, est à quarante lieues du (1) Cap-MeSe distance de
furado. Phillips n'en compte néanmoins (2) que trente-six; mais on donne
Cap Mesurado. la préference au témoignage du Chevalier Des-Marchais, qui paroît y avoir apporté beaucoup plus d'attention. La Côte s'étend (3) Est-quart-Sud-Est. Les

Sa diffance da

( 5 ) Des-Marchais , p. 1943 & Villauk , (1) Des Marchais, Vol. I. p. 154. (1) Phillips, p. 199. p. 81.

Côte de Ma-

Hollandois nomment cette Riviere Sefter on Seftere; les François, Seftro ou Seftre; les Anglois, Sifters; mais c'est autant de corruptions de Seftos ou Sex-LAGUETTE. tos, qui est le véritable nom qu'elle a reçu des Portugais, à cause de six petites pointes qu'ils ont erû trouver au poivre du Pays, nommé graine du Paradis ou Malaguerre.

Ancrage.

Phillips prit la peine de sonder tous les environs de la Riviere, & trouva par-tout un excellent fonds, qui rend de tous côtés le mouillage facile. Cependant le meilleur endroit est sut neuf brasses, à l'embouchure (4), vis-à-vis la colline qui forme la pointe Est, & qui est la seule dans l'espace de quinze lieues. Des-Matchais ajoure que la mer est grosse sur la Côte, & que les

Courans sont impétueux au Sud-Eit & au Notd-Ouest (5). Snock observe qu'avant Rio - Sestos la terre est fort basse, & qu'après avoir passé cette Riviere on trouve deux collines, dont l'une a l'apparence d'un demi-cercle ou d'un arc-en-ciel ; qu'un mille à l'Ouest, on apperçoir deux grands rochers; & qu'à la même distance du côté de l'Est, la terre s'avance en pointe dans la mer. Ainfi la Riviere de Sestos est facile à connoître.

Quoique le fond en soit aussi bon que Phillips le représente, l'entrée du côté de la mer est remplie de rocs. Mais étant couverts de six pieds d'eau, à l'exception de deux, qui se font voit à découvert (6) & qu'il faut éviter soigneusement, le passage est aisé pour les Chaloupes chargées. Suivant Des-Marchais, l'embouchure de la Riviere n'a pas moins d'une lieue de largeur, & ses deux rives sont couvertes de grands arbres. L'eau en est sale. Il y a quelques rocs cachés, & d'autres qui paroissent; ce qui n'empêche pas, dit le même Voyageur, que les petits Vaisseaux ne puissent passer le Canal Sud, fur trois braffes d'eau, & quelquefois fur cinq, fix ou fept braffes. Mais il assure qu'avec les Chaloupes on peut y entrer sans aucun risque (7). Le vrai Canal, suivant Phillips, est entre la pointe de la rive Est & le

rocher qui est au milieu de la Riviere. L'entrée est large d'un demi-cable,

Canal d'entrée.

& sa prosondeur, de trente-sept ou trente-huit brasses. Au-delà de ce pasfage, on trouve une grande & belle Riviere, où les Batimens de cent tonneaux peuvent être futement à l'ancre. Le même Auteur ajoute qu'à une Facilités pour l'eas fraiche & le pottée de canon de cette pointe Eft, & fur la même rive, on trouve un puits d'excellente eau fraîche, d'où les femmes du Canton apportent la quantité. qu'on leur demande, & remplissent même les tonneaux dans la Chaloupe,

Leurs maris, qui sont tous fort bien fournis de haches, coupent du bois, pour quelques Kowris, & l'apportent aussi jusqu'aux Chaloupes. Mais il faut les encourager au travail par quelques bouteilles d'eau-de-vie. Avec cette précaution, il n'y a point de lieu où l'on fasse plus promptement la ptovi-

fion d'eau & de bois qu'à Rio-Sestos (8).

La source de cette Riviere est fort éloignée dans les terres, vers le Notd-Nord-Est. Quelques Voyageurs prétendent que les Barques peuvent la remonrer, l'espace de vingt-cinq lieues; mais que plus haut, elle est bouchée par quantité de rocs & de basses, qui ne laissent de passage que pour les canots (9).

(4) Phillips, p. 195. (5) Des-Marchais, Vol. I. p. 136.

(6) Bolman , p. 479.

(8) Phillips . p. 194. (9) Des-Marchais , ibid. p. 1) f.

(7) Des-Marchais, ibid. p. 135 & fuiv.

### 6.70

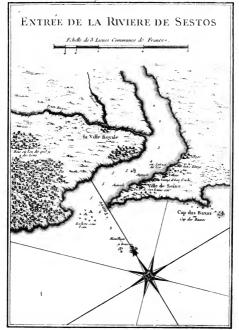

T. III.N . IX.

Snock fait une description fort agréable de Rio-Sestos. Ses rives, dit-il, sont bornées par quantité d'arbres. Les Villages y sont en grand nombre, & l'on voit une multitude de petits ruisseaux, ou de sources d'eau fraîche, qui se déchargent dans la Riviere (10).

CôTE DE MA-L'AGUTTTE. Agremens & mabrés du Pays.

Le Pays qui la borde est rrès ferrile. La volaille y est en abondance. Le riz & le millet font la nourriture commune. Les Négres en font du pain , & portent leurs provisions dans les Canots lorsqu'ils vont à la pêche. Le poivre, le riz, & fur-tout l'yvoire, qui est excellent, offrent ici beaucoup d'avantages pour le Commerce (11).

La terre est basse, unie, arrosée par quantité de Rivieres; de sorte qu'il n'est pas surprenant qu'elle soit riche & qu'elle produise toutes sortes de végetaux. Mais le climat est si mal-sain pour les Etrangers, qu'il les expose à de longues & dangereules maladies. Outre les provisions, qui sont à bon mar- Ses productions, ché, le Pays fournit de l'yvoite, des Esclaves, de la poudte d'or (12), & fur-tout du poivre ou de la malaguerre.

On trouve dans la Riviere de Sestos une forte de cailloux, semblables Cailloux proà ceux de Medoc, mais plus durs, plus clairs, & d'un plus beau lustre. Ils cirus. coupent mieux que le diamant, & n'ont guéres moins d'éclat lorsqu'ils sont bien taillés.

A cent pas de l'embouchure, on découvre une Ville de Négres (13), com- Ville des Négres. posée de trente ou quarante maisons. Snock lui donne le nom de Village, & la place sur le bord de la Riviere. Il y compre soixante maisons, fort bien bâties, & si hautes, qu'elles peuvent êtte apperçues de trois milles en mer. Elles ont plus d'étages qu'au Cap-Mesurado (14).

Harrent finestiere des mai-

Cette Ville, suivant le témoignage d'Atkins, est grande, & batie dans une autre forme que celles de la même Côte. Les maifons font rondes ou quarrées, ce qui ne les distingue pas des autres, mais élevées de quatre pieds au-dessus du rez-de-chausse, sur des piliers ou des terre-pleins ; de forte que le premier étage, où les Négres passent le jour & la nuit, est à couvert de l'humidité & des insectes de terre. D'ailleurs, ils entreriennent constamment, au centre, un feu de charbon. Au-dessus ils ont des greniers pour leur riz & leur bled-d'Inde, qui s'élevent en pyramide jusqu'à trente pieds de hauteur. Comme les maisons sont séparées l'une de l'autre, on les prendtoit de loin pour autant de clochers (t 5).

Des-Marchais s'attache encore plus au détail, sur la situation de Rio- Trois Villages. Seltos. A droite, dir-il, en entrant dans la Riviere, on rencontre trois Villages, fort près l'un de l'autre. Entre le premier & le second, on trouve un étang d'eau fraîche. On en trouve un autre, l'espace d'une lieue & demie plus loin, dans la Peninsule qui forme l'entrée de la Riviere. C'est dans le second Village que se fait le principal Commerce. Les maisons y ressemblent à celles du Cap-Mesurado. Vis-à-vis le second étang, la Riviere fair un coude, & coule du Sud au Nord. Sa largeur jusqu'à la Ville

(10) Bolman , p. 480. (11) Villault, p. 80. (12) Des-Marchais, ibid. p. 150 & faiwantes.

(15) Des-Marchais , p. 145. (14) Phillips, p. 191-(15) Bolman , p. 480.

Hhhh

Tome III.

Côte us Ma- d'eau (16).

LAGUETTE. Vide royale & royale est d'environ une lieue, & l'on n'y trouve pas moins de cinq brasses

Barbox, qui rendir, en 1687, une vifice au Roi du Pays, le nomme Bardaw, no Hèer. I dit que fa Ville et fiur le bot d'au nutieua, à roits milles d'une grande Riviene où le ruilleau va le perdre; qu'elle contiene environ entret exàmes de serre, ennoatecs d'un mur de la même masiree, qui n'a pas plus de cinq pieds de haur; qu'elle ell fincé fur une peinte élévation, val-vis l'emboucher d'un auere ruilleau qui le joint à celui donn elle eft arroffe. Le Pays aux environs et couvert de bananiers de palmiers. Chaque manion a deux érages, & quelques-mars roits, fort proprement blancouché, à l'inci de plantires; l'ond eft de foires qu'unbar, on che branche de palmiers pinnet de fort pest, ce qu'un fiu qu'un ny marche pa fan difficulté. La voire eft compolée des mêmes matériaux, fort ferrés aufit, & couverné de grandes feuilles de bananier ou de palmier.

Satte du Con- Dans feil Moie, & a observa

Dans la Salle du Confeil, qui eth baite de la même maniere, l'Auteur obferva une piece de bois quartée, e d'environ trois pieds de diametre, fut laquelle il fini farpris de voir en bas-reiler la figure d'une fremme, accompagnée de celle d'un enfant. A tevitief louvarge érois digne du Pays; mais il reconnut du mointe agoin avoir voulu reprefenter une figure humaine. Aans deux côtes du blec on sovie voulu reprefenter une figure humaine. Aans deux côtes du blec on sovie voulu reprefenter une figure humaine. Cert salle de devant cette lange que les Négres prononquient leur fermens, pour affuter els résurées de leurs contras on de leurs prometan od leurs prometan de leurs contras no de leurs prometan de leurs contras nos de leurs prometan de leurs contras nos de leurs prometan de leurs contras not de leurs prometan de leurs contras nos de leurs nos de leurs contras nos de leurs nos

Caraftere Rot l'eter. Le Roi Peter faifoit fa réidence ordinaire dans ce Village, qui n'étoit compofé que de fes fennes de fes refunse. Ce Prince froit d'un naurel fort doux & d'aux figure agréable; mais il avoit l'elprit fimple & le ignement borné. Jeun l'occasion, dit Barbor, de le connoître parlistimenter, parce qu'il ne me quitat prefique point pendant le rems que pe passi au Village du Capritair Jacob (17).

Ser femmes.

Il avoit trense semmes, dont l'Auteur ne pur voir que cinq ou fix , qui fervoient de corrége à la principale. Celle-ci n'toit pay sienes mais l'êge n'avoit point encore diminael les agrémens de sa figure. Ses bras, ses james, se d'autres paries du copse, s'écoient ornés de figures, imprimées dans la chait avec un ser chad, qua paroissoient à pead de distance autrant de bas-reliefs. Ses compagnes avoient les mêmes ornemens; s'éc rien est l'ergadé dans le Pays avec cant d'admiration. Les fils s'els gendres du Roi portrent, come leur pere, un grand bonnet d'ofier. Celt la foule parure qui les distingue du commandes Négres, s'éc qui obis propre au sang royal. Dans rout ent s'els s'éclaves. Lorsque l'Auteur avoit un organit à l'ire pre entre divir accompagné de plusieurs de ces Princes, qui condusioner son cano à la rame (18) a tarmé (18).

Des-Marchais dir que le Village, ou la Ville du Roi, est à trois lieues

(16) L'Auteur appelle cette Ville royale Sefshes ou Seffeis. (18) Barbot, p. 130.

(17) C'est le Village qui est à gauche en

de la pointe Ouest, & à cinq de l'embouchure de la Riviere; que le terrain Cort pt Maentre cette Ville & la mer est uni , & très ferrile , quoiqu'il lui artive souvent d'êtte inondé. On y seme du riz, qui croît merveilleusement (19).

Suivant Snock, la Ville royale, en 1702, contenoit trente maisons. Le Des-Marchais & Roi, qui étoit un Vieillard à cheveux gris, lui déclara que les Habitans descendoient de lui ; ce qui blessoit d'autant moins la vraisemblance , qu'ils étoient en perit nombre. Tous les Rois de cette Côte étant dans l'usage de prendre un nom Européen, il portoit celui de Peter, qui lui venoit sans doute de quelque Capitaine Hollandois. Il étoit d'une figure gracieuse, d'un naturel doux & obligeant. Ses Sujets se tessentoient de la civilité de leur Maître & ne manquoient d'industrie, ni pour le rravail, ni pour le Commerce (20). Quoique l'autorité de ce Prince soit absolue, ses punitions vont rarement à la mott, parce qu'il trouve plus de profit à vendre les criminels pour l'esclavage (21).

Des Marchais dit que les Négres font ici fort civils (22), & que pont un Confere de la verre d'eau-de-vie il n'y a point de services qu'ils ne soient prêts à rendre Nations aux Etrangers. Il ajoute qu'ils sont d'une haute raille, bien faits, robustes; qu'ils ont l'air martial; que leur courage répond à leut air, & qu'ils font quelquefois des incursions dans les contrées voisines pour enlever des Esclaves. Aussi ne voient-ils guétes de Marchands Négres qui s'exposent à négocier dans leur Pays; & cette défiance, qui est répandue parmi leuts voilins', les prive du commerce de l'or, qu'ils pourroient patrager avec eux.

La plupart des Négres de Sestos n'ont pas d'autre exercice que la pêche. Son principal Chaque jour, au matin, on voit fortir de la Riviere une petite flotte de exercice. Canots, qui se dispersent au long de la Côre. Leur pêche se fair à la ligne, & jamais ils ne reviennent sans ette chargés. Le Roi leve certains droits fur ce qu'ils tapportent (23). Snock assure que malgré leur courage naturel, ils vivent en paix avec leurs voilins. Pendant le séjour qu'il fit parmi eux, il n'entendit point parler de guerre; à l'exception de quelques escar-mouches avec une Nation plus éloignée dans les terres, qui avoit surpris & brûlé un de leurs Villages. Ils la repoullerent vigonreulement, & lui firent quantité de prisonniers, qu'ils vendirent aux Marchands de l'Europe. Snock observe encore, que les animaux & les habits des Négres de Sestos, ( Des-Marchais ajoute, leur Religion ) (24) (ont les mêmes qu'aux Caps Monte & Mesurado.

Suivant le recit du Chevalier Des-Marchais, ils ne se convrent jamais la Elle eft entieretête, & supportent sans peine les plus fortes pluies & les plus excessives ment nue, chaleurs. Leur nudité surpasse beaucoup celle des autres Habitans de la même Côte. Hommes & femmes, à peine ont-ils un léger haillon fur le devant du cotps. Ils nourrissent quantité de bestiaux, & de la volaille de toute espece; moins cependant pour leur usage, que pour l'entretien du Commerce avec les Vaisseaux qui fréquentent leur Riviere. Leur nourri-

(19) Des-Marchais, Vol. I. p. 137. (10) Bolman , p. 480.

qu'ils sont barbares (23) Des-Marchais , ifid. p. 138. (14) Bolman , p. 481.

(a1) Des-Marchais, Vol. I. p. 138. (11) Il dit dans un autre endroit ( p. 135 )

Hhhh ii

ture consiste presqu'uniquement dans leurs légumes, leurs fruits & leur CÔTE DE MApoition (15). LAGUETTE.

Noms chrésiena

Ils ont emprunté des François l'usage de porter des noms ehrétiens, tels que Pierre, Paul, Jean, André, & ceux de plusieurs autres Saints, auxquels les Chefs & les Seigneurs de la Nation joignent le titre de Capitaine. Si quelqu'Européen gagne leur affection par les carelles ou par les vices, ils lui demandent la permission de donner son nom à leurs enfans. Il s'en trouve mênie, qui depuis plus d'un siécle ont des surnoms François béréditaires dans lours familles (16).

Saluration.

La maniere de faluer varie peu fur toute la Côte. Ils prennent dans leuts mains le pouce & le doigt de ceux à qui ils veulent rendre cet honneur ; & les mettant dans une certaine lituation, ils les font craquer allez fort, en criant Aquio, qui est l'équivalent de Votre serviteut (27).

Mariages,

Ils apportent peu de formalités à la cérémonie du mariage. Ceux qui sont en état d'achetet une femme s'adressent aux parens, après s'être accordés avec elle, & conviennent facilement des conditions. On leur livre la femme, aussi-tôt qu'ils en ont payé le prix. Le mari, après avoir bû quelques bouteilles d'eau-de-vie avec ses nouveaux alliés, conduit son épouse dans la Cabane qu'il lui deltine. Là, elle est reçue par les autres femmes, qui l'aident à préparer le festin nuprial. Elle passe la nuit suivante avec son mari ; & le lendemain, elle se tend au licu du travail avec ses compagnes, & commence les mêmes exercices, suivant la saison (28).

Le titre de premiere fem ne qui l'obtient,

Celle des femmes qui donne à son mari le premiet enfant, est regardée premere ten ne comme la favorite & comme la maîtresse de la famille. Mais cet honneur lui eoûte bien cher; car elle est obligée de suivre le sort du mari commun, & Elle eltenterrée de se faire enterret vive dans le même tombeau. L'Auteur fut témoin (29) de cette cérémonie. Le Capitaine, ou le Chef du Village étant mort d'un excès d'eau-de-vie, les cris de toutes ses femmes se firent entendre aussi-tôt dans toute l'étendue de l'Habitation. Toutes les autres femmes se rendirent auprès d'elles , & se mirent à crier aussi comme des furieuses. La favorite se distinguoit par la violence de ses rémissemens. Mais ce n'étoit pas sans raifon. Comme il s'en trouve quelquefois, dans les mêmes circonftances, qui prennent sagement le parti de la fuite, les autres femmes, sous prétexte de la consoler, l'observerent de si près, qu'elle se trouva fotcée de se sou-Circonfluxes mettre à l'usage. Les parens de son mari vinrent lui faire des complimens de de erne funelle condoléance, & lui dire le dernier adieu. Le Marbut examina le corps & déclara qu'il éroit mort naturellement. Ensuite l'ayant lavé & soigneusement effuyé, avec le secours de quelques autres Prêtres, il l'oignit d'une composition graffe depuis la tête jusqu'aux pieds. Dans cet état, il l'étendit au milieur de la maison sur une natte.

céré monie.

Les femmes se placerent autour du cadavre; & la favorire se mit de bonne grace à la tète, comme au poste d'honneur. D'autres semmes sirent un second cercle autour des premieres. Elles sembloient avoit entrepris toutes ensemble de se surpasset l'une l'autre, par la force de leurs ctis, &

(15) Des-Marchais, ibid. p. 150. (16) Ibid, p. 145.

(18) Des-Marchais , whi fup. p. 144

(17) Villault, p. 85.

(19) Ibid. p. 139 & fuiy.

par la violence avec laquelle chacune arrachoit ses propres cheveux, & se déchiroit le visage. Quelquesois elles intertompoient cette affreuse scene, pour gatder un moment le silence. D'autres récitoient alors les vertus & les belles actions du Mort ; après quoi les cris & les contorsions recommençoient encore plus furieusement. Cette infernale musique dura l'espace de deux heures. Enfin, deux Négres fort robustes entrerent dans la maison, prirent le corps sans prononcer un seul mot, le lierent sur une civiete de branches d'arbres; & l'ayant chargé sur leurs épaules, ils le porterent par toute la Ville, en courant de toures leurs forces, & contrefaifant les défefperés ou les yvrognes, avec des gestes & des mouvemens si ridicules, qu'ils ne peuvent être comparés qu'à ceux des femmes, qui suivoient cette folle & comique procession. Le bruit étoit si éttange, dans tout le Village, qu'il n'auroir pas permis d'entendre le tonnerre. Après une marche, qui dura près d'une heure, le corps fut détaché de la civière, & déposé au lieu de la sépulture. Alors les cris & les extravagances des femmes recommencetent avec une nouvelle violence,

Pendant que ce bruit continuoit, le Marbut fit une fosse assez egrande pour contenir deux corps. Il tua ensuite une chévre, & l'écorcha. Les intestins servirent à faire un ragoût, dont il mangea, avec plusieurs des affistans. Il en fit manget aussi à la Favorite, qui ne marqua pas beaucoup de goût pour le dernier aliment de sa vie. Cependant elle en avalla quelques morceaux; & pendant ce repas, la chair de l'animal sut coupée en petites piéces, pilée, & distribuée à l'Assemblée. Les lamentarions se renouvellerent. Enfin, lorsque le Marbut eut jugé qu'il étoit tems de finir la cérémo- Montemet nie, il prir la Favorite par les deux bras, & la mit entre les mains de deux la Favorite. grands Négres, qui la faisirent rudement, & lui lierent les mains par derriere. Dans cet état, ils la coucherent fur le dos; ils lui mirent une pièce de bois sur la poitrine, & montant dessus, les mains appuyées sur les epaules l'un de l'autre, ils la foulerent aux pieds & l'écraserent bien tôt, Enfuite ils la jetterent à demi-morte dans la fosse, avec les restes de la chévre. Ils ietterent sur elle le corps de son mari , & remplirent la fosse de terre & de pierres. Les cris cesserent aussi-tôr. Un profond silence regna dans l'Assemblée, & chacun se retira aussi tranquillement que s'il n'étoit rien arzivé d'extraordinaire (10).

La Langue du Pays de Sestos (31) est la plus difficile de toute la Côte : ce qui réduit les Européens à la nécessité d'y faire le Commerce par signes. Les Négres excellent dans cet art. Ils ont confervé néanmoins quantité de mots François, qui leut ont éré transmis par leurs ancêtres, mais austi défigurés qu'on peut se l'imaginer. Ils ont appris aussi des François l'art de tremper le fer & l'acier, ou plutôt ils l'ont à une perfection dont les Européens n'approchent point. Les Marchands de l'Europe, qui trafiquent sur cette Côte. ne manquent jamais de faire donner leur rrempe aux ciseaux dont on se sere pour couper les batres de fer (12).

Ce sont les Portugais qui ont chasse la Nation Françoise de tous les Eta-

(30) Des - Marchais , page 139 & fui- & qu'ils parlent généralement du nez & fost (31) Barbot dit que leur dialecte eft Quebe,

(32) Barbot, p. 149. Hhhh iii Core DE MA-LAGUETTE. Portuguis s'y font établés.

bliffemens qu'elle avoit dans cette contrée. Ils y ont exercé long-tems leur tyrannie fur les Habitans. Mais les avantages qu'ils tiroient d'un riche com-Comment les merce ayant excité, en 1664, la jalousie des Anglois & des Hollandois, leur puillance commença bien-tôt à décliner. Insensiblement, ils y ont perdu leurs Poiseilions & leurs Forts, & s'étant vus forcés de se retirer dans les terres, ils ont pris le parti, pour s'y maintenir, de s'allier par des mariages avec les Naturels du Pays. De-là est forrie cette race de Portugais noirs ou Mulârres qu'on rencontre sur toute la Côte. Par politique ou par affectation, les Portugais de l'Europe les reconnoissent pour leurs compatriotes, leur donnent le titre de Fidalgos ou de Gentilshommes, leur accordent l'Ordre de Chrift, les admertent aux Ordres sacrés, & leur confient le Gouvernement de leurs Forts en Afrique.

Portugais Afriquains & leur Commerce

Ces Portugais Afriquains se sont rendus fort puissans dans plusieurs Cantons éloignés de la mer. Leur couleur & leurs alliances avec les Négres leur fait obtenir de tous côtés la liberté du Commerce. Ils onr pénetré fort loin, pat le Nord des Royaumes de Gago & de Benin. Ceux qui font établis fur les Rivieres de Sierra-Leona, de Junco, de Sestos & de Sanguin, portent leur Commerce jusqu'à la Gambra, la Kasamansa, Rio S. Domingo & Rio-Grande. Un de leurs plus riches Négocians, qui faisoit sa résidence à cent lieues de la mer, sur les bords de la Riviere de Sierra-Leona, entreprenoit tous les ans, avec les Mandingos, un long voyage au-delà d'une Riviere considérable, qu'il prenoit pour la Gambra. Il est certain que tous ces avantages, joint à la confidération que les Négres ont pour eux, les mettroient en état de faire un commerce d'immense étendue, s'ils recevoient plus régulierement des marchandises de l'Europe, & s'ils travailloient plus pour euxmêmes que pour les autres Nations (33).

Comblen il e⊃orruit s'éten÷

Abondance des providuces à Sei-

Les Vaisseaux qui viennent pour la traite des Esclaves, touchent à Sestos pour y prendre du riz. Il leur revient dans les échanges à deux schellings le quintal. Nos Marchands portent à la Salle du Palaver, ou du Confeil, leurs chaudrons de cuivre, leurs bassins, leur poudre & leur plomb, leurs vieux coffres, &c. & recoivent pour ces marchandises, du tiz, des chévres & de la volaille. Deux ou trois pipes, une charge de poudre, & d'autres bagatelles, leur, procurent une excellente poule. Un bassin de deux livres est payé par une chévre. Atkins obtint deux chévres pour un vieux coffre, qui, étant armé d'une serrure, passa pour une rareré dans le Pays, & sut visité avec admi-ration par tous les Negres d'alentour (34).

Le Canton de Sestos produit une si grande abondance de tiz, que le plus gros Bâtiment peut en faire promptement sa cargaison, à deux liards la livre. Mais il n'est pas si blanc ni si doux que (35) celui de Milan & de Verone. Les Habitans les plus distingués en font un commerce continuel, auquel ils joignent celui du poivre de Guinée & des dents d'éléphans, quoique la dernière de ces trois marchandises soit assez rare. Elle est néanmoins d'une fort bonne qualité: mais le prix n'en est pas reglé, parcequ'il n'y a point de Comptoir fixe dans le Pays. Le poivre est à si bon marché, que cinquante livres ne reviennent qu'à cinq sols en marchandises. Le même

(34) Atkins, p. 62. (35) Barbot, p. 132. (13) Ibid. p. 146 & fulv.

Auteur ajoute, qu'à l'arrivée d'un Vaisseau de l'Europe, les Négres s'empressent de venir à bord. Si c'est un Vaisseau François, ils font éclater (36) Cort DE Maleur joie par des témoignages extraordinaires. Villault prétend qu'ayant conserve un fond d'attachement pour la Nation Françoise, ils n'ont jamais Habitant pour voulu fouffrit que les Hollandois ni les Portugais formassent des Etablisfemens dans leur Pays. Des-Marchais nous apprend (37) que les Anglois n'ont pas laissé d'y établir un Comptoir , dont les ruines subsistent en-

On avertit les Européens, qui relâchent à Sestos pour faire leur provi- Dangers du clifion d'eau & de bois , d'éviter l'intemperance dans l'ulage des fruits & de mai, l'eau des sources vives. Ces deux excès, joint à la fatigue du travail, & au mauvais air qui s'exhale sans cesse d'un fond marécageux, ruinent en peu de tems les meilleures constitutions. On commence par sentir de violens maux de tête , accompagnés de vomissemens & de douleurs dans les os , qui tournent en fiévres violentes, avec de fréquens délires, & qui deviennent m ottelles en peu de jouts (39).

#### 6 V I.

## Supplément sur le Pays & les Usages de Sestos, tiré de Barbot.

E Voyageur dont on emptunte ce Supplément étoit à Sestos en 1680. Il Etendor du Pays nous apprend que les terres de cette contrée s'étendent l'espace d'environ de Selba. trente cinq lieues au long de la Côte, depuis la Riviere de S. Jean ou de Barfay, jusqu'à Kro; & beaucoup plus loin au Nord, s'il faut s'en rapporter au rémoignage de plusieurs Officiers du Roi.

Dans un Bois , éloigné d'un mille de la Ville royale , Barbot & ses com- Oifest fomilier. pagnons ruerent un oiseau de la grosseut d'un coq-d'Inde, & dont le cri est fort aigu. Sa chair est douce, potelce, d'un goût aussi agréable que celle du faifan. Le tems le plus favorable pour la chasse de cet oiseau, est le soir. lorfqu'il cherche à se placer pour la nuit. Il se perche sur un arbre particulier, où certains petits oiseaux font leur nid en grand nombre, à l'extrêmité des branches. Leur groffeur ne surpasse pas celle du moineau; mais ils ont Autres espécer. le plumage fort agréable. Près du Village, ou de la Ville du Capitaine Jacob, l'Auteur en vit sur un seul arbre plus de mille nids. Le plus habile de tous les artifans n'égaleroir pas l'adrelle de ces petits animaux dans le mélange & l'entrelassement des joncs & des perites branches dont ces nids sone composés, & ne joindroir pas si bien la délicaresse à la solidité. Ils y laissent un petit rrou pour entrer & pour fortir.

· Les Hirondelles sont ici sort petites. Elles ont la tête plate & le bec extrêmement petit.

On voir ici des chiens, comme dans toutes les parties de la Guinée, Chiens de Sellosmais en petit nombre, parce que les Négres trouvent leur chair excellente & qu'ils en mangent beaucoup. Ils ont peu de porcs. Leurs moutons font fort différens de ceux de l'Europe. Outre qu'ils n'ont pas la même groß

(16) Bolman, p. 48. (17) Des-Marchais, p. 135. (38) Villault , p. 86. (19) Barbot , p. 135.

seur, la Nature leur a donné, au lieu de laine (1), du poil comme aux chévres, avec une forte de criniere comme aux lions. Leur chair est un ali-LAGUETTA. ment médiocre. Cependant ils ne se vendent pas moins d'une barre de fer (1).

Les Négres de Sestos sont circoncis, sans qu'ils puissent en donner d'autre Médecias & taison qu'un ancien usage, qu'ils ont reçu de leurs ancêtres. Les Médecins chilleres du Pays font les Prêtres. Ils connoillent fort bien la vertu des herbes & des plantes (3). Les femmes ont une maniere fort extraordinaire de donner les clysteres, avec des tuyanx de canne, par lesquelles elles soufflent la com-

Deux hommer funguliers.

polition hors de leur bouche. L'Auteur en fit l'experience. Il vit, dans cette contrée, deux hommes fort linguliers. L'un, qui étoit grand & robuste, avoit le fond de la peau de la blancheur du lair, mais entremêlé de petites taches noires, qui lui donnoient l'apparence d'un tigte. L'autre, au contraire, avoit le fond noir, avec de petites taches blanches. Mais ce qui rendoit celui-ci beaucoup plus curieux, c'est qu'il avoit passé la plus grande partie de sa vie dans la même place, sans autre occupation que de fumer continuellement du tabac. Il avoit le scrotum d'une monstrueuse grosseur, & certe incommodité n'avoit fair qu'augmentet depuis sa naissance. L'Auteur soupçonna ces deux hommes d'être atraqués de la lépre, avec d'aurant plus de fondement, que ce mal est affez commun dans le Pays. Mais il reconnut son erreur, après avoir remarqué qu'on s'approchoit d'eux familierement, quoique les Négres évitent la communicarion des lépreux.

Funérailles d'un Negre de diftinction & Seifor,

Aux funérailles d'un Négre de distinction, tous les Habitans du Village s'assemblent autour de la maison, en courant d'un air furieux, & poussant des cris qui ne sont pas plus mesurés. Les femmes sont assises autour du corps, tenant à la main quelques feuilles de bananier pour le garantir du soleil, quoiqu'il soit couvert d'une pièce d'étoffe. Le jour de l'enterrement, toute l'Assemblée redouble ses cris, sur-tout au moment que le corps est renfermé dans son cercueil, qui ne consiste ordinairement que dans quelques branches entrelassées. Oh y met aussi le cimeterre, la javeline, les Sacrifice hu- colliers & rous les habits du Morr. Lorsque le cercueil est dans la fosse, on force deux Esclaves, un de chaque sexe, de manger un peu de riz, qu'on a préparé pour cette cérémonie; quoique le sort qui les attend ne leur laisse de goût pour aucune noutriture. On les met ensuite, chacun de leut côté, debout dans la fosse, qui est toujours fort grande, & si profonde, qu'on

ne leur voit plus que la tête. On prie le corps, avec des cris & des hurlemens redoublés, d'accepter cette offrande; & les Esclaves étant assommés aussi-rôt, on les place aux deux côtés du cercueil, avec quarre chevaux, qui sont tués aussi sur le champ, avec quelques pots de riz & de vin de palmier, avec des bananes & d'autres especes de fruits & de plantes. On recommence ensuire à prier le Mort d'user librement de ces provisions, s'il est pressé de soif ou de faim dans son voyage. L'opinion des Négres est que la mort n'est qu'un passage, qui les conduir dans un Pays éloigné, où ils doivent jouir de toutes sortes de plaisirs. Pendant certe lugubre exécution,

( 1) Voyez les Figures,

( a ) Barbot , p. 13 I,

-

(3) Le même, p. 135

les cris ne cessent pas dans l'Assemblée. Mais à peine est-elle finie , qu'on Côre ne Ma ne pense qu'à la joie. On retourne gaiement à la maison du Mort, pour y boire & manger, foir aux dépens de la famille, foir à ceux des convives, si le Mort n'a pas laisse dequoi fournir aux frais de la sète. Lorsqu'un l'enterreuncut, Etranger se présente dans ces circonstances, il ne peut se dispenser de faire à l'Assemblée quelque gratificarion, en liqueurs ou en alimens, qui surpasse toujours la valeur du somprueux festin des Négres. C'est l'usage, ici comme à Quoja, d'enrerrer les Habirans au lieu de leur naissance, à quel-

que distance qu'ils foienr morts.

Les Négres de Sestos sont des Idolâtres, ignorans & grossiers. Un jour, réstitute noteque l'Aureur étoit à prendre l'air vers la poinre Sud de la Riviere, à cin-eule, quante pas du Village, il trouva, dans une petire Cabane couverte de feuilles, une Figure imparfaire & groffiere, qui représentoit un corps humain. Elle éroir composée de terre noirâtre, de la haureur d'environ deux pieds, & de la groffeur ordinaire de la cuisse. Barbot apprir que c'éroir le Fériche du Village, & que tous les jours, au foir, les Habirans & le Roi même, après s'être lavés dans la Riviere, alloient se mettre quelques momens à genoux ou se prosterner devant cette Figure. A quelque distance de la même Cabane, on apperçoir certains rochers, aufquels ils rendenr aussi un culte religieux, & qu'ils regardent apparemment comme leur Fétiche de Mer.

Un aurre jour, que l'Auteur se promenoir au long de la Riviere, il vit arriver, des lieux voifins, quantiré de Négres dans une parure fort étrange. Enage l'abilitée, Ils avoient le visage barbouillé de sang, & poudré de sarine de riz. Le

motif de leur voyage étoir de s'affembler pour un factifice public , qu'i's nomment Sandi-Leté, c'est-à-dire, la Poule de l'alliance. Cetre fete se cllébroir pour la culture des rerres, qui devoir commencer le jour suivant. Elle fur accompagnée de danses & de chants devant l'Idole. Mais on artendit, pour commencer la cérémonie, que l'Aureur fur rerourné à bord, parce que la présence d'un Erranger seroir regardée comme une profanarior. Deux jours après, Barbot remarque qu'ils avoient coupé, à trois pieds de la rerre, un fort bel oranger. Des deux côrés du rronc, ils avoient planté deux pieux, qui éroient joints au fommet (4) par une aurre pièce transversale, au-dessus duquel s'élevoit un quatrième pieu, surmonté d'une petite baguerre. Une poule égorgée, qui éroir suspendue par les pieds à certe baguetre, descendoir vers le tronc de l'oranger, sur lequel son sang tomboit goure à goute au long du bec, dans l'endroir de l'arbre qui avoir été coupé. Elle éroir entourée de branches de palmiers & de feuilles de bananier, qui remplissoienr l'espace entre les pieux, avec de perires ouverrures néanmoins, qui sembloient ménagées exprès pour laisser du jour au travers. On apprit à l'Aureur, que le tronc d'oranger éroit le Fétiche, & que le sang de la poule lui étoit offert pour nourriture (5).

(4) Voyez la Figust,

(5) Barbot , p. 131 & fuivantes.



Tome III.

Liii

COTE DE MA-LAGUETTE.

### 6. V I I.

#### Côte de Malaguette, ou du Poivre, proprement dite.

Frender & cap lites de cette Co-

parler proprement , la Côte de Malaguerte (1) ne s'érend que de-A puis Rio-Sestos jusqu'à Grova, un peu au delà du Cap Das-Palmas, c'est à-dire, l'espace d'environ cinquanre-cinq lieues. Elle est géneralement baile & plare. Le terroir en est humide, gras, convert de forêts, & fort bien arrofé par quantité de Rivieres ou de ruisseaux , à l'embouchure desquels on trouve des Villages qui portent les mêmes noms. Les principaux & les plus fréquentés, font le Perit-Seflos ou Seftre, ou Sanguin, Bettoua ou Batteway , Seno , Sellro ou Sellra- Kro , Kro-Setra , Warpo , Boto ou Bado, le Grand-Seffre, le Petit-Seffre, Goyana ou Goyava, Garaway ou Grova,

Petit-Seftos.

Le Petir - Sestre est à quatre lieues de la Riviere (2) au Sud-Est. Dans l'intervalle, on trouve un rocher long & montagneux, fut lequel la Nature a placé un fort grand arbre. Il est suivi de cinq autres rochers, au Sud, & précédé d'un seul du côté du Nord. Les Négres de cet espace sont livrés à la pêche, & n'offrant presque rien pour le Commerce. Deux lieues plus loin, à l'Est, on rencontre la pointe de Baxos-Suino, qui s'avance dans la mer; & piès d'elle un grand roc, dont le sommer paroit blanc, avec la figure d'une voile, qu'on découvre, dans le beau tems, de la rade de Seftos.

Baros Suino. Sanguin.

Un peu au-dessous du roc est le Village de Sanguin (3), à l'embouchure d'une Riviere du même nom, qui se décharge dans la mer au Sud-Sud-Est, & qui reçoir des Vailleaux pendant l'espace de douze lieues, quoique son embouchure foir forr étroite (4), & bordée de grands arbres. Le Village (5) contient environ cent mailons. Autrefois les Anglois y avoient un Etabliffement; mais le mauvais naturel des Habitans les a forcés de l'abandonner. Le Roi du Pays est tributaire de celui de Sestos. Il est ordinairement vêtu d'une robbe bleue, à la Moresque, & prend plaisir à visirer souvent les Vaisseaux qui sont dans la rade. Les Portugais & les Hollandois faisoient sci le commerce de l'yvoire & du poivre ; mais, dans ces derniers rems, la multirude de Vaisseaux qui sont venus fir. la Côte a fait tellement hausser le prix des marchandises du Pays, que les profits se réduisent presqu'à rien. L'Aureur ajoure qu'on se ressent du même mal sur toures les Côtes de la Guinée. Dans les occasions pressantes, Sanguin est un lieu commode pour l'eau, le bois & les provisions.

les noms, ditent indifféremment Malaguette, Maniguerte, & Malagare. On a déja remarqué que c'est le nom que les François

ont donné au poivre du Pays. (1) Barbot confond ce lieu avec le petit

Paris, qui est beaucoup plus au Sud-Est. (1) Des Marchais dit qu'il y a douze lieues dici a Rio Seffos ( Vol I. p. 145 ); & Snock, qu'on diftingue aisément Sanguin à plusieurs

(1) Les gens de mer, corrompant tous grands arbres qui se préseurent à l'Est. l'espace de douve ou quinze lieues; que l'embouchure a cino ou fix cens pas de large, & que la latitude est de einq degrés douze minu-

tes du Nord , Vol. I. p. 148. (1) Près du rivage , die Des - Marchais , eff un affez grand Village, fitué entre de grands arbres. Ibid. p. 148,

Baffa , Bofo , ou Bofou , est un Village , éloigné de Sanguin d'une lieue Côte pe Ma-& demie à l'Est. On y trouve quelques dents d'éléphans ; mais le poivre y est en abondance. On reconnoît aisement ce lieu à sa pointe de sable, qui Bassa ou Buto. est (6) environnée de rocs. Quélques Négres du Canton parlent la Langue Portugaife ou la Lingua Franca.

LAGUITTE.

Seterna, ou Setres, n'est qu'à deux lieues de l'Est de Baffa. Sa pointe, qui est à l'Est, présente aussi des rocs à quelque distance en mer. Le commerce de l'yvoite & du poivre s'y fait avec affez d'avantage. Fort près , à l'Est, est le Village de Tasse ou Dasse. On rencontre ensuite Bottoua ou Bat-

taway, à la distance d'une lieue & demie. Cette Ville se reconnoît facilement, à deux grands rochers, dont l'un se présente en mer à la distance d'environ deux milles, à l'Ouest, & se nomme Cabo-de-Sino; l'autre est cabo sino, éloigné de la Ville d'environ quatre milles , à l'Est. On distingue encore ce lieu à plusieurs grandes collines, qui sont derrière la Ville. La malaguette y est en abondance; & le goût des Négres, dans les échanges, est pour les perperuanes, les chaudrons de cuivre, les barres de fer & les annabasses. Ils se rendent volontiers à bord pour le Commerce; mais la plûpart sont des voleurs fort adroits, qui doivent être sans cesse observés (7), & qui se dispensent même, quand ils le peuvent, de paver ce qu'ils achetent.

Le Village de Sino est au Sud-Est de Bottoua, à une lieue & demie de distance, & se reconnoît au grand rocher qui termine nne pointe de sable assez avancée dans la mer. Derriere cerre pointe, on découvre une belle & grande Riviere, qui vient de fort loin dans les terres, & qui n'est point inférieure à celle de Seftos (8).

Le Village de Souverabo, ou de Sabrebou, est à une lieue de Sino, au Sud-Est. Celui de Sestre-Kro, ou Krou (9), à cinq lieues de Sabrebou, est agréable & spacieux. On le reconnoît à son Cap, formé par trois collines & planté d'arbres, qui paroiffent, de la mer, comme autant de mâts. Ce Cap, ou cerre Pointe, est environnée de rochers, dont quelques-uns s'avancent un peu dans la mer. On a , pour autre marque , deux tochers fur le rivage, à deux milles l'un de l'autre. La terre est basse & plare. Dans un besoin pressant, on peut trouver de l'eau dans un enfoncement du rivage, qui se présente comme une petite Baye, mais sans aucun abri.

Stille Kross.

Wappo est à cinq lieues de Sestre-Krou, situé sur une perite Riviere. Il est reconnu par une rangée de vingt ou trente arbres , qui paroissent sur un terrain haur, long & uni, à pen de distance du rivage, avec cinq palmiftes à l'extrêmité. Il est remarquable aussi par une Isle plate, ou plutôt un rocher, qui est fort près de la Côre, & qui est environné de plusieurs autres perits rocs. Les dents d'éléphans font fort grolles dans le Village qui est au-dedans la Riviere, aussi-bien qu'à Borua & à Sestre-Krou. Le Pays abonde en malaguette, & les Négres l'apportent sur les Vaisseaux dans de grands paniers (\*), qui ont la forme d'un pain de fucre.

Drova-Drue, ou Drou, & Niffo, font deux autres Villages entre Wappo & le Grand-Seftre. Ils produifent une groffe quantiré de malaguerre, à si

(6) Snock & Bolman donnent les mêmes marques.

(8) Bolman , ibid. (9) Bofman , p. 136 & fuiv. (") Le même, p. 486.

(7) Bofman , p. 485 ; & Barbot , p. 136. .

CÔTE DE MA-

bon marché, que pour une barre de fer Barbot en acheta trois cens cinquante livres. Les Nègres, aux environs de Wappo & dans les Cantons voinns, sont plos doux & plus traitables que du côté de l'Ouch, mais fort importuns à demander leurs dalchis, c'est-à-dire, des préfens, avant que de commencer le Commerce. Leur langage est inintelligible. La mer, au long de toutes ces Côtes, foumit une grande variété de poisson, qui est à peu près le même que sur la Côte d'Ore.

Le Grand Sef tre, & le l'etit-Sefere, nommes a er ment le tra d'à lel'etit-

Depuis Wappo jusqu'au Grand-Sestre, le rivage s'étend au Sud-Est quart de Sud. La seconde de ces deux Places, qu'on appelle aussi Sestre-Paris, est un grand Village sur la Riviere nommée Rio-das-Escravos. Il est à deux lieues & demie de Drova, au Sud - Est. Ses marques sont un rocher au Nord-Ouest, & un enfoncement dans la Côte, au dessus duquel sont trois palmistes dans les terres. Les Hollandois appellent ce lieu Balletjes - Beck , du nom d'un Marchand Négre, qui y exercoit autrefois le Commerce. Les Habitans ne s'approchent point d'un Vaisseau dans leurs Canots, sans crier de routes leurs forces, avec un reste de prononciation Normande : » Ma-" laguette tout plein, Malaguette tout plein; tout plein; tout plein; tant à » terre de Malaguette. Ils reconnoissent ensuite, aux réponses des Matelots, si le Biriment est François. Les Dieppois donnerent autrefois à cette Ville le nom de Seftre-Paris, parce qu'elle est une des plus grandes & des plus peuplées de cette région. Ils y avoient un Etablissement pour le commerce du poivre & de l'ivoire, deux marchandises que le Pays produit abondamment. Le poivre des Indes n'étoit point encore connu dans l'Europe. Mais les Portugais ayant ensuite conquis l'Isle du Prince, se répandirent sur toutes les Côtes de Guinée & s'établirent sur les ruines des Comptoirs François. Le Grand-Sestre se nommoit le Grand Paris; comme le Perit-Sestre, qui

eft quelques lieues plus loin , portoir le nom de Petir-Paris. Barbox a plácé mail-à-propos clavici priste de lis-Seftons. Tous est nome, obferre Des Marchitis , qui fubificat enore dans l'usage des autres Nations & des Nègres mèmes , ne peuvent laiffer autom dotte que les François n'aient cu d'ancie s Eubhilfemens fur cette Côte. On a remarqué , dans le Tome précéders, qu'ils en font remonter l'origine en 1566. « qu'ils l'artivibuent aux des qu'ils en l'origine de 1566. « qu'ils l'artivibuent aux les Habitans du Phys en Mormandie. Ajoutes , dit le même Auteur, que les Habitans du Phys en Compandie. Ajoutes , dit le même Auteur, que les Habitans du Phys en Compandie. Ajoutes , dit le même du peut les Nation François († 190).

Fubliffemens
I rançois sur cette Côte.

Sovana.

On compte trois lieues & demie depais le Grand-Seftre jufqu'au Village de Goyanz ou Goyanz quatre endire taglou'i Sarouay; routes terres baffes; se de Goyanz quatre endire taglou'i Sarouay; routes terres baffes; & deux de Garouay au Cap Das-Palmas. Les marques de Goyanz font une haute montagne alfæ délogrée dans les terres, & une Riviere nommée Rio-de-S-Clémente, qui n'ell pas navigable pour les Chalooper, & qui elle coule intérieurement au long des Grèes. Elle a fir la rive de Mou un petit Village, ou un Hamean, où l'eau fraiche, l'ivoire, & le poivre de Guinée font en abordade.

Cabo das-Pal

Cabo das-Palmas, ou le Cap-Palmas, a riré son nom d'un grand nombre de palmiers qui se présentent dans plusieuts endroits, sur-tout près du

(10) Des Marchais , Vol. I. p. 149.

tivage, & fur deux collines qui forment le Cap. Sa situation est exacte- Côrt pt Ma-

ment à quatre degrés cinquante minutes de latitude du Nord (11).

LAGUETTE.

Derriere ce Cap, la Côte forme un enfoncement, où les Vaisseaux trouvent une bonne retraite contre les vents du Sud. À la distance d'une lieue vets l'Est, le tivage est botdé par un grand rocher, à la pointe duquel on trouve une rangée de basses ou de petits tocs, dont la surface est égale à celle de l'eau. Ces écueils, qui ne s'avancent pas moins d'une lieue dans la mer, ont causé anciennement la perte de plusieurs Vaisseaux. On rencontre, deux lieues plus loin en mer, un autre bane, où le contant de la marée est fort impérueux , sur neuf ou dix brasses d'eau.

Deux lieues à l'Est du Cap, on trouve Grova, qui termine la Côte du

Poivre ou de Malaguette.

Il manqueroit quelque chose à cette Description, si l'on n'y joignoit un petit nombre d'Observations génerales sur la nature du terroir & sur le casactere des Habitans.

Les vapeurs continuelles qui s'élevent de tant de Rivieres , au long de Objerrations la Côte, produisent des fiévres malignes, qui ne sont jamais sans danger génerales surces. pour les Européens. Ce mauvais ait est si pernicioux au Cap-Palmas, qu'il se fait quelquesois sentir à trois ou quatre lieues en met ; car, pour peu que le brouillard air d'épaisseur, il répand jusqu'à cette distance une puanteur insuportable.

En géneral , le Pays a beaucoup de pois , de féves , de courges , de Aliment R prolimons, d'oranges, de Bacchas, de bananes, & une forte de noix dont viscon du l'ayi. la coque est fort épaisse, & qui est véritablement un fruit délicieux. Il a des bestiaux en abondance, des chévres, des porcs, de la volaille, & plusieurs sortes d'execllens oiseaux à très bon marché. Le vin de palmier & les dattes, que les Négres aiment passionément, y sont de la meilleure qualité du monde. Mais la principale richesse de la Côte est la malaguette ou le poivre de Guinée, dont l'abondance empêche toujours la cherté. Suivant Barbot (12), les Négres de Sestos l'appellent Waitanzag; & ceux du Cap de Palmas, Emaneghetta (13).

Quelques Ecrivains, tels que Lemery & Pomey (14), prétendent que la Origine atrib-Queiques Ecrivains, teis que acrieca o como de Melega, Ville d'Afrique; mais ils ne nous boce au nom de malaquette a tire fon nom de Melega, Ville d'Afrique; mais ils ne nous Malaquette. apprennent point comment ni d'où cette marchandise & le nom sont passés

en France.

La Plante qui porte le poivre de Guinée, devient plus ou moins forte, Description de fuivant la bonté du terroir, & s'éleve ordinairement à la qualité d'arbrif- cette Plante & de scau. Quelquefois, faute de cet avantage, elle demeure rampante, du moins si elle n'est soutenue avec soin, ou si elle ne s'attache à quelque tronc d'arbre, qui lui sert d'appui. Alors, comme l'if, elle couvre tout le ttonc. Lorsqu'elle rampe, les grains, quoique plus gros, n'ont pas la même bonté. Au contraire , plus les branches s'élevent & sont exposées à l'air , plus le fruit est sec & petit; mais il en est plus chaud & plus piquant, avec toutes

(11) Comme Des-Marchais, & Labat après lui , le trompent souvent pour les latitudes , on ofe à peine compter ici sur cette observa-

(11) Description de la Guinée , p. 132. (13) De-là vient le nom de Malagueres parmi les Européeus. (14) Histoire des drogue

liii iii

COTE DE MA-LAGUETTE.

les véritables qualités du poivre. La feuille de la malaguerre est deux (15) fois autli longue que large. Elle est étroire à l'extrêmité. Elle est douce . & d'un verd agréable dans la faison des pluies. Mais lorsque les pluies cessent , elle se flernt & perd sa couleur. Brisée entre les doigts, elle rend une odeur aromatique, comme le clou-de-girofle; & la poinre des branches a le même effer. Sous la feuille, il fort de perits filamens frisés, par lesquels elle s'arrache au tronc des arbres ou à tout ce qu'elle rencontre. On ne peut décrire exactement ses sleurs, parce qu'elles paroissent dans un tems où l'on ne fait pas de Commerce sur la Côte. Cependant il est certain que la Plante produit des fleurs, aufquelles les fruits succédent en forme de figues angulaires, de différentes groffeurs, fuivant la qualité ou l'exposition du tertoir. Le dehots est une peau fine, qui se séche & devient fort cassante. Sa couleur est un brun foncé & rougearte. Les Négres prérendent que cetre peau est un poison. La graine qu'elle renferme est placée régulierement . & divisée par des pellicules fort minces, qui se changent en petits fils, d'un

& more Malagor

Qualités de la goût auffi piquant que le gingembre. Cette graine est ronde, mais angulaire; rougearre avant la maturité; plus foncée, à mesure qu'elle meurit; & noire enfin , lorsqu'elle a été mouillée. C'est dans cet état qu'on l'emballe pour le transport. Cependant cette humidité produit une fermentation qui diminue beaucoup sa vertu. Pour se bien vendre, il faut qu'elle ait le 20ût aussi piquant que le poivre de l'Inde.

Sa Forme , fuigant Barbot.

Barbot représente le fruit presqu'ovale, mais terminé en pointe. Sa peau, dir-il, est fort mince; verre d'abord, & d'un bel écarlate lorsqu'elle est féche ; douce & molle , parce que n'ayant point de poulpe elle n'est pas tendue. Dans l'interieut est la malaguette, qui ctoît en quarre ou cing rangées, couvertes de pellicules blanches, qui séparent aussi chaque graine l'une de l'autre. Ces pellicules sont plus acres & plus piquantes que le poivre le plus chaud.

Ayant sa matutité, continue le même Voyageut, le fruit est touge & d'un goût affez agréable. Le meilleur a la couleut d'une charaigne. Il est gros, pefant & fort uni. Le noir est le plus perit. Il prend sa couleur lorsqu'il est emballé à botd (16), cat on le chatge verd. La graine n'est ni si groffe ni fi ronde que le poivre d'Inde. Elle a plufieurs angles (17). Les rameaux de la Plante titent sur le goût du giroste. Mais il y a une autre forte de malaguette, qui ctoît comme l'herbe-à-grandes-seuilles. Celle qu'on achere depuis le milieu de Novembre jusqu'au mois de Mars, doit être vieille au moins d'une année, car la nouvelle commence à boutonnet au mois de Janvier (18).

Teme de le

On cueille le fruit, lorsque l'extrêmité des feuilles commence à noircir, Le poivre de Guinée a quelquefois été fort rechetché en France & dans les autres Pays de l'Europe, fur-tout lorsque celui de l'Inde y est cher & rare. Les Marchands s'en servent aussi pour augmenter injustement leur profit, en le mêlant avec le véritable poivte (19).

(15) Barbot, ibid. (17) Les Portugais lui en donnent fix . & (16) On vient de lire le contraire. Mais on de-la vient le nom de Rie Sefles ou Sextos. doit juget que chaque Marchand a sa mé-(18) Barbot , p. 132 ; & Bofman , p. 305. (19) Des-Marchais, whi fup. p. 155.

La malaguette de Rio-Sestos croît sur une sorte d'atbuste, & passe pour la plus groile de toute la Côte qui en tire son nom. Les Plantes y sont si Côte DE Maprès l'une de l'autre, que dans quelques endroits elles ont l'apparence d'un petit bois (20).

Bosman rend témoignage, qu'outre la malaguette, on trouve dans le Sorte de Cardamême Pays un autre fruit, qui ressemble au cardamome par le goût & la mome. figure, & qu'il prend en effet pour le même fruit. Il ajoute qu'a Benin & dans quelques Pays interieurs, on voit du poivre qui ne differe pas de celui de l'inde.

La detniere espece de poivre, qui s'appelle ici Piment, & qui potte en Piment de la Europe le nom de poivre d'Espagne, croit en abondance sur la Côte. L'ar- même Côte. bufte qui le produit est un peu moins haut que nos groseillers d'Europe. Il y a deux fottes de piment ; le grand & le petit ; tous deux verds d'abord : mais le peut prend enfuite un fort beau rouge, & le grand tourne fur le noir. Ce fruit est plus estimé que le poivre noir commun, sur-tout la petite espece, qui n'a pas le quart de la groffeur de l'autre, mais dont l'arbuîte a

fix fois plus de hauteur & d'étendue dans ses branches. Le piment confit au vinsigre, ou au jus de limon, passe pour un excellent stomachique (21). les l'ollandois s'étoient mis autrefois dans l'usage de transporter une Commerce du l'iment, alangroffe quantité de piment. Ils en chargeoient des Vaisseaux entiers. Mais donné des Ausce goût parcît fort diminué dans leur Nation. L'Aureur se procuta trois pécas; quintaux de piment à Rio-Sestos, pout une seule barte de fer, dont la valent ne su passoit pas cinq schellings. Aujourd'hui les Marchands de l'Eu-

rope s'arrêtent fort pen à toutes ces espèces de poivre, & ne prennent, sur Marmol nous apprend, dans son Afrique, qu'avant l'arrivée des Portu- Amerin exergais, les Marchands de Barbarie traversoient une grande partie du Conti-chands de Barbanent pour ailer chercher le poivre de Guinée, & que de la Barbarie ils le rie. transso totent dans toutes les parties de l'Italie, où il se nommoit Grainede-Para is , parce que les Italiens n'en connoissoient pas l'origine.

la Côte de Malaguette, que des dents d'éléphans.

Les i abitans de la Côte du Poivre sont livrés à tous les excès de l'ir-tempérance & de la luxure. Ils n'entretiennent les Européens, & ne parlent re Côte. ensemble, que des plaisies qu'ils ptennent avec les semmes. Il s'en trouve, dit-on, qui proftiruent leurs femmes à leurs propres enfans; & lotsque les Narchands de l'Europe leur reprochent cette infamie, ils affectent d'en ri e, comme d'une bagaselle. Le penchant au larcin est une qualité commune à toute la Nation, du moins à l'égard des Etrangers. S'ils font recus à bord , ils dérobent adroitement , vivres , marchandiles , & tout ce qui tombe fous leurs mains, jusqu'à des pointes de clous & des morceaux de fer brifés ou rouillés. Ils ne font pas moins insuportables par leur importunité à demander des daschis, ou des présens.

Leur langage est si difficile, que non seulement les Européens n'y peuvent rien comprendre, mais qu'on ne trouve pas même d'Interprêtes, pour cette leut Langue. région, parmi les autres Négres. Aussi le Commerce ne se fait-il que par des fignes & des gestes. C'est par cette voie qu'ils expriment leur goût pour la dé-

(10 Barbot, nos fug.

(11) Bolman, p. 101.

COTE DE MA-LAGUETTE.

bauche & leurs idées de plaisir. Ils sont géneralement bien faits & d'une phyfionomie agréable. La plupart ne font couverrs que d'un pagne, ou plutôt d'une simple pièce d'étoffe au milieu du corps, Ils sont sujets à des hernies fâcheuses, L'Auteur en vit un , à qui le scrotum tomboit jusqu'aux genoux. Cependant

Leur manière ils sont robustes & laborieux. Lorsqu'arrivant de différens Cantons ils se rencontrent au rivage ou fur un Vaisseau, ils se prennent mutuellement par les bras, fort près de l'épaule, en prononçant le mot Toyo: Ensuite, faisant gliffer leur main jusqu'au coude, ils réperent Towa. Api: quoi, ils se prennenr par les doigrs, comme les Négres de Sestos, & les font craquer, en prononçant plusieurs fois Enfanemate , Enfanemate ; c'est-à-dire , Mon ami , comment yous portez-yous !

Leurs artifant.

Ils ont d'excellens Forgerons , qui entendent parfaitement l'art de la trempe, & qui rendent les armes & tous les instrumens de fer, d'une dureté à route épreuve. Ils ne manquent pas d'ouvriers pour la construction de leurs Canots. L'expérience leur tient lieu de lumières pour l'agriculture, du moins à l'égard du riz, du millet & de la malaguetre, qui font leut

Leur Roi & feur Religion.

principale reflource pour la nourriture & le Commerce. Leur Taba, ou leur Taba-Seyle, que d'autres appellent Tabo-Seyle, c'est-à-dire, leur Roi, exerce une autorité atbitraire, & ne paroît en public qu'avec beaucoup de pompe. Ses peuples contribuent à son pouvoir par des sentimens naturels de foumission. Leur simplicité les attache beaucoup au Paganisme. Ils rendent un culte aveugle à leurs Grifgris & aux Ames des Morts, qu'ils prient de leur accorder dans ce monde une vie paifible. Ils faluent la nouvelle Lune avec des chants, des danses & d'autres bouffonneries. Leur superstition est extrême pour les Sorciers.

Temt pro au Commetce de sette Côte,

Le tems le plus favorable pour le Commerce de certe Côte, est le mois de Février, de Mars & d'Avril. Les petits Vaisseaux donnent plus de faci-liré que les grands. On commence à sentir les vents Sud-Sud-Est au mois de Mai, Ils amenent les Tornados, & les grandes pluies, qui sont toujours accompagnées de tonnerres & d'éclairs tetribles (23).

(13) Barbot , p. 137 & 138.

## CHAPITRE III.

## DESCRIPTION DE LA CÔTE D'YVOIRE.

LES gens de mer & les Géographes ne s'accordent pas sur l'étendue & la division de la Côte d'Yvoire. Batbot dit que les François & les Hol-CÔTE D'YVOIRE. Etendue & di- landois la font commencer à Grova, deux lieues à l'Est du Cap-Palmas, & vision de la Côte continuer jusqu'à Rio-de-Sueiro-da-Costa , où commence proprement la Q'Y voire. Côte d'Or. Ils la subdivisent en trois parties; la Côte d'Yvoire, la Côte de Male-gentes, & celle de Quaqua. Ils veulenr, comme les Portugais, que la Côte d'Yvoire, proprement dite, s'étende depuis Grova jusqu'à la Riviere de Saint-André, Nord-Est & Sud-Ouest; celle de Male-gentes, depuis la Riviere de Saint-André jusqu'à Rio-Lagos, Ouest-Sud-Ouest & Est-Nord-Est; & celle

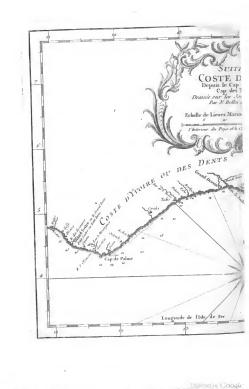





celle de Quaqua, depuis Rio-Lagos jusqu'à Rio-de-Sueiro-da-Costa, de l'Oueit-Nord-Oueit à l'Est-Sud-Est. Toute cette étendue de Côte est bordée de Villages & de Hameaux (1).

D'YVOIKE.

Suivant Des-Marchais & d'autres Voyageurs, toute la Côte, depuis le Cap-Palmas jusqu'au Cap-Tres-Puntas, est connue des gens de mer sous le nom de Côte-des-Dents, ou Côte - d'Yvoire, Les Hollandois la nomment, Nom que les dans leur langue, Tand-Kuft. Elle se divise en deux Parties; celle du bon & Hollandois lui celle du mauvais Peuple. Ces deux Nations sont séparces par la Riviere de Botto. On ignore à quelle occasion la derniere a reçu le ritre de mauvaise; mais il est certain, en général, qu'à l'Est du Cap-Palmas les Négres sont méchans, perfides, voleurs & cruels. A l'égard du nom de Côte-d'Yvoire, on conçoir, tout d'un coup, qu'il vient du grand nombre de dents d'éléphans que les Eutopéens achetent sur cette Côte (1).

Celle du bon Peuple commence au Cap La-Hou. Les Hollandois ont don- Nation des Orané le nom de Quaquas aux Habitans, julqu'au Cap de Sainte-Apolline, par-quar. D'ou vient ce qu'en s'approchant des Vailleaux de l'Europe, ils avoient ce mot sans cesse à la bouche. On a jugé qu'il signifie bon-jour, ou, soyez les bien-venus. Villault remarque qu'ils le répetent souvent, lorsqu'aprèsavoir bien mangé ils patoisfent contens de s'être bien templi l'estomac ( 3 ). Cependant Snock , qui étoit Hollandois, semble embarassé à trouvet l'origine & la signification du même mot; à moins, dit-il, qu'on ne prétende trouver quelque ressemblance entre l'accent de ces Négres , & le chant , on le cri des canards. Mais il ajoute que la Langue de cette Côte ne lui a pas paru fort différente de celle des autres Négres. Il assure d'ailleurs, que les Habitans appellent leur Pays, Ado, & qu'ils se nomment eux - mêmes (4) Adostens. Smith, qui confond Bosman avec Snock, semble lever la difficulté, en assurant que le mot de Quaqua, dans la Langue de ces Négres, fignific Dents : d'où il conclur (5) que Côte-de-Quaqua & Côte-d'Yvoite sont synonimes. Mais il ne produit aucune Autorité, & ne dit pas même d'où lui vient cet éclairciffement.

Outre le nom de Quaqua, les Hollandois ont donné à la même Côte celui Côte-de Quade Cote-des-fix-bandes, parce que les pagnes, ou les pièces d'étoffe de coton à Gote des fix banraies blanches & bleues, dont les Habitans font usage, sont composées de six des largeurs, cousues ensemble avec assez d'art & de propreté (6).

Les principaux Villages de la Côte-d'Yvoire sont Grua ou Grova, Tabo, Ses principaux Petit-Tabo , Grand-Drevin , Botro , Cap La-Hou , Cap-Apollonia on Sainte- Villaget. Apolline, Vallo. Toutes ces Places sont situées à l'embouchute d'autant de Rivieres dont elles portent les noms. L'interieur du Pays est peu connu, parce que depuis la retraite des Normands, les Naturels n'ont pas voulu souffrir qu'aucune Nation de l'Europe s'y établit; de sorte que tout le Commerce s'y fait à bord, ou sur le rivage, avec des précautions extrêmes de part & d'auere. On trouve dans chaque Canton les mêmes marchandises, c'est-à-dire, de l'or, de l'yvoire & des Esclaves. Quoiqu'il n'y ait point de tatif reglé, le Commerce est considérable.

( 1 ) Le même, p. 138. (1) Des-Marchais, Vol. L p. 157.

(4) Bolman, p. 491. (5) Smith, Voyage de Guinée, p. 114. (6) Des-Marchais, ubi fup. p. 185. K k k

(3) Villault, p. 117. Tome III.

616

Corn D'Y VOIRE.

On compte trois lieues du Cap-Palmas à Grova; trente de Grova à Tabo ; quatre de Tabo au Petit-Tabo ; cinq ensuite à Berbi ; six de Berbi au Lurs daffances, Grand-Drevin ; deux du Grand-Drevin à Taho ; trois de Taho à la Riviere St-André; & comprant ainsi de Place en Place, sepr à Giron; huir au Perir-Drevin; trois à Botrou; sept au Cap La-Hou; dix à Gamo; ce qui fair, pour

to Luie.

route la Côte, l'espace de quatre-vingt-huit lieues depnis le Cap-Palmas jusqu'à Gamo. Quelques Navigareurs l'étendent jusqu'à celle du Mauvais Peuple. à l'Est; & d'aurres, la terminant à Botrou, réduisent toure la Côte du Bon-Peuple à vingt-cinq lieues (7).

Dans la Description de cette Côre, qui est continuellement bordée de Villes & de Villages, on ne s'arrètera qu'à ceux qui font connus des Eu-

ropéens.

Tabo-Dune, qui suit Grova, est remarquable par un Grand-Cap-Verd qui Tabo Dune. en est voisin, & qui paroir couvert de bois, comme rour le Pays. Le cours des marées y est ordinairement Est. Nord-Est ; & quelquefois néanmoins Sud .. & Sud-Oueft.

Tabe.

Tabo, dix lieues à l'Est de Tabo-Dune, se reconnoît aisément de la mer. au grand rocher qu'on apperçoit dans l'éloignement, à une lieue & demie, Ouest de la Place. Le Cap qui en est voisin, est couvert de grands arbres, dispersés sans ordre, & la Rade n'a pas moins de dix - huir ou vingt brasfes de fond. On trouve, près du Village, une perire Riviere, nommée par les Portugais Rie-de-San-Pedro, qui a, du côré de l'Ouest, quelques montagnes, aufquelles ils ont donné aussi le nom de Sierra-de Santa-Apollonia.

Petri ou Petiero.

Petri ou Petiero, autre Village, deux lieues plus loin, à l'Est de Tabo. est distingué par un rocher, qui n'en paroît pas éloigné. Taho , deux lieues à l'Est de Petri ; & Berbi , aurre Village , deux lieues

Taba. plus loin, se reconnoissent à la haureur de leur montagne. Grand-Previn

Druin ou Drevin-Petri, nommé aussi le Grand-Drevin (8), est près de la Riviere Saint-André. On le reconnoît à quelques maisons, qui s'apperçoivent de la mer sur un terrain assez élevé & peu éloigné du rivage ; à plusieurs grands arbres qu'elles ont à l'Ouest, & à quatre Plaines qui se font voit au milieu des bois, une lieue à l'Ouest de la Ville. Les Portugais anpellent ce Cap, Cabo - da - Prayaba; c'est-à-dire, Cap du perit tivage (9). La Ville est située dans une Isle, au milieu d'une Riviere, qui vient du Nord entre deux chaînes de montagnes, derriere lesquelles on trouve des prairies agréables, & des pâturages (10) qui s'étendent à pette de vûe. Outre la Ville, on découvre trois Villages, éloignés d'une demi - lieue l'un de

l'autre, qui nourrissent une prodigieuse quantité de vaches & d'autres bestiaux.

Caraftere des Les Habitans de ce Canton sont les plus sauvages de toute la Côte. On HARRIST .. les accuse d'être anthropophages. Ils sont gloire de porter les dents en poinses, & de les avoir aussi aigues que des aiguilles ou des aleines. Barbor ne

> (7) Le même, p. 183. (8) Uring die qu'il y a , sur cette Côte , plufieurs Villes qui se nomment Drevin, entre lesquelles il nomme Tabs-Drevin , p. 134-

(9) Barbot , p. 139. (1c) Villault , p. 110; & Des - Marthais , D. 165.

conseille à personne de toucher à cette dangereuse terte. Cependant les Négres apportent à bord de fort belles dents d'éléphans; mais il semble que leur vue loit de les faire servir d'amorce pour attirer les Etrangers sur leur Côte, & peut-être pour les dévorer; car ils mettent leurs matchandises à si haut prix, qu'il y a peu de Commetce à faire avec eux. D'ailleurs ils demandent avec importunité tout ce qui se présente à leurs yeux, & paroissent fort irrités du moindre refus. Leur inquiétude & leur défiance vont fi loin, qu'au moindre bruit extraordinaire ils se précipitent dans la mer, & retournent à leurs Canots. Ils les tiennent exprès à quelque distance, pour faciliter continuellement leur fuite (11).

La Riviere de Saint-André n'est éloignée que d'environ une lieue & demie à l'Est-Nord-Est du Grand-Drevin. Elle se divise en deux bras , dont l'un coule au Nord - Ouest-quarr - d'Ouest , & l'autre à l'Est - Sud - Est. Les petits Vaisseaux peuven: la remonter l'espace de quatre lieues, dans un canal large & profond; quoiqu'en Eté l'eau foit quelquefois si basse, que l'entrée se trouve bouchée par une barre de sable. Barbot ayant entrepris d'y pénétret, fut rebuté par la violence du battement des vagues. L'embouchure de la Ri-

viere regarde le Sud-Est. Elle a , d'un côté (12) , un Cap rond , d'une grande hauteur ; & de l'autre , un atbre seul (13).

Des-Marchais prétend que la Riviere de Saint-André est de toute la Côre Marchais pourun l'endroit le plus favorable pour bâtir un Forr. Elle est grande, avant même For, qu'elle en reçoive une autre, qui s'y décharge une lieue au-dessus de l'embouchure, Ces deux Rivieres sont bordées de grands arbres, de prairies charmantes, & de plaines fort unies. La Nature semble avoir formé celle de Saint-André pour l'érection d'un Fort, qui n'auroit pas besoin d'autre défense que sa situation. Elle a placé, à cent cinquante pas au-dessus de l'embouchute, une pointe ou une peninfule, que la Rivière environne, & qui n'est jointe au Continent que par un isthme de douze ou quinze brasses de largeur. Cette peninsule est un rocher plat, qui compose une plate-forme fendue par la fid'environ quatre cens pas de circonférence, allez haute pour commander musion, les environs, sans aucune éminence voisine qui la commande elle-même. Elle est escarpée de toutes parts, & vétirablement inaccessible du côté de la mer. De celui de la Riviere, c'est-à-dire, à l'Quest, la descente est plus aisée; mais cette partie est défendue par des rocs en pointe, qui embarrassent le canal à plus de cinquante pas, & dont les uns sont cachés sous l'eau & d'aurres à découvert. La mer y bat avec tant de violence , que les Vaisseaux n'osent en approcher, & que les Chaloupes mêmes ne s'y engageroient pas sans péril. La seule voie, pour gagner la plate forme, est l'isthme, ou le col qui la joint à la terre; mais (14) il seroit facile de le

Villaut ajoute, que du pied d'une montagne, qui couvre le roc du cô é falle. du Nord, il fort une source d'eau fraîche, & qu'un seul canon du Fort suffiroit pour la défendre. Les Villes du Grand & du Petit Drevin, de Tabo & de Giton, ne sont guéres à plus d'une lieue. Du sommet de la plate-

(11) Barbot , p 119. (12) Uring appelle ce Cap, la Poince-noi(13) Barbot, whi fup, (14) Villault, p. 1113 & Des-Marchais.

ge , on Black Point, Ibid.

couper.

Vol. L. p. 165. Kkkk ij

f OTE PYVOIRE.

Riviere de Sta

Côte D'Y COIRE.

 fotme on découvre, à l'Est, Giron, qui est struée au bord d'une grande & belle prairie; & Tabo, à l'Ouest, qui termine une plaine charmante, entremèlée de bois forr agréables jusqu'au pied d'une grande montagne qu'on apperçoir aussi du même lieu (15).

Marques de terre pour le cirand-Dr. ven.

Les marques de cerce sont ici rès claires , & rendent le Pays extrêment facile à reconnotire. Ce sont des arbestor hauss & foré pais, & trois ou quarre grands Villages qui se présentent d'eux-mêmes ; à moint dun mille l'une de l'autre. Devitere le plus recolès , paroit une haure pointe , à l'Eft, où la retre commence à rélever en promontoire , entre lequel la grande Riviere de Sc-André vient se désharger dans la mer. Elle et aliez profonde pour recevoir fort loin les plus grandes Barques, & ne manqueroir d'acuent avarange pour le Commence , si s'on pouvoir prendre une puel plus de consance aux Habitans; mais (16) ils sont les plus barbares de toute la Côre.

Fertilité du ter-

la Cote:

Le terroir, aux environs de la Riviere, est arross d'un grand nombre de ruisseaux, qui le rendem naturellement fertile, & propre à recevoir toutes fours de plantes de de grains. Le tri, le millet, le mais, le posit, les ignations de plantes de de grains. Le tri, le millet, le mais, le posit, les ignations de la compart de la compart de constitution de la constitution de facer, qui porten une noix plus petite que la notre, du godi che meilleutes amandes, des cannes de facer, qui parviennem naturellement à la perfection de leur espece, & qui sono plus grosses à parviennem santrellement à la perfection de leur espece, & qui sono plus grosses à pour de foin on en pai (17) faire beaucoup de facre & de runs. Enfin, les befatux sont cie a bonodance; avaches, bautis, chvires moutons porte, & toute fortre de volaille. Un excellent bearf sy donne pour une douzaine de coureaux de deux fois, & le refle proportion (18).

Habite des hommes & des femmes du Paysa Barbor obletwe que le Pays produit silez de maleguetre pour fa provifion; & Snock affur que la Cône d'Or n'a rien qui ne fe trouve ici. Les Habitans n'y font pas mieux vêtus que leurs voifins de la Câre da Poivre. Il nôte qu'une mifrable gentalle pour echer leur mudité. Cependant les riches ne font jamais fansun pagne ou deux, avec un poignard ou un grand couteau à la ceituret. Les femmes four généralement petters, mais bien faites. Elles ont les traits réguliers, les yeux vifs & les denns belles. Toute leur figuer potte un aird évolpiment & de conqueterie, qui n'ell pas démenti par leur conduite. Les hommes four robutles & bien faits. Ils ne manquent in de fins ni de courage. Mais depuits que le Marchands et l'Europe en dent de metrre le pied foit un Vailfan, avant que le Capitaine air fait a dent de metrre le pied foit un Vailfan, avant que le Capitaine air fait a dent de metrre le pied foit un Vailfan, avant que le Capitaine air fait a dant de metre le pied foit un Vailfan, avant que le Capitaine air fait de dant de metre le pied foit un Vailfan, avant que le Capitaine air fait de dant de metre le pied foit un Vailfan, avant que le Capitaine air fait de dant de metre le pied foit un Vailfan, avant que le Capitaine air fait de dant de metre le pied dans de la defeendre foos les pons ou dans lecabines.

Tous les Négres de certe contrée , comme leurs voifins , fur-tout ceux de

(14) Villault , p. 111 & Barbot , p. 139.

(18) Le même, p. 174. (19) Le même, ibidem.

(16) Bolman , p. 88. (17) Des-Marchais, wbi fug. p. 166. l'Est, sont passionnés pour les anneaux de fer & de cuivre, montés de grelots, dont ils se sont un ornement pour les pieds. Les semmes les portent audessus de la cheville, aux bras & aux poignets. Le bruit des grelots leur fait trouver plus de plaifir à la danfe, qu'elles aiment d'ailleuts fi passionnément, pour les anqu'après le tems du travail elles donnent chaque jour cinq ou fix heures à cet lou & la danie. exercice. Chaque Canton a ses modes & ses usages. Nos plus habiles Maîtres à danset passeroient ici pour des tortues, & trouveroient peut-être dans l'exemple des Négres, des pas & des figures qui ferviroient à perfectionner leur art (10).

D'YVORE.

Les éléphans doivent être ici d'une étrange grosseur, puisqu'on y achete des dents qui pélent jusqu'à deux cens livres. On s'y procute aussi des Esclaves & de l'or, mais sans pouvoir penettet d'où l'or vient aux Habitans. Ils gat- troi leur ifens dent là dessus profond secret; ou s'ils sont presses de s'expliquet, ils mon- l'or. trent du doigt les hautes montagnes qu'ils ont à quinze ou vingt lieues au Nord-Eft, en faifant enrendre que leur or vient de-là. Peut-être le trouventils beaucoup plus près, dans le sable de leur Riviere même; ou, peut-êtte aussi, leur vient-il des Négres de ces monragnes, qui le rassemblent en lavant la terre - comme ceux de Bambuek (21). Enfin routes les parties de cette eontrée seroient très propres au Commerce, si les Habitans étoient d'un caractere moins farouche.

On raconte qu'ils onr massacré, dans plusieurs occasions, un grand nombre d'Européens, qui n'avoienr relâché sur leur Côte que pour y faire leur provision d'eau & de bois. En 1677, un Vaisseau Anglois y perdit trois hommes. Un Pottugais en perdit neuf, en 16,78; & depuis peu, un Hollandois en a perdu quatorze. C'est cette inclination sanguinaire qui leur a fait donner par les Portugais le nom de Malagente; car on est persuadé, ajoute l'Auteur, qu'ils sont anthropophages; & loin de se promettre quelqu'avantage de leur commerce, on ne doit point approcher de leur Côte, pour y prendre de l'eau ou d'autres provisions, sans armer les Marelots de mousquets. de demi-piques & de tout ce qui peut servit à leur désense, & la garde doit se faire exactement sut les mâts & sur le promontoire, pour prévenit toures fortes de surprise (22).

A l'Est de la Riviere de Sr-André, on apperçoit une douzaine de petits Falailes souges. monts rouges, qui s'étendent l'espace de trois ou quatre lieues au long de la Côte. Elle est d'ailleurs fort escarpée, & si rouge, que les Portugais lui ont donné le nom de Barreiras-Vermethas, les François celui de Falaifes-rouges, & les Hollandois, celui de Roode-Kliftens. A trois milles de la tetre, on trouve douze ou treize braffes d'eau.

Le Village Dromwa-Petri , fitué entre le septième & le huitième mont promus-Petri rouge, est remarquable par deux grands arbres, qui s'apperçoivent d'assez loin. Il ca à sept lieues de la Riviete de St-André, & les Habitans ne sont pas moins brutaux & moins fauvages. L'Auteur ne rematqua point d'autre Village entre celui-ci & la Riviere de Kotro (23); & n'ayant vû paroître aucun Canor dans l'intervalle, il en conclut que le Pays est peu habiré,

(10) Le même , p. 181. (11) Le meme , p. 175.

(13) C'est apparemment celle qu'Uting ap-

pelic Coclebo.

(21) Barbot , p. 140.

Kkkk iii

Côte p'Yvoirg. Rio-de-Lagor Cap-La-Hou-

Botro . ou Botrou , est situé à l'Est de la Riviere de Lagos (14) , d'où grantité de Canots apportent de l'yvoire sur les Vaisseaux.

Le Cap-La-Hou est à deux lieues de Botro , à l'Est. La terre qui les sépare est basse & couvette de bois. Le Cap même n'est qu'une pointe basse, remplie d'arbres, entre lesquels on en distingue un qui s'éleve au-dessus des

aurres. De toute la Côte de Quaquas, c'est le Canton le plus favorable au Commerce. Les dents d'éléphans y font groffes , belles & en (25) abondance. Des-Marchais observe que la Côte du Bon-Peuple commence ici ; que le Cap s'avance peu dans la mer, & que sa latitude est de cinq degrés dix minutes du Notd, à distance presqu'egale des Caps Palmas & Tres-Puntas (16).

Ville de La-Ho.

Barbot représente la Ville de La-Hou ou La-Ho, comme une Place grande & bien peuplée, qui s'étend l'espace d'une lieue au long de la Côte, & dont le rivage est d'un fort beau sable jaune, où la met bat avec assez de violence. Les Pays voisins offrent toutes fortes de provisions, meilleures & moins cheres que sur la Côte de Saint-André & de Drevin. Les Habitans sont d'un naturel doux & sociable; mais sujers à hausser le prix de leur yvoire, suivant le nombre de Vaisseaux qu'ils voient sur leurs Côtes. Ils sont visités fouvent par les Marchands d'Interlope, Anglois & Hollandois, & par toutes fortes de Vaisseaux libres. Un peu plus d'une lieue à l'Ouest de La-Ho, est une grande Riviere, qui se divise en deux bras. Le principal va se rendre

dans celle de Saint-André. L'autre continue de couler à l'Est pendant quelques lieues (27). Snock ajoute que la Ville de La-Ho est plantée, comme Axim. d'une multitude de coconiers; que si la terre étoit aussi haure, & le rivage defendu par un Fort, on auroit peine à distinguer ces deux lieux l'un de l'autre ; & qu'à trois milles dans les terres , directement derriere la Ville , on voit plufieurs haures montagnes (28), Après le Cap-La-Ho, la Côte s'enfonce, & s'étend ensuite à l'Est-quart-

Riviere de Ja-Sud Eft. C'est dans cet enfoncement qu'on découvre la petite Riviere de que-Labo-Jaque Leho (19), ou Das-Barbas, qui vient du Nord, mais qui n'est pas navigable.

Riviere Jaque Laho, Est-quart-Sud-Est. Le commerce de l'yvoire y est fort médiocte. Après Wollo, on rencontre Jack-&-Jacks (30), qui est suivi de Hick-& Jacks. Korbi-la-Hou. Entre ces deux Places, on voit plusieurs perits ruisseaux sur la Côte, & l'on passe l'Abime-sans-fond, que les Anglois appellent Bot-Ablase Gas

tomleff-Pit, & les Hollandois, Kuyl - Sonder-Grondt. On a cru long-tems que ce lieu étoit en effet fans fond (31). Il n'est point à plus d'une lieue de Korbi-la-Hou, affez près du tivage. Mais des observations plus exactes ont fait reconnoître qu'il n'a que soixante brasses, à la portée du mousquet de la Côte, quoique plus loin dans la mer la sonde ne puisse trouver de

Le Village de Wollo, ou Vallock, ou Wallatock, est à sept lieues de la

(14) La même que Smith & d'autres appel- (19) Uring le met à 15 milles de son Colleba. lent Black-River , ou Riviere noire. (15) Barbot , ubi fup. (16) Des-Marchais , p. 185.

de Jaque-I aho, p. 115-(31) Atkins dit qu'il eft fans fond dans (17) Barbot , wbi fup; & Bolman , p. 498. (28) Bolman , ibid. l'espace de trois milles, p. 69.

(30) Uring & Smith nomment cet endroit

Jack-a-Jacks. Uring le met à douze lieues Eft.

fond. L'Auteur s'imagine qu'elle est emporiée par la violence d'un courant qui vient du Sud-Ouest, & conseille de ne quiner Jaque - la - Hou qu'avec un vent propre à faire surmonter cet obstacle. Le meilleur parii , dit-il , est de jetter l'ancre au-delà de Gammo (32), qui est située dans le Pays d'Ado, Gammo, Rade entre Korbi-La. Ho & Rio-de-Sueiro-da-Cofta (33), une lieue & demie à l'Eft commode, de Korbi. Cette Rade est également commode aux Habitans de ces trois lieux, pour se rendre à bord, avec des étoffes de Quaqua, des dents, un peu d'or , & sur-rout avec quantité de provisions. Les Négres du Pays sont excellens plongeurs. Ils alloient prendre au fond de la rade les moindres baga elles que l'Auteur se faisoit un amusement d'y jetter, pour les mettre

D'YVOIRE,

à l'epreuve (14). Depuis Rio de-Sueiro da Cofta jusqu'au Cap-Apollonia, la Côte est basse Villages entre & unie. Elle s'étend l'espace de douze lieues à l'Est-Sud-Est, continuelle- le Cap-Apolloment bordée de grands arbres, & remplie de Villages, dont les plus re- mamarquables font Boquu , Iffini-Pequena , Iffini-Grande , Abbiony , ou Affene , Tebbo & Akanimina. Ils appartiennens tous au Pays des Adousiens ou de

Boquu (35) est situé dans les bois, près de l'embouchuse de Rio-Sueiroda-Costa. Issini - Pequena se présente sur le rivage; comme Issini - Grande . qui est plus à l'Est. On découvre, entre ces deux Places, trois Villages moins considérables. Issini-Grande est à l'embouchure d'une Riviere, qui, se perdant dans les fables pendani une grande partie de l'année, ne va jusqu'à la mer que dans la failon des pluies. Cene Ville fut pillée & brûlée, en 1681. par les Négres de l'intérieur des terres. A l'embouchure, & fort près du rivage, est une petite Isle, où l'on pourroit élever un Fort pour la sûreté du Commerce iniérieur. Les François y en bairrent un en 1701, que d'autres raisons leur firent abandonner en 1704. Isfini - Grande est célébre par la bonté de fon or, qui vient probablement d'Affiente ou de Frita vers la fource de Rio de Sueiro-da-Costa, Pays riche en or, mais (36) qui n'est connu que depuis peu des Européens.

A l'Est d'Issini , on trouve les pents recritoires & les Villes d'Albiani & Albiani & Tabe. de Tabo; la piemiere à six lieues d'Issini , la seconde à dix. Les Vaisseaux Marchands touchent ordinairement à ces deux Places. Elles sont situées dans des Bois de palmiers, qui se reconnoissent de fort loin en mer.

Akanimina est sirué sur une élévation , une demi - lieue à l'Ouest du Cap- Akanimina; Apollonia. Le Pays interieur, entre Boquu & Akanimina, est montagneux. Il fournit de l'or excellent , de l'yvoire & quelques Esclaves. Le mouillage , devant ces deux Places (37), est à deux milles du rivage, sur quinze ou seize braffes. Les Négres sçavent mêler, avec sant d'adresse, de la poudre de cuivre à leur or, que la piudence doit toujours faire recourir aux épreuves. L'yvoire & les Esclaves sont à fort bon marché. Le meilleur ancrage, depuis Issini jusqu'au Cap-Apollonia, est sur seize brasses, à trois quarts de

(11) Uring place aux environs , Barfcham , einq lieues aux-delà de Jack-&-Jack. Smith l'appelle le grand Baffam.

(14) Barbot , p. 140 & fuiv. (15) Uring l'appelle Abako , p. 137.

(3 t) Cette Riviere est de quelques lieues à l'Ouest d'Issini.

(16) Barbot, p. 141. (37) Le même , p. 147; & Des-Marchais ; Vol. 1. p. 119.

p'Yvoire. Royaume de Guiomere. Caeachtre de fa Reine.

lieue du rivage. Près du Cap-Apollonia est le Royaume de Guiomeré. qui, du rems de l'Auteur (38), étoit gouverné par la Reine Asamouchou, Princesse respectée de ses voisins & cherie de ses Sujers. Elle avoit succedé à fon frere; & fon gout ne la portant point au mariage, elle suivoit son humeur active & guerriere, qui lui failoir prendre elle-même le commandemenr de ses troupes. La fortune avoit accompagné si constamment ses armes. que les Européens ni les Négres n'avoient jamais remporté sur elle le moindre avantage. Elle aimoir passionnément les François, & le Chevalier Damon s'étoit lié avec elle par un Trairé. Le Royaume de Guiomeré n'a pas beaucoup d'étendue au long de la mer; mais il s'étend fort loin dans les terres : Set richeffet. il est bien peuplé, riche & renommé par son Commerce. L'or y est commun, l'yvoire en abondance : & la guerre produit toujours à la Reine un grand

Cap Apollonia polime.

nombre d'Esclaves (39). Phillips place le Cap-Apollonia, environ seize lieues à l'Est d'Issini. Il le représente composé de trois petites montagnes, avec (40) deux ou trois Villa-

ges à l'Ouest. Mais il ne pur s'y procurer aucun Commerce. Sa finaction.

Suivant Des Marchais, le Cap-Apollonia, qu'il appelle Sainte-Apolline, est situé à quatre degrés cinquante minutes de latitude du Nord (41), à distance égale de la Riviere de Sucre & du Cap Tres Puntas. Il est remarquable par sa hauteur & par les grands arbres dont il est couvert. Ses Habirans vivent dans une espece de République, sous la protection, ou plutor, sous la tyranuie des Hollandois, qui ne leur permettent pas d'autre Commerce qu'avec eux. Aussi cette Côte est elle peu connue des autres Nations de l'Europe (41).

Snock raconte que la Côre, entre Islini & le Cap Apollonia, est fort peuplie, & remplie de grands & de petits Villages. Ce Cap, dir-il, a reçu fon nom des Portugais, pour avoir été découvert le jour de Sainte Apollonia, ou Sainte Apolline. Il s'avance un peu au Sud, & paroît bas & uni vers le rivage. Mais il s'éleve plus loin en trois montagnes séparées, qu'on découvre de dix lieues en mer, dans un tems ferain. Chaque montagne présente quelques arbres dispersés, qui rendent la perspective assez agréable. Il y a trois Villages au pied de ces montagnes, & par conséquent fort près du rivage. Mais l'agitation continuelle des vagues, au long d'une Côte plate & s'abloneuse, rend le débarquement difficile depuis le Cap-Apollonia jusqu'à Issini. Cependant le commerce de l'or y est assez avantageux (43).

valités de la Sierra-Leona.

En général, si l'on en excepte deux ou trois Caps, & les hauteurs des environs de Drevin, la terre paroît, non seulement basse, depuis Sierra-Leona jusqu'au Cap-Apollonia, mais si droite, avec si peu de Bayes & d'Isles, que les lieux en deviennent fort difficiles à distinguer. L'abordage y est aussi très dangereux, parce que les vagues qui sont amenées continuellement du vaste Ocean méridional, s'y brisent avec beaucoup de violence. Les Négres sont les seuls qui entendent parfaitement cette Mer, & qui ayent la hardiesse d'en braver les fureurs dans leurs Canots. Depuis Rio-Sestos jus-

( p. sss. ). Labat en loue l'exactitude , quol-(18) Des-Marchais, ibid. p. 71-(19) Le même , p. 111. qu'elle soit fort différente de celle de Barbot.

(40) Phillips, p. 200. (41) Yoyez la Figure, dans Des-Marchais (41) Des-Marchais, abi fup. (43) Bolman, p. 493.

qu'à

qu'à ce Cap, les flots sont dans une telle agitation contre le rivage, qu'on est forcé d'employer les Canots des Habitans pour y transporter les marchandifes. D'un autre côté, le fond est si rude, qu'on y perd souvent ses ancres. Dans le même espace, l'Auteur trouva presque toujours environ quatorze brasses à une lieue du rivage, excepté au-dessous de Jack-&-Jack, Explication du où le fonds, dir-il, paroît tour d'un coup sans mesure. Mais il en artri Bottomiel l'it, bue la cause à la longueur de la corde qui soutient le plomb, & qui , rou- sans sond, chant à l'eau dans un si grand nombre de parties, y trouve plus de force pour l'empêchet de descendre, qu'elle n'en tire de la pesanteur de sa masse; ce qui ne lui petmet pas d'allet bien loin vets le fond (44). Sans rejetter cette explication, ne pourroit-on pas croire, avec autant de vraifemblance, que la denfité de l'ean fous le poids augmente à mesure qu'il descend & qu'il

la presse; d'où naît une plus fotte résistance ?

On voit aux environs du Cap-Apollonia quantité de terres défrichées, Tenerda Cu où les Négres sement du Bled-d'Inde. On prérend qu'ils ont reçu des Portugais cetre espece de grain. La couleur des Habitans est ici très noire, Havitans. L'Auteur la compare au plus beau jais. Ils sont vifs, entreprenans, exercés au Commerce. Leurs pagnes, qu'ils appellent Tomis, sont plus grands & plus nets que ceux de leuts voilins. Ils portent des colliers d'ambre, des anneaux de cuivre, des Kowris & d'autres ornemens. Leur chevelure, ou la laine de leur tête, est divisée en une infinité de petites rresses, mêlées de petits brins d'écaille & de paillettes d'or. Ils ont tous la figure d'un poignard gravée sur la jone , & souvent sut les autres parties du corps ; usage qui s'est communiqué à quelques autres Nations jusqu'à la Côte d'Or. Il est ici fort ancien, & sert à distinguer les Négres maritimes, des Habitans interieurs du Pays, que les premiers enlevent quelquefois pout l'esclavage. La Loi les oblige feulement de paver, sur le prix de la vente, un droit de vinet schellings aux Kabaschirs, & de dix aux Membres du Palayer ou du Conseil. Arkins en conclut (45) que ces enlevemens sont ici plus fréquens que dans les Villes précédentes. Les Esclaves reviennent dans ce Canton à huir livres sterling.

Sar toute la Côre, depuis Sestos, il y a beaucoup de ressemblance dans les alimens. L'Auteur donne la description de trois (46) mets favotis des Quagnas. Négres. 1. Celui qu'il appelle Slabberfauce. C'est une composition de tiz, de volaille, de chevreau & de chait d'éléphant, qui n'est que meilleure lorsqu'elle devient un peu puante. On fait tour bouillir ensemble, avec un peu d'ocre & d'huile de palmier. Ce ragoût passe pour ce qu'il y a de plus délicieux dans les festins du Pays. La chair de chien slate beaucoup aussi le goût des Négres. Le Capitaine d'un Vaisseau Anglois, nommé l'Hirondel-le, obtint un jeune Esclave en échange pour un chieu. Dans d'autres lieux, c'est la chair des singes qui a la preference. 2. Le Bomini est un plat de poisson feché au soleil, & souvent à demi pourri, qu'ils font frire, sans sel, dans l'huile de palmier. L'ayant mêlé ensuite avec un peu de riz bouilli, ils le mangent avidement avec leurs doigts. 3. La soupe noire n'est pas moins estimée dans les Comptoirs Anglois que parmi les Négres. Elle

(44) Atkins , p. 69 & fuir. (45) Le même, p. 73. Tome III.

. (46) Atkins , p. 69 & fuiv.

L111

D'YVOIRE.

Trois mets des

Slabberiance.

D'YVOIRE.

se fait d'un mélange de volaille & de quantité d'excellentes herbes, qu'on fait bouillir avec de l'huile de palmier, de l'octe & beaucoup de poivte-De là vient sans doute le Papper pot, ou la Terrine au poivre, qui est fort en ufage à la Jamaïque ; mais fans huile de palmiet , patce qu'elle manque dans certe Ifle.

Agumene. Eug.O.

On ne tencontre que deux Villages fur la Côte, depuis le Cap Apollonia jusqu'à la Riviere (47) Mankou. lis se nomment deumene & Bogio. Leur fituation est entre un grand nombre de palmiers & de cocotiers. Mais le (ommerce y est négligé. Le rivage se courbe ici pendant quelques lieues à l'Est Nord-Est, & celui du Fort Hollandois d'Axim reptend à l'Est-Sud-Est. Tel est aussi le cours de la marée depuis le Cap-Apollonia, C'est près de Bogio que la Riviere de Mankou tombe dans la mer. Elle vient d'Iguita » son canal est bouché par des rocs & des chûtes d'eau. Les Négres rirent beaucoup d'or de son sable.

Beau rivage. .

On compte neuf lieues depuis le Cap-Apollonia jusqu'au Fort d'Axim ; rerre baile & couverte de cocotiers & de palmiers. Le tivage est fort spacieux. On le croiroit pavé de briques, tant le sable est ferme & uni. Il est extremement commode pout les voitures , jusqu'à une lieue d'Axim , où l'agréable Riviere de Cubra, nommée ausli Ankober, sépare le Pays de Sato de celui d'Axim (48).

Pio Cabra , ou Entire d'Anka-

Ankobet.

Alv cro.

Lyuna.

Bosman dit que Rio-Cabra, qui prend aussi le nom d'Ankober du Pays qu'il artofe, est de quatre milles au-dessus du Fort Hollandois de Saint-Anroine. Son embouchute est fott large, & de fi peu de profondeut, que l'Auteut doute fi les Batques y peuvent paffer. Mais, un peu plus loin, elle devient plus profonde en se rétrécissant; & pendant plusieurs milles, elle coule ainsi fans aucun changement. Bosman ignore si elle vient de bien loin dans les terres; mais l'ayant remontée l'espace de trois jours, il trouva le Pays aussi beau qu'aucun autre Canton de la Guinée , sans excepter celui de Juida. Les deux tives sont bordées de grands arbres, sur lesquels on admire continuellement un nombre infini d'oiseaux du plus beau plumage, & quantité de finges, qui réjouissent les voyageurs par leurs faurs & leurs grimaces. A quatre ou ring milles de l'embouchure est le grand Village (49) d'Ankober ; fur la tive Ouest.

Barbot, qui fait le même récit, & manifestement d'après Bosman, ajoute que plus haut, vers Iguira, on trouve des rocs & des chûtes d'eau, où les Négres trouvent beaucoup d'or en plongeant. Dans l'intervalle , il nomme trois Villages, liabités par autant de Nations différentes : Ankober, qui est le plus proche de l'embouchure ; Abocro , qui le suir ; & Iguira , près des rochers qui bouchent la Riviere. Le p' mier est la Capitale d'un Royaume. Les deux autres forment deux especes de Républiques. Autresois (50) les Hollandois avoient un Fort dans le Pays d'Iguita.

(47) Smith & d'autres la nomment Mas-(49) Bolman, p. 111. (50) Barbot , p. 148.

(48) Barbot, p. 145 ; & Snock , p. 493.

# Produdions, Usages, Langue & Mœurs de la Côte d'Yvoire.

T OUTES les parties de cette belle Côte produisent une grande abon-dance de riz, de pois, de féves, de citrons, d'oranges & de noix de cocos. Les Habitans apportent aux Vaisseaux de grosses cannes de sucre. En un mot, c'est un des meilleurs Pays de la Guinée. La perspective des montagnes & des Villages y est charmante. La plûpart des Villages sont plantés de palmiers & de cocoriers. La fubstance des montagnes est rouge; ce qui forme, avec la verdure perpéruelle des arbres qui les couvrent, un mélange délicieux pour la vûe. Grand-Drevin & Rio-Sainr-André font les deux meilleurs Cantons. Le coton & l'indigo croissent naturellement dans toute l'étendue de cette riche contrée. L'huile de palmier y est en abondance. Elle se tire du fruir d'une forte de palmier nommé Tombo. Le même arbre donne Vin de Tombo; le vin qui s'appelle Tombo ou Bourdon, que les Négres mêlent ordinairement avec de l'eau, pour modérer la force de l'un & cortiger la crudité de l'autre (1).

Les bestiaux, tels que les bœufs, les vaches, les chévres & les porcs, sont en fi grand nombre, qu'ils s'y donnent presque pour rien. Les daims & les

chevicuils n'y font pas plus rares (2).

La Côte abonde en poisson. Mais les plus remarquables, suivant Des- Trois poissons Marchais, font le Taureau de mer, le Marteau & le Diable de mer. Il en monteu ax. prit des trois especes. Le premier, qu'il nomme aussi le Poisson cornu, étoit Le Tançou de long de huit pieds, sans y comprendre la queue, qui en avoir trois. Son cristique de la descorps, qui éroit quadrangulaire, & de la même épailleur dans roure fon étendue, avoit environ cinq pieds de circonférence. Sa peau étoit rude & forte, quoique fans écailles, remplie de pointes inégales, marquetée de grandes taches de différentes couleurs, entre blanc, gris & violet. Son muzeau teilembloit beaucoup à celui du Porc; mais il se retminoit en trompe d'éléphant; & l'animal n'ayant point d'autre gueule, tous ses alimens pasfoient par cet étroir canal. On ne lui trouva dans le ventre que de l'herbe, de la mousse & quelques petits poissons. Il avoit les yeux fort gros, & bordés d'une forte de poil dur & épais. Son front, ou la partie superieure de sa tête, étoit armée de deux cornes, offeuses, rudes, fortes, & pointues à l'extrêmiré, de la longueur de quinze ou feize pouces. Elles étoient forr droites, & paralleles a fon dos, fur lequel s'élevoient deux excroifsances rondes, de trois pouces de largeut, qui régnoient depuis l'infertion des cornes jusqu'à un pied de la queue. Cette queue paroissoit composée de deux parties; l'une, près du corps, charnue & couverte de la même peau : elle n'étoir même qu'une continuation de la vettebre du dos. L'aurte parrie étoir une grande & épaisse nâgeoire (3), de couleur brune, raiée de lignes blanches paralleles. Elle n'étoit pas fillonnée, comme dans la plûpart des poissons , mais elle s'élargissoir un peu vers l'extrêmiré. Elle sembloir (3) L'Auteut l'appelle Empennure.

<sup>(</sup>t) Villault , p. 118. (1) Barbot , ibid. p. 143 & fuiv.

Côta D'Yvoire.

· fervit de défense à l'animal, qui étoit armé aussi, vezs le bas du ventre ; de deux éperons, longs d'un pued, ronds, osseux épointus comme les cornets. Ses ouies étoient grandes, chacune accompagnée d'une nâgeoire, asseure, sous le ventre, entre les deux éprents. Sur le dos, entre les exercis-fances qu'on a déja remarquées, il s'élevoit une forte de bolle, d'où fortie entore une nâgeoire, d'un demi- pied de damérte de de la même hauteur, a peu près de la forme d'un éventail. La chair étoit blanche, grassile & d'alse bon goût (a).

Le Zigana, ou le Marican. Sa description-

Le Zigna ou le Mareau , qui poere en Amérique le nom de Parosefier , et lu animal du gene vorace. Il a la éche plac , & qui s'étend des deux côrés comme celle d'un mareau. Ses yeux , qui fe trouvent placés aux deux extrêmicir, font grands, rouges, & comme céincellans. Sa gueule a deux rangées de dens fort tranchantes. Le corps elt rond , & le termine par une goilé de forte queue (j.), dont l'ainnial fe fert pour feconder la voraciré de fon goier. Il n'a point d'ecuilles ; mais fa peau ett épailée de l'acceptant de la comme de

Le Dishle de met. Sa descrip-

Le monstre que Des-Marchais appelle Diable de mer , & qui se trouve fur cette Côre, est une sorte de Raye, longue de vingt (7) ou vingt-cinq pieds, & large de quinze ou dix huit, fur trois d'épailleur. Ce qu'il y a de plus remarquable dans ce monstrueux poisson (8), c'est qu'il a de chaque côté des angles faillans d'une substance auth dure que la corne, & si pointus, que les coups en font fort dangereux. Sa queue, qui est longue comme un fouer, est armée aussi d'une pointe redoutable. Le dos est couvert de petites bosses rondes, de la hauteur de deux pouces, avec des pointes aussi aigues que des cloux. La tête est grosse, & jointe immédiatement au corps, fans aucune apparence de col. Elle est fort large, & garnie de dents plates & tranchantes. La nature a donné quatre yeux à cet animal ; deux près du golier, qui font ronds & fort grands : les deux autres plus haut, mais plus petits. Des deux côtés du gosier, il a trois cornes, de longueur & d'épaifseur inégale. Des trois qui sont au côté droit, celle du milieu est longue de trois pieds, & d'un pouce & demi de diametre à son insestion. La plus grande, du côté gauche, n'a que deux pieds & demi de long, & la groffeur proportionnée. Ces cornes sont flexibles, & par conféquent peu capables de nuire. La chair de l'animal est coriasse & de mauvais goût. Son foye donne de fort bonne huile. La peau est rude & séche , comme celle du requin (9).

Figure & cusoftere des Qua-

La taille commune des Négres Quaquas est haure & bien proportionnée 5 mais leur physionomie est estrayante au premier coup - d'œil. Cependant 5, malgré le prejugé d'une figure barbare 5, l'Auteur les donne pour le Peuple

(4) Des-Marchais, Vol. I. p. 79. (5) Voyez la Figure. (7) Des Marchais, ubi sup. p. 277. (8) Voyez la Figure.

(6) La gueule est placée comme celle du Require.

(9) Des-Marchais, ubi [up. p. 177.

de toute la Guinée le plus civil & le plus taisonnable. Ils jouissent même

de cette réputation parmi leurs voisins (10).

Ils paroissent rudes & fauvages, dit un autre Voyageur; mais, dans le Commerce, on les trouve doux, fociables, de bonne-foi, & les plus honnêtes Négocians de la Côte. Quoiqu'ils aient du vin de palmier en abondance , ils font fort fobtes , & vendent cette liqueur à leurs voisins , qui vioquetie. font d'insignes yyrognes. Ils boivent une forte de bierre, qu'ils nomment Rico, dans laquelle il entre beaucoup d'eau, & qui est d'un goût fort agréable, mais oui ne (11) laisse pas d'être assez forte pour envyrer. En genetal, ils ont tant d'aversion pout l'yvrognerie, que la Loi impose des punitions publiques à ceux qui s'enyvrent jusqu'à perdre la raison. Austi marquent-ils peu d'empressement pour les siqueurs de l'Europe. Leur maxime est qu'elles alterent la fanté ou la raison , & qu'elles rendent l'homme bête ou qu'elles le tuent. S'ils boivent du vin de bourdon, qu'ils appellent Tombo, c'est en y mêlant toujours de l'eau, quoique ce vin soit soible par lui-

même & rafraîchissant (11). Quelques Voyageurs ont fait des Quaquas un portrait fort différent. Smith Pormit Ettles tepresente comme des voleurs & des brutaux , qui n'ont pas leurs pa- rent de la minie reils au monde. S'ils voient quelque chofe à bord qu'ils ne puillent trouver l'occasion de voler , ils ne manquent pas du moins de le demander avec impudence. Les refuse-t-on; ils retournent en colere au rivage, & ne souffrent point qu'il en vienne d'autres pour le Commerce. La Chalonpe de Smith n'alloit jamais acheter ses provisions, sans être bien armée; & le plus souvent, elle avoit la précaution de jetter l'ancre à cent pas du rivage,

(13) où elle attendoit les Négres dans leurs Canots. Suivant Villault, ils étoient accusés de manger les Blancs. Ce Voyageur Hasont accusés ajoute que depuis moins de treize ou quatorze ans ils avoient tué & mangé d'anthropophaquatorze Hollandois, qui prenoient de l'eau fraîche à la Riviere de Saint-André, & qui ne leut avoient pas donné le moindre fujer de plainte. Cependant, dit-il, il n'y a point de Nation fut toute la Côte qui ctaigne tant

les armes à feu (14).

Smith les appelle une race maudite de cannibales. Il avoit pris, dir-il, la même idée des aurres Nations de Guinée, en leur voyant manger des chiens, des alligators, du poisson puant, & d'aurres alimens encore plus horribles; mais il ne trouva que les Quaquas affez barbares, pour faire l'aveu du goût qu'ils ont pour la chair humaine (15).

Ils ne peuvent fouffrir l'ufage établi parmi les Européens, de s'embrasser après une longue absence ou lorsqu'ils sont prêts à se quitter. Ils regardent seurs habets. les embrassemens comme un affront. Leurs dents sont fort pointues, par le foin qu'ils prennent sans cesse de les aiguiser ; mais la plupart les ont crochues & mal tangées. Ils regardent comme un grand ornement de laisser croître leurs ongles, & de porter leurs cheveux en tresses, qu'ils en-duisent d'huile de palmier & de terre rouge. Ce soin de leur chevelure va jusqu'à leur faire emptuntet une partie des cheveux de leurs femmes, qu'ils

(10) Villault , p. 115.

(11) Smith , p. 113.

(11) Barbot , p. 143. (11) Des-Marchais , p. 185.

(14) Villault , p. 114 & 119.

(15) Smith, p. 112. Llll iij

CôTE D'YVOIRE.

Leur febriésé.

D'Y VOISE. du Betel.

de perruque. Quelques-uns les relevent autour de leur tête, & leur donneut la forme d'un bonnet. Chaque jour ils s'oignent le corps du même en-115 font use duit qui fert à leur tête. On leur voit mâcher continuellement (16) du berel, & prendre leur falive, qui se teint de cette couleur, pour s'en frotter les, joues & le menton. Ils fe chargent les jambes de gros anneaux de fer ; comme s'ils faisoient gloire de leur pesanteur. Barbot vit au Cap - Lahe quantité de Négres qui en portoient soixante livres pesant, au long d'une feule jambe. Ils paroiflent charmés du bruit qu'ils font en marchant, avec cette multitude d'anneaux (17); & les gens de qualité affectent de se distinguer par le poids & par le nombre. En un mot, conclut l'Auteur, c'est une Nation dont la seule vue est capable d'effrayer, & qui joint à cette figure hideuse beaucoup de puanteur (18).

Les gens du commun ne portent qu'une petite pièce d'étoffe pour cacher leur nudité. Mais les Grands se distinguent par une espece de manteau, ou de grand furplis , dont ils font couverts. Ils portent un cimeterre au côté. Leurs femmes se coupent les cheveux, dont les hommes se servent pour

allonger ou groffir leur chevelute (19),

Sur la Côte de Giron & du Petit-Drevin, les femmes avoient la curiofité de s'approcher du rivage avec leurs filles, & fembloient regarder les Matelots avec beaucoup de complaifance tandis qu'ils faisoient la provision Beauté de leurs d'eau. Villault rend rémoignage, qu'à l'exception de la couleur, elles onr fammes. les traits si réguliers, qu'elles passeroient, en Europe même, pour des beautés parfaites. Il en vit plus de einquante, entre lesquelles il n'y en avoir pas une qui ne fut d'une taille fine & légere, au lieu que la plupart des hommes sont fort gros & fort grands. L'habillement des femmes est un simple

morceau d'étoffe sur le devant du corps. Il n'y a point de Nation où elles foient si nues dans toute l'étendue de sa même Côte (20).

Des-Marchais observe qu'elles ont les cheveux entrelassés de petits brins d'or pur, & que les ouvriets du Pays marquent à l'envi leur habileté dans la forme qu'ils donnent à ces petits ornemens. Ils les confondent tous fous le nom de Manillas, terme aussi géneral parmi les Négres, que celui de joyaux en Europe. Les femmes des Négres riches en ont la tête chargée, & leur patute monte à des sommes considérables. Une jeune & belle fille n'est pas sans agrément dans cet état. Cependant les maris, qui ont une autorité abfolue (21) fur leurs femmes, ne font pas difficulté de leur enlever quelquefois leurs bijoux, pour les échanger contre les marchandifes dont ils ont besoin. Les Exomphales, ou les ruptures du nombril, sont ici des infirmités fort communes. Mais les autres difformités du corps sont fort rares dans toute

Maladie com amine duis le

la Nation, Entre un grand nombre de Négres, l'Auteur n'en vit que deux qui eussent à se plaindre de la Nature. L'un étoit né borgne, l'autre sans nez (22).

(16) Les Indiens Orientaux ont le même (17) Villault dit qu'ils joignent des grelots

à leurs braffelets , p. 112. (18) Barbot, p. 145.

(19) Villault , p. 119 ; & Barbot , p. 141. (10) Villault , p. 115. (11) Des-Marchais , p. 188. (11) Atkins , p. 67.

Leur langage est barbare, & d'autant plus inintelligible, qu'ils parlent fort vîte. Lorfou'ils fe rencontrent les uns les autres , foit au rivage , foit hors de leur Pays, ils se mettent la main sur l'épaule, & se prenant par les doigts, qu'ils font craquer, fuivant l'usage de toute la Côte, ils répetent tions. plusieurs fois, à voix basse, le mor de Quaqua. C'est de-la que l'Auteut etoit devoir tirer l'origine de leur nom.

CôTE Leurs faluen-

C'est ici l'usage, pour les enfans, de suivre la profession de leur pere. Ordre établi-Le fils d'un Tifferand exerce le même mérier, & celui d'un Facteur n'a dans les constitues. point d'aurre emploi que le Commerce. Cet ordre est si bien établi, qu'on ne souffriroit pas qu'un Négre sortit (23) de sa condition naturelle. Cependant ils ont peu d'arts mechaniques. Arkins dit qu'une serrure passa pour une rareté si précieuse, qu'elle attira tous les Habitans du Canton. Nos montres leur patoiffoient encore plus admirables. La fabrique du papier , dir

le même Auteur, leur paroît un prodige (24).

Le fond des pratiques religieuses ressemblant à celles de la Côte d'Or, Rois & Peters on remet cet article au Chapitre suivant. Si les Quaquas respectent beau-time coup leurs Rois & leurs Prêtres, cette foumission vient moins de leur goût pour l'ordre, que de l'opinion qu'ils se forment de ces deux dignités. Ils croient que la magie & les enchantemens sont des qualités attachées à la Prêrrife & à la Royauté. Le Roi de Saka, Pays voifin du Cap-Laho, paffe fur-tout pour le plus puissant Magicien de l'Univers, il observe, tous les ans. Pratiques speceau commencement de Décembre, une cérémonie mysterieuse à l'honneur stirieuses, de la Mer, qui est la plus grande Divinité du Pays. Cette cérémonie dure jusqu'au mois d'Avril. Il envoie, par intervalles, quelques-uns de ses gens dans un Canot, au rivage d'Axim, de Sama, de Commendo, & des autres lieux de la Côte d'Or, pour y offrir à la Mer un sacrifice de quelques vieux haillons, de différentes fortes de pierres, & de plutieurs cornes de boucs semplies de poivre. Les Prêtres charges de cette commission prononcent certains mots à voix basse, pour obrenir de la Mer qu'elle daigne être calme pendant la faison de l'Eré, & favorable par conséquent à la navigarion & au Commerce des Habitans. Aussi-rôt que le premier Canot est revenu, il en part un autre, qui va faire à son tour les mêmes céremonies, & qui est relevé successivement par d'autres jusqu'à la fin de la saison. Le premier part de Korbi-Laho. Il est immédiatement suivi des Facteurs Négres de ce Port , qui portent dans plusieurs Canots leurs étosses , pour les vendre dans le même lieu où se fait le sacrifice. A leur retour, d'autres snivent aussi le second, le troisième & rous les autres Canors du Roi. Cette méthode s'observe avec un ordre merveilleux, & chacun trouve ainsi le moyen de vendre ses marchandises. Vers la fin du mois d'Avril , les Canots enchanteurs

laissent à la Mer la liberté de s'agiter à son gré, & les Marchands se hâtent Quelque jugement qu'on veuille porter des Négres de cette Côte, il est Les Quaques certain qu'ils font passionnés pour le Commerce. S'ils apperçoivent un Vaisfeau fur la Côte, ils commencent par l'observer soigneusement; & lots-

(11) Barbor, abi fup. (14) Il faut supposer qu'on la leur explique, gar on ne conçoit pas qu'ils puffent la connoi-

de regagner chacun leur Canton (25),

tre autrement. (15) Barbot, p. 143 & fuivanterD'YVOIRE.

qu'ils croient leur confiance bien établie, ils s'empressent de porter à bord des provisions, de l'or, de l'yvoire & des Esclaves, pour lesquels ils reçoivent, en échange, des marchandises de l'Europe. Il est roujours plus sur de les attendre, que de transporter des marchandises au rivage, parce qu'avec la précaution de n'en recevoir à la fois qu'un certain nombre fur le til-

lac, on ne court aucun danger; au lieu qu'à terre ils sont les plus forts . & peuvent aisement succomber à la tentation d'égorget les Marchands, pout se faisir de leurs biens. Mais comme il leur reite toujouts de l'inquiétude, ils obligent le Capitaine Européen de se mettre dans l'œil un peu d'eau de mer; serment redoutable dans leuts idées, après lequel ils s'approchent du Vaisseau beaucoup plus librement. Ils sont persuadés que celui qui violeroit sa promesse, après cette cérémonie, perdroit aussi-tôt les yeux. Mais quoique de leur côté ils ne manquent pas de s'engager par le même lien , l'Auteut conseille de ne rien négliget (26) pour se garantit de la fraude & de la surptise. Barbot observe aussi que lorsqu'ils approchent des Vaisseaux, ils trempent la main dans l'eau falce & s'en font distiller quelques goutes dans les yeux; ce qui signifie qu'ils aimeroient mieux perdre les yeux (17) que de blesser la bonne-foi du Commerce (28).

Circouftances rapportées diffe Laplt.

Villault represente cette ptatique avec quelques circonstances différentes. resonnent par Vii- Il raconte qu'à leur arrivée, le Capitaine doit se présentet pour les recevoir, & qu'alors mertant un pied fur l'échelle du Vaisseau & renant l'autre sur leur Canot, ils prennent dans la mer une poignée d'eau, qu'ils jettent au visage du Capitaine. C'est la plus forte assurance qu'ils puissent donner de leur amitié & de leur bonne-foi. Ils font si attachés à cette superstition , qu'ils n'entreroient pas (29) dans un Vaisseau sans l'avoir observée; & lorfqu'ils veulent affurer quelque chose, ou l'arrester solemnellement, ils emploient la même cétémonie. On prétend que depuis plusieurs années les Habitans de la Côte du Mauvais-Peuple ont abandonné cette formule de ferment, & qu'elle ne subsiste plus qu'à la Riviere de Saint-André, au Cap-Apollonia & au Cap-Laho. Dans les autres Cantons, les Négres se contentent d'examiner curieusement un Vaisseau qui arrive, d'en faire plusieurs fois le tour dans leurs Canots, en considérant sa fabrique & l'habillement des Matelots; & s'ils croient reconnoître qu'on leut réponde en François, ils viennent à bord sans aucune défiance (10).

A mufc ment pour les Maso-

C'est un amusement pout les Marclots, au long de cette Côte, de se voir environnés d'un grand nombre de Canots, chargés de Négres, qui crient de toute leur force Quaqua, Quaqua, & qui s'éloignent aussi promprement qu'ils se sont approchés. Depuis que les Européens en ont enlevé plusieurs, leut inquiétude est si vive, qu'on ne les engage pas facilement à monter à bard. C'est Barbot (31) qui parle ici. La meilleure méthode, pour les r. .- r avec leurs marchandises, est de prendre un peu d'eau de

(24) Villault, p. 115. Il dit au contraire, Capitaine du Vaisseau n'imite pas leur action ; dans un . . . endroit (p. 187) qu'on peut se ils se revirent & renoncent au Commerce, fier à eux cerre cérémonie. (27) Ho , sebi fup.

(28) Arkins , p. 73. Il ajoûte qu'i's prenpene anti de l'eau dans la bouche, & que fi le

(19) Villault, p. 116. (10) Des-Marchais, ubi fup. (11) Barbot , p. 141,

met

met & de s'en mettre quelques gouttes dans les yeux; parce que la Mer étant leur Divinité, ils regardent cette cérémonie comme un ferment. Ce- pyvoire. pendant elle ne réuffit pas dans tous les endroits de la Côte, comme l'Auteur en fit l'expérience à Tabo (32).

Les outrages, dit Smith, qu'ils ont fouvent reçus des Européens, leur fignal, fans voir paroître un Canot, ni même un Négre fur le rivage. En- 1.5 Quaqua. fin, quelques Bârimens de la même Nation, qui commerçoient aufli fur la Côte, l'informerent que les Habitans ne s'approchoient guéres des Vaiffeaux Anglois, dans la ctainte d'être enlevés pout l'esclavage, & qu'ils avoient ordinairement plus de confiance aux François. Cet avis lui devint fort utile. Il prit aussi - tôr le pavillon de France; & faisant le Commerce en Langue Françoife, non-feulement il se procura des échanges très avantageux, mais il reçut (33) continuellement une grande abondance de rafraîchissemens & de provisions.

Les Anchis

Les Quaquas sont ordinaitement quatte ou cinq dans un Canot. Mais il est rare qu'on en voie monrer plus de deux à la fois sur un Vaisseau. Ils y merce. viennent chacun à leur tour, & n'apportent jamais deux dents ensemble. Celui qui se hazatde le premier, observe avec soin s'il y a des armes & beaucoup d'hommes sur le tillac. Il en avertit ses compagnons ; le Commerce se fair alors avec assez de rranquilliré. Mais quoiqu'ils paroissent guéris de leur défiance, on leur propoferoir en vain de descendre dans les cabines ou sous les ponts. Ils appréhendent tellement les armes à seu , que l'Auteur ayant fait tirer un jout sur un Batiment d'Interlope , plusieurs Négres, qui étoient sur le tillac, se précipiterent dans les stors (\$4). Il ob-ferve que s'ils découvrent quelqu'arme en approchant du Vaisseau, ils rerournent droit au rivage, fans que rien puisse les rappeller. Aussi les An-

glois, qui vont à terre dans la Chaloupe, prennent-ils soin de cacher leuts

On auroit peine à se figurer de queile pat ence on a besoin pour finir les Commisse lui la affaires de Commerce avec des Peuples si grafiers. Outre la férocité de leur con d'revier naturel (35), on a toujours l'obstacle du langage à surmonter; car, s'il est impossible de les entendre, ils paroissent encore moins capables d'entendre les Européens. Tout se fait par des gestes, & par des signes de la main ou des doigts, en mertant une certaine quantité de marchandises près de leur or ou de leur yvoire. A Drom a-Petri, Barbot, las de perdre quantité de Barbot fe fait marchandises en daschis ou et. présens, sit retenir à bord une dent d'élé-faits aux Negres. phant, qui égaloit à peu pr. la valeut de ce qu'il avoir donné. Au Cap-Lano, il fit retenir deux dents, jusqu'à ce que les daschis fussent restitués. Les Négres se déterminerent enfin à cette restitution ; mais ce ne sur pas fans une vive querelle, accompagnée de plusieurs coups, entre ceux qui

avoient reçu les daschis & celui dont on avoit retenu la marchandise. Dans le trouble, quelques-uns de ceux qui étoient à bord fauterent dans les flots, & plongerent fi long-tems, qu'ils ne reparurent que fort loin hots de la

(11) Smith , p. 111. (13) Villault , p. 73. Barbot , p. 142.

fufils & leurs pistolets.

(14) Barbot, p. 141. (33) Le même, nbi fup.

Mmmm

portée du moufquet. Lorsqu'ils eurent regagné leurs Canots, ils prirent la Côra fuite à force de rames.

D'YVOIRE. Importance de on the

Les daschis, qui sont les premiers objets de l'empressement des Négres, erspreiens. Leur ne paroissent pas d'abord d'une grande importance. C'est un couteau de peu de valeur, un anneau de cuivre, un verre d'eau-de-vie, ou quelques morceaux de biscuit. Mais ces libéralités, qui ne cessent point au long de la Côte, & qui se renouvellent quarante ou cinquante sois le jour, emportent à la fin cinq pour cent fur la cargaifon du Vaisseau. Ce pernicieux usage vient des Hollandois, qui se crurent obligés, en arrivant sur la Côte de Guinée, d'employer l'apparence d'une génerolité extraordinaire pour ruiner les Porrugais dans l'elprit des Négres. Il n'y a point de Nation pour qui leur exemple n'ait pris la force d'une Loi. Toute propolition de Commerce doit commencer par les daschis. Ainsi ce trait de politique est devenu un véritable fardeau pour l'Europe, & pout ceux mêmes qui l'ont inventé.

Le même usage est établi sur la Côte d'Or, & commence au Cap-Laho; avec cette différence, que les dafchis ne s'accordent qu'après la conclusion du marché, & qu'ils y potrent le nom de Dassimi-Dassi. Mais sur toutes les Côtes inferieures, depuis la Riviere de Gambra, les Négres veulent que leurs daschis soient payés d'avance. Ils ne voient pas plutôt paroître un Vaisseau, qu'ils les demandent à grands cris (36).

Morchandiles qu'on the de la Core d'avoire-

Les feules marchandifes qui font la mariere du Commerce, dans cette division, font les étoffes de coton, le sel, l'or & l'yvoire. Suivant Villault, les Négres fabriquent d'assez jolies étoffes, à raies blanches & bleues, d'environ trois quarrs de largeur , & longues de deux ou trois annes. Elles se vendent fort bien fur la Côte d'Or. Les Négres du commun en font des pagnes (37). Des-Marchais dit que ces piéces d'éroffe (38) font composées de six lais, cousus ensemble, chacun d'environ trois aunes de longueur, sur fix pouces de largueur, De - là vient le nom de Côte-des-fix-bandes, que les Hollandois ont donné à la Côte des Quaquas. Leur teinture bleue est fort belle & fe foutient long-tems.

Eroffet Ghe'esecupar les Négrea.

Barbot s'étend un peu plus for cet article. Il nous apprend qu'entre Korbi-Laho & la Côte de Quaqua, le Pays produit beaucoup de coton, & que les Habirans des terres interieures le travaillent avec beaucoup d'industrie. Les étoffes qui se fabriquent au Cap-Laho sont composées de six lais, ou de fix bandes , longues de trois aunes & demie de France. Elles font très fines. Celles de Korbi-Laho n'ont que cinq bandes, de rrois aunes de long, & font plus grossieres. Les Négres de la Côte servent de Facteurs à ceux de l'intérieur des terres, pour vendre leurs étoffes aux Européens, fur-tout aux Hollandois, desquels ils rirent en échange une sorte de toile bleue, nommée Alkori, dont il se fait un grand commerce sur la Côte d'Or & dans les autres parties de la Guinée méridionale.

People blane

Quelques Facteurs Négres, qui parcourent sans cesse le Pays pour ache-Chapter are tendes croffes , raconterent à l'Auteur que les Négres intérieurs en vendent lepulis fonten ter des étoffes , raconterent à l'Auteur que les Négres intérieurs en vendent une quantité confidérable à certains Peuples blancs qui sont fort éloignés

> (16) Smith , sobi (so). (57) Villauk, p. 118, (38) Des-Marchais, p. 135.

D'YVOIRE.

dans les terres, & qui voyagent ordinairement sur des mules ou sur des ânes, armés d'épieux ou de zagaies. Il y a beaucoup d'apparence que ce sont les Arabes de Zara, ou des rives du Niger.

Les Quaquas se sont aussi des pagnes d'une sorte de chanvre, ou d'une Plante qui lui ressemble beaucoup. La reinture qu'ils lui donnent est fort belle (39), & le tissu composé avec beaucoup d'art.

Les mêmes Négres font un grand Commerce de sel avec leurs voifins au Nord-Est; & celui-ci le transportent plus loin, dans-des régions où sa rareté le rend forr cher. S'il faut s'en rapporter aux Quaquas, ce transport fe fait jufqu'au-delà du Niget, dans un Pays dont les Habitans ne font pas noirs, & qui, suivant la description qu'on en fit à l'Auteur, ne peuvent être que les Mores (40).

Les contrées interieures, dertiete les Quaquas, foutnillent une groffe quantité de dents d'éléphans, qui font le plus bel yvoire du monde. Elles fieures & leurs font acherées constamment par les Anglois, les Hollandois & les François; quelquefois aussi par les Danois & les Portugais. Mais depuis que le Commerce de la Guinée est ouvert à toures les Nations , l'Anglererre en tite plus d'avantages que la Hollande. Ce nombreux & perpétuel concouts de Vailleaux Européens, qui visitent annuellement la Côte, a fait hausser aux Négres le prix de leurs matchandifes, fur-tout celui de leurs grosses dents d'éléphans, dont quelques-unes pesent près (41) de deux cens livres. Le Pays en fournit une si étrange quantité, que, suivant le témoignage de Des-Matchais, il s'en est vendu, dans un seul jour, jusqu'à cent quintaux. Les Négres racontent que le Pays intérieur est si rempli d'éléphans, sur-tout plans, dans les parties montagneuses, que les Habitans sont obligés de se creuset des cavernes aux lieux les plus escarpés des montagnes, & d'en rendre les portes fort étroites. Ils ont recouts à toutes fortes d'artifices pour chasser de leurs plantations ces incommodes animaux. Ils leut tendent des pièges, dans lesquels ils en prennent un grand nombre. Mais, si l'on doit se sier au récir des Négres, la principale raison qui rend l'yvoire si commun dans le même Pays, est que les éléphans jettent leurs dents tous les trois ans ; de forte qu'on les doit moins à la chaffe des Négres qu'au hafard, qui les fait

trouver dans les forêts (42). Villault & Barbot rendent le même rémoignage. Suivant Barbot , les éléplians font en si grand nombre sur toute cette Côre, que malgré la guerre qu'on leur fait continuellement, les Négres sont obligés, pour leur sureté, de bâtir leurs Habitations fous terre. On raconte, dit aussi Bathot, que ces animaux jetrent leurs dents tous les trois ans; & que vivant cent ans, & plus, la quantité de dents qui se trouvent ainsi dans les forêts est véritablement innombrable. Cependant, on observe qu'elle est fort diminuée, soit Diminusion que les Négres aient plus de négligence à cherchet les dents, foit que les des eleplans. maladies aient emporté une grande partie des éléphans; & que l'une ou l'autre de ces deux taifons , joint à la multitude de Vaisseaux qui abordent fur la Côte, a fair hauffer le prix de certe marchandife (43).

(59) Barbot . p. 143. (40) Des-Marchais , Vol. I, p. 186.

(41) Villault, p. 118.

(41) Des-Marchais, ubi fup. p. 137. (41) Villault, ubi fup. Barbot, ubi fup.

Mmmm ij

D'TVOIRE O de la Côte d'Yzvi e.

Villault, après avoir admiré combien les Négres & leurs femmes portent d'or dans leurs cheveux, se croir en droit de conclure que le Pays n'est pas sans quelques mines de ce précieux métal. Cependant il avoue qu'ayant demandé plusieurs fois aux Négres, de quelle source ils le tirent, ils s'accordoient Tromperie des tous à tourner les yeux & la main vers les montagnes. Mais s'il l'a ttouvé

me yens de l'évi-

fort commun, fur-tour vers le Cap-Apollonia, il ajoure qu'étant en poudre, ils ont l'att de le falsifier par un mélange de poudre de cuivre. La précaurion la plus sure, lotsque le Commerce se fait à bord, c'est de leur demandet si leur or est pur, & de les menacer du plus severe ehâtiment, tel que la pette de leur liberré. S'ils perfiftent à foutenit que leur marchandise est de bon alloi, il faut la peser devant eux, & la mettre dans l'eauforte, qui consume immédiarement le cuivre. Ensuite, la pesant une seconde fois, si l'on s'apperçoit de quelque fraude, on charge les fripons de chaines, jusqu'à ce qu'ils offrent de payer leur rançon. On comprend ici, dir Villault, combien il y a d'avantage à faire le Commerce à bord. Si l'on est trompé à terre, il y a peu de ressource, parce que les Rois & les Seigneuts du Pays sont d'aussi mauvaise foi que leurs Sujers (44).

Marchandi es en'ils deman-CCS-L

Les marchandises de l'Europe qu'on demande en échange, sur la Côte d'yvoire & des Quaquas, font les mêmes qu'au Cap-Monte & à Rio-Sestos, en y ajoutant des Cantabrodes , nommés aufli Contacarbes ; c'est-à-dire , des annea ix de fer de la gioileur du doigt, que les Négres portent aux jambes avec des grelots de cuivre, comme ils portent aux bras des anneaux de cuivre ou des brasselets (45).

Facilités p vs In Commission.

Pour la facilité du Commerce, au long de la Côte, on ne doit employer que des Barques, ou d'autres petits Barimens, parce qu'il est souvenr nécesfaire de s'arrêter à chaque lieu, & de laisser, le tems aux Négres d'apporter leur yvoire de l'interieut du Pays. La dépense d'ailleurs est plus légere, & les Habitans viennent plus librement à bord lorfque l'Equipage est moins nombreux. Mais il faut alors que la garde se fasse avec soin, & sur-tout qu'on ne permette jamais aux Negres de s'approcher en trop grand nombre. La facilité du pillage les tente toujours. Combien les Portugais n'en ont-ils pas fourni d'exemples (46)!

Nul Etablishment ter la Côte direct.

Villault a trouvé plusieurs Mulâtres sur cette Côte; mais il ne croit pas que les Européens (47) y aient jamais en d'Etablissement. Smith observe que cet Côte, aussi-bien que celle de Malaguette, étant divisée en pluseurs petits Royaumes, qui n'ont point entreux d'interêts capables de les divifer, la guerre y est fort rare, & que par conlege ent le Commerce des Esclaves y est moins avantageux que sur la Côte d'Or & sur celle des Esclaves (48).

(44) Villault , p. 119. (45) Des-Marchais, p. 189. (46) Barbot , 141.

(47) Villauk, p. 213 & 116. (48) Smith, p. 113.

FIN DU TROISIÈME VOLUME.

\_ \_ e 1a Com-. .... Koyate d'Afrique en Angleterre, CHAP. II. Description génerale de la .Parag. I.

voifins . Parag. II. Etabliffemens des Anglois

fur la Gambra, CHAP. III. Voyage du Capitaine Richard Jobson pour la découverte de la

Riviere de Gambra , & du commerce d'or de Tombuto ,

Parag. I. Navigation & Lauteur , & ses entreprises sur le ambra . 2.8 Patag. II. Divers inc. :ns du Voyage

de Jobson sur la Gambra, CHAP. IV. Mémoires concernant les Mines d'or, recueillis dans un Voyage fur la Gambra , par un Auteur ano-

nyme, CHAP. V. Voyage fur la Riviere de Gambra en 1724, pour le progrès des découvertes & du Commerce , par

le Capitaine Barthelemi Stibbs , 13

re dans les Parties inter frique, contenant la deju Pays & des Habitans,

Riviere de Gambra & des Royaumes CHAP, VII. Voyages, eselavage & au livrance de Job Ben-Salonie - , Prince de Banda , en 2732 ,

Parag. 1. Esclavage & Voyages de Ben-Salomon , là même. Parag. II. Remarques tirées de Job-Ben-

Salomon fur le Royaume de Futa, CHAP. VIII. Offervations fur le Commerce des Européens dans la Gambra,

Paraz. II. Commerce des François & acs Portugais sur la Riviere de Gam-

bra . CHAP. IX. Deux Voyages au Cap-Verd & fur les Côtes voisines , 128 Parag. I. Voyage de Peter - Vanden Broeck au Cap-Verd , là même.

Parag. II. Voyage de Le-Maire aux Ifles Canaries, au Cap-Verd, au Se-Mmmm iij

is de Bumlberre , ou Sier- CHALL ... :- Leones , appellée vulgaire -Guana, Lézara, cantition, Sierra-Leona, serelles , Mofquites , Fourmis , Abeil-I. Observations de Finch sur les , Grenouilles , Scorpions , Vers . Sie. t .: Leona , &c. CHAP. XIX. Oifeaux & Volaille, 304 Parag. L. Description de Sierra-Leona par , vo ault de Bellefond , CHAP. XX. Poissons & Monstres ma-227 Varag. III. Autre Description de Sierrins , ra-Leona par Jean Barbot, 219 CHAP. XXI. Animaux amphibies, 314

## LIVRE VIII

Voy ages en Guinée, à Benin, & fur toute la f.ote, depuis Sierra-Léona jusqu'au Cap de Lope-Consalvo.

CHAN, I. Foyage de Filanti, Sieur de Belitfond, aux Ciessed Gui de Mangeute, 212 Parz, 1. D'ippar de l'Asser, 6 fon ma Philippa au Royanta d'aidet, 9 fan Mante, 11/2 Parz, 11. D'iprincia du Cap de Monte, 316 d'ans I'lle de Sain-Thomas 11/2 Parz, 11. D'iprincia du Cap de Mone. Cuan, 11. Foyage de Doyer à Iffini



1 dn Prons

1 dn Prons

1 stantage of Contract States of the States of t









. .

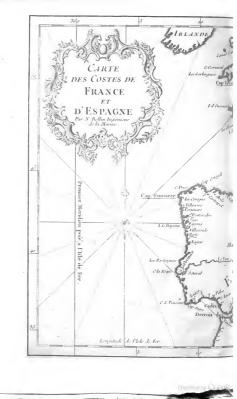







